N

C

•

•

Λ

P L

ı

# HISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES,

OU

# NOUVELLE COLLECTION DE TOUTES LES RELATIONS DE VOTAGES

PARMERET PARTERRE, QUI ONT ÉTÉ PUBLIÉES JUSQU'À PRÉSENT DANS LES DIFFÉRENTES LANGUES DE TOUTES LES NATIONS CONNUES:

C O N T E N A N T

Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile, & de mieux avéré, dans les Pays où les Voyageurs ont pénétré,

Touchant leur Situation, leur Eteadue, leurs Limites, leurs Divisions, leur Climat, leur Terroir, leurs Productions, leurs Lacs, leurs Rivières, leurs Montagnes, leurs Mines, leurs Citez & leurs principales Villes, leurs Ports, leurs Rades, leurs Edifices, &c.

AVEC LES MOEURS ET LES USAGES DES HABITANS, LEUR RELIGION, LEUR GOUVERNEMENT, LEURS ARTS ET LEURS SCIENCES, LEUR COMMERCE ET LEURS MANUFACTURES;

POUR FORMER UN SYSTÊME COMPLET D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE MODERNE, QUI REPRESENTERA

### L'ETAT ACTUEL DE TOUTES LES NATIONS:

ENRICHIE DE CARTES GÉOGRAPHIQUES Nouvellement composées sur les Observations les plus autentiques;

DE PLANS, ET, DE PERSPECTIVES; DE FIGURES D'ANIMAUX, DE VEGETAUX, HABITS, ANTIQUITEZ, &c.

NOUVELLE ÉDITION.

Revue sur l'Original Anglois, & où l'on a non-seulement rétabli avec soin ce qui a été supprimé ou omis par le Traducteur; éxactement distingué ses Additions du Reste de l'Ouvrage; & corrigé les Endroits où il s'est écarté du vrai Sens de son Auteur;

Mais même dont les Figures & les Cartes ont été gravées par & fous la Direction de J. VANDER SCHLEY, Elève distingué du célèbre PICART LE ROMAIN.

TOMEQUATRIÈME.

4

A LA HATE,

Chez PIERRE DE HONDT,

M. DCC. XLVII.

Avec Privilége de Sa Majesté Impériale, & de Nos Seigneurs les Etats de Hollande & de West-Frise.

960 P95 V.4

D

61535



# ISTOIRE NÉRALE DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XV°. SIÉCLE.

## QUATRIÈME PARTIE.

LIVRE SEPTIEME (a).

VOYAGES AU LONG DES CÔTES OCCIDEN-TALES D'AFRIQUE, DEPUIS LE CAP-BLAN-CO JUSQU'À SIERRA-LEONA.

Contenant l'Etablissement du Commerce des Anglois sur la Rivière de Gambra, vulgairement la Gambie.

### CHAPITRE PREMIER.

Observations sur l'origine & les progrès de la Compagnie Royale d'Afrique en Angleterre.

E premier Commerce des Anglois sur les Côtes d'Afrique sut l'en- Introductreprise de quelques Avanturiers, sans la participation du Gouvernement. En 1585 & 1588, la Reine Elifabeth accorda deux Patentes, à la prière de plusieurs riches Négocians; l'une pour le Commerce de Maroc & de Barbarie; l'autre, pour celui de Guinée, entre les Rivières du Sénégal & de la Gambra. En

TION.

(a) C'est le Livre II. du Tom. II. de l'Original. R. d. E. IV. Part.

### VOYAGES AU LONG DES CÔTES

INTRODUC-TION.

Premières Chartes Roya-

Pertes Anglois.

1502 on en obtint une troisième, qui regardoit les Côtes, depuis la Rivière de Nogne ou Nugnez, (b) jusqu'au Sud de Sierra Leona. Mais soit que ces Compagnies euffent abandonné leur entreprise, ou que le Commerce sut affoibli, le Roi Jacques I, dans la feizième année de son régne, accorda une nouvelle Charte, sous le grand Sceau d'Angleterre, à Sir Robert Rich & d'autres Marchands de Londres, avec un pouvoir exclusif qui avoit beaucoup plus de force & d'étendue que dans les Concessions précédentes. Cependant cette nouvelle Compagnie essuya tant de pertes, qu'elle fut bien-tôt fatiguée de son Commerce (c). Ce fut alors que les Hollandois commencèrent à vouloir entrer en partage des richesses d'un autre Hémisphère avec les Portugais. Cet éxemple excita quelques Marchands Anglois à représenter au Roi Jacques, de quelle importance il étoit pour leur Patrie de ne pas négliger un objet de cette importance. Nicolas Crifp, Humphry Hamey & leur Com-

pagnie, obtinrent une Charte femblable aux premières.

En 1651, cette faveur fut renouvellée & confirmée à Rowland Wilson & plusieurs autres, par la République d'Angleterre. Mais, dans la confusion de ce malheureux tems, les Hollandois & les Danois faisirent l'occasion de se fortifier sur les Côtes d'Afrique; de forte qu'outre la perte de ses possessions. la Compagnie Angloise eut le malheur de voir ses fonds ruinés; & les Particuliers mêmes, qui continuoient le même commerce, perdirent en Vais-Autres pertes. feaux & en Marchandises (d) jusqu'à la valeur de trois cens mille livres sterling. Le Parlement d'Angleterre, sur les représentations qu'on lui sit en 1664, prit la résolution de s'adresser au Roi Charles II, pour lui demander le rétablissement du Commerce & l'abaissement de l'orgueil Hollandois. Mais la guerre de 1665 empêcha l'effet de ces remontrances. Cependant le même Prince avoit accordé, dès l'année 1662, à une nouvelle Compagnie, sous le titre de Compagnie Royale d'Angleterre (e) en Afrique, (f) une Charte qui éta-blissoit les bornes de son Commerce, depuis l'entrée des Détroits jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Cette Compagnie, qui n'étoit que dans l'enfance au commencement de la guerre, eut beaucoup à fouffrir des déprédations de Ruyter, qui lui enleva le Château de Cormantin, le Fort de Takoray, & (g) la valeur de deux cens mille livres sterling en Vaisseaux & en Marchandises.

> CEPENDANT elle tint ferme en Afrique; & par le troisième article du Traité de Bréda, en 1667, chacun devoit obtenir la restitution des lieux qu'il y avoit possédés avant la guerre. Mais comme les affaires de la Compagnie étoient en fort manvais état, elle consentit pour une somme d'argent à remettre sa Charte au Roi, & ce Prince établit immédiatement la Compagnie Royale d'Afrique, qui n'a pas cessé de subsister jusqu'aujourd'hui. Ses Lettres Patentes, ou sa Charte, sont du 27 Septembre 1672, & ses bornes, depuis le Cap de Salé au Sud de Barbarie jusqu'au Cap de Bonne-Espérance.

> Quoique cette Compagnie n'eut pas commence avec d'autres fonds que cent

Etabliffement de la Compagnie Royale d'Afrique, telle qu'elle subsiste encore.

Nouvelle

Charte.

(b) Voyez ci-dessus, Vol. II. L'v. III. (c) On trouve à la fin de la Description de Guinée par Barbot (p. 665) un Mémoire sur le Commerce d'Afrique depuis 1600 jusqu'en 1709, présenté à la Chambre des Communes par la Compagnie Royale. [Voyez ce Mémoire; qui fert d'autorité à ce qu'on dit ici].

(d) Un Mémoire de l'année 1744, intitulé:

Importance de la Compagnie d'Afrique, met huit cens mille livres.

Co

nie

ď.

to

He

un

on

fur

VI

un

tar

CO

Bo

d'o

Sa

né

d'A

ra-

de

Fr

Pla

du

Cé

bo

re

À٠

le

cé

2

ď

ľ

ti

ét

le

A

(e) Angi. fous le Titre de Compagnie des

Avanturiers Royaux. R. d. E.

(f) Barbot, ubi fup. pag. 166.

(g) Memoire à la fin de Barbot, pag. 605. & Juiv.

accorda une bert Rich & oit beaucoup Cependant

-tôt fatiguée ent à vouloir s Portugais.

au Roi Jacnegliger un k leur Com-

nd Wilson & confution de cafion de fe poffessions, & les Parnt en Vaifmille livres oh lui fit en i demander ndois. Mais nt le même , fous le tirte qui étaifqu'au Cap ce au comns de Ruyy, & (g) chandifes. article du

des lieux le la Come d'argent la Compa-

Ses Letes bornes, Espérance.

que cent dix. ue, met huit

mpagnie des

t, pag. 605,...

dix mille livres sterling, ses efforts furent si heureux qu'elle sit changer de facé Introducau Commerce Anglois sur toutes ces Côtes. Elle aggrandit le Fort du Cap Corse, seul reste des anciennes Compagnies, qu'elle avoit acheté de la der-nière pour la somme de trente-quatre mille sivres sterling; elle bâtit ceux d'Akra, de Dixcove, de Winchak, de Sukkonda, de Commendo & d'Anamabo: tous sur la Côte de l'Or, & trois d'entr'eux à la portée du mousquet des Forts Hollandois. Elle acheta des Danois le Fort de Frederiks-bourg. Elle en bâtit un nouveau à Fida (b). Enfin, malgré les murmures & les fortes oppositions des Hollandois, elle rendit fon Commerce égal à celui de Hollande. &

supérieur à celui de toute autre Nation.

Le paroît qu'elle portoit annuellement en Afrique la valeur de fept mille livres sterling en laines & autres marchandises d'Angleterre; qu'elle fournissoit un grand nombre d'Esclaves aux Colonies Angloises de l'Amérique, avec tant de générolité & d'indulgence, qu'elle leur faisoit quelquesois des crédits considérables (i); qu'elle faisoit entrer en Angleterre une grosse quantité de Bois rouge, de dents d'Eléphans & d'autres richesses, avec tant de poudre d'or, qu'on en frappoit souvent tout-à-la-fois trente & jusqu'à cinquante mille (k) Guinées, qui étoient distinguées par la marque de l'Eléphant. Cependant elle avoit beaucoup moins de succès sur la Côte du Nord, où vers l'année 1673 la Compagnie Hollandoise des Indes Occidentales possédoit les Forts d'Arguim, les François celui de Saint-Louis à l'embouchure du Sénégal, les Anglois mêmes celui de James sur la Gambra, avec un petit Château à Sierra-Leona. Le Commerce de cettte Côte étoit libre alors aux trois Nations, depuis le Cap Blanco jusqu'au Cap de Monte. Mais en 1677 & 1678 les François chasserent les Hollandois d'Arguim & de Gorée. Ensuite ces deux Places étant demeurées par le Traité de Nimégue à la Compagnie Françoise du Sénégal, ils firent valoir leurs prétentions au Commerce exclufif de cette Côte. Ils faissrent les Vaisseaux du Portugal, de Hollande & de Brandebourg, & n'eurent pas plus de ménagement pour les Anglois, jusqu'à la guer- Nord. re qui s'éleva en 1690 (1).

La révolution d'Angleterre fut bientôt suivie du Commerce d'Interlope. qui ne servit pas peu à ruiner les affaires de la Compagnie Royale. Les Avanturiers diminuant le prix des marchandises de l'Europe & rehaussant celles du Pays, causèrent tant de préjudice à la Compagnie, qu'elle se vit forcée d'implorer le secours du Parlement. Mais les suffrages publics étoient alors pour la liberté du Commerce. En 197 le Parlement se laissa persuader d'ouvrir pendant treize ans le Commerce à pous les Particuliers qui voudroient l'entreprendre, en payant à la Compagnie un droit de dix pour cent, destiné à l'entretien des Forts & des Châteaux d'Afrique. Depuis ce moment Commerce. la décadence des affaires devint sensible (m). Elles étoient dans un si triste état en 1700, que la Compagnie, après avoir présenté un Mémoire au Parlement pour lui exposer ce qu'elle avoit souffert de la licence du Commerce,

(b) C'est le véritable nom du Pays que les François appellent par corruption Juda, & les Anglois Whida. R. d. T.

(i) Angl. des crédits de cent mille livres fterling, & au delà R. d. E. (k) Voyez les deux Mém. déja cités. On en a-

voit frappé beaucoup sous le régne de Jacques.

frique. pag. 17. & fuiv. des Communes. pag 667.

Ses progrès. Forts qu'eile achete ou qu'elle batit.

Richeffes qu'elle fait entrer en Angle-

Elle réuffit moins fur les Côtes

Le Parlement accorde pour treize ans la liberté du

### VOYAGES AU LONG DES CÔTES

INTRODUC-TION.

Cet acte eft renouvellé, malgré la Compagnie.

Elle change de principes.

n'eut pas d'autre ressource que d'entrer dans un Traité de neutralité avec la Compagnie Françoise, pour tous les Établissemens qui étoient entre le Cap-Verd & Sierra-Leona (n).

L'ACTE qui avoit ouvert le Commerce étant expiré en 1712, toutes les plaintes qui avoient été portées au Parlement ne l'empêchèrent pas de le renouveller. Alors la Compagnie changea de principes, & se persuada enfin qu'il n'y avoit pas de méthode plus fage, ni plus avantageuse pour elle-même & pour le bien général de la Nation. Elle reconnut que la véritable cause de sa décadence avoit été l'opposition même qu'elle y avoit apportée, & les efforts qu'elle avoit fait pour exclure les Particuliers du même Pays. En effet, les violences qu'elle avoit éxercées contr'eux n'ayant fervi qu'à les irriter, ils s'étoient cru en droit de ne rien épargner pour ruiner toutes ses mefures; & cette guerre mutuelle avoit été presqu'également funeste aux deux Partis, tandis que personne ne s'étoit mêlé de les reconcilier. La Compagnie, par la fituation de fes Forts & par la facilité qu'elle avoit de pénétrer dans les Rivières navigables, pouvoit étendre son Commerce dans l'intérieur de l'Afrique, trouver ainsi le débit d'une grosse quantité de marchandises. D'un autre côté, les Particuliers étoient plus en état de fournir des Négres aux Colonies de l'Amérique, parce qu'ils pouvoient équiper leurs Bâtimens à moins de frais, fur-tout dans les Pays étrangers. On ajoûtoit qu'ils entretenoient un Commerce général avec les Colonies Angloifes; qu'ils y avoient des Correspondans, des Parens, des Associés, dont ils pouvoient espérer plus de justice & des retours plus fidéles que la Compagnie n'en pouvoit astendre de ses Agens (o).

TOUTES ces raisons firent comprendre aux Directeurs de la Compagnie. que le meilleur parti étoit de s'entendre avec les Marchands particuliers. A la vérité, elle ne pouvoit manquer d'y perdre quelque chofe, tandis que la Nation en général y trouveroit ses avantages; & cette perte l'auroit mise. à la fin, hors d'état de foûtenir la dépense de ses Etablissemens & de ses Forts. Mais comme il n'étoit pas juste aussi que les Particuliers jourissent de la protection de ces Forts sans contribuer aux frais de leur entretien, la Compagnie devoit s'attendre avec raison qu'on la dédommageroit par des équiva-Elle fit là-deffus ses représentations au Comité du Commerce & des Colonies, qui lui demanda un état de la nature, du nombre, des forces, de la fituation, de la valeur & de l'importance de ses Forts & de ses Etablissemens. Ce Mémoire fut fourni au Comité, avec celui des charges & des dé-

penses qui étoient indispensables pour l'entretien (p)

Le 26 de Mars 1730, la Chambre des Communes prit les résolutions suivantes; 1°. que le Commerce d'Afrique continueroit d'être libre; 2°. qu'il feroit éxempt de toutes fortes de droits pour les Forts & les Etablissemens qui appartenoient à la Compagnie; 3°. que ces Etablissemens & ces Forts seroient entretenus; 4°. qu'on assigneroit des fonds pour cette dépense.

En conféquence de ces réfolutions, le Comité régla la fomme annuelle de dix mille livres sterling pour l'entretien des Forts, & cette somme n'a pas cessé dans la suite d'être payée fidélement. Mais la Compagnie se plaint

Réfolutions de la Chambre des Communes.

Dédomma-

gement qui lui

Mt accordé.

Afriq. Occid. Vol. IV. pag. 346.

(o) Voyez les deux Mémoires déja cités. (p) Ibid.

ver cen don cell livr Cor ceff qui forc tres vers de t de fait

et:

les 1

nou

Côt

la E

rin

E

qu' dej

For

Ag

ze

cer

ling

vre

mil

n'a

cen viè d'O per der Ma fait là i Ang

Col les

que

que

tralité avec la entre le Cap-

2, toutes les t pas de le reperfuada enfin our elle-même réritable cause portée, & les Pays. En efi qu'à les irritoutes fes meefte aux deux

La Compait de pénétrer ans l'intérieur marchandifes. ir des Négres eurs Bâtimens t qu'ils entrei'ils y avoient oient espérer n pouvoit as-

Compagnie. rticuliers. A tandis que la 'auroit mise, ns & de fos jouissent de ien, la Comr des équivamerce & des s forces, de ses Etablissees & des dé-

olutions suie; 2º. qu'il tabliffemen**s** ces Forts feenfe.

annuelle de nme n'a pas ie se plaint qu'elle

es déja cités.

qu'elle n'est pas suffisante. Elle a fait voir par ses Livres de Compte, que INTRODUCdepuis le 31 D.cembre 1729 jusqu'au 31 Décembre 1741, la dépente des Forts & des Etablissemens d'Afrique, sans y comprendre les commissions des Agens, l'intérêt des fommes, & d'autres charges, qui dans l'espace de quatorze ans font montées à foixante-dix mille livres, n'a pas été moins de deux cens trois mille quatre cens trente-trois livres cinq fchellings dix fols sterling; ce qui revient chaque année à feize mille neuf cens cinquante-deux livres quinze schellings & cinq sols. Ainsi la Compagnie a dépensé cent un mille deux cens foixante-trois livres quatorze schellings huit sols plus qu'elle n'a reçu du Parlement (q), & depuis l'année 1697 que le Commerce fut ouvert, jusqu'en 1744, il ne lui a pas coûté moins de six cens sept mille cinq cens livres sterling, par dessus le secours qu'elle a reçu du Public; somme, dont l'intérêt dans cet espace, à quatre seulement pour cent, monteroit à celle d'un million fix cens soixante-quinze mille quatre cens cinquante & une livre sterling (r).

DEPUIS que les autres Nations ont élevé des Forts dans les Pays de leur Commerce, on ne scauroit désavouer que les Anglois ne soient dans la nécessité d'en avoir aussi, puisque l'expérience a fait assez connoître que ceux qui ont pris soin de se fortifier dans leurs Etablissemens, se sont toûjours efforcés d'attirer tout le Commerce entre leurs mains, & d'en exclure les autres. Sans parler de la conduite des Hollandois aux Moluques, on sçait que vers le milieu du siécle précédent, ils entreprirent de se mettre en possession de tous les avantages du Commerce sur les Côtes Occidentales d'Afrique & de Guinée. Ils se faisirent de plus de vingt Bâtimens Anglois. On a déja fait observer quelle sut la perte des Marchands d'Angleterre. La Compagnie établie en 1672] qui subliste aujourd'hui ne se seroit pas mieux soutenue que les précédentes, li elle n'avoit entretenu les anciens Établissemens & bâti de

nouveaux Forts.

En 1681, les François entreprirent aussi de s'emparer du Commerce des Côtes Occidentales d'Afrique. Ils ne fouffrent aucun Navire étranger dans la Baye d'Arguim; & par leurs Forts à l'embouchure du Sénégal & dans l'Ise de Gorée, ils s'attribuent un droit exclusif dans une étendue de quatre cens milles de Côtes. En même-tems ils poussent leur Commerce sur la Rivière de Gambra, à la vûe du Fort Anglois, & vers Anamabo sur la Côte d'Or, à la vûe du Cap-Corse & du Château, d'où jamais on ne leur avoit permis d'approcher. Leurs Vaisseaux y ont paru en grand nombre dans ces dernières années. Ils y ont acheté dix fois plus de Négres que les Anglois. Mais & les François & les Hollandois ne font que ce que les Portugais ont fait avant eux, & ce qu'ils feroient encore s'ils en avoient le pouvoir. Delà fuit la nécessité des Forts, pour soûtenir le Commerce de la Compagnie Angloise en Afrique. Elle se fait encore mieux sentir quand on considère que l'Afrique seule sournit des Négres, & que c'est le principal soûtien des Colonies Angloifes en Amérique. Si les Anglois n'avoient pas de Forts sur les Côtes d'Afrique, ils pourroient compter que les François & les Hollandois

La Compagnie se plaint affez fecourne.

Importance des Forts pour le Commerce.

Exemples.

<sup>(</sup>q) Importance de la Compagnie d'Afri-(r) Ibid. pag. 38. que, ubi fup. pag. 24. & fuiv.

TION.

On propose an - lieu de Forts , des Vaiffeaux ftationés.

On le tente fans fuccès.

INTRODUC- ne leur permettroient pas de transporter un feul Négre dans leurs Colonies. Que Lous Politiques n'ont pas laissé de s'imaginer que des Vaisseaux stationés feroient capables de produire le même effet. Mais on leur a fait reconnoître que fans Forts, il est impossible de soûtenir l'égalité du pouvoir & du crédit, d'affifter dans l'occasion les Habitans du Pays, de protéger les Marchands fur le rivage ou dans les Voyages qu'ils font au-dedans des terres, de donner de la vigueur au Commerce, & du poids aux Négociations dans les Cours des Princes Négres. Il y a près de huit ans qu'on fit l'expérience des Vaisseaux stationés sur la Côte des Gommes. Mais quoique le Gouvernement eut envoyé deux Vaisseaux de guerre d'une force supérieure à ceux des François, un feul Fort de la Compagnie Françoise, tint les Négres & les Mores dans une telle contrainte, qu'ils n'ofèrent entreprendre le moindre commerce avec les Anglois. [ Plufieurs Vaisseaux de ces derniers, qui 12 n'ont pas laissé que de se rendre sur ces Côtes, y ont fait des pertes si considérables, que dans ces dernières années il n'y en a eu aucun qui fe foit hazardé à y aller négocier, foit qu'il eut un convoi ou qu'il n'en eut point (1).] Le Parlement & toute la Nation n'ont pas douté, depuis cet éxemple, de la nécessité d'entretenir des Forts [ & des Établissemens. Aussi a-t'on vu paroître & à ce sujet les Déclarations les plus fortes. En 1693 & 1694 le Comité sut d'avis qu'il étoit nécessaire de bâtir des Forts & des Châteaux pour avancer & foûtenir le Commerce d'Afrique. Quand ce Commerce fut déclaré libre en 1697, & que l'Acte en fut renouvelle en 1712, le Parlement statua que pour qu'il prit faveur, il étoit absolument nécessaire que les Négocians sussent protégés par des Etablissemens solides, & plus étendus. Enfin en 1730, il sut résolu de soûtenir comme auparavant, les Forts qui appartenoient à la Compagnie Angloife. Cela prouve que le Parlement a cru qu'il ne suffisoit pas à cette Compagnie d'avoir les Forts, dont elle étoit actuellement en possession. mais qu'il lui importoit encore d'en avoir un plus grand nombre, pour étendre fon Commerce.

Mais comment la Compagnie pourroit-elle fournir à tant de frais, si elle n'étoit secondée par les secours du Public? Les François & les Hollandois n'ont pas attendu l'éxemple de l'Angleterre pour fentir à quoi l'intérêt de leur commerce les obligeoit en Afrique. Le Roi de France, pour foûtenir fa Compagnie des Indes, lui accorde l'éxemption de tous les droits pour les Marchandifes qu'elle transporte en Afrique & dans les Colonies Hollandoifes lande tirent de de l'Amérique, l'éxemption de la moitié des droits fur les marchandifes qu'elle apporte d'Afrique, & de la moitié encore sur le sucre & les autres commodités qui viennent des Isles & des Colonies Françoises en Amérique. Il lui donne treize livres de ses propres revenus pour chaque Négre qu'elle transporte aux Colonies de France, & vingt livres pour chaque [ huitième ] d'once de pou-

dre d'or qu'elle fait entrer en France.

Les Etats Généraux des Provinces-Unies, pour mettre leur Compagnie des Indes Occidentales en état d'entretenir ses Châteaux & ses Forts, sui accordent, avec quantité d'éxemptions & de privilèges, plusieurs secours extraordinaires. Elle tire des Provinces de Hollande, de Zélande & de Groningue, un fubfide annuel de trente-huit mille florins; un droit de trois pour cent

Secours que les Compagnies de France & de Holleur Nation.

(s) Importance de la Compagnie d'Afrique, pag. 22. & fuiv.

eurs Colonies. Vaisseaux sta-leur a fait reté du pouvoir ys, de proté-ont au-dedans aux Négociat ans qu'on fit Mais quoique rce supérieure , tint les Nés derniers, quith pertes fi confife foit hazart point (s).] remple, de la on vu paroître ur avancer & claré libre en atua que pour ocians fussent nt a la Comfuffisoit pas à en possession. e, pour éten-

e frais, si elle es Hollandois i l'intérêt de pour soûtenir roits pour les Hollandoises nandises qu'elutres commone. Il lui don-lle transporte l'once de pou-

r Compagnie orts, lui acs fecours exk de Groninois pour cent fur

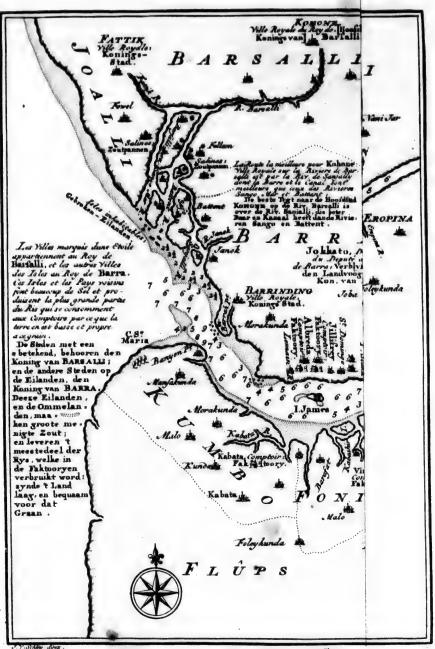

KAART van den LOOP der Riviere GAM 1.1732.

entr un c puis ralla de ba, la R là ju un t le fl mille fions Lisbe tent le de revie

fur

& du fur la Jame font Leon née

49<u>36</u>44

Mai mêr de () trou

XVI

rup

T10 N.

sur tous les biens & les marchandises qui sont transportés par les Hollandois Introdué entre Terre-neuve & le Cap de la Floride ou qui viennent des mêmes lieux; un droit de deux pour cent sur tout ce qu'ils portent ou qu'ils apportent depuis le Cap de la Floride jusqu'à la Rivière d'Oronoko en y comprenant Curassa; ces deux droits montent par an a plus de cent mille florins; un droit de cinq Guilders pour le lest, sur tous les Vaisseaux qui commercent à Cuba, Hispaniola, la Jamaïque, Porto-Rico, & autres Isles ou Ports, depuis la Rivière Oronoko jusqu'aux Détroits de Magellan & de le Maire, & delà jusqu'aux Détroits d'Anian; ce qui est évalué par an à trois mille florins; un tiers du produit de la Colonie de Surinam, estimé annuellement à dix mille florins; le profit total de la Colonie d'Issacape, qui vaut par an vingt mille florins; enfin tous les profits qui reviennent des prises, ou des permisfions qu'elle est autorifée à donner aux Bâtimens Portugais qui viennent de Lisbonne & du Brésil pour acheter des Négres sur la Côte d'Afrique, qui montent par an à dix mille florins: Années communes, on estime la somme totade de tors ces droits, à [deux] cent septante-un mille six cens florins, qui reviennent à celle de vingt-cinq mille livres sterling.

(t) CES remarques suffisent pour donner une idée générale de l'origine & du progrès de la Compagnie Royale d'Afrique. Elle n'a présentement, sur la Côte Occidentale, qu'un Etablissement fortissé, sous le nom de Jamesfort, à l'embouchure de la Rivière de Gambra; mais ses Comptoirs sont en assez grand nombre sur cette Rivière. Elle en avoit un à Sierra-Leona, dans l'Isle de Bense, qu'elle a pris le parti d'abandonner avant l'an- Angloise. née 1728.

Seul Fort de la Compagnie

Si c'eft Gam-

(t) Ibid pag. 8.

### ৯০ করিবলৈ করিছিল পর্যায়ক করিবলৈ করিছিল পরাধিকে পর্যাধিক পরায়িকে : ২২ : পরাধিক পরাধিক করিছিল করিছিল

#### HAPI II. $\mathbf{R}$

Description Générale de la Rivière de Gambra & des Royaumes Voisins.

TETTE Rivière ne fut d'abord connue que sous le nom de Gambra. Cada Mosto, qui en a parlé le premier (a) ne lui donne pas d'autre nom. Marmol (b) dit que les Négres l'appellent Gambu; mais il ne la nomme luimême que Gambra & Gambea. Jobson a préféré le nom de Gambra à celui de Gambea, parce que le premier étoit plus en usage, quoiqu'il n'ait jamais trouvé, dit-il, que les Négres lui donnassent d'autre nom que celui de Gee ou  $\mathfrak{F}_i$ , qui fignific en général (c) une Rivière. Les Portugais l'avoient appellée Rio-grande, à cause de sa largeur; mais on a donné ce nom depuis, à une autre Riviere qui est plus au Sud. Enfin Gambia ou Gambie est une corruption de Gambra, dont il faut accuser les Gens de Mer.

La Rivière de Gambra se jette dans l'Océan sur la Côte Occidentale d'Afrique ...

(c) Ou plutôt Eau, car Moore affure:

<sup>(</sup>a) Voyez fa Relation au Tome II. Voyez fon Afrique, Liv. IX. Chap. qu'en langage Mandingo, Batto fignific Ri-

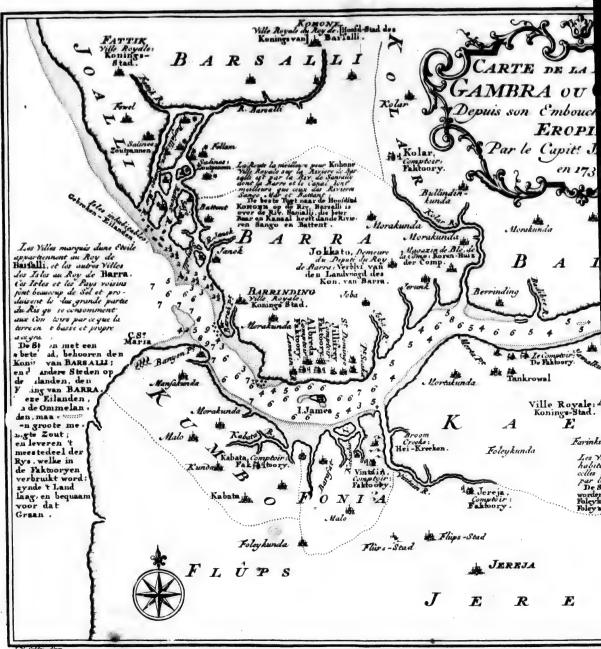

KAART van den LOOP der Riviere GAMBRA, of GAMBEA, van derz

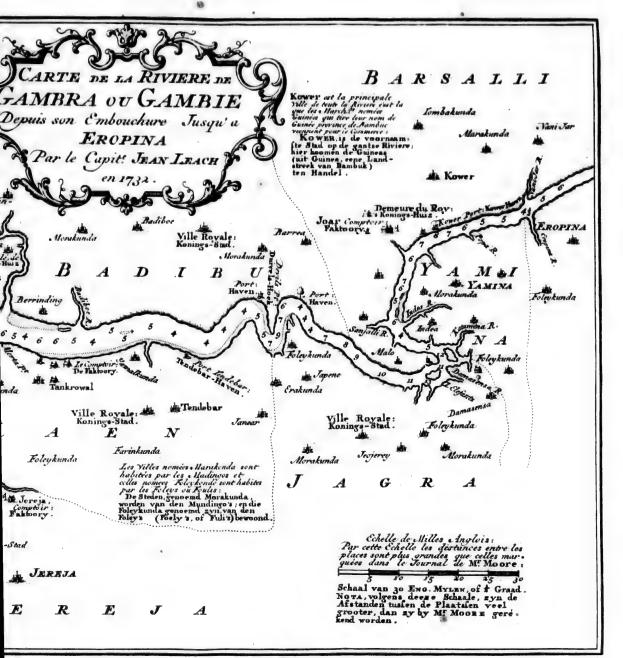

DESCRIPTION DE LA GAM-BRA.

Embouchure de cette Rivière, & fes marques.

rique, entre le Cap-Verd & le Cap Roxo, ou pour parler avec plus de précilion, entre le Cap Sainte-Marie au Sud & les Isles des Oiseaux (d) au Nord. Un peu plus haut elle a la pointe de Barra du côté du Nord, & celle (e) de Bagnon du côté du Sud, à la distance d'environ quatre milles. Son embouchure, suivant Moore & Labat, est située à treize degrés vingt minutes du Nord. Sa largeur, depuis les Isles des Oiseaux & le Cap Sainte-Marie, est de six lieuës. Ces sses sont environnées d'un Banc de sable, qui s'étend jusqu'à la Rivière de Salum ou de Burfali, & dont la pointe au Sud, nommée le Banc rouge, s'avance l'espace de deux lieuës dans la Mer. Du côté du Sud, il fort un autre Banc qui est opposé à la pointe de Bagnon, & qui a pris de sa forme le nom de Talon de Bagnon. Cet écueil n'a pas plus d'une braffe ou d'une braffe & demie d'eau. Il est armé de plusieurs pointes de rocs, contre lesquels la Mer bat avec assez de violence pour les faire découvrir de loin. C'est par ces marques, & par trois arbres qui sont à la pointe du Cap Sainte-Marie, qu'on reconnoît l'embouchure de la Rivière.

La distance, qui est entre les deux Banes & la pointe de Bagnon, forme deux Canaux (f). Celui du Sud, qu'on nomme le petit Canal, n'a qu'une brasse & demie d'eau, & ne peut recevoir que des Barques & des Canots. Le plus grand, qui est entre le Talon de Bagnon & les Isles des Oiseaux, est capable de recevoir toutes fortes de Bâtimens. Depuis la pointe de Barra jusqu'à la pointe Sud du Banc rouge, il a depuis six jusqu'à neuf brasses de fond au milieu de sa largeur. Le passage entre les pointes de Barra & de Bagnon, que plusieurs Pilotes ont pris mal-à-propos pour l'embouchure, n'a pas moins de douze brasses; & de-la jusqu'à Jamessort on trouve depuis six brasses jusqu'à neuf. Les deux côtés de la Rivière font bordés de bancs de fable ou de rocs; & celui du Nord en présente assez loin dans l'eau; mais ils ne laissent pas d'être tous deux navigables pour les Canots, & même pour les grandes

Barques dans les hautes marées.

On compte dix lieuës depuis les Isles des Oiseaux jusqu'à l'Isle (g) Charles; & deux jusqu'à la Pointe de Lamei ou Le Maine: deux jusqu'à Albreda; & d'Albreda jusqu'à Jilfray, qui est vis-à-vis le Fort Anglois, une demie lieuë. En entrant à gauche dans la Rivière, on voit une touffe d'arbres, dont l'un surpasse tous les autres en grandeur. Cette touffe s'appelle le Pavillon du Roi de Barra. Les Anglois, [suivant Labat,] quoique naturellement " fiers, se sont abbaissés jusqu'à saluer cette marque de terre, ou ce prétendu Pavillon; ce qui inspire tant d'orgueil au Roi de Barra, qu'il éxige les mêmes respects de tous les Vaisseaux qui entrent dans la Rivière; & ceux qui les lui refusent doivent s'attendre qu'il leur défendra le Commerce & qu'il leur fera tout le mal dont il est capable. Les Etats de ce Prince n'ont que dixhuit lieuës d'étendue de l'Est à l'Ouest, du côté Nord de la Gambra, & sont

Salut que les Anglois rendent à un Roi Négre.

> (d) Les Anglois appellent ces Isles Broken Mands. Elles font à trente lieues de Gorée.

ici d'apres lui, parce qu'il avoit fait foigneuse-ment ces Observations.] Au lieu de cette adelition du Traducteur, les Auteurs Anglois difent que Moore place l'Embouchure de cette Rivière trop haut en la terminant au Nord par la

Pointe de Barra, & au Sud par celle de B2gnon, & que c'est avec plus de raison qu'on (e) Voyages de Moore, pag. 19. [On parle Hdit qu'elle est bornée au Nord par l'Isle aux Oifeaux, & au Sud par le Cap Sainte-Marie. R. d. E.

(f) C'est ce qui n'est pas dans la Carte. (g) nommée par les François, l'Isle aux Chiens.

renfe ou d Q

on e Cart plus que t negli n'est celui la po douce fur fi noîtr milie re, e lieuës gable peut Barak maré dire, dant cause est ég faire

les ter . A c de Me drons fuivan faire o

qu'on

que la

gation

affez o

CE large quelqu tugais mais e

(b) (i)Guioche (k)demi.

IV.

plus de préaux (d) au ord, & celmilles. Son vingt minu-Sainte-Male fable, qui inte au Sud,

a Mer. Du : Bagnon, & n'a pas plus fieurs pointes les faire déont à la poin-

ivière.

gnon, forme i, n'a qu'une des Canots. Oiseaux, est e de Barra jusrasses de fond & de Bagnon, n'a pas moins fix braffes julde fable ou de ils ne laissent ur les grandes

file (g) Charqu'à Albreda; is, une demie puffe d'arbres, pelle le Pavilnaturellement " ou ce prétendu éxige les mêe; & ceux qui ce & qu'il leur n'ont que dixmbra, & sont renfermés

li par celle de Bade raison qu'on ord par l'Ifle aux Cap Sainte-Marie.

dans la Carte. ançois, l'Isle aux renfermés entre cette Rivière & celle de Janok (b), [ & une des Branches Description ou des embouchures de la Rivière de Salum ou Burfali.]

Quoique l'embouchure & le Canal de la Gambra foient profonds, comme on en peut juger par les mesures de la sonde, qui sont marquées dans la Carte, il est à propos cependant d'y entrer la sonde à la main, & de porter direction pour plus au Nord que vers la rive du Sud, où l'on ne trouve ordinairement que trois brasses d'eau. Quantité de Vaisseaux se sont mal trouvés d'avoir négligé cette précaution. Comme le sable est doux & sans Rocs, le danger n'est pas d'y périr; mais on se jette dans un grand embarras, ne sut-ce que celui d'attendre le retour de la marée pour se dégager. Quand on a passé la pointe de Barra & l'Isle Charles, on suit la rive du Nord, qui est fort douce, jusqu'à ce qu'on ait jetté l'ancre vis-à-vis d'Albreda ou de Jisfray, fur fix ou fept braffes d'un fort bon fond. Ces deux Villages fe font connoître à quantité d'arbres qui les environnent, & par une petite Isle au milieu du Canal, dans laquelle est situé Jamesfort. La largeur de la Rivière, en cet endroit, est d'environ trois lieues. Pendant près de cinquante lieuës, en remontant jusqu'à (i) Joar, elle est large d'une lieuë (k) & navigable pour un Vaisseau de quarante canons & de trois cens tonneaux. Elle peut recevoir des Bâtimens de cent cinquante tonneaux jusques fort près de le cet naviga-Barakonda, qui est à plus de cinq cens milles (1) de son embouchure. La marée remonte jusqu'au même lieu dans la faison de la sécheresse, c'est-àdire, depuis le mois de Décembre jusqu'à ceux de Juin ou de Juillet. Pendant le reste de l'année, il est presque impossible de remonter la Rivière, à cause des flots, que la saison des pluyes apporte avec tant de violence, qu'il est également difficile de les surmonter à la voile avec un bon vent, & de se faire tirer même au long des rives, parce qu'elles sont si couvertes d'eau qu'on ne peut entreprendre de les suivre à pied. C'est un grand avantage que la Rivière du Sénégal a sur la Gambra. Le meilleur tems pour la navigation, sur la première, est la saison humide, parce qu'il s'y trouve alors assez d'eau pour passer les Basses & les Rocs, qui arrêtent les Barques dans les tems fecs.

A cette Description de la Rivière de Gambra, qui est tirée [de Jobson, de Moore, de Froger, de Labat (m), & de la Carte Angloise, nous joindrons quelques circonstances de la Relation de Barbot, mais en avertissant que suivant sa coûtume, il a recueilli indifféremment le bon & le mauvais, sans faire connoître ses sources.

CE Voyageur rapporte que l'embouchure de la Gambra a trois mille de large & fix ou sept brasses de profondeur; que le fond en est bourbeux; qu'à Barbot. quelque distance à l'Ouest, sont les Basses qui ont été nommées par les Portugais Baxos de Gibandor. Le véritable Canal, dit-il, est du côté du Sud; mais en entrant il faut prendre celui du Nord. La Rivière est fort navigable juiqu'à

Circonstances tirées de

(b) Appellée par les François Guinée, [L'Original Anglois dit Guinac R. d. E.] (i) C'est le même lieu que Labat appelle

(k) Dans la Carte, environ deux mille & . (m) Labat. Afriq. Occid. Vol. IV. pag. 263.

IV. Part.

(1) Labat dit deux cens cinquante lieuës, ou fept cens cinquante mille; mais dans fa Carte on trouve à peine cent lieuës, ce qui marque que Barakonda y est mal placé.

& ∫uiv.

 $\mathbf{B}$ 

DE LA GAM BRA.

Marques & entrer dans la

### TO VOYAGES AU LONG DES CÔTES

DESCRIPTION DE LA GAM-BRA, jusqu'à Dabbo (n) & Arsebill, d'où l'on compte en droite ligne quatre-vingt lieuës par terre, jusqu'au Cap Sainte-Marie, mais beaucoup plus par eau. La moindre profondeur près de l'Ille Jeremire (o) est de trois brasses; excepté vers quelques Rocs, qui sont quelques lieuës plus bas, où l'on ne trouve que neus pieds d'eau. Les parties de la Rivière, au-dessus d'Arsebill, sont si peu fréquentées que l'Auteur (p) n'en put rien apprendre. Il ajoûte qu'elle est en esset peu connue au-delà de la Ville de Mandinga, située dans la Province de Kantorsi, & du Royaume de Mandinga qui est dans les terres à seize lieuës de la Rivière, & qui renserme (q) des mines d'or fort riches.

Au côté Nord de l'embouchure de la Gambra, il fort une Pointe longue & basse, presqu'imperceptible à ceux qui viennent de la Mer dans un tems nubileux. La terre est beaucoup plus haute du côté du Sud, & couronnée d'arbres qui s'étendent au Nord-Est & au Sud-Ouest. L'embouchure est traversée par une espèce de barre, Nord-Ouest & Sud-Est, où l'on trouve

quatre braffes d'eau dans la baffe marée.

Sa direction pour l'entrée de la Rivière.

La véritable direction, pour entrer dans la Rivière, est de porter vers la pointe de Barra, sur cinq ou six brasses, jusqu'à ce qu'elle se présente au Sud-Est; ensuite, de jetter l'ancre si le vent est soible; mais, si l'on ne manque pas de vent, de continuer la même route, en sondant néanmoins jusqu'à ce qu'on soit arrivé sur quatre brasses & demie ou cinq brasses, & tenant toûjours la pointe de Barra au Sud-Est, & l'autre pointe, nommée Bagnon (r) par les François, au Sud quart àl'Est. Il faut revirer alors, & porter vers cette dernière pointe; après quoi, lorsqu'on l'a passée de deux licuës, il faut suivré le milieu du Canal, pour éviter un Banc qui est autour de l'Isle (s) des Chiens. On peut ainsi gagner sûrement Jamessort.

Tous les Vaisseaux qui entrent dans la Rivière, sur-tout les Anglois, saluent de trois coups de canon un grand arbre qui s'appelle le Pavillon ou l'étendart du Roi de Barra. Ils lui rendent le même honneur en sortant; & l'usage est de payer (t) une barre de ser au Roi ou à ses Officiers, pour le

droit d'Ancrage.

Détours de la Gambra. La Rivière, depuis (v) Kantori jusqu'à l'Océan, fait quantité de détours, particulièrement depuis (x) Kantor. Elle est plus prosonde & plus large que celle du Sénégal; mais le cours en est moins rapide. Cependant elle entrasne des slots d'écume qui se découvrent en Mer à neuf ou dix lieuës du rivage. La marée remonte jusqu'à Barakonda, où le passage est (y) interrompu par

(n) Ou Dubo Konda. Labat met Dabbo dans fa Carte.

(0) Labat lui donne ce nom comme Barbot. Ces deux éxemples femblent marquer qu'ils ont fait tous deux usages des mêmes Cartes. Cette Ise, par sa situation dans la Carte de Labat, répond à celle de le Maine dans la nôtre. Il parost que ces deux nomsont été pris des Villes du Nord de la Rivière, le Maine à l'Est, & Jeremire ou Jeramai à l'Ouest.

(p) La Carte de Labat finiffant à Arfehill, c'est encore une preuve de la remarque précédente. (q) Tout ceci est chimérique.

r) Moore écrit Banyon.

(s) Les Anglois l'appellent *Isle Charles*, (t) Moore dit cent & vingt barres.

(v) Nommé ci-dessus Kantors. (x) Kantors, Kantors & Kantor, semblent être le même nom, qui est rapporté différemment par différens Ecrivains; source ordinaire d'erreurs. Fonia est nommé plus bas Kantor. fes

for

fer

l'oi

Bin

réf

tor

pre

que

se j

Rio

tor.

de

arb

ger

d'A

Gri

des

où

glif

de l

No

con

 $W_0$ 

Vil me &

miè

Ett.

con

bou

fur l

de l au I

la n

I

(y) Barbot dit ici contre toute vérité que les Chaloupes peuvent y passer. Ce qui est vrai feulement par rapport unanime, c'est que dans les grandes eaux on passe avec des Chaloupes à fond plat, faites exprès. ne quatre-vingt p plus par eau. ois braffes; exoù l'on ne troud'Arfehill, font Il ajoûte qu'el-, fituée dans la lans les terres à or fort riches.

e Pointe longue er dans un tems , & couronnée ouchure est traoù l'on trouve

e porter vers la présente au Sudl'on ne manque noins jusqu'à ce & tenant toûnée Bagnon (r) orter vers cette uës, il faut suie l'Isle (s) des

ut les Anglois, le Pavillon ou en fortant; & ficiers, pour le

ité de détours, plus large que ant elle entraîeuës du rivage. nterrompu par une.

rique.

nt Ifle Charles , igt barres. ntorfi.

Kantor, semblent apporté différemfource ordinaire plus bas Kantor. toute vérité que r. Ce qui est vrai ne, c'est que dans rec des Chaloupes

une chûte d'eau terrible. Les rives de la Gambra, des deux côtes, font bafses, & coupées par quantité de ruisseaux. Le Canal, devant la Côte de Jagra, a quatre ou cinq brasses de profondeur, près de quatre petites sses qui sont vis-à-vis cette Côte.

IL est plus aisé de naviguer sur la Gambra la nuit que le jour, parce que les jours sont calmes, & qu'il s'éleve ordinairement le soir de petits vents fort commodes. Depuis l'Isle qui est au dessus de (x) Mansagar, la marée

fert à remonter sans danger (a).

L'Isle de James n'étant qu'une espèce de roc plat, sans aucune Anse où l'on puisse carener, les Anglois carenent dans la Rivière de Blok (b) ou de Bintam, au Sud de la Gambra vis-à-vis le Fort, dans un lieu nommé Blok. résidence d'un Prince Négre qui se qualifie Empereur du (c) Grand Kantor. & qui est fans cesse en guerre avec le Roi de (d) Barra. Les François prétendent que la Rivière de Blok se joint à celle de Kumbo, qui en est à quelques lieues vers l'Ouest; qu'elles forment une lsse dans le lieu où elles se joignent, & qu'à l'Ouest de Kumbo il y a une autre Rivière nommée Rio Brevetto.

On trouve sur la Rivière de Blok, près de son entrée dans la Gambra, le Village de (e) Barifot, qui est tributaire du Roi ou de l'Empereur de Kantor. Le Roi de Barra réside une partie de l'année dans la Ville ou le Village de (f) Barra, qui est situé à la pointe Nord de la Gambra, près d'un gros arbre que les Portugais ont nommé Arvora da Marca, parce qu'il sert à diriger les Pilotes. Dans d'autres tems, ce Prince fait sa demeure dans la Ville d'Anna Bar, qui est un mille plus loir, au milieu d'un Bois. Après le Village de Barra, à l'Est, on trouve sur le bord de la Gambra, les Villages de Grigou, de Bubakulou, & celui de Lami, qui est presqu'à l'opposite de l'Isle des Chiens. Un peu à l'Est de ces Villages, on rencontre Albreda & Jilfray, où les François & les Anglois ont des Comptoirs. Les Portugais ont une Eglife à Jilfray (g).

BARBOT, qu'on n'a pas cessé de citer, ne place aucun autre Pays au long de la Gambra, que l'Empire de Kantor au Sud & le Royaume de Barfali au Nord. Le premier renferme plusieurs autres petits Royaumes; mais le second, qui est moins étendu, n'a pour Tributaire qu'un petit Prince nommé Wolli-Wolli. Ces deux Royaumes, dit-il, contiennent quantité de grandes Villes & de Villages, la plûpart à l'Est de la Gambra sur ses bords. Il nomme quelques-uns des principaux, qu'il a tirés de Jobson, sans en convenir; & la confusion qu'il met dans son récit, ne peut apporter beaucoup de lu-

mières au Lecteur.

H(z) [Barbot ne marque pas la situation de cette sse, car le nom de Mansagar n'est pas connu. Mais] c'est apparemment vers l'embouchure.

(a) lci Barbot rapporte ce qu'on a déja lû fur l'isle des Chiens ou de Charles.

(b) Froger nomme ce lieu dans sa Carte de l'embouchure de la Gambra. Il est un peu au Nord du lieu ou Foulikonda est placé dans la nôtre. Bintam ou Vintain est à présent la pag. 72. & Juiv.

résidence de ce Prince.

(c) C'est peut-être Fonia.
(d) Barbot consond deux fois Bar & Barra avec Barsats, Bursalli ou. Bursalam.
(e) Barafat dans la Carte.

f) Barrat ou plûtôt Barinding, fur une Rivière près de la pointe de Barra, est la Capitale du Royaume de Barra. (g) Description de la Guinée par Barbot. DESCRIPTION DE LA GAM-BRA.

On y navigue plus aifément la nuit

Rivières de Blok & de Kumbo, & de Rio Brevetto.

Divers Villa-

Rois voisins

### VOYAGES AU LONG DES CÔTES

DESCRIPTION DE LA GAM-

Incertitude fur la fource de cette Rivière. LA fource de la Gambra est encore incertaine. Comme on n'a pû jusqu'à présent se procurer de véritables lumières, on s'est partagé en autant de conjectures que sur le Niger, dont la plûpart prétendent qu'elle n'est qu'un bras. Cette consusion dans les idées & les témoignages a causé beaucoup d'embarras aux Géographes, & les a jettés quelquesois dans d'étranges contradictions. Baudrand, après lui avoir fait prendre sa source au-delà d'un Royaume, nommé, Gubert, & l'avoir sait passer, entr'autres Pays, par ceux de (b) Genia, de Kantari, de Gambra, d'où il lui sait tirer son nom, & celui de Foulis, prétend qu'elle se jette dans l'Océan par quatre bras; la Gambra, même, la Rivière Sainte Anne, Rio das Ostras, & la Rivière de Kasamansa. Mais il se contredit aussi-tôt, en donnant au Niger, qu'il regarde comme une Rivière dissérente, deux des bras de la Gambra, qui sont Rio das Ostras, & Kasamansa. Il ajoûte que les deux autres bras du Niger sont San-Domingo & Rio Grande.

Opinion de Labat.

Contradiction.

de Baudrand.

LABAT, qui releve fort bien cette erreur, est persuadé que la Gambra doit être une branche du Niger. Il fonde son opinion sur le témoignage des Négres, sur-tout des Marchands Mandingos, qui sont depuis long-tems dans l'habitude de voyager sur ses rives, au-dessus des cataractes de Barakonda & jusqu'aux bords d'un Lac rempli de grands roseaux, ou elle se perd assez long-tems. Tous ces Négres, dit-il, [apparemment d'après les mémoires de Brue] s'accordent à déclarer que la Gambra sort du Niger, au-dessous d'une grande cataracte où le Niger se divise en deux branches. Pourquoi seroit-on difficulté, dit Labat, de s'en rapporter à ces témoignages? On lui répond que les doutes ne viennent pas précisément de la grossièreté des Négres, qu'il représente lui-même comme de sort mauvais Géographes, & peu capables de remarquer les détours & les distances; mais de la consusion qu'il met dans son propre récit, de quelque source qu'il en ait tiré les Mémoires, & de plusieurs impersections qu'il a dû reconnoître lui-même s'il a pris la peine de les éxaminer.

Elle est confuie & pleine d'erreurs.

Suivant les idées qu'il veut nous faire adopter, la Falemé fortant du Sénégal, ou du Niger, comme il lui plaît de l'appeller, à l'Est au-dessus de Barakotta, où la Gambra s'en sépare, doit nécessairement traverser la Gambra pour venir retomber dans le Sénégal. C'est une observation que nous avons déja faite, & qui suffiroit seule (i) pour ôter toute consiance au témoignage des Négres. Si la situation de Barakotta étoit bien vérissée, ce qui manque encore au récit de Labat, on découvriroit probablement d'autres erreurs. Il fait sortir du Sénégal la Rivière blanche & la Rivière noire, au-dessus du Roc de Govina, pour y rentrer vingt lieuës au-dessous, & c'est effectivement le lieu où la Relation du Sieur Brue & la Carte générale du Sénégal, sont sortir du Sénégal deux Rivières de ce nom, qui tournent s'y décharger, à beaucoup de distance vers l'Ouest. Seroit-il impossible que ces deux Rivières mal placées dans le récit des Négres, & l'Isse de Kasson qu'el-les forment ensemble, sufsent le Baba Degu des Mandingos?

DE

avo

par

on

ce l'

Gam

V

ur

entio

ar

es 0

un b

catio

un lie

des ca

ont e

vina.

reren

tres a

Capit

Roya

& s'o

1732 un de

vint à

mais c

Jean .

de jo

mieux

Habit

lacs.

kcep Leit d

négal

y jet

que ce

lieu eft

dont i

Li de la

<sup>(</sup>b) Genia parost être Quinca, Province du. Royaume de Bambuck, & Kantari est fans doute Kantor, dernier Royaume au Sud de la Gambra.

<sup>(</sup>i) Il est surprenant que Labat n'ait pas sen ti cette absurdité. Au reste voyez, ci-dessus, au Tome II. des remarques fort longues sur l'origine du Niger.

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. II. 13

n'a pû jufqu'a gé en autant de celle n'est qu'un causé beaucoup d'étranges conce au-delà d'un Pays, par ceux on nom, & cebras; la Gamivière de Kasail regarde comui sont Rio das Niger sont San-

la Gambra doit ignage des Nélong-tems dans e Barakonda & perd affez longs mémoires de paudeffous d'une ourquoi feroites? On lui réièreté des Néraphes, & peu confusion qu'il les Mémoires, e s'il a pris la

mé fortant du le au-dessus de verser la Gamion que nous diance au tén vérisiée, ce blement d'autivière noire, sous, & c'est générale du tournent s'y lible que ces Kasson qu'el-

DE.

pat n'ait pas fen yez, ci-deffus, prt longues fur DE L'ISLE, qui suivant toute apparence n'ignoroit pas ces récits des Négres, avoit reconnu sans doute qu'ils manquent de vrai-semblance, & n'a pas cru par conséquent qu'il dût s'y arrêter. Il donne à la Rivière de Falemé, dans son Afrique Françoise, un cours de peu d'étendue au Sud de Bambuk, & place l'Isle de Baba Degu tout-à-sait à l'Est du Roc de Govina. A l'égard de la Gambra, il la fait sortir d'un grand Lac plein de roseaux, qu'il nomme Sant, cent milles au Sud du Roc de (k) Felu; & tirant une double ligne de Lac au Roc de Govina, il y joint cette remarque; ,, que comme il se trouve un tournant près de ce Roc, on a cru autresois que la Gambra étoit une branche du Sénégal,, [avec lequel elle avoit au moins une communication souterraine:] & c'est cette branche imaginaire qu'il a voulu désigner par la double ligne. Quelque jugement qu'on puisse porter de cette idée, es observations précédentes ne permettent pas de croire que la Gambra soit un bras du Sénégal dans le sens que les Négres se l'imaginent. La communication que De l'isse suppose, commence un peu à l'Ouest de Baba Degu, dans un lieu nommmé Bara, qui pourroit bien être le Barakotta de Labat.

Les Anglois se sont efforcés, dans plusieurs tems, de découvrir l'origine de la Gambra, fans avoir jamais pû se procurer des lumières certaines au-delà des cataractes de Barakonda, c'est-à-dire, environ cinq cens milles au-dessus e fon embouchure. Peut-être ont-ils été arrêtés par les mêmes obstacles qui ent empêché les François de pénétrer sur le Sénégal au-delà du Roc de Go-Vina. Le Capitaine Thomson, & Jobson après lui vers l'année 1618, remonterent cent vingt lieuës au-dellus de Barakonda. Vermuyden & quelques autres allèrent presqu'aussi loin sous le régne de Charles II. En 1724, le Capitaine Stips alla trente lieuës au-delà de Barakonda. La Compagnie Royale d'Afrique voulant être informée jusqu'où la Gambra étoit navigable. & s'ouvrir de nouvelles voyes de Commerce sur cette Rivière, sit partir en 2732 plusieurs petites Chaloupes pour cette découverte. Thomas Harison. un de ses principaux Facteurs, qu'elle avoit chargé de cette commission, reint à Jamesfort le 10 de Juin de la même année. C'étoit le tems où Moore, dont nous citons ici le témoignage, se trouvoit dans ce Comptoir. Sa curiosité le portant à tout observer, il sçut que Harison n'avoit pas passé Fatatenda, mais qu'ayant envoyé de-là une Barque à la découverte, fous la conduite de Pean Leach, ce Député avoit rencontré, vingt lieuës plus loin, une chaîne Rocs qui sembloient boucher le passage de la Rivière, & que cet obstade joint à la diminution de ses vivres, l'avoit obligé de retourner sans avoir nieux rempli sa commission. Moore ajoûte que, suivant la tradition des labitans, la Rivière est navigable beaucoup au delà, jusqu'à certains grands lacs. C'est tout ce qu'il rapporte sur le témoignage des Négres; & si l'on excepte cette pluralité de Lacs au-lieu d'un, il s'accorde fur ce point avec le neit de Labat. D'autres s'imaginent, continue-t-il, que les Rivières du Sénegal, qui se décharge dans la Mer plus au Nord, & de Kasamansa, qui y jette au Sud, viennent toutes deux des mêmes Lacs que la Gambra; & que ces Lacs font formés par un bras du Nil qui se sépare de ce Fleuve après

DESCRIPTION DE LA GAM-BRA.

De L'Ifle femble avoir mieux jugé, mais fans preuve

Entreprife des Anglois pour remonter la Gambita-

Elle manque par de folbles raifons.

Opinions fans vrai-femblance.

(k) Suivant les informations de Stibbs, ce konda. Voyez le Voyage de Moore, pag. 300. illeu est à douze journées de marche de Bara. É fuiv.

### 14 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

DESCRIPTION
DE LA GAMBEA ET DE SES
BORDS.

qu'il est forti des montagnes de l'Abissinie (1). C'est aux Européens que Moore attribue cette opinion, car vrai-semblablement les Négres ne connoissent pas même le nom du Nil; & paroissant la goûter, il l'appuye de l'autorité d'Hérodote, & du Géographe de Nubie. Mais on a vû que Labat ne s'accorde guères là-dessus avec lui. Au reste mille raisons ne permettent pas de penser que le Nil ait des bras si considérables, ni qu'aucune Rivière traverse autant de Pays qu'il faudroit se l'imaginer dans la supposition d'un si long cours.

Raifons dont Labat appuye la fienne.

N'oublions pas quelques argumens dont Labat se croit bien appuyé pour fontenir que la Gambra est un bras du Sénégal. La plus grande objection, dit-il, qu'on puisse former contre son opinion, c'est que si le Sénégal, ou le Niger, qui est la même chofe dans ses idées, étoit la source de toutes les Rivières qu'il en fait fortir, il faudroit lui supposer une prodigieuse quantité d'eau pour étendre son cours l'espace de quatre ou cinq cens lieuës jusqu'à son embouchure. Mais il prétend répondre à cette difficulté, en faisant observer que l'Afrique n'est pas un Pays aussi sec que se le figurent ceux qui ne croyent pas que le Niger ou le Sénégal reçoive de Rivière ou de fource pour groflir ses eaux, pendant tout l'espace qu'il parcourt jusqu'à la Mer. Il est certain, continue-t-il, que cette vaste Région contient un grand nombre de Fontaines, de Marais, de Lacs & de Torrens, qui se déchargent dans le Niger ou dans les Rivières qui s'y joignent. Il ne croit pas qu'on en puisse douter, si l'on considère que le Pays est extrémement peuplé; ce qui lui paroît encore indubitable quand on fait réflexion au grand nombre d'Esclaves qu'on amene de l'Intérieur des terres sur la Côte, sans parler de ceux qui sont détruit dans les guerres perpétuelles des Négres, & de ceux qui meurent naturelle. Enfin les pluyes continuelles qui tombent en Afrique dans la faison humide, c'est-à-dire, pendant quatre, cinq, & quelquesois pendant six mois. ensient tellement les petites Rivières, & les Lacs, que leurs débordemens. joints à ce qu'elles portent dans leurs lits, fournissent aux grandes Rivières cette immense quantité d'eau que celles-ci vont décharger dans la (m) Mer. Malheureusement cette explication de Labat ne répare point ce qui manque aux fondemens de son opinion.

Divisions des Pays au long de la Gambra.

Barra, où est l'isse Charles ou des Chiens. Revenons à des objets plus certains.] Le Nord & le Sud de la Gambra font divifés entre plulieurs petits Princes Négres, qui prennent tous le titre de Rois, quoique plufieurs de leurs Etats foient de si peu d'étendue qu'on peut les traverser dans l'espace d'un jour. Suivant la Relation de Moore, le premier Royaume du côté du Nord est celui de Barra, dont on a déja parlé, & qui s'étend vingt lieuës au long de la Rivière. Son Roi est de la race des Mandingos, & tributaire du Roi de Barfali. C'est dans ce Royaume qu'est située l'Isle Charles, ou des Chiens, à six lieuës de la Mer, & une portée de sus le flui [du bord] de la Rivière. Les Anglois y avoient autrefois un Fort, qu'ils ont laissé tomber en ruines. On trouve dans la Rivière deux basses de fable & de rocs du côté de Barra; l'une à la pointe de Lemaine, l'autre à la pointe de Sika; la première, six milles au-dessous de Jamessort, & la feconde, un peu au-dessous.

LISLE

I. fablinom de preco ce i blat

vis-a Ifle trefo recto Roi L

pend

long

P

du m de ( bord litué plain étroi confi Rum Kove Ville de v

qui f Elles l'Isse dans cont dont appe fauv

L'ea

Bade entre (o (p c'est

c'est le Gé par de céden

co (1) Voyage de Moore. pag. 27. & fuiv. (m) Labat Afriq. Occid. pag. 260. & fuiv. & pag. 118.

x Européens que légres ne connois appuye de l'autovú que Labat ne ne permettent pas cune Rivière traapposition d'un si

bien appuyé pour grande objection, e Sénégal, ou le de toutes les Ridigicuse quantité lieuës jufqu'à fon n faisant observer ux qui ne croyent urce pour groffir r. Il est certain, ombre de Fontaidans le Niger ou puisse douter, si lui paroît encore aves qu'on amene qui sont détruits neurent naturelleque dans la faifon pendant fix mois. ers débordemens, grandes Rivières ans la (m) Mer. at ce qui manque

ad de la Gambra nent tous le titre d'étendue qu'on tion de Moore, dont on a déja on Roi est de la ans ce Royaume ler, & une porent autrefois un la Rivière deux se de Lemaine, ss de Jamesfort,

LISLE

d. pag. 260. & fuiv.

L'Isle de James est située vis-à-vis de Jissay, d'où il sort une langue de sable & de rocs qui s'étend assez loin au Nord Nord-Ouest, & qui porte le nom de Compagny's Spit. Il est arrivé à plusieurs Vaisseaux d'y échouer faute de précaution; [mais il ont été remis à flot, sans aucun dommage, par le secours de la Compagnie, qui n'a reçu aucune marque de reconnoissance pour ce service. L'Equipage prétendant qu'il n'étoit pas autorisé à rien de semblable.]

Apriks le Royaume de Barra, on entre à l'Est dans celui de Badelu, qui a vis-à-vis de Tankrova!, Village du Royaume de Kaen sur la rive du Sud, une sile dont la Ville même de Badelu n'est séparée que par un filet d'eau. Autrefois cette lsse fournissoit de la pierre à Jamesfort. Mais en 1733, le Directeur Anglois, nommé Hall, en trouva, beaucoup plus près du Fort. Le Roi de Badelu est Mandingo, & son Pays a vingt lieuës d'étendue.

LE Royaume suivant est Sanjally, qui malgré sa petitesse est un Pays indépendant. Le Roi est Mandingo, & ses Etats ont quatorze lieuës d'étendue au

long de la Rivière.

PLUS loin on entre dans une partie du Royaume de Burfali ou Bur-Salum, gouverné par un Prince Jalof. Ce Pays commence à la Mer, où la Rivière du même nom vient se décharger. Il s'étend derrière les Royaumes de Barra, de (n) Kolar, & de Badelu, d'où s'avançant sur la Gambra, il occupe ses bords l'espace de quinze lieuës. Une de ses principales Villes est (o) Joar, stuée à deux milles de la Rivière, dont elle est séparée d'abord par une plaine très agréable de la largeur d'un mille, & de-là par une Crique sort étroite, qui a la même étendue jusqu'au Port de Kover. Le Commerce est considérable dans ce canton, & se fait dans un lieu nommé la Pointe de Rumbo, trois mille au-dessus de Joar, & presqu'à la même distance de Kover. Il se rend alors à Kover, plus de monde que dans aucune autre Ville de la Rivière; parce que si les Marchands ne trouvent pas l'occasion de vendre leurs Esclaves en chemin, c'est dans ce Port qu'ils les amenent. L'eau de la Rivière est toûjours frasche dans la Crique de Joar.

Le Royaume de Barsali est suivi de celui de (p) Tani, grande Région, qui se divise en deux parties, l'une nommée le haut, l'autre le bas Yani. Elles ont toutes deux chacune leur Roi. Sur la rive de ce Pays est située l'sile (q) Bird, douze lieuës au-dessus de Joar. On ne voit point un arbre dans cette Isle; mais le terrain en est marécageux. Trente lieuës au-dessus, contre la même rive, on trouve un grand nombre d'Isles, nommées Sappo, dont quelques-unes sont assez grandes, mais toutes inhabitées. Celle qu'on appelle Lemaine (r) a quatre lieuës de longueur. Elle est remplie de Bêtes sauves & de Palmiers, ce qui attire souvent les Négres pour la Chasse & pour

DESCRIPTION DE LA GAM-BRA ET DE SES

Situation de l'Isle de james.

Royaume de Badelu, & Ville de l'ankroval.

Royaumes de Sanjally,

& de Burfali.

Commerce le Joar.

Royaume de

Ifle Bird.

Itle Sappo.

Iffele Maine.

(n) Kolar est dans les terres entre Barra & Badelu. Labat se trompe ici en mettant Ghika entre ces deux Royaumes.

(a) C'est ce que Labat appelle Guiocher.
(b) Guiania dans Labat. Moore dit que c'est le même lieu qui est nommé Ghana par le Géographe Nubien. Mais cela ne peut être, par des raisons qu'on a vûes dans le Livre précédent.

(q) Cette Isle n'est pas dans la Carte, Mais sur l'autorité de Labat & de Stibbs; on a mis ce nom à une isle située entre Yani Marrow & Kassany. Cependant la situation ne s'accorde pas avec les distances affignées par Moore.

(r) Dans la Carte cette Isle ne paroît pas être du nombre de celles qu'on comprend sous le nom de Sappo.

DESCRIPTION DIE LA GAM BEA ET DE SES he3813a.

Bruko & Yapryama.

Wooll

Fatatenda.

Royaume de

Pays de Fonia.

Kumbo.

y faire du vin. Six ou fept marées au-deffus, est la Rivière de Sami, qui vient de fort loin dans les terres, & qui fépare le haut & le bas Yani. Elle produit un grand numbre de Crocodiles. Après avoir dit qu'elle fépare les deux parties du Pays de Yani, la Relation ajoûte qu'elle se jette dans la Gambra entre les Royaumes de Bruko & de Yamyama-Konda; [ce qui fait croire ne 4 cessairement que c'est sous ces deux noms que Yani est gouverné par deux Rois. ] Quojqu'il en foit, ces deux Royaumes s'étendent l'espace de quatrevingt licuës au long de la Rivière, & font suivis immédiatement de celui de (s) Woolli, au travers duquel les Marchands d'Esclaves sont obligés de pasfer pour se rendre à Kover, Port de Joar. Ce Pays a beaucoup d'étendue au song de la Rivière. Vers Fatatenda, la Gambra est aussi large que la Tamife au Port de Londres, & reçoit à la faveur de la marée, qui s'y éleve de trois ou quatre pieds, des Barques de quarante tonneaux. Fatatenda est situé fur la rive du Nord, à cinq cens milles de l'embouchure, & foixante milles au-dessus de Barakonda où le cours de la Rivière est interrompu par les cataractes (1).

En retournant à l'embouchure de la Gambra pour suivre la rive du Sud. on trouve d'abord, vers la Mer, le Royaume de Kumbo, qui s'étend l'espace d'onze lieuës, depuis le Cap Sainte-Marie jusqu'à la Rivière & au Village de Kabata, lieu célébre par l'abondance de ses Chèvres, de sa Volaille &

de ses Bestiaux.

LE Pays suivant se nomme Fonia (v). Il commence à l'endroit où la Rivière de Kabata tombe dans la Gambra, & s'étend jusqu'à celle de Bintam ou de Vintain, c'est-à-dire l'espace de sept lieues au long de la Gambra; mais, dans l'intérieur des terres, il devient si grand, qu'il est gouverné par deux Empereurs de la race des Bagnons (x). Ces deux Princes ont chacun leurs bornes; & lorsque ce Pays sut découvert, ils n'étoient pas indignes de leurs titres. Mais l'avidité du gain leur a fait vendre un si grand nombre de leurs

Sujets pour l'Esclavage, que leurs Etats sont sort dépeuplés.
Fonta est borné à l'Est par la Rivière de Vintain, dont l'embouchure est large d'un mille, & qui est navigable pendant quelques lieuës. On rencontre sur ses bords à trois lieuës de la Gambra, la Ville de Vintain, située dans

le Pays de Fonia; & plus loin du même côté, celle de Jereja (y).

Vis-A-vis de Jamesfort, du côté du Sud, est une lile à laquelle on n'a reconnu que depuis peu cette qualité, parce qu'elle n'est séparée de la terre que par une forte de torrent. Elle fe nomme Kabefchir. On y trouve quantité d'excellente pierre, qui sert aujourd'hui aux besoins de Jamessort.

Après le Pays de l'onia on entre dans celui Kaën, qui n'en est séparé que par la Rivière de Vintain. Kaën est gouverné par un Empereur & par un Roi, tous deux Mandingos, [& qui ont chacun leurs revenus à part.] On p trouve dans ce Pays Tankroval, grande Ville sur le bord de la Rivière. Trois lieues au-dessus de Tankroval, on rencontre, près d'une autre Ville, nom-

Royaume de Kacn.

Isle Kabeschir.

(s) Ouli & Oubi dans Labat,
(t) Voyages de Moore dans l'intérieur de l'Afrique, pag. 19. É fuiv.
(v) Labat l'appelle Foigni.

(x) Moore dit que les Habitans de ce Pays

font une forte de Flups, mais tous les autres Auteurs semblent en saire deux Peuples différens.

(y) Moore l'appelle Geregia.

OTES.

le Sami, qui vient Yani. Elle produit pare les deux parns la Gambra enuir fait croire néuverné par deux rípace de quatrement de celui de nt obligés de pafucoup d'étendue large que la Taqui s'y éleve de atatenda est situé te soixante milles errompu par les

la rive du Sud, i s'étend l'espace e & au Village e sa Volaille &

ndroit où la Ricelle de Bintam Gambra; mais, verné par deux et chacun leurs dignes de leurs ombre de leurs

embouchure est On rencontre in, située dans

(y). laquelle on n'a rée de la terre trouve quantiesfort.

estort.
est séparé que
reur & par un
s à part.] On p
Rivière. Trois
ville, nom-

s tous les autres ux Peuples diffé-

gia.



de d'e

> bo à c ou

le

du

plu toù

éte

s'ét gra lés

cha

fixi

foie neu

auti

de l

de `

mè de che

vis-

à u

lon

d'e

Ma

du

Ce

COL

le :

fèr

du S

KAART van den LOOP der Riviere GAMBH, A. 1732.

mée Tendebar, plusieurs rocs qui s'avancent assez loin dans la Rivière & qui demeurent à sec au départ de la marée. Le Pays de Kaën, a vingt-trois lieuës d'étendue au long de la Gambra.

A l'Est de Kaën, on trouve Jagra (2) Canton célébre par le naturel laborieux de ses Habitans, & riche, par cette raison, en ris & en bled. C'est à ce Royaume qu'appartient l'Isse de l'Eléphant dans la Gambra. Elle a quatre ou cinq milles de long. La terre en est marécageuse & couverte de bois.

On entre ensuite dans le Pays de Tamina, qui produit beaucoup de volaille & toutes sortes de grains. Il a vis-à-vis de ses rives, une sort belle sse du même nom, & plus loin, presqu'au milieu de la Rivière, une autre sse plus petite, qui se nomme l'sse du Cheval-Marin, parce qu'il s'y trouve tosjours un grand nombre de ces animaux. Le Royaume de Yamina s'étend quatorze lieuës au long de la Gambra. Celui d'Eropina, qui le suit, a la même étendue jusqu'à Jemarrow.

LE Royaume de Jemarrow est gouverné par un Empereur Mandingo, & s'étend trente-deux lieuës au long de la Rivière. Il a, sur la rive, une grande Ville, nommée Bruko, qui n'est habitée que par des Mandingos, zèlés observateurs du Mahométisme. Un demi-mille au-dessous de Bruko est une chaîne de rocs, qui se montrent quand l'eau est basse, & qui occupent cinq sixièmes de la largeur de la Rivière, laissant un Canal si étroit contre la rive du Sud, que les grands Bâtimens n'y peuvent passer sans danger, [ & que les chaloupes de la Compagnie sont obligées d'attendre pour cela que les Eaux soient basses]. Ce passage porte le nom de Fulis-pass. Dans le même Empire, neus milles plus haut, près d'une Ville nommée Dubokonda, on rencontre un autre groupe de rocs qui partant de la rive du Sud occupent les deux tiers de la Gambra. Trois milles plus loin est encore un autre écueil, qui se montre au départ de la marée; mais le Canal est fort libre du côté du Nord.

Après Jemarrow, on entre dans Tomani, grande Contrée, plus remplie de Villes que tous les autres Pays qui bordent la Rivière. Celle qui se nomme Tamiamakunda, est considérable par son commerce. Un peu au-dessous de cette Ville, vers le milieu du Canal, on rencontre encore quelques rochers, mais que l'eau ne laisse jamais à découvert. Au Nord de la Rivière, vis-à-vis le Comptoir que les Anglois ont dans la même Ville, on trouve, à un demi-mille dans les terres, un Lac d'eau dormante, de deux milles de longueur, qui est rempli de Poisson. Le Pays de Tomani s'étend l'espace d'environ vingt-six lieuës au long de la Rivière. Il est gouverné par un Prince Mandingo, & celui qui régnoit en 1730 se nommoit Humey Bads.

A U-DELÀ de Tomani commence le Royaume de Kantor, qui a sur la rive du Sud, environ six milles au-dessous de Fatatenda, une Ville nommée Kolar. Ce sut quelques milles au-dessous de ce lieu que Moore sinit son Voyage. Il compte depuis Kolar, dans Kantor, car il y a aussi une Ville de ce nom dans le Royaume de Barra, cinq cens milles (a) jusqu'au Cap Sainte-Marie, qui fait la pointe Sud de la Gambra à son embouchure.

La Description que Labat a donné des Pays qui bordent cette Rivière, diffère un peu de celle de Moore, pour les noms, l'étendue, & quelquesois

DESCRIPTION DE LA GAM-BRA ET DE SES BORDS.

Royauthes de Jagra,

& de Yamina

& de Jemar

Chaine de rocs qui reffer re le Canal.

Dubokanda.

Royaume de Tomani.

Royaume de Kantor,

Différence entre cette Defeription & celle deLabat.

(2) Giagra dans Labat.

(a) Voyez le Voyage de Moore, pag. 23.

IV. Part.

ch.



KAART van den Loop der Riviere GAMBRA, of GAMBEA, van EROPINA

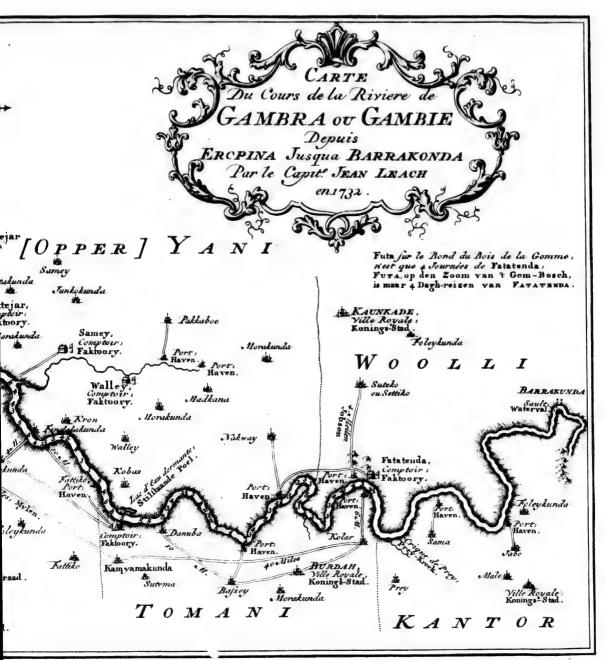

, van EROPINA tot BARRAKUNDA door KAPT. JOHN LEACH, A. 1732.

DESCRIPTION DE LA GAM-BRA ET DE SES BORDS.

pour la fituation des lieux. D'ailleurs il ne parle que de ceux qui font depuis la pointe de Barra jusqu'à deux cens cinquante milles, parce que tout ce qui est au-delà n'étoit pas encore bien connu. Suivant ses idées, les Royaumes de la rive du Nord font dans l'ordre suivant, de l'Ouest à l'Est. r. Barra, auguel il donne dix-huit lieuës d'étendue sur le bord de la Rivière, 2. Guigkanda (b), cinq lieuës. 3, Badiffa (c) vingt. 4, Salum (d), qui enveloppe les trois premiers, dix lieues. 5, Guiania (e), deux 6, Kuba, quatre. 7, Guiania (f), trente. 8, Ouli (g), qui se termine à Barakonda, quatrevingt-dix. Tous ces Royaumes comprennent en droite ligne cent septanteneuf lieuës, auxquelles si l'on ajoûte soixante-onze lieuës pour les détours de la Rivière, on aura deux cens cinquante lieues depuis la pointe de Barra jus-

qu'à l'extrémité du Royaume d'Ouli.

Le même Auteur divise la rive du Sud en huit Royaumes: 1. Kumbo ou Kombo, qui, commençant au Cap Sainte-Marie, s'étend l'espace de huit lieuës jusqu'à la Rivière de même nom. Ce Cap, dit-il, est connu par un grand arbre fort remarquable (h), qui s'apperçoit de la Mer à beaucoup de diftance. 2. Le Royaume ou l'Empire de Foigny (i), commence à la Rivière de Kumbo, & s'étend l'espace d'onze lieuës jusqu'à celle de Bintam ou de Vintain; car depuis la Rivière de Kumbo jusqu'à celle de Ferba on compte trois lieuës; delà trois lieuës encore jusqu'à la Rivière de Barafet; une demilieuë jufqu'à celle d'Inderaba; une demi-lieuë jufqu'à celle de Painam, & trois lieuës jusqu'à celle de Vintain. 3. Le Royaume de Kiana, (k) est borné par la Rivière de Vintain à l'Ouest, & s'étend vingt lieuës au long de la Gambra. 4. Celui de Jiagra, (1) a dix lieuës de largeur. 5. Celui de (m) lamana, quinze. 6. Celui de Kiakonda, (n) quarante. 7. Tamana, (o) [au-15] tant. ] 8. Kantor, vingt, dans ce qui en est connu. Ainsi l'étendue de tous ces Royaumes en droite ligne est de cent soixante-cinq lieuës; & si l'on accorde quatre-vingt lieuës pour les détours de la Rivière, on aura près de deux cens cinquante lieues depuis le Cap Sainte. Marie jusqu'à l'extrémité du Royaume de Kantor (p).

Au tems de Jobson, tous les Pays, des deux côtés de la Rivière, étoient divifés en moins de Royaumes & foûmis a trois principales Puissances. Ceux du Sud étoient Tributaires du grand Roi de Kantor. Ceux du Nord obéisfoient aux Rois de Barfali & de Woolli, entre lesquels ils étoient également divifés depuis la Mer jusqu'à Barakonda. Cependant ces trois Princes mêmes reconnoissoient l'Empire d'un Monarque encore plus puissant, qui demeuroit (q) plus loin dans les terres. Barbot nous a donné les mêmes idées, d'apres Jobson, mais avec peu d'ordre & sans nommer son guide. Il y ajoûte néanmoins (r) quelques circonstances; dont il ne fait pas mieux connoître

Divisions ancienne & mo. deine.

Guicadou dans fa Carte.

Badibou dans fa Carte. (d) Barfalli.

Apparemment le bas Yani.

(f) Le haut Yani. Woolli.

(g) Woolli. .
(b) Il dit ailleurs qu'il y a trois arbres. Notre Carte en met quatre.

(i) Fonia.

(k) Kaën, dans Moore.

(m) Yamina. (n) Kiaconda répond à Eropina.

(0) Tomany.

(p) Voyez Labat dans fon Afrique Occidentale, Vol. IV. pag. 269.

(q) Voyez le Commerce d'Or par Jobson. (r) Voyez sa Description de la Guinée,

for

qu ric

Ri

éx

éte

foi

fic

Īа

Ma

d'e

COL

la i

il d

chu

àE

re;

10

Ca ton

avo

nor

me

prè

dı

feul mes

fur bre

d'oi

pou

au

fix

Font

Hre [

I

pag. 76.

ui font depuis le tout ce qui les Royaumes ft. r. Barra, ère. 2, Guioqui envelop-Kuba, quatre. onda, quatre-ent feptante-les détours de de Barra juf-

I. Kumbo ou le huit lieuës oar un grand coup de difà la Rivière Bintam ou de a on compte et : une demi-Painam , & (k) est borau long de la ii de(m) laa, (0) au-15 ndue de tous & fi l'on acaura près de à l'extrémité

ière, étoient lances. Ceux Nord obéïfnt également inces mêmes ii demeuroit idées, d'aIl y ajoûte ix connoître

ppina.

Afrique Occir par Jobson, de la Guinée, la fource. Ainfi donnant les observations d'autrui pour les siennes, il confond les anciennes bornes avec les modernes, & ne rapporte presque rien qui ne doive être lû avec les plus grandes précautions. Muis pour ne laisser rien manquer à la Description de la Gambra & des Pays qui bordent cette Rivière jusqu'à Barakonda, nous joignons ici une Carte, qui n'est pus moins éxacte que celle que Labat a donné du Sénégal. La meilleure jusqu'à présent étoit celle de Moore, qui se trouve dans le Recueil de ses Voyages. Elle nous a beaucoup servi pour composer la nôtre, mais nous nous sommes attachés principalement à celle du Capitaine Jean Leach, levée en 1730. Il connoissoit parsaitement la Rivière, après en avoir observé tous les détours dans plusieurs Voyages qu'il n'avoit entrepris que dans cette vûe.

Cependant il faut convenir que la Carte de la Gambra par Labat n'est pas sans mérite & sans utilité. Elle représente assez bien le cours général, ou la sigure de la Rivière, jusqu'aux environs d'Arse-bill, au-delà de Kuttejar. Mais elle est fort inférieure à celle de Leach pour l'éxactitude. Entre quantité d'erreurs, elle place Barakonda dix mille à l'Ouest de Tanimarrow, & par conséquent moins loin de la moitié qu'il ne devroit être de l'embouchure de la Rivière. Ses remarques mêmes consirment l'erreur de cette position, car il dit nettement que Barakonda est à deux cens cinquante lieuës de l'embouchure de la Gambra, & que le Royaume d'Ouli, c'est-à-dire Wooli, qui sinit à Barakonda, s'étend l'espace de quatre-ving-dix lieuës au long de la Rivière; mais après en avoir donné une idée si juste, il le place dans sa Carte à l'Ouest d'Ouli dans la Guiania ou dans le haut Yani. M. Danville, dans sa Carte Générale de la Côte, a commis la même saute; & De l'Isle y est aussi tombé dans toutes ses Cartes, excepté dans son Afrique Françoise où il paroît avoir apporté plus d'éxactitude.

DESCRIPTION DE LA GAM-BRA DE DE SEL BORDI.

Barbot les a confondacs.

Remarques fur les Cartes de la Gambra.

### g. 11.

### Etablissemens des Anglois sur la Gambra.

Le principal siège de la Compagnie Royale d'Afrique sur la Rivière de Gambra, est le Fort de James, ou Jamessort, dans une sse même nom, qui sera bientôt décrite avec plus d'étendue. Elle commande entièrement le Commerce de la Rivière. Le second Etablissement des Anglois est près de la Gambra, sur la Rivière de Kabata, dans le Royaume de Kumbo du côté du Sud; mais le Commerce y est peu considérable, parce que le seul objet de ce Comptoir, est de sournir des provisions à la Garnison de Jamessort. Le troisième est silfray ou Gillesse, à l'opposite de l'Isle de James, sur la rive Nord de la Gambra, un peu à l'Est du Comptoir François d'Albreda. Ce Comptoir est dans une situation agréable. Il a plusieurs Jardins, d'où Jamessort tire ses légumes. La Compagnie y a sait faire un Cimetière, pour le Fort & les Comptoirs voisins. C'est aussi le lieu où l'on paye les droits au Roi de Barra.

Le Comptoir de Vintain ou de Bintam, qui est le quatrième, n'est qu'à six lieuës de Jamesfort, sur la Rivière du même nom, dans le Royaume de Fonia, au Sud de la Gambra. Son principal Commerce est en Cire, en Yvoi-fire [& en Cuirs.] Les provisions y sont à bon marché. V. Plus haut sur la

Ordre des Comptoirs Anglois.

Kabata.

Jilfray.

Vintain.

### 20 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

ETABLISSE-MENS AN-GLOIS SUR LA GAMBRA.

Jereja.

Kolar.

même Rivière, à quatorze licuës de Jamesfort, on rencontre le Comptoir de Jersja, dans le Royaume du même nom. Il ne fournit guéres que de la Cire, qui n'y est pas même fort belle, quoiqu'en abondance. Le Bâtiment étoit en si mauvais état dans l'année 1730, que le Roi du Pays n'ayant pas voulu permettre qu'on en sît un neuf plus près de la Rivière, cette difficulté obligea le Gouverneur de Jamesfort de se rendre à Jereja pour terminer les différends. VI. Le Comptoir de Kolar sut établi en 1731, dans la Ville de ce nom, sur une Rivière qui se nomme de même & qui appartient au Royaume de Barra, sur la rive Nord de la Gambra. L'Yvoire, la Cire & la Gomme y faisoient l'objet du Commerce; mais la Compagnie ne trouvant pas qu'il répondit à ses espérances a pris le parti de l'abandonner en 1733.

Tankroval.

Joar.

Yani Mar-

Bruko.

Kuttejar.

Sami.

Vallia.

Yamyamakonda,

Fatatenda.

VII. P Lus haut, dans le Royaume de Kaën, sur la rive Sud de la Gambra, on trouve le Comptoir de Tankroval, établi en 1731. Son principal objet est la Circ. VIII. En continuant de remonter la Rivière, on entre du côté du Nord à Kower, Port de Joar, qui en est à trois milles, dans le Royaume de Barsalli. La Gambra n'a pas de Ville où le Commerce soit plus storisfant qu'à Joar. Aussi les Anglois n'y ont-ils pas de meilleur Comptoir. C'est-là que les Marchands Mandingos & Guinées viennent de Galam & de Tombuto, comme on le suppose, & qu'ils apportent leurs marchandises à la Pointe de Rumbo, qui en est fort proche. IX. Le Comptoir suivant, du côté du Nord, est celui de Tani Marrow, dans le bas Yani. Ce Port est le plus agréable de la Rivière. La Compagnie n'y a qu'une petite Maison, avec un Facteur Négre, pour fournir des grains à Jamessort. X. Plus haut, du côté du Sud, dans le Royaume de Jemarrow, est le Comptoir de Bruko, qui sut établi en 1732, brûlé presqu'aussi-tôt par un accident, rebâti la même année, abandonné en 1735.

XI. Kuttejar est un autre Comptoir (a) sur la rive du Nord, à un mille de la Rivière, dans le Royaume du haut Tani. Les Inondations l'ayant renversé en 1725, la Compagnie donna ordre qu'il sut transporté à Sami. XII. Le Comptoir de Sami n'étoit qu'à huit milles de Kuttejar par terre; mais étant d'autant plus loin, par eau, qu'il falloit remonter l'espace de douze milles une Rivière du même nom qui vient se décharger dans la Gambra, la Compagnie a desiré qu'on choisst, du moins dans cet éloignement, un lieu plus commode, quatre mille au-dessus. XIII. Ce lieu se nomme Vallia.

XIV. Prus loin, dans le Royaume de Tomani, au Sud de la Gambra, est le Comptoir de Yamyamakonda, qui ayant été détruit en 1733 par les Inondations, su rebâti aussi-tôt par l'ordre de la Compagnie. Son principal Commerce est celui de l'Yvoire & des Esclaves. XV. Le dernier Comptoir au Nord de la Rivière étoit Fatatenda. La Gambra est aussi large, dans un lieu si éloigné de la Mer, que la Tamise à Londres. Elle y est aussi fort profonde; &, dans le tems même de la sécheresse, la marée s'y éleve de trois ou quatre pieds. Fatatenda est situé dans le Royaume de Woolli. La perspective de la Rivière y est charmante, & le Pays de Kantor, sur la rive du Sud, en forme une autre qui n'est pas moins agréable. Mais les mauvais traitemens que les Facteurs. Anglois recevoient du Roi de Tomani firent abandonner

(a) Stibbs, dans fon Journal, recommande fi fort la fituation de ce lieu, qu'il est sur-

dor und me glo

qui la G Bar mil rée

qui

face

piéd tites cind L de l aux Gar pora dies

Fort mor fade étro plac dant la p

l'ene ques neur Ver des de l'au t

née l (c que F

part

le Comptoir res que de la Le Bâtiment s n'ayant pas ette difficulté terminer les is la Ville de appartient au , la Cire & la ne trouvant r en 1733.

id de la Gam-Son principal , on entre du lans le Royauoit plus florismptoir. C'estn & de Tomises à la Point, du côté du est le plus aison, avec un haut, du côté Bruko, qui fut

Nord, à un ations l'avant porté à Sami. ar terre; mais ace de douze a Gambra, la nent, un lieu Vallia.

même année.

la Gambra, 1733 par les Son principal ier Comptoir rge, dans un uffi fort proleve de trois La perspecr la rive du les mauvais firent abandonner

donner ce Comptoir en 1734. La Rivière de Gambra étant navigable dans une si grande variété de Nations, offre une carrière assez vaste pour le Commerce, fur-tout lorsqu'il y est presque uniquement entre les mains des An-

L'Isle de James, qui est leur principal établissement, mérite le soin que

Moore a pris d'en faire la Description.

CETTE Isle est située (b) presqu'au milieu de la Rivière de Gambra, qui n'a pas moins de sept milles de largeur dans cet endroit. Elle appartient à la Compagnie Royale d'Afrique, mais en payant un petit tribut au Roi de Barra. Son éloignement de l'embouchure de la Rivière est d'environ douze milles [& elle est à trois milles du bord le plus voisin.] Dans la basse marée, sa circonférence est de trois quarts de mille. On a bâti un Fort régulier (6), à quatre bastions, dont chacun est monté de sept pièces de canon, qui commandent la Rivière autour de l'Isle. Sous les murs du Fort, qui font Son Artillerie. face à la Mer, on a place deux Batteries rondes, chacune de quatre groffes piéces de vingt-quatre livres de bale ; entre lesquelles il se trouve neuf petites piéces pour les faluts. Ainsi toute l'artillerie du Fort est de quarante-

cinq piéces.

Les Edifices contiennent quelques appartemens commodes, qui servent de logemens au Gouverneur, aux principaux Marchands, aux Facteurs, aux Ecrivains & à l'Enseigne. Au dessous, on a ménagé des Magasins. La Garnison établie doit être composée d'un Officier, un Sergent, deux Caporaux, un Canonier avec fon Aide, & de trente Soldats. Mais les maladies, qui font caufées ordinairement par l'usage excessif des liqueurs fortes, réduisent quelquesois la partie militaire des Habitans à la plus triste situation, jusqu'à l'arrivée des recrues d'Angleterre. Les Soldats, les Artisans, & la plûpart des Domestiques & des Esclaves, ont leurs logemens hors du Fort, dans des Baraques, qui ne laissent pas d'être bâties de pierres & de mortier comme le Fort. Mais toute l'Habitation est renfermée d'une paliffade, qui a pour fossé naturel une Rivière large de trois milles dans la plus étroite partie de ses deux canaux. Sous les logemens des Domestiques, on a placé les Magazins. Les Loges des Esclaves sont sous celles des Soldats. Pendant le jour, il y a trois sentinelles qui veillent à la sûreté publique; l'une à la porte du Fort, l'autre à celle de la grande Sale, & la troisième hors de l'enceinte, où elle doit se promener continuellement pour observer les Barques qui partent & qui arrivent, & pour en faire son rapport au Gouverneur. Ces trois Gardes sont éxactement relevés de deux en deux heures. Vers le foir, on place une fentinelle sur chaque Bastion, dans l'intérieur des murs, pour crier le Qui vive aux Barques & aux Canots qui s'approchent de l'Isle, avec ordre de tirer & de donner l'allarme lorsqu'on ne répond point au troisième cri. Pendant la nuit, deux Soldats font d'heure en heure la patrouille autour du Fort, pour tenir les Esclaves dans le respect & ne laisser partir ou aborder aucune Barque fans permission. Ils ont ordre de crier par

ETABLISSE-MENS AN-GLOIS SUR LA GAMBILA.

Description del'iffe de James & de fon

Sa Garnison.

Précautions pour sa garde.

(b) Barbot dans sa Description de la Guinée lui donne la même situation.

(c) Voyez les Plans. Divers Auteurs, tels que Froger, Labat, Smith, &c. en ont publié

dans leurs Voyages; mais nous avons préféré ceux de Moore pour ce qui regarde l'Isle & le Fort, parce qu'ils ont été levés plus soigneusement.

ETABLISSE. MERS AN-OLOIS SUR LA GAMBRA.

Tems ou l'Isle de James fut fortifiée.

intervalle, tout va bien, ou de faire feu de leurs mousquets pour jetter l'al. larme dans le Fort (d).

leur

l'int

proj

le p

arti

au I

gen

tous

cier

Pays

au le

bien

çois

le Fo

glois

gres

tirer

Vail

en A:

tiroit

Roya

qui l Voire

emn la va

te fai

roien L

avert

le Si

prit

Fort.

licité

& le

Le 2

étoie qui é

loien

Gêne ou de

les qu

Tauter

Enfin

en A

d'Aoi

 $\binom{m}{n}$ 

L'ISLE de James fut fortifiée en 1664 par le Chevalier Robert Holmes. pour la filreté du Commerce Anglois sur cette Côte. Il lui donna (e) le nom de James, à l'honneur du Due d'York, qui fut ensuite Jacques II. Il n'y mit d'abord que huit Canons (f), mais vers l'an 1690, Barbot parle de fortifications régulières, avec quatre Bastions, montés de soixante ou soixantedix pièces d'artillerie, & représente l'Isle environnée de trois redoutes, en forme de fer à cheval. La Garnison, suivant le même Auteur, étoit compofée de soixante-dix Blancs, & d'autant de Gromettes ou de Négres libres, gagés par la Compagnie (g), Froger, qui accompagna M. de Genes dans ion Expédition de l'année 1695, parle de quatre Battions flanqués de brique, de trois fers à cheval hors du Fort, & de plusieurs batteries au long d'une palissade qui environnoit l'ssle entière. Elle étoit alors très-bien munie de toutes fortes de provisions. Il ne lui manquoit, pour la rendre imprenable (b), qu'un Magazin à poudre & une Citerne à l'épreuve de la bombe. Cependant elle est sans bois & sans eau; double inconvenient qui la met sans cesse dans la dépendance des rives voitines (i).

Elle eft prife par les Francols en 1695.

JAMESFORT fut pris pour la première fois par les François, fors M. de Gênes, en 1695, avec une petite Escadre de quatre Vaisseaux & de deux Galiotes à bombes. Froger, qui rapporte cette expédition, étoit lui-même sur la Flotte. De Gênes avoit appris dans l'Isle de Gorée, par un déserteur Anglois, que le Fort étoit dans un miférable état, la Garnison accablée de maladies, & les provisions épuisées. Il entra dans la Gambra, le 22 de Juillet; & l'après-midi du même jour, il environna l'Isle de ses Chaloupes J, qui to portoient pavillon Anglois,] pour lui couper toute communication avec la terre. La nuit suivante, un Portugais nommé Dom Cardos, qui faisoit sa demeure à lilfray, vint à bord & confirma aux François la mauvaise situation du Fort. D'un autre côté, le Roi de Barra, que le Général François avoit gagné (k), refusa d'entrer dans la querelle.

Circonitances de cette expédition.

LE 23 un Officier François, nommé De la Roque, fut envoyé dans l'Isle pour sommer le Gouverneur de se rendre. Il sut reçu à quelque distance dans une Chaloupe, & conduit au Fort les yeux bandés. Le Gouverneur étoit abfent; mais celui qui commandoit pour lui, traita splendidement la Roque, & le renvoya avec trois Officiers Anglois, qui demandèrent quelques jours pour délibérer. De Gênes ne leur accorda que jusqu'au jour suivant à six heures du matin. Ils lui écrivirent alors qu'ils étoient résolus de désendre la Place jusqu'à l'extrémité. Le 23 au foir, les Chaloupes Françoises se saifirent d'un Brigantin & de quelques Canots, qui apportoient des provisions pour le Fort. Elles manquerent le Gouverneur, qui trouva le moyen de rentrer dans fa Place.

LE 24 à huit heures du foir, les François tirèrent deux bombes, mais à la distance où ils étoient encore, elles n'allèrent pas jusqu'au Fort; ce qui leur

<sup>(</sup>d) Voyage de Moore, pag. 14. & fuiv. bot. pag. 74.

(e) Il fut appellé enfuite l'ort Guillaume.

(b) Voyage de Froger, pag. 32. 33. (i) Barbot ubi fupra. (e) Il sut appellé ensuite Fort Guillaume. (f) Acquisitions des Anglois en Guinée.

<sup>(</sup>ga) Description de la Guinée, par Bar-

<sup>(</sup>k) Angl. que le Général François ne pui pas gagner. R. d. E,

bert Holmes, na (e) le nom il. Il n'y mit barle de fortie ou foixanteredoutes, en étoit compovégres libres, e Gênes dans ués de brique, au long d'une iten munie de re imprenable a bombe. Ceii la met fans

s, fors M. de ix & de deux toit lui-même un déferteur n accablée de le 22 de Juilaloupes [, qui pation avec la i faifoit fa devaife fituation François avoit

oyé dans l'Isle distance dans rneur étoit abnt la Roque, quelques jours suivant à six is de défendre inçoises se faides provisions yen de rentrer

mbes, mais à Fort; ce qui leur

g. 32. 33. •

François ne pu

leur fit prendre la réfolution d'attendre la marée pour s'approcher. Dans l'intervalle, le Gouverneur, qui se nommoit Hambury, jeune homme plus propre au plaifir qu'à la défense d'une Forteresse, envoya une Barque avec le pavillon blanc. L'échange des Otages le fit aussi-tôt, jusqu'à ce que les articles de la Capitulation fussent réglées. Ils le surent des le même jour, au nombre de dix: I. que les appointemens dûs par la Compagnie à ses Agens & ses Employés seroient acquittés; II. que la Garnison sortiroit avec tous les honneurs de la guerre, armes, bagage, effets, & que chaque Officier emmeneroit un jeune Esclave; III. que les gens mariés & les naturels du Pays auroient la liberté de demeurer; IV. que les Facteurs de la Compagnie au long de la Rivière feroient comptis dans la Capitulation, en délivrant les biens qu'ils avoient en garde; V. que le Sieur Charles Duval, Refugié Francois établi depuis seize ans en Angleterre, & demeurant actuellement dans. le Fort, jouiroit des mêmes priviléges que le Gouverneur; VI. que les Anglois auroient deux jours pour régler leurs affaires; VII. que douze beaux Négres (1), qui étojent au service de la Compagnie, seroient libres de se retirer; VIII. qu'on donneroit à la Garnison, dans l'espace de trente jours, un Vaisseau à trois mats, avec des munitions & des vivres pour la transporter en Angleterre; IX. qu'on lui accorderoit des passe-ports, dont on lui garantiroit la vertu; X. qu'à toutes ces conditions, les effets de la Compagnie Royale d'Afrique seroient délivrés au Général François, suivant le Mémoire qui lui en étoit fidélement offert. & qui contenoit cinq cens quintaux d'Yvoire, trois cens quintaux de Cire, cent trente Esclaves mâles & quarante femmes dans l'Isle, cinquante à Jilfray, & des marchandises de l'Europe pour la valeur de huit mille (m), écus; avec foixante-douze canons montés, trente fans affuts, & toutes les provisions de guerre & de bouche qui se trouveroient dans l'Isle.

LE 27 à la pointe du jour, le Major de l'Escadre, nommé De la Perrière. avertit Hambury de se préparer à quitter la Place. A six heures du matin, le Sieux de Fontenay, nommé au Gouvernement par le Général François, prit terre dans l'Isle & sut reçu par Hambury, qui lui présenta les cless du Fort. Les Anglois furent conduits, avec leur Gouverneur, à bord de la l'élicité. Vaisseau de l'Escadre Françoise. Tous les Pavillons furent déployés. & le Te Deum chanté avec une décharge de trente-sept piéces de canon. Le 28, de Gênes fit demander au Roi de Barra les effets des Anglois, qui étoient à Jilfray. Ce Prince répondit que le Fort s'étant rendu, tous les biens qui étoient à Jilfray lui appartenoient. Mais voyant que les François alloient employer la force, il prit le parti de ne leur rien contester. Le 30, de Gênes mit en délibération au Conseil, s'il étoit à-propos de conserver le Fort ou de le démolir. On se détermina pour le dernier de ces deux partis, & les quatre jours suivans (n) furent employés à miner les Bastions, qu'on sit fauter avec les murs. Le canon qui ne put être chargé à bord, fut encloué. Enfin les Officiers de la Compagnie Angloise s'étant embarqués pour retourner en Angleterre par la Cayenne, les François fortirent de la Gambra le 24

d'Août & firenc voile au Bréfil (0).

MALGRÉ

(1) Angl. douze Négres libres. R. d. E. R. d. E.

(m) Angl. de quatre-vingt mille. R. d. E. (o) Froger, Voyage à la Mer du Sud, pa-(n) Angl. & les 17. 18. 19. & 20 d'Août. ges, 2. 6. 21. &c.

ENABLISCE, MENG AS CHOISTER LA GAMMAA.

Articles de la Capitu a tion.

La Place est remise aux François.

### 24 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

ETABLISSE-MENS AN-GLOIS SUR LA GAMBEA.

Elle retourne aux Anglois par le Traite de Ryswick, voya ordre à ses Officiers du l'ort Saint-Louis, de prendre possession de l'sse de James en son nom. On ne s'apperçut pas néanmoins qu'elle pensât sérieusement à le faire réparer, car elle n'envoya personne pour s'y établir (p). L'Isse ayant été restituée aux Anglois par le Traité de Ryswick, la Compagnie Royale d'Afrique entreprit aussi-tôt de faire rebâtir le Fort. Elle se proposoit d'y mettre quatre-vingt-dix pièces de canon, d'y entretenir une Garnison de (q) deux cens cinquante hommes. Mais la guerre s'étant renouvellée en 1702, les François, sous la conduite de la Roque qui avoit été du Siège précédent, & qui commandoit la Mutine, accompagné de Saint-Vandrille Commandant d'une Frégate nommée l'Hermione (r), surprirent le Fort, en tirèrent cent mille écus de rançon, & ne laissèrent pas d'enlever deux cens cinquante Esclaves avec une grosse quantité de (r) marchandises. La Roque sut tué dans cette attaque.

MALGRÉ la démolition du Fort, la Compagnie Françoise d'Afrique en-

Autre prise de Jamesfort par les François.

Il cst pillé par les Corsai-

Avanture de Davis.

EN 1700 les François firent une troisième entreprise avec quatre Frégates. fous M. Parent, qui prit encore une fois le Fort, & qui se faisst (1) d'un Vaisseau chargé d'Esclaves. Ensuite l'Isle James sut pillée deux sois par des Pyrates A lois, qui infestèrent en 1720 la Côte de Guinée. On trouve les circonstances de ces deux actions dans l'Histoire des Pyrates. La première fut exécutée par Howel Davis, qui s'étant embarqué a Bristol sur le Cadogan Snow commandé par le Capitaine Skinner, avoit été pris par le Pyrate England, près de Sierra-Leona. Mais ce Brigand, après avoir affatfiné le Capitaine Skinner, avoit fait présent du Vaisseau à Davis, dans l'espérance de l'affocier à ses entreprises. Cependant Davis ne trouvant pas son Equipage disposé à suivre les Pyrates, s'étoit rendu à la Barbade, où sur les informations des Matelots, sa garnison avoit été confisquée & lui-même jetté dans une prison. Il y avoit été sévèrement éxaminé, sans pouvoir être convaincu de Pyraterie. Enfin, ayant obtenu la liberté, il avoit été employé, par le Capitaine Woods Roger, pour commander un petit Bâtiment de Commerce, dont tous les Matelots s'étoient trouves tant de penchant à la pyraterie. qu'ayant résolu de concert d'embrasser cette insame profession, ils l'avoient choifi pour leur Chef. Il n'avoit pas manqué de bonheur dans la plûpart de ses entreprises. On nomme celle de St. Jago, capitale d'une des isles du Cap-Verd, où il pénétra pendant la nuit dans le Fort; & quoiqu'il ne pût fe faisir du Gouverneur, qui sit une vigoureuse résistance dans sa Maison, il ne se retira pas sans avoir causé beaucoup de mal aux Portugais. Ce sut delà qu'il se rendit dans la Rivière de Gambra, pour surprendre Jamesfort où il avoit promis à ses gens de leur faire trouver beaucoup d'or & d'autres richesses. Les circonstances de cette entreprise sont si singulières qu'elles méritent de n'être pas oubliées. Davis jugeant qu'il n'avoit rien à se promettre de la force, avoit formé le plan d'un artifice encore plus téméraire. A la vûe de l'Isle, il cacha tous ses gens sous le pont, à la réserve de cinq ou six. qui paroissoient employés à la manœuvre, avec l'habit ordinaire des Matelots. Dans

Dans cha f lote d fe pre duitir dtoit poire e que er la A bore soit ne ner qu neur le & pen en app terre fes Bri demand Havoir les Solo tirer un tronva momen des auta Garnifo vit, con vover fi dre une crireme en sûret ce la lib ysvoien rec qua bord, i

> mee fuiv Capitain Maffey, mois de Calonel depuis p reçurent tes, Gere jet de re

LAC

IV. P

 <sup>(</sup>p) Labat Afriq. Occid. Vol. IV. pag. 293.
 (q) Voyez le Livre Anglois intitulé, Acquifitions des Anglois en Guinée, pag. 9.

<sup>(</sup>r) Barbot Description de la Guinée, pag.

<sup>(</sup>s) Gazette de Paris, onze d'Avril 1703. apud eund,

<sup>(</sup>t) Gazette de Paris, 9 Nov. 1709.

s. La Roque

tre Frégates. ufit (1) d'un x fois par des n trouve les La première ur le Cadogan e Pyrate En-Mattine le Cal'espérance de fon Equipage les informane jetté dans être convainemployé, par e Commerce, la pyraterie, , ils l'avoient a plûpart de des Isles du iqu'il ne pût s fa Maison, is. Ce fut dere Jamesfort r & d'autres s qu'elles mé-se promettre éraire. A la e cinq ou fix,

des Matelots. Dans

e d'Avril 1703.

v. 1709.

IV. Part.

Dans cet état, qui ne pouvoit causer de défiance à la Garnison, il s'appro- Etablisse cha fous le Pavillon Anglois; & fe mettant dans fa Chaloupe avec fon Pilolote & son Chirurgien, qui étoient vétus comme lui assez honnétement, il se présenta au rivage. Il y sut reçu par une file de Mousquetaires, qui le conduitirent dans le l'ort. Aux interrogations du Gouverneur, il répondit qu'il étoit de Liverpool; qu'ayant fait voile au Sénégal pour se procurer de l'vpoire & de la gomme, il avoit été poursuivi par deux Vaisseaux François. que fa cargation confiftoit en fer & en étain. Le Gouverneur lui fit don-Ler la valeur de fa cargaifon en Esclaves. Ensuite lui avant demandé s'il avoit bord des liqueurs de l'Europe, Davis répondit qu'il n'avoit que ce qui épit nécessaire à son Batiment; ce qui n'empéchoit pas qu'il ne pût en donner quelques flacons à d'honnêtes gens qui en étoient dépourvus. Le Gouverneur lui offrit à dîner avec ses deux Officiers. Il accepta cette invitation, bendant qu'on se préparoit à le bien traiter, il retourna sur son bord pour en apporter de l'eau-de-vie, avec la précaution de lauster ses deux Officiers terre. Il revint bientôt dans sa Chaloupe, accompagné de six ou sept de les Brigands les plus résolus, qui portoient des armes cachés. On ne leur demanda pas d'explication lorfqu'on les vit charges de verres & de bouteilles. Comme il n'étoit retourné à bord qu'après avoir fait ses observations, la avoit donné ordre à ses gens de s'arrêter dans la chambre de garde avec les Soldats, & de se tenir prêts à s'assurer des armes lorsqu'ils lui entendroient tirer un coup de pistolet. Il rentra dans la chambre du Gouverneur, qu'il trouva occupé des préparatifs du dîner. Il prit avec fes deux Compagnons un moment favorable pour l'arrêter; & tirant son coup, l'étonnement des Gardes autant que la hardiesse de ses Brigands le rendit maître des armes de la Carnison. Ensuite le Pavillon de la Compagnie, qu'il fit mettre sur le Fort, servit, comme il en étoit convenu avec les gens du Vaisseau, à lui faire envoyer sur le champ un renfort, qui lui assura la possession de l'Isle sans répandre une goute de fang. Plusieurs Soldats de la Compagnie entrèrent volonrement à fon service, & ceux qui refusérent de se joindre à lui furent, mis en sûreté sur une grande Barque qui se trouvoit dans la Rivière. Il eut toute la liberté qu'il desiroit pour piller le Fort. Les richesses que les Facteurs y svoient rassemblées montoient à deux mille livres sterling en lingots d'or aquantité de précieuses marchandises. Après avoir transporté le butin à bord, il fit démolir les Fortifications de l'Isle (v).

LA Compagnie Royale ayant reçu cette fâcheuse nouvelle, envoya, l'année suivante, un Vaisseau nommé Gambra Castle, sous le Commandement du Espitaine Ruffel, avec une Compagnie de Soldats commandée par le Major Massey, pour rétablir & garder le Fort. Ils arrivèrent dans la Gambra au mis de May. Massey prit terre dans l'Isle de James avec sa Compagnie. Le Calonel Whitney, qui en avoit été nommé Gouverneur, y étoit arrivé aussi depuis peu de jours. Ces deux Officiers furent peu satisfaits de l'accueil qu'ils reçurent des Marchands. Massey ayant fait retentir particulièrement ses plaintes, Georges Lowther, second Pilote du Gambra Castle, qui avoit quelque su-🏂 de ressentiment contre Russel son Capitaine, poussa l'Equipage du Vaisseau

(v) Histoire des Pyrates, par Jonston, pag. 130. & fuiv.

MEN A. GLOIS SUITE GAMBAL

Adresse ave. laquelle il fe failit de Jamesfort.

Il pille l'Ife & démolit les Fortifications.

Autre pillage par Maffey.

# VOYAGES AU LONG DES CÔTES

ETABLISSE. MENS AN-CLOSS SUN LA GAMBRA.

Malheureufe fin de cut Officier.

Etat praifent de lanesà prendre parti pour Massey. Ils n'eurent pas de peine ensemble à se rendre les maîtres. Toutes les provisions qui avoient été débarquées rentrérent à bord Le canon du Fore fut démonté; & Massey, avec Lowther & leurs Partisan. remirent immédiatement à la voile. Le parti qu'ils prirent ensuite sut d'éxercer la Pyraterie. Mais cette vie ayant bientôt paru ennuyeuse à Massey, i retourna dans fa Patrie, où il fut pendu fur fon propre témoignage ( s ).

LAMESFORT s'est rétabli par degrés, & forme le principal siège de la Compagnie Royale d'Afrique fur la Gambra. Nous conclurons cet article par l'idée qu'on nous donne de sa situation présente dans un Mémoire de la Com pagnie au Comité du Commerce & des Colonies, daté le 26 de Mars 1736 " (y). Jamesfort & fon Isle, dans la Rivière de Gambra, sur la Côte de Nord. Cette lile est environnée de Fortifications & de grosse artillerie " bien fournie de petites armes & de munitions. Elle avoit autrefois quatre vingt-dix pièces de canon. Elle n'en n'a aujourd'hui que trente & une, a vec des Magazins, des logemens pour le Gouverneur, les l'acteurs, les Ecrivains, les Officiers, les Soldats, les Artifans, & les Esclaves du Fort Elle a, pour les Négres du Commerce, une maison qui en contient deux

(x) Il v a quelque chose de si étrange dans la conduite de Mailey, qu'on ne peut se dis-penser d'en toucher ici quelques circonstances. Après les violences qu'il avoit commifes à Jamesfort, il éxerça la Pyraterie avec Lowther, & dans un Voyage qu'ils firentà la Burbade ils prirent plutieurs Vaisseaux. Cependant Maffey prenant bien-tôt cette vie en horreur, quitts fon affocié & fe rendit à la lamaïque, où il fe remit à la discretion du Chevalier Nicolas Laws, qui le reçut bien, lui donna un certificat pour le mettre à couvert des poursuites, & lui prêta même de l'argent. En arrivant enfuite à Londres, il écrivit one Lettre aux Directeurs de la Compagnie Royale d'Afrique, dans laquelle il confesiolt toutes ses fautes, qu'il attribuoit à la véri-té aux injustices qu'on lui avoit fait essuyer; mais il confessoit qu'il avoit mérité la mort, en se remettant à la merci de la Compagnie, & demandant que si on le condamnoit au supplice ce fût d'une manière digne d'un Soldat La réponfe qu'il reçut à cette lettre, fut qui avoit mérité d'être pendu. Cependant loin d fe cacher, il prit un logement au milieu d' Londres, & le jour fuivant il s'adressa au Officiers de la Justice pour s'informer s'ils n'. voient pas donné des ordres contre le Capita ne Massey pour crime de Pyraterie. Les 0 siciers lui ayant répondu qu'ils ignoroient ce te Affaire, il leur déclara qu'il étoit l'homm dont il parloit, & leur apprit même le lie de fa demeure. Deux ou trois jours après, fut arrêté sur sa propre Information, & conduit devant les Magistrats, qui n'eurent pe d'autres preuves contre lui que fa lettre & il propres aveux. Là-deffus néanmoins il fi mis en prifon; & le Capitaine Ruffel ayar été cité pour témoin avec le fils du Colors Whitney, il fut condamné à la mort & bica tôt éxécuté.

(y) Angl. 1726. R. d. E.

# 四个位为水位的水位的水位的水位的水位的水位的水位的水位的水位的水位的水位

# III.

Voyage du Capitaine Richard Jobson pour la Découverte de la Rivière de Gambra & du Commerce d'Or de Tombuto.

N nous a conservé deux Mémoires qui appartiennent à ce Voyage l'un qui en est le Journal (a), & qui contient le passage du Capitain Tobsul

(4) Il porte le titre de Golden Trade, &c.

Jobs qu'à qu'il Byce en I T COL Mana

T non. as I lère plette LL tugais Angle mais qui n' Déco Lufie déten

ancier

tolent

forma

ce en

loigné

ecit p Terrechands emic merce POcéa: EN ent p e Geo Barbari livres f r fon

oupes.

voit la a petie

Thomp

(b) V. II. pag. 1 dation du extraite d

oire de la Comde Mars 1736 fur la Côte di groffe artillerie autrefois quatreente & une, a

es Facteurs, le Esclaves du Fort en contient deur

re digne d'un Solds
cette lettre, fut qu
. Cependant loingement au milleu d'
vant il s'adreffa au
ur s'informer s'ils n'a
dres contre le Capita
e Pyraterie. Les Cqu'il étoit l'homma
sprit même le lie
u trois jours après,
information, & conts, qui n'eurent pe
lui que fa lettre & fa
us néanmoins il fa
pitaine Ruffel ayaec le fils du Colona
né à la mort & blas

i. E.

即水低即水低即:

III.

te de la

t à ce Voyage, lage du Capitains Jobsu Jobson d'Angleterre à la Gambra, avec sa navigation sur cette Rivière jusqu'à Tinda; l'autre, qui est la Relation de ses entreprises pendant le séjour qu'il sit dans cette Contrée, & qui renserme une description de ses Habitans, avec l'Histoire naturelle du Pays. La première de ces deux pièces sut publiée en 1623 par Jobson même; elle contient cent soixante-six pages in-40, sans y comprendre une Epitre au Gouverneur, & à la Compagnie de Ginney & de Finney, c'est-à-dire, de Guinée & de Benin.

Trots ans après, Purchass (b) insèra dans sa Collection l'extrait de ce ournal de Jobson qui n'avoit jamais été publié; [ & un Abrégé de la Relation. Ces deux pièces se trouvent dans le même Volume, mais l'une ne suit pas l'autre; apparemment que Purchass se proposoit d'abord d'omettre la deraière; mais qu'il l'insèra ensuite, parce qu'il comprit que l'une seroit incom-

plette fans l'autre. ]

Le y avoit déja long-tems que la Rivière de Gambra étoit connue des Portugais. Ils y avoient un Commerce établi depuis le tems de Cada Mosto. Les Anglois connoissoient aussi cette Rivière depuis le milieu du seizième siécle: mais c'étoit seulement par les Voyages de quelques Marchands particuliers. mi n'avant pas été capables de penfer à des Etablissemens ni de pousser leurs Découvertes, avoient abandonné leurs entreprises. Ce ne fut qu'en 1618 que dufieurs Négocians de Londres formèrent une Compagnie, dans l'unique vûe détendre de ce côté là le Commerce de l'Angleterre. Ils avoient appris des anciens Historiens que l'Ethiopie & les Parties méridionales de l'Afrique étolent des Régions remplies d'Or. Jobson raconte qu'ayant pris diverses informations, ils squrent de quelques autres Anglois qui exerçoient le Commeres en Barbarie, que tout l'Or des Mores leur venoit de plufieurs Pays fort ébignés dans le Continent d'Afrique, & passoit par d'immenses Déserts. Ce seit paroissant confirmer le témoignage des Anciens, ils conclurent que la Perre-d'Or devoit être quelque part au Sud de Maroc; sans quoi les Marchands de la Méditerranée auroient eu là-dessus quelques lumières. Tel fut le remier fondement sur lequel ils résolurent d'aller à la découverte du Commerce de l'Or. & de commencer par les Rivières qui viennent se perdre dans POcéan sur la Côte Sud-Ouest de l'Afrique (c).

En 1618, c'est-à-dire, la même année qu'ils obtinrent leur Charte, ils rent partir la Catherine, Bâtiment de cent vingt tonneaux, sous la conduite de Georges Ibompson, qui avoit fait pendant long-tems le Commerce en Barbarie. La cargaison montoit à la valeur de dix-huit cens cinquante-sept livres sterling. Il avoit ordre d'entrer dans la Rivière de Gambra, & de laiser son Vaisseau dans quelque Port commode, pour remonter avec les Chabupes. Il suivir son instructions, mais dans son absence, le Vaisseau, qu'il voit laissé derrière lui à Kassan, sut faiss, & tout l'Equipage massacré par a petit nombre de Portugais & de Mulâtres qui avoient été reçus à bord. Thompson pénétra sort loin dans la Rivière; & trouvant, avec beaucoup de

ouceur

(b) Voyez le Pilgrimage de Purchafs, Vol.

Il. pag. 1567. Le titre de cette feuille est, Act pag. 2. Estiv. [Ceci semble avoir été entre-partien sur le plan de Ramusio, qui ne réussit ce-pandart pas aux Portugais, comme on l'a vit ci-devent.]

TION.

Motifs qui conduitirent les Marchands Anglois à la Gamlies

Entreprife de Thompson.

# 28 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

INTRODUC-

Malheur de fon Vaisseau & de l'Equipage.

Nouvelle entreprife des Marchands de Londres.

Progrès de Thompfon.

Sa mort. Ses découvertes font enfevelies avec lui. douceur dans les Habitans, des apparences extrémement favorables au Commerce, il y forma un Etablissement, sans être découragé par l'infortune de son Vaisseau. Mais il se hâta de donner avis de cette disgrace à la Compagnie, pour en obtenir promptement quelque renfort. Ses demandes surent écoutées. On lui envoya le Saint-Jean, de cinquante tonneaux, avec une cargaison propre à ses vûes, & le plein pouvoir de revenir en Europe ou de soûtenir son entreprise suivant les facilités qu'il y trouveroit. Ce secours arriva malheureusement dans la mauvaise saison. Les maladies ou l'intempérance de l'Equipage en ayant sait périr la plus grande partie, Thompson renvoya ce Vaisseau, avec des Lettres pour solliciter de nouveaux secours, & la promesse de remonter plus loin sur la Rivière, quoiqu'il ne lui restât pas plus de huit hommes.

CEPENDANT la Compagnie de Londres ne se rebutant pas de cette seconde difgrace, fit partir, au mois d'Octobre suivant, qui étoit la faison la plus favorable, un Vaisseau nommé le Sion, d'environ deux cens tonneaux, & la Pinasse le Saint-Jean, de cinquante tonneaux, sous le commandement de l'Auteur. En arrivant dans la Gambra, Jobson apprit la malheureuse mort de Thompson, qui avoit été tué dès le mois de Mars. Cet ardent Voyageur avoit rempli trop fidélement ses promesses. Il s'étoit mis dans sa petite Chaloupe avec deux de ses gens & quelques Habitans du Pays. Sa hardiesse & fon industrie, sur laquelle il faisoit plus de fond que sur ses forces, l'avoit conduit jusqu'à Tinda, c'est-à-dire, vingt-cinq ou trente lieuës au-dessus de Barrakonda, dans le dessein de conférer avec Buckor Sano, Marchand Négre dont le nom reviendra ici plusieurs sois (d). A sorce d'informations il avoit appris qu'il étoit passé plusieurs Caravanes pour aller faire leur provision de sel, dans les Etats du Bur-Sal, & que le principal Négociant de cette Contrée étoit ce même Bucker Sano, qui entretenoit trois cens Anes pour son Commerce. C'étoit sur ce fondement qu'il avoit entrepris le voyage de Tinda. Mais il s'y arrêta peu, parce qu'à son arrivée il trouva que Buckor Sano étoit allé beaucoup plus loin pour faire l'emploi de fon sel. Cependant il se crut assez payé de ses peines par le bonheur qu'il avoit eu de découvrir les traces des Mores de Barbarie, & d'être venu si près des lieux qu'ils fréquentojent. Il ne parla plus que de former des Etablissemens, & de fortisier la Rivière, pour en éloigner les autres Nations (e). Il paroît que s'étant oublié dans cette occasion, il voulut prendre sur ses gens un air d'empire & de fierté qui les révolta contre lui. Enfin il eut le malheur d'être tué dans une querelle; & fa mort fit perdre avec lui toutes ses découvertes, parce qu'ayant voulu s'en réserver tout le fruit, il n'avoit rien confié au papier. Son destin sembloit inévitable, car peu de tems avant sa mort, les Portugais ayant excité le Roi de Nany (f) à faire marcher quelques Troupes de Cavalerie pour le tuer avec tout son cortége, il n'avoit dû son salut qu'à la protection du Ferambra (g), qui avoit armé ses Peuples pour le défendre (h).

Jobson

Joi

vec p

ta la

le Co

la mai

fes ma

hand

etre que vées c

du Cor faire c

rent p

tain L

Vaisse

n'eusse

prétex

au lon

fier. C

a coeu

# finit

tile à l

parti p

la Cor

publié

virons

I'on a

de cet

merce

appare

fut ob

double

traver

fé de

ayant

(i) March

de con tes; &

mal-à-j

les ma

celle d

couve

A

LA

<sup>(</sup>d) Golden Trade de Jobson, pag. 7. (e) Ibid. pag. 84.

<sup>(</sup>f) C'est apparemment Yani, ou Guiani suivant la Carte de Labat.

<sup>(</sup>g) C'est le troisième titre d'honneur des

Pays au long de la Gambra. La réfidence de ce Prince étoit à trois milles de Kobabo Konda, Port de Seriko.

<sup>(</sup>b) Golden Trade de Jobson, pag. 100.

rables au Coml'infortune de e à la Compamandes furent ux, avec une Europe ou de Ce fecours ari l'intempéranhompson renfecours, & la restât pas plus

s de cette feoit la faifon la ens tonneaux, mandement de neureuse mort lent Voyageur a petite Cha-Sa hardiesse & forces, l'avoit s au-dessus de Marchand Nénations il avoit r provision de de cette Conines pour fon yage de Tin-Buckor Sano dant il se crut vrir les traces fréquentoient. r la Rivière, blié dans cetde fierté qui une querelle; ant voulu s'en estin sembloit excité le Roi our le tuer a-

JOBSON

La résidence de de Kobabo Kon-

du Ferambra

ion, pag. 100.

Josson, en arrivant dans le Pays, résolut d'employer le meme zèle, avec plus de prudence, pour répondre aux vûes de la Compagnie. Il remonta la Rivière jusqu'à Tinda, en prenant à chaque Village des informations sur le Commerce de l'Or. Il fit aussi quelque trasic dans les mêmes lieux; mais la mauvaise conduite de plusieurs de ses Compagnons & la nature meme de fes marchandises qui n'étoient pas propres au Pays, ruinèrent une partie de les esperances. [Il attribue la cause de ce mauvais succès à certains Marhands de la nouvelle Compagnie. Il infinue (i) que ces gens, jaloux peuttre que des personnes de condition, ou d'autres qui n'avoient pas été elevées dans le Négoce, s'avifassent de vouloir partager avec eux les profits du Commerce; ou fâchés de ce qu'on n'employoit pas uniquement à cette affaire des gens qui leur fussent entièrement dévoués, firent tout ce qu'ils pu-

rent pour que cette entreprise échouât.

La méthode qu'ils suivirent pour en venir à bout, sut de joindre un certain Lovve en commission avec Jobson (k), & de faire embarquer sur son Vaisseau quelques autres de leurs créatures, qui disposoient de tout à leur gré, & qui s'opposoient aux mesures les plus convenables. Ils empéchèrent qu'ils n'eussent à bord les provisions nécessaires, & une cargaison suffisante, sous prétexte que le meurtre de Thompson prouvoit que les Peuples qui habitoient au long de la rivière étoient des Barbares, auxquels on ne pouvoit pas se fier. Cependant ces mêmes gens qui ne négligeoient rien en secret pour décrier ce Voyage, étoient ceux qui affectoient publiquement de l'avoir le plus a coeur. Jobson s'efforce de faire connoître leur hypocrisie & leurs ruses, & If finit en difant que, quoiqu'ils ayent tant fait que de rendre son voyage inutile à la Compagnie, ce qui étoit leur but, ils n'ont pas laissé que d'en tirer parti pour leur intérêt. Malgré ce mauvais succès, Jobson exhorte encore la Compagnie à persister dans son dessein. Il fait voir que tout ce que l'on a publié de la barbarie des Habitans, & des mauvaises qualités de l'air des environs de la Gambra, sont autant de faussetés; & il s'étend à prouver que l'on a surmonté les plus grandes difficultés par les découvertes qu'il a fait de de cette Rivière, des faisons dans lesquelles on peut la remonter, & du Commerce de l'Or. Mais dans la suite, la Compagnie rencontra tant d'opposition, apparemment de la part de ces mêmes Marchands, & des Interlopes, quelle fut obligée de laisser tomber cette entreprise, comme on la vû ci-devant.

A fon retour en Angleterre, il publia la Relation de fon Voyage dans une double vûe; l'une de faire connoître la malignité des Marchands qui avoient traversé son entreprise; l'autre, d'encourager la Nation à profiter de ses découvertes [ fur le commerce de l'Or. Plusieurs personnes l'ont sur-tout pressé de publier ses remarques sur ce dernier article, & Purchass entr'autres, ayant lu son Journal, l'exhorta fort à ne pas cacher plus longtems des parti-

(i) Dans sa Dédicace, il reproche à ces Marchands d'être les ennemis déclarés des gens de condition qui cherchent à faire des Découvertes; & de s'opposer à eux comme s'ils vouloient mal-à-propos s'initier dans leurs mystères; de les maltraiter, tant en leur personne, qu'en celle de ceux qu'ils employent; & de leur faire perdre tout le fruit de leurs Découvertes fous de frivoles prétextes; & de fubstituer en leur place des personnes qui souvent n'ont d'autre qualité que celle de leur être dévoués, & de ne sçavoir pas récompenser le mérite. (k) Ceci semble prouver que ces Marchands

étoient membres de la Compagnie.

INTROLL TIUN.

Raisons qui portèrent Jobfon à publier la Relation de fon Voyage.

# 30 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

INTRODUC-TION. cularités qui pouvoient si fort contribuer à l'honneur & au bien de sa Patrie.] Son Ouvrage est divisé en neuf parties, [fans compter l'Introduction & land Conclution.] Il nous apprend dans l'Introduction, les causes de son Voyage. Ensuite il passe à la Description de la Rivière de Gambra, & des secours qu'on en peut espérer pour un Etablissement. Il tombe de-là sur les Habitans, qu'il distingue en trois sortes; les Mandingos ou les Négres; les Fulbiés (1), qui sont d'un brun soncé, & les Portugais répandus dans divers Cantons. Il s'étend sur leurs usages, leurs Bàtimens, leurs Forts, & leur Gouvernement civil; après quoi il parle des Marbuts, qui sont tout-à-la-sois Prêtres & Marchands. Il traite de leur Religion, de leur Commerce, de leurs Amusemens, de leur Agriculture, des Grains & des Plantes dont ils ont l'usage, de la variété des Saisons & des qualités du Climat. Dans les dernières parties, il rend compte des Animaux du Pays, & sur-tout des Oiseaux.

Jugement für cet Ouvrage.

SES remarques fur quantité d'articles, font les plus éxoctes & les plus complettes qu'on ait fur cette partie de l'Afrique. Jobson pénétra sur la Gambra, plus loin qu'aucun Anglois avant & depuis son Voyage. Sa narration paroît fidéle. S'il rapporte quelque chose sur le témoignage d'autrui, il cite se autorités. Mais son style est obscur, ennuyeux, affecté; & quoiqu'il ait divisé son Ouvrage en plusieurs parties, il est sujet à tomber souvent dans la consusion, par le mélange de ses matières.

En donnant ici la substance de ses deux pièces, on a pris soin, suivant la méthode qu'on s'est imposée dans ce Recueil, de joindre ensemble tout ce qui regarde le Voyage & les entreprises de l'Auteur; & l'on a réservé ses Observations sur les Habitans & sur les productions naturelles du Pays, pour

les incorporer avec celles des autres Voyageurs.

(m) Ce sont les Foulis.

# g. I.

# Navigation de l'Auteur & ses entreprises sur la Gambra.

JOBSON. IG2O. Départ de Jobson. OBSON partit de Gravesend le Samedi 5 d'Octobre 1620. Il se rendit à Darmouth, d'où il mit à la voile pour les Canaries le 25 du même mois; & dès le 4 de Novembre il arriva le matin à la vûe de Lancerota. Le 5 après-midi, il passa la grande Canarie, sans trouver rien de remarquable jusqu'à (a) Travisco, où il arriva le 14 de Novembre (b).

En entrant dans cette Rade, il découvrit à l'ancre trois Vaisseaux François & un Hollandois. Mais n'ayant rien à démêler avec ces deux Nations, il fut plus attentif à l'arrivée d'un Habitant Portugais du Pays, nommé Francisco, qui après s'être informé fort curieusement si les deux Bâtimens Anglois faisoient voile à la Rivière de Gambra, lui donna une Lettre d'un Anglois, nommé Cramp, envoyé par la Compagnie de Londres à Sierra-Leona, pour approfondir l'affaire de la Catherine, Vaisseau du Capitaine Thompson, & le meurtre de ses gens. Jobson excité par cette Lettre entra dans

(a) C'est Rufisco, autrement Rio Fresco.

dans n'abo auteu de ce de far sats, leu u voile de je

a'Est avanc quer se tro haut Corfic tion deux

Aı

d'y la

dans

le Va duit if Jui fit l'h lui av dans & Je bien-

plus
Kaffa
Portu
qui le
Angl
leur
Negr
pû tr

eft fo

Le P

dans l mis le l'on tr

Charle (d)
Carte.

n de sa Patrie.] roduction & lay le fon Voyage. es fecours qu'on Habitans, qu'il albiés (1), qui Cantons. Il s'é-Gouvernement Prêtres & Marrs Amusemens. fage, de la vaparties, il rend

tes & les plus tra fur la Gam-. Sa narration autrui, il cite & quoiqu'il ait fouvent dans

oin, fuivant la semble tout ce a réservé ses du Pays, pour

Il fe rendit 25 du même Lancerota. Le marquable juf-

aisseaux Franleux Nations, nommé Fran-Bâtimens An-Lettre d'un dres à Sierradu Capitaine Lettre entra dans

dans la Rivière de Burfil & fit quelque recherche des Meurtriers. Mais elle n'aboutit qu'a faisir les effets d'Hector Nunez, qui passoit pour le principal auteur du massacre. Tous les Portugais que Jobson rencontra lui parlerent de cette avanture avec horreur; c'est à-dire, qu'ils se mirent à couvert sous de fausses apparences, car ils n'étoient tous qu'un tas de Fripons & de Renemats, capables des derniers crimes. Les Anglois construisirent dans le même leu une grande Chaloupe, qui fut lancée le 22, & le jour suivant ils firent voile vers la Gambra; mais y trouvant la marée vers sa fin, ils furent obligés de jetter l'ancre contre une petite (c) Isle, à quatre lieues au Sud.

DEPUIS le mois d'Octobre jusqu'au mois de Mai, les vents sont toûjours d'Est sur la Gambra; ce qui étoit si contraire à leur course, qu'ils ne purent avancer qu'à la faveur des marées. L'obscurité de la nuit leur ayant fait manquer une Ville nommée Tankroval, où ils s'étoient proposé de mouiller, ils le trouvèrent le matin vis-à-vis de (d) Tindobaugo, autre Ville qui est plus haut de quatre lieuës. Ils y trouvèrent un Portugais, nommé Emmanuel Corfica, qui les informa de la mort du Capitaine Thompson & de la fituation de ses gens. La Rivière est si étroite en cet endroit, que le bord, des

deux côtés est à la portée du canon.

Après avoir payé les droits du Roi dans cette Ville, Jobson prit le parti d'y laisser son Vaisseau avec vingt-cinq Hommes, & de remonter la Rivière dans la Pinasse, avec deux Chaloupes pour la tirer dans le calme. Le 1 Décembre, il arriva dans l'Isle Pudding, à seize lieuës du Port où étoit demeuré le Vaisseau. Le lendemain, il mouilla vis-à-vis d'une petite Crique, qui conduit à la Ville de Mansegar. [Là il rencontra un nommé Bastien Roderigo qui lui fit présent de la peau d'une Once. Le 4 de Décembre, ] le Roi du Pays lui fit l'honneur de venir à bord avec son Alkade, & de s'y enyvrer. Jobson, après lui avoir payé les droits, tira parti de cet incident pour obtenir une Maison dans la Ville, où il laissa trois Facteurs, Henri Lowe (e), Humphrey Davis & Jean Blythe, avec un Domestique nommé Nicolas. Mais la mort v enleva bien-tôt les deux derniers.

LE 7 de Décembre, il passa par une Ville nommée Woolley-Woolley, la plus grande qu'il eut vû dans le Pays; & le même jour il jetta l'ancre à Kassan, lieu funeste, où le Vaisseau de Thompson avoit éte trahi. Tous les Portugais avoient pris la fuite, [ par la crainte apparemment de la vengeance qui les menaçoit. ] Le Roi de cette Ville est tributaire de celui de Bursal. Les Anglois y furent recus fort civilement par l'Alkade ou le Gouverneur. Il leur apprit qu'à leur arrivée dans la Rivière, les Portugais avoient loué des Negres pour les surprendre dans quelque embuscade, mais qu'ils n'avoient pû trouver personne qui leur eût voulu servir de Pilote. La Ville de Kassan est fort peuplée, & le sel est une marchandise avantageuse dans ce Canton (f). Le Poisson y est en abondance. C'est le dernier lieu de la Rivière où les

(c) Comme on ne trouve pas cette Isle dans la Carte, il y a de l'apparence qu'on a mis le côté du Sud, pour celui du Nord, où l'on trouve à peu près à cette distance, l'Isle Charles ou des Chiens.

(d) C'est apparemment le Tindebar de la Carte.

(e) l'Original dit, que ce fut Lovve qui prit-la une Maison, & qui y laissa Davis & Blythe; & il paroît effectivement par la suite que Lovve accompagna Jobson. R. d. E. of (f) Voyez le Pilgrimage de Purchast Vol. II. pag. 921. & fuiv.

JOBSON. 1620.

Lettre qu'on lui remet à Rutifco, pour venger la mort de Thompton.

Il entre dans la Gambra.

Ifle Pudding.

Ville de Man-

Woolicy-Woolley, grande Ville-

Ville de Kas-

1620.

Sa fituation, & Palais du Roi. grands Vaisseaux puissent remonter. Le Roi du Pays y fait sa résidence. La Ville est située sur le bord de la Rivière, & rensermée d'une pallissade fort proche des maisons, [faite de clayes, de la hauteur de dix pieds ou environ, & soûtenues par des perches qui s'élèvent encore plus haut.] Les édisices y sont mélés de petites tours, d'où les Habitans peuvent tirer leurs sléches, & défendre l'approche de leur enclos. Il est environné au dehors d'un large fossé, qui a de l'autre côté une seconde palissade haute de cinq pieds, & si serrée, qu'il n'y a d'ouverture que dans les lieux destinés à servir de passage. A quelque distance, il y en a une troissème, & cet espace sert à loger la Cavalerie. Le Palais du Roi est au centre de la Ville, entouré des logemens de ses semmes, avec un autre enclos qui est commun à tous ces édifices. On n'y peut entrer que par une cour des Gardes, après laquelle on passe au travers d'une sale ouverte, où l'on voit sans cesse un fauteuil vuide, sur lequel il n'y a que lui qui puisse s'asseoir. Ses Tambours sont suspendus dans le même lieu (g).

Port de Pompetane. Jobson arriva le 14 de Décembre dans un Port nommé Pompetano, au Sud de la Gambra. Il n'y trouva point de Portugais. Le lendemain il mouilla au Port de Jerakonda, près duquel habitoit le Roi Farran (b) Prince livré à l'yvrognerie, qui avoit répandu la terreur dans tout le Pays. Deux Anglois du Comptoir (i) d'Oranto, qui est à feize milles de Pompetane, vinrent ici au-devant de la Pinasse, [instruits de son arrivée par une Lettre que Lovvex leur avoit envoyé.] Ils se nommoient Mathieu Broad, & Henri Bridge. Leur joye sut extrême de revoir des Compatriotes, qui venoient partager leurs satigues. Ils donnèrent à Jobson de grandes espérances de Commerce; mais la Rivière étant prête à baisser, ils ui conseillèrent de ne pas perdre un moment.

Comptoir d'Oranto.

Lorsqu'il fut à fix milles d'Oranto, il fit le reste du chemin par terre. Outre Broad & Bridge, qui étoient venus au-devant de lui, il trouva au Comptoir Brewer, qui avoit sait le voyage de Tinda avec Thompson, & qui ne cessoit pas de vanter l'or dont il s'étoit rempli l'imagination dans ce lieu. Plus les Anglois s'étoient avancés sur la Rivière, plus ils avoient senti quel tort ils s'étoient fait de n'avoir point apporté de sel. Ils passèrent ici la Gambra pour aller rendre leurs devoirs à Summa Tomba, Roi d'Oranto, Prince qui avoit perdu l'usage des yeux, & qui étoit tributaire du Roi de Kantor. Un barril d'eau-de-vie les acquitta de la reconnoissance que le Comptoir devoit à ses biensaits.

Commerce avec les Négres. Les jours suivans surent employés au Commerce, avec une soule de Négres, qui venoient vendre ou acheter. Le Roi même, ses semmes, ses fils & ses filles, étoient sans cesse au Marché des Anglois. Le jour de Noël, un Prince Négre, nommé Ferambra, qui faisoit profession d'aimer la Nation Angloise, envoya au Capitaine une charge de chair d'Eléphant. Il faisoit sa résidence à quatre milles d'Oranto. C'étoit lui qui avoit armé ses Sujets pour la désense de Thompson, lorsque le Roi de (k) Nuny, excité par les Portugais, avoit sait marcher ses sorces pour le perdre. Il l'avoit conduit chez

(b) Ce n'est point un nom propre, mais un titre d'honneur. Les Anglois entretinrent dans la suite beaucoup de commerce avec ce Prince.

(i) On ne sçauroit douter que ce ne sût le lieu où Thompson s'étoit établi.

(k) C'est Tani.

le Pri de la LE Bour Prince **G**rvir away leine ulley. lang midi ont il mouille errivèr Rocs j des roc LE d'un B (e), n Rivi Bekay ' pe fe t leur Ba des roc ex, n du Sole res du le 15. LE decharg olie de \* ffligè prése rque mit le C de préc fles de

Anglois are ouve da o (m) Jonais mal-a

H. Le vi

IV. P

es fur

tant o

pouv

ésidence. La

palliffade fort

t. Les édifi-

rer leurs flé-

u dehors d'un

e cinq pieds,

s à fervir de

espace sert à

entouré des

n à tous ces

es laquelle on

fauteuil vui-

s font fuspen-

Pompetane, au

nain il mouil-

Prince livré

Deux Anglois

, vinrent ici e que Lovve

Bridge. Leur

ager leurs fa-

erce: mais la

e un moment.

in par terre. il trouva au

nompson, & ition dans ce

avoient fenti

stèrent ici la

ranto, Prin-

Roi de Kan-

le Comptoir

oule de Né-

mes, fes fils

le Noël, un

r la Nation

Il faisoit sa

Sujets pour

par les Poronduit chez

ue ce ne fût le

le

eds ou envi-n

OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. III. 33

LE 2 de Janvier, Jobson, accompagné de neuf Anglois, partit d'Oranto pour se rendre à Tinda. La première marée les sit arriver à Batto, Ville du Prince Bo-John. Ils y firent marché avec un jeune Marbut (m), pour leur servir de guide; mais l'émulation de Lowe les retarda beaucoup. Le 6, Sumaway, Roi de Barek & tributaire de celui de Kantor, vint a bord avec la Reine son épouse. Ils prirent à leur service un jeune Négre nommé Samulley, qui avoit demeuré avec le Capitaine Thompson, & qui scavoit assez langue Angloise pour leur tenir lieu d'interpréte. Le 9, en jettant l'ancre, midi & le foir, ils furent effrayés par la multitude de Chevaux-Marins. dont ils apperçurent les traces sur les deux bords de la Rivière. Le 10, ils mouillèrent à Mossomakoadam, quinze lieues au-delà de Barek. Le 11, ils arrivèrent à Benanko, & le 12 ils pénétrèrent par des passages semés de Rocs jusqu'au Port de Barrakonda. Au-delà de ce lieu, où la marée trouve des rochers pour bornes, tout le Pays n'est plus qu'un désert inhabité (n).

LE 14. Bakay Tombo, Chef de Barrakonda, vint à bord & fit présent d'un Bœuf aux Anglois. Jobson loua ici deux Négres de plus, & un Marbut (1), nommé Soleyman, pour lui servir de guides en continuant de remonter Rivière. L'un des deux Négres, qui se nommoit Tombo, étoit parent de Bakay Tombo, & se vantoit d'avoir déja fait le voyage de Tinda. La Troupe se trouvoit composée de dix Blancs & de quatre Négres. Il avoient dans leur Barque un petit Canot, pour gagner la rive dans le besoin. La crainte des rocs, dans une navigation où ils avoient sans cesse le Courant contre de Soleil ne les empêchoit pas d'avancer pendant la nuit; & l'ardeur excessive de Soleil ne les empêchoit pas moins de pousser leur course depuis neuf heudu matin jusqu'à trois heures après-midi. Ils partirent de Barrakonda

LE 16, ils passèrent une petite Rivière nommée Wolley, qui vient se charger dans la Gambra. L'eau, quoique fort basse au-dessus, étoit remplie de Chevaux-Marins. Il s'en trouva un mort, & déja puant. Les Négres ffligèrent beaucoup qu'on leur refusât la permission de le manger. Le 17 il 📤 présenta, des deux côtés de la Rivière, de grandes troupes de Singes. La Brque heurta fort rudement, le même jour, contre un Cheval-Marin. On mit le Canot à l'eau, sous la conduite des quatre Négres, qui reçurent ordre de précéder sans cesse la Barque, pour sonder les prosondeurs. Le 18, les Mes devinrent si fréquentes, que malgré la crainte des Crocodiles, les Nées furent forcés de descendre dans l'eau, pour diriger la Barque au travers tant d'écueils. Le 19, le Courant se trouva si rapide, qu'avec six rames on pouvoit faire plus d'un mille par heure.

LE vingt, ils découvrirent [à leur droite,] l'embouchure de la Rivière

le Prince Bo-John (1) fon frère, & les Anglois lui avoient été redevables Jonson. de la confervation de leurs biens.

1621.

Jobson pare d'Oranto pour

Il agrive à Barrakouda

Suite & diffi

(1) Bojobn est un titre, que tout autre qu'un anglois auroit sans doute écrit Bojan. Il ne se nouve dans aucun autre Voyageur.

(m) Jobson écrit toûjours Marybucks, nais mal-à-propos. Les Marbuts sont Prêtres Marchands en même tems; & ils réunissent

ainsi deux Négoces très lucratifs, avec toutes les ruses qui sont communes à l'un & à

l'autre, fi nous en devons croire Labat.
(n) Purchass. ubi sup. pag. 922.
(o) Angl. il loua deux Nègres, dont l'un étoit un Marbut. R. d. E.

IV. Part.

losson. 1621.

Embouchure de la Rivière de Kantor.

Eléphans.

Rivière mufquée.

Rivière de Tinda.

Bades qui an ferment the week.

de Kantor, où régnoit alors un Prince puissant nommé Ferran Kabo, Le 21, ils descendirent à terre, pour observer le Pays, du sommet des montagnes voisines; mais ils n'appercurent que des Déserts, remplis de Bêtes séroces, dont les cris se faisoient entendre pendant la nuit. Les Négres n'osèrent s'écarter un moment, dans la crainte des Crocodiles, dont plusieurs avoient trente pieds de long. Le 22, Jobson se promenant sur la rive apperçut seize Elephans, grands & petits, dans quelques bruyères voisines. Il sit tirer dessus; & quoique l'arme eut fait long feu, ils prirent la fuite vers les montagnes. Le 23, on fut obligé de traîner la Barque l'espace d'un mille & demi, pour trouver autant d'eau qu'elle en avoit besoin. Le 24, on n'eut pas moins de peine à la tirer au long de la rive, contre le courant qui étoit fort rapide, & parmi des rocs brifés. Le 25, on entendit entre les basses une petite chûte d'eau, dont on s'approcha; & dans le besoin qu'on avoit d'eau fraîche, parce que celle de la Rivière avoit une forte odeur (p) de muse, on en prit une provision qui parut fort bonne. Mais un des Négres faillit de se nover dans un Tournant.

I. E. 26, on découvrit la montagne de Tinda, & tout le Pays parut rempli de rocs. A la vûe du terme, Jobson dépêcha trois Mores au Roi, & à Buckor Sano, riche Négociant, dont on a déja vû le nom, pour leur faire demander des provisions. Les Bêtes fauves, & les Oiseaux de Rivière se présentoient en abondance fur les deux rives, mais on n'avoit pas d'armes qui puffent fervir à les tirer; & les bords d'ailleurs étoient infestés de Crocodiles. qui se faisoient voir quelquesois en troupes jusqu'au nombre de vingt. Pendant la nuit, on les entendoit d'une lieuë. On fut incommoué tout le jour par quantité de Basses, & l'on ne retrouva de l'eau qu'à l'embouchure de la

Rivière de Tinda.

CETTE circonstance est rapportée un peu différemment dans un autre endroit de la Relation. On y lit qu'à une demie-lieuë de la Rivière de Tinda, lobson rencontra une Basse qui lui ferma le passage; qu'il y avoit cependant neuf pouces d'eau, dans la faison où la Rivière en a le moins; que cette Basfe n'avoit pas plus de vingt toifes de longueur, & que le Canal, au-deffus, paroissoit aussi profond qu'on peut le souhaiter; que si la troupe avoit été al fez nombreuse, & qu'elle eut été pourvûe d'instrumens propres au travail,

on auroit pû percer cet obstacle & continuer le voyage.

Dans l'espace de douze jours qu'on avoit mis à remonter, depuis le lieu où la marée cesse, on avoit fait cent vingt lieuës ou trois cens soixante miltes. Il faut observer que la navigation n'avoit pas été poussée pendant le jour entier. On partoit à la pointe du jour, & l'on avançoit jusqu'à neul ou dix heures. Ensuite on étoit forcé, par la chaleur, de se reposer jusqu'à trois heures après-midi, qu'on se remettoit en mouvement jusqu'à la nuit. Au retour, on n'eut besoin que de cinq jours pour regagner Barra konda.

Le 30, on tua une Gazelle, & un Oiseau de la grosseur d'un Hommes l'Auteur le nomme Stalker. Il s'étoit passé quatre jours depuis le départ des trois

Négres,

H(p) [L'Auteur ajoûte qu'elle en avoit aussi le goût, sans expliquer ici la cause de ce Phénoméne. Il dit que ] par la même raison, on ne pouvoit manger le poisson de la Rivière Jobson ubi sup. pag. 19. On en verra ci-dessos l'explication, pag. 38.

Negr aque d comn Jobso lorfqu no, & a Bar Bucka parer qu'il 1

> d'arine Bu me & demen yvré d voit f Chevre LE que da

**d**'Elépl

dautre

lour dé leur pr Quirs. firchar. Commo parmi e nutaire fois. I trayées. ois. toient d

de quara LE Z likot, teurs. C gres leu

LE 8 kade du rimaces onna ur bruit d'u qu'il avo fons (s)

 $\mathbf{G}(q)$  Go  $\mathbf{G}(r)$  Pu (s) Job Kabo. Le 21, es montagnes êtes féroces, n'ofèrent s'éficurs avoient apperçut feis. Il fit tirer vers les monn mille & de, on n'eut pas qui étoit fort les baffes une on avoit d'eau (p) de muse, gres faillit de

s parut rempli, & à Buckor faire demandère fe préfenarmes qui pufle Crocodiles, e vingt. Pené tout le jour pouchure de la

is un autre enlère de Tinda, voit cependant que cette Bafhal, au-dessus, e avoit été afles au travail,

depuis le lieu s foixante milée pendant le it jufqu'à neu fe repofer jufnent jufqu'à la gagner Barra

d'un Homme; lépart des tros Négres,

sson de la Rivière n verra ci-dessous Négres, sans qu'on les eut vûs reparoître, quoiqu'ils n'en eussent demandé que deux pour leur commission. Les Anglois [& particulièrement Lowe,] commençoient à murmurer, en se voyant presqu'à la fin de leurs provisions. Jobson tua, le 31, une Gazelle qui fut regardée comme un secours du Ciel; lorsqu'on vit arriver un des Messagers Négres, avec le Frère de Buckar Sano, & un Domestique du Roi, qui venoient s'informer quelles marchandises le Barque avoit à bord. Ils apportoient quelques Poules, avec promesse que Buckar Sano arriveroit le jour suivant. Jobson, pour les traiter, sit préparer la chair de la Gazelle. Le bruit s'étoit déja répandu, dans le Pays, qu'il avoit tué cet animal avec le tonnerre, parce qu'on n'y avoit jamais vû d'armes à seu (q).

BUCKAR Sano arriva le Mercredi, premier jour de Février, avec sa semme & sa fa fille, sous une escorte d'environ quarante Négres. Il se livra si avidement au plaisir de boire des liqueurs fortes, que s'étant parsaitement enviré dans le cours de la nuit, il se trouva sort incommodé le lendemain. Il voit sait présent d'un Bœus au Capitaine; & ses gens avoient apporté des Chèvres & des Poules, que les Anglois achetèrent à fort bon marché.

Le 3, on commença le Commerce, qui ne consista, de la part des Anglois, que dans une petite quantité de Sel. En échange ils trouvèrent des dents d'Eléphans, des Etosses de coton, & quelques onces d'Or. On leur demanda d'autres marchandises, dont ils n'avoient pas sait provision. Buckar Sano leur déclara que les Esclaves étoient chers dans le Pays, mais qu'il pourroit leur procurer beaucoup d'autres commodités. Jobson resusa de prendre des Cuirs, parce que la Rivière étant si basse, il craignoit que sa Barque ne sût surchargée. Les Négres du Canton s'assemblèrent en si grand nombre pour le Commerce, que la rive avoit l'apparence d'une petite Ville. Il se trouvoit parmi eux cinq cens Sauvages, sous le commandement de Bajay-Dinko, Tributaire du Roi de Kantor. Ces Barbares voyoient des Blancs pour la première sois. Leurs semmes se cachèrent d'abord, comme si ce spectacle les eût estrayées; mais elles eurent bientôt le courage de se familiariser avec les Anglois. Tous ces Peuples demandoient particulièrement du Sel, & présentoient de l'Yvoire & des Cuirs. Mais le fond des Anglois, qui n'avoit été que de quarante boisseaux, étoit déja tout-à-sait épuisé (r).

Le 7 de Février, on vit arriver, sur le bord de la Rivière, le Roi de Jelkot, Tributaire du grand Roi de Woolli, avec ses Instrumens & ses Chanteurs. C'est une sorte de Poëtes, qui chantent pendant le dîner des Rois Né-

res leurs louanges & celles de leurs Ancêtres.

Le 8, Buckar Sano reçut, avec beaucoup de cérémonies, la qualité d'Altade du Capitaine blanc. Cette Fête ne consista qu'en gesticulations & en rimaces. Jobson lui passa autour du col un Colier de cristal. Broad lui onna une Chaîne d'argent. On but ensuite quelques verres d'eau-de-vie, au truit d'une décharge de cinq Mousquets. Le nouvel Alkade informa Jobson qu'il avoit fait trois ou quatre Voyages dans une Région au Sud, où les maisons (s) étoient couvertes d'Or, & qu'il avoit mis quatre mois en chemin. Јонков 1621.

Buckar San & fa Famille.

Commerce avec les Né gres.

Il manquoit du Sel auxAnglois.

Titre accordé à Buckar Sano. Ses récits éxagérés.

(4) Golden Trade pag. 19. 

(5) Purchass ubi fub. pag. 923. 

(6) Jobson ne prit sans doute ce récit que

JOBSON. 1621.

Il lui parla d'un Peuple nommé les Arabecks, qui venoient affez près de Tinda en groffes Caravanes, montés sur des Chameaux, & qui devoient être, dans l'espace de deux Lunes, à Mombar, Ville à six journées de Tinda, où ils saifoient un grand commerce d'Or. Il ajoûta qu'il venoit beaucoup d'Or d'une Ville [nommée Jaye,] à trois journées de Mombar, mais qu'on n'y voyoitp jamais d'Arabecks. Jobson en auroit appris davantage, si la jalousie de quelques-uns de ses Compagnons ne les eut portés à faire taire Sam-gulley par seurs menaces. Il arriva dans le même tems quelques Négres étrangers, d'une Ville nommée Tombokonda (1) à quatre journées de distance, & Jobson ne douta point que cette Ville ne fut Tombuto. Buckar Sano lui fit voir une lame d'épée & les bracelets d'une de ses femmes, qu'il avoit achetés des Arabecks. Il paroissoit à diverses marques que ces marchandises venoient des Mores d'Arabie. Les Anglois virent arriver aussi un vieux Marbut, qui se glorifioit d'avoir été l'ami de Thompson, qui s'arrêtant peu avec les Habitans de Tinda, vécut fort familièrement avec les Anglois. Il étoit natif de Jaye (v), où il leur promit de les conduire, & de Jaye à Mombar, s'ils pouvoient s'avancer sculement (x) au-delà de Tinda. Il les assura qu'un grand nombre d'autres Négres, qui s'étoient mis en chemin pour le Commerce (y), étoient retournés sur leurs pas en apprenant qu'il ne leur restoit plus de sel (z).

Vieux Marbut, ami de Tompson, & fes offres.

Retour des Anglois à Barrakonda.

JOBSON auroit accepté volontiers les offres du Marbut, si la diminution de l'eau, qui étoit déja baissée de six pouces, ne l'eut mis dans la nécessité de hâter son départ. Une raison si pressante lui sit quitter la Rivière de Tinda, à laquelle il donna le nom de S. John's Mart, ou Marché de S. Jean. Lo vent & le cours de l'eau lui furent également favorables; mais la crainte des Basses ne lui permit pas de se fervir de ses voiles pendant le jour, ni de se faire tirer pendant la nuit. Le quatorze, étant arrivé à trois lieuës de Barrakonda, il prit la réfolution d'achever le chemin par terre; & dans les bruyères qu'il eut à traverser, il chassa un Eléphant, qu'il perdit néanmoins après l'avoir blessé trois fois.

Ils vont à Butto.

LE 19 il se rendit à Butto, résidence de Bo-John, où il avoit engagé à son service le premier Marbut. Il ne put empêcher que Sam-gulley ne s'y fît circoncire. Mais après cette opération, il continua de s'en servir pour faire le voyage de Setiko, où il espéroit de rencontrer les Marchands de Tinda. A deux milles de ce lieu, fa Barque reçut une si rude secousse d'un Cheval-Marin, qu'on eut beaucoup de peine à boucher la voye d'eau. Setiko est à quatre milles de la Gambra. C'est la plus grande Ville de ce Canton. Elle étoit alors gouvernée par un Marbut nommé Fodi Bram, & le Commerce y étoit considérable, en Esclaves, en Sel & en Anes. [Là les Anglois virent célé-if brer avec pompe les obséques d'un des principaux Marbuts ].

Jobson dit dans un autre endroit, que Setiko n'est qu'à trois milles de la Rivière

(t) Purchass altère ce nom. Il met Com-

(x) Jobson ajoûte qu'il lui sit une mauvai-

se peinture des Habitans de Tinda.

le Pay mais la Vil partie ment glois d lis les choisi bitans Blancs & tro LE

vière

fut tra Kaffan fait av d'une re la r & mei Woolle

ner en

comm comm tous Payant deux \ avoir

recut

I vit a

pre lo ENI voile e accom san, il Ces ter long d visco, CE

publié fieurs o que l'A ciés, f tes dan tes, qu

(a) ( da, où l (b)

<sup>(</sup>v) On verra que sa résidence étoit à Ferambra, [à trois inilles de Tobabo Konda, rambra qu'il en connut seulement le nom. Il ne Port de Setiko. Il avoit été envoyé à Jaye par Thompson. Voyez Golden Trade, pag. 100. & fuiv.]

<sup>🗘 (</sup>y) On demanda à ce Marbut des nouvelles de la Ville de Tombuto; mais il ne parut parla que de celle de Tombokonda, qui étoit plus près de l'endroit où ils se trouvoient que (2) Purchass ubi sup. pag. 924. & suiv.

rès de Tinda it être, dans la, où ils faip d'Or d'une n'y voyoith usie de quellley par leurs , d'une Vilbson ne douoir une lame es Arabecks. t des Mores i se glorifioit tans de Tin-Taye (v), où ouvoient s'aand nombre (y), étoient fel (z).

iminution de nécessité de re de Tinda, S. Jean. Lo la crainte des ur, ni de se uës de Barrans les bruyèmoins après

engagé à fon ne s'y fît cirpour faire le Tinda. Cheval-Mako est à qua-. Elle étoit erce y étoit virent célé-k

les de la Rivière

inda. ut des nouvelnais il ne parut e nom. Îl ne onda , qui étoit trouvoient que

024. & Juiv.

vière de Gambra, & qu'elle lui parut la plus grande Ville qu'il eut vûe dans tout le Pays. Elle étoit bâtie en forme circulaire. Les maisons etoient fort petites. mais les rues avoient une grandeur raifonnable. Il jugea que la longueur de la Ville, dans son diamétre, étoit d'environ un mille d'Angleterre. Mais une partie des Edifices servant de retraite à quantité de Bestiaux, particulièrement d'Anes, elle n'étoit pas peuplée à proporcion de sa grandeur. Les Anglois obtinrent la liberté d'y bâtir quelques logemens pour leur propre usage. Ils les environnèrent de clayes de paille, suivant l'usage du Pays. Le lieu qu'ils choisirent étoit au bord de la Rivière, sur une petite éminence, que les Habitans nommèrent Tobabokonda, (a) c'est-à-dire, dans leur langue, Ville des Blancs. Un quart de mille plus loin, il y avoit une petite Ville de Marbuts; & trois milles au-delà, on trouvoit une autre Ville nommée Farambra (b).

LE Dimanche, 11 de Mars, Jobson rentra dans sa Barque, pour retourner enfin vers fon Vaisseau. Il arriva le Samedi suivant à Pompetane, où il fut traité civilement par les Portugais; & le Mardi d'après, ayant mouillé à Kaffan, il fut furpris d'y trouver fon Vaisseau, que diverses raisons avoient fait avancer jusqu'à ce Port. La plus fâcheuse étoit la maladie du Pilote & d'une partie de l'Equipage. Il n'y restoit que quatre hommes en état de faire la manœuvre. Jobson ne s'arrêta néanmoins que jusqu'au dix-neuf d'Avril, & mettant à la voile dans de meilleures espérances, il alla jetter l'ancre à \*\*Woolley Woolley, Ville du même Royaume. [Pendant son séjour dans cet endroit, 🛮 vit arriver le nouveau Roi de Burfal , qui venoit prendre possession de ce Pays, comme lui appartenant par droit d'héritage. Le vieux Roi avoit été chasse, comme fils d'Esclave. Le 20, il se trouva près de Mansegar, où il se tient tous les Lundis] un Marché, mais de mauvaises marchandises. Sa Pinasse l'ayant rejoint le 1 de May (c), il ne pensa plus qu'à regagner avec ses deux Vailseaux l'embouchure de la Rivière. Ce ne sut pas néanmoins sans avoir fait réparer ses Chaloupes sur la rive du Royaume de Kumbo, où il reçut la visite du Roi, dans des tentes qu'il avoit fait dresser pour son propre logement.

Enfin, il fortit de la Gambra le 9 de May, dans la réfolution de faire voile en Angleterre. Mais dès le lendemain il essuya un si violent orage. accompagné de tonnerre & d'éclairs, qu'ayant perdu ses Charpentiers à Kassan, il se vit sorcé de relâcher à (d) Travisco, pour y trouver des Ouvriers. Ces tempêtes, que les Portugais nomment Tornado, sont fort fréquentes au long de la Côte depuis le mois de May jusqu'au mois de Septembre. De Travisco, Jobson se rendit heureusement au Port de Londres (e).

[CE qui a été dit de ce Voyage, a été tiré jusqu'à présent de Purchass, qui a rope. publié un Extrait de la Relation même de L'Auteur, avec des notes & plusieurs changemens. En ne suivant à présent que cette Relation même, telle que l'Auteur la publiée, nous allons entrer dans des détails plus circonstanciés, sur la Description de la rivière dont il s'agit, & sur les Découvertes faites dans l'intérieur du Pays par Jobson.] Il ajoûte aux remarques précédentes, que de plusieurs noms qu'on a donné à la Gambra, tels que ceux Gam-

Jonson. 1621.

Ils fe rendent Grandeur de cette Ville.

Il rejoint fon Vaisseau , & trouve tout l'Equipage malade.

Marché de Manfegar.

Visite du Roi de Kumbo.

Jobson esfuye une tempête, en revenant en Eu-

<sup>(</sup>a) On croit que c'est aujourd'hui Fatatenda, où les Anglois ont un Comptoir.

<sup>(</sup>b) Golden Trade pag. 63. 65. 68.

<sup>(</sup>c) Angl. d'Avril. R. d. E. (d) On a déja remarqué que c'est Russico. (e) Purchafs ubi fup. pag. 925. & fuiv.

Jonson.

Noms de la Gambra. bia & de Gamba, il s'est déterminé pour celui de Gambra, parce qu'il l'a trouvé le plus commun; quoique pendant tre s cens vingt lieuës, ou neuf cens soixante milles qu'il avoit sait sur cette Rivière, il ne l'eut jamais entendu nommer par les Habitans, que Gée (f) ou Ji, nom qu'ils donnent généralement à toute sorte d'eau.

La Gambra, fuivant Jobson, n'a qu'un Canal d'entrée, d'environ quatre lieuës de largeur, avec trois brasses d'eau dans les endroits qui en ont le moins; & contre ce qu'on a lû dans les Voyageurs précédens, il ne lui donne point de barre. Lorsqu'on a remonté l'espace de quatre lieuës, on trouve tant d'autres Rivières, tant de Bayes & de Criques, que depuis Tankroval jusqu'à la Mer, c'est-à-dire pendant trente lieuës, il faudroit employer plusieurs mois pour suivre un si grand nombre de détours. Cependant on ne peut se méprendre au véritable Canal de la Gambra.

Propriétés de cette Rivière.

Raifon qui

donne l'odeur

de musc à la

Rivière.

La marée y remonte l'espace de deux cens lieuës, c'est-à-dire jusqu'à Barrakonda; mais dans la faison même de la sécheresse, elle ne va pas plus loin. Le tems favorable pour la Navigation est celui des pluyes, pendant lequel l'eau s'ensile de trente pieds. On ne trouve alors aucun obstacle dans les Basses, qui arrêtent souvent les Vaisseaux lorsque la Rivière est moins pleine. Ces pluyes viennent du Sud-Est, & commencent plûtôt dans l'intérieur de la Rivière que vers son embouchure. Elles continuent de descendre depuis le mois de May jusqu'au mois de Juin, avec une violence extrême, & des vents

impétueux, mêles de tonnerres & d'éclairs.

DEPUIS Barrakonda jusqu'à Tinda, Jobson n'apperçut aucune Habitation fur les bords de la Rivière, & n'apprit point qu'il s'y en trouve dans aucun endroit. Il n'y vit pas même d'autres Barques que deux ou trois Radeaux de feuilles de Palmier, dont les Habitans se servent pour traverser la Rivière. On lui dit que les Nations qui se trouvoient plus loin étoient d'un méchant naturel, & qu'elles avoient bouché le Canal avec tant de troncs d'arbres & de pierres qu'il étoit impossible d'y pénétrer. D'ailleurs cette partie de la Rivière étoit remplie de Chevaux-Marins & de Crocodiles, qui infectoient également l'eau & le poisson avec leur odeur de musc. La première obstruction qui arrêta la Barque au-dessus de Barrakonda, fut une petite Basse d'un fable fort dur, fur laquelle il y avoit à peine quatre pieds d'eau. Les Anglois fautèrent dans l'eau pour tirer leur Bâtiment à force de bras; & les Négres, qui avoient d'abord appréhendé les Crocodiles, imitèrent aussi-tôt leur hardiesse. Les Chevaux-Marins heurtèrent trois fois la Barque dans le cours du Voyage; & l'on auroit eu tout à craindre de leur nombre, si les seux qu'on tenoit allumés pendant toute la nuit, n'eussent servi à les effrayer (g).

[QUANT aux Découvertes sur le Pays, L'Auteur dit qu'on lui apprit qu'à l'fix journées du marché de S. Jean, près de la rivière Tinda, il y avoit une Ville appellée Mombar; & à trois journées de celle-ci, une autre nommée Jaye; que les Arabecks, ou Arabes, se rendent à la première & non à la dernière; & qu'ensin il y avoit une autre Ville, à quatre journées du Marché, nommée Tombo-Konda.] A l'égard des informations qui regardent les Villes mêmes, elles paroissent si imparfaites, que l'Auteur ne marque pas mé-

(f) Moore dit dans sa Relation que les Négres de la Gambra appellent cette Rivière (g) Golden Trade, pag. 10. & suive.

me fi s abar roien font Sene mot, & que blance avoir de Ga les Ar noît s cevoil More fait at me lu voyé

vant a avoit trée.
d'y re n'en e que le da, le coup e il y a Arabe leur v

te; m

CE

porte
pû fe i
un lieu
laissen
tems i
tems la
que le
tent l'e
peu, i
paroît
s'ils ne
On pre

Tinda, (i) C léds ce riron quatre
i en ont le
ne lui don, on trouve
Tankroval
ployer pluton ne peut

jufqu'à Barva pas plus pendant lecle dans les noins pleine. intérieur de re depuis le & des vents

Habitation dans aucun Radeaux de la Rivière. in méchant d'arbres & ie de la Rictoient égare obstruc-Baffe d'un Les Anglois les Négres, t leur hare cours du feux qu'on r(g). apprit qu'à

apprit qu'à is y avoit une re nommée & non à la ées du Maregardent les que pas mê-

s leur langue. o. & fuiv. me si ces Villes sont situées sur la Gambra ou dans l'intérieur des terres; & s'abandonnant à ses conjectures, il conclut seulement que les Anglois pourroient s'ouvrir un Commerce fort avantageux à Mombar & à Jaye si clies font situées sur la Rivière, & si la Gambra sort de la même source que le Sénégal, comme les Géographes de son tems en étoient persuadés. En un mot, Jobson suppose que Jaye n'est autre chose que Gayo, Pays riche en Or, & que Tombo-Konda est Tombuto, mais sur le seul sondement de la ressemblance des noms; & sur ce principe, il juge que la Gambra pourroit bien avoir sa source dans quelque Lac, tel que d'autres Auteurs en mettent un près de Gayo. Si toutes ces conjectures pouvoient se vérifier, il est certain que les Anglois n'auroient qu'un pas jusqu'à Tombuto & Gayo. Mais on reconnoît aifément que ce sont de vaines imaginations d'un Voyageur, qui concevoit mal fon objet, & qui faisoit trop de fond sur les récits fabuleux des Mores. En effet, quoique Jobson ait pénetré plus loin qu'aucun Anglois n'a fait après lui, il fit moins que Thompson, qui non-seulement avoit été comme lui à Tinda (h), mais qui ayant entendu parler austi de Jaye, y avoit envoyé un Messager pour se procurer des informations.

Cr. Messager étoit un vieux Marbut dont on a déja parlé, & qui se trouvant avec Thompson au Marché de St. Jean près de la Rivière de Tinda, lui avoit donné les premières lumières sur le Commerce de l'Or dans cette Contrée. Il faisoit sa demeure dans la Ville de Ferambra; & lorsqu'il sut prêt d'y retourner, Thompson le chargea de quelques Lettres pour Setiko, qui n'en est pas sort loin. Ils se rejoignirent ensuite à Setiko; & le Marbut surpris que les Anglois n'eussent pas sait plus d'effort pour pénétrer au-delà de Tinda, lui dit que s'il eut pû réussir dans cette entreprise, il auroit trouvé beaucoup d'avantages dans le Commerce de l'Or. Il ajoûta qu'assez près de Jaye, il y avoit un Peuple qui ne vouloit pas être vû, & qui recevant du Sel des Arabes de Barbarie auxquels il donnoit son Or, se cachoit soigneusement à leur vûe. Thompson demanda quelle pouvoit être la raison de cette conduite; mais le Marbut mit le doigt sur ses lévres & ne sit pas d'autre réponse.

Jobson, qui avoit entendu parler aussi de ce trasse mystérieux, en rapporte les circonstances, d'après quelques Auteurs, dont il confesse qu'il (i) n'a pû se rappeller les noms. Les Mores, dit-il, viennent un certain jour dans un lieu assigné, où ils apportent leur Sel & d'autres Marchandises, qu'ils y laissent en tas séparés. Ensuite se retirant à quelque distance, ils donnent le tems à leurs Etrangers de s'approcher du même lieu, & de mettre à chaque sas la quantité d'Or qu'ils en veulent donner. Les Mores reviennent après que les autres se sont retirés; & s'ils sont satisfaits du marché, ils emportent l'Or & laissent les Marchandises. S'ils trouvent qu'on leur ait offert trop peu, ils divisent le tas en deux parties, & laissent auprès de l'Or ce qui leur paroît convenable. Le retour des Etrangers sait la conclusion du marché, car s'ils ne veulent pas donner plus d'Or, ils emportent celui qu'ils avoient laisse. On prétend que la raison qui les empèche de se montrer, est qu'ils ont les

(h) Angl. qui non seulement avoit été à

Tinda, ou Jobson n'avoit jamais été. R. d. E. (i) Cada Mosto est le premier qui ait par-

lé de cette forte de Commerce, & d'un Peuple

qui a les lèvres difformes. Voyez ci-deffus, Tome III. pag. 76 & 77. On lit dans le Voyage de Windus à Mequinez (pag. 212) que cette opinion dure encore, Joa 40 21

Conlectures de Jobson sur différens lieux.

Services qu'i tire d'un Marbut.

Commerce ort myste

JOBSON. 1621.

Observation plus vrai-femblable.

lévres d'une si prodigieuse grandeur qu'elles leur tombent jusques sur la pôjtrine. On ajoûte qu'elles font toûjours crues & faignantes, & que la chaleur du Soleil les feroit pourrir s'ils ne les faloient continuellement. Comme leur Pays ne produit pas de fel, ils font obligés de donner leur Or pour le Sel de Barbarie. Quelque opinion qu'on veuille prendre de ces récits, il est certain, dit Jobson, que les Négres du Pays de Tinda demandent beaucoup de fel; qu'ils ne le reçoivent pas pour leur propre usage, & qu'ils le transportent plus loin. Il en conclut que ce motif suffit seul pour encourager de ce côté-là les Anglois au Commerce; & que ces Peuples étant d'ailleurs fort doux & fort civils, il n'y a que de l'avantage à tirer de leur Pays (k).

(k) Golden Trade. pag. 102. & fulv.

## II.

# Divers incidens du Voyage de Jobson sur la Gambra.

Poisson d'une qualité fort fingulière.

PENDANT que le Vaisseau de Jobson étoit à Kassan, l'Equipage trouvant du Poisson en abondance s'occupoit souvent à la pêche. Un jour qu'on avoit retiré le filet chargé & qu'on l'avoit vuidé sur le Tillac, un Matelot prit un Poisson qui lui parut ressembler à la Brême; mais à peine l'eutil touché, que pouffant un grand cri, il se plaignit d'avoir perdu l'usage de Quoi? lui dit un de ses Compagnons, pour avoir touché un si petit animal? & voulant le presser du pied, qu'il avoit nud, sa jambe demeura aussi-tôt sans sentiment. Cette merveille attira tout l'Equipage autour de lui. Mais lorsqu'on se sut apperçu que l'engourdissement étoit passé, quelques mauvais plaisans appellerent le Cuisinier, qui étoit sous le Pont, & lui dirent de prendre le Poisson pour le préparer. Il le prit des deux mains: & le laissant tomber aussi-tôt, il déclara en gémissant qu'il se croyoit attaqué d'une Paralysie. Un Négre nommé Sandie, qui parsoit la langue Portugaise, accourut à bord; & riant de leurs craintes, il leur apprit qu'ils n'avoient qu'à tuer le Poisson pour lui faire perdre cette dangereuse qualité (a).

Crocodiles de la Gambra.

LA Gambra est remplie de Crocodiles, que les Négres appellent Bumbos. Ils les croyent si redoutables, qu'ils n'ont pas la hardiesse de laver leurs mains dans la Rivière; & bien moins de la traverser à gué, ou à la nage. Les éxemples de la voracité de ces animaux font en grand nombre. Ils dévorent également les Hommes & les Bestiaux. Aussi les Négres employent-ils de grandes précautions pour faire traverser la Rivière à leurs Bœuss, comme ils y sont fort souvent obligés pour la commodité du paturage. Ils prennent le tems de la basse marée. & se mettant cinq ou six dans un Canot, ils tirent le Bœuf avec deux cordes, l'une attachée aux cornes, l'autre à la queuë; tandis qu'un Marbut monté sur l'animal, fait des prières & crache sur lui pour charmer les Crocodiles. Mais de peur que le charme ne manque de

bien que plusieurs autres personnes.] Oving ton rapporte la même choie dans fon Voyage de Surate, pag. 49. Moore affüre que le Polifon a la même qualité quand il est mort, Voyez

vertu . qu'il vi Baffes o evoient 1 que. luis das blanche prem r le fa peu p dans l'es areux e

A Kai **b** bager depuis q eff affez côte de que les cre au m

LE CI d'arriver gout qu'i ge, de l controie grand no marque i manx qui pults. grand La En re

do mélan ufurpé la Tributair ceffeur. I en légitin Ville au Le nouve A Setil

fort u m Che Je son s'ar de leur lo viron dix-Va le vieu

(b) Les ats, car il

IV. Par

<sup>(</sup>a) Kempfer observe (Amænitat. Exotic. pag. 515) qu'on peut se garantir de cet effet en retenant fortement son haleine. Il avoit appris ce fecret d'un Afriquain dans le Golphe Persique, [ & il l'avoit éprouvé lui-même, aussi-ci-dessus.

uipage troue. Un jour lac, un Mapeine l'eutdu l'ufage de hé un si petit nbe demeura autour de lui. lé, quelques t, & lui dimains: & le yoit attaqué Portugaife. 'avoient qu'à

lent Bumbos. r leurs mains nage. Les Ils dévorent loyent-ils de ifs, comme Ils prennent anot, ils tie à la queuë; ache fur lui manque de vertu,

onnes.] Oving ans fon Voyage ure que le Poisoft mort. Voyez vertu, un Negre se tient prêt avec son arc, pour tirer sur le monstre lorsqu'il vient à paroître. C'étoit par la même raison qu'aux deux premières Basses que Jobson avoit rencontrées dans son Voyage de Tinda, ses Negres avoient fait difficulté de fauter dans l'eau pour aider au mouvement de la Barque. Mais leur en ayant lui même donné l'éxemple, ils y fautèrent après fuis dans l'opinion, comme ils ne firent pas difficulté de le déclarer, que la blancheur des Européens leur rendant la peau plus brillante, Jobson seroit premier dévoré par les Bumbos. Il observe que ces animaux ne paroissent le fable qu'en troupes, & qu'ils craignent la vûc & le bruit des Hommes, peu près comme les Serpens de l'Europe; mais qu'ils ont plus de hardiesse dens l'eau. Les Négres prétendent qu'ils font devenus beaucoup moins dancareux depuis que les Blanes ont commencé à fréquenter la Rivière.

A Kaffan, les Mores & les Negres fe hazardent avec moins de précaution hager dans la Gambra, parce qu'ils font perfuadés qu'elle est fans danger depuis qu'un fameux Marbut a charmé les Bumbos par sa bénédiction. est affez remarquable, dit Jobson, qu'il ne paroisse jamais de Crocodile du côté de la Ville, quoiqu'on en voye de très gros vers l'autre rive. C'est ce que les Anglois observerent facilement tandis que leur Vaisseau étoit à l'an-

car au milieu de la Rivière.

LE Crocodile jette une très-forte odeur de muse. Trois jours avant que d'arriver à Tinda, les Anglois s'apperçurent que le Poisson avoit perdu le got qu'ils lui avoient trouvé jusqu'alors, & se virent obligés pour en faire usage, de le faire dégorger dans des fources d'eau fraîche (b), lorfqu'ils en rencontroient fur la rive. Jobson en conclut que les Crocodiles y sont en plus grand nombre que dans les parties inférieures de la Rivière, où l'on ne remarque rien de femblable. Il confirme cette remarque par les cris de ces animenx qui s'y font entendre de fort loin, comme s'ils fortoient du fond d'un poles. Il en tire un nouvel argument pour établir la supposition de quelque grand Lac, qui les produit.

En revenant de Barrakonda, il trouva le Roi de Kassan dans une profonde mélancolie. Ce Prince gouvernoit le Pays depuis long-tems; mais ayant usurpé la Couronne, il venoit d'apprendre que le Roi de Bursal, dont il étoit Tributaire, avoit pris la réfolution de rétablir à fa place le fils de fon Prédécesseur. En effet il fut obligé, quelques jours après, de résigner son autorité nu légitime Héritier, & de passer la Rivière avec ses semmes, en laissant sa Ville au pouvoir d'autrui. Il étoit fils d'une (c) Concubine de l'ancien Roi.

Le nouveau Prince promit aux Anglois fon amitié & sa protection.

A Setiko, le vieux Marbut, dont l'expérience & la fidélité leur avoient fort utiles dans leur Voyage sur la Rivière, conduisit Jobson chez Fodi m Chef des Marbuts du Pays, ou Grand-Prêtre. En arrivant à sa Maison, son s'arrêta sur une terrasse, que les personnes de distinction ont à l'entrée de leur logement. Il envoya delà au Marbut, son présent, qui valoit environ dix-huit fols; après quoi il fut introduit fort civilement. Mais il trouva le vieux Prêtre dangereusement malade, quoique par considération pour

10 . . . . . 1631

Ils font timides hors de

Poiffon infesté d'une odeur de musc.

Déposition du Roi de

Visite de Chef des Mar-

(b) Les Habitans du Pays font moins déats, car ils mangent les Crocodiles mêmes. (c) L'extrait de Purchass met une Captive.

Il met auffi le Roi de Woolli Woolli, au-lieu du Roi de Kassan.

IV. Part.

Josson. 1621.

un Etranger il se sût levé de dessus sa natte, en se faisant soûtenir par trois de ses semmes. Jobson reçut de grandes marques de reconnoissance pour sa visite & son présent. On lui sit servir à dîner dans une maison voisine. Entre plusieurs mets, on lui présenta une sorte de pâtisserie (d) qui paroissoit aussi claire que de la gelée. Son guide lui sit remarquer que c'étoit un aliment des plus délicats du Pays. Pendant le repas, un Messager du Grand-Prêtre vint faire des complimens de sa part au Capitaine Anglois, & lui apporter pour présent un grand Cuir, avec une grosse dent d'Eléphant. A son départ, Jobson donna aux trois semmes du Marbut quelques Coliers de grains de léton (e), dont elles parurent charmées. Quoique ce vieux Pontise ne sut point en état de parler beaucoup, il prononçoit quelques sois les noms d'Adam, d'Eve & de Moyse, avec de grandes marques de dévotion (f).

Présens qu'il en reçoit.

Mort & funérailles de ce Marbut.

IL mourut le jour suivant. On auroit peine à s'imaginer, dit l'Auteur, combien la folemnité de ses Obséques assembla de monde. Personne n'arrivoit les mains vuides. Les uns amenoient des Bœufs & des Chèvres, les autres apportoient de la Volaille, du Ris & du Maiz. On plaça le corps dans un lieu destiné aux Sépultures, avec un pot d'eau contre la biére. Alors tous les affiftans environnèrent l'Edifice, en poussant des hurlemens, accompagnés de gestes frénétiques, sur-tout de la part des femmes. Après qu'ils eurent passé quelque tems dans cette situation, chaque Marbut sit l'Oraison funébre du Mort; & le Peuple, qui paroissoit écouter fort attentivement, faisoit des présens aux Orateurs, suivant le goût qu'il prenoit à leurs discours. Ensuite, le principal Marbut forma une bale de la terre du Tombeau, en la mouillant un peu, de l'eau du pot. Il en distribua une partie à tous les autres Marbuts, qui la reçurent comme une relique fort précieuse; & celui qui servit de guide à Jobson, ne put être engagé par aucun prix à se désaire de la sienne. Il ne l'avoit obtenue néanmoins qu'à la confidération de Jobson, qui avoit préfenté aux Officiers de la Cérémonie quelques herbes aromatiques qu'ils enfevelirent avec le corps. Cette assemblée dura douze jours entiers, avec un mouvement continuel du Peuple. Après l'enterrement, on commença une autre solemnité, qui fut celle de l'Installation du Fils dans la dignité de son Père, Chacun lui fit un présent; mais le plus remarquable fut un grand Bélier, lie fur une civière, qui devoit être employé au Sacrifice: I sa laine étoit fort grosfière & ressembloit à du poil.] (g).

Son fils lui fuccède.

Lorsque Buckar Sano étoit venu au-devant de Jobson sur la Rivière de Tinda, il étoit accompagné de sa femme & de sa fille, avec une suite de quarante personnes armées d'arcs & de sléches, qui chantoient ou jouoient des instrumens autour de lui. Ce convoi sut suivi, en moins de deux heures, par une troupe de Négres, hommes & semmes, au nombre d'environ deux cens, qui apportèrent de la Volaille, du Bled & des Chevreaux. Buckar Sano présenta un Bœus à Jobson, & se laissa conduire à bord, où les Anglois le saluèrent de trois coups de canon. Il donna le nom de tonnerre des Blancs à leur artillerie; & paroissant y prendre beaucoup de plaisir, il publia de tous côtés qu'ils tuoient les Bêtes séroces & les Oiseaux avec le tonnerre. Il

s'enyvra,

s'enyv

trouv

plus fe

il eut

Natio

qu'ils

Barque

eurent

no éta

re fon

amené

prétex

autres

donnéi

ler d'C

Ils éto

effet,

quelque

& leur

auroit 1

furent

gres aff

dit-il,

Ville at

vertes o

mies; c

beaucou

de fon

auroien

Bijoux.

recomm

quatre 1

récit co

qu'il n'e

que les .

ordinaire

Ville ils

gnoroit

dire de I

demanda

fidération

la Rivièr

peu de j apportèr

rofeaux f

la Rivièr

IL avo

l'avoic

Circonftances du Commerce de la Tinda.

<sup>(</sup>d) Une espèce de flan, dit l'Auteur.
(e) Angl. de grains d'étain. R. d. E.

(f) Jobson ubi sup, pag. 63. E suiv.

<sup>(</sup>g) Jobson remarque à cette occasion qu'il n'a jamais vû de brebis dans ce Pays, excepté celles qu'on y apportoit de fort loin.

nir par trois

ince pour sa

oifine. En-

qui paroissoit

étoit un ali-

er du Grand-

is . & lui ap-

hant. A fon

iers de grains

Pontife ne fut sons d'A-

dit l'Auteur,

rsonne n'arrivres, les au-

le corps dans re. Alors tous

accompagnes

ils eurent pas-

on funébre du

, faisoit des

ours. Enfuite,

n la mouillant

tres Marbuts,

fervit de gui-

e la fienne. Il

qui avoit pré-

es qu'ils enfe-

avec un mounça une autre

de son Père,

ind Bélier, lie étoit fort grof:

la Rivière de

une suite de

t ou jouoient

deux heures,

'environ deux Buckar Sano

les Anglois le

re des Blancs

il publia de

s'enyvra,

e tonnerre. I

Jonson.

Exagérations de Buckar

s'enyvra, la première nuit, d'Eau-de-vie & d'autres liqueurs; mais s'en étant trouvé fort mal le lendemain, il n'eut pas besoin d'autre leçon pour devenir plus sobre. Jobson lui montra les Marchandises qu'il avoit apportées. Quand il eut vû le fer, il dit aux Anglois qu'il le reconnoissoit pour l'ouvrage d'une Nation voifine; ce qui les obligea de le vendre un tiers de moins qu'ils ne l'avoient vendu jusqu'alors sur la Gambra. [ Ils auroient pu échanger tout ce . qu'ils en avoient, contre des cuirs, mais ils le refusèrent, parce que leur Barque auroit été trop chargée.] D'ailleurs tout le reste sut négligé sorsqu'ils eurent fait voir le Sel. On ne leur demanda plus d'autre bien. Buckar Sano étant descendu sur la rive, déclara aux Négres que chacun pouvoit saire son propre marché. Entre diverses sortes de Marchandises, ils avoient amené des femmes pour l'Esclavage; mais Jobson refusa d'en acheter, sous prétexte que les Anglois n'étoient pas dans l'usage de ce Commerce. Leurs autres richesses consistoient en Yvoire, & en Coton crû & travaillé, qu'ils donnérent pour du Sel & du Fer. Les Anglois affectèrent de ne pas leur parler d'Or, quoiqu'ils vissent à leurs femmes des pendans d'oreille de ce métal. Ils étoient résolus d'attendre que cette ouverture vînt de Buckar Sano. En effet, remarquant lui-même que les Facteurs portoient-des Epées dorées & quelques galons fur leurs habits, il commença l'entretien fur cette matière, & leur protesta aussi-tôt, que s'il avoit pû pénétrer leurs intentions, il leur auroit procuré de l'Or pour la valeur de toute leur cargaifon. Ses promesses furent sans bornes pour l'avenir. En attendant, il leur fit obtenir des Négres assemblés, tout ce qu'ils avoient d'Or avec eux. Il y en avoit tant, leur dit-il, dans les Pays d'alentour, qu'ayant fait quatre fois le voyage d'une Ville assez éloignée, il avoit été surpris lui-même d'y voir les maisons couvertes d'Or; mais cette Ville étoit séparée de Tinda par des Nations ennemies; ce qui ne l'empêcha pas de s'engager à les y conduire, parce qu'il avoit beaucoup de confiance à leur canon. Jobson ayant remarqué que la lame de son Epéc & les Bracelets de sa femme étoient aussi bien travaillés qu'ils auroient pû l'être en Angleterre, lui demanda d'où lui étoient venus ces Bijoux. Il répondit qu'il les avoit eus des Arabecks. Mais ce fut alors que recommençant à parler de la Ville aux toîts d'Or, il afsîra qu'il avoit employé quatre mois à s'y rendre. Jobson, loin d'en prendre droit de regarder ce récit comme une fable, cherche à lui donner de la vrai-semblance. Il observe qu'il n'en faut pas conclure que l'éloignement de cette Ville fût infini, parce que les Négres ne marchent pas plus de cinq heures par jour, qu'ils suivent ordinairement leurs Anes, au même pas que ces animaux, & qu'à chaque Ville ils s'arrêtent pendant deux ou trois jours. Au reste Buckar Sano n'ignoroit pas le Commerce. Il prenoit lui-même le titre de Julietto, c'est-àlire de Marchand; & dans les affaires dont il se chargea pour les Anglois, il lemanda qu'on lui rabatît quelque chose du prix des marchandises, en confidération de fes fervices.

It avoit dépêché deux Négres aux Peuples qui habitent de l'autre côté de la Rivière, pour leur donner avis de l'arrivée des Marchands Etrangers. En peu de jours, on vit arriver plus de cinq cens personnes des deux séxes, qui apportèrent différentes sortes de commodités, & qui bâtirent des Cabanes de roseaux sur la rive. Les fréquentes visites qu'ils se rendoient d'un bord de la Rivière à l'autre, ne permettoient pas de douter qu'ils ne se connussent.

Autres Négres, & conclusions que Jobson tire de leur arrivée.

Quoique

ette occasion qu'il ce Pays , exceple fort loin.

F 2

T

Josson. 1621. Quoique chaque Nation eût fon langage différent, les personnes de distinction s'entretenoient dans la même langue, & Jobson remarqua que c'étoit celle qu'on parle à l'embouchure de la Rivière. Il conclut aussi des relations qu'ils avoient entr'eux, que la Gambra doit remonter beaucoup plus loin; que le Commerce y est entretenu soigneusement; & qu'elle ne manque pas de Canots, puisque dans les endroits les moins prosonds, la crainte des Crocodiles seroit capable d'arrêter les Négres.

Groffièreté de ces Peuples.

Tous ces Peuples n'avoient jamais vû d'hommes blancs, & leurs femmes en furent d'abord si effrayées, qu'à l'approche d'un Anglois, elles se cachoient derrière leurs maris ou dans leurs Cabanes. Mais on trouva le fecret de les apprivoiser, en leur faisant présent de quelques Coliers. De leur côté, elles donnèrent aux Anglois du Tabac, & de fort belles Cannes pour servir de tuvaux. Ces femmes ont, fur le dos, les plus larges & les plus profondes gravures que Jobson eût jamais vûes dans toutes ces Contrées. Leurs Pendans d'oreilles sont d'Or. Elles ont plus de douceur que leurs maris, qui paroisfent beaucoup plus groffiers que les autres Nations de la Gambra. La plupart avoient pour unique habillement une forte de hautes-chausses, de peau crue, dont la queue leur pendoit au bas du dos; ce qui apprêta beaucoup à rire aux Négres que le Capitaine avoit amenés à fon service. Il passa la Rivière pour les aller voir de près dans leurs Cabanes; & Bajay Dingo (b), leur Chef, étant venu à bord, il le traita civilement. Ce Prince Négre lui dit qu'il avoit entendu de sa Ville le bruit du canon, & que l'ayant pris pour celui du tonnerre, qui n'est pas fort fréquent dans cette Contrée, il en avoit été fort effrayé. A l'égard du Commerce, tous les hommes de sa suite se réduifirent à demander du Sel; mais leurs femmes se seroient accommodées de toutes sortes de marchandises. Jobson fit quelques échanges, pour le peu de Sel qui lui restoit, malgré les instances des Négres de l'autre rive, qui vouloient que tout fut réservé pour eux. Les uns & les autres le presserent vivement de revenir bien-tôt dans leur Pays.

It regut aussi la visite du Roi de Jelicot, Prince assez puissant (i) du même Canton, qui passa quatre jours sur la rive, & qui vint souper tous les soirs à bord, avec Buckor Sano. Mais jamais ces Chess Negres ne proposèrent d'y amener leurs semmes. Elles demeuroient tranquillement dans les Cabanes, où Jobson leur faisoit la galanterie de leur envoyer du Poisson & du Gibier. Il ne devoit ces provisions qu'aux soins de ses gens, dont une partie étoit continuellement employée à la chasse ou à la pêche. Après le souper, on se rendoit sur la rive, vis-à-vis quelque Cabane, où les Seigneurs Négres avoient soin de faire allumer un grand seu, & ranger des nattes. Toute leur musique s'y rassembloit. On y passoit une partie de la nuit à danser; &

ces bons Peuples n'épargnoient rien pour amuser les Anglois.

Trois jours avant la fin du Commerce, Buckar Sano fit connoître au Capitaine qu'il fouhaitoit d'être revêtu de la qualité d'Alkade ou de Facteur des Blancs. Cette faveur lui fut accordée avec quantité de cérémonies bizarres. Jobson lui passa deux Coliers autour du col, l'un de corail & l'autre de cristal. Il le para aussi d'une petite Chaîne d'argent. Ensuite, au bruit

Buckar Sano se fait revêtir de la qualité de Facteur des Anglois.

Vifite du

Roi de Jelicot

& sa familia-

rité.

(b) Jobson l'appelle Baiage, & Purchass (i) Angl. petit Prince. R. d. E. Bajais Dinike, ou Bajay Dinke Uske.

bruit d
fut falu
parut l
ordre c
lui app
banes.

DEane di in feu ton, & ca lui-n upplia Roi fut noux, fent à fit l'hon Il devo de fa re témoign Touvoi ent-il c to then quitter dis que flère, c Il fe rel

In the control of the

fon. I

duquel

caractè

Jusqu'ai

(k) ( Kola, d propriét

le corp

préfent

battre

es de distincna que c'étoit des relations np plus loin; e manque pas ainte des Cro-

leurs femmes s fe cachoient fecret de les ir côté, elles our servir de lus profondes curs Pendans , qui paroisra. La plûles, de peau a beaucoup à Il paffa la Riy Dingo (b), nce Négre lui ant pris pour e, il en avoit fuite se réduiodées de toule peu de Sel qui vouloient ent vivement

t (i) du mêtous les foirs propofèrent ans les Cabadoiffon & du lont une par-Après le foueigneurs Néattes. Toute à danser; &

connoître au u de Facteur rémonies bicorail & l'au-Enfuite, au bruit

d. E.

bruit de sa petite artillerie, il but à la fanté de l'Alkade Buckar Sano, qui fut salué sous le même titre par les cris de toute l'assemblée, Cet honneur parut le combler de joye. Il se sit conduire sur le champ au rivage, avec ordre que ses Musiciens s'y trouvassent pour le recevoir, & que ses semmes lui apportassent au même lieu, tout ce qu'il avoit de (k) noix dans ses Cabanes. En touchant à terre il distribut a généreusement cette provision à tous

ceux qui s'affemblèrent autour de lui, DE-LA il proposa au Capitaine Anglois de l'accompagner jusqu'à la Casane du Roi. Ils trouvérent ce Prince assis à sa porte, sur une natte, avec un feu de roseaux (1) vis-à-vis de lui. Buckar Sano lui présenta d'abord Jobfon, & le fit asseoir près de Sa Majesté sur la même natte, tandis qu'il se plaa lui-même à quelque distance. Ensuite adressant le discours au Roi, il le applia d'accorder fon amitié & fa protection aux Anglois. La Réponfe du Roi fut extrémement gracieuse; surquoi Buckar Sano se jetta aussi tôt à genoux, & pour témoigner la reconnoissance dont il étoit pénétré, il fit présent à ce Prince des deux Coliers qu'il avoit reçus de Jobson. Le Roi lui fit l'honneur de les accepter, & de se les passer au col de ses propres mains. Il devoit être fort touché de cette générolité, punque dans le mouvement de sa reconnoissance, il déclara qu'en faveur du Capitaine Jobson, & pour témoigner son affection aux Anglois, il leur donnoit tout le Pays où ils se trouvoient alors, comme il l'avoit lui-même reçu du grand Roi. A peine cut-il cessé de parler, que Buckar Sano ne se possédant plus, se dépouilla de Le chemise, [qu'il donna à une de ses semmes qui étoit auprès de lui,] sans mitter la posture où il étoit, & s'étendit ensuite le visage contre terre, tandis que deux Marbuts gratant la terre autour de lui pour en tirer de la poufsère, du fable & du gravier, l'en couvrirent depuis les pieds jusqu'à la tête. Il se releva bien-tôt pour se remettre à genoux, le visage tourné vers Job-

son. Les Marbuts rassemblèrent un petit tas de la même poussière, autour

duquel ils firent un petit cercle, & l'un d'eux y écrivit avec le doigt plusieurs

caractères du Pays. Alors Buckar Sano, rampant sur les pieds & sur les mains

Jusqu'au tas de poussière, en prit une bouchée qu'il cracha aussi-tôt. Il en rem-

plit ensuite ses mains. Les deux Marbuts firent la même chose, & tous trois

le traînant jusqu'au Capitaine vuidèrent leurs mains sur ses genoux.

Après cette cérémonie, [qui signifioit apparemment la prise de possession,] Buckar Sano reçut ses habits de deux semmes, qui le frottèrent soigneusement avant que de l'en revêtir, & sortit pour retourner à sa Cabanc. Mais il reparut immédiatement, orné de ses meilleurs habits & de ce qu'il avoit de plus précieux, armé de son arc & de ses slèches, à la tête le son Cortége qui l'étoit aussi; & mettant la slèche sur l'arc, il tourna trois te sautour de Jobson avec tous ses gens; après quoi se rapprochant de lui, il mit le genouil droit à terre, passa jambe gauche entre les siennes, & courbant le corps, comme s'il eut voulu couvrir celui de Jobson, qui étoit assis, il lui présenta son arc & sa slèche. Il vouloit faire entendre qu'il étoit prêt à combattre pour la désense des Anglois, & que dans l'occasion il n'épargneroit pas

Jonson. 1621.

Transports de sa joye.

Le Rol fait préfent d'un grand Pays aux Anglois.

Cérémonies pour mettre Jobion en en possibilitation du Pays,

<sup>(</sup>k) C'étoient apparemment des noix de Kola, dont on a rapporté plusieurs fois les propriétés.

<sup>(1)</sup> L'Auteur observe dans un autre lieu que le Pays a beaucoup de roseaux au long de la Rivière & dans les Marais.

JOBSON. 1621.

Utilité que les Anglois en tirent.

Ils repassent Batto.

Avanture de

Samgultey.

Il revient à de la Circon

Batto au tems cifion.

Circonstances de la Fête.

fon propre corps. Enfin, il s'assit près de lui, pour laisser à tous les gens de fa fuite le tems de lui rendre les mêmes hommages. C'est ainti que le Pays de Tinda fut folemnellement livré aux Anglois. Cette donation leur coûta quelques bouteilles de leurs meilleures liqueurs, quoiqu'ils comprissent affez, de l'Auteur, qu'ils n'en tireroient jamais cinq fols. A leur départ, Buckar Sano pressa le Capitaine de donner un nom au lieu du Commerce, pour servir de monument à la Postérité. Il sut nommé St John's Mart, c'est-à-dire Marché de Saint-Jean, & Jobson prit la peine de répéter ce nom plusieurs sois. à la prière des Négres mêmes, qui craignoient de l'oublier. Buckar Sano accompagna les Anglois un mille ou deux fur la Rivière. Il ne prit pas conge d'eux fans avoir bû quelques verres de liqueurs; & lorsqu'il fut descendu sur la rive, il tint long-tems le bras levé pour leur faire ses derniers adieux.

DANS leur route ils s'arrêtèrent à Batto, Ville du Prince Bo-John, où Samgulley, jeune domestique Négre de Jobson, se sit circoncire. Il étoit de haute taille & fort bien fait. Il avoit appris la langue Angloise au service du Capitaine Thompson; mais quoiqu'il fût âgé de dix-sept ans, les voyages qu'il avoit fait avec lui, ne lui avoient pas permis de se trouver dans son Pays au tems de la Circoncision. Il ne pouvoit différer plus long-tems à la recevoir, fans exposer sa famille & ses amis à quelque punition. Cependant lorsqu'il avoit vû paffer les Anglois, l'affection qu'il avoit conçue pour eux, lui avoit fait oublier le devoir de fa Religion. Il les avoit fuivis au long de la rive, & les ayant atteints à la seconde marée, ils l'avoient reçu dans leur Barque. Ils jugèrent du chagrin de sa mère par les efforts qu'elle sit pour le rappeller. Elle étoit venue après lui; & paroissant sur le bord de la Rivière, qu'elle faifoit retentir de ses cris, elle le menaça enfin de se jetter dans l'eau s'il ne se rendoit pas à ses prières. Mais il exhorta les Anglois à continuer leur route, en les affûrant que sa mère se garderoit bien de se noyer.

En revenant de Tinda le mois suivant, Jobson sut rappellé à Batto par quelques intérêts de Commerce. Samgulley étant descendu le premier sur la rive, qui est fort élevée, entendit le bruit des instrumens & d'autres marques de joye dans la Ville, quoiqu'elle foit à plus d'un mille de la Rivière. Il parut transporté de joye, parce qu'on étoit au tems de la Circoncision, & qu'il se trouvoit revenu fort à-propos pour la recevoir. Les Anglois entrèrent avec lui dans la Ville; & comme la nuit s'avançoit, le dessein du Capitaine étoit de l'aller passer chez Bo-John. Mais le Marbut, qu'il avoit loué dans le même licu, l'avertit qu'à l'occasion de la Fête, la maison du Prince feroit remplie d'Etrangers, & lui offrit de le loger chez sa mère. En chemin, ils passerent vis-à-vis la maison du jeune Négre. Son père étoit aveugle; mais sa mère l'ayant apperçu, accourut avec transport; & lorsqu'elle sut près de lui, elle détourna la tête en poussant des sanglots & prononçant plusieurs fois le nom de fon fils. Il fut obligé de s'arrêter avec elle; mais il promit au Capitaine de ne se faire circoncire que le lendemain, pour lui donner le plaifir de ce spectacle.

Jobson trouva de la musique & beancoup de Peuple dans la maison où il devoit loger. Cependant le respect qu'on eut pour lui, fit bien-tôt disparoître Toute la Ville ressembloit aux foires de Village en Angleterre. Devant chaque maison & sous chaque arbre, on voyoit des nattes étendues & des alimens préparés, avec des danses au son des tambours & des autres instrum manque fourni fans 'en

ENT znéc, have de y faife pprit de leur es félic OB:

lo-John maife pour fai ane jeur 1'Affem interie tre la m coit ac fe, qu'i ques bij un garç me auti nommé

> LEle mi, s'ils un chai etoient On le p tout de donna a main fui **L**avança main. I prépuce Cette é ue con obson i opérati

né moin APE le foûte demand

une-ho

(m) A

instrumens.

is les gens de

ue le Pays de

r coûta quelnt affez, dit

, Buckar Sa-

pour fervir

-a-dire Mar-

lusieurs fois,

Buckar Sano

rit pas conge defcendu für

obn, où Sam-

toit de haute

ice du Capi-

royages qu'il

fon Pays au

la recevoir,

lant lorfqu'il

ix, lui avoit e la rive, &

r Barque. Ils le rappeller.

, qu'elle fai-

eau s'il ne fe

r leur route,

à Batto par

remier fur la

l'autres mar-

e la Rivière.

oncision, &

nglois entrè-

ein du Capi-

il avoit loué

on du Prince

En chemin,

oit aveugle;

'elle fut près

ant plusieurs

il promit au

nner le plai-

s adieux.

instrumens. Le Commerce s'y faifoit aussi par des échanges continuels. On manquoit d'autant moins de provisions, qu'outre celles dont chacun s'étoit fourni pour la Féte, tous les Négres des Villages voitins n'étoient pas venus

fans en apporter. ENTRE diverses Troupes, l'Auteur en remarqua une qui étoit plus éloienée, & qui ne s'écartoit pas de quelques grands arbres, environnés d'une have de branches & de roseaux Le bruit des tambours & des réjouissances y faifoit entendre avec plus d'éclat que dans tous les autres lieux. On lui apprit que c'étoit-là qu'on gardoit les nouveaux circoncis jusqu'à la guérison de leur blessure. Ils y étoient accompagnés d'une partie de leur famille, qui

les félicitoit de cette opération. Jobson ayant reçu pour son souper un panier de Perdrix, de la part de Bo-John, se crut obligé de lui rendre sur le champ sa visite. Il trouva toute maison remplie de gens qui dansoient [au son de leurs Ballards, (m); ] & pour faire voir aux Négres que ces amusemens ne lui déplaisoient pas, il prit une jeune fille du Pays, avec laquelle il dansa lui-même aux yeux de toute Assemblée. Bo-John & tous ses convives applaudirent beaucoup à cette ga-Interie. Il fit des excufes au Capitaine de n'avoir pû le loger chez lui. Outre la multitude d'Etrangers dont sa maison étoit remplie, une de ses femmes poit accouchée. Jobson sut introduit dans l'appartement de cette Princesle, qu'il trouva étendue fort décemment sur une natte. Il sit présent de quelques bijoux à l'enfant. Bo-John parut regretter beaucoup que ce ne fut pas un garçon, parce qu'il lui auroit fait porter le nom du Capitaine; mais ayant une autre femme enceinte, il promit que si elle lui donnoit un fils, il seroit

nommé Jobson. LE lendemain, Samgulley fit avertir les Anglois qu'il falloit se rendre chez i, s'ils vouloient être témoins de sa circoncisson. Ils l'accompagnèrent dans de Samgulley, an champ ouvert, entre les maisons & l'enclos où les jeunes circoncis toient renfermés après l'opération. Il n'étoit couvert que d'un drap blanc. On le plaça fur une petite éminence, au milieu d'une foule de Peuple, furout de femmes, qui s'empressoient pour voir de près cette cérémonie. Il ne donna aucune marque de crainte; mais il pria le Capitaine de lui mettre la main sur l'épaule. Aussi-tôt l'Opérateur, qui étoit un homme du commun. avança de l'air d'un Boucher, en aiguifant un couteau qu'il tenoit à la main. Il leva le drap dont le jeune-homme étoit couvert; & lui prenant le prépuce, qu'il tira affez fort, il y passa trois sois le couteau pour l'abattre. Cette éxécution parut terrible aux Anglois, quoique Samgulley l'eût foûteque constamment. L'usage est de saire un petit présent à l'Opérateur; mais obson ne lui donna rien, & lui reprocha même amèrement d'avoir fait opération trop avant. Le Négre répondit que c'étoit un avantage pour le sune-homme; & levant son Pagne, il fit voir qu'on ne lui en avoit pas coupé moins.

Après la cérémonie, on recouvrit Samgulley de son drap, & deux Négres le soûtenant pour marcher, il sut conduit lentement dans l'enclos. Jobson demanda la permission de le suivre; & sans attendre qu'elle lui sût accordée,

JOHSON. 1621.

Jobson danse chez le Prince

Circoncision

On ne permet point à Jobson de le voir après la cérémonie.

maison où il t disparoître Angleterre. tes étendues z des autres

instrumens.

😭 (11) Appellés par d'autres Balafo, ou Balafu, on en trouvera la description dans la suite.

# VOYAGES AU LONG DES CÔTES

Tonson. 1621.

il se disposoit à prendre le même chemin. Mais quatre vieux Négres l'arrête. rent, & parurent fort offenses de son dessein. Ils ne voulurent pas meme foutrir que le Chirurgien Anglois pensât le jeune-homme, quoique plufic 18 d'entr'eux l'eussent employé pour d'autres blessures. Dans cette occafion, il est permis aux jeunes circoncis, pour adoucir leur douleur, de voler quelques Poules roues, ou de dérober même un Bœuf, s'ils en trouvent l'occasion sans violence, quoiqu'en tout autre tems les loix soient fort sévères contre le vol. Au reste la Circoncisson se fait parmi les Négres sans aucune formalité de Religion; & l'Auteur est persuadé qu'ils n'y cherchent que leurs commodités naturelles.

Diable que les Négres appellent Horey.

CEPENDANT elle ne manque jamais d'être accompagnée des rugissemens de leur Diable, qu'ils appellent Horey. Ce bruit ressemble au son le plus bas d'une voix humaine. il se fait entendre à quelque distance, & rien n'inspire tant de frayeur aux jeunes-gens (n). Jobson l'avoit entendu, la nuit même qui avoit précédé la circoncision de Samgulley. Dès qu'il commence, les Négres préparent des alimens pour le Diable, & les lui portent sous un arbre. Tout ce qu'on lui présente est dévoré sur le champ, sans qu'il en reste un os. Si la provision ne lui sussit pas, il trouve le moyen d'enlever quelque jeune-homme qui n'a point encore été circoncis, car il femble qu'il ne s'en prend jamais aux femmes ni même aux jeunes filles. Les Négres prétendent qu'il garde sa proye dans son ventre, jusqu'à ce qu'il ait reçu plus de nourriture. & que plusieurs jeunes-gens y ont passé jusqu'à dix ou douze jours. Après la rédemption même, la victime demeure muette autant de jours qu'elle en a passé dans le ventre du Diable. Jobson vit un éxemple de cette prévention populaire dans une Ville des Foulis, en y passant pour se rendre à Ferambra. Un jeune Négre d'environ quinze ans (o) étoit forti, disoit-on, du ventre de Horey la nuit précédente. Il eut la curiofité de le voir, & tous ses efforts ne purent lui faire ouvrir la bouche pour parler, quoiqu'il lui présentat le bout de fon fusil, que les Négres appréhendent beaucoup. Au bout de quelques jours, le même jeune-homme parut librement au milieu des Anglois, & leur raconta des choses étranges qu'il tiroit apparemment de son imagination. Enfin tous les Négres parlent avec le dernier effroi de cet esprit malin, & l'on est surpris de sa confiance avec laquelle ils assurent qu'ils ont été non-seulement enlevés, mais avallés par ce terrible monstre.

Fables qu'ils en racontent.

Les Anglois mêmes en sont effrayés.

Les Anglois du Comptoir que Thompson avoit formé près de Setiko s'étoient trouvés souvent sort effrayés, en revenant la nuit de la promenade ou de la chaffe, par une voix qui leur fembloit d'abord venir de plus d'un mille, & qui presqu'au même moment se faisoit entendre derrière eux. Ce Phénoméne, joint aux récits des Négres, les avoit jettés dans une telle épouvante qu'à peine s'étoient-ils senti la force de retourner jusqu'au Comptoir. Cependant ils y avoient tofijours été tranquilles, car jamais Horey n'avoit eu la hardiesse de les troubler dans leur maison.

Josson, qui étoit homme sensé, n'eut pas de peine à juger que cette sable, & ces apparences de prodige, venoient de l'invention des Marbuts;

(n) Cet Horey ou Hore, semble être un épouvantail de la même espèce que le Mumbo-Jumbo des Négres, dont parle Moore, & qui (0) Angi. dix huit ans. R. d. E.

a été inventé pour faire impression sur l'esprit des femmes.

pour re l'occasi Faye ( John, fusil, q ment ve re ce e but-d'u ompter or fou'il n aver de fe Négres. ui lui faire m'il av e Capi Diables. MAL. leurs M Il raconi Pomp le faluar avoit evoir p cariofité devoit a Horey. ous ses chemin tems qu est que er, & ière; [ Jun Ho **g**u'il lui

> p(p) C'emeuroit étoit log di-devant.

> puisqu'o

du bien

1V. P

gres l'arrête. nt pas meme quoique plus cette occaur, de voler en trouvent pient fort fé. Négres fans 'y cherchent

ugiffemens de i le plus bas rien n'inspire a nuit même nce .les Néus un arbre. en reste un quelque jeune s'en prend tendent qu'il nourriture, rs. Après la qu'elle en a évention poa Ferambra. du ventre us fes efforts présentat le out de quel-Anglois, & imagination.

e Setiko s'éomenade ou d un mille, Ce Phénoe épouvante pir. Cepenit eu la har-

t malin, &

été non-feu-

ae cette fas Marbuts; pour

ion fur l'esprit

d. E.

pour retenir leur jeunesse dans le respect. Il sut consirmé dans cette idée par l'occasion qu'il eut d'approsondir une partie de leur artifice. Revenant [a Faye (p) pendant la nuit, avec son Marbut, de la maison du Prince Bo-John, il entendit les cris de Horey qui ne lui parurent point éloignés. Son fusil, qu'il portoit sous le bras, lui sit naître la pensée de s'avancer brusquement vers le Diable. Le Marbut employa toute son adresse pour lui faire perre ce dessein. Il lui représenta que la voix qu'il entendoit d'un côté passeroit but-d'un-coup de l'autre (q), & lui causeroit ainsi des fatigues inutiles; sans ompter qu'il étoit à craindre que Horey ne l'emportat dans la Rivière. Mais priqu'il vit le Capitaine férieusement résolu de tirer, il l'arrêta par le bras. n avertissant un Negre, qui n'étoit pas fort éloigné, de prendre garde à lui de se jetter à terre. Jobson, qui entendoit quelques mots de la langue des Négres, ne put se méprendre au sens de cet avis. Il alla droit au Négre. ui lui parut un homme vigoureux; & l'ayant fait relever, il comptoit de faire expliquer fur son rôle. Mais la crainte, autant que l'enrouement qu'il avoit gagné par ses cris, ne lui permit pas de produier un seul mot. Capitaine retourna vers le Marbut, & lui dit en rial. voilà un de vos

MALGRÉ cet éxemple, Jobson paroît douter si les Négres, ou du moins leurs Marbuts, n'entretiennent pas quelque correspondance avec le Diable. Braconte une autre avanture, qui donna lieu à son incertitude. En revenant Pompetane, il trouva sur la rive un Portugais nommé Jasper Consalvo, qui le faluant fans aucune marque de surprise, le pressa d'aller dîner chez lui, où avoit fait quelques préparatifs pour le recevoir. Jobson ne pouvant conevoir pourquoi il étoit attendu, marqua là-dessus de l'étonnement & de la curiofité. Le Portugais répondit naturellement qu'il avoit appris le jour qu'il devoit arriver, d'un Marbut qu'il lui montra, & qui l'avoit sçu lui-même de Horey. Cet éclaircissement parut d'autant plus admirable au Capitaine & à ous ses gens, qu'ils avoient toûjours été incertains de leur départ, & qu'en themin ils avoient relâché dans plusieurs Ports, sans être déterminés sur le cems qu'ils y devoient passer. Ce qu'il y a de plus surprenant dans ce récit. est que Jobson n'ait pas considéré que le moindre Négre avoit pû le devaner, & faire sçavoir au Marbut que la Barque Angloise descendoit sur la Riière; [& d'ailleurs sur la foi de qui raconte-t-il cette histoire? sur celle d'un Horey, dont il avoit lui-même découvert la fourberie. Ajoutez à cela, qu'il lui étoit aisé de se convaincre de l'ignorance de ce prétendu Diable, puisqu'on lui avoua qu'il ignoroit s'il étoit venu dans ce Pays pour y faire du bien ou du mal, & qu'il ne sçavoit rien de son dessein.

p (p) C'étoit apparemment le Village, où emeuroit la Mère du Marbut, chez laquelle étoit logé, & dont il a oublié de dire le nom s'associent pour jouër cette Comédie.

ou trois Marbuts, placés en différens endroits,



Tobson arprofondit l'imposture.

Sa crédulité dans une autre occasion.



# TO VOYAGES AU LONG DES CÔTES

# CHAPITRE IV.

que j'a roient blier.

querez Rerling

@iture

alheu des f

rois-j

ni ont

agnon

omme

énétré

ereillir. Enfidéi

**H**ajefté **Hi**c plu

are fide

que vou

e uno

neux d

au passa

feis pou

que de

conno

Vou

rif-arge

noins (

op pe

aigne

Alloit é

beu, qu

rouvai

ardime

**Femplo** 

manque

nes fou

e, par

rvir.

ouve a

Roc ,ou

pierres

pas la c

oup de

SIV

Mémoires concernant les Mines d'Or, recueillis dans un Voyage sur la Gambra, par un Auteur Anonyme.

INTRODUC-

ETTE pièce s'étant trouvée dans les papiers du Docteur Hook, après sa mort, fut publiée entre ses Oeuvres posthumes, avec un avis de l'Editeur, qui la donne pour l'Ouvrage d'un Négociant qui avoit acquis de grandes richesses sur la Gambra pendant le régne de Charles II. [ & qui craignant] qu'on ne l'obligeat à quitter la vie agréable qu'il menoit, pour servir de guide à ceux que le Roi enverroit dans les lieux d'où il avoit tiré ses richesses, pria fon ami de lui garder le secret.] Les détails qu'on y voit rassemblés sur les ouvertures & les détours de cette Rivière, & fur les montagnes voilines, penvent fervir de guides à ceux qui entreprendroient de découvrir la fource d'où le Voyageur Anonyme avoit tiré fon Or. Cependant, s'il est permis de porter quelque jugement sur cet Ouvrage, il temble qu'on doit le prendre plutôt pour une fiction, composée dans la vûe d'exciter les Anglois à la découverte de la Gambra, que pour un véritable Journal. Le Capitaine Stibbs, qui paroît avoir pénétré le plus loin sur cette Rivière en 1722, & qui obferva foignensement tous les lieux, ne découvrit aucun signe de ce trésor caché, que l'Auteur prétend avoir trouvé au-dessus de Barrakonda. A la vérité le Journal que Stibbs avoit pris pour guide parloit de plusieurs lieux où la nature a placé de l'Or. Mais comme toutes les recherches de ce Capitaine Anglois ne lui firent rien découvrir, c'est une autre raison de croire que le Mémoire Anonyme n'est pas moins imaginaire; d'autant plus que ne contenant d'ailleurs aucune remarque géographique qui ne foit dans la Relation de Jobfon. on a peine à concevoir d'où peut venir une si parfaite conformité, [que; nous ferons remarquer dans les Notes.]

Doutes sur la vérité de sette piéce.

It feroit curieux de sçavoir aussi sur quel sondement l'Auteur d'une Lettre qui est à la tête (a) des Voyages de Moore, donne ce Mémoire pour le Journal dont Stibbs parle souvent dans sa Relation. Le Journal nomme la Rivière d'York & plusieurs autres lieux dont on ne voit aucune trace dans le Mémoire; sans compter que le Capitaine Stibbs sait connoître en deux endroits (b) Vermuyden pour l'Auteur du Journal, & sixe même sa date à l'année 1661, c'est-à-dire plusieurs années avant le régne de Charles II. Aussi panche-t-on à croire que le Mémoire sut composé en 1675, & que vrai-semblablement le Journal de Vermuyden lui servit de modéle. Cependant, comme il reste quelque doute, on ne peut se dispenser de lui donner place dans ce Recueil, ne sut-ce que pour le soûmettre au jugement du Public. On prend même le parti de ne rien changer à sa forme, qui est celle d'une Lettre ordinaire.

Raisons qui la font placer ici.

Prélude de l'Auteur. Vos instances, écrit l'Auteur à son ami, jointes au souvenir des obligations

(a) Voyez les Voyages de Moore dans les (b) Ibid. pag. 283. & 294. Parties intérieures de l'Afrique.

sur la Gambra,

Hook, après sa avis de l'Ediequis de granqui craignant? ervir de guide ichesses, pria emblés fur les nes voisines. vrir la fource est permis de prendre pluis à la découitaine Stibbs, , & qui obce tréfor ca-A la vérité eux où la na-

Capitaine Anre que le Méne contenant ation de Jobformité, [que;

d'une Lettre pour le Journe la Rivière ns le Mémoiendroits (b) année 1661, i panche-t-on emblablement mme il reste s ce Recueil. end même le ordinaire. es obligations

que l'ai à vos lumières, fans lesquelles je reconnois que mes entreprises n'au- Asosiva s. projent pas réuffi, m'arrachent un secret que j'avois résolu de ne jamais publier. Mais je me promets que fidéle à vos fermens, vous ne le communiquerez à personne pendant ma vie. Je ne voudrois pas pour dix mille livres Rerlings qu'il fût connu du Roi; car s'il est vrai, suivant le langage de l'Ecriture, qu'il ne fert de rien à l'homme d'avoir gagne l'Univers lorfqu'il a le alheur de perdre son ame, il ne l'est pas moins que les richesses des deux des sont inutiles a celui qui perd sor repos & sa liberté. Or comment rois-je affüré de ces deux biens, fi mes découvertes étoient connues de ceux ui ont le pouvoir de me donner des ordres & de me les faire éxécuter? Je ommencerai par vous avouer que j'ai eu plus d'embarras à cacher aux Comagnons de mon Voyage la quantité d'Or qui se trouve dans les lieux où j'ai énétré, qu'à rapporter en Angleterre ce que mon industrie m'en a fait remeillir. Si le repos & la liberté ne m'étoient pas plus chers que toutes les confidérations du monde, je communiquerois volontiers mes sumières à Sa Majesté, quoique je puisse être encore arrêté par la crainte de causer au Pu-Mic plus de mal que de bien par cette information. Mais je vous conjure d'être fidéle à vos promesses, & de ne jamais révéler mon nom, quelque usage que vous fassiez de ce Mémoire.

Si vous entreprenez le même Voyage à mon éxemple, ayez soin de prente une Barque à fond plat; car la mienne, qui étoit d'environ sept ton-Banux & qui ressembloit aux Barques ordinaires, me causa beaucoup de peine an paffage des Baffes & des chûtes d'eau. Il fallut la décharger plufieurs fois pour la traîner par terre, avec des difficultés extrêmes, qui ne venoient e de sa forme. Vous devez vous fournir aussi d'un petit bateau, dont vous

connoîtrez l'utilité dans une infinité d'occasions (c).

Vous m'aviez recommandé, à mon départ, de prendre vingt livres de vif-argent pour les essais; mais si vous faites le Voyage, prenez-en pour le poins cent livres, car il s'en perd beaucoup dans le travail. C'étoit aussi pop peu de cinquante livres de plomb, comme vous me l'aviez conseillé. Ne raignez pas d'en prendre cent cinquante livres. Je dirois davantage, s'il ne Alloit éviter de rendre la Barque trop pesante. Le Sel Ammoniac me servit si peu, que je ne vous donne là-dessus aucun conseil. Pour le Borax je m'en rouvai si bien, que je regrettai de n'en avoir pas beaucoup plus. Prenez-en hardiment cinquante livres. Mon fable me rendit de grands fervices. l'employai entièrement. Il vaut mieux en avoir dix livres de trop, que d'en manquer; ainsi prenez-en quarante livres. Je suis persuadé que si j'avois porté mes foufflets chimiques, je m'en ferois trouvé beaucoup mieux. J'eus beauyoup de peine à placer les autres. [ Je ne pus faire aucun usage de l'Antimoie, parce que j'avois oublié la manière dont vous m'aviez dit qu'il falloit s'en rvir.] N'oubliez pas des coins, dont je n'avois pas pensé a me pourvoir. On youve à douze mille de la première chûte d'eau, vers le Sud, un revers de Roc, ou de Colline pierreuse, qui regarde le Couchant, & si riche entre les pierres qu'on en tire quelques fois la main pleine. Nos piques ne nous furent pas là d'un grand usage. Nous avions besoin de coins, & nous sûmes obli-

Ses confeils fur les fecours dont il faut 4. tre pourvu pour chercher de l'Or.

Vif argent.

Plomb.

Selammoniac. Borax.

Sable.

Southets.

Coins.

ges,

ANONYME.

Gamelles de

Bons & grands creufets.

Mortiers de

Son industrie pour faire du charbon.

Direction pour trouver la principale Mine. gés, avec un embarras extrême, d'en faire un de quelques morceaux de fer qui nous étoient affez néceffaires pour d'autres emplois. L'avantage que nous en tirames pendant douze ou treize jours fut très confidérable; mais malneyreusement un de mes Compagnons l'ayant enfoncé jusqu'à la tête, sans en avoir un autre qui pût fervir à le retirer, nous nous vîmes forces de l'abandonner avec beaucoup de regret. Les gamelles de bois, à l'usage d'Angleterre, font d'une utilité continuelle, & valent bien mieux que les gourdes, auxquelles je fus obligé d'avoir recours. Il en faut fept ou huit, & l'on peut sans risque en prendre davantage. A l'égard des creusets, je ne puis trop vous recommander d'en avoir d'excellens & d'une bonne grandeur. Ils me manquèrent. Je me vis dans la nécessité de faire usage d'un pot de terre cassé, qui tomba bien-tôt en piéces. Si j'avois eu plus de creulets, j'aurois rapporte plus d'Or à proportion. [ Je ne me fervis que fort peu des eaux qu'on employe pour séparer & pour dissoudre, parce que leur usage étoit trop pénible, & que d'ailleurs, je n'avois pas les commodités nécessaires pour dresfer des Alembics fur terre. J'employai cependant toute mon eau-forte, & jaurois souhaité d'en avoir davantage; les essais qui se sont avec le Mercure, valent pourtant mieux à mon avis. Mais il feroit ridicule que je m'étendiffe là-dessus avec vous, qui connoissez mieux que moi toutes ces opérations.] Que vos mortiers soient de fer, & fort grands. Celui que j'avois étant de fonte, me causa double peine, & je sus obligé de remettre à rafiner quantité de matières d'or en Angleterre. Mon mercure y prenoit une faleté qu'il communiquoit à mon Or, & que tout l'art du monde ne pouvoit empecher. Vous ne m'aviez donné aucune instruction là-dessus avant mon départ.

Nous trouvâmes un arbre fort semblable à nos Cornouillers d'Angleterre, mais plus gros, que nous employâmes à faire du charbon. Il fallut nous réduire aux branches, car nous n'avions pas de scie pour faire usage du trone, mais après avoir coupé les branches, nous les mîmes en pièces fort courtes, & nous sîmes dans la terre un trou de cinq ou six pieds de long, sur la même prosondeur. Nous allumâmes du seu dans le sond, & nous remplîmes cette sosse de notre bois. Lorsqu'il sut bien brûlé, nous le couvrîmes de terre, nous bouchâmes soigneusement les ouvertures, & nous retirâmes le charbon

lorfqu'il fut réfroidi.

IL ne vous sera pas difficile de trouver ce lieu, en observant quelques précautions (d). Vous arriverez au bord d'un grand assemblage d'eau, qui ressemble assez à celui qu'on appelle Ronnander Meer dans Lancastershire. Nous employâmes une semaine entière à visiter plusieurs Criques & diverses jonctions de Rivières; mais nous prîmes ensin le parti de suivre le Canal Sud-Est & quart d'Est. Mon ignorance dans les Mathématiques ne me permet pas de vous conduire avec le secours des Longitudes & des Latitudes. Le cours de l'eau étant fort rapide, nous eumes besoin de beaucoup d'efforts pour remonter, & souvent nous ne faisions pas plus (e) de deux milles par jour. Il faut passer la première chûte. Cependant j'avois déja trouvé un endroit qui donne quarante-sept grains d'Or sur dix livres de sable. En arrivant à la chû-

possible de retrouver ce lieu sur sa direction, quand il seroit vrai qu'il éxiste.

(e) Cela s'accorde avec Jobion.

te (f)
faire partit R
g) le

fer vot tit. Vo duffeur fable touri roupe

Comme

enil, il

PRE fort font cochers ougeat coup de

**ivant** 

JAV

quatre gaife, is les les pre les pre les vec ur de Miroirs quelque relles de les de le

e de S Bel amr des cuil petits in poids n Elle tire

pas à bes cette fecc rakonda, cipace.

(g) Jo (b) I une Baffe

<sup>(</sup>d) Les marques que l'Auteur donne sont si vagues & si imparfaites, sans Planches, sans Longitude & sans Latitude, qu'il feroit im:

ceaux de fer age que nous mais malheyête, fans en es de l'abanage d'Angleles gourdes, & l'on peut ne puis trop cur. Ils me de terre cafj'aurois raps eaux qu'on toit trop pees pour drefau-forte. & c le Mercu-

ie je m'éten-

operations. ois étant de

iner quantité

té qu'il com-

cher. Vous

'Angleterre, lut nous rége du tronc, ort courtes. fur la même plîmes cette es de terre, le charbon

uclques préu, qui refshire. Nous verses joncanal Sud-Est rmet pas de Le cours de our remonar jour. Il endroit qui nt à la chû-

fa direction,

bn.

ne (f) qui est plus haut, vous serez sort embarrassé, comme je le sus, à Anonyme. faire patier votre Barque. Mais avancez par terre, jufqu'à la jonction d'un petit Ruisseau qui vient du Sud. Là, si vous prétez l'oreille, vous entendrez g) le bruit d'un Courant affez rapide. Il vous sera impossible de faire pasfer votre Barque plus loin (b), parce que le Canal du Ruiffeau est trop peit. Vous verrez sur le côté du Roc des traces de notre Voyage, c'est-à-dire. dificurs de nos noms, gravés avec la pointe de nos couteaux. Là, quoique fable lavé donne beaucoup d'Or, montez néanmoins au fommet du Roc; tournant le vifage droit à l'Ouelt, vous appercevrez un peu à gauche un roupe d'autres rocs, fous lesquels, si la violence des pluyes n'a pas empor-& la terre & les pierres, vous découvrirez la bouche même de la Mîne. comme je vous suppose pourvû de tous les matériaux nécessaires pour ce travail, il ne faut pas aller plus loin, ni chercher une veine plus riche.

PRENEZ pour maxime constante ce que j'ai observé dans toutes mes courfur la Rivière; c'est que les Contrées basses, fertiles, ou couvertes de bois; font pas celles dont il faut espérer de l'Or. Il ne s'en trouve qu'entre des rochers stériles, & dans des Pays montagneux, où la terre est ordinairement rougeatre. Je ne vous donnerai pas d'autres instructions, parce qu'avec beaupup de lumières sur tout le reste, elles vous seroient inutiles. Ce seroit porter,

nivant le Proverbe, du charbon a Newcastle.

l'Avois commencé ma navigation sur la Rivière le 4 de Décembre, deux heures avant le coucher du Soleil. Je n'avois avec moi que sept Anglois & quatre Negres (i), dont l'un étoit un Marbut (k) qui sçavoit la langue Porgaife, & qui pouvoit me servir d'interpréte dans le besoin. Mais je n'avois is les Négres que pour nous aider de leurs bras contre la force du Courant. les provisions étoient de deux fortes: des vivres, tels que trois barrils de Beuf fale & dix Jambons; deux barrils de Sel blanc, outre le sel de Baye pour le Commerce; & deux barrils de Biscuit, sans y comprendre le ris; vec un demi-barril de Poudre à tirer, & du Plomb à proportion de la poure; de l'Eau-forte, du Vinaigre, du Papier, des Coliers de verre, des Miroirs, des Couteaux à dix-huit sols la douzaine, quelques Barres de fer, quelques petites Chaînes de cuivre, des Coliers de léton, & d'autres bagaelles de cette nature. Ma feconde forte de provisions consistoit dans une paire de Soufflets d'Orfévre, quelques Creusets, du Vis-argent, du Borax, du Sel ammoniac, de l'Eau régale, un Mortier avec son pilon, quelques Peaux, des cuillères de cuivre à longs manches, pour ramasser le sable, & d'autres petits instrumens convenables à mes vûes. Quoique cette Cargaison fût d'un poids médiocre, ma Barque étoit plus chargée que je ne l'aurois fouhaité: Elle tiroit beaucoup d'eau, & j'appréhendois de trouver de la difficulté sur les Baffes

Maxime conftante pour la recherche des

Provisions avoit portées.

(f) Il semble ici que l'Auteur ne pénetra pas à beaucoup près si loin que Stibbs; car cette seconde chûte n'est qu'à six lieues de Barrakonda, Stibbs ne trouva pas d'Or dans cet

(g) Jobson parle d'un pareil bruit.

(b) Purchass fait dire à Jobson qu'il passa une Basse près de la rivière Tinda; mais Job-

fon lui-même dans fon Golden Trade, affire qu'il lui fut impossible de la passer. C'estpeut-être à cela que l'Auteur de la Lettre fait allusion ici. quatre Négres, dont deux étoient Marbuts. (k) L'Auteur de la Lettre écrit, d'après Jobfon, Marybuck.

# VOYAGES AU LONG DES CÔTES

Anonyme. Baffes, fi j'avois le malheur d'en rencontrer. Je sus néanmoins affez heureux

pour vaincre cet obltacle (1).

J'ARRIVAI le 7 de Décembre à Setiko, qui est quatorze ou quinze lieuër au-dessus du Port où notre Vaisseau s'étoit arrêté; mais je passai un mille ou deux plus loin, pour jetter l'ancre au milieu de la Rivière, qui est fort large en cet endroit. l'observai toûjours la même précaution, dans la vûe d'éviter toutes fortes d'embarras, quoique ce soin ne me réussit pas toujours, car nous étions quelquefois troubles pendant la nuit par les Chevaux-Marins & les Crocodiles, qui nous obligeoient d'avoir une fentinelle fur la Barque.

Promière ex périence de Autour.

Il oft infulté

par une trou-

pe de Singes.

Le 23, nous câmes une peine infinie pendant tout le jour à passer une Baffe, formée par les terres qui s'écoulent d'une montagne fort haute & forc roide, du côté du Sud. Ce fut-la que je commençai à prendre un peu de fable dans le Canal. Je le pris à l'avanture; & fur le poids d'environ cinq livres, je tirai trois ou quatre grains d'Or. J'en tirai moins dans un autre endroit, où je fis la même expérience. Il ne s'étoit présenté ni Ville, (m) ni Maison, ni aucun Négre sur le bord de la Rivière, depuis que nous avions passe Barrakonda.

Le 14 de Janvier, me trouvant dans un endroit guéable entre deux hautes montagnes, je renouvellai mon expérience; & d'environ dix livres de fable, je tirai, avec la feule peine de le laver, trente grains d'Or. Je fis ensuite l'effai du Mercure, qui me donna quarante-sept grains sur cinq livres. Ici mes espérances croissant beaucoup, je résolus de remettre mes observations

plus haut.

Le 27 nous reçumes beaucoup d'embarras de quantité de grands arbres, qui font dans la Rivière, (n) contre un roc qui fait partie d'une haute & stérile montagne (e). Je ne laissai pas de quitter la Barque, pour monter fur le Roc avec trois hommes. Nous avions porté un Pic. Mais tandis que nous ouvrions la terre pour suivre quelques apparences d'Or, nous sûmes insultés par un prodigieux nombre (p) de grands Singes, dont nous ne pûmes nous délivrer qu'avec le fecours de nos fufils. Nous en tuâmes deux ou trois. Dans la fureur où leur mort mit tous les autres, je ne doute pas qu'ils ne nous eussent déchirés en pièces, s'ils n'eussent été retenus par la crainte du même fort. En rentrant dans la Barque, je fis l'épreuve de mon Or, qui ne me produisit presque rien.

LE 6 de l'évrier, je fis l'essai d'un fable brillant que j'avois ramassé au côté d'un roc, dans un endroit où la Rivière fait un coude, en tournant (q) toutd'un-coup au Sud. Ce fable lavé me donna quarante un grains d'Or fur dix livres. D'autres effais me produissrent, sur cinq livres de sable, jusqu'à cinquante-sept grains. La richesse de ce fond me fit balancer si je devois pousser

(1) A cet égard l'Auteur a fait plus que

Jobson & Stibbs. (m) L'Extrait de Jobson dans Purchas, dit aufli qu'il n'y a, près de la Rivière, ni Villes, ni Peuples, ni Barques. Mais Jobson même dans le Golden Trade, & Stibbs, font connottre qu'à quelque distance le Pays est fort peu-

(n) Jobson sut aussi embarrassé par des ar-

(0) Jobson monta le 17 de Janvier Aur une montagne, d'où il n'apperçut qu'un Pays défert. (p) Jobson vit le 19 de Janvier plus de mille

Singes fur le bord de la Rivière.

(q) Stibbs parle d'un coude subit au Sud, cinquante-neuf mille de Barrakonda, mais il trouva ensuite une Basse impénétrable; au-lieu qu'il n'est parlé ici d'aucun obstacle.

00 dus loi

LE mmer cident : nous ét method dan dan

LE 2 voit c Dit que tente.

LE 2 y éta fis en portion ous pr Le 31 C m'avano ines.

80, 80 nou mufe our pr e l'ab LE 7 Gaml e rocs

tant er ous m ous fai **m**u, je e fi lo avoit **e**dmirat

rande

ance a oin. I hâmes

(r) La

reçut une (8) La fa lantern chandelle entrainer

(t) Ar deniers & a passer une haute & forcun peu de saenviron cinqua autre en, (m) ni Maiavions passe

e deux hautes vres de fable, Je fis ensuite livres. Ici observations

ands arbres, une haute & pour monter is tandis que us fûmes inus ne pûmes eux ou trois. pas qu'ils ne la crainte du or, qui ne

nassé au côté
nt (q) toutd'Or sur dix
jusqu'à cinevois pousser
plus

fanvier Aur une un Pays déferter er plus de mille

fubit au Sud , a onda , mais il trable ; au licu tacle. plus loin mon voyage. Mais après quelques réfléxions, je réfolus d'avancer. Le 15 de Février, pendant la nuit, un Cheval-Marin heurta (r) si violemment contre la Barque, qu'étant tous fort mauvais Charpentiers, cet acsident nous allarma beaucoup. Nous réparâmes le mal avec tout le soin dont
mous étions capables; & pour nous (s) en préserver à l'avenir, l'inventai la
méthode de suspendre à la Barque une lanterne allumée, qui écarta toûjours
dangereux ennemis.

LE 24 de Février, j'essayai la Baguette divinatoire sur une montagne haute stérile. Mais soit qu'il n'y eut aucune Mine, soit que ma Baguette, qui voit été coupée en Angleterre, eût perdu sa vertu dans un si long Voyage, pit que celle qu'on lui attribue soit une chimère, l'esset répondit mal à mon

tente. Mes Compagnons me raillèrent beaucoup de cette idée.

Le 26 de Mars, je découvris une Crique entre deux rocs montagneux, & 'y étant rendu, j'y apperçûs une chûte d'eau du côté du Sud. Les essais que fis en chemin me donnèrent soixante-trois grains d'Or sur cinq livres de sale. D'autres expériences plus éxactes m'en firent trouver davantage à proprition de la quantité de sable. Nous employames vingt jours au travail. Ils sous produissent douze livres cinq onces & cinquante-deux grains (t) d'Or. It is de Mars, nos espérances augmentant par le succès, je pris le parti de l'avancer plus loin. Mais ce sur les le commencement de nos plus grandes incs. Nous sûmes obligés sort souvent (v) de nous dépouiller de nos haties, & de nous jetter dans l'eau, pour traîner notre Barque sur les Basses. Ce i nous assigned encore plus, c'est que l'eau de la Rivière avoit une odeur muse, qui ne nous permettoit pas d'en boire, ni même de nous en servir pur préparer nos alimens; sans que je puisse m'en imaginer d'autre raison e l'abondance des Crocodiles (x) qui infectent l'eau & le poisson.

Le 7 d'Avril, nous decouvrîmes une petite Rivière qui vient se jetter dans Gambra du côté du Sud. Son cours est rapide, & ses bords sont couverts rocs & de montagnes. Dans le silence de la nuit, on y entend le bruit d'une rande chûte d'eau. Je sis jetter l'ancre à l'embouchure. Le lendemain m'y tant engagé, je m'approchai de la chûte autant qu'il me sut possible. L'eau mous manquoit à tous momens; mais l'ardeur infatigable de notre industrie ous saissoit vaincre toutes les difficultés. Ce qui me paroissoit impossible par u, je l'entreprenois par terre. Ensin nous arrivâmes au terme d'un Voyate si long & si difficile. Je suis persuadé qu'aucune Barque ni aucun Chrétien, n'avoit jamais pénétré si loin (y) sur cette Rivière. Mais quelle sut notre admiration & notre joye, de voir, au premier essai, que l'Or étoit en abondance autour de nous? Je me déterminai à ne pas chercher la fortune plus bin. Nous remplîmes notre Canot de ce précieux sable, & nous nous attahâmes sérieusement au travail. Il nous falloit du bois. Nous en trouvâmes

ANONTHE

Autres expériences de l'Auteur.

Découverte d'une Craque importante.

Découvers: d'une Rivière, fort riche.

(r) La Barque de Jobson sut aussi heurtée &

reçut une voye d'eau.

(s) La methode de Jobson sut aussi de tenir sa lanterne allumée, & de mettre un bout de chandelle sur un morceau de bois qu'il laissoit entraîner au courant.

(t) Angl. & foixante trois grains, ou deux deniers & quinze grains, R. d. E.

(v) Jobson ranconte la même chose-

(x) On retrouve encore ici Jobson.
(y) Quel jugement doit on porter d'un Journal si imparsait? l'Auteur s'arrête à peu de distance de la seconde chûte d'eau; & s'ilne saisoit que deux milles par jour, il est certain qu'il ne put aller aussi loin que Jobson dans l'espace où il se rensenne.

56

ANONY ME.

Avantages que l'Auteur & fes Compagnons en retirent. à la distance d'une lieuë & demie. En un mot, tout nous réussit avec tant de bonheur, qu'aucun de mes Compagnons ne doit avoir regretté ses fatigues. Nous avions pris néanmoins la plus fâcheuse saison de l'année, c'est-à-dire, celle où l'eau est la plus basse. Si nous étions partis immédiatement après les pluyes, qui arrivent aux mois de Juin, de Juillet & d'Août, ou du moins avant que la Rivière sut presqu'entièrement baissée, l'eau ne nous auroit pas manqué si souvent (z) sur les Basses, & nous nous serions épargné la moitie de nos peines.

(3) Jobson fait souvent la même plainte. favorable, sur-tout après en avoir reconnu la [Pourquoi ne choisissoient-ils pas un tems plus par nécessité.]

# and the and th

# C H A P I T R E V.

Voyage sur la Rivière de Gambra en 1724 pour le progrés des Découvertes & de Commerce, par le Capitaine Barthélemi Stibbs.

STIBBS. 1723.

Motifs de ce Voyage.

**TOORE**, qui a placé le Journal du Voyage de Stibbs sur la Gambra, dans le Recueil (a) de ceux qu'il a fait lui-même en Afrique, nous apprend que l'année 1720 le Duc de Chandos, alors revêtu de la qualité de Directeur de la Compagnie Royale d'Afrique, prit les affaires de cette Compagnie en confidération, & qu'ayant jugé que le Commerce d'Afrique, de la manière dont il avoit été conduit pendant plusieurs années, ne répondroit jamais au fond capital, il prit la réfolution d'ouvrir de nouvelles voyes pour le pousser dans l'intérieur du Pays. Ce fut dans cette vûe que le Capitaine Stibbs y fut envoyé, avec ordre de découvrir, au nom de la Compagnie, jusqu'où la Rivière de Gambra est navigable, & s'il se trouve effectivement des mines d'Or sur cette Rivière. Mais il partit si tard pour cette expédition, qu'il fut arrêté par les mêmes obstacles qu'on a lu dans les Relations précédentes. Moore ajoûte que le dégoût qu'il conçut de sa commission, lui sit entreprendre de prouver que la Rivière de Gambra n'est pas le Niger, & que fon cours est fort borné (b). On ignore sur quel fondement Moore donne ce motif aux raisonnemens de Stibbs, & le tems seul peut nous apprendre ce qu'il faut penser de son opinion. Mais ses preuves, telles qu'il les a jointes à son Journal, paroissent donner beaucoup de poids à toutes les observations qu'on a déja vûes sur le même sujet. On ne sçauroit douter du moins que suivant les ordres de sa Compagnie, il n'ait apporté beaucoup de zèle à pousser ses Découvertes. On ne lui fera pas non plus un reproche d'avoir déclaré ses sentimens de bonne-foi, quelque différens qu'ils puissent être de l'opinion commune. La vérité n'a pas besoin de fictions pour se soûtenir; & jamais un honnête-homme ne doit abandonner son caractère pour favoriser un intérêt particulier, quelque louable & quelque avantageux qu'on le suppose.

IL

IL p

Jonnes

voit êt

princip

on a pa

LE (

geoieni Rivière

noiffand verneui

qui étoi Lieuter

vis de ner les fon Vo

Lettre

de la G mençoi

epréfe

ement

voient

Voël,

agnie

eu le m

ours qu

avec pl

ploi, d

CEP

le Nov

ful. N

es cor

anté,

uiné ( Le c

voit pl

inftruct

feur &

leurs m

jugea c

dition

remit a

circon

 $IV_{i}$ .

LE 3

oir reconnu la

經路報節報發

uvertes & de

la Gambra, frique, nous la qualité de e cette Com-Afrique, de e répondroit voves pour le Capitaine Compagnie, ffectivement expédition, tions précélion, lui fit iger, & que loore donne s apprendre il les a joinles observaer du moins up de zèle à d'avoir désent être de fe foûtenir; e pour favo-

IL paroît par quelques endroits de la Relation de Stibbs qu'il avoit recu de la Compagnie une Carte de la Gambra, & les Journaux de plusieurs personnes qui avoient fait le même Voyage avant lui. Mais sa Carte ne pouvoit être celle de Moore, puisque celle-ci n'a été publiée qu'en 1730. Le -principal de ses Journaux étoit celui de Vermuyden, composé en 1661, dont

on a parlé dans l'article précédent.

LE Capitaine Stibbs arriva dans l'Isle de James, le 7 d'Octobre 1723, sur n Vaisseau de la Compagnie, nommé la Dépêche. Ses instructions le chargeoient de s'avancer, avec des Canots, le plus loin qu'il pourroit sur cette Gambra. Rivière, pour découvrir des Mines d'Or, & se procurer une parfaite connoissance du Pays. En arrivant à Jamesfort, il trouva que Glynn, ancien Gouverneur, étoit mort depuis six mois; qu'il avoit eu pour successeur Willy, qui étoit alors à Joar, avec les trois principaux Anglois du Fort, Maiswain Lieutenant, Orfen, Facteur; & le Docteur Cafful Chirurgien. Il fit donner vis de son arrivée & de sa commission au Gouverneur, en le priant de donner les ordres nécessaires pour lui faire préparer des Canots, & pour hâter on Voyage. Le Canot qu'il avoit dépêché revint le 16, mais sans aucune Lettre pour Stibbs. Le 28, il écrivit encore au Gouverneur par la Chaloupe verneur Ande la Gambra, pour lui demander plus de diligence dans une affaire qui commençoit à devenir pressante & que la Compagnie avoit fort à cœur. Il lui eprésentoit qu'il importoit peu, pour l'intérêt de la Compagnie, d'aller seument jusqu'à Barrakonda ou un peu plus loin, comme plusieurs autres l'amient fait depuis long-tems; & que si on laissoit passer néanmoins la Fête de Voël, il feroit impossible d'aller au-delà.

Le 31, sa surprise sut extrême de voir arriver, dans la Pinasse de la Comagnie, le corps du Gouverneur, qui étant parti de Joar fort malade avoit eu le malheur de mourir en chemin. On ne fut occupé pendant quelques ours que de la cérémonie de ses obséques. Il fut enterre sur le Bastion Nord, vec plusieurs autres Gouverneurs, qui avoient eu le même sort dans un Em-

bloi, dont la durée est ordinairement fort courte.

CEPENDANT on avoit reconnu pour son successeur, des le premier jour le Novembre, M. Orfeur, qui étoit demeuré à Joar avec Maiswain & Cafful. Mais on reçut un nouveau sujet d'étonnement le 2, en voyant arriver les corps morts de Cafful & de Maiswain. Le 5, Orfeur revint en bonne anté, mais avec la trifte nouvelle que le Comptoir de Joar étoit entièrement

ruiné (c).

LE 6, Stibbs fut admis pour la première fois au Conseil, qui ne se trouvoit plus composé que de MM. Orfeur, Rogers & Hull. Après avoir lû les instructions de la Compagnie, il fut remis à l'Assemblée du 8, parce qu'Orfeur & Rogers fouhaitoient de lire les Journaux, qui étoient tombés entre leurs mains par la mort du dernier Gouverneur. Dans le Conseil du 8, on jugea qu'il étoit impossible, à cause de la mortalité, de fournir pour l'Expédition de Stibbs, le nombre d'hommes que la Compagnie demandoit. On remit au premier de Décembre à délibérer sur ce qui conviendroit alors aux circonstances. Cependant on prit la résolution de préparer, dans l'interval-

1723.

Arrivée de Stibbs dans la Rivière de

Il n'y trouve pas le Gou-

Il le voit arriver mort.

Difficultés qui retardent fon entreprife.

(c) Voyages de Moore, pag. 235 & fuiv. IV. Part.

IL

ux qu'on le

6. & Juiv.

### VOYAGES AU LONG DES CÔTES 58

STIRRS. 1723.

Canot Fran-

Réfolutions

du Conful An-

glois.

cois fuifi.

le, les Canots avec les provisions nécessaires, en réservant seulement le choix du jour & celui des hommes qui seroient employés au Voyage. Le 15. Per. cival, Lieutenant du Vaisseau de guerre le Diamant, qui étoit à l'embouchure de la Rivière, vint s'informer de l'état du Fort, dans sa Pinasse. & retourna le lendemain à bord. Le 17, Laughland, Pilote de Stibbs, mourut après une maladie de peu de jours. Le 27, la plupart de ses gens se virent attaqués d'une fievre dangereuse. Vers la fin du mois, Stibbs trouva le tems extrémement froid pour le climat; & son Vaisseau eut beaucoup à souffrir de

la violence des vents d'Est.

Enfin le Conseil se rassembla le 1 de Décembre; mais comme on n'avoit pû fe procurer encore un affez grand nombre de Canots, on indiqua une autre assemblée pour le 7. Dans cet intervalle, le Gouverneur apprenant que d'Harriot, chef du Comptoir François d'Albreda, s'étoit rendu à Tankroval, contre le Traité qui sublistoit entre les deux Compagnies de France & d'Angleterre, envoya Rogers & Hull, dans la Chaloupe de la Gambra, pour se faisir de son Canot & de sa personne; avec ordre de s'informer soigneusement. si le Seigneur Antonio, ou d'autres Portugais, avoient eu quelque commerce avec lui, & de se saisir aussi des coupables. On prit une résolution si ferme sur la déclaration même d'Harriot, qui se prétendoit libre de remon ter sans permission dans toutes les Places de la Rivière. La Chaloupe rencontra, quelques jours après, le Canot François; mais d'Harriot avoit trouvé le moyen de se rendre par terre à Vintain. Son Canot ayant été jugé de bonne prise, fut destiné au service de Stibbs dans son Expédition.

LE II, on résolut au Conseil que le nombre de ceux qui l'accompagneroient seroit de dix-neuf, en y comprenant l'Interpréte, avec un Négre Portugais; & que le jour du départ ne feroit pas remis au-delà du 26. Rose, qui fut nommé pour commander les Canots, ayant fait quelques objections contre cet ordre, reçut celui de les donner par écrit. Elles furent lûes le lendemain devant le Conseil, qui les jugea frivoles, contraires à ses engagemens, & tendantes à faire doubler son salaire. Il sut condamné à demeurer sans emploi. Le 25 à midi, on vit paroître du côté de l'Ouest une nuée de Sauterelles, qui s'avança jufqu'à Jilfray. Le foir du même jour, on lança le plus grand

Canot, il fut nommé le Chandos, à l'honneur du Duc.

Détail des preparatits & du plan de Stibbs.

Les dispositions du Conseil portoient; premièrement, que les Canots partiroient le 26; 20. que la Dépêche, Vaisseau de Stibbs s'avanceroit jusqu'à Kuttejar, ou plus haut, pour y demeurer sous la conduite du Pilote; 30. qu'une Chaloupe, nommée l'Isle James, remonteroit jusqu'à Barrakonda, pour y commercer jusqu'au retour du Capitaine Stibbs; 40. que les cinq Canots iroient au-delà des premières chûtes d'eau; & que s'il étoit impossible aux deux grands d'aller plus loin, ils attendroient les trois petits, qui continueroient leur course; 50, qu'on n'épargneroit rien avec les trois petits Canots pour aller aussi loin qu'il étoit possible, à moins que la découverte des Mines ne se fît plûtôt.

STIBBS regretta beaucoup de n'être pas parti plûtôt d'un mois. Tous les Habitans s'accordèrent à lui reprocher d'être venu trop tard; car malgré le dessein qu'on avoit en de tenir cette entreprise secrete, il trouva qu'elle avoit été publiée dans le Pays long-tems avant fon Voyage, & qu'il étoit regarde de toutes parts, comme le Député de la Compagnie pour la découverte de l'Or.

La De

1 Le Ch Le Ro

0

trep Edoua teur. Richar Mar Choma

Barthé

Valter ohn C Mathie

Côti Gro

A Ch

adée p

is, &

me & LE 26 pêche es, qui Saute fray, p remon paisseu nots le de Seaka

noissance ancre, verneur o retournè

kroval.

Vas de c

nent le choix

Le 15, Per.

à l'embounasse, & rebbs, mourut ens se virent buva le tems à souffrir de

e on n'avoit iqua une auprenant que Tankroval,

re & d'Anora, pour se
r foigneusequelque comrésolution si
e de remon
upe renconvoit trouvé
ugé de bonccompagneNégre Pors. Rose, qui
ections conles le lende-

ngagemens, rer fans em-

de Sauterel-

e plus grand

Canots par-

roit jusqu'a

; 3°. qu'une a, pour y

ing Canots

offible aux

i continue-

tits Canots

e des Mines

. Tous les

malgré le

\$71886. 1723.

# Nombre de ses Canots & de ses Gens.

| -     | Canots .                     | Lo   | Largeur, |      |       |   |    | Profondeur, |      |      |    | Hommes. |    |         |    |     |     |
|-------|------------------------------|------|----------|------|-------|---|----|-------------|------|------|----|---------|----|---------|----|-----|-----|
| 714   | Le Chandos.                  | 42   | n        | ieda | σρου. | 6 | pi | ed          | 8 4. | pou. | 41 | pie     | ed | s o pou |    |     | 12  |
| 4     | Le Royal Afrique.            |      | -        |      |       |   |    |             | 4    |      |    |         |    |         |    |     | 10  |
| -     | L'Expedition.                |      |          |      |       | - |    |             | 11   |      | 3  |         |    | 2       |    |     | 9   |
| 3     | La Gambra.                   | 400  |          |      | 0     | - |    |             | 4    |      | 3  |         |    | 4       | •  |     | 10, |
| a par | La Gambra.<br>La Découverte. | 4, . |          |      | 0     |   |    |             | 3    |      | 3  |         |    | 3       |    |     | 10  |
|       |                              | 0.0  |          | - 1  |       | - |    |             | _    | -    |    |         |    |         |    |     |     |
|       |                              |      |          |      |       |   |    |             |      |      |    |         |    |         | 10 | tal | 51  |

# Noms de ceux qui furent employés par ordre du Conseil.

| Barthélemi Stibbs, Chef de l'Entreprife.  Edouard Drummond, premier Facteur.  Richard Hull, fecond Facteur & Marchand.  Chomas Harrison, Ecrivain.  Valter Rewes, Ecrivain.  Ichn Cumings, Chirurgien.  Tathieu Reynolds, Charpentier. | <ul> <li>8 William Gitthouse, Canonier.</li> <li>9 John Hodges, Serrurier.</li> <li>10 John Nankiavel, Capitaine des Matelots.</li> <li>11 Anthony Penrose, Serrurier.</li> <li>12 Jacob May.</li> <li>13 Henry Petty.</li> <li>14 Cullen Mayle.</li> <li>15 Henry Rowe.</li> </ul> | 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Côtiers,                                                                                                                                                                                                                               | Femmes Esclaves pour la Cuisine, d'Garçons de Cabane,                                                                                                                                                                                                                               | 3 |

A Chaloupe l'Isle James, qui devoit s'arrêter à Barrakonda, étoit comndée par le Capitaine Trevisa, avec cinq Gromettes, deux Matelots Anis, & un Balaseu, [c'est-à-dire, un Musicien du Pays,] accompagné de sa mme & d'un Valet. Ainsi le nombre total montoit à soixante-quatre.

Le 26 de Décembre, jour fixé par le Conseil, Stibbs leva l'ancre, sur la pêche, & l'alla jetter une lieuë au-dessus du Fort, pour attendre les Canets, qui n'étoient point encore prêts. L'après-midi du même jour, la nuée Sauterelles qu'on avoit vû la veille, & qui s'étoit arrêtée aux environs de fray, partit, après y avoir dévoré toute la verdure, & prit son vol à l'Est, remontant la Rivière. Elle s'étendoit l'espace de quatre milles, avec tant épaisseur qu'elle obscurcissoit l'air. Enfin le Gouverneur ayant amené les nots le 28, Stibbs mit à la voile vers six heures du matin, passa la Pointe Seaka avec un vent Nord-Est, & mouilla vers minuit à une lieuë de Tanktoval. Le lendemain, en passant devant cette Ville, il salua le Seigneur Vas de cinq coups de canon. Ce Négociant Portugais lui marqua sa reconnoissance par un présent de deux Veaux gras. Le 31, la Flotte alla jetter ancre, à deux heures après-midi, vis-à-vis de Drum Hill. Vas & le Gouverneur de Jamessort, qui avoient accompagné Stibbs, dînèrent avec lui & retournèrent le soir à Tankroval.

Départ de Stibbs pour fon Expédition.

n'elle avoit bit regardé rte de l'Or.

Nombre

# 60 VOYAGES AU LONG DES CÔTES.

\$TIBBS.

Distribution d'emploits entre les Chefs.

ffle del Elé-

Rivière & Ville de Damafenfa.

Olfenux nommés Cubalos.

Rivières de Smialli & d'India. On convint ici, entre les Officiers de la Flotte, que le Capitaine Stibbs se chargeroit de la composition du Journal; que Drummond auroit le soin des Compter, que Hull descendroit sur les rives pour observer les apparences de Mines & de Végétaux; & que s'assemblant tous trois à sept heures du soir, ils consèreroient ensemble de l'arreit eurs opérations. Ils allèrent jetter l'ancre, à trois

heures après minuit, près de Tendebar.

LE 1 de Janvier 1724, ils eurent à combattre des vents fort contraires. [ & le foir ils jettèrent l'ancre dans ce qu'on appelle le Canal du Diable. Lan largeur de la Rivière dans cet endroit est d'environ un mille & demi. De côté & d'autre les bords de la Rivière y font garnis de Mangliers. Pendant tout la nuit les Moucherons y font fort incommodes. Le lendemain ils mouillèrent le foir contre l'Isle de l'Eléphant. Leur navigation n'étant réglée que par les marées, ils eurent beaucoup de peine à gagner la pointe de cette lile, qui ap fix milles de longueur, pour y passer la nuit. [lis y arrivèrent par le Canal du Nord, qui est à la vérité le plus étroit, puisqu'en quelques endroits il n'a pas plus de cent cinquante verges de largeur, mais qui est le plus profond. Cette Isle, de même que les bords de la rivière est remplie de hauts Mangliers. Pendant la nuit, les Anglois virent plusieurs feux dans le Pays, & ils eurent beaucoup à fouffrir des Mouches. Le 3, ils allèrent jetter l'ancre à l'embouchure de la Rivière Damasensa. Cette Rivière est fort large (d) à quelque distance de sa jonction avec la Gambra, mais elle est rétrécie tout-d'un-coup par le grand nombre d'arbres qui s'avancent fur ses bords. Elle est remplie de Crocodiles, que les Négres appellent Bumbos. Stibbs la remonta l'espace de cinq milles, jusqu'à la Ville du même nom, qui est composée d'environ vingt Maisons. Il n'y trouva qu'un Blanc, François de nation. Mais il eut le plaisir de voir sur les bords de la Rivière une grande variété d'oiseaux, tels que des Pélicans, des Flamingos, [des Pêcheurs] des Pigeons, & sur - tout unit petit oiseau nommé Cubalos, qui fait son nid à l'extrémité des branches qui pendent sur l'eau. Pendant la première lieuë, on n'apperçoit aucun arbre sur les bords de la Damasensa. La perspective ne présente des deux côtés que de beaux Marais, où l'herbe & les (e) roseaux sont d'une grande hauteur. C'est dans ces lieux que les Chevaux-Marins, qui devroient prendre ici le nom de Chevaux de Rivière, prennent plaisir à chercher leur pâture. Stibbs appercut dans plusieurs endroits leurs lits & leurs traces, mais il ne vit aucun de ces incommodes animaux.

ETANT rentré dans le Canal de la Gambra, à trois heures après-midi, il jetta l'ancre à huit heures, contre l'Isle du Cheval-Marin, à l'Ouest. La longueur de cette Isle est d'environ un mille & demi. Elle est basse & couverte d'arbres. Il n'y a que le Canal de l'Ouest qui soit navigable, & sa largeur est d'un mille. On avoit passé, dans le cours de l'après-midi, deux grandes Rivières, la Sanjalli à gauche, & l'India à droite. Le Pays est bas des deux côtés, & les rives bordées de grands arbres.

LE 4 de Janvier, à huit heures du matin, on jetta l'ancre à Joar, où Stibbs trouva le Rubis, Vaisseau Anglois d'Interlope, commandé par le Capitaine Craigue, qui faisoit le commerce des Esclaves. Il le chargea de don-

(d) Angl. est large d'environ cinquante verges. R. d. E.

(e) Moore suppose que ces roseaux sont la même chose que le Papyrus des Bords du Nil.

er avis Pavoit I es mot fougeat Comunic Co Rivi t mo ts à I LE 5 fervi rertiff Riviè it fous i du N ux. I ère qu près ancant roître nevaux LE 6 Ymimar foir, éfide ourna vers t reste c de lon oit reg puis, ms. El ne des ors de

(f) Ces
ceft auffi l
(g) Moc
ft connue
une autre
tibbs ne p

-Vis Eropin

erté de

Habitans

mès de

lebaffe

rvir. d

erce. L

ir beauc

taine Stibbs roit le foin apparences ares du foir, nere, à trois

contraires. Diable. Lan De côté & ut la nuit les rent le foir par les ma-Itle, qui ap par le Canal endroits il lus profond. hauts Manys, & ils euncre à l'emd) à quelque ut-d'un-coup t remplie de l'espace de nviron vingt eut le plaiux, tels que fur - tout ung ranches qui un arbre für ôtés que de uteur. C'est i le nom de

rès-midi, il est. La lon-& couverte largeur estgrandes Riles deux cô-

bs appercut

icun de ces

à Joar, où é par le Caea de donner

ofeaux font la, Bords du Nil, Pavoit trouvé. A Joar, Hull commença tout-d'un-coup à découvrir de hausont trouvé. A Joar, Hull commença tout-d'un-coup à découvrir de hausont montagnes dans l'intérieur du Pays, presque sans arbres, & d'une terre rougeatre. Il vit quantité de Singes sauvages, & de grandes troupes d'Oiseux couronnés, qui faisoient des cris aussi désagréables que ceux des Anes. Le Rivière est ici moins large que la Tamise à Gravesend, & les arbres y te moins gros que sur les rives inférieures. Stibbs envoya d'avance deux Ca-

ts à Dubokonda, pour s'affûrer d'une provision de bled.

Le 5 de Janvier, il quitta Joar, après y avoir engagé Tangrud Sauca, pour fervir d'interpréte jusqu'à Barrakonda, & loué un Musicien (f) pour le vertissement des Négres. Vers midi, il jetta l'ancre un mille au-dessus de Rivière Tarine (g) & remettant à la voile à cinq heures, il alla passer la it sous les Isles de Deer, où le Canal Sud n'a pas cent toises de largeur. Ce-i du Nord est plus large, mais il n'est pas navigable pour les grands Vaissux. Depuis Joar jusqu'à ces Isles, on n'apperçoit des deux côtés de la Ritère que de beaux marais sans arbres. La chaîne de montagnes qui commenprès de joar s'étend vers l'Est à deux ou trois lieuës de la Rivière. En ançant, on la trouve plus couverte de bois, mais le fond ne cesse pas de roître d'une terre rougeatre. Les Marais sont remplis d'Eléphans & de nevaux-Marins.

LE 6, on partit de grand matin, & l'on jetta l'ancre vers midi devant Ymimarrew, où la Flotte célèbra la fête anniversaire du Duc de Chandos. soir, Stibbs descendit au rivage, pour visiter le Roi de Kassan, qui fait résidence dans cette Ville, & lui faire présent d'un stacon d'eau-de-vie. Il ourna auffi-tôt à bord; & partant vers minuit, il s'avança dans l'obscurivers une Isle fort basse qui est située au milieu de la Rivière, où il passa reste de la nuit. Le jour lui sit appercevoir qu'elle n'a qu'un quart de milde longueur. Mais il observa qu'elle n'étoit pas marquée dans la Carte qu'il oit reçue de la Compagnie (b), ce qui lui fit juger qu'elle s'étoit formée puis, des terres qui sont quelquesois emportées dans le tems des Inondaans. Elle est une heuë au-dessous de l'Itle Bird, que les François nomment fle des Chiens. Yanimarrew est un (i) lieu où les Anglois se proposoient prs de former un Comptoir, si le Roi de Bursalli ne leur accordoit pas la erté de s'établir à Joar. Le Pays offre une perspective charmante, & les Mabitans paroiffoient bien disposes pour la Nation Angloise. Stibbs observa mès de ce Port trois piliers, élevés dans la forme d'une Potence, avec une lebasse suspendue. Il apprit que c'étoit une sorte d'enseigne, qui devoit rvir, dans l'opinion des Habitans, à leur attirer des Blancs pour le Comerce. Les terres du Canton forment de belles campagnes, qui paroissent vair beaucoup mieux que celles de Joar.

I.E

(f) Ces Musiciens se nomment Balafos. Cest aussi le nom de leur instrument.

(g) Mooreobserve dans une Note, qu'elle st connue sous le nom d'Eropina, & qu'il y une autre Rivière nommée Nani farr, dont tibbs ne parle pas. Celle-ci est au Nord, vistibs ne parle pas. Celle-ci est au Nord, vistibs ne parle pas.

(b) La Carte de la Gambra, que Moore a publié d'après la Description du Capitaine Leuch, s'accorde à cet égard, avec celle dont Stibbs a fait usage.

(i) Il observe ailleurs que cette Ville est plus saine & mieux située que Joar.

STIEBS. 1724.

Olfeaux à couronne.

Rivière d'Yarine. Istes de Deer

Yanimarrew.

the Bird.

STIRES. 1724.

Mont de Jerunk.

Fable des Négres.

Les Mandineos nomment les Chevaux-Marins Malicys.

Oifeau nommé Gofreal. & Gabon.

Abondance & variété al Oifeaux.

Faciles à tuer, & pourquoi.

Le 7 de Janvier au matin, la Flotte passa, du côté du Sud, au long de l'Is-Bird, que Stibbs jugea longue d'environ deux milles. Elle est couverte de grands arbres, & toutes les apparences présentent une fort belle Isle. Sa situa. tion est fort près de la rive du Nord. Un peu au-delà, on découvre un Mont rouge, fans aucune forte d'arbres. Il se nomme Ferunk. Les Négres affûrent qu'il étoit rempli d'Or, mais que le Diable irrité enleva tout, dans l'espace d'une nuit. Stibbs trouva dans un de ses Journaux qu'il avoit été visité par quelques Anglois, mais fans aucune explication fur le fuccès de leur recherche.

Le vent & la marée étant favorables, on passa devant Kassan sans s'y arrêter. Stibbs ne vit point d'arbres sur les bords de la Rivière au-delà de cette Ville. Jusqu'alors le vent n'avoit pas cessé d'être Est, & lorsqu'il s'écartoit du même point on étoit sûr du calme. Le Pays, des deux côtés, est généralement marécageux dans la largeur d'un demi-mille, couvert d'herbe fon haute, & de grands rofeaux, au milieu desquels on appercevoit les traces des Chevaux-Marins. Les Mandingos nomment ces animaux Malleys. Stibbs en vit ici pour la première fois un grand nombre, qui ne montroient que la tête hors de l'eau, dont ils lançoient quelquefois une groffe quantité par les narines, avec une forte de hannissement fort hideux. Au-delà de ces Marais le Pays s'élève en belles Campagnes, naturellement ornées de grands arbres. Stibbs tua le foir un gros Oifeau, de la longueur de fix pieds entre le bec & la queuë. Les Portugais le nomment Gofreal, & les Mandingos Gabon. [ Il est bon a manger. 7 Le 8 au foir, on prit par le Canal du Sud au long des Isles Sappos. & l'ancre fut jettée à la pointe de ces Isles. Elles ont, aux deux extremités, une barre, qui bouche presqu'entièrement la Rivière. Des deux côtés le passage n'a pas plus de deux toises & (k) demie de largeur. Le vent, qui étoit toûjours d'Est, devint si fort le lendemain, qu'il fut imposfible de passer la Barre jusqu'à minuit. Les Isles Sappos divisant la Rivière en trois ou quatre Canaux, il n'est pas surprenant que l'eau y soit si basse. On fut obligé de se faire tirer à force de bras l'espace d'un mille, & l'on mouilla dans un endroit où la moitié de la Rivière est remplie de Rocs, pour y attendre le jour.

Le vent ne cessant pas d'être contraire, Stibbs prit le parti de tourner vers Germi à six heures du soir. Dans cette route il vit quarante ou cinquante Daims, & quantité d'Oiseaux à couronne, de Canards, d'Oyes, de Flamingos, de Pintades, de Pêcheurs du Roi, de Pigeons, &c. Le 11, é tant parti à une heure du matin, il se sit tirer par ses Négres, & l'on a vança plus que pendant le jour. Le vent fut extrémement chaud le lende main. C'est le tems où les Négres brûlent leur paille, après avoir mis tous leurs grains à couvert. Le feu gagnant les grandes herbes, qui sont alors fort féches, se répand jusques dans les bois, où il s'attache à l'écord des arbres & consume quelquesois le tronc même. Les Anglois en eurent plus de facilité à tirer les Pintades, qui se rassembloient en fort grand nombre. Le même jour à deux heures après-midi, ils levèrent l'ancre avec la marée & les voiles. En passant par Lemaine ils achetèrent une vache pour

une Barre de fer.

(k) Voyez les Voyages de Moore pag. 250. & fuiv.

(1) A de For abfolui rottemen 12. on fe dre du ris modiller d

00

t fi for pied d' ft fort & St coups e pro pieds: rve qu effus c peut c

alors 1

N port e bois I ne que. à la rment boire . a (0), eu la C'étoit à chev

for reste d 1 20 de de in Pilote configuragné de J on espé

rmés d

fonts d'une im noise de la I Stibbs pr the du même bo

la roient pas la roient vù d (1) pas Ville Man

long de l'Ine couverte de fle. Sa fitua. vre un Mon gres affirent dans l'efpaoit été visiccès de leur

fans s'y ardelà de cette 'il s'écartoit is, est gened'herbe fort it les traces leys. Stibbs oient que la ntité par les ces Marais rands arbres. e le bec & la . Il est bon Isles Sappos, deux extré-Des deux largeur. Le il fut impos-

at la Rivière soit si basse.

ille, & l'on

e Rocs, pour

i de tourner ante ou cind'Oves, de Le 11, 6 . & l'on & aud le lendeès avoir mis es, qui font ne à l'écorce s en eurent grand nomacre avec la vache pour

(1) A fix heures, le tems étant fort calme, ils se firent tirer au passade Foley, où les Rocs resserrent tellement la Rivière, qu'il n'y a de plaabsolument que pour un Vaisseau; encore essuye-t-il des deux côtés le settement des branches. On jetta l'ancre un mille au-dessus de Bruko. Le on se rendit dans l'espace de quatre heures à Dubokonda, pour y prendre du ris & du bled. On en partit à quatre heures du matin, pour aller modiller deux lieues plus loin à Preef, qui étoit autrefois une Ville, mais les Négres ont abandonnée. Le 13, on avança peu, parce que le vent fi fort qu'on tira peu de secours de la marée. On s'arrêta quelque tems pied d'une montagne, qu'on a nommée le Mont du Diable, où la Rivièft fort étroite, & les rives escarpées. Le 14, on jetta l'ancre à Kutte-& Stibbs falua le Comptoir, qui se présente sur la rive du Nord, de coups de canon. La Rivière n'a pas moins ici de trois ou quatre brase profondeur dans toutes ses parties. La marée l'élève encore de quabieds; & sa direction, comme à l'Isle de James, est Nord & Sud. Stibbs ve que dans la dernière Inondation, l'eau s'étoit élevée de quatorze pieds essus de la hauteur qu'elle avoit alors dans les plus fortes marées; d'où peut conclure quels avoient été ses débordemens, quoique les terres fusalors raffermies.

portant ses observations jusques dans les bois, Hull découvrit ici quane bois (m) propre à la teinture. Les Habitans le nomment Bautey, ne vit point d'autre arbre, ni même de plante qui méritat la moindre ren que. Il reconnut austi que le Pays est entièrement dépourvu de bois à la Charpente. On n'y voit que des Calebasses, & des Cotoniers (n). rment un ombrage agréable, & sous lesquels les Négres se rassemblent boire leur vin de Palmier. Le 15, Stibbs regut la visite du Roi de a (0), dans les Etats duquel le Comptoir Anglois est situé. Ce Prince eu la curiofité de visiter le Vaisseau, y sut salué de cinq coups de ca-C'étoit un vieillard maîgre & fort noir, mais de fort belle taille. Il étoit à cheval, précédé de deux Tambours, avec un cortége de vingt homrmés de fusils, d'épées, de fléches & d'arcs, & de zagaies. Il avoit laif-16 Me este de sa suite à Sami.

20 de Janvier, Stibbs laissa son Vaisseau à Kuttejar, sous la conduite de In Pilote, & remonta sur la Gambra dans la Chaloupe l'Isle James, acagné des cinq Canots. Avant son départ, il avoit envoyé une Lettre au Consigné des cinq Canots. Avant ion depart, il avoit envoye une Lettre au Consil de Jamesfort, pour lui rendre compte de ses progrès. Il lui écrivoit on espérance étoit de convaincre les incrédules, que plus on avance dans rieur du Pays, plus on trouve le climat sain & tempéré; que le Slatti

L'Auteur fuit remarquer que les détails fonts d'une importance extrême pour la connoisse de la Rivière. R. d. T.

Stibbs parle ensuite d'une grande quan-

the form of the dument of the grande quantities of the dument bois, proche de Damafenía.

(a) Moore observe que Stibbs & Hull ne toient pas bien loin des rives, sans quoi is toient và des bois & de très-grands arbres famesfort & Kuttejar. Il n'y a presque (1) proche Ville Mandingo qui n'en ait, & à qui la

fuperstition ne les fasse conserver soigneusement pour y danfer avec beaucoup de respect & d'admiration.

(0) Moore croit que c'étoit un des Rois de Yani, qui se nommoit Kateba, car on ne connoît pas de Royaume de Kateba. Kuttejar est située dans le bas Yani. L'Editeur re-marque que la Géographie & l'Histoire ont beaucoup souffert par des inéxactitudes de cette nature.

STIRBS. 1724.

Mont da

Rois de Bautey, propre à la teinture.

Lettre de

Stibbs auCon-

feil de Tames

STIRES. 1724.

Compte qu'il lui rend de fes progrès.

Arfehill & cérémonie des Négres.

Defouté (p) avoit pillé une seconde sois Barrakonda; & qu'ayant subjugné le Pays de Woolli, il étoit allé prendre de nouvelles Troupes dans ses Etats pour tourner d'un autre côté ses conquêtes; que deux ou trois Caravanes d'Esclaves étoient en chemin pour se rendre aux lieux du Commerce, l'une de cins cens Esclaves, sous la conduite du Slatti Sane Konte Madebaugh, qui n'étor pas venu à Kuttejar depuis le dernier Etablissement que la Compagnie avoir formé sur la Rivière; qu'il venoit dans l'intention d'observer quels avantagu il avoit à se promettre du Commerce avec les Anglois, & que le peu de son qu'on avoit apporté à sournir le Comptoir des marchan lises, avoit été per nicieux jusqu'alors à la Nation; Stibbs ajoûtoit qu'il avoit trouvé le Comptoir très-agréablement situé, la vûe agréable & l'air excellent; ensin, quet Etablissement méritoit plus d'estime qu'on n'en marquoit à Jamessort.

LE 27, à quatre heures du matin, on jetta l'ancre un mille au-deil d'Arfehill, qui porte dans le Journal (q) le nom de Maiden's Breast, dem lieuës au-dessus de Kuttejar. Stibbs étant monté au sommet avec Hull, trouva suivant les remarques du Journal, qu'il est composée de pierre noire come la plûpart des hautes terres qu'il avoit observées, mais qu'il y avoit peu d'a parence (r) qu'il contînt de l'Or ou de l'Argent. Ce Mont tire son noi d'une coûtume superstitieuse des Négres, qui ne passent jamais à sa vûe se lui tourner le derrière, en danfant, chantant, & frappant des mains, de la perfuasion que s'ils manquoient à cette cérémonie, ils mourroient bien-to & lorfqu'ils voyent les Blancs y manquer, ils la rempliffent pour eux. On pa sa la Rivière de Sami, qui étoit alors le terme du Commerce des Portuga Cette Rivière, qui est fort grande, tombe dans la Gambra au Nord, & vie d'une Ville nommée (s) Medina, où la Compagnie avoit autrefois un Com toir (t) dont l'édifice subsiste encore. Stibbs y fit acheter une vache, & le l'ancre vers minuit. Le 22, à cinq heures du matin, il la jetta une lieuë: dessous de Krow, près d'une Colline de terre rougeâtre. A deux heures apre midi, il se servit d'une marée assez foible, pour faire dix milles jusqu'à se heures du foir. Le Pays continue d'être assez uni, avec quelques Collines intervalles. Le terroir en est riche, & n'a guéres d'autres Habitans que Foulis, Peuple décent, propre, industrieux, & d'une affabilité, qui surpi beaucoup celle des Mandingos.

Difficultés de la route. Le 23, à deux heures du matin, Stibbs partit, en se faisant précéder deux Canots; car quoiqu'on avançat beaucoup plus la nuit que le jour, soiblesse de la marée, le vent, qui étoit toûjours contraire, & la multiu des écueils, exposoient sans cesse la Chaloupe à quelques dangers. Le cant n'étant pas plus fort que celui des Rivières d'Angleterre au milieus l'Eté, Stibbs douta que les pluyes eussent été (v) fort abondantes dans dernière saison. Il n'auroit pas mis tant de tems à gagner les chûtes d'eau la Rivière eut été moins basse; mauvais augure pour des parties de sa magation beaucoup plus éloignées. Le même matin, à huit heures, il je

( ) L'Auteur n'explique pas mieux ce nom. R. d. T.

(q) il parle apparemment du Journal de

Vermuyden.
(r) Stibbs dit qu'il remit à l'éxaminer à fon retour, mais on ne voit pas enfuite qu'il

y ait pensé.

(s) C'est Madkain dans la Carte.
(t) Dans un lieu nomme Vally, dont

déja parlé. Voyez la Carte & Mooie, pag-(v) Cela paroit contraire à ce qu'en dans la page précédente. foir ont oufés Chi offes

ancre

ait tr

u Por

e un Feau.

To: Yar

, à

Ag

me poec no demi foir PR:

, un

métan

ntagn la Ri Le 20 fe tro nmée Daim

LE 28 un gr ne fe ille qui Jana ( t ietté

t jetté ec le Si procur uit du c

(x) Sute (y) Dans (z) L'Au dandingos.

IV. Par

ant fubjugné !

s fes Etats pou

avanes d'Efcla

. l'une de cina

gh , qui n'éto

ompagnie avo:

quels avantaga

e le peu de fou

avoit été per

ouvé le Comp

ent; enfin, qu

mille au-deff

's Breaft, deu

ec Hull, trouve

re noire comm

avoit peu d'a

nt tire fon no

ais à fa vûe fa

les mains, de

rroient bien-to

our eux. On pi

e des Portuga

Nord & vie

refois un Com

e vache, & le tta une lieuë z ux heures apre

illes jufqu'à fe

ues Collines

labitans que

ité, qui surpi

int précéder

que le jour,

& la multitu

angers. Le Co

re au milieu:

ondantes dans

chûtes d'eau

rties de sa m

heures, il je

aire à ce qu'on?

ns la Carte. me Vally, dont a & Moore, pag.

l'ant

a Jamesfort.

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. V. 65

rancre à Yamyamakonda, Port au Sud de la Rivière; mais les guerres ont hit transporter de l'autre côte la Ville du même nom. Un peu au-dessous Port, on trouve une chaîne de Rocs, qui partant de la même rive, occue un tiers du Canal de la Gambra, & qui n'est couverte que de quatre pieds Peau. Stibbs s'arrêta ici un jour entier, pour fatisfaire aux demandes du Roi Tomani qui fait sa résidence à Sutimor (x), Ville éloignée d'une lieue Yamyamakonda. On convint avec lui de lui faire un présent de vingt bar-, à condition qu'à l'avenir il n'exigeat plus aucun droit des Vuisseaux, &

s Agens de la Compagnie.

LE 24, à trois heures du matin, on quitta le Port d'Yamyamakonda, & foir on arriva devant Kanubi (y), qui est un Port au Sud, dont les gueront fait transporter aussi la Ville sur la rive opposée. Les Anglois surent ausés par la vue d'une infinité de Singes sauvages, qui aboyent comme Chiens. Ils tuèrent un Canard, & deux Oyes fauvages beaucoup plus offes que celles d'Angleterre, armées à la jointure des aîles, d'éperons ni longs que ceux de nos coqs, & qui les rendent capables de battre un en. Le Canard étoit aussi d'une espèce particulière. Il avoit presque le me plumage & la même groffeur que les Oyes, les jambes, les pieds & bec noir, avec une excrescence de chair au bec, de la longueur d'une pouce demi. Ces deux fortes d'animaux font une nourriture délicieuse. Le mêfoir on avança trois lieuës au-dessus de Kanubi.

PRÈS être parti de fort bonne heure le 25, on arriva vers onze heures matin au Port de Bafrey fur la rive Sud. Le foir on jetta l'ancre dans un re Port nommé Nackaway, qui est au Nord, & qui a, deux milles plus , une Ville de même nom, presqu'uniquement habitée par (z) des Ma-métans. A un demi mille du Port, sur la même rive, on apperçoit une mtagne de trente toises de hauteur, qui présente un Cap rouge du côté

la Rivière.

LE 26, on continua d'avancer fort lentement avec le même vent d'Est. se trouva, le soir, six lieuës au-dessus de Nackaway, devant une Ville nmée Kaffankonda (a), après avoir vû dans la route quantité de Singes, Daims, d'Oiseaux à couronne, de Canards, d'Oyes, de Pintades de

rdrix, &c.

LE 28 à midi, on jetta l'ancre à Fatatenda (b), Port sans maisons, comun grand nombre d'autres, qui appartiennent à quelque Ville voisine, & ne servent qu'au débarquement. Celui de Fatatenda dépend de Setiko, ille qui en est à trois lieues. Le Roi de Woolli ou Wolley fait sa résidence à ussana (c). Ville éloignée de trente milles au Nord. Stibbs n'eut pas plût jetté l'ancre, qu'il tira cinq coups de canon, signal dont il étoit convenu ec le Slatti Mamadu, qui lui avoit promis de le joindre dans ce lieu, & de procurer un Pilote pour le conduire aux chûtes d'eau. Mais de peur que le uit du canon ne fût pas entendu, il envoya son Interpréte à Setiko pour inSTIBBE. 1724.

Accommodement des An. glois avec le Roi de Toma-

Espèces sinullères d'Oyes & de Canards.

Port de Fatatenda, fans

(x) Sutema dans la Carte.

(y) Danuba dans la Carte.

(z) L'Auteur entend toûjours par là des landingos.

(a) Cassinonda dans la Carte.
(b) Les Anglois y établirent en 1732 un Comptoir qui fut abandonné en 1735.

(e) Kankade dans la Carte.

IV. Part.

871334. 1724. former Mamadu de son arrivée. Ce Slatti ou Sleti (d) vint le soir à bord, sans amener le Pilote, qu'il avoit laissé malade à la Ville. Il confirma la nouvelle du pillage & de la destruction de Barrakonda; ce qui ne sit pas perdre

fans

vier

fois

Kou

gu'd l'ea

art

eud

ende

ui

re

onze

& qu

eft

mais

de B

befoi la riv

cent

haute

relev

Ville

ques

phan

gre,

don

L'her

le ha

marc

ou ci

fiblen

plain

vifa,

voien

poffit

finité

L Int

"Alk:

l'apre

chan

les Vo

ST

L

A

à Stibbs le dessein d'y laisser sa Chaloupe pour le Commerce.

Récits par lesquels on tâche de rebuter Stibbs.

Par de-San gos, ou Arbre de fang. Dans toutes ses informations, il ne trouva personne qui connût des Villes on des Ports au-dessus de Barrakonda. Les uns prenoient ce lieu pour le bour du Monde; d'autres ne se figuroient au-delà, que de vastes déserts, habités par des Bêtes farouches. Enfin, d'autres croyoient que le Pays appartenoit à des Nations barbares, dont il étoit fort dangereux d'approcher, & conseilloient aux Anglois de ne pas aller plus loin. Mamadu même, qui avoit une partie de ses parens dans cette Contrée, ne sçavoit ni dans quels lieux ils vivoient, ni à quelle distance de Barrakonda; & tous s'accordoient à déclarer à Stibbs, qu'il ne falloit point espérer de trouver des provisions sur la route. Il se de termina, dans cette crainte, à faire apporter du ris de Prye, où il est à fort bon marché. Ce sut à Fatatenda qu'il vit le Par de Sangos, ou l'Arbre de sang, que les Mandingos nomment Kano, & dont ils sont leur Balaso, les firument de musique. Il est assez commun au long de la Rivière, mais il n'a nulle part tant de grosseur qu'à Fatatenda. Le bois en est fort dur & d'un beau grain. Il se polit parsaitement; on assure que la vermine n'en approche jamais.

Le 29 à une heure du matin, Stibbs se rendit dans l'espace de cinq heurer à Prye, pour y prendre lui-même le ris qu'il avoit demandé. Quoique tout le monde l'assurat qu'il ne falloit compter sur aucune provision au-dessus de Barrakonda, ces discours lui étoient d'autant plus suspects, qu'à chaque Port on s'étoit efforcé de l'esserayer par de vaines craintes, & de l'arrêter pour le Commerce. Le Port de Prye est situé à trois lieuës de Fatatenda, sur la rive Sud de la Rivière [dans le Royaume de Kantor.] Il n'ay pas de maisons qui n'en soient éloignées de trois lieuës; mais un petit Ruisseau, qui en est fort proche, sournit quantité de petits Poissons qui ressemblent à l'Eperlan. Stibbs envoya un Canot, pour éxaminer le sable. Les troncs d'arbres & d'autres embarras, ne permirent pas d'y pénétrer fort loin.

Divers Ports

Le 31, après avoir chargé une médiocre provision de ris, on alla jetter l'ancre huit milles au-dessus de Prye. Le lendemain, on arriva dans l'espace de cinq heures à Samatenda (\*) sur la rive du Sud. C'est encore un Port sans maisons, avec un petit Canot pour y traverser la Rivière. Quoiqu'elle y soit assez large, son cours est embarrassé pas un grand nombre d'arbres qui y tombent insensiblement de ses bords. La terre est basse du côté du Sud. Elle s'élève au contraire sur l'autre rive, & deux ou trois milles au-delà du Port, elle forme une Colline qui régne environ deux lieues au long de la Rivière. A huit heures du soir, on mouilla, huit lieues au-dessus de Samaten la; &, pendant toute la nuit, on n'entendit que les cris affreux des Eléphans, des Chevaux-Marins & des Crocodiles.

Port de Kouf-

Le 2 de Février, on avança depuis trois heures du matin jusqu'à 7, qu'on jetta l'ancre au dessus du Port de (f) Koussar, qui est encore sans Ville &

(d) Ensin l'on apprend icl par une Note de l'Auteur que Sleti ou Slatti fignisse la même chose qu'Alquier, ou Alkair, c'est-à-dire

Chef d'un lieu.

<sup>(</sup>e) Suma dans la Carte. (f) Cette Place n'est pas dans la Carte.

nnût des Villes eu pour le boug léferts, habités s'appartenoit à & confeilloient voit une partie ix ils vivoient, clarer à Stibbs, oute. Il fe dége, où il est à for, ou l'Arbre eur Balafo, Inivière, mais il ort dur & d'une n'en approche

e de cinq heures
Quoique tout
on au-dessus de
s, qu'à chaque
& de l'arrêter
ës de Fataten
antor. ] Il n'at
un petit Ruis
ns qui ressemble. Les troncs
ort loin.

on alla jetter a dans l'espace neore un Port e. Quoiqu'elle mbre d'arbres a côté du Sudles au-dela du ong de la Ride Samatenia; des Eléphans,

fqu'à 7, qu'on e fans Ville & fans

dans la Carte.

fans maisons. Là, Stibbs observe que faute de Canots les Négres passent la Rivière sur un Radeau, composé de cannes & d'écorces d'arbre. Il vit tout-à-la sfois quatre hommes sur une de ces machines. Quatre milles au-dessous de Koussar, on trouve une Basse, qui, partant de la rive du Sud, occupe presqu'entièrement la Rivière, & qui n'a pas plus de quatre ou cinq pieds l'eau. On se remit en mouvement l'après-midi, avec peu de secours de la part de la marée, quoiqu'elle se sût élevée de deux pieds au long des rives. Une seué au-dessus de Koussar, on passa devant un autre Port nommé (g) Yaburenda. La rive du Sud, entre ces deux Ports, est une montagne continuelle, qui s'éleve perpendiculairement de la Rivière. Du côté du Nord, on décourre une belle Plaine, & un grand Lac au milieu (h).

Après avoir fait huit milles, Stibbs jetta l'ancre à huit heures du foir, sur onze pieds d'eau, au-dessus d'une Basse qui occupe les trois quarts du Canal, & qui n'a que cinq ou six pieds d'eau. Le reste de la Rivière, du côté du Sud, est rempli de rocs, entre lesquels on trouve jusqu'à dix pieds d'eau, mais trois ou quatre seulement au-dessus.

I. E 3, on arriva, vers huit heures du matin, une lieuë au-dessus du Port de Barrakonda, sur deux brasses & demie d'eau; & dans l'après-midi on n'eut besoin que d'une heure pour se rendre devant cette Ville, [qui est située sur la rive du Nord.] Stibbs ayant commencé par mesurer la Rivière, lui trouva cent trente toises de largeur, sur deux ou trois brasses de prosondeur. La hauteur des rives étoit d'environ vingt-cinq pieds. Barrakonda ne s'étoit pas relevé de ses ruines. Les Anglois auroient eu peine à distinguer le lieu où la Ville avoit éxisté, si le Pilote Négre ne leur en avoit fait appercevoir quelques traces. Stibbs étant descendu au rivage y découvrit des vestiges d'Eléphans & d'autres bêtes farouches. Il vit aussi les restes de quelque Festin Négre, c'est-à-dire, des cranes & des os de Chevaux-Marins & de Crocodiles, dont les Négres sont grands amateurs, aussi-bien que de la chair d'Eléphant.]
L'herbe aux environs de Barrakonda n'avoit pas moins de douze ou treize pieds de hauteur, mais elle étoit aussi séche que du foin.

STIBBS monta sur un arbre, d'où il découvrit un Eléphant sauvage, qui marchoit lentement à deux ou trois cens pas de lui. Dans l'espace de quatre ou cinq milles, le Pays n'offroit pas la moindre Colline; mais il s'élève insensiblement, & borne l'horison à cette distance sans cesser de paroître une belle plaine. Stibbs s'étant proposé de laisser ici la Chaloupe, sous le Capitaine Trevisa, pour l'éxercice du Commerce, tira plusieurs coups de canon qui devoient servir de signal à l'Alkade & aux Habitans. La nuit suivante il sut impossible aux Anglois de prendre le moindre repos, au milieu des cris d'une infinité de Crocodiles, de Chevaux-Marins, de Loups & d'autres Bêtes sauvages. L'Interpréte sut envoyé le lendemain avec quelques Gromettes, pour chercher l'Alkade, qui ne s'étoit point encore présenté. Ils l'amenèrent dans le cours de l'après-midi. Stibbs apprit de lui, qu'il étoit arrivé à Jab (i) plusieurs Marchands avec de l'Or, des Esclaves & de l'Yvoire. La Ville de Jab, où l'Alka-

.

Propositions

de Commerce

avec l'Alkade.

371888. 1724.

Port d'Ya-

Barrakonda ensevelie dans ses ruines.

drolt pour le Jaye de Jobson, si les distances (b) La Carte ne le marque pas : voyez n'étoient pas fort différentes, si moins qu'on ne suppose qu'on a mis icl neuf milles au-lieu (i) Jab n'est pas dans la Carte, on le prende qu'on a mis icl neuf milles au-lieu de neuf journées.]

871888. 9724. de faifoit sa résidence, est à neuf milles de la Rivière au Nord, & s'étoit fortifiée des ruines de Barrakonda.

ice de

COLU I

e l'aut

e qu'au

Courant

tre ce

s fépa

e tan

, onz

s étai

on à r

n étoit

à fai

tems

tre la

large

it n'a els. [

iours

braffe

Il prof

PRE

huit h

pas p

ds d'er par le

effray

fi gran n couj

conti

on def

tra le

mi d'es

in, ba

uficurs

1) Moo

remonte fi

noit pas, d

hose arrive (m) Ces

le trois pie reflouven (n) L'Oi

Stibbs ne tr

Au

Les Négres de Stibbs refusent de pasfer Barrakonda.

fer Barrakondu.

Il les fait ren-

trer dans la

soumission.

Le même jour à midi, [l'Interpréte ( k ) & ] tous les Négres à gages, quit se nomment Gromettes, vinrent déclarer en corps au Capitaine Stibbs qu'ils ne vouloient pas avancer plus loin sur la Rivière, parce que personne n'avoit jamais remonté plus haut, & qu'on étoit fans doute au bout du Monde. Le plus fensé représenta au Capitaine que s'il y avoit quelque Pays au-delà, il ne pouvoit être habité que par des Nations barbares; & comme il n'ignoroit pas que les Anglois alloient à la découverte de l'Or, il parut craindre qu'ils ne le forçassent de s'engager trop loin dans les terres avec ses Compagnons. Après quantité de raisonnemens, Stibbs obtint d'eux qu'ils iroient aussi loin que lui par eau, & leur promit de ne les jetter dans aucun péril qu'il ne partageat sans cesse avec eux. Le traité sut ratissé avec quelques bouteilles d'eau-de-vie. qui produisent tossours l'effet de la persuasion sur les Négres. Le 5 après-midi, on vit arriver sur le bord de la Rivière les Marchands de Jab. Stibbs après une longue dispute, sut obligé de contracter pour dix Esclaves, à vingt-trois barres par tête, pour engager les Marchands à vendre leur Or & leur Yvoire. Son principal motif, dans un marché si désavantageux, étoit l'offre qu'un Marchand Négre, nommé Gaye, lui faisoit à cette condition, de le conduire jusqu'à Tinda, où il avoit sa demeure & sa famille. [Le même jour, le Conseil, qui étoit composé de Mrs. Stibbs, Drummond & Hull, envoya une Lettre à Jamesfort, par un Messager qui fit le chemin par terre, en prenant fa route par Kuttejar.

Le lendemain, Stibbs ayant appris qu'il y avoit à quatre milles au Sud une Ville du Royaume de Kantor, envoya faire son compliment, accompagné d'un flacon d'eau-de-vie, à l'Alkade de ce lieu. Mais dans l'intervalle, il s'éleva des difficultés au sujet de ses marchandises, que les Négres ne trouvèrent pas bien afforties, & pour lesquelles ils ne voulurent donner que trois Esclaves. Ce contre-tems sit perdre aux Anglois le guide qui devoit les conduire à Tinda. [Pendant leur séjour à Barrakonda, un d'entr'eux tua une Daim que les Mandingos appellent Tonkong. Il étoit fort grand, & avoit

la crinière extraordinairement longue].

Stibbs part avec fes cinq Canots.

Enfin Stibbs partit avec ses cinq Canots, & laissa la Chaloupe à Barrakonda. Dans l'espace de trois heures, il sit deux lieuës sans trouver aucun obstacle dans le Canal. Le 7 au matin, il continua d'avancer avec la même confiance; mais une demie-heure après, il heurta rudement contre un banc de sable au milieu de la Rivière. Cependant il se dégagea aussi-tôt, en prenant au Sud, où il trouva sept pieds d'eau. Une lieuë plus loin, il arriva à la vûe de la cataracte ou de la chûte d'eau, qui traverse entièrement la Rivière. On eut besoin de tout le reste du jour pour faire monter les Canots. Cette chûte, qui n'est qu'à trois lieuës de Barrakonda, est la première qu'on rencontre dans le Voyage de Tinda. Elle est composée de rocs, dont Stibbs sait la description suivante.

ou Cataracte de Barrakonda.

Châte d'eau

Sa Descrip-

IL fort de la rive du Nord une couche de Rocs, qui occupent le tiers du Canal, & qui avoient alors environ dix pieds de hauteur au-dessus de la sur-

cer(k) Ce doit avoir été un interpréte, différent du précédent; peut-être en étoit ce un toit pas engagé à aller plus loin. & s'étoit for.

à gages, quit ibbs qu'ils ne e n'avoit jande. Le plus a, il ne pougnoroit pas e qu'ils ne le mons. Après loin que lui e partageat 'eau-de-vie, 5 après-mi-Stibbs après a vingt-trois L leur Yvoiétoit l'offre ition, de le même jour, ull, envoya rre, en pre-

au Sud une accompagné ntervalle, il res ne trouner que trois voit les con-'eux tua unç d, & avoit

pe à Barrabuver aucun ec la même tre un banc ôt, en pre-, il arriva à ment la Riles Canots. mière qu'on dont Stibbs

t le tiers du is de la furface

& qui ne a'61

nce de l'eau. Leur extrémité étant perpendiculaire devient la rive même. côté du Nord. [Parmi ces Rocs, Stibbs trouva un passage, mais fort étroit.] De l'autre côté il paroît une autre couche de rocs unis, qui s'avance auffi lefqu'au tiers du canal, & fur laquelle il passe environ dix pouces d'eau; [ Le Courant bat contre ces Rocs avec beaucoup de force, quand l'eau est basse.] tre ces deux masses, le lit de la Rivière est bouché par quantité de gros s féparés, qui ne font couverts que d'un pied d'eau, & qui sont mêlés te tant de confusion, que malgré la profondeur des intervalles, qui est de corre & douze pieds, le passage est véritablement impossible. Les Cou-, onze & douze pieds, le passage est véritablement impossible. s étant d'ailleurs fort rapides, il fallut attendre la marée (1), qui fert on à repousser, du moins à rompre leur force, & qui, dans le tems où n étoit alors, rendoit l'eau comme dormante, & donna beaucoup de facià faire passer les Canots sur les rocs. Stibbs est persuadé que dans un autems l'entreprise surpasseroit les forces humaines. D'ailleurs le passage, tre la couche de Rocs qui vient de la rive du Nord, est si étroit, que le large des cinq Canots touchoit des deux côtés. La Rivière dans cet enit n'a pas moins de cent soixante toises (m) de largeur entre ses bords naels. [ Mais alors elle n'en avoit que cent, & comme elle décroifsoit tous jours, Stibbs croit que trois mois après, elle a dû n'en avoir que cinquan-Au-dessous de la cataracte, la profondeur de l'eau étoit de trois & quabrasses. Au-dessus, Stibbs sut surpris de ne trouver qu'une brasse & de-Il fembloit que la Rivière étant contrainte dans son cours y devoit être profonde (n.).

Araks avoir passé cette sameuse barrière, il trouva une demi-lieuë ausus, un grand Roc, couvert d'huitres, mais d'un goût sade & insipide (0). huit heures du soir, il arriva près d'une Basse, ou d'un gué de sable, qui pas plus de quatre pieds d'eau. A neus heures, il jetta l'ancre, sur neus ds d'eau, pour y passer la nuit; mais son repos sut continuellement troupar le bruit des Chevaux-Marins, dont la hardiesse alloit si loin, que pour effrayer, on sut réduit à tirer plusieurs coups de mousquet. Il y en avoit si grands, que ne pouvant passer soups de mousquet. Il y en avoit si grands, que ne pouvant passer soups de mousquet. Il y en avoit a coup de dent, & les mettoient chaque sois en danger d'être renversés, continua d'avancer le lendemain, mais on trouva bien-tôt l'eau si basse, on désespéra de pouvoir pousser la navigation pendant la nuit. On rentra le même jour deux gués, dont le premier n'avoit que trois pieds & mi d'eau dans sa plus grande prosondeur. Le second, qui est une lieuë plus in, barre la Rivière d'un bord à l'autre, & se montre à découvert dans usieurs endroits. Après des efforts inutiles pour le passer, Stibbs monta sur rive, qui a dans cet endroit quarante pieds de hauteur, & promenant sa

(1) Moore admire beaucoup que la marée remonte si loin dans la Gambra, & ne connote pas, dit-il, d'autre Rivière ou-la même

mofe arrive.

(m) Ces toifes, font des Verges Angloifes
e trois pieds de longueur, c'est dequoi il faut
ressouvenir dans la suite de Journal. R. d. E.

(n) L'Original dit simplement qu'au dessus tibbs ne trouva qu'une brasse & demie, & qu'entre deux la largeur étoit de vingt verges; ce qui n'est pas clair, aussi les Auteurs Anglois avertissent-ils dans une Note, qu'il faut entendre cette dernière période des Rocs, & non du Canal, qu'ils laissoient entr'eux, & qui avoit à peine assez de largeur pour qu'un Canot put y passer. R. d. E.

(e) Angl. Mais infipides, quoique graffes.

5 T 1 B N s. 1724.

Route de Stibbs au-lieffus la cataracs

Terrible obstacle qui l'arcête.

STIBES. 1724.

vûe fur le Canal, il remarqua que cet écueil duroit l'espace d'un demi-mille. Il est à six lieuës de Barrakonda. La largeur de la Rivière augmentant à mefure que sa prosondeur diminue, elle n'a pas, dans cet endroit, moins de cent foixante-dix toifes. Pendant la nuit les Anglois furent extrémement incommodés par les Mouches, qu'ils nomment Musquitos, ou Mosquites; le jour ils en avoient à redouter une autre espèce, qu'ils appellent Eléphans,

ou Mouches de Jalofs.

. Efforts qu'il fait pour le furmonter.

On ne peut

faire paffer

que le plus

petit Canot.

Le 9, Stibbs entreprit avec de nouveaux efforts de passer la Basse. Ses gens fondèrent de tous côtés avec leurs avirons; mais loin d'y trouver plus de facilité, ils s'apperçurent que l'eau baissoit à mesure qu'ils trouvoient le moyen d'avancer. Elle n'avoit plus que vingt-fix pouces. Dans cette extrémité, Stibbs prit la réfolution d'abandonner ses deux grands Canots, & de continuer, s'il étoit possible, sa navigation avec les petits. Le 10, il tenta de trouver un passage avec le Canot nommé la Gambra; qui ne tiroit que seize pouces d'eau; mais il en perdit bien-tôt l'espérance. [Là, Stibbs descendit and terre avec Hull pour éxaminer une Montagne nommée dans le Journal (p) Matlok Tar; qui n'étoit éloignée que d'un mille & demi; ils n'eurent pas fait la moitié du chemin, que la rencontre d'un Eléphant fauvage, les obligea de revenir promtement sur leurs pas. Le soir un Nègre leur apporta quelques oifeaux, & leur dit une chofe dont ils ne firent aucun cas, c'est que quand ils auroient passé cet endroit, ils ne pourroient pas avancer davantage.

LE lendemain, Stibbs fit décharger le Canot nommé la Découverte. C'étoit le plus petit; & lorsqu'il fut absolument vuide, il ne tiroit que douze pouces d'eau. L'espérance du Capitaine étoit de le faire passer à force de bras, & de s'occuper de l'autre côté de la Basse à faire quelque découverte, en attendant que les autres Canots pussent découvrir un passage. Hull & Drummond, secondés de tous les Gromettes, car Stibbs se trouva fort incommodé, parvinrent enfin au delà des Basses avec la Découverte; & s'avançant jusqu'à la montagne de Matlok Tar, ils commencèrent à retrouver six pieds d'eau. Ces apparences se soûtinrent si heureusement, qu'ils tombérent ensuite sur dix-huit pieds; & la Rivière se resserrant jusqu'à soixante toises, ils se promirent beau-

coup de l'avenir.

Il s'avance rusqu'à la seconde cataracte.

LE même jour, à quatre heures après-midi, ils passèrent Matlok Tar; & s'étant-avancés une lieuë plus loin, ils rencontrèrent non-seulement une autre Basse, mais encore une seconde chûte d'eau. Après quelques essais inutiles, la nuit les obligea d'attendre jusqu'au lendemain, & dès la pointe du jour, le premier effort fut accompagné de tant de bonheur, que passant sans toucher au fable ni aux Rocs, ils se retrouvèrent au milieu du Canal sur quatre ou cinq pieds d'eau. Cependant quelques Habitans, qui se présentèrent sur les rives, leur annoncèrent d'autres Rocs, qui leur boucheroient bien-tôt le passage. Ils arrivèrent auparavant à quelques bancs de sable, deux lieuës au-delà de Matlok Tar; mais le milieu du Canal leur donnant toûjours trois pieds d'eau, leur principale crainte vint du grand nombre d'Eléphans qu'ils apperçurent sur le bord de la Rivière.

STIBBS, qui étoit demeuré derrière avec les autres Canots, reçut avis de

Trevisa,

Trevil

rakond

ti de

verfes

mens

dent la Spére

le, p

près aconto

e réci

ui avo

aire p

ole du

infi qu

a Gamb

glois,

fut ren

l'Interp

loin. Il

fur la ri

continu

fut arrê

Tar, fi

deau d'

dans un

milles de

chûte d'

du soir.

ce ne fi

ou trois

cette ét

Canots.

pour jui

ces par l

acheter

avoit ét

rent que

Négres

deguiser

ne ou l'a

tous côt

une gran vière &

🚗 čarpée,

LEI

Dès

recha

demi-mille. entant à mei, moins de émement inofquites; le nt Eléphans,

le. Ses gens r plus de fant le moyen e extrémité, & de contiil tenta de bit que feize descendit à journal (p) rent pas fait s obligea de rta quelques quand ils au-

erte. C'étoit ouze pouces de bras, & c, en atten-Drummond, modé, parnt jufqu'a la d'eau. Ces fur dix-huit hirent beau-

ok Tar; & nt une autre lais inutiles, te du jour, it fans toul fur quatre entèrent fur bien-tôt le deux lieuë; njours trois phans qu'ils

çut avis de Trevisa,

Trevifa, Commandant de la Chaloupe, que le Commerce languissoit à Barrakonda, & qu'on y manquoit de provisions. Le 14, un autre Messager parti de Kuttejar, lui apprit que l'Equipage de son Vaisseau étoit affligé de diverses maladies. Ces fâcheuses nouvelles surent compensées par des événemens plus heureux. La Lune ayant changé, il observa que dès le jour précédent la marée avoit fait monter l'eau de six pouces. Cette nouvelle lui sit Spérer de pouvoir rejoindre le Canot qui l'avoit devancé. [Là il prit du fale, pour l'éxaminer à loisir.] Le 15, il vit revenir Hull & Drummond, qui près s'être avancés l'espace de six lieues, s'empressoient pour lui venir aconter qu'ils avoient trouvé autant d'eau qu'ils en pouvoient fouhaiter. Sur le récit, il résolut de mettre à profit dès le lendemain la faveur des marées, ui avoient alors toute leur force. Sa fanté s'étoit rétablie. Il entreprit de faire passer le Canot nommé le Royal Afrique, en le déchargeant, à l'éxempole du premier, & de s'avancer accompagné de deux autres, [ne laissant linfi que le Chandos après lui. Mais cette entreprise ne lui ayant pas réussi, rechargea le Royal Afrique, & se réduisit à passer avec le Canot nommé a Gambra, pour suivre la Découverte. Il s y mit, avec Hull, deux autres Anglois, dix Gromettes, une femme, & deux Garçons de fervice. Drummond fut renvoyé à Barrakonda, pour y conduire les trois autres Canots, avec l'Interpréte & le reste des Négres, qui avoient absolument resusé d'aller plus loin. Il avoit ordre de les congédier en y arrivant.

Dès le même jour à midi, Stibbs se trouvant avancé d'une lieuë, relâcha fur la rive du Sud, pour laisser passer la grande chaleur du jour. Ensuite il continua de s'avancer heureusement jusqu'à la seconde chûte d'eau, où il fut arrêté quelques momens par le banc de sable, qui est au delà de Matlok Tar, fur lequel il ne se trouvoit alors que deux pieds d'eau. Il y vit un Radeau d'écorce, qui servoit aux Habitans pour se rendre de la rive du Nord dans une Ville du Royaume de Kantor, nommée Kurbambey, qui est à trois milles de la Rivière, derrière la montagne de Matlok Tar. Ayant passé la chûte d'eau à quatre heures après-midi, il fit dix milles jusqu'à neuf heures du soir, qu'il jetta l'ancre au milieu du Canal, sur cinq pieds d'eau; mais ce ne fut pas sans avoir rencontré plusieurs Basses, qui n'avoient que deux ou trois pieds d'eau. Ainsi l'on peut dire que la Rivière est guéable dans toute cette étendue; ce qui fait comprendre pourquoi les Négres n'y ont pas de Canots. La raison que l'Interpréte & les autres Gromettes avoient donnée pour justifier leur retour à Barrakonda, étoit la crainte d'être taillés en piéces par les Habitans du Pays; & Stibbs les ayant envoyés de divers côtés pour acheter de la volaille & des œufs, ils prétendoient que cette menace leur avoit été répétée plusieurs fois. Mais au contraire, les Anglois ne trouvèrent que de la douceur dans tous ces Peuples; ce qui leur fit juger que leurs Négres rebutés des fatigues du Voyage, avoient eu recours aux fictions pour deguiser leur paresse & leur lâcheté. Cependant lorsqu'ils relâchoient sur l'une ou l'autre rive, la prudence les faisoit toûjours demeurer sur leurs gardes.

Le 18 à six heures du matin, ils passerent devant une montagne sort escarpée, du côté du Sud. La perspective du Pays leur parut charmante. [De tous côtés ils apperçurent des Daims, qui paissoient dans les Campagnes, & une grande quantité de Chevaux-Marins, qui jouoient sur les bords de la rivière & dans l'eau.] Un mille au-dessus de la montagne, & du même cô-

STIBB5.

Stibbs reçoit de fâcheutes nouvelles

Son courage augmente. Il passe avec deux Canots & renvoye les autres.

Il passe la feconde cataracte.

STIBBS. 1724.

Rétrécissement du Ca-

Eléphans qui passent à gué.

Tourterelles. d'eau, nommies Hekati.

Saules & Canards qui se retirent entre ces arbres.

Troupeaux de Singes.

té, ils virent un Port, avec un Radeau d'écorce pour passer à Tendakonda Ville à deux ou trois milles de la Rivière. Ensuite le Canal se rétrécit si fort. que Stibbs ne l'avoit point encore vû si étroit. A peine avoit-il quarante-deux toiles de largeur. Mais il avoit par-tout sept pieds d'eau; & la distance entre les bords naturels étoit d'environ cent trente-trois toifes, dont la plus grande partie étoit remplie de fables fecs. Plus loin, cinq gros Eléphans pafférent à gué fort près des Canots, sur une Basse, qui n'avoit dans quelques endroits que seize pouces d'eau. On n'avoit fait que deux lieues; mais Stibbs fit relàcher à onze heures pour se garantir d'une chaleur excessive. Deux Négres passant la Rivière à gué lui apportèrent quelques Poules.

A cinq heures après-midi, il avança une lieuë plus loin, jusqu'au pied d'un mont escarpé qui se présente sur la rive du Sud. Ici la Rivière tourne tout-d'un-coup à l'Est. Les Anglois trouvèrent dans ce lieu quantité de Tourterelles (q) de l'espèce qu'on nomme Hekati (r) en Amérique, & qui habitent ordinairement les bords des Lacs & des Rivières. La chair en est excellente. On jetta l'ancre à neuf heures du foir, après avoir fait huit milles dans le cours de l'après-midi. Le 19, à fix heures du matin, on côtoya quantité de Basses, à la vûe d'une haute montagne qui borde la rive du Nord. Stibbs observa ici quantité de Saules au long des bords. Il vit aussi (s) du Tabac, que les Négres cultivent, & qui n'est pas sauvage comme Vermuy. den l'affure dans son Journal. Les Saules servent de retraite à des troupeaux entiers de gros Canards, d'une espèce singulière, qui prennent plus de plaisir à courir au long des rives entre ces arbres, qu'à voler, ou à plonger dans la Rivière. Il en fortoit quelquefois trente ou quarante ensemble; & leur course étoit si prompte, qu'elle surpassoit la vîtesse des Rameurs. Stibbs s'é tant arrêté à neuf heures mesura un endroit fort étroit du Canal, auquel il ne trouva que cinquante-huit toises de largeur. La prosondeur de l'eau y étoit de six pieds. C'est à cet endroit qu'on a donné le nom de troisième cataracte, quoique le passage soit libre au milieu. Mais le côté du Nord est occupé par un grand Roe qui s'avance presqu'à la moitié de la Rivière, & qui s'élevoit alors de neuf pieds au-dessus de l'eau. Le côté du Sud n'offre qu'un fable aride. Stibbs vit de grands troupeaux de Singes. On fit une lieue dans l'après-midi, & l'on fut obligé de retourner de quelques toises à l'entrée de la nuit, pour jetter l'ancre en assez grande eau. C'étoit de nouvelles Basses qui formoient l'obstacle, & qu'on eut le lendemain beaucoup de peine à passer. Elles n'avoient dans les endroits les plus profonds que treize ou quatorze pouces d'eau. Une lieuë plus haut, on gagna la rive pour s'y rafraîchir fous une haute montagne qui bordoit la Rivière au Sed Les Habitans continuèrent de se présenter avec des alimens, & passoient le gué pour suivre les Canots, à mesure qu'ils les voyoient changer de rive. ils n'avoient point d'Yvoire ni d'Esclaves pour le Commerce.

(a) Ces Tourterelles sont des Tortues. Le Traducteur s'y est mépris, parce qu'en Anglois ces deux fortes d'Animaux portent le même nom. R. d. E.

(r) Moore observe que ces sortes de Tourterelles multiplient dans des Lac; d'eau fraîche; d'où il conclud qu'il y a quelque Lac près de ce lieu.

A qua de nouv Biles on Rivière. chercher John Hoe ncer p vant quoi vingtuffirent v fixer

it un o rrakon té du I long onts vo Talens tout LE'S F rent qu'il

auroit pû

wit de pl

au h Tind venir a n, ils l es pour IL lui r quelqu ils nom ou cin l'un & nme of gres fu droits; bit obse

trouvar tât beau it avoir fois da te Ville

N vière é

(t) C'eft s'en affurera rapport à c donné lieu à rde pas a the que Sti

IV. Part

<sup>(</sup>s) C'est ici la première fois que Stibbi nomine Vermuyden. On est persuadé que c'é toit le principal guide de sa route, sur-tou pour la découverte des Mines d'Or, & que c'est toujours Vermuyden qu'il faut entendet lorfqu'il parle du Journal.

OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. V. 70

Tendakonda. écit si fort. rante-deux tance entre plus granns passèrent ues endroits bbs fit relàeux Négres ifqu'au pied

ière tourne té de Tour-& qui habiir en est ext huit milles côtova quanre du Nord. aussi (s) du ne Vermuy. es troupeaux lus de plaisir olonger dans

able; & leur Stibbs s'énal, auquel il de l'eau v é troisième cadu Nord est Rivière, & Sud n'offre fit une lieuë oises à l'ende nouvelbeaucoup de ds que treirive pour s'y 1 Les Ha pient le gue rive. Mais

ois que Stibbs fuadé que c'é oute, fur-tow d'Or , & que faut entendre

A

A quatre heures après-midi, après avoir fait une lieuë, on fut arrêté par de nouvelles Basses, qui causèrent beaucoup d'embarras jusqu'au lendemain. Biles ont, du côté du Nord, une haute montagne qui s'avance jusqu'à la Rivière, & du côté du Sud une grande plaine. Le 21, Stibbs fut occupé à chercher un Canal au milieu de toutes ces Basses. Il fit descendre sur la rive Shin Hodges, fon Serrurier, accompagné d'un Négre, avec ordre de s'avancer par terre pour découvrir l'embouchure de la Rivière d'Yorck, qui want le Journal (1) de 1661, devoit être à dix-fept lieues de Barrakon quoique suivant son propre calcul, Stibbs crût n'en avoir pas fait moins vingt-quatre. Tous les efforts qu'il fit jusqu'à-midi, pour passer les Basses, affirent d'autant moins que le fable étant fort mobile, il étoit impossible y fixer le pied pour aider au mouvement des Canots. Ces Basses, qui metnt un obstacle invincible aux Découvertes, sont à cinquante-neus milles de tiles pour les prasters pour les passers d'un lieu où la Rivière tourne tout-d'un-coup au Sud. Du té du Nord, elle a pour rive une haute montagne; & de grandes plaines. long du bord opposé. Stibbs se réduisit a faire des observations sur les onts voisins & sur le sable des petits courans, comme il avoit fait sans cesse as toute sa route; [mais il ne nous apprend pas quel en sut le succès.]

Le's Habitans, qui ne se lassoient pas de lui apporter des vivres, l'assurèmnt qu'il n'étoit qu'à une petite journée de Tinda par terre; mais quand il miroit pû vaincre les difficultés qui l'arrêtoient, ils lui déclarèrent qu'il en reftolt de plus insurmontables, & qu'il ne falloit pas espérer d'aller par eau jus-qu'à Tinda dans cette saison. Ils lui offrirent de l'y accompagner, s'il vouloit evenir après les premières pluyes & s'établir parmi eux. Dans cette supposin, ils lui promirent de tuer des Eléphans, & de préparer d'autres marchan-

les pour le Commerce.

IL lui restoit l'espérance que Hodges auroit découvert la Rivière d'Yorck, quelques récits mal ordonnés que les Négres lui faisoient d'une Rivière l'ils nommoient Kabong. Mais, après avoir suivi la rive, l'espace de quaou cinq lieuës, Hodges revint le foir, & déclara qu'il n'avoit rencontré l'un & de l'autre côté de la Gambra, aucune Rivière qui ne fût fèche, nme on en avoit déja vû plusieurs. Il confirma aussi le témoignage des gres sur l'état présent de la Gambra. Il en avoit sondé les gués dans divers adroits; & Stibbs, qui avoit pris la peine de s'avancer lui-même à pied, bit observé que les Basses croissoient de plus en plus. La largeur de la Revière étoit d'environ cent soixante toises, & le peu d'eau qu'elle avoit se trouvant répandue dans un si grand Canal, il étoit impossible qu'il lui that beaucoup de profondeur. [Stibbs ne parle plus ici de marée; (v) & l'on t avoir été surpris qu'il en ait parlé depuis Barrakonda, après avoir lû tant fois dans les Relations précédentes, qu'elle ne remonte pas au-delà de te Ville (x). 7

1724. Nouvelles

STIABS.

Baffes , qui ar rétent Stibbs.

Efforts hu

Offres qu'il reçoit des Ha

On ne retrouve point

(t) C'est celui de Vermuyden, comme on s'en affurera bien-tôt par un circonstance qui

a rapport à celle-ci. (v) Cette addition du Traducteur, qui a onne lieu à la remarque fuivante, ne s'accorde pas avec l'Original qui dit positivement que Stibbs remarqua que l'Eau s'éle-IV. Part.

voit à la hauteur de deux pouces vers les bords, mais que cela n'apportoit aucun retardement au courant de la Rivière. R. d. E.

(x) Pour expliquer cette-contradiction, il faut supposer, comme on l'a lu ici plusseurs fois, qu'elle est trop foible pour aider au mouvement des Barques, R. L. T.

ET 1 8 8 5.

Qualité du Pays.

Hardieffe

des Chevaux

Marins.

Le Pays, du côté de Kantor, c'est-à-dire au Sud, lui parut fort bien peuplé, avec de petits Villages répandus à certaines distances. Mais il ne vi aucune habitation à moins d'une lieuë de la Rivière. Du côté du Nord, on n'apperçoit point de Villes ni d'Habitations jusqu'à Tinda. Les Anglois trouverent ici quantité de gibier, & sur-tout un grand nombre de Perdrix, qui ont sur l'estomac une tache ronde, couleur de tabac, de la grandeur d'un écu. Leur chair est excellente, mais elles sont fort difficiles à tirer.

STIBBS observe qu'à mesure qu'on remonte la Rivière, on trouve les Chevaux-Marins en plus grand nombre & beaucoup plus hardis, particulière ment dans les intervalles des Basses, où l'eau étant plus prosonde, ils peuvent plonger tout-d'un-coup lorsqu'ils sont surpris sur le fable. Il en blessa souvent de plusieurs coups de fusil, jusqu'à voir l'eau teinte de leur sang; ce qui ne les empêchoit pas de s'élancer dans la Rivière, & de reparostre à quelque distance, en poussant de l'eau par les narines, en grinçant les dents, & sai sant entendre leurs hennissemens avec beaucoup de fureur.

Une autre remarque de Stibbs, c'est qu'il trouva six montagnes enter Barrakonda & la Rivière d'Yorck, deux au Nord & quatre au Sud, quoique le Journaliste de 1661 n'en marque que deux, & qu'il les mette toutes deu

du côté du Sud.

Stibbs retourne à Barrakonda. Le 22, après les nouvelles tel tatives, qui ne firent trouver que dix pouce d'eau dans les endroits les plus profonds, Stibbs prit, malgré lui, la réfe lution de retourner sur ses traces. Ayant levé l'ancre à midi, il sit dix mille jusqu'au soir; & l'obscurité le força de s'arrêter, près de quelques Basse qu'on ne peut passer que pendant le jour. Il les passa le lendemain, & tombant l'embouchure de la Rivière de Simatenda, il alla jetter l'ancre vis-à-vis un peu mont rougeâtre qui se présente de s'arcêt du Nord. Il avoit fait six lieuës dan le jour. Le 24, il sit ses rechercues & ses observations dans la montagne d'où il rapporta quelques essais de minéral. Elle n'est qu'à dix lieuës (y) à Barrakonda. Vers midi, il arriva au mont de Matlok Tar, & ce ne sur passans difficulté qu'il passa les Basses. L'ancre sût jettée le soir immédiatement au-dessus de la grande cataracte, à trois lieuës de Barrakonda, pour y a tendre le jour & la marée. Stibbs ne trouva pas que le bruit sur plus granque celui de la Tamise au Pont de Londres. On avoit sait environ six lieuës & Stibbs avoit tué en chemin un Guana, long de cinq pieds.

Le 25, à la pointe du jour, on passa la cataracte, l'on arriva vers nei heures à Barrakonda. Stibbs y trouva sa Chaloupe & ses trois Canots en ba ordre. Il y reçut des nouvelles de Robert Plunquet, nouveau Gouverneur d'Jamessort, & de plusieurs changemens qui s'étoient faits dans le Consei Trevisa, Capitaine de la Chaloupe, n'avoit acheté dans son absence que cinq Esclaves, avec une petite quantité d'Or & d'Yvoire. On se détermine bien-tôt à retourner directement à Jamessort. Le départ ne sut pas rejett plus loin qu'au jour suivant. Mais à peine eut-on levé l'ancre, que la Chaloupe l'Isle James heurta rudement contre le fond. On sut obligé de la se lager d'une partie de son poids, en attendant la marée, quoiqu'elle ne tire pas plus de quatre pieds & demi d'eau. L'obstacle étant levé à trois heure après

Il repasse la cataracte.

Changement du Gouverneur de Jamesfort,

> (z) Ce Journaliste o wons vû ci dix-sept li (a) L'Au

mres-

aarrét.

lieuë a

de la r

EWDit-6

berf

il ne

uf pi

rem

a paf

Intteja

les à P

ultés

Heuës a

York

elles a

fires po

FLE 2

impatier

ta de ga

Parcre à

rech

Offervar

mmet,

rugifl

etoit

ala moi

and, d

Scibbs n'e

très-g

konda

L arri

lote. Ma

levé un

ureuser

r il pa

uko; 8

x Mes

Stibb

quelqu

rence

ILa

(y) Angl. huit lieues. R. d. E.

fort bien peu. Mais il ne vi

du Nord, on

Inglois trouve.

rdrix, qui ont

deur d'un écu

rouve les Che.

, particulière

le, ils peuven

bleffa fouven

ng; ce qui ne

ître à quelque

dents, & fai-

ontagnes entre

Sud, quoique

tte toutes dem

que dix pouca

ré lui, la réso

il fit dix mille

uelques Baffe.

n. & tombanti

is-à-vis un pet

fix lieuës dan

la montagne lieuës (y) d

k ce ne fut pa

inmédiatemen

la, pour y a fut plus gran

iron fix lieuës

riva vers neu

Canots en ba

Gouverneur #

ans le Conseil

n absence qui

n se détermin

fut pas rejett

e, que la Chi

bligé de la for qu'elle ne tiri à trois heure

apro

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE LIV. VII. CHAP. V.

sprès-midi, on arriva vers minuit à une lieue au-dessous de Kussano, où l'on

s'arrêta jusqu'au jour.

IL auroit été dangereux d'y passer dans les ténébres. On y trouva, l'à une Meuë au-dessus de Yabutenda ] une Basse, formée par des sables qui partent de la rive du Nord, & qui occupent les trois quarts de la Rivière. A peine avoit-elle quatre pieds d'eau. Le reste du Canal est rempli de grands Rocs. de la furface; de forte il ne s'y offroit point de passage, quoiqu'il n'y ait pas moins de huit ou uf pieds d'eau entre les rocs. Comme on n'avoit pas remarqué cet écueil remontant, Stibbs jugea combien la Rivière devoit avoir baissé depuis passage. Il prosita du retardement pour dépêcher par terre un Messager à attejar, avec des Lettres pour Jamesfort, en réponse à celles qu'il avoit rees à Barrakonda. Il y rendoit compte des événemens de son Voyage, des difultés qui l'avoient forcé de retourner, [après s'être avancé environ à 25 lieuës au de lus de Barrakonda, sans avoir pû cependant découvrir la Riviè-York, que Vermuyden (z) place sept ou huit lieuës plus bas, 7 & des aprences de métal qu'il avoit trouvées dans les montagnes, sans ôfer décider les annonçoient de l'Or, parce qu'il n'avoit pas eu les commodités néces-Aires pour y mettre le (a) minéral à l'épreuve.

LE 27, ayant youlu forcer le passage, la Chaloupe heurta encore, & Stibbs, impatient d'une navigation si lente, laissa un Canot pour la secourir, & se hâde gagner Kuttejar. A midi, il passa devant Samatenda. Le soir il jetta Parcre à l'atatenda. Le 28, étant arrivé à Nakkaway, il entreprit de faire recherches ordinaires fur la montagne. Il ne rend aucun compte de ses Offervations métalliques; mais étant monté fort haut, il découvrit, près du met, la retraite d'un Lion. Cette remarque fut confirmée austi-tôt par rugissemens de l'animal même, qu'il entendit à fort peu de distance. Le etoit folitaire, trois quarts de mille au-dessus de la plaine, sur un côté la montagne qui pendoit en précipice. L'espace ne laissoit pas d'être assez nd, & la situation du terrain fort commode; mais l'accès en étoit diffici-Stibbs & ses gens observèrent les traces du Lion, ses pas, ses excrémens, quelques-uns de ses crins. Ces animaux sont communs dans le Canton; mais Sabbs n'en avoit découvert aucun dans les bois, quoiqu'il y eut vû fouvent

très-grands Loups. Le foir, il alla mouiller un peu au-dessous d'Yamyakonda.

IL arriva le 2 de Mars à Kuttejar, où il retrouva son Vaisseau & son Pilote. Mais la plûpart de ses Matelots étoient malades, & la mort en avoit alevé un. Le 4, il vit paroître la Chaloupe l'Isle James, qui avoit évité fort ureusement ce danger. Rien ne l'arrétant à Kuttejar, il en partit le 8. Le r il passa devant Dubotenda; il jetta l'ancre vers minuit à un mille de uko; & le neuf ayant traversé le Pas, ou le passage des Foulis, il arriva Isles Sappos. Le 10 au matin, il fit quelques essais, sur le Mont de Kas1724.

Baffes de

Stibbs dé. pêche à James-

Stibbs laiffe fa Chaloupe derrière lui. Il trouve une tanière de Lion.

Il rejoint fon Vaisfeau à

(z) Ce passage marque nettement que le ournaliste de 1661 est Vermuyden; [carnous vons vû ci-devant qu'il place cette Rivière dix-sept lieuës au-dessous de Barrakonda.] (a) L'Auteur, ni Moore, ne nous appren-

nent pas ce que produifirent ces recherches & ces essais. Ainsi le Public n'a pas beaucoup de lumières à tirer de ce Voyage pour la connoiffance des Mines d'Or de la Gambra.

STIBBS. 1724. fan. Le 13 à midi, il jetta l'ancre au Port de Joar, où il retrouva Craigne & Perry, deux Capitaines d'Interlope, qui avoient acheté un affez grand nombre d'Esclaves; mais qui en avoient perdu dix-sept, quelques jours auparavant, dans une révolte où leur propre vie avoit été fort en danger. Trois lieuës au-dessus de Joar il avoit vû un troupeau de deux ou trois cens Eléphans, qui venoient boire sur la rive, & qui formoient une nuée de poussière, que l'Auteur compare à la sumée d'une Verrerie. En quittant Joar, le 15, il vit une autre troupe de ces monstrueux animaux, qui traversoient la Rivière à la nage, un quart de mille au-dessous du Vaisseau. Enfin le 22, il jetta l'ancre à Jamessort, après avoir employé deux mois & vingt-trois jours dans son voyage. Il n'avoit pas perdu un seul Homme, de ceux qui l'avoient accompagné pendant toute la route; & ceux qui étoient partis malades retournèrent en bonne santé. [Il joint à sa Relation une liste de morts, & certains détails de Commerce, que nous croyons devoir insérer ici, asin de mettre une sois pour toutes le Lecteur au fait de ces sortes de choses.

Il arrive à Jamesfort.

#### I. Liste des Morts qu'on a eu à Jamesfort & ailleurs sur la Gambra.

28 OCTOBRE. Joseph Willis. Ec. Gouverneur de Jamesfort mourut à bord du Bâtiment, nommé l'Avis, lorsqu'il étoit en route de Joar à Jamesfort.

I Novembre 1724. Le Dr. Hugh Cafful, qui accompagna en qualité de premier Chirurgien le Capitaine Stibbs dans son expédition sur la Gambra, mourut à bord de l'Avis, & sut enterré à Jil-fray. On le regretta beaucoup.

2 NOVEMBRE. Le Lieutenant Mac-Swain, jeune-homme de bonne famille, & fort aimé, mourut à bord de l'Avis, & fut enterré fur le Bastion

de l'Est.

17 Novembre. Mr. John Laughland, Pilote de Stibbs, mourut à

Jamesfort.

28 DECEMBRE. Walter Frathern, Capitaine des Mineurs, mourut après fix jours de maladie. Le pays lui avoit déplu, & il étoit devenu mélancolique & chagrin. Il fut enterré à Jil-fray.

MARS. Un Matelot mourut à bord du Vaisseau du Capitaine Stibbs

Kuttejar.

#### II. Liste des Vaisseaux qui sont arrivés à Jamesfort, en 1723, & 1724 (b).

| Tems de l'Arrivée.                 |                                                                           |                            | Lieux d'où ils sont partis. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1723. Octob. 7<br>Nov 4<br>Nov. 15 | La Dépèche. C.<br>Le Hamilton. C.<br>Le Diamant<br>Vaisseau de<br>Guerre. | Stibbs<br>Kirk<br>Windham. | Londres.<br>Londres.        |
|                                    |                                                                           |                            | Nov.                        |

(b) La Lettre C. marque que le Vaisseau, après lequel elle se trouve, a été équipé pour le compte de la Compagnie Angloise; & la

Lettre M. pour le compte de Marchands particuliers. 111.

0

ms du 3. N

Liste

743. OE No Dé 714. Ma

v

3

le Ni ment les le re (c) no ment mêl de d'où l' de en per

fupplés guerons reponfes d donnent la r. La (

& l'on n'a

(

| • | E | 3 |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |

ra Craigne & grand nomours auparager. Trois is cens Eléée de poufittant loar. traverfoiene Enfin le 22, vingt-trois de ceux qui it partis mate de morts. ici, afin de

choses. ambra.

t mourut i e Joar à Ja-

gna en quai fur la Gamle regretta

le bonne faur le Bastion

, mourut i

mourut apres u mélancoli-

ine Stibbs à

1724 (b).

c d'où ils sont partis. res.

res.

Nov. Marchands parOCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. V. 77

| Nov.   | 17 | LeGuillaume M.     | Elliot               | Barbades. |
|--------|----|--------------------|----------------------|-----------|
| ****** | 30 | Une Chaloupe ?.    |                      | Gorée.    |
| Déc    | 1  | Le Rubis, Brig. M. | Kidger Craigne Perry | Londres.  |
| ****** | •• | L'Espérance. M.    | Perry                |           |

III. L'ste des Vaisseaux qui sont partis de la Gambra & de Jamessort, en 1723, & 1724.

| ms | du départ. | Noms.            | Capitaines<br>Kírke<br>Redwell | Lieux où ils font alles. Cap Corfe |
|----|------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 3. | 27         | L'Avis. Brig. M. | Redwell                        | Jamaïque.]                         |

Liste des Esclaves achetés sur la Rivière de Gambra, & amenés à Jamesfort.

| E752. | Octob. | La Chaloupe la Gambra en amena de Joar.                  | 49 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------|----|
| 69%   | Nov    | The Chalonne de l'Ille lames en amena de Joar            | 24 |
| 188   | Diec   | Une autre Chaloupe de l'Isle James en amena de Kuttejar. | 40 |
| 1734. | Mars.  | Trois Canots en amenerent de Kuttejar                    | 31 |
| 40 77 |        |                                                          |    |

V. Liste des Esclaves qui ont été transportés de la Gambra allleurs.]

| Décemb. Capit. Hamilton: Vaisseau Kirke, C. pour la Barbade 30   | Nombre      |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Décemb. Capit. Redwell: Vaisseau, l'Avis M. pour la Jamaïque 150 | d'Esclaves  |
| Novemb. Chaloupe Françoise, pour Gorée 46                        | vendus en   |
| Décemb. Chaloupe Françoise, pour Gorée 100                       | trois mois. |

Total 326

144

WEUPPLEMENT. On a dû remarquer que le Capitaine Stibbs ne croit pas le Niger & la Gambra soient la même Rivière, & qu'il accusé égalent les Anciens & les Modernes de s'être trompés dans cette opinion. Moore (c) nous donne, à la fin de son Journal, les raisons de Stibbs; mais les mant mêlées avec ses réponses, il est assez difficile de les remettre dans l'ore d'où l'on doit supposer qu'il les a tirées. Il y manque même quelques mots, en peuvent rendre le sens douteux. Les Auteurs de ce Recueil ont tâché suppléer à ce défaut par un petit nombre d'Interpolations, [que nous difguerons ici par des caractères Italiques. ] Ils ont crû devoir séparer aussi les reponses de Moore, & les placer à la suite, avec une réplique, dont ils abandonnent le jugement au Lecteur.

1. La Gambra, dit Stibbs, est distinguée par ce nom, qui lui est propre,

L'on n'apprend pas des Habitans qu'elle en ait jamais porté d'autre.

Opinion de Stibbs fur l' dentité de la Gambra & du Niger.

1724-

Ses quatre Objections.

(c) Voyages de Moore, pag. 298.

# F1855.

2. Sa fource n'est pas, à beaucoup près, si loin dans les terres que les Géographes l'ont représentée. Elle ne sort pas d'un Lac. Elle n'a pas de communication avec aucune autre Rivière, dont on puisse la faire descendre.

3. Les Négres affûrent que la Gambra vient des Mines d'Or, douze journées au-dessus de Barrakonda, & qu'elle y est si petite, que les Oiseaux la traversent à pied. Il n'y a pas de Négres qui parlent ou qui la fassent sortir d'un

Lac. Comment reconnoître le Niger à cette peinture?

4. AUCUNE des Rivières qui se jettent dans l'Océan Atlantique au Nord de la Ligne, ne fort de la Gambra. A l'égard de celle du Sénégal, les François n'ont pas poussé leurs Découvertes au-delà de Galam, c'est-à-dire, à plus de cinq ou six cens milles; &, les lieux où ils se sont arrêtés touchans aux confins de la Barbarie, ils ont remarqué qu'elle y est partagée dans les sables & les déserts de cette Contrée, & qu'elle y est fort petite.

Réponfe de Moore à la première. Moore répond à la première de ces Objections, qu'il sçait par ses propres informations que les Mandingos n'appellent la Gambra que (d) Batto, c'està-dire, la Rivière par excellence; & que le nom de Gambra ou de Gambia, dont il croit que l'origine n'est pas plus ancienne que la première Découverte des Portugais, n'est en usage que parmi les Négres qui sont en Commerce avec les Européens.

Replique.

Réponse de

Moore à la se-

conde Objec-

tion.

REPLIQUE. C'est précisément ce qui est en doute; car Marmol assure que les Habitans appellent cette Rivière Gambu, du moins s'il faut s'en rapporter à d'Ablancourt, Auteur de la Traduction Françoise. les Auteurs de ce Re-

cueil n'ont pû fe procurer l'Original Espagnol.

A la feconde Objection de Stibbs, Moore oppose l'autorité de Léon, du Géographe Nubien, de Ludolphe, & d'Hérodote. Léon parloit avec certitude, puisqu'il avoit vû le Niger à Tombuto. Léon & le Géographe Nubien parlent de l'Isle d'Usil, qui fournissoit du Sel sur le Niger, & des Royaumes de Gualata & de Ghana, par lesquels ils font passer cette Rivière. Moore prétend que l'Isle d'Usil est celle de Joalli, à l'embouchure de la Gambra, & que Gualata & Ghana sont le Pays de Jaloss & Tani.

Replique.

REPLIQUE. On peut repliquer ici, 10. que quoique Léon eut vû le Niger à Tombuto, ou près de cette Ville, ce qu'il dit de fa fource ne porte pas sur son propre témoignage, & renferme même des contradictions; que d'ailleurs il ne fait aucune mention de la Gambra; en un mot, que le Niger n'a pas de rapport à l'Objection. 20. Tout ce que Moore ajoûte peut être certain, fans que la Gambra en foit moins une Rivière séparée; car les Auteurs qu'il cite ne disent pas que le Sel vînt par la Gambra; & s'ils l'avoient dit, on feroit assez bien fondé à les accuser d'erreur ou d'imposture, puisque les Cataractes & les Basses auroient été des obstacles insurmontables pour le transport, & que la méthode présente des Négres est de porter le Sel par terre. Les suppositions par lesquelles Moore veut soûtenir son argument, sont non-seulement fans preuves, mais même fans vrai-semblance; car pourquoi veut-il qu'Ulil soit Joalli, & que Gaulata & Ghana soient le Pays de Jalofs & Tani? Il ne peut se fonder que sur une petite ressemblance entre les noms. Joalli, par lequel il doit entendre le Royaume de Joalli, n'est pas connu pour une Ifle:

(d) Jobson n'entendit pas d'autre nom parmi les Négres que celui de Gée ou Ji, qui si-

ffle; of qu'Uiii gation toml une qu' blance qu'en traire

Mo
gut fes
portoit
lui, les
aucune
trente
ajoûte
Lettre
A l'éga
prétenc
Gambre
qui s'ac
au lieu

Rer parce q bra dan vrai que taines of dans la réponse les Mai merce à d'auti

ENF preuve de la G Découvement q foit pas

revient même Géogra tient à a déja

REI

OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. V. 79

s que les Géo.

de commundre.
douze jour.
S Oifeaux la
ent fortir d'un

nu Nord de la rançois n'ont plus de cinq ax confins de & les déferts

r ses propres
Batto, c'estGambia, dont
couverte des
imerce avec

ol affüre que en rapporter s de ce Re-

e Léon, du avec certituphe Nubien s Royaumes re. Moore Gambra, &

û le Niger à
e pas fur fon
d'ailleurs il
n'a pas de
re certain,
Auteurs qu'il
ent dit, on
que les Catae transport,
re. Les supnon-seulequoi vent-il
fs & Tani?
ms. Joalli,
u pour une

Ifle;

Isle; ou du moins il n'est séparé du Continent que par une Rivière; au-lieu qu'Usil, suivant la Géographie du Nubien, est située à une journée de navigation de l'embouchure du Nil, que par une autre erreur ce Géographe sait tomber saussement dans l'Océan Occidental; de sorte qu'Usil seroit plûtôt Sal, une les siles du Cap-Verd. A l'égard de Jaloss & d'Yani, qu'elle ressemblance y peut-on trouver avec Gualata & Ghana? Moore n'en peut supposer qu'en prétendant que le G a la sorce de notre consonante J. Mais au contraire G est une gutturale des Arabes, comme nous l'avons déja sait observer.

Moore répond à la troitième Objection, que les Négres dont Stibbs regut ses informations étoient probablement des Marchands, que leur intérêt portoit à lui cacher le Pays où ils éxerçoient le Commerce: mais que pour lui, les Jonkos ou les Marchands auxquels il s'adressa, sçachant qu'il n'avoit aucune vûe qui pût leur nuire, ne firent pas disficulté de lui déclarer qu'à trente journées de Joar il y a trois grands Lacs près desquels ils passent. Il ajoûte que c'est l'opinion générale du Pays, & donne ici pour preuve une Lettre du Général Rogers, qu'il ne rapporte pas néanmoins dans son Journal. A l'égard des Mines d'Or d'où les Négres de Stibbs sont venir la Gambra, il prétend que cela peut être vrai de quelque autre Rivière qui tombe dans la Gambra; mais que le véritable Canal du Niger, décrit par les Anciens, & qui s'accorde avec le cours de la Gambra, vient du Sud-Est de Barrakonda, au lieu que les Mines d'Or dont parle Stibbs, sont plûtôt vers le Nord.

Replique. La dernière partie de cette réponse nous paroît sans force, parce que de quelque point du Compas qu'on fasse prendre son cours à la Gambra dans le petit espace qui est connu au-delà de Barrakonda, il n'est pas moins vrai que si elle vient du Niger, elle doit rouler ses eaux pendant quelques centaines de Milles au Sud ou plûtôt au Sud-Ouest, & passer ainsi par les Mines, dans la supposition qu'elles soient plus au Nord. Sur la première partie de la réponse, on replique à Moore qu'il peut avoir été trompé comme Stibbs par les Marchands Négres. Ils sçavoient, dit-il, qu'il n'avoit aucune vûe de Commerce sur la Rivière; mais étoient-ils sûrs qu'il ne révelât point leur secret à d'autres Européens?

Enfin Moore répond à la quatrième raison, que Stibbs n'apporte aucune preuve de ce qu'il avance, c'est-à-dire, qu'aucune des autres Rivières ne sort de la Gambra; & qu'il sert peu d'alléguer que les François n'ont pas sait de Découvertes sur le Sénégal au-dessus de Galam, parce qu'il en résulte uniquement qu'ils ignorent ce qui est au-dessus de Galam, & non que le Sénégal ne soit pas une branche de la Gambra.

Replique. On convient avec Moore que la quatrième raison de Stibbs revient peu à la question, ou qu'elle n'est d'aucun poids. Mais on porte le même jugement d'une conjecture de Moore, sondée sur quelques mots du Géographe Nubien, qui est un Auteur sans autorité pour tout ce qui appartient à cette partie de l'Afrique; & d'une longue citation de Labat (e) qui a déja été résutée.

(e) Voyez ci-dessus, à la fin du Chapitre II. de ce même Livre.

ST1386.

Réponse de Moore à la troisième Objection.

Replique.

Réponse de Moore à la quatrième objection.

Replique.

Voyages de François Moure dans les Parties intérieures de l'Afrique, contenant la Description des Pays & des Habitans.

INTRODUC-TION.

Mérite de

der Ouvrage.

De quoi il est compoté.

Témoignage de Perez Ambasfadeur de Maroc, fur la Ville de Tombuto.

T'EST de l'Auteur même qu'on apprend les motifs qui l'ont porté à p. blier fon Ouvrage. Pendant qu'il se trouvoit sur la Gambra, il faisoit Journal de ce qui se passoit à ses yeux, moins dans la vûe de le donner a Public, que pour se former l'esprit, & fixer les événemens dans sa mémoire Il étoit alors fort jeune, avec trop peu de loifir & d'habileté pour faire de Observations dignes du Monde sçavant. Mais il assure que ca qui lui manqu du côté des lumières, est compense de beaucoup d'éxactitude & de bonne foi. Un autre mérite de sa Relation, c'est qu'elle est la dernière qui regard ces Contrées, & qu'elle nous représente leur état actuel. A son retour en Angleterre, l'Auteur se laissa persuader de la mettre au jour, parce qu'elle contient particulièrement la Description des Parties intérieures de l'Afrique: Pays peu connu, ou qui ne l'étoit que par des Relations suspectes, dont tout le monde vouloit approfondir la vérité.

MOORE a joint à fon Journal celui du Capitaine Stibbs, avec quelques extraits des Historiens & des Géographes anciens, tels qu'Hérodote, le Gio graphe de Nubie (a), Léon, furnommé l'Afriquain, & Ludolphe Auteur de l'Histoire d'Abyssinie. Ces passages, qui regardent le Niger & le Nil, dovent servir, dans les vûes de Moore, à nourrir l'ardeur & l'émulation pour les Découvertes. Il observe que s'il avoit eu ces Auteurs en Afrique, ils lu auroient servi de guides dans ses recherches, & l'auroient mis en état de rendre un meilleur compte de tout ce qui fait l'objet de ses remarques. Aussi paroît-il que les Notes dont son Ouvrage est enrichi, n'ont été composées qu'en Europe, sur la lecture des Ecrivains dont il regrette d'avoir été si mal-pourve dans son Voyage. Il s'efforce, dans ces Notes, de découvrir les noms modernes des lieux qu'il a trouvés dans les Livres anciens, & son opinion el toûjours appuyée de quelque preuve.

IL promet une Lettre du Général Rogers, sur l'idée que les Négres ont de certains Lacs, d'où ils font fortir la Rivière de Gambra. Mais cette pièce s'é tant égarée, il ne put se la procurer des Sécretaires de la Compagnie, quoiqu'ils lui eussent accordé des extraits de plusieurs Mémoires qui regardent le Commerce des Gommes. Outre la Préface, dans laquelle Moore expose ains les fondemens de sa Relation, on trouve à la tête de l'Ouvrage, qui est de dié au Duc de Montagu, une Lettre de fort bonne main, qui contient une vûe générale de l'Afrique, & de fes Habitans, avec la Conquête de la Barbarie par les Arabes, & des Royaumes Négres par les Mores. L'Auteur de cette Lettre nous apprend, fur le témoignage de l'Amiral Perez, alors Ambassadeur de Maroc à Londres, que la Ville de Tombuto éxiste réellement; qu'elle

(a) Cet Ouvrage est du douzième siècle. Parties Orientales de l'Afrique]. Mais fa principale utilité est pour quelques

OC

qu'elle of ce Prince du Pays; ces derni Impereu es recrue

Gambr s lieux e que la Dis plus

Nous eurs pié I. lour 2. Ren

3. Extr 4. Extr Oup de p

o. Que toutes les 7. Que

de Gomn 8. Jour 🕨 régne d o. Etab A l'égai

Journal plus op éthode, furt confu lui apparti Voyage de

mens dont ui regarde dans toutes L'Ouvi Ins la Préf

> mi est de celui de Géogra Ludolph meres. La Articles. I.

> ne. II. Le II. La Let Sambra. C ettres des

> commerc IV. Part.

quelques exote, le Goe Auteur de
le Nil, doiulation pour
rique, ils lui
état de renes. Aussi paposées qu'en
mal pourvi
s noms moopinion es

égres ont de tte piéce s'éagnie, quoiregardent le expose ainsi qui est détontient une de la Barba-L'Auteur de alors Amréellement; qu'elle OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. VI. 81

qu'elle est soumisse à l'Empereur de Maroc; qu'elle est gouvernée au nom de ce Prince, par un Bacha, qui est généralement de la race des anciens Rois du Pays; & que la plus grande partie de l'armée des Négres, qui a fait dans ces derniers tems une figure si éclatante dans cet Empire, où elle faisoit les Impereurs & les déposoit à son gré, avoit été levée à Tombuto, & tiroit ses recrues de cette Ville. On lit aussi dans la même Lettre que la Carte de Gambra, donnée par Moore, est composée d'après divers Plans levés sur les lieux par le Capitaine John Leach. Au reste cette Carte, quoiqu'aussi grande que la nôtre, n'est qu'un abrégé de son original, qui est quatre ou cinq bis plus grand.

Nous ajoûterons ici, pour la fatisfaction des Lecteurs, les titres de plu-

eurs piéces que Moore a cru devoir inférer dans fa Relation.

1. Journal du Capitaine Stibbs fur la Rivière de Gambra.

2. Remarques du Capitaine Stibbs, avec les observations de l'Auteur.

3. Extraits du Géographe de Nubie & de Léon l'Afriquain.

4. Extrait de l'Histoire d'Ethyopie, de Ludolphe, [qui s'est donné beaupup de peine pour découvrir les sources, & le cours du Nil.]

5. Paffage d'Hérodote.

6. Quelques mots de la langue des Mandingos, qui est la plus étendue de soutes les langues des Négres.

7. Quelques Lettres & quelques Mémoires, appartenans au Commerce

des Gommes.

8. Journal d'une personne qui sit le Voyage de la Rivière de Gambra sous

le régne de Charles II.

o. Etablissement de la Compagnie Royale d'Afrique à Jamessort, en 1730. A l'égard des Voyages particuliers de Moore, ils sont rapportés en sorme Journal, c'est-à-dire, avec un mêlange qui présente ensemble les matières plus opposées, suivant l'occasion que l'Auteur avoit de les écrire. Cette éthode, ou plûtôt ce désaut de méthode, rendant la narration fort séche & surt consuse, on a pris le parti de ranger ici chaque sujet dans l'ordre qui lui appartient, & de diviser l'Ouvrage en deux parties; l'une qui contient le Voyage de l'Auteur, depuis l'Angleterre jusqu'à l'Isle James, & les événemens dont il sut témoin pendant le séjour qu'il sit dans cette Isle: l'autre, qui regarde ses divers Voyages d'un Comptoir à l'autre, & ses observations dans toutes ces courses.

L'Ouvrage de Moore a paru à Londres en 1738, (in-8°, 418 pages ans la Préface & les Lettres). [Il est divisé en trois parties. La première, ai est de 305 pages, contient le Journal même de Moore, de 234 pages, celui de Stibbs de 71. La seconde partie est de 90 pages, dont l'Extrait a Géographe de Nubie en remplit 15; celui de Léon l'Afriquain 63; celui e Ludolphe, 6 i; celui d'Herodote i; & le Dictionnaire Mandingo les 4 dernières. La troissème partie est un Appendix de 22 pages, & contient cinq Articles. I. Le contract que l'Auteur sit en 1730 avec la Compagnie d'Afrique. II. Les instructions qui lui surent données, lorsqu'il sut nommé Facteur. II. La Lettre d'un Anonyme à Mr. Hook, sur la découverte de l'Or de la Gambra. C'est la-même qui a déja été insérée ci-devant. IV. Des Extraits de lettres des Marchands, écrites de la Gambra à la Compagnie d'Afrique sur commerce des Gommes. V. l'Etablissement de la Compagnie à Jamessort IV. Part.

INTRODUCTION.

Carte de

Pièces jointes à la Relation.

Méthode à laquelle on s'attache ici.

Planches qui ornent l'Ouvrage de Moo-

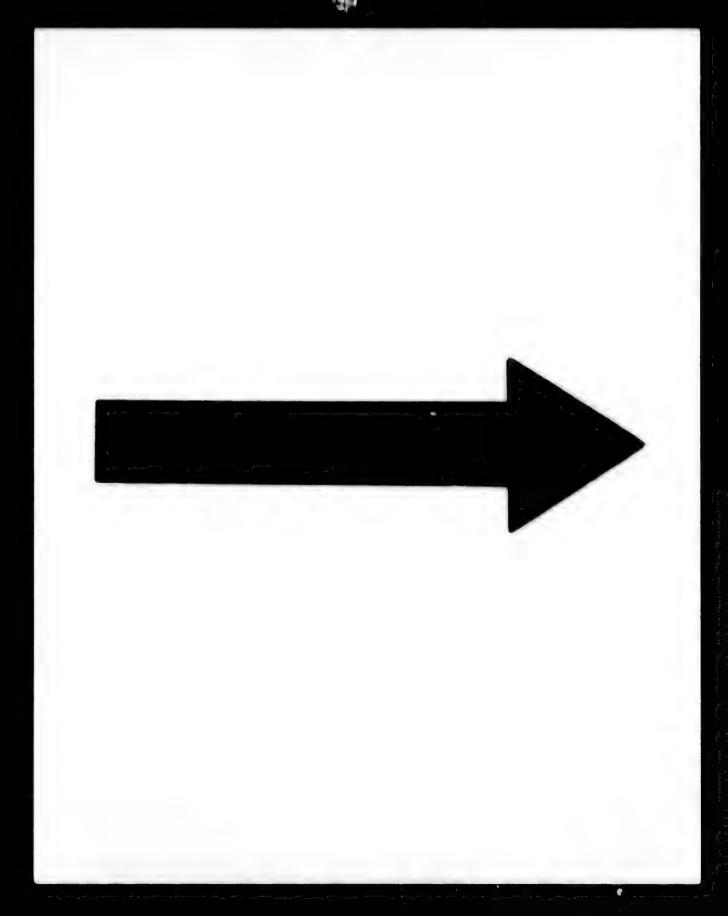

MIO LIE LE PER LO LIE LE PROPERTIE LE PROPER

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OIL SELECTION



INTRODUC-TION. en 1730.] Le Livre est orné de douze Planches, outre la Carte. 1. Vûe de Jamesfort, au Nord-Nord Ouest. 2. Plan de l'Isle James. 3. Vûe de Jamesfort du côté du Nord. 4. Vûe de la Ville de Foulis, & des Plantations voifines. 5. Un Négre, montant sur un Palmier. 6. Oiseau inconnu, pris sur la Gambra. 7. & 8. Insectes extraordinaires. 9. Plan de Yamyamakonda. 10. Portrait de Humey Haman Seaka, Roi de Barsalli. 11. Oiseau à couronne.

O

'il fo

oit é

cran

APR

is p

19, 24, Ima, ta le

indo

LE 2 iseau

ine fe

fieur

terre

la C

t vis

rie,

r, ils

reren

le n

E le

on.

t pré

du Pa

on a c

ar tab

r un moie

ules,

s grat

pient

Four

es Huî

êchoit :

e-vie fe

méme

e pour

uelqu'ui

ermissio

LE I

Avantur

la j reni

g. I.

MOORE. 1730.

En qu'elle qualité l'Auteur se rend dans l'Isle James.

Tempête qui le jette à Cadix.

Ses Observations dans cette Ville. I mois de Juillet 1730, François Moore, après avoir fait connoître fa capacité par les preuves ordinaires, s'engagea pour trois ans au service de la Compagnie Royale d'Afrique, en qualité d'Ecrivain dans l'Ille James. Il partit de Londres le 2 de Septembre, pour s'embarquer à Grave send, sur la Dépèche, Vaisseau de la Compagnie, commandé par le Capitaine Hall. L'ayant trouvé parti pour les Dunes, il se rendit par terre à Deal, or il stu reçu à bord. On mit à la voile le 10, avec un tems favorable. Mais on sur repoussé, la nuit suivante, par des vents impétueux, qui retinrent le Vaisseau à l'ancre jusqu'au 18. Le 20, à la pointe du jour, on apperçut l'Ille d'Olderney à cinq lieuës de distance. Le matin du jour suivant, on découvre la haute terre de Plymouth, à six ou sept lieuës. Le 2 d'Octobre, on essur une violente tempête, qui dura jusqu'au sept. Cadix se trouvant le Port le plus voisin, on prit le parti d'y relâcher. Il fallut s'y sonmettre à la visite de Officiers de Santé, a l'on acheta par cette incommode cérémonie la libere de descendre au rivage.

Moore apprit que la Garnison de la Ville étoit composée de deux Régimens. Mais il avoit besoin de cet avis pour donner le nom de Soldats à que ques misérables, accablés de misère & d'années, qui n'avoient pas la forc de soutenir leurs armes. Les fruits, tels que les Pommes, le Raisin & le Grenades, étoient en abondance à Cadix, excellens & à bon marché. Le vir y étoit aussi fort bon, mais assez cher, puisqu'il se vendoit quatre schellin le gallon; le pain aigre & mal-paîtri. Moore eut l'occasion de voir deux en terremens, qui n'avoient aucune ressemblance avec ceux d'Angleterre. Un des deux morts, après une Messe chantée sur le cadavre, sut porté dans un cercueil couvert de peau, sous une voûte fort éloignée de l'Eglise, où l'ou ne voyoit point de sosse, sous une voûte fort éloignée de l'Eglise, où l'ou ne voyoit point de sosse sur le cens têtes, rangées l'une sur l'autre, comme de boulets de canon dans un Arsenal. Là, les porteurs, secouant le corps su leurs épaules, le jettèrent hors du cercueil, & sortirent avec tous les spectateurs, en sermant la porte sans autre cérémonie.

L'AUTRE mort fut accompagné d'environ cent Prêtres, tous un flambeau la main, & conduit dans l'Eglife même au bord d'un trou de deux pieds equarré, où les Porteurs laissérent glisser [le Corps, revêtu du drap mortuaire, & tiré de] son cercueil, les pieds devant, & sermèrent aussi-tôt l'entré Moore jugea que c'étoit celle d'un caveau. [On voit par ce récit qu'il avoit besoin de voyager, pour acquérir un peu d'expérience.]

It observe qu'il est fort dangereux à Cadix de passer trop tard dans les rust pendant la nuit. Dans l'espace de six jours, deux personnes y surent assaille nées: L'un étoit Anglois. On l'exposa dans une Place publique, pour attende e. 1. Vûe de l'ûe de James. antations voinnu, pris fur umakonda. 10, couronne.

fait connoître
cois ans au fer
ain dans l'Ifle
quer à Grave
ar le Capitaine
re à Deal, oi
orable. Mai
qui retinrent le
apperçut l'Ifle
on découvri
ore, on effun
vant le Port le
e à la visite de
onie la libere

de deux Régisoldats à que la pas la force Raisin & le marché. Le viruatre schelling e voir deux et gleterre. Un porté dans un glife, où l'or nais seulement e, comme de la le corps su cous les spectations les spectations de la corps su cous les spectations de la corps su consenior de

deux pieds et drap mortual affi-tôt l'entrét récit qu'il avos

rd dans les rues y furent affallipour attendre n'il fût reconnu, & pour recueillir de quoi fournir à fon enterrement. Il voit été blessé d'un coup de Spada, qui entrant par l'œil gauche avoit traversé crane. L'autre étoit Espagnol.

Après avoir renouvellé leur provision d'eau & réparé leurs voiles, les Anses partirent le 13, mais ils furent retardés plusieurs jours par le calme. 19, ils essuyèrent un tonnerre affreux, avec beaucoup d'éclairs & de pluye. 24, une voye d'eau les mit en danger. Ils découvrirent le lendemain lma, une des Canaries, à la distance d'environ six lieues. Ferro se préta le lendemain, dans un tems fort obscur. Le tonnerre & la pluye ne les indonnèrent pas durant trois jours.

Indonnèrent pas durant trois jours.

Le 2 de Novembre ils passerent le Tropique du Cancer, où ils virent liseau nommé le Tropique, remarquable par sa queuë, qui est composée me seule plume. Ils surent amusés par la chasse des Poissons-volans, dont sieurs voloient l'espace d'un demi-mille. Le même jour, ils découvrirent terre près du Cap Blanc, à six lieuës de distance. Le 6, ils s'approchèrent la Côte vers l'embouchure du Sénégal, & le jour suivant, ils se trouvènt vis-à-vis les deux monts du Cap-Verd. Le 9, ils virent le Cap Sainte-rie, qui forme la pointe Sud de la Rivière de Gambra, & le soir du même r, ils jettèrent l'ancre à l'embouchure de cette Rivière. Ensin le 10, ils rèrent dans le Canal, en côtoyant la rive. Le Pays leur parut fort agréable, le mélange des bois & des campagnes couvertes de ris, qui étoit alors sa plus belle verdure. Ils passèrent l'Isle Charles après-midi; & le foir, ils

rent l'ancre près de l'Isse James.

Le lendemain au lever du Soleil, ils faluèrent le Fort de sept coups de on. On leur en rendit cinq. Les Passagers descendirent aussi-tôt, & sur présentés au Gouverneur. Moore fait ici la Description de l'Isse, du Fort du Pays sur les deux bords de la Rivière; mais elle n'ajoûte rien à celle on a déja lûe dans les Relations précédentes (a).

It sut logé commodément près du Comptoir, avec les autres Ecrivains, ar table étoit sort bien servie de provisions fraîches, car on tuoit chaque run Bœus. Les Négres apportoient de la volaille au Fort; & ceux qui moient pas le Bœus, avoient la liberté d'acheter à fort bon marché, des ules, des Canards, & dissérentes sortes de gibier. Les légumes étoient sours gratis, comme le Bœus & le pain, par les Officiers de la Compagnie, qui les oient des jardins de Jissray. Il y avoit dans le Fort une provision de farine, Four & des Boulangers, de sorte qu'on y avoit du pain frais tous les jours. es Huîtres y étoient en abondance, & pendant la basse marée chacun en êchoit soi-même aux pointes Nord & Nord-Ouest de l'Isle. Le vin & l'eau-e-vie se vendoient à bon marché. Mais l'Auteur conseille à ceux qui feront même Voyage de se pourvoir de lits, de cossres, & d'habits. [On s'accorpour le blanchissage de son linge avec des Femmes de Jissray; & quand uelqu'un a des affaires dans cet endroit, le Gouverneur lui resuse rarement la ermission d'y aller.]

Le 12, Harrison troisième Facteur du Comptoir, partit sur la Chaloupe Avanture, pour se rendre à Tankroval, Ville de la rive du Sud, à douze

MOORE. 1730.

Mauvaise police à Cadix.

Oifeau & Poiffons du Tropique.

Moore arrive à Jamesfort.

Il s'y établic commodement.

<sup>(</sup>a) D'ailleurs il y a été cité pour les confirmer.

0

être f

ont le

rbes ,

rec er

ndit

it a

t qu

LEI

t s'af

s eff

t fix

ces :

pitair

Dis, 1

oit à l Chalo

ouvère

t faire

est-à-d

prêta

nlager

moitie

fcendr èrent

dans

oient p

LE IS

llon Fr

ndus d

tté l'ar vec tou

ord Fra

ia, fit

t falué

erfes ra

a poudr

es voisi

our hal

k une c

es piede

endoit

avec une

bours M

trois fen

MOGRE. 1730.

Divers inci-

Incendie du

François d'Albreda.

Comptoir

lieuës de Jamesfort. Le 13, on vit arriver de St. Jago, une des Isles du Cap-Verd, quelques Mâçons Portugais, que le Gouverneur avoit demandés pour les réparations du Fort. La nuit suivante, les Sentinelles donnèrent vivement l'allarme à l'occasion de quelques efforts que les Esclaves Négres avoient fait pour s'échaper. Les plus mutins surent chargés de chaînes, & le ches de la révolte, qui étoit tombé plus d'une sois dans la même saute, sut condamné à recevoir cent coups de souët. Le 16, Hamilton, autre Ecrivain, arrivé sur le même Vaisseau que Moore, reçut ordre de se rendre à Tankroval à la suite d'Harrison, pour l'aider à l'établissement d'un petit Comptoir, que le Gouverneur vouloit opposer aux entreprises d'Antoine Vas, Portugais. Ce Négociant, qui étoit riche de dix mille livres sterling, faisoit depuis long-tems un Commerce particulier avec les Vaisseaux Anglois d'Interlope.

Le 17 de Novembre, on vit les flammes s'élever avec des tourbillons de fumée au-dessus du Comptoir François d'Albreda. Le Gouverneur de Jamesfort se hâta d'y porter du secours, accompagné de douze Soldats. Mais leur affistance n'empêcha point que l'édifice ne sût fort endommagé, & qu'il ne

périt un Esclave sous les ruines.

LE Gouverneur se rendit le 22 à Jerga, [à quatorze lienës] dans la Rivière de Vintain, pour y traiter avec le Roi, de l'Etablissement d'un nouveau Comptoir. L'ancien édifice étoit en si mauvais état qu'il ne pouvoit plus être habité. On obtint du Roi la permission de le rétablir, & Banks, un des Sécretaires de la Compagnie, su nommé pour y faire sa résidence. Mais, dans ce Voyage, un Matelot, qui se laissa tomber de la Chaloupe, su tentraîné par les vagues. Le lendemain, son corps su trouvé stotant, & ses Compagnons prirent soin de l'enterrer sur la rive. Mais le 24, on le retrouva sort loin de sa fosse, à demi-dévoré par les Loups. Il avoit la tête, un bras, & la moitié de l'estomac emportés, [sans qu'on pût s'imaginer pourquoi le reste du corps avoit été plus épargné.] On lui creusa une sosse pur prosonde (b).

Moor è étoit passé le 20 sur la rive du Nord, pour visiter St. Domingo, Village composé de quelques Cabanes vis-à-vis du Fort, & qui fournit de l'eau à l'Isle James. Delà il se rendit à Jilsray, qui en est éloigné d'un mille & demi, en traversant des prairies où l'herbe a sept ou huit pieds de hauteur. Il vit, en chemin, quantité de Lezards, qui avoient la tête aussi jaune que de l'Or. Le 24, il alla, deux milles plus loin, jusqu'à Seaka, Ville habitée par quelques Portugais. Ils y ont une Eglise, mais dont ils sont

peu d'usage.

LE 3 de Janvier 1731, Stonebam, Capitaine du Brigantin le Jean-Marie, Vaisseau d'Interlope, qui étoit arrivé trois jours auparavant, sut arrêté à Jissray par les Habitans, pour s'être dispensé de payer les droits ordinaires au Roi de Barra. Le Gouverneur envoya l'Enseigne du Fort à son secours; mais on ne put obtenir sa liberté qu'en promettant de payer cent-vingt barres. Le même jour après-dîner, l'Auteur, avec l'Enseigne, nommé Kerr, & deux ou trois Soldats, voulut faire l'essai de la Chaloupe l'Isse James, qui avoit été nouvellement lancée. Mais il s'éleva un vent si froid qu'ils faillirent

Cosps d'un Anglois dévoré par les Loups.

St. Domingo.

Jilfray.

Seaka.

.

1731.

Un Capitaine Anglois est arrêté par les Négres.

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIL CHAP. VI. 85

Isles du Capemandés pour mèrent viveégres avoient s, & le chef ute, fut concre Ecrivain, ndre à Tanpetit Compne Vas, Porg, faisoit des d'Interlope, ourbillons de ur de James-

dans la Rint d'un noupouvoit plus inks, un des nce. Mais, pe, fut entant, & fes n le retroula tête, un aginer pourne fosse plus

s. Mais leur

& qu'il ne

f. Domingo, i fournit de é d'un mille eds de haute aussi jau-aka, Ville ent ils font

ean-Marie, ut arrêté à ordinaires on fecours; vingt barné Kerr, & ames, qui ils faillirent d'être l'être submergés. A leur retour, ils virent arriver au Fort, un jeune Eléphant ont les Négres faisoient présent au Gouverneur. On apprit aussi la mort de robes, Ecrivain de Joar, après une courte maladie qui lui venoit d'avoir bû rec excès. Le 10, Moore accompagna le Gouverneur dans une visite qu'il adit à M. de Tredillac, Capitaine du Saint-Michel, Vaisseau François qui bit à l'ancre au Port d'Albreda. Ils y furent retenus à souper, & ne revinte qu'à la fin de la nuit (s).

LE 15, un Sécretaire, nommé Rusting, qui dans une maladie mortelle ne t s'affujettir à garder sa chambre, sut emporté par la force du mal; mais s effrayé des Loups que de la mort, il demanda instamment que sa fosse t fix pieds de profondeur, pour s'affûrer en mourant de n'être pas dévoré r ces animaux carnaciers. Le jour fuivant, le Gouverneur accompagné des pitaines Levinstone & Jenkins, de l'Auteur, & de quelques autres Anpis, se rendirent à bord du Succès, Vaisseau du Capitaine Cummins, qui pit à l'embouchure de la Rivière. En revenant le lendemain au soir, dans Chaloupe l'Avanture, ils tombèrent sur les Rocs de l'Isle Charles, où ils se buvèrent tout-d'un-coup sur quatre brasses de fond. L'inquiétude leur ayant t faire des mouvemens trop précipités, ils se virent aussi-tôt sur le roc. est-à-dire, dans un danger qui augmentoit à chaque moment. Tout le monprêta la main au travail, fans excepter le Gouverneur. On prit le parti de ulager la Chaloupe, en précipitant dans les flots une provision de farine & moitié du lest. Enfin s'étant dégagé du péril à minuit, on prit le parti de scendre dans l'Isle pour y attendre le jour. Le matin, Moore & les autres, èrent plusieurs Oiseaux de Mer, & découvrirent un Cerisier, arbre fort radans le Pays. Le fruit n'en étoit pas mûr; mais l'arbre & les feuilles ressemoient parfaitement aux Cerifièrs d'Angleterre.

LE 19 de Février, on vit entrer dans la Rivière un Brigantin, avec Pallon François, qui portoit M. de Vans, Directeur général des Établissemens France au Sénégal. Il falua le Fort de sept coups de canon, qui lui furent endus dans le même nombre. Le jour suivant, il vint d'Albreda, où il avoit tté l'ancre, pour faire sa visite au Gouverneur Anglois. Il d'ina dans le Fort vec tout son cortége; & le Gouverneur s'étant rendu le jour d'après sur le ord François, y demeura jusqu'à minuit. Le 22, un des Empereurs de Foia, fit demander la permission de venir au Fort. A son débarquement, il it falué de cinq coups de canon, & reçu par le Gouverneur, qui avoit dierses raisons de le ménager. Son nom étoit Tassal. Il venoit demander de a poudre & des balles, pour se désendre dans une guerre qu'il avoit contre es voisins. C'étoit un jeune-Homme fort noir & de très-belle taille. Il portoit pour habit une espèce de hautes-chausses qui lui tomboient jusqu'aux genoux, une chemise de coton qui avoit l'apparence d'un surplis. Ses jambes & es pieds étoient nuds; mais il avoit la tête couverte d'un grand bonnet d'où pendoit une queuë blanche de Chévre. Il étoit venu dans un grand Canot. avec une escorte de seize Négres, armés de fusils & de coutelas. Trois Tambours Mandingos marchoient devant lui, en battant d'une seule main, & trois femmes, qui l'accompagnoient aussi, dansoient vivement au son. Il

MOORE. 1731.

Extravagance d'un Anglois.

Danger où leGouverneur se jette imprudemment.

Cerifiers rares dans ce Pays.

Le Directeur François du Sénégal arrive dans la Gambra.

Visite de l'Empereur de Fonia. passa la nuit dans le Fort. Le lendemain à son départ, il sut salué de neul

d'Empereur, & qu'il est reconnu dans cette qualité par les Rois voisins, qui

lui payent un tribut. Ses Etats n'ont pas beaucoup d'étendue, mais ils sont

fort peuplés. Ses sujets sont industrieux & livrés au Commerce. Le Pays leur

LABAT nous apprend que le Prince de Foigny ou de Fonia, prend le titre

MOORE.

Propriétés de son Pays.

Quelques

Anglois affas-

tinés par les

Jilfray, grande Ville.

Negres.

fournit les nécessités de la vie, avec assez d'abondance pour les partager avec leurs Voisins. Les grains, les fruits, les racines & les légumes y croissent de toutes parts, entre plusieurs belles Rivières qui donnent de la fécondité au terroir. Le vin de Palmier y est de la meilleure espèce, & se vend à fort bon marché. Les Bestiaux & la Volaille n'y sont pas plus chers. On trouve dans les Habitans de la douceur & de la civilité. Ils aiment les Etrangers, & particulièrement les François (d).

Le 28, Craigne & Colwell, Commandans du Brigantin le Rubis, sortirent de la Rivière pour faire voile à la Côte d'Or, où ils eurent le malheur d'être tail-lés en pièces par les Négres. Colwell y périt, avec la plûpart des Matelots Craigne, s'étant jetté dans la Chaloupe par la fenêtre de sa Cabane, se sauva avec un petit Négre qui le servoit. Le huit de Mars, on sit présent de deux Porc-épies au Gouverneur. Le même jour, un Ecrivain, nommé Johnson, su envoyé à Kolar, dans le Royaume de Barra, pour y établir un Comptoir; mais n'y trouvant point autant d'Yvoire, de Cire & de Gomme qu'on l'avoit espéré, la Compagnie, qui soupçonna ses Agens de quelque désaut de con-

duite, ordonna que cet établissement sût abandonné en 1733.

Moore se rendit, le 4 d'Avril, à Jilsray dans le Royaume de Barra. C'est une Ville assez grande, sur le bord de la Rivière, un peu au-dessous de l'Isse James. Elle est habitée par des [Portugais] Mandingos, & par quelques Mar hométans, qui y ont une assez jolie Mosquée. Le Comptoir Anglois est dans une situation agréable. Il a plusieurs Jardins qui fournissent des fruits & des

légumes au Fort.

coups de canon.

Le Gouverneur dîna le 18 au Comptoir François d'Albreda (e), Moore donne une idee magnifique de cette Fête. On fervit à dîner foixante-treize plats, & plus de trente à foûper. On tira, dans cet intervalle, plus de deux cens coups de canon. Ce fut au bruit de cette brillante artillerie que la femme d'un Anglois nommé Gilmore, accoucha d'une fille; & Moore fait remarquer que cette observation n'est pas inutile, parce que la mère & l'ensant s'étant conservés dans une parsaite santé, on demeura persuadé, contre l'opinion vulgaire, que les semmes blanches peuvent accoucher dans cette partie de l'Afrique sans qu'il leur en coûte la vie.

Le Général François étant venu prendre congé des Anglois le 20, il sut salué de treize coups à son débarquement, & du même nombre à son départ Le jour suivant, il mit à la voile pour St. Jago, à bord du Duc de Bourbon. En passant devant le Fort, il salua les Anglois de treize coups, qui lui surent

rendus.

Opinion fauf-

Festin ma-

gnifique, don-

né par les

François.

(d) Afrique Occidentale, Vol. IV. pag. 271.
(e) Albreda eft une affez grande Ville, à
un mille ou deux au dessous de Jamessort. La

Compagnie Françoise des Indes Orientales y a un Comptoir...

rem e la & , C apr ver éxe col, i, fi ond la r E 4 npto it br ent : qu'o avoit pea lieue ée fu fitual vière. ée qui Autru tion té le e tro perfr lkad du C Mo leme aux ule d ont en nolet. n diffe ête & ne bar

leurs che attache aussi pl de la t

LE

vaux (f) A

it salué de neuf

prend le titre ois voifins, qui , mais ils fon e. Le Pays leur partager avec y croissent de la fécondité au end a fort bon n trouve dans ingers, & par-

is, fortirent de eur d'être tail t des Matelou abane, se saurésent de deux ne Johnson , fut un Comptoir; e qu'on l'avoit léfaut de con-

le Barra. C'est essous de l'Ist quelques Ma glois est dans s fruits & des

(e), Moore oixante-treize plus de deux ie que la femloore fait reère & l'enfant radé, contre er dans cette

le 20, il fut a son départ ic de Bourbon. qui lui furent

Li

s Orientales ya

Le 15 de May, à la pointe du jour, Moore vit tomber de la pluye pour Moore r. première fois, depuis qu'il avoit pris terre en Afrique. Le foir du même Lée, Capitaine de la Perle, Vaisseau de Guerre, arrivé à l'embouchue la Rivière pour observer les Pyrates, aborda au Fort dans sa Chalou-& prit les informations qui regardoient son emploi. Le 20 de May, au Colling, Serrurier du Fort, s'étant enyvré dans une partie de débautira un coup de mousquet sur un Officier, & le manqua; mais la balaprès avoir failli d'en blesser deux autres, entra dans la Sale où le verneur étoit en compagnie. Cette offense parut demander une puniéxemplaire. Il fut enfermé dans une étroite prison, & chassé la corde col, du service de la Compagnie. On le fit partir, quelques jours as, sur le Vaisseau la Guines, qui faisoit voile en Angleterre. Stibbs. ond chef du Comptoir, dont la fanté avoit beaucoup fouffert du climat. la même occasion pour retourner dans sa Patrie. LE 4 de Juin, la Nymphe de Mer, Chaloupe de la Compagnie, revint du

nptoir de Jereja. Elle avoit été fort endommagée par le tonnerre, qui jit brife son mat, mis le seu à son Avant, & tue douze Poules qui se trouent sur le tillac. [L'Auteur prend quelquesois soin d'ôter l'air de puériqu'on pourroit trouver à ses remarques. Il observe ici que ] le tonneravoit brisé les os des Poules sans qu'il parût aucune trace de son passage a peau. Le 29, il accompagna le Gouverneur à Vintain, qui n'est qu'à lieuës de Jamesfort. Ils y arrivèrent en quatre heures. Cette Ville est ée sur la Rivière du même nom. Elle appartient à l'Empereur de Fonia. situation est sur le penchant d'une Colline, qui se termine au bord de la vière. Elle est habitée par des Portugais & des Mahométans. Sa Mosée qui est beaucoup plus belle que son Eglise, est couronnée d'un œuf Autruche au sommet. Vintain reçoit des provisions en abondance, de la tion des Flups. Le Canton produit beaucoup de Cire; unique motif qui a rté les Anglois en 1730 à s'y former un Comptoir. Au-dessus de la Ville. e trouve quelques arbres au milieu d'un beau tapis de verdure, ce qui rend perspective fort agréable. Le Gouverneur Anglois y sut bien reçu de Ikade & du Peuple. L'Empereur s'y rendit lui-même, pour régler l'affai-

du Comptoir. MOORE observa les usages des Habitans avec beaucoup de curiosité. L'halement du Peuple est un pagne de coton, qui tombe de la ceinture jusaux genoux, avec une autre pièce également informe qui leur couvre l'éaule droite. Tous les hommes ont le bras gauche nud. Mais les femmes ont entièrement couvertes, & leurs habits descendent jusqu'au dessous du nolet. Elles prennent beaucoup de soin de leurs cheveux, qu'elles coupent n différentes formes. Elles portent des Mouchoirs qui leur environnent la ête & laissent le sommet à découvert; ou au-lieu de mouchoirs elles ont ne bande de toile de coton bleuë ou blanche. Il y en a qui laissent croître eurscheveux, & les tressent comme on fait le crin des chevaux, & elles y attachent des brins de corail, ou d'autres bagatelles semblables. On en voit aussi plusieurs, sur-tout en remontant la Gambra, qui se chargent le dessus de la tête de grelots, semblables à ceux dont on orne les harnois de che-

vaux  $(f_i)$ . Les hommes ont des bonnets d'étoffe de coton, qu'ils ornent

(f) Au-lieu de cette Description de la coëf- fure des Négresses, le Traducteur a dit sim-

Punition éxemplaire d'unYvrogne.

Retour de Stibbs en Angleterre.

Effet fingulier du Ton-

Situation de

Usages de fes Habitans. M 0 0 R E.

de plumes, & de queues de Chevres. Leurs meubles ne font pas fort n cherchés. Ils consistent dans quelques petites armoires, qui contiennent les habits; une natte soutenue de quelques planches, pour leur servir de lit, grand vase de terre où ils conservent de l'eau; une ou deux calebasses, qu leur servent de tasses; deux ou trois mortiers de bois, dans lesquels ils piles leur bled; quelques mannequins pour l'y renfermer, & deux ou trois grande moitiés de calebasses qui leur servent de plats. Ils s'embarrassent si peu di masser des provisions, qu'ils vendent généralement ce qu'ils ont de superfi Dans un tems de famine, ils sont capables de passer deux ou trois jours à jeur L'Auteur en fut témoin l'année d'après. Mais ils ne peuvent s'abstenir de fa mer dans aucun tems. Ils cultivent eux-mêmes leur tabac. Leurs pipes fon d'une terre rougeatre; c'est-à-dire la tête, qui est tournée assez proprement Le tuyau est un roseau de cinq ou six pieds de long, Leurs Marchands, qu voyagent beaucoup, portent des pipes qui tiendroient demi-pinte. Les mis fons de Vintain ont sept ou huit toises de circonférence. Elles sont compo sées d'argile ou de terre grasse, & couvertes d'herbes ou de feuilles de l'a mier. Les portes en sont fort petites. Au lieu de tourner sur des gonds, et les coulent dans l'intérieur du mur. L'Auteur trouva toutes les maisons for nettes, mais infectées d'une odeur de poisson corrompu & d'autres alimen

Jereja & fa fituation.

Tankroval. Description de cette Ville.

LE 2 de Juillet, Moore partit de Vintain avec le Gouverneur pour se res dre par eau à Jereja. Ils furent accompagnés de l'Empereur jusqu'à leur Baque. Jereja (g) n'étant qu'à huit lieues de Vintain, & à quatorze de l'Isle la mes, ils y arrivèrent le foir. Cette Ville, où les Anglois ont un Comptoir. est habitée par des Portugais & des Négres Bagnons. Le Commerce y est fon avantageux pour la Cire. Au long de la Rivière, le Pays est agréable & propre à la chasse. Moore y tua une Oye sauvage, qui pesoit vingt livres, à un Serpent verd de cinq pieds de long, qui étoit à dévorer un Lézard. 5, n'ayant pu trouver de Chevaux, pour voyager par terre, comme il se l'étoient proposés, ils descendirent la Rivière de Vintain dans leur Barque, & remontèrent la Gambra jusqu'à Tankroval. Cette Ville est agréablemen située sur la rive. Sa longueur est d'un demi-mille. Elle a, par derrière, i cinq cens pas de distance, une Colline couverte de bois, qui régne l'espace de quelques milles au long de la Rivière, & qui offre des promenades for agréables dans les grandes chaleurs. Tankroval est divisé en deux parties . l'une habitée par les Portugais, l'autre par des Mandingos. Les premiers, qui sont en assez grand nombre, ont une Eglise, & un seul Prêtre, dont le ministère est annuel. Tous les ans il lui vient un successeur de St. Jago. Le grand nombre de Canots que les Marchands de la Ville employent au Commerce de la Rivière, la feroit prendre pour un lieu extrêmement fréquenté. La maisons des Mandingos ressemblent à celles de Vintain. Celles des Portuguis

pliment que leur parure de tête n'est pas sans agrément. Pour nous conformer à l'Original Anglois, nous avons pris la liberté de retrancher cette phrase. R. d. E.

(g) Labat dit que Jereja n'est qu'à sept lieues de Vintain; qu'il donne son nom à un Royaume qui s'étend assez loin au Sud, où les François & les Angleis ont des Comptoins & que dans les querelles des deux Nations, l'Empereur ne manque jamais de les réconcilier, en prenant parti pour les plus foibles; parce qu'il trouve fon intérêt à les entrete nir en paix. Afrique Occidentale, Voi. IV. pag. 274.

t qua tre j is un tr à l LEI ar t neur. ord e tlois E 24 berts partit ns leu roir 1 nsey, r raif a de l fon, e de S Igol mosqu Bar Cha où les ient f on car QAR eu d'e de B . M étr rme aux des I ais qu t ma e aut

00

(b) Le er qu'il é a été parl IV. Pa

contre

dent 1

éables oces, is la C

onne à

pas fort it tiennent leur vir de lit, = alebasses, o quels ils pile trois grande nt fi peu di nt de superfli is jours à jeur abstenir de fa ars pipes for z propremen lerchands, or inte. Les mie s font compo enilles de Pa des gonds, é s maifons for autres alimen ur pour fe res fqu'à leur Ba ze de l'Isle la un Comptoir, nerce y eft for gréable & pro ngt livres, d n Lézard. L comme il k leur Barque, agréablemen r derrière, régne l'espace omenades for ux parties, l'upremiers, qui , dont le miago. Le grand au Commerce

> des Comptoins s deux Nations, s de les réconciles plus foibles; et à les entrete

équenté. La

des Portugais

nt quarrées, & fort commodes. Le Gouverneur Anglois, après avoir passé atre jours au Comptoir, rentra dans sa Barque pour retourner à Jamesfort; is un de ces orages, que les Portugais nomment Tornado, le força de rela-

ar à la Pointe de Seaka, à fix milles de l'Ille James. Le 19 de Juillet, Vermen, célèbre Négociant de Cachao, qui s'étoit renar terre à Jereja, vint conférer sur les affaires du Commerce avec le Gouneur. Le 13 d'Août, une jeune Esclave, qui étoit à se laver les pieds sur ord de la Rivière, fut emportée par un Requin, monstre marin, que les

lois appellent Sebark. E 24 d'Août, Moore reçut ordre du Gouverneur d'aller résider quelque s'à Jost, pour y apprendre la nature du Commerce sous la conduite de perts, & se rendre digne d'être bien-tôt revêtu de la qualité de Facteur. partit le 28 avec Roberts, qui occupoit depuis long-tems cet emploi. ns leur passage, ils essuyèrent de violens Tornados, qui les obligérent voir recours plusieurs sois à leur ancre. Ils rencontrèrent le Capitaine nsey, qui venoit de Joar, où il s'étoit sais de plusieurs Habitans, pour raison de l'injustice d'un Négociant nommé Serin Donso (b), qui ayant à de lui une somme d'argent, à condition de lui procurer une bonne carson, l'avoit indignement trompé. Toute la Ville, révoltée contre la pere de Serin Donso, le força de satisfaire Ramsey, & de racheter les Captifs. MOORE arrive au Port de Joar le 4 de Septembre, mais si tourmenté par mosquites & les mouches de sable, qu'à peine eut-il la force de se trasner Barque au Comptoir. Le même jour, (i) John Leach, Commandant Chaloupe l'Avanture, relâcha au même Port, en revenant de Fatatenoù les espérances du Commerce l'avoient conduit. Mais divers orages lui. ient fait perdre ses ancres, & l'avoient mis dans la nécessité de se servir on canon pour y suppléer.

QAR est situé dans se Royaume de Barsalli, à trois milles de Kower, au eu d'une belle plaine environnée de bois, qui servent de retraite à quande Bêtes farouches. On compte deux milles du bord de la Rivière à la . Mais la moitié du chemin le fait par eau, dans une Crique, ou un Caétroit, qu'à peine les Barques y peuvent parer. Le reste se fait à pied, orme une promenade fort agréable dans le tem de la sécheresse, mais suaux Inondations dans la faison des pluyes. La Ville de Joar est habitée des Portugais, qui l'avoient autrefois rendue florissante. Elle est tombée ais quelques années dans la dernière décadence. Il n'y reste pas plus de et maisons avec celle du Roi, & celle de la Compagnie, qui contient e autant d'édifices que toutes les autres ensemble. Un mille au-delà, on contre une chaîne de montagnes, couvertes d'arbres & de rocs, qui s'édent l'espace de cent lieues à l'Est. Elles offrent des promenades fort éables en Été; mais les pluyes y rassemblent un grand nombre de Bêtes oces, qui les rendent fort dangereuses. Ils se trouve beaucoup de Poisson s la Crique, & de Gibier dans la Plaine. L'eau de la Rivière est fort

onne à Joar.

IV. Part.

(b) Le nom de cet Homme semble inst- (i) C'est l'Auteur de la Catte de la Gamer qu'il étoit de la Nation des Serins, dont à bra, [publice par More.] été parlé ci devant.

M

MODER 1734

Polifon monftrucux nomme Require ou Sebark.

Moore va réfider à Joar.

Il y arrive fort incommodé des mou-

Description

MOORE. 1731.

Le Roi de Barfalli vient au Comptoir Anglois.

Tyrannies que l'Yvrognerie lui fait éxercer.

Querelle de Moore avec le Frère du Roi.

Violence de ce Prince. It est puni,

QUATRE jours après l'arrivée de Roberts & de Moore, le Roi de Bar. falli arriva dans cette Ville, accompagné de ses trois Frères, Bumey Hama Seaka, Bumey Haman Bonda, & Bumey Loyi Eminga. Ils étoient escortes & cent Chevaux & d'autant de Négres à-pied. Quoique la Maison du Roi fit commode, il voulut se loger dans le Comptoir. Non-seulementil s'emparada lit de Roberts, mais s'étant enyvré le foir, il fit tenir ce l'acteur par fa gens, & lui prit dans sa poche la clef du Magasin, dont il se servit pour es lever [ tout ce qui lui plut, & entr'autres ] un Baril d'Eau-de vie. Cette provision ne lui dura que trois jours, au bout desquels il recommença les reches ches. Harrison, autre l'acteur Anglois, qu'une maladie dangereuse retenoit au lit, avoit dans sa chambre une cantine qui contenoit quelques bouteilles à la même liqueur. Sa Majesté l'ayant apperçue ordonna qu'elle lui fut appor tée, malgré la réfistance du malade, qui s'efforça de lui persuader que s cantine contenoit des papiers d'importance. Le Monarque protesta de sonco té qu'il scavoit trop bien distinguer les reservoirs de liqueurs; & se saissiffan de ce trésor, il ne cessa pas d'être yvre aussi long-tems qu'il lui resta de l'ess de-vie. Cependant il étoit trop généreux pour n'en pas offrir leur part am Facteurs. Ses gens, & même ses deux Ministres, dont l'un étoit Général de fes Armées, & l'autre Intendant de ses Finances, volèrent le Comptoir, 00 vrirent les armoires & les coffres, & s'accommodèrent de tout ce qui piqui leur avarice ou leur curiofité. Quelle apparence, pour quatre ou cinq A glois, de pouvoir rétister à trois cens Negres? Bumey Haman Bonda, u des Frères du Monarque, remplit sa bouche d'eau en seignant de boire, d la fouffla au visage de Moore. Le jeune Anglois sensible à cet affront, pri ele vase & jetta au Prince ce qui restoit d'eau. Ce fut le commencement de ne querelle fanglante. Le Prince tirant son couteau se précipta sur Moon pour le poignarder. Quelques Seigneurs Négres, qui avoient été témoins de cette scène, s'efforcèrent d'arrêter les coups. Ils n'y réussirent qu'à pein Enfin les plus sensés ayant représenté au Prince l'indécense de sa conduite exciterent si vivement sa honte & son repentir, qu'il se jetta aux pieds de Moore, en gémissant de sa faute, & ne voulut se relever qu'après en avoir obtenu le pardon. Il devint ensuite son meilleur ami. Une autre sois le mem Haman Bonda, vint fraper la nuit à la porte du Comptoir, le pistolet à main, en déclarant qu'il vouloit entrer dans la chambre du Roi son frère. Q Farrêta malgré ses emportemens. Le Roi, qui en sut informé le lendemain lui envoya défendre de se présenter devant lui, & le condamna le même jou à lui donner trois Esclaves.

CETTE Cour importune partit de Joar le 16, après avoir dépouillé Roberts de tout ce qu'il avoit dans sa chambre, jusqu'à ses Livres, que ces bigands voulurent vendre à un Marbut de Kower. Mais le Marbut leur dit que c'étoient des Livres de comptes; sur quoi ils les lui laissérent, pour les res

dre aux Anglois du Comptoir.

Lz 17 d'Octobre, Harrison fit le voyage de Jamessort, dans la seule vir de chercher du reméde à des maux terribles, qui lui étoient venus de l'exce des liqueurs sortes. Le 5 de Novembre à minuit, Moore se saisit d'un De mestique Négre qui avoit pris la clef du Magazin sous le chevet de Robert pendant son sommeil, & qui s'en servoit pour voler des marchandises. Le 11

atend resfo VA BI pre v ire , appo Jam qui ntant la m de La Curite nit po E 22 bre d on du gea M esfort arriv taine gens ce. Il exte qu urpris

affa I

pitain er fes ardes. mêm r fes a & fus oyoit er Roi a Tom orté.

27 a

né la

cer le car le avoit l té malh poudre

L'expre eine qu'on fe dispense Auteur, R.

Roi de Bar. Bumey Hamu t escortes de n du Roi file il s'emparada cteur par fo ervit pour es e. Cette proica les recherreule retenoit bouteilles de lui fut apporrfuader que fi esta de son co & fe faififfan resta de l'eas leur part am oit Général de Comptoir, ou t ce qui piqui e ou cinq As n Bonda, w de boire, d t affront, pil encement d'e ota fur Moon été témoins di nt qu'à peint e fa conduite. aux pieds à après en avor e fois le ment e pistolet all

dépouillé Ro , que ces bri ut leur dit que pour les re

fon frère. a

le lendemain

le même jou

s la feule vi nus de l'exce aisit d'un Do et de Robert ndifes. Le 11

saffa une Autruche per Joer, chargée ( ) d'un Homme qui l'amenoit de atenda , d'où Comer , Chef du Comptoir , l'envoyoit au Gouverneur de pessort. Le 3 de Janvier, le Gembre, Vaisseau de la nouvelle Angleterre, va au Port de Joar, avec sa cargaison de Sel & de (1) Rum. Le 18, per vit présenter au Roi de Barsalli un Chameau d'une grosseur extraorire, de la part du Damel (m) de Kayor, Roi voisin du Sénégal. Ce 80. apporta le sujet d'un chagrin fort sensible à l'Auteur, par la mort de ghton, fon intime ami, qu'il avoit laissé dans la meilleure santé du mon-Jamesfort. [ Il en rapporte les circonstances, pour servir d'exemple à qui employent les remédes de la Médecine sans précaution.] Houghton intant indisposé pendant la nuit, pria un de ses amis, qui avoit son lit la même chambre, de lui donner dans un verre d'eau, quelques goutde Laudanum qu'il avoit apporté d'Angleterre. L'autre, qui étoit dans scurité, versa le Laudanum au hazard; & le malheureux Houghton s'ennit pour ne se réveiller jamais.

z 22 Janvier, on vit revenir à Joar Je Roi de Barfalli, avec un grand bre de ses Sujets qu'il vouloit vendre pour l'Esclavage. Il se mit en poson du Comptoir Anglois, comme il avoit fait la première fois; ce qui gea Moore de dépêcher un de ses gens au Gouverneur & au Conseil de esfort, pour leur demander quelque reméde contre cette perfécution. Il arrivé à Joar une Chaloupe Angloife d'Interlope, commandée par le taine Clarke. Le Roi faisst l'occasion qu'elle lui présentoit de mortifier gens de la Compagnie, en affectant de commencer son Commerce avec ce. Il prit même des manières fort hautes avec Roberts & l'Auteur, sous exte qu'ils l'avoient offensé en faisant conduire au Fort le Négre qui avoit

jurpris dans le Magazin. 27 après-midi, il arriva au Port de Joar un Vaisseau de la Compagnie ne la Réputation, avec une cargaison d'environ six mille Barres. Mais pitaine apprenant la conduite du Roi, ne jugea point à-propos de déer ses marchandises, & prit le parti d'attendre qu'il se fût retiré avec ardes. Cependant ce Prince continua de commercer avec Clarke, & même les Facteurs du Comptoir de lui prêter leur Magazin pour y fes marchandifes. Il s'y renfermoit souvent avec son cortége, pour & fumer. Un jour qu'il y étoit en débauche, il prit un mousquet, qu'il pyoit pas charge, & tirant au hazard, il blessa Tomba Mendez, fils du er Roi de Barfalli par une femme Portugaise.

Tomba Mendez, étoit l'Auteur de toutes les violences où le Roi s'étoit orté. Dans la haine qu'il portoit aux Anglois, & qu'il avoit sans doute tée de sa mère, il l'excitoit à ne garder aucun ménagement pour le Compcar le Roi étoit de fort bon naturel, sur-tout lorsqu'il étoit sobre & avoit la liberté de suivre ses inclinations. Moore lui représenta que s'il té malheureusement de l'autre côté du Magazin, la balle auroit traverpoudres, & n'auroit pas manqué de faire fauter tout l'édifice. Cette

1791.

Autruche für homme voya-

Indiferetion

Retour du Roi de Barfalli

Nouvelles infultes qu'il fait aux Fac-

Il se laisse conduire par Tomba Men-

<sup>)</sup> L'expression est si nette, que malgré eine qu'on sent ici à croire ce fait, on ne se dispenser de le rapporter dans les termes Auteur. R. d. T.

<sup>(1)</sup> Liqueur extraite du Sucre. R. d. T. m) Moore dit le Roi de Damel. Mais on a déja remarqué que c'est une erreur.

M 0 0 1 4.

idée l'ayant effrayé, il reprocha aux Anglois de tenir des armes chargées, & leur demanda le c'étoit contre lui qu'ils uloient de cette précaution; comme fi ses rapines continuelles, ne les eussent-pas mis en droit de penser à leur désense. Un de ses Officiers avoit la cles du Magazin, & l'ouvroit chaque nuit pour y dérober quelques marchandises. Tous les Domestiques Négrei du Comptoir avoient pris la fuite, dans la juste crainte d'être vendus pour l'Esclavage.

Réfolution des Frêteurs après fon départ. CEPENDANT les Troupes de Barfalli partirent le 3 de Février, mais come fut qu'après avoir ouvert le Bureau de Moore & ceux de Roberts & d'Harrison, d'où ils enlevèrent en marchandises & en autres effets de la Compagnie, jusqu'à la valeur de deux cens barres. Ces trois Facteurs prirent ensin la résolution de décharger le Vaisseau, après avoir fait l'Inventaire des marchandises qui restoient dans le Magazin; & Moore avec le Capitaine Boyr, qui commandoit le Bâtiment, se rendirent à Jamessort, pour informer le Gouverneur de la situation du Comptoir. Ils y arrivèrent le 11 de Février; mais le Gouverneur étoit parti depuis quelques jours pour Barring-ding, Ville du Royaume de Barra, où d'autres affaires l'avoient appellé. Il ne revint que le 14.

In so passa quinze jours avant que le Conseil de Jamessort eut trouvé le moyen de remédier aux désordres de Joar. Il avoit été si peu satisfait de l'inventaire des marchandises qui restoient au Magazin, que rejettant une partit de la fraude sur les anciens Facteurs, il résolut d'ôter la direction du Comptoir à Roberts & d'en revêtir Moore. Les ordres du Gouverneur surent expédiés dans cette vûc. Moore, qui en étoit l'objet principal, en sut aussi le porteur. Les vents contraires lui sirent mettre cinq jours dans le voyage, pendam lesquels il observa que l'eau étoit somache jusqu'à quarante lieués du Fort. Ensin s'étant rendu à Joar, il présenta ses Lettres au Facteur Roberts, qui sut mécontent de la disposition du Conseil, qu'ayant pris un habit de Négre, il prit le parti d'aller vivre à Kower.

Situation de Kawer.

Moore eft

nommé Chef

du Comptoir.

CETTE Ville est à trois milles de Joar, & n'en est séparée que par un plaine, où l'on ne voit aucun arbre, mais qui est couverte de la plus belle herbe du monde. Aussi forme-t'elle un lieu charmant, pour la promenade à pour la chasse. La Ville est divisée en trois parties, qui sont distinguées par différens noms; Kower, Jonakonda & Tourakonda. La première & la dernière sont habitées par des Mahométans, & l'autre par des Jalloss. Chaque partie n'a pas moins d'un mille de tour. Elles sont situées toutes trois au pied de plusieurs Collines à l'Ouest, avec une plaine d'excellent pâturage à l'Est. On y sait de très-bonnes étosses de coton. En un mot, c'est la principale Ville de la Gambra, & la plus célèbre pour le Commerce.

Le 22 de Mass, on reçat avis à Joar, que Major, Capitaine du Bâtiment de la Nouvelle Angleterre, avoit été massacré par le Peuple de Kassan, à l'instigation de Choquo Vas, Portugais établi dans cette Ville. Le 23, Péarson, autre Capitaine Anglois, avertit Moore que sur quelques discours qu'il avoit entendu tenir en Portugais aux Habitans de Kower, il ne doutoit pas que le Comptoir de Joar ne sût menacé de quelque insulte, par le conseil de Roberts qui ne resplicat que la vengeance, & l'exhorta beaucoup à se tenir su ses gardes, Moore aima mieux s'exposer à toutes sortes d'événemens que d'abandonner le Comptoir au pillage. Le même jour, il vit arriver treize Jalloss.

Roberts tourne sa vengeance contre Moore. qui s'ét pour fo d'un V gant de faivi le

Moe Compto nouvel gazin p iudace. fabitan Lz 5 pagnie

Davis

oit dan

u'avec ne pour e mêm Mais n' pas trou e cache coupabl incère. Moore. alloient fe rendr gleterre mois. gréable qu'il tire e a troi flanquée Moulque bonne d tons voi respecté & le Sia retira de core en plus paif

" IL " ble; " quefo " nos p

Peuple

venu l'a

foin d'éc

,, Neve

ier, mais ce erts & d'Hare la Compaprirent enfin ire des marpitaine Boys, informer le de Février; ag-ding, Ville ne revint que

tisfait de l'inant une partit
on du Compr furent expéut aussi le porage, pendant
du Fort. Enrts, qui fut si
de Négre, i

que par un la plus belle promenade de fitinguées par la dernième Chaque partieu pied de plus l'Est. On y pale Ville de

du Bâtiment Kaffan, à l'ins23, Péarfon, urs qu'il avoit pas quele onfeil de Roà fe tenir fut mens que d'atreize Jallofs,

qui s'étant introduits avec violence, l'infultèrent & le maltraitèrent long-tems pour se faire donner de l'eau-de-vie. Il ne put s'en délivrer qu'avec le secours d'un Vieillard du Pays, qui représenta leur injustice aux Jalos, en les menagant de porter ses plaintes au Roi. Ils confessent, en se retirant, qu'ils avoient puivi les conseils de Roberts.

Moors vécut plusicurs jours dans ces allarmes. Tous les Domestiques du Comptoir s'étoient laissé séduire par Roberts, & l'avoient suivi dans son nouvel établissement. Il continua d'envoyer des Jaloss, pour voler le Mazzin pendant la nuit. Moore en surprit plusieurs, & punit sévèrement leur audace. Aussi-tôt Roberts donnoit avis au Conseil que Moore maltraitoit les Habitans du Pays.

LE 5 d'Avril, Harrison & Davis arrivèrent sur une Chaloupe de la Comagnie, avec ordre, pour Moore, de remettre la Direction du Comptoir Davis, & d'accompagner Harrison à Yamyamakonda. Le Conseil déclaoit dans sa Lettre, qu'il regardoit Roberts comme un homme perdu, & u'avec la misérable passion qu'il avoit pour les liqueurs sortes, la Compagnie ne pouvoit plus rien espérer de ses services. Cependant Harrison envoya e même soir à Kower, pour le faire presser de retourner au Comptoir. Mais n'ôsant paroître, il chargea le Messager de répondre qu'on ne l'avoit pas trouvé. Harrison sit renouveller ses instances. Dans l'impossibilité de e cacher, Roberts prit le parti d'obeir. Il reconnut qu'il s'étoit rendu coupable en s'absentant du Comptoir; & la force de ses remords le rendant incère, il confessa qu'il avoit envoyé plusieurs fois des Jalofs pour insulter Moore. Harrison lui déclara qu'à l'arrivée de Brown, dont Davis & Moore alloient prendre la place à Yamyamakonda, il s'embarqueroit avec lui pour se rendre au Fort, d'où le Conseil avoit résolu de le faire partir pour l'Angleterre, sar la Guinée, Vaisseau qui devoit mettre à la voile dans deux mois. Moore quitta Joar le 9. Il arriva le 10 à Yanimarrow, le plus agréable Port de la Rivière, par la beauté de sa situation, & par l'ombrage qu'il tire d'une multitude d'arbres. Le 15, il se rendit à Kassan, petite Vil-de à trois milles de Joar, sur la rive Nord de la Gambra. La pallissade flanquée de terre, dont elle est environnée, avec des ouvertures pour la Mousqueterie, & des Tours d'observation, la rendent capable d'une fort bonne défense. Aussi étoit-elle sans cesse en guerre avec quelqu'un des Cantons voifins. Les Agens & les Messagers de la Compagnie n'étoient pas plus respectés par ses Habitans. Mais en 1724 la plûpart furent saits prisonniers; & le Slati qui se nommoit Makamar, ayant été forcé de prendre la fuite, se retira dans une Ville nommée Medina, fur la Rivière Sami, où il vivoit encore en 1732. Depuis le même tems, celle de Kassan est devenue une des plus paisibles du Pays. Aussi-tôt que les Anglois y furent descendus, tout le Peuple s'étant assemblé autour d'eux, ils demandérent au Slati d'où lui étoit venu l'audace de tuer le Capitaine Major. Il fit une réponse que Moore prit foin d'écrire sur le champ dans ces termes:

"It y a peu d'années que cette Place jouissoit d'un Commerce considéra-,, ble; ce qui attiroit plusieurs Vaisseaux étrangers, qui maltraitoient quel-,, quesois les Habitans, & qui enlevoient sans droit & sans sujet nos amis & ,, nos parens. L'année dernière, votre Capitaine Stoneham, prit un de mes ,, Neveux, sous prétexte que le Seigneur Choque Var, Portugais qui demen-

[M 3.

M 0 0 R E.

Moore est envoyé à Yamyamakonda.

Roberts est condamné à retourner en-Angleterre.

Kaffan , Ville dangereufe.

Apologie que le Chef de Kassan fait de sa conduite. 1732.

, re dans cette Ville, ne lui avoit pas tenu fidélement sa parole. De même ,, votre Vaisseau de la nouvelle Angleterre commençoit à me traiter for , mal. Lorsqu'il fut arrivé dans mon Port, le Roi du bas Yani, dans la " Etats duquel cette Ville est située, m'envoya un Esclave à vendre. Je " menai au Capitaine Major. Mais comme il n'avoit pas de bonnes ma chandifes, ou du moins de marchandifes à mon gré, je différai le marchi jusqu'après la réponse que je voulois recevoir du Roi sur mes difficulté Le Capitaine ayant fouhaité que l'Esclave demeurât sur son bord jusqu'il " la réponse du Roi, j'y consentis. Le Roi me fit défendre de vendre l'El clave, parce qu'il n'étoit pas fatisfait des marchandises. Je retournai i bord pour communiquer cette réponse au Capitaine. Il se mit en colère & refusa de me rendre l'Esclave. Je ne me plaignis pas beaucoup; mais étant rentré dans la Ville, j'assemblai mon Peuple, & je lui expliquai k cas. Nous rappellâmes toutes les injures que nous avions reçûes d'u grand nombre de Commerçans particuliers, & nous prîmes la réfolution d'arrêter le Vaisseau. Le Capitaine fut tué dans l'action; & j'en en beaucoup de regret; mais je donnai fa Chaloupe, avec des provisions au reste de ses gens, & je leur laissai la liberté de partir (n).

TELLE fut, dit Moore, la réponse de Slati. Elle nous fit juger que le Habitans étoient résolus de soûtenir leur action; & nos forces n'étant pa suffisantes pour les réduire (0), nous prîmes le parti de retourner à bordé

de continuer notre voyage.

LE 16, Moore arriva devant Bruko, qui est située sur la rive Sud de la Gambra, dans le Pays de Jemarrew, à un demi-mille de la Rivière. L Compagnie y forma un Comptoir dans la même année; mais il fut brûle l'année suivante, & tout-à-sait abandonné en 1735. Moore s'y arrêta troi jours, & se rendit ensuite à Dubokonda, pour y conférer avec les Chess de cette Ville sur l'établissement du Comptoir à Bruko, qui est sous leur protection. Le 20, il fit voile à Kuttejar, où la Compagnie avoit autrefois ul Comptoir, qui fut détruit en 1725 par les Inondations, & transéré à Sami, fur la Rivière du même nom. Le 26, il arriva au Port (p) d'Yamyama konda.

Cette Ville est située sur la rive Nord de la Gambra, environ quarante milles par terre au-dessus de Bruko, & presqu'à la même distance au-dessou de Fatatenda. Trois milles plus loin, dans les terres, on trouve la Ville de Sutamor, près de laquelle est un Lac qui abonde en poisson. La Compagnie avoit établi en 1730, un Comptoir à Yamyamakonda. Il fut brulé & rebâti, deux ans après. Moore s'y arrêta, tandis qu'Harrison continut

ion voyage.

Eclairs prodigieux.

Moore star-

rête à Yamya-

konda.

Divers Comp-

toirs de la

Compagnie

Angloife.

IL se passa peu de nuits où l'air ne sût enslamé, aux environs de Yamyakonda, par une prodigieuse quantité d'éclairs. Moore les observa soignes fement,

(n) Ces gens se rendirent auprès de Moore, pendant qu'il étoit à Yanimarrew. de violence par un autre? Ce que dit Moore semble faire voir qu'il croyoient les Anglois autorisés à tenir à l'égard des Négres, une conduite aussi dure, que celle qu'ils bla-Hi[Voyez les Relations précédentes.]

moient dans le Roi de Burfalli, parce qu'ils en étoient les objets.

(p) La Carte le met à cinquante cinq milles par terre, c'est-à-dire en ligne droite. La ajoûtant un cinquième pour les détours de la Rivière, c'est environ soixante-six milles par eau OC

ment, Mumi pect d gnie, Le 10 le Ca da, d la Ri le te pe, u ger multi erent f èrent gros V res infe E 24 aucur or se re s le Re amakor line af gre. s un pe moitié ière, r, il du itué au dans gu'ils ngers ÉTO ore de romp , pou couch ice do Comm re. Ap gre s'e blie.

(q) C'est rû dans la

demain

, com ce, ord OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. VI. 95

ole. De même ne traiter for l'ani, dans le vendre. Jek e bonnes mar. érai le marchi mes difficultés n bord jusqu'i de vendre l'El e retournai i mit en colère. eaucoup; mais i expliquai k is reçûes d'u s la réfolution i; & j'en en es provisions

t juger que le es n'étant pa urner à bordé rive Sud de la

Rivière. La lais il fut brûle y arrêta trois c les Chefs de fous leur propit autrefois un féré à Sami, d'Yamyama

iron quarant ace au-dessou ouve la Ville n. La Com-Il fut brulé, rison continu

ns de Yamyaerva foignesfement,

lli, parce qu'ils

quante cinq milligne droite. En es détours de la fix milles par eauntes.]

ment, sans en pouvoir pénétrer la cause. Le 6. de May, il sut visité par Mumbo Jumbo, invention mystérieuse des Habitans (q) pour imposer du pect & de la foûmission à leurs semmes. Le 10, un Esclave de la Comgnie, étant à se laver dans la Rivière, sut emporté par un Crocodile. Le 10 de Juin, Harrison revint sur la Chaloupe l'Avanture, commandée le Capitaine Leach. Il avoit remonté vingt-deux lieues au-delà de Fatada, dans l'Esquif de la Chaloupe, pour faire de nouvelles Découvertes la Rivière; mais il avoit été arrêté par une chaîne de Rocs, qui avoit le terme de son voyage. Le soir, Moore ayant visité Harrison sur sa Chape, un affreux Tornado, qui s'éleva subitement, les mit dans le dernier ger Tandis qu'ils travailloient à s'en garantir, il entra dans la Cabane multitude étonnante de certaines Mouches à grandes aîles, qui se précierent sur les chandelles. Une partie s'y brûla les aîles. Celles qui se reèrent sur les tables, & dans d'autres lieux, ne parurent plus qu'autant gros vers, de l'espèce qui s'appelle Maggots. Il s'y trouva aussi plusieurs res insectes, que Moore prit plaisir à dessiner. R 24, les eaux de la Rivière commencèrent à s'enfler, & l'on ne vit

s aucun signe de la marée. Quelques jours après, Moore partit à cheval ir se rendre à Nakkaway. La première nuit, il arriva au Port de Bassi, is le Royaume de Tomani, au Sud de la Gambra, à quinze milles de Yamakonda par terre. Le chemin est couvert de bois, & traversé par une line assez escarpée. Moore n'eut pas d'autre logement que la Cabane d'un gre. Le lendemain, ayant laissé son Cheval à Bassi, il passa la Rivière s'un petit Canot; & marchant à pied l'espace de sept milles, moitié bois moitié plaine, il découvrit Nakkaway, Ville du baut Tani, au Nord de la jière, [dont elle n'est éloignée que de deux milles & un quart. Pour y arri, il dut passer par un chemin qui est en partie couvert de bois & en partitué au milieu d'une belle plaine sans arbres, & qui est ordinairement sous dans la saison des pluyes.] Les Habitans lui firent un accueil fort civil, qu'ils passent pour brutaux, & qu'ils soient en effet mal-disposés pour les mgers, comme la plûpart des autres Nations du même Pays.

ngers, comme la plûpart des autres Nations du même Pays. 'ÉTOIT autrefois l'usage du même Canton, & Moore ajoûte qu'il en reste pre des traces, que celui qui avoit vendu quelque chose le matin, pourompre son marché avant la fin du jour en restituant le prix qu'il avoit, pourvû qu'il ne manquât pas de saire sa demande avant que le Soleil couché. Le Gouverneur de la Compagnie Angloise en avoit sait l'expécce douze ans auparavant. S'étant arrêté à Nakkaway dans un Voyage Commerce, il y avoit acheté une Vache, qui ne lui avoit couté qu'une re. Après l'avoir payée, il avoit jugé à-propos de lui couper la queuë. Le gre s'en étant appergu, prit la résolution de tirer avantage de la coutume blie. Il retourna vers le Gouverneur; & seignant de vouloir marier le demain sa fille, à qui il étoit obligé de faire une dot, il redemanda sa Va-, comme le seul bien qu'il eût à donner. L'Anglois, sans se désier de l'arce, ordonna sur le champ que la Vache sut rendue. Ses gens l'amenèrent.

Mais

MOORE. 1732.

Mumbo Jumbo.

Retour de Harrison.

Tornado.

Mouches fingulières.

Voyage de Moore à Nakkaway.

Usage dont un Gouverneur Anglois est la dupe.

<sup>(</sup>q) C'est une imitation de l'Horey, qu'on sera mieux expliqué par l'Auteur. L'une la Relation de Jobson. Cet usage

Od

LE :

our fu

ment.

matir

di, i

ures

plus

ere. S

ondres

la féc

up mo

couv

la riv

abitati

uvre a

ns un

té de E

ilton de

rs, reg

Moo

ux jou

furpate

n Maît

ux cen

pi de V

n de fe

e loi q

usin,

le R

t dan

tre e

é de 1

noven

Téde

t d'au

is de

arquent

cette

enagem

us, il

eurs fo

nt oblig

r jusqu'

Moor

ère du c

ve, con

trouve

IV. Par

MOORE. 1732.

Vengeance

du Gouver-

neur.

Mais le Négre affectant beaucoup de surprise, déclara que ce n'étoit pu sa Vache, que la sienne avoit une queue, & qu'il étoit surprenant qu'on ches chât à le tromper. Le Gouverneur lui expliqua naturéllement qu'après l'avoir achetée, il lui avoit coupé la queuë. Quoi? s'écria le Négre, vous avent coupé la queuë de ma Vache? J'estimois ma Vache trois cens barres avec queuë. Vous ne partirez pas sans me les avoir payées. En vain le Gouvernes représenta que l'ayant achetée, elle étoit devenue son bien, & qu'il avoite le droit d'en disposer. Tous les Habitans ayant pris parti contre lui en faver de l'usage, il fut obligé de payer trois cens barres pour la queuë d'une Vi che. Il prit même le parti de dissimuler cet affront; & lorsqu'il eut achei fon nombre d'Esclaves, il quitta Nakkaway sans se plaindre. Mais il ne sa soit que différer sa vengeance. L'année suivante, ayant fait armer une grade Chaloupe, sur laquelle il mit jusqu'à douze canons, il publia qu'elle étor destinée pour faire un voyage de Commerce. On ignora qu'il s'y fût lui-me me embarqué: & pendant toute la route il se cacha soigneusement. Lorsonil fut devant Nakkaway, il fit descendre le Capitaine, pour annoncer aux He bitans qu'on arrivoit avec une belle cargaison & qu'on avoit besoin d'Esca ves. Six Chefs de la Ville, entre lesquels se trouvoit le Mastre de la Vache s'empresserent de se rendre à bord. S'ils surent extrémement surpris d'y n connoître le Gouverneur, ils ne furent pas moins effrayés de se voir arreid par son ordre & charger de chaînes. Cependant de six qu'ils étoient, parmi lesquels se trouvoit le possesseur de la Vache,] on en relâcha un, pos aller déclarer à la Ville que le Gouverneur étoit venu demander la restitution de ce qui lui avoit été pris avec autant de perfidie que d'injustice; & tant qu'on mettoit le Négre à terre dans l'Esquif, la Chaloupe sit connoître pa une décharge de son artillerie qu'on étoit en état de pousser plus loin la ve geance. Les Habitans, trop persuadés qu'ils n'étoient pas capables de réside à des forces supérieures, se hâtèrent d'envoyer à bord dix de leurs meilles Esclaves, qui, à trente barres par tête, saisoient la somme qu'ils avoient et torquée au Gouverneur. Ils confesserent en même-tems leur faute; & recon noissant qu'ils avoient mérité d'être punis avec plus de rigueur, ils promire. que la Compagnie n'auroit jamais à se plaindre de leur bonne-foi.

Supplément de Marchandifes pour les Comptoirs.

LE 8 de Juillet, le Capitaine Boys & Galand, Facteur de Bruko, arrive rent au Port de Yamyamakonda, pour avertir Moore que la Chaloupe III vanture, partie de l'Isle James avec cent mesures de Sel & deux cens Gi lons de Rum, se trouvoit arrêtée vis-à-vis Bruko par la force du vent, que dans la faifon où l'on étoit déja, il y avoit peu d'apparence qu'elle pu avancer plus loin. Il fut résolu de la décharger à Bruko, pour attendre s tems & des occasions favorables. En effet les orages étoient si fréquens, qu'a Tornado renversa un Magazin de coton, [Marchandise qu'on trouvoit la el très grande quantité deux ou trois ans auparavant, mais dont le comment étoit fort diminué depuis que la Compagnie, peu contente du coton qu'al lui apportoit, avoit ordonné à ses Facteurs de n'acheter que celui qu'on a roit nettoyé en le séparant d'avec les semences; ce qui étoit un trava trop pénible pour des gens aussi paresseux que les Négres.] On trouva moyel le 28, de faire amener la provision de Rum à Yamyamakonda, dans Canot à six rames. Cette résolution sut prise au hazard de tous les évént mens, parce que le Rum est d'un Commerce fort avantageux dans la sais

des pluyes.

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. VI. D7

ce n'étoit pui ent qu'on cher u'après l'avoi e. vous ave barres avec fi le Gouverner k qu'il avoite re lui en faver euë d'une Vi u'il eut achei Mais il ne fa mer une gran ia qu'elle étoi s'y fût lui-mô ment. Lorfaul noncer aux H befoin d'Efcia e de la Vache furpris d'y to fe voir arrête s étoient, [ lâcha un, pos er la restitution ltice; & tand t connoître p lus loin la va ables de réfifte leurs meilleur i'ils avoient e aute; & recon

, ils promire Bruko, arrivi Chaloupe I'M deux cens G ce du vent, nce qu'elle pu ur attendre réquens, qu'a trouvoit la e t le commerci u coton qu'a celui qu'on a toit un trava trouva moyen. nda, dans u ous les évent dans la faifo

LE 29, on vit arriver à Yamyamakonda, Johnson, nommé par le Conseil pur succéder à Peters, fecond Facteur de Fatatenda, qui étoit mort nouvelment. Moore partit avec lui pour Fatatenda le 24 d'Octobre, ils passèrent matin par Kanuba, petite Ville qui a fon Port à deux milles. Vers midi. arrivèrent à Bassi, autre Port à dix milles de Kanuba. A trois heures aprèsdi, ils traversèrent Burda, résidence de l'Usurpateur de Tomani. Deux ures après, ils passèrent à Kolar, dans le Royaume de Kantor; & six milplus loin, ils arrivèrent vis-à-vis de Fatatenda, où ils traversèrent la Rierc. Sa largeur, dans cet endroit, est égale à celle de la Tamise au Port de ondres. Son cours y est fort rapide, & le Canal très-profond. Dans le tems la fécheresse, les marées s'y élèvent de trois ou quatre pieds; mais beauup moins dans la faison des pluyes. Des deux côtés de la Rivière, le Pays couvert de bois. Il est fort bas du côté du Sud; mais le Comptoir est situé la rive du Nord, dans le Royaume de Woolli, à dix milles de toute autre abitation. La vûe s'étend fur la Rivière l'espace de plusieurs milles, & déuvre au loin, sur l'autre bord, une grande partie du Royaume de Kantor. ans un lieu si désert, on entend, pendant toute la nuit, les cris d'une infité de Betes farouches. Ce Comptoir fut abandonné l'année suivante. Haiton demeuré seul, c'est-à-dire, sans aucun Anglois, depuis la mort de Pers, reçut une joye extrême de l'arrivée d'un nouveau Facteur.

MOORE se disposoit à retourner au lieu de sa résidence, après avoir passé ux jours à Fatatenda, lorsqu'il fut arrêté par un Messager de Huma Badji, surpateur de la Couronne de Tomani, qui le pria d'attendre l'arrivée de n Maître. En effet, Huma Badji parut le même jour, avec une escorte de ux cens Hommes bien armés, qu'il se proposoit d'envoyer au secours du pi de Woolli, contre le Frère de ce Prince, qui avoit excité la révolte au n de ses Etats. Huma Badji est fils du dernier Roi de Tomani; mais par loi qu'on a déja rapportée, la Couronne devant passer sur la tête de son usin, il a trouvé le moyen de persuader au Peuple, ou du moins de publier le Roi son Père n'est pas mort. Une troupe de gens résolus, qu'il entret dans la Ville de Burda, soutiennent son usurpation; & personne n'ôse tre en doute que le feu Roi foit vivant. Il est lui-même fort âgé, mais é de ses sujets. En joignant quelques Volontaires à ses Gardes, il a trouvé noyen de conquérir le Royaume de Woolli, qu'il a donné au Roi qui le féde actuellement. Aussi régne-t-il dans les Etats de ce Prince, avec aut d'autorité que dans les siens. Il y est même plus redouté; car les Habias de Sutamor, Ville de Tomani, à trois milles de Yamyamakonda. arquent peu de respect pour ses ordres. On le voit rarement au Comptoir cette Ville. Mais à Fatatenda, il traite les Facteurs Anglois avec peu de énagement. Il leur demande sans cesse des marchandises, & sur le moindre ius, il employe la force pour les prendre. Il est si passionné pour les lieurs fortes, qu'il arrache aux Facteurs jusqu'à leur propre provision. Ils nt obligés de l'enterrer dans les bois à l'arrivée de ce Tyran, & de s'en pri-

Moore avoit eu dessein d'aller de Fatatenda à Nakkaway, en suivant la Rière du côté du Nord; mais les Criques, qui sont en grand nombre sur cette ve, commençant à se ressentir de l'augmentation de la Gambra, il craignit trouver des obstacles invincibles. Il reprit du côté du Sud. Une petite W. Part.

M o o R E,

Moore fe rend à Fatatenda avec Johnson.

Situation de

Visite de Huma Badji, & caractère de cet Usurpateur.

Moore revient par terre à ion poste.

MOORE.

mentagne qu'il eut à traverser, entre Burda & Bass, lui parut la plus roide qu'il eut passée de sa vie. C'est un rocher continuel qui ne laisse pas d'être couvert d'arbres. Il arriva le soir au Port de Bass, où il passa la Rivière pour se rendre à Nakkaway. Après y avoir employé la nuit à ses affaires, il repassa le matin à Bass; de montant sur le Cheval qu'il y avoit laissé, il regagn le Comptoir d'Yanvanakon la.

Changement du tems. Lu 29, il observa que la marée recommençoit à monter & descendre. L'air, qui avoit été d'une chaleur excessive depuis vingt jours, devint plu froid & plus pesant. Il s'élevoit des brouillards le soir & le matin. [Là l'Au] teur tua un serpent verd.]

Moore fe rend par terre à-Bruko. Sa route.

: Situation &

force de Du-

bokonda.

Moore partit le 32 à la pointe du jour, pour se rendre à Bruko, où vouloit que son Sel sut mesuré sous ses yeux. A neuf heures du matin, i passa par Buille, Ville agréablement située, dans une Vallée qui est environnée de hautes Montagnes. A midi, il entra dans Kora, petite Ville de Jemerrew, où l'ancien Empereur, après avoir été chasse par le Peuple de Dubekonda, vit tranquillement comme en éxil. Six milles plus loin, l'Ouest, on apperçoit une autre Ville de même nom, dont les environs son de grandes campagnes semées de ris. Le soir, Moore se rendit à Chaukonda, grande Ville, environnée d'un cercle de palissades, au pied d'une montagne pierreuse, qui termine la plaine à quatre milles de la Gambra. Il si logea chez l'Alkade. Sa chambre étoit spacieuse. Pour lit, il y trouva un natte affez propre, soûtenue par des sourches de bois; mais il y su truelle ment tourmenté des mosquites. Cet Alkade devint Empereur de Jemarrew. Pannée que l'Auteur revint en Angleterre.

Le jour suivant, Moore étant partide grand matin, arriva vers midi à De bokonda, Ville bien fortifiée suivant les usages du Pays. Elle est située à Sud de la Rivière, à neuf milles de Bruko. On y distingue deux Ville, l'une envourée de pieux, ou plûtôt d'arbres, sichés dans la terre à fort pa de distance, & joints par un parapet de terre qui a la force des murs de broue. L'autre environnée seulement de roseaux & de clayes, comme le Parcs où l'on renserme les moutons dans plusieurs Pays de l'Europe. Ceut dernière méthode est la plus commune dans toutes les Villes, & même dan les Comptoirs de la Gambra. Les Habitans de Dubokonda ont secoué l'joug de l'Empereur de Jemarrew, leur Monarque légitime, & lui ont donn un successeur qu'ils nomment Suma. A trois heures après-midi, Moore arriv dans la petite Ville de Kolikonda, qui est renommée par les agrémens de jeunes Filles. Il entra le soir dans Bruko, d'où l'on compte quarante mills

jusqu'à Yamyamakonda.

Entretien de Moore avec un Empereur détrôné. De ux jours lui ayant suffi pour terminer ses affaires, il se remit en che min le 29. Il passa la nuit à Chaukonda. Le lendemain il arriva le matini Kora, où l'Empereur détrôné lui envoya un plat de ris fort dégoûtant, à le sit prier de venir passer avec lui quelques momens. Ils se promenères pendant deux heures. L'Empereur prit plaisir à raconter toutes les circontances de sa déposition, & se félicita de trouver plus de contentement dans sa retraite, qu'il n'en avoit jamais goûté dans son ancienne grandeur. A midi, l'Auteur traversa Fetiko, sur les frontières de Jemarrew. Cette Ville avoit été considérable dix ans auparavant; mais la sérocité de ses Habitans avoit causé sa ruine. Un Seigneur de Tomani, nommé Klargi Soli, étant verse

our a llé fo , Kl leur shon spect nda. LE

Ó

r, p de de ur, F ant i il dé e la r br, q

noit a arke. ndire oval, e dégi aisseau oit m mêm

Pile

e po app oir oit be forc que. , po

T A N rpréte ers qu tendu Barqu équen

our les u coup e pied oit d'es lix toifs and, q

Pour

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIL CHAP. VI. 99

at la plus roide aisse pas d'être la Rivière pour affaires, il reissé, il regagn

r & descendre rs, devint plu atin. [Là l'Au

à Bruko, où les du matin, i e qui est envipetite Ville à sar le Peuple à s plus loin, i es environs son dit à Chaukonied d'une mon Gambra. Il sy ly trouva un il y fut cruelle de Jemarrev.

e deux Villes, ree à fort pa des murs de bres, comme le l'Europe. Cett & même dans ont fecoué à lui ont dons , Moore arrives agrémens de quarante mills

e remit en che
iva le matin dégoûtant, ô
ie promenères
ites les circontentement dans
randeur. A miette Ville avoir
Habitans avoir
off, étant ven

our s'établir sous leur protection, avec une suite nombétuse, ils avoient llé ses Bestiaux & maltraité son cortège. Dans le ressent de cette insufficient de son de ses gens avoit son sur les armes à la main, leur avoit sait quantité de prisonniers pour réparer sa perte. Ils avoient été si shonorés par cette avanture, que tout le monde suyoit une Ville où l'on pectoit si peu les droits de l'Hospitalité. Moore arriva le soir à Yamyama-

nda. Le 20, à huit heures & demie du soir, il y eut une éclipse totale de Lune,

dura jusqu'à dix heures & un quart.

Le 18 Décembre, Connor, Associé de l'Auteur dans les soins du Compre, partit pour Nakkaway. Dans son absence, Moore regut avis de l'Alde de Bruko, que le Comptoir avoit été consumé par le seu, & que le Facur, Philippe Galand, devenu sol de cet accident, avoit tenté de se noyer, ant fait rappeller aussi-tôt Connor, il partit immédiatement pour Bruko, il se rendit dans l'espace de vingt heures. Il trouva la santé de Galand si dérangée que sa raison. L'Alkade s'étoit sais de la cles du Magazin,

e la flamme avoit heureusement épargné, & la remit fidélement à l'Aupr, qui écrivit sur le champ au Conseil pour l'informer de cette disgrace. lendemain, on vit remonter fur la Rivière une longue Barque, qui apparnoit au Trial Snow, Vaisseau d'Interlope, commandé par le Capitaine arke. Quelques Négres ayant demandé à ses gens qui ils étoient, ils réndirent qu'ils appartenoient au Seigneur Antoine Vas, Portugais de Tanoval. & qu'ils alloient au Port de Bassi pour en amener des Esclaves. e déguisement venoir de la crainte des Habitans du Pays, que plusieurs aisseaux d'Interlope avoient maitraités, & que l'exemple du Slati de Kassan oit mis dans la disposition de repousser l'insulte par la force. Cependant même Barque descendant la Rivière, à la sin du jour, le 6 de Janvier, Pilote, qui se nommoit Hayes, ne fit pas difficulté de s'approcher de la pour saluer Moore. La raison étoit revenue à Galand. Aussi-tôt qu'il Aufli-tôt qu'il appris l'arrivée d'une Barque Angloise, il vint supplier Hayes de le réoir à bord, & de le conduire au Capitaine Clarke, sous prétexte qu'il it besoin d'acheter mille choses nécessaires. Envain Moore & l'Alkade

forcèrent de lui faire perdre cette pensée. Il partit vers minuit avec la

que. Le lendemain à midi, un Négre qui le servoit, revint à Bru-

, pour apprendre à Moore que son Maître & le Pilote Hayes s'étoient yés.

TANDIS que Moore réfléchissoit sur cet accident, les Matelots & l'Inspréte de la Barque arrivèrent à Bruko, & lui racontèrent leur infortune. Lers quatre heures du matin, se trouvant près des Isses Sappos, ils avoient atendu sortir du sond de l'eau un grand bruit qui répondoit à la tête de Barque. L'Interpréte Négre les ayant assurés qu'ils étoient sur une Basse équentée par les Chevaux Marins, Hayes avoit fait tirer un coup de sustitue les essentes par les Chevaux Marins, Hayes avoit fait tirer un coup de sustitue coup, heurta si surieusement la Barque, à coups redoublés de dents ou e pieds, qu'il brisa une planche du sond. Hayes averti qu'elle se remplisoit d'eau, donna ordre qu'on gagnât aussi-tôt la terre. On n'en étoit qu'à-lix toises, lorsque la Barque s'étant absmée tout-d'un-coup, Hayes & Gaand, qui ne sçavoient pas nager, curent le mailieur de périr dans les stots

MOORE.

Droit d'hofpitalité en honneur chez les Négres.

Incendie du Comptoir de Bruko.

Barque du Capitaine Clarke, & fon malheur.

= 733.

Le Pilote fe noye avec un Facteur.

Avanture de la Barque.

An me santon

N 2

(r

Moore. 1733.

Elle périt.

On tache d'en fauver les débris.

Les Négres du Suma forment des prétentions.

Moore les appaise par quelques préfens.

(r). Ceux qui avoient eu le bonheur de gagner la rive y demeurérent jus. qu'à midi, vis-à-vis l'endroit où la Barque s'étoit enfoncée. Mais pressée par la crainte des Bêtes farouches, autant que par la faim, ils venoient implorer le secours de Moore, en attendant l'occasion de rejoindre leur Canitaine. Comme la Barque s'étoit enfoncée par son propre poids, & qu'elle étoit tombée directement, ils avoient jugé par la hauteur dont fon mât surpassoit l'eau, qu'elle n'en avoit pas plus de cinq pieds tur le Pont, du moins dans la basse marée. Moore se persuada qu'on, pouvoit sauver une partie des marchandises, qui confistoient en Cire & en Yvoire. Il fit forger des crocs par un Serrurier du Comptoir; & joignant aux Matelots cinq ou fix Domestiques de la Compagnie, il les exhorta vivement à recueillir les débris de leur naufrage, tandis qu'il écriroit au Capitaine Clarke, pour l'informer de son mallieur. Il prit effectivement la plume. En écrivant, il fut interrompu par un bruit qu'il entendit à sa senetre. L'inquiétude de tant d'évenemens l'ayant fait fortir le pistolet à la main, il fut surpris de trouver une Vache à demi-dévorée par un Loup. Deux jours après, les Matelots de Clarke revinrent à Bruko, avec le chagrin de n'avoir pû retrouver leur Barque. Mais ils avoient découvert en chemin trois caiffes de Cire, une autre caisse vuide & une rame. Ils étoient portés à croire que la Barque avoit été pillée dans leur absence, d'autant plus qu'ils avoient trouvé sur la rive une zagaye, qu'on devoit y avoir laissée par oubli. Le jour suivant vingt Négres du Suma, nouvel Empereur de Dubokonda, vinrent au Comptoir. & prirent entre les mains des Matelots la Cire qu'ils avoient trouvée fur la rive. Ils se prétendoient en droit de les enlever eux-mêmes & de les vendre pour l'Esclavage. Mais l'Alkade de Bruko, & Moore, obtinrent à force d'instances, qu'on attendît l'arrivée du Capitaine Clarke pour terminer ce différend. Les Négres fondoient leurs prétentions sur les droits de l'Empereur leur Maître, & sur les insultes qu'ils avoient recstes des Vaisfeaux Anglois d'Interlope. Le Commerce sur la Rivière n'étoit permis, disoient-ils, qu'aux Vailseaux de la Compagnie & à ses Comptoirs, parce qu'elle avoit des Traités avec tous les Princes du Pays. Mais ils étoient réfolus de ne pas fouffrir plus long-tems que des Particuliers, fans autorité. vinssent s'enrichir de leurs dépouilles en outrageant leurs Villes. Enfin, ils demandoient que le Capitane Clarke rachetat ses gens à cent barres par tête, sans quoi ils menaçoient de les retenir prisonniers toute leur vie. Après une dispute qui dura six heures, Moore sut force de leur dire, que s'ils s'obstinoient dans leurs résolutions, la Compagnie retireroit bien-tôt son Comptoir, & qu'il alloit écrire au Fort qu'on ne lui envoyât plus de marchandises; au-lieu que s'ils vouloient rendre les Matelots, il s'engageoit, par l'amitié qu'il portoit au Capitaine Clarke, à leur faire un présent d'eaude-vie & de quelques autres marchandises. Cette proposition eut plus d'effet que rous les raisonnemens. Cependant Moord sut obligé de payer six barres pour obtenir de l'Empereur sa liberté de renvoyer les Matelots par la Rivière.

LE 21 de Janvier, il reçut ordre de la Compagnie, par le Capitaine Lafon, qui arriva fur la Chaloupe l'Isle James, de resigner à Connor le Comp-

(r) Voyages de Moore. pag. 145 & fuiv. & 115.

oir d on lu neu d ando e Jos e l'é rigar oint étoit rande Actio oit ét e en LE erre, ette f de t ranqui k aux avant Le 4 d naltrai Tamyai urer u e qu'il le Bruk rueur. lieur le Rivière

> Com gement dres du Capitain Hull, r marcha voir co alors l'a

de Lon

Compto

APR duite, Iui ordo 1. D

change

(1

neurèrent jus-

Mais preffér

venoient im-

re leur Capi.

is, & qu'elle

fon mat fur-

ont, du moins

r une partie

it forger des

cing ou fix

neillir les dé-

ke, pour l'in-

ecrivant, il

nquiétude de

irpris de trou-

s, les Mate-

pû retrouver

de Cire, une

la Barque a-

rouvé fur la

iour fuivant

ent au Comp-

cient trouvée

mes & de les

obtinrent à

pour termi-

les droits de

es des Vaistoit permis,

toirs, parce

s étoient réans autorité.

Enfin, ils res par tête,

vie. Après

e, que s'ils bien tot fon

lus de mar-

'engageoit,

esent d'eau-

it blus d'ef-

le payer fix

telots par la

apitaine Lar le Comp-

toin

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. VI. 101

roir de Yamyamakonda, & de prendre la direction de celui de Bruko. Lason lui apportoit des matériaux pour le rebâtir. Ainsi ce Comptoir prit en peu de tems une nouvelle face: ce qui n'empêcha pas la Compagnie de l'aandonner l'année suivante (s). Bruko est à soixante-dix lieues au-dessus e Joar, fur la rive Sud de la Gambra, dans le Pays de Jemarrew. Le 5 Février, Moore reçut avis que le Capitaine Williams, Commandant d'un rigantin qui commerçoit à Joar, ayant acheté des Efclaves, & n'apportant oint affez d'attention à les garder, avoit été furpris dans une révolte. & étoit vû force de chercher son falut à la nage, après avoir perdu la plus rande partie de ses gens. Il avoit eu les doigts milérablement coupés dans Action. Enfin, s'étant rendu à Jamesfort au travers de mille dangers, il vaoit été recu favorablement par le Gouverneur, qui lui avoit accordé son passa-

e en Angleterre.

Le 16 de Mars, on fut effrayé pendant toute la nuit par un furieux tonerre, & par des feux volans, qui furent regardés comme un prodige dans tte faison. Les Habitans prirent ces Phénoménes pour un présage de guerres de troubles dans le Pays. Moore observe que l'année suivante ne sut pas ranquille, fans se croire obligé, dit-il, d'en attribuer la cause au tonnerre k aux feux volans; mais il ajoûte que les Comptoirs en tirèrent beaucoup 'avantages, par la multitude d'Esclaves qu'ils eurent l'occasion d'acheter. Le 4 d'Avril, le même Vaisseau de la nouvelle Angleterre, qui avoit été naltraité à Kassan l'année précédente, passa devant Bruko pour se rendre à l'amyamakonda. Il étoit si bien armé qu'on le jugea résolu, ou de se prourer un Commerce heureux par la force, ou de tirer vengeance de l'infule qu'il avoit reçûe à Kassan. Le 27, Moore trouva dans une Ville voisine le Bruko, un monstrueux Scorpion, qui avoit douze pouces entiers de lonrueur. Le 11 de May, il partit pour Joar dans la Chaloupe Françoise du sieur le Maigre; mais ayant rencontré le Capitaine Saxby, qui remontoit la Rivière avec sa cargaison de Sel, & qui lui apprit que l'Iste James avoit regu de Londres un nouveau Gouverneur, il prit le parti de retourner à son Comptoir avec Saxby. Ils essuyèrent en chemin un Tornado fort violent. Le 12, il y eut une éclipse totale de Lune, qui dura l'espace d'une heure.

Comme l'arrivée d'un nouveau Gouverneur apporte toûjours quelque changement dans le fort des subalternes, Moore attendoit impatiemment les ordres du Conseil, lorsqu'il vit paroître la Nymphe de Mer, commandée par le Capitaine Brown, qui lui amenoit un Affocié dans les fonctions du Comptoir. Hull, nouveau Gouverneur, lui envoyoit avec ce Lieutenant, un renfort de marchandifes pour le Comptoir, & de longues instructions, dont il a crû devoir conserver la substance, parce qu'elle sert à faire connoître quelle étoit

alors l'administration du Commerce.

Après un compliment sur la satisfaction que le Conseil avoit de sa conduite, & quelques exhortations à continuer de remplir ses engagemens, on lui ordonnoit;

1. De faire présent au Suma de cinq Gallons d'eau-de-vie, à l'occasion du changement des Gouverneurs, & d'affûrer ce Prince que la Compagnie étoit réfolue

MOOBE 1733.

Il est nommé Facteur de

Révolte d'Esclaves.

Feux céleftes, préfages de guerre pour les Né-

Mi ifth eux

Eclipse totale

Hull, nouveau Gouverneur de l'Isle

(s) Voyages de Moore pag. 150 & suiv. comparés avec 101 & 114,

M 0 0 1 1.

Infructions qu'il envoye à Moere. Elles font connoître l'adminiftration du Cennuerce Anglois. réfolue d'encourager plus que jamais le Commerce, fur-tout pour les Cuirs, l'Yvoire, la Cire, le Coton, l'Indigo & les Gommes.

2. De se procurer autant qu'il pourroit d'une certaine liqueur rouge, qui coule en abondance d'un arbre nommé Pare de Sange (t), & qui s'endurcit en consistence de gomme; & de la payer hardiment une demie-barre la livre, parce que cette gomme est précieuse.

3. De ménager avec soin les Chefs d'argent (v), & de n'en pas faire d'autre usage que pour le Commerce; [& de ne pas garder pour ses appointet mens, d'Esclaves, de dents d'Eléphants, de la Cire, de l'Or &c. Mais d'envoyer le tout au Fort, pour le compte de la Compagnie.]

4. DE se borner à son Comptoir, sans se mêler jamais de payer les gages, les salaires, ou les dettes des autres Domestiques & Ouvriers de la Compagnie; parce que tous les emplois d'argent qu'il feroit ainsi pour d'autres usages que ceux de son Comptoir, seroient mis sur son propre compte.

5. De ne faire aucune société de Commerce avec les Marchands, soit Mandingos, soit Portugais, sous prétexte d'y faire trouver de l'avantage à la Compagnie, parcequ'il est certain au contraire, qu'il cherchent tossjoun à gagner quelque chose sur les Esclaves & sur l'Or, & qu'on trouve bien miem son compte à traiter directement avec les Négres.

6. Du mettre tant d'ordre dans les Livres de Compte, qu'on pût être sans cesse en état de comparer les transactions passées avec les présentes, & que les Facteurs suivans, y trouvassent une règle de conduite. C'étoit dans cette vûte que la Compagnie avoit ordonné une méthode qui servoit à faire remarquer les pertes & les gains au premier coup d'œil. Dans la suite on vouloit envoyer aux l'acteurs le taris des marchandises qu'ils recevroient, sur le pied qu'on les auroit achetées en Europe; asin qu'ils les couchassent de même sur leurs Livres & qu'à mesure qu'elles seroient échangées ou vendues, ils évaluassent ce qu'ils autoient retiré en Barres, en Schellings, & en Sols, qui paroturoient à côté du premier compte.

7. Qu'à chaque renvoi, le Facteur devoit non-seulement marquer ce qu'il auroit tiré de ses marchandises, mais spécifier la nature & la quantité de ce qu'il auroit donné en particulier pour tel nombre d'Esclaves, & pour telle quantité d'Yvoire, d'Or, ou de Cire.

8. Que les Agens de la Compagnie ayant quelquefois négligé leur devoir pour s'occuper de leurs intérêts particuliers, elle avoit jugé à propos de faire monter leurs droits de commission à cinq schellings pour chaque Esclave; à deux schellings & demi pour le quintal d'Yvoire, pesant cent livres; à cinq schellings pour chaque once d'Or; à deux schellings & demi pour le quintal de Cire rendu au Fort; & qu'à la faveur de cette indulgence, elle se prometaoit que les Facteurs répondroient à l'opinion qu'elle avoit de leur zèle & de leur probité.

. Out

es autr

petit

Cire :

etoit f

avoic

défav

10. Q

yoit p ir, lor

rable,

aque I

defqu

oir ur

TELS

cteurs

is, M. Gouve

oit effe

landing

Rivier

mmer

roire a

drap o

étoien

rix, ils

i defen

rovision

ement,

ens du

LATE

ofolume

ent à n aginer

l'égard

ourvû c

LE 17

ejour d'

eur de l

i avoit ofèrent e tuer ;

Voyages

précauti

e Capita

dollars d

ne penso

(t) C'est plètôt Pao de Sangre, qui fignifie en Portugais Bois de fang. C'est l'arbre qui produit le fang de Dragon.

(v) On entend par ce terme, des Barres de fer, des Coliers de criftal, des Dollars à l'Algle déployée, des Baffins de cuivre & des Arangos. On a déja remarqué qu'une barre, nommée simplement, est un mot vague, qu'ignisie une certaine quantité de marchandiss. Une Barre, dans le Commerce Anglois, étoit alors l'équivalent d'une once d'argent.

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE LIV. VII. CRAF. VI. 109

r rouge, qui ui s'endurcit arre la livre,

ur les Cuirs.

TES

as faire d'anles appointed r &c. Mais

er les gages, e la Compad'autres ula ote.

chands, foit l'avantage i hent toûjoun re bien mieur

put être fan ntes, & que oit dans cette faire remarte on vouloit t, fur le pied de même fur ues, ils évaen Sols, qui

quer ce qu'il uantité de ce & pour telle

e leur devoir opos de faire e Esclave; a ivres; à cinq ur le quintal le se prometir zèle & de

9. Qui

e qu'une bane, mot vague, qu le marchandises. e Anglois, étoit 'argent.

9. Qu's les Facteurs Anglois ne devoient point acheter, des Portugais ni Moone. es autres, l'Or à plus de douze barres l'once; les Dents d'Eléphans, grandes petites, à plus de seize & de huit barres le quintal pesant cent livres; & Cire à plus de douze barres le quintal; parce que leur en donner davantage, étoit seulement les affortir mieux des marchandises & des commodités dont avoient besoin, pour rendre leur Commerce plus florissant sur la Rivière. défavantage continuel de la Compagnie.

10. Que Moore devoit se faire une étude d'instruire Ross, qu'on lui enyoit pour Affocié, & de le rendre propre à prendre la conduite du Compr, lorsque la Compagnie l'élèveroit lui-même à quelque emploi plus consirable, & qu'il falloit fur-tout le former dans l'art de tenir les comptes : que aque Livre de compte devoit renfermer les transactions de deux mois, à la desquels il devoit être envoyé au Fort par la première occasion, après en

oir tiré néanmoins une copie qui resteroit au Comptoir.

Tals étoient les principaux devoirs que la Compagnie imposoit à ses cteurs. A l'égard de la défense qui regardoit le commerce avec les Portuis. Moore observe qu'elle étoit moins à l'avantage de la Compagnie, que Gouverneur ou la Compagnie même ne se l'imagineroit; parce qu'il y oit essexivement à gagner beaucoup dans leur Commerce & dans celui des landingos. Aussi fit-il remarquer dans sa réponse, que lorsqu'ils descendoient Rivière dans leurs Canots, & qu'ils venoient lui faire des propositions de mmerce, ils étoient fort éloignée de donner leur Or, leur Cire & leur roire aux prix que la Compagnie desiroit. Ils achetoient à Joar & à Kover, drap & des étoffes. Mais plutôt que de donner leurs marchandises à si bas ix, ils alloient chercher plus bas des Vaisseaux d'Interlope, avec lesquels étoient sûrs de trouver plus de profit. Moore se plaignoit aussi de ce qu'on i défendoit d'employer le fer de les autres chefs d'argent, à se procurer des rovisions. Il assuroit le Gouverneur qu'il étoit impossible d'en obtenir auement, & que si la Compagnie insistoit sur cette désense, il falloit que les ens du Comptoir mourussent de faim.

La replique qu'on fit à ces remontrances, fut qu'on ne lui défendoit point folument tout commerce avec les Portugais, mais qu'on l'exhortoit seulesent à ne pas se défaire légèrement de ses capitaux, & sur-tout à ne pas s'iaginer qu'il fût avantageux à la Compagnie de tirer de l'Or à trop haut prix. l'égard des provisions, on lui permit d'employer du fer pour s'en procurer;

ourvû que ce fût toûjours avec beaucoup de discrétion.

LE 17 de May, une Chaloupe d'Interlope nommée le Bumper, passa devant ruko, chargée des richesses qu'elle avoit acquises à Yamyamakonda dans un bjour d'environ deux mois. Elle étoit redevable de ce succès à Connor, Faceur de la Compagnie dans le Comptoir de cette Ville. Mais les services qu'il i avoit rendus, & dont Moore est persuadé qu'il avoit été bien payé, exosèrent sa vie au dernier danger. Les Habitans entreprirent plusieurs sois de tuer; & leur colère s'étendant à tous les Anglois, Moore même, dans les Voyages qu'il fit ensuite à Yamyamakonda, sut obligé de prendre de justès précautions. Cette haine des Négres n'étoit pas sans sondement. Ils accusérent e Capitaine de la Chaloupe de leur avoir donné, l'année précédente, des dollars d'étain pour des pièces d'argent; ce qui les rendoit si furieux, qu'ils ne pensoient qu'à la vengeance. Aussi la Chaloupe le Bumper n'acheva-t'elle

1733.

Objection : que Moore fait au Conseil fur fes Instruc-

On lui-accorde ce qu'il demande.

Haine des Négres contre le Capitaine du Bumper

M o o n n.

lls attaquent cette Chaloupe.

Leach & Cooper quittent le service de la Compagnie, pour leur propre intétêt.

Moore est renvoyé à Yamyamakonda. Son voyage. pas heureusement son voyage. La nuit qui suivit son départ de Bruko, elle suit attaquée dans la plus étroite partie de la Rivière, entre une Islo & le Continent, par une troupe de cent Négres. Les Anglois combatirent vaillamment, & se dérobèrent à la fureur de leurs ennemis Cependant Lowther, Supercagoes, eut le malheur d'être blessé au ventre & d'en mourir le lendemain. [Les Négres eurent un mort & un blessé.]

Le 19, Leach & Cooper arrivèrent à Bruko dans une Chaloupe qui leur appartenoit, pour se rendre à Kuttejar & à Sami où leur desseu étoit de s'établir. Après avoir été long-tems au service de la Compagnie, ils vous loient employer le fruit de leur travail à faire le Commerce pour leur propre compte. Mais, quelques jours après, l'Auteur reçut ordre du Conseil de n'entretenir aucune liaison avec eux, parce que sous prétexte d'avoir requies Lettres de leurs amis, qui les rappelloient en Angleterre, ils avoient quitté indignement la Compagnie, pour entreprendre un Commerce nuisible à ses intérêts.

LE 12 de Juillet, Lason, Capitaine de la Chaloupe la Gambra, vint i Bruko, avec des ordres du Confeil qui envoyoient Moore à Yamyamakonda, pour succéder à Connor, que son âge & la longueur de ses services faisoient rappeller dans l'Isle James. Le Comptoir de Bruko devoit demeurer sous la direction de Roots. Moore partit le 15, & fit voile d'abord à Dubokonda, pour y prendre congé du Suma, qui n'avoit pas cessé d'accorder sa protes tion au Comptoir de Bruko. Delà il se rendit à Kuttejar, où Leach & Cooper avoient pris la réfolution de s'établir. Il y loua des Chevaux pour se rendre par terre à Sami; mais il laissa ordre à son Canot de s'avancer jusqu'à ferdalakonda, qui est dix milles au-dessous de Yamyamakonda. Il passa la nuit a Comptoir de Sami, lieu fort avantageux pour le Commerce, d'où la Comptgnie tire des Esclaves pendant toute l'année à quarante barres par tete Ce Comptoir est situé à douze lieues de la Gambra, sur une Rivière dont ils pris le nom. Moore se proposoit de la passer à cheval & de continuer sa route vers Fendalakonda; mais les Négres, à qui les Chevaux appartenoient, refuserent d'y consentir, par la crainte des Crocodiles dont cette Rivière el remplie. Ainsi l'Auteur se vit obligé de passer dans un Canot, & de faire dit milles à pied jusqu'à Fendalakonda, où il attendit le Canot qu'il avoit laisse a Kuttejar. L'ayant reçu le foir du même jour, il partit le lendemain pour Yamyamakonda; mais les vents contraires lui firent trouver la route si ennuyeuse, qu'ayant pris le parti de descendre sur la rive il acheva le voyage à pied Le Canot arriva fort tard dans la nuit.

Plaintes qu'il fait au Conseil.

LE 19, Moore fit l'inventaire de tous les effets du Comptoir. Avec quel que soûmission qu'il sût entré dans les vûes du Conseil, il prit l'occasion de Connor, qui partit le même jour, pour témoigner par une Lettre au Gouverneur, le chagrin qu'il avoit eu de se voir renvoyé si loin. Sa fanté étoit mauvaise. Il n'y avoit que son extrême attachement pour les intérêts de la Compagnie, qui le pût faire passer sur une raison si forte.

Le 25, Phillips, Facteur de Fatatenda, descendant la Rivière pour se rendre à Jamessort, s'arréta heureusement à Yamyamakonda. Heureusement c'est-à-dire pour lui-même, qui souffroit beaucoup d'un mal de jambe, pour lequel il alloit chercher du remêde. Un Marbut qui le vit dans cet état, lui dit que ce n'étoit pas la peine d'avoir entrepris un voyage de six cens mil-

Guérison de Phillips. les (a une de Lu

près s etrer riron mplo roit ant, ue d' es. ouvel Habita ien-te ons. oît de ours, ques-u rouvo bois, o e four

voit b

enver

ue le

mis tou

entière

espéran

Canots

rent-ell
deux je
P H I
le 26,
brifte.
s'étoit
re fe je
à Jame
Mais il
princip
mourut
S'étant
gui le f

(x) I core cet Carte de Barral

LE :

-

OCCIDENTALES OF L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. VI. LOS

e Bruko, elle Ifle & le Conirent vaillam. ant Lowther. urir le lends

loupe qui leur ffein étoit de gnie, ils vou ur leur propre du Confeil de d'avoir requ , ils avoient merce nuifible

nbra, vint i myamakonda, vices faifoient neurer fous h Dubokonda, der fa protes each & Coo. x pour se rener jufqu'à Fenaffa la nuit a où la Compirres par tete vière dont ila inuer fa rout tenoient, rete Rivière est & de faire dir avoit laisse a nain pour Yate si ennuyeu-

. Avec quell'occasion de ttre au Gousa fanté étoit intérêts de la

oyage à pied.

vière pour le eureusement; jambe, pour ans cet état, fix cens milles (x), & que fans aller plus loin il s'offroit à le guérir. Effectivement, une décoction de quelques herbes lui rendit quelques apparences de fanté.

Le 14 de Septembre, les eaux de la Gambra devinrent si grosses, qu'après avoir inondé les Vallées & les champs de ris, elles commencèrent à péetrer dans l'enclos du Comptoir. Le lendemain, Moore voyant qu'elles enrironnoient déja tout l'édifice, & que les murs étoient même endommagés, mploya tous ses gens à lui bâtir une cabane au milieu de la Ville. C'étoit l'enroit le plus élevé du Canton. Il s'applaudit de cette précaution le jour suiant, lorsque l'eau s'élevant autour du Comptoir, dont les murs n'étoient ue d'argile, il sembloit à tous momens qu'ils fussent prêts à tomber en ruies. On se hata de transporter tous les esfets de la Compagnie dans la ouvelle cabane, & les Esclaves furent confiés à la garde des principaux labitans de la Ville. Ainsi le Comptoir demeurant abandonné, il devint bien-tôt l'habitation des grenouilles, des crapeaux, des serpens & des poisons. Vers minuit, les murs tombérent avec beaucoup de fracas; mais le oît demeura ferme sur les piliers qui le soûtenoient. Pendant plus de dix ours, on vit floter sur la Rivière un grand nombre de petites Isles, quelques-unes longues de dix toises, & couvertes d'arbrisseaux sur lesquels il se frouvoit quantité d'oiseaux. Moore jugea que c'étoit de petites portions de bois, qui avoient été détachées par la violence des flots. Les Habitans ne le souvenoient pas d'avoir jamais vû d'Inondation si terrible. La Compagnie voit beaucoup perdu dans la dernière. Le Comptoir de Kuttejar ayant été enversé, à peine en avoit-on pû fauver quelques marchandises. Mais quoiue le danger fût beaucoup plus grand, Moore eût la fatisfaction d'avoir mis tous les effets à couvert, & d'en être quitte pour la réparation des murs du Comptoir, qui n'est jamais d'un prix considérable. Tout le Pays étoit entièrement caché sous l'eau, & les champs de ris & de maiz ruinés sans espérance. La communication des Villages ne se faisoit plus que par les Canots, sur lesquels on traversoit les plaines. Aussi les provisions devinrent-elles si rares, que l'Auteur manquant de Canot pour s'en procurer, passa deux jours entiers, avec ses gens, sans aucune nourriture.

PHILLIPS étoit retourné à Fatatenda après sa guérison; mais on sut surpris

le 26, de le voir revenir à Yamyamakonda, dans un état beaucoup plus brifte. En fortant de son Canot pour rentrer au Comptoir de Fatatenda, il s'étoit heurté si rudement la jambe contre une crosse de bois, que cette blessigre se joignant à son ancien mal, sembloit mettre sa vie fort en danger. Il alloit à Jamesfort, pour y chercher des secours plus puissans que ceux du Marbut. Mais il mourut six jours après, entre Yamyamakonda & Bruko. Railton, principal Facteur de Bruko, qui prit soin de lui rendre les derniers devoirs, mourut lui-même, le 3 de Novembre, par un accident de la même nature. S'étant blessé la tête contre la porte de sa chambre, en châtiant un petit Négre

qui le servoit, il ne vécut que douze heures après sa blessure.

LE 27, Moore fut averti qu'on pensoit à lui enlever ses Esclaves dans la

(x) Il faut entendre depuis Fatatenda; encore cette distance est-elle excessive; car la Carte de Leach ne met que cinq cens milles de Barrakonda même jusqu'à Jamessort. Sui-

IV. Part.

Singularité

Moon.

1733.

Inondation

de la Gambra.

Mort extraordinaire de deuxFacteurs.

vant Moore, il n'y a que cent einquante mil-les en droite ligne de Jamesfort à Yamyamakonda, & deux cens milles par la Rivière.

### FOR VOYAGES AU LONG DES COTES

MOOR ..

Fin de l'Inon-

Pêche de Moore. Torpede Poiffon.

Moore bitit un nouveau Comptoir.

Nature & forme de cet édifice.

maison où il les faisoit garder. Quoique le Comptoir ne sût point entièrement rétabli, il crut le péril si pressant, que sans attendre la sin des réparations, il rentra dans son édifice ruiné, avec ses Esclaves & ses marchandises. OC

le pur

brûle

ndie d

Maga

L'AU

re voi

ya ni

ulu de

ne s'e ntiers

ere pe

rgile,

penda

mbre

alleur

is pro

ément

V18-A

mme A

ent. I

yes, d Mes, q Mine,

ème po

féparo ger des

bù elle

avoit (

bliffem

uvent n

livré le

LE 8 de

mandé 1

omptoir

ompagni

Fendal

rt, il y

LE 4 de

ent une

LE 18 0

pandant d

ort de m e fon Chi ouverneu

liberté de

En peu de jours, tout reprit sa première situation.

Le r Décembre, quelques Habitans de la Ville s'étant procuré un filet, vinrent lui offrir l'amusement de la pêche, dans un Lac, qui est vis-à-vis de la Ville. Entre quantité de Poissons, ils en prirent un qui avoit la sorme du Gougeon, avec beaucoup plus de grosseur, & qui, par la propriété qu'il avoit d'engourdir la partie qu'il touchoit, sut reconnu pour la Torpede (y).

Lz 20 de Décembre, Moore eut la satisfaction de voir arriver, sur la Chaloupe la Renommée, les matériaux qu'il attendoit de Jamesfort, pour rebatir fon Comptoir. Le détail qu'il fait de fon entreprise, peut donner une juste idée de la nature & de la forme de ces édifices. Il choisit, pour la fituation, un terrain élevé, à cinquante toiles de la Rivière. Après avoir tracé le plan de la maison, sur un quarré de quarante-deux pieds, il distribua la charpente. Elle consistoit en plusieurs poutres. [Il y en avoit deux] de trente piede de hauteur, qui furent enfoncées à la profondeur de quatre pieds, & jointes par [ une troisième à la distance d'environ vingt-huit piede l'une de l'autre. Pour soutenir le comble, le quarré du Batiment sut sormé de poutres plus petites, qui étoient enfoncées à la profondeur de trois pieds & qui s'élevoient à la hauteur de onne pieds au-dessus de la terre. Ces poutres étoient furmontées par d'autres posées de champ; celles qui étoient aux encognures étoient jointes par des chevrons, avec le faîte; & entre celles qui formoient la couverture, ] on attacha des cannes au lieu de lattes. La terre dont les murs furent composés est une espèce d'argile humide, que les Négres pastrissent avec les pieds. On leur donna un pied d'épaisseur; & l'on prit soin de ne les élever que d'un pied à la fois, pour laisser à chaque couche le tems de durcir; Les murs de séparation, qui devoient former d'un côtéle Magazin, & les logemens de l'autre, furent de la même épaisseur. On composta le tost de solives moins épaisses, avec la précaution de distribuer des vuides au fommet des murs, pour donner du passage à l'air dans le Magazin; & de faire descendre néanmoins les bords du toît deux ou trois pieds au-desfous, pour fermer le passage à la pluye. Les portes & les senêtres furent placées régulièrement, & le mur d'alentour, travaillé avec plus de foin. Le plafond compose de cannes entrelassées, & soutenues par de petites solives, sut enduit d'argile, comme le toit.

Il restoit à faire le porche, pour satisfaire les Négres, qui l'appellent Alpinter, & qui s'attribuent le droit d'en demander un à chaque Comptoir. C'est le lieu où ils s'assemblent pour le Commerce, & sous lequel ils se mettent à couvert. Il sut construit des mêmes matériaux que le reste de l'édifice, avec des goutières, pour le tenir toûjours sort sec. Après avoir sini les murs & les voutes, on les revêtit intérieurement de nattes, c'est-à-dire, de petits saisseaux de paille, de la grosseur du bras & de trois pieds de longueur, liés l'un sur l'autre contre les cannes. Mais pour mettre le Magazin à couvert du seu, du côté le plus éloigné des logemens, on sit un second mur

Alpinter éxigé par les Négres, pour le Commerçe.

Porche ou

Précaution contre le feu.

<sup>(</sup>y) On en verra la Description dans l'article de l'Histoire Naturelle. Remarquons cepille & non pas Torpede. R. d. E.

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIL CRAF. VI. 107

nt entièredes répararchandifes.

e un filet, vis-A-vis de a forme du priete qu'il urpede (y). ver, fur la sfort, pour donner une it, pour la Après avoir de, il diftrivoit deux la r de quatre t-huit piedin it formé de ois pieds & . Ces pouqui étoient k entre cel-

lattes. La ide, que les eur; &l'on aque couche d'un côté le r. On com-Stribuer des e Magazin; ieds au-deffurent pla-Le plafond , fut enduit

l'appellent Comptoir. equel ils fe relte de l'éavoir fini est-à-dire, ieds de lon-Magazin i fecond mur

oiffon eft Tor-

bois & d'argile à trois piede de diffance, & l'intervalle fut rempli d'arle pure; parce qu'en supposant même qu'on put mettre le seu à ce mur, brûler le bois dont il étoit composé, l'expérience avoit appris, dans l'inndie de Bruko, que la flamme ne pouvant pénétrer ce qui n'étoit qu'argile, Magazin ne feroit pas moins en súreté.

L'AUTEUR s'étend besucoup plus dans la Description de cet édifice, pour re voir, dit-il, avec quelle facilité des Peuples que les Européens traiat de Barbarce, feavent se procurer les commodités de la vie. On n'y emova ni fer, ni équerre, ni truelle. Dans les endroits mêmes où l'on avoit ulu donner plus de proprets à l'argile, tels que les portes & les fenêtres, ne s'étoit fervi que de la lame de quelques conteaux. Les régles des Charntiers & des Maçons, n'avoient pas été consultées. La dépense étoit fort gere pour la Compagnie, puisqu'à la réserve d'un Négre qui avoit paîtri rgile, on n'avoit point employé d'autres Ouvriers que les Domestiques. pendant le Comptoir se trouvoit composé d'une grande sale, de deux imbres à loger, & de deux Magazins qui n'avoient rien à craindre du feu. uilleurs, les dedans n'étoient pas seulement commodes & sans vermine lis propres & de bon goût, avec un air de fraîcheur que le blanc prend ement sur l'argile.

V18-A-v18 l'Édifice, la nature avoit placé deux gros arbres, de ceux qu'on mme Bisebalos, qui formoient un ombrage agréable. L'enclos étoit d'un ent. Il avoit pour mur une haye de cannes fendues, entrelassées en forme de yes, de la hauteur de dix pieds. Moore y fit bâtir, à des distances convebles, quatre maisons à la manière des Mandingos; l'une pour servir de ffine, l'autre de grenier à Sel, la troissème de grenier à Bled, & la quaème pour loger pendant la nuit les Domestiques Négres. Le terrain qui séparoit, étoit destiné pour en faire un jardin, sur lequel on devoit mé-

ger des baffe-cours pour les Bestiaux & la Volaille.

Le 21 de Décembre, la Chaloupe la Renommée partit pour Fatatenda, pù elle revint neuf jours après, avec les débris du Comptoir & Palmer qui avoit eu la direction. La Compagnie s'étoit déterminée à détruire cet ablissement, pour se venger du Buney Badji, Roi de Tomani, qui avoit uvent maltraité ses Facteurs. On apprit l'année suivante que la mort avoit livré les Anglois de ce Prince.

L 2 8 de Janvier, Moore, dont la fanté ne se rétablissoit pas, & qui avoit mandé plusieurs fois son rappel, reçut pour successeur dans la direction du omptoir de Yamyamakonda, Forfyth, un des plus habiles Facteurs de la ompagnie. Il s'embarqua le 12 fur la Chaloupe le James; il toucha aux Ports Fendalakonda, de Kuttejar, de Rumbo; & le 24, étant arrivé à Jamesrt, il y fut reçu avec beaucoup de caresses par le Gouverneur Hull.

LE 4 de Février, Hull allant à cheval de Jilfray à Seaka, fit malheureuse-

ent une chûte, dont il eut le bras cassé.

ILE 18 de Mars, on reçut avis de Joar, que le Capitaine Coffin, Comsandant du Finch Snow, après avoir acheté soixante-dix-huit Esclaves, étoit ort de maladie, & que les Habitans Jalofs s'étoient faisis de son Pilote & e son Chirurgien, lorsqu'ils venoient de lui rendre les derniers devoirs. Le ouverneur y envoya Johnson avec la Chaloupe l'Avanture, pour demander liberté de ces deux Hommes. Le 20, on vit arriver au Fort le Finch Snow,

1733

Réfléxions de l'Auteur fur fon édifice.

Enclos & commodités du Comptoir.

Comptoir de Fatatenda dé-

1734.

Moore quitte son emploi & retourne à Jamesfort.

M o o R E.

Trifte état du Finch Snow, & fes Officiers arrêtés par les Né-EIES. fur lequel il ne restoit que trois Matelots en bonne santé, leurs Officien étant demeurés prisonniers à Joar. Le Gouverneur touché du sort de ce Bàtiment, y envoya son Chirurgien, pour prendre soin des malades, & quatre Hollandois qui furent chargés de veiller sur les Esclaves. Le second Pilote & un Matelot moururent le lendemain. Comme il ne restoit personne qui sût en état de prendre le commandement, Hull se transporta lui-même à bord, établit l'ordre parmi les Matelots & les Esclaves, & laissa Connor pour y commander jusqu'à l'arrivée des deux Officiers. D'un autre côté, Johnson étant revenu sans avoir obtenu leur liberté, il le renvoya sur ses traces pour traiter du moins de leur rançon. Les Jaloss demandèrent pour eux la valeur de vingt Esclaves en marchandises, sans autre prétexte pour les avoir arrêtés, que de prétendus outrages qu'ils se plaignoient d'avoir reçus de Capitaine.

Voyage de Moore dans divers Comptoirs. LE 27, Moore, se croyant rétabli, s'embarqua sur la Chaloupe le Jamesfort, avec le Capitaine Nap-Grey, pour faire un voyage de Commerce par
la Rivière. Hull le chargea d'observer l'état des Comptoirs, sur-tout dans
quelques lieux où les Facteurs étoient soupçonnés de négliger les affaires de
la Compagnie. Il arriva le 29 de Mars à Jear, dans l'espace de quarante
heures. Le 1 d'Avril, il se rendit à Yanimarrew; & le 4 à Bruko, où il
trouva que dépuis deux mois, le premier Facteur n'avoit pas tenu de Livre
de compte. Le 7, il arriva au Port de Kuttejar. La Villede ce nom est à dir
lieuës de Dubokonda sur la rive Nord de la Gambra, à la distance d'un mille
de ses bords. La Compagnie avoit eu dans ce lieu un fort beau Comptoir,
dont la situation étoit également saine & agréable; mais l'Inondation de 1725
l'ayant entièrement détruit, il avoit été cransséré à Sami. Moore y trouva
la Chaloupe la Renommée, dont il prit possession suivant le pouvoir dont il
étoit revêtu. Il y sit transporter sa cargaison, & renvoya la Chaloupe qui l'avoit apporté.

Le 13, il arriva au Comptoir de Yamyamakonda, où il s'arrêta jusqu'an 5 de May, pour terminer un dissérend qui s'étoit élevé entre les Facteurs & les Habitans. Il étoit question d'un Cheval de la Compagnie, qui avoit été saisi par l'Alkade de Sutamor depuis que Moore avoit quitté le Comptoir, sous prétexte que l'ayant nourri plus d'un an, il n'avoit pas été payé pour ce soin. La cause sut plaidée de part & d'autre, avec beaucoup de chaleur, dans une assemblée sort nombreuse. Ensin Moore ayant prouvé l'injustice de l'accusation, jura en langue du Pays, que si le Cheval n'étoit pas rendu immédiatement, & si l'Alkade ne lui venoit demander pardon de ses impostures, le Comptoir seroit transséré dans quelque autre Ville, & ne seroit jamais rétabli. Ce serment, qu'ils entendirent tous, joint à la connoissance qu'ils avoient de la sermeté de Moore, sit sur eux tant d'impression, qu'ils forcèrent l'Al-

kade de restituer le Cheval, & de demander grace pour sa faute.

Il le gagne par sa propre sentence:

Procès qu'il

a pour un Che-

Le même jour, Moore retourna vers la Rivière de Sami, où il trouva la Nymphe de Mer, commandée par Valentine Mendez, Portugais Négre, qui s'étoit engagé depuis peu au service de la Compagnie, & qui alloit former un établissement à Wallia, quinze milles au-dessus de Sami. On lui avoit confié une fort belle cargaison. L'Auteur descendit à Kuttejar, pour éxécuter l'ordre qu'il avoit de s'opposer au commerce de Leach & de Cooper. Son premier soin sut de faire bâtir des Hutes par ses Domestiques Négres, car les Marchands

000

au Co des H pit pero joûtoit pour : Comp , & 1 E 25, une t nt quit ne lui gre ext des pist is aprè . C'ef ils veul nillante. rien; n aine, q nt un f il avoit illante rs aprè ns un au fervice of leur fir oché de mpagno TAND d une C ux journ ands qu écédente dans l'e de faif ati. Il s ans le tui té difficile ffentimer. qui il ma chapé au ses plaintes dents à l'E

Le 1 de ris à fon Négres ap e Leach d urs Officien

ort de ce Bá.

s, & quatro

nd Pilote &

onne qui fât

me a bord,

nor pour y

traces pour eux la va-

ur les avoir

oir regus de

pe le James

mmerce par

ur-tout dans

affaires de

de quarante

ruko, où il nu de Livre

om est à dir

e d'un mille

Comptoir,

ion de 1725

re y trouva

voir dont il

oupe qui l'a-

êta jusqu'an

Facteurs &

ii: avoit été

Comptoir,

avé pour ce

aleur, dans

tice de l'ac-

du immédia-

oftures, le

amais réta-

i'ils avoient

cèrent l'Al-

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. VI. 109

archands du Pays ne se rendent pas volontiers à bord. Le lendemain, il écriau Conseil, que Forsyth son successeur à Yamyamakonda, étoit fort aides Habitans, mais que faute de marchandises, sur-tout saute de sel, il oit perdu l'occasion d'un commerce considérable & le crédit du Comptoir. joûtoit qu'on ne devoit jamais souffrir que le sel lui manquât, ne sut-ce pour ruiner le commerce d'Amonio Vas, qui prenoit l'ascendant sur tous Comptoirs Anglois. Dès le 17, il arriva une cargaison de sel pour l'Au-, & une autre pour Forsyth.

E 25, la Nymphe de Mer fut attaquée entre Yamyamakonda & Wallia; une troupe de Négres du Pays, à l'instigation d'un autre Négre, qui nt quitté depuis peu le service du Gouverneur, se plaignoit que ses gane lui avoient pas été payés. Ils prirent sur la Chaloupe un jeune-Esclave gre extrémement bien-fait, & plusieurs choses de prix, telles que des fusils des pistolets: Ce sut du moins le récit que le Capitaine sit de sa disgrace. is après quelques informations, Moore pénétra la vérité de cette avane. C'est l'usage des Négres, lorsqu'ils soupçonnent quelqu'un de vol, & ils veulent en tirer l'aveu, de faire tremper ses doigts à l'accusé dans l'eau pillante. S'il est innocent, ils sont persuadés que sa peau n'en souffririen; mais qu'elle portera les marques du feu, s'il est coupable. Le Caaine, qui avoit beaucoup d'admiration pour les usages des Négres, trount un fusil de moins dans sa Cabane, accusa sans distinction trois Négres Il avoit à bord; & sur leur désaveu, il eut recours à cette épreuve de l'eau illante, qui leur brûla misérablement les mains. Cependant un ou deux rs après, il retrouva le fusil, que sa propre négligence lui avoit fait oublier ns un autre lieu. Les Négres qui avoient été punis injustement, quittèrent fervice de la Compagnie & retournèrent dans leur Canton, où leurs plainleur firent trouver des amis, qui, des que le même Capitaine se fut apoché de leur rive, formèrent le dessein de fondre sur lui, & de venger leurs

Tands que Moore étoit à Kuttejar, il apprit qu'on avoit vû passer au d'une Caravane de Marchands avec des Esclaves. Mais comme il étoit à ux journées de leur passage, cette nouvelle lui vint trop tard. Les Marands qui avoient reçu quelque sujet de mécontentement à Sami, l'année écédente, descendirent à Kower. Cependant l'Auteur s'étant rendu à Saidans l'espérance de les y trouver, les Habitans eurent, dit-il, l'impudende faisir son Cheval, parce qu'il n'avoit pas commencé par visiter le ati. Il apporta de si bonnes excuses, que son cheval lui sut rendu; mais ans le tumulte on lui vola son chapeau & son mouchoir. Comme il auroit té difficile de se les faire restituer, il prit une autre voye pour satisfaire son essentiment. Entre quelques Esclaves qu'il avoit achetés, il s'en trouva un qui il manquoit cinq ou six dents: de quelque manière que ce désaut sût hapé aux yeux de l'Auteur, il accusa les Marchands de mauvaise soi, & es plaintes sirent rabattre sur le prix, autant de barres qu'il manquoit dé lents à l'Esclave.

Le 1 de Juin, Valentine, ce même Portugais que la Compagnie avoit ris à son service, reçut ordre d'acheter toutes les Étosses de coton que les Végres apporteroient en vente, dans la seule vûe de troubler le commerce e Leach & de Cooper; ce qui n'empêcha pas que dans le même tems le

MOORE.

Avis qu'il donne au Con-

Querelle sizgulière d'un Capitaine avec les Négres.

Moore perd l'occasion d'une Caravane.

Vengeance qu'il tire d'une infulte des Négres.

il trouva la Négre, qui lloit former i avoit conur éxécuter er. Son prees, car les Marchands

Moore. 1734.

Leach & Cooper font forces de demander grace au Gouverneur.

Arrivée de \* Job Ben Salomon. Conseil n'affectat de recommander à Moore, par des Lettres éclatantes, de ne pas mettre d'opposition au Commerce des Particuliers, parce que le Gouvernement d'Angleterre leur avoit accordé les mêmes droits qu'à la Compagnie. Il arriva delà que Leach & Cooper se trouvant hors d'état de souvernement leur entreprise, écrivirent une Lettre soumise au Gouverneur, pour lui offrir d'abandonner leur Etablissement & de retourner à Jamessort. Cette proposition su acceptée, & Moore s'étant chargé de les conduire, arrivale 24 de Juillet avec eux. Le Gouverneur étoit absent. Il étoit allé visiter à l'Embouchure de la Rivière, deux Vaisseaux de guerre, l'Antilope & le Diamant, qui étoient venus pour donner la chasse aux Corsaires. Un violent Tornado le mit en danger de périr à son retour.

LE 8 d'Août, on vit aborder à Jamesfort Job Bon Salomon, Prince de la Nation des Foulis, qui après avoir été dans l'Esclavage à Maryland étoit passe en Angleterre, & revenoit dans sa Patrie, libre & chargé de bienfaits. Sa avantures sont assez remarquables, pour mériter d'être rapportées fort a

long dans l'article suivant.

LE 12 d'Août, une Chaloupe Françoise de Gorée, vint demander au Gorverneur la permission de couper du bois sur les bords de la Rivière, pour me

bâtir le Comptoir Françoir d'Albreda.

LE 22, Moore partit dans la Chaloupe la Renommée, avec une belle cargaison, pour aller remplir à Joar l'Office de premier Facteur, à la place de Gill. Il s'étoit chargé de conduire Job Ben Salomon, qui vouloit se rendre à Kower, dans l'espérance d'y trouver quelques Négres de son Pau Le 26, ils arrivèrent dans la Crique de Damasensa, où passant dans un Canal fort étroit, pour gagner la Ville, ils virent quantité de Singes bleus à rouges, qui sautent d'arbre en arbre, & qui ne descendent jamais à terre. Job eut le bonheur de rencontrer à Damasensa plusieurs Négres, qui lui appri-

rent l'état de son Pays dans son absence.

[CHARLES Hayes, qui avoit toûjours cherché les moyens d'ouvrir quel que nouveau commerce en Afrique, avoit fort recommandé à Moore de me pas négliger celui de la Gomme; & comme le Gouverneur Hull lui avoit répété la même chose, il envoya de Bruko un essai de cette Marchandise, qui se trouva être de la véritable Gomme Adragant. Il travailla à en rassemblet davantage; mais comme c'étoit quelque chose de nouveau, il ne put pas obtenir des Négres, qu'ils séparassent cette gomme d'avec l'autre, quoique su dix ou douze livres, de celle qu'ils apportoient, il y eut près de deux livres de celle qu'on vouloit. Junko Sunko Jalos d'Yanimarrew, homme actif & incigant, ayant appris qu'on recherchoit cette sorte de Marchandise, envoya pour essai une livre de Gomme Arabique qui étoit belle & blanche. Cependant tout ce que Moore put en amasser, se rédussit à un tonneau qu'il expédia à Jamesfort. Si l'on pouvoit établir solidement ce Commerce, on rendroit un très grand service à la Nation Angloise; car presque toute la Gomme qui se traipporte en Angleterre, est de la Gomme-Sénégal que l'on achete des François]

LE Gouverneur Hull, qui n'épargnoit rien pour se procurer des informations, apprit de Junko Sunko, que les Fortês d'arbres à gomme ne sont qu'il cinq journées de cette Ville, & à sept ou huit de la Rivière du Sénégai; que ses Forêts ont seize journées de longueur & seize de largeur; qu'elles sont composées de gros arbres, qui sournissent tous de la Gomme; qu'elles sont de la Gomme; qu'elles sont

Singes rouges & bleus.

Informations fur les Forêts d'où viennent les Gommes. OC ées en

s les u'aux che; merc corre ; qu' hans la réf étoit Europe ette g E 16 e les I Bumey ajava t d'am les arr de Ya -tôt de e pas Mod n dep quelq de D arrivel d'Orf faire ly, da valeur

ui paya orté. 2 26, on pour êtèrent oan Sea de Joan a garde nouve

dans le

de for

Cleve

tôt, étoir ournées de ) Il femb

ue dix per

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAF. VI. 111

clatantes, de parce que k roits qu'à la iors d'état de rerneur, pour esfort. Cette ire, arrivale allé visiter i ntilope & k es. Un vio

Prince de la nd étoit passe pienfaits. Se ortées fort a

ander au Gor ère, pour re

vec une belk ur, à la place rouloit se rep de fon Paya dans un Ca nges bleus & amais à terre qui lui appri-

d'ouvrir que Moore de ne l lui avoit ré chandife, qui en raffembler e put pas ob-, quoique sur leux livres de ctif & incr , envoya pour ependant tout édia à James droit un tres qui se tranes François des informane font qu'i Sénégai; 👊 qu'elles font elles font di sées entre les Négres d'Yani, ceux de Futa ( z), & les grands Jalofs, que ns les lieux voitins il ne se trouve aucun Habitant; que depuis Yanimarrew qu'aux Forêts on ne rencontre aucune Rivière, & que la Gambra est la plus che; que les trois Nations qui sont en possession des Forêts n'ont aucun amerce avec les Blancs, mais qu'avec un peu de soin, on pourroit former correspondance avec eux, & pénétrer sans péril jusques dans leurs Foqu'ils n'ont pas d'autre commerce que celui des Gommes, & que les hans font en grand nombre dans leur Pays. Sur ce récit, le Gouverneur la résolution d'y faire un voyage avec Job Ben Salomon, dont la Patrie étoit pas éloignée. Mais l'Auteur s'étant alors embarqué pour retourner Europe, personne n'a pris soin jusqu'à présent de nous apprendre le succès ette grande entreprise.

E 16 d'Octobre, on fut allarmé par les bruits d'une guerre qui s'allumoit le les Négres, & dont Joar etoit menacé de devenir le principal théâtre. Bumey (a) de Kajamor, Canton du Royaume de Barfalli, & le Bumey lajavan, autre Pays voisin, vinrent informer Moore, par un mouvet d'amitié, que Bumey Haman Seaka, frère du Roi de Barfalli, ayant les armes contre ce Prince, étoit affifté dans sa révolte par quelques Peude Yani & de Yamina, & que suivant les apparences, il s'empareroit -tôt de cette partie du Royaume de Barfalli. Ils conseillèrent à Moore pas perdre un moment pour mettre en sureté les effets de la Compa-Moore écrivit au Conseil; mais on lui répondit que ces bruits avoient depuis plusieurs années sans s'être jamais vérissés, & qu'il suffisoit de quelque présent à Bumey Haman Seaka, pour s'assurer de sa protection. de Décembre, Moore retourna de Joar à Jamesfort. Le 9 au soir, il y arriver le Dauphin, Vaissesse de Londres, qui amenoit Cleveland, beaud'Orfeur, second Facteur de Fort. Cleveland venoit dans la résolution faire une fortune indépendante de la Compagnie, & de s'établir à v. dans la maison de son frère, avec ses marchandises qui montoient valeur de quatre cens livres sterling. Mais le Gouverneur, toûjours ferdans les intérêts de la Compagnie, ne voulut pas fouffrir que le beau-

rté. 26, Moore reçut ordre de retourner à Joar, avec un nouvelle caron pour ce Comptoir. Job Ben Salomon l'ayant encore accompagné, ils êterent à Neamato, dans l'Me de l'Eléphant, où ils apprirent que Bumey nan Seaka étoit actuellement en guerre contre son frère; que les Habi-de Joar avoient abandonné leur Ville, & que ceux à qui l'on avoit congarde du Comptoir avoient imité leur éxemple. Moore, consterné de nouvelle, loua un Canot, sur lequel il se rendit à Joar. Il n'y trouva dix personnes, qui s'étoient résugiées dans le Comptoir. Cependant le

de son Collègue entreprît sous ses yeux un commerce particulier; sur

Cleveland prit le parti de vendre ses marchandises à la Compagnie, qui

ni paya en Esclaves, & de remettre à la voile sur le Vaisseau qui l'avoit

Le Pays de Job, comme on le verra se que Benoy, nom d'un Prince Jalof, dont tôt, étoit fort voilin des Forêts, à qua on a déja parlé d'après les Portugais, qui confondent souvent les nons avec les titres. Voyes ci-deffus, Tome I. Chap. IL.

MOORE. 1734.

Guerres entre les Négres.

Fermeté du Gouverneur pour l'intérêt de la Compagnie.

Embarras où la guerre jette Moore & fon Comptoir.

vifees

purnées de Fatatenda.

) Il femble que Bumey est la même cho-

MOORE.

Magazin & les marchandises n'avoient encore souffert aucun dommage; par même des Buggabuggs, dit-il, espèce de sourmis qui causent beaucoup de ravages dans les lieux où elles pénétrent, & qu'il n'appréhendoit pas moin

que les Voleurs!

Le 5 de Janvier, Bumey Haman Seaka s'étant avancé avec ses Troupe jusqu'à Sanjalli, qui n'est qu'à une demi journée de Joar, Moore lui envoy au nom de la Compagnie, un barril d'eau-de-vie & un coutelas. Son Messer revint le jour suivant, avec un compliment civil de la part du Bumer Ce Prince faisoit assurer Moore qu'il estimoit les Blancs, & qu'il ne leur causeroit aucun mal, sur-tout à lui qu'il connoissoit depuis si long-tems. Job Ben Salomon n'ayant pas voulu s'exposer au hazard d'un nouvel Esclavage, avoit demandé d'être mis à terre au Port d'India, six milles au-dessus de la masensa. Il y demeura jusqu'à la fin du danger; [c'est-à-dire jusqu'au 29; di alors il se rendit à Joar.]

Visite qu'il reçoit d'une troupe de Négres armés. Le 11 de Mars, vingt Cavaliers bien armés, & quarante Hommes de pied avec leurs arcs & des pistolets, se présentèrent de grand matin à la porte à Comptoir. Leur Chef entra seul, & dit à Moore qu'il étoit envoyé par le Bumey Haman Seaka, pour lui déclarer que ce Prince étoit allé combaum le Roi de Kahone, mais qu'à son retour, il n'ameneroit pas ses Troupes i Joar, dans la crainte de ne pouvoir les contenir, & que le Comptoir ne su exposé à quelque violence. C'étoit un faux Message, dont le Commandam Nègre espéroit tirer quelque prosit. Cependant Moore, qui ne pouvoit a juger avec certitude, le chargea d'une petite provision de poudre & de ballés pour le Prince, & lui sit présent à lui-même d'un pistolet & d'un coutelat, dont il parut fort satisfait.

Le 16, Hull arriva au Comptoir, dans la réfolution de faire le voyage de Bunda avec Job Ben Salomon, pour s'ouvrir l'accès de la Forêt des Gommes. Pendant le féjour qu'il fit à Joar, il reçut la visite de Bumey Hama Banda, troisième frère du Roi de Barsalli, & sidéle jusqu'alors à ses intéres. Ce Prince étoit accompagné de quarante hommes à cheval. Haman Seala qui étoit encore à Sanjalli, n'eut pas plûtôt appris son arrivée, qu'il envoy contre lui un parti de cent hommes. Mais Haman Banda prit la fuite au brus de leur approche, & sit dire au Gouverneur, que ne pouvant le voir plus long tems, comme il se l'étoit proposé, il le prioit de lui envoyer un ou deux galons d'eau-de-vie. Le Messager que Hull chargea de ce présent, eut le maheur de rencontrer, entre Joar & Kower, quelques Soldats de Haman Seala

qui le blessèrent d'un coup de fléche & lui prirent son Cheval.

Moore quitte le fervice de la-Compagnie.

Le 5 d'Avril, Connor fut rappellé de Bruko, Comptoir qu'on prenoit le parti d'abandonner faute de Commerce, pour succèder à Moore dans celle Joar. On ne trouve point dans la Relation de l'Auteur les raisons qui le portoient à quitter le service de la Compagnie. Mais en cessant ici de parle d'Affaires & de Commerce, il s'étend sur le régime qu'il avoit observé jusqu's

lors en Afrique.

Son régime en Afrique. Le fortoit du lit à la pointe du jour, pour jouir de la fraîcheur du main & souvent il faisoit deux ou trois heures de promenade à cheval dans le bois, & les plaines, où l'air étoit alors très-agréable. A son retour il déjenoit avec du thé de la Chine; & s'il lui manquoit, avec une sorte de dinommé Simbong, qui croît naturellement dans les bois. On en a fait passe

ns fue ur mie ur pro le pre d de t du P use sur & me poudre fix joi pprêter e du K olilu; q est à si e. S'il a mpagni lui rap ent que Oifear APRI mme c les affa elque V soit un iter les de mie prenoit · Perdr ns certs étoient, voyoien des Efc pendant mpte éx C'ETOI: terre qu venoier utre pou de lit ntinuelle ies de bo avoit un portés d aleurs,

lli . Or lai

IV. Part

eaucou éfaut d

odérat

CES

mmage; pa beaucoup de t pas moin

fes Troupe re lui envon Son Mess. t du Bumey, qu'il ne leur ng-tems. Joh l Esclavage, deffus de Da qu'au 29; 👣

mes de pied, à la porte à nvoyé par k llé combatte Troupes i nptoir ne fu Commandant e pouvoit a ire & de bal d'un coutelas,

ire le voyage prêt des Gom umey Hama à fes interet Taman Seaka, , qu'il envoy fuite au brut voir plus long n ou deux gal nt, eut le ma Haman Seaka

on prenoit ! ore dans celu raifons qui t ici de parle bservé jusqu'à

eur du matin heval dans la etour il dejel forte de th n a fait pale beaucou

caucoup en Angleterre, & quantité de personnes le trouvent excellent. Au éfaut de sucre, il se servoit de miel, qui est fort-sain lorsqu'on an use avec odération, mais dont l'excès cause des diarrhées dangereuses. S'il se trouvoit ns sucre & sans miel, parce que les Habitans employent quelquesois tout ur miel à la composition de leur vin, il étoit force d'abandonner le thé, ur prendre du lait, qui est en abondance parmi les Négres de la Gambra. le prenoit froid, en y broyant une pâte composée de fleur de ris ou de d de Guinée, que les Négres font cuire sur le feu dans un pot de fer. Le t du Pays ne peut guères bouillir sans se corrompre. Moore en rejette la use sur les qualités de l'herbe dont les Vaches se nourrissent, qu'il croit aî-& même indigeste. A dîner il mangeoit ordinairement du Bouf, frais ou poudré de sel; car sans être entièrement salé, le Bouf se conserve cinq six jours, en Afrique, sous une simple couverture de sel. La manière de pprêter étoit, ou celle des Habitans du Pays; c'est-à-dire, de le bouillit ac du Kuskus; ou comme en Angleterre, avec une forte de légume nommée blilu; qui ressemble à l'épinard, & qui se trouve en abondance. La Volailest à si bon marché, qu'il avoit une bonne poule pour trois charges de poue. S'il avoit besoin de gibier ou de poisson, il envoyoit un Chasseur, que la ompagnie entretient dans chaque Comptoir, & qui ne manquoit guères lui rapporter sa charge de l'un ou de l'autre. Le gibier étoit ordinaireent quelque Sanglier, ou des Daims, des Canards, des Perdrix, des Oyes ou Oiseaux à couronne, qui sont fort communs chacun dans leur saison.

l'Arrès-MIDI étoit le tems du Commerce, & quelquefois le jour entier. mme c'étoit son principal objet, il ne lui arrivoit jamais de le négliger. les affaires étoient finies de bonne heure, il faisoit une promenade dans elque Ville voisine, d'où il revenoit à l'heure du souper. Ensuite il se Emploi. soit un amusement de lire ou d'écrire jusqu'au tems du sommeil, ou de liter les Voisins, qui le traitoient avec du vin de Palmier & de Siboa, du de miel, & du Kola, espèce de fruit qui fait trouver l'eau fort agréable. prenoit aussi fort souvent l'exercice de la chasse, sur-tout aux Pigeons & Perdrix, parce qu'il ne falloit pas s'éloigner beaucoup du Comptoir. ans certains tems, il étoit accablé de visites, & du nombre de ses Hôtes. étojent, ou des Négocians, ou les Messagers des Seigneurs voisins, qui lui voyoient différentes fortes de présens, tels que des Vaches, des Etosses & mêdes Esclaves. Ils s'attendoient toûjours à recevoir plus qu'ils ne donnoient. pendant la Compagnie en tiroit d'autres avantages, & Moore tenoit un mpte éxact de tout ce qui passoit par ses mains.

C'ETOIENT des femmes du Pays qui préparoient ses alimens, dans des pots terre qui étoient faits aussi par les Négres. Il avoit deux pots de fer qui venoient de Jamesfort, l'un pour l'usage des Esclaves de la Compagnie, utre pour lui-même, les jours qu'il avoit des Hôtes à traiter. Sa chamde lit étoit grande & commode. Dans la faison des pluyes, il y tenoit ntinuellement du feu. Son lit étoit élevé de deux pieds, sur quatre fourles de bois. Il étoit composé d'une natte de cannes fendues, sur laquelle avoit un fort bon matelas de coton du Pays. "Outre les draps qu'il avoit pportés d'Angleterre, & qui suffisoient pour le couvrir dans les grandes haleurs, il en avoit d'étofe, qui lui avoientiété donnés par le Roi de Barili, & la Princesse sa Sour. Aux quare coins du lit, al avoit dressé qua-IV. Part.

M. 0.0 n ..

Manière de conferver le Bœuf frais.

Exactitude de Moore dans les devoirs de son

Sa chambre

Moore. 1735.

tre pieux, qui servoient à soûtenir une sorte de Pavillon, pour le garant des mosquites. La chambre n'étoit jamais sans un grand bassin d'eau, et vé sur des sourches de bois; secours nécessaire contre la vermine. Comme ce petit nombre de meubles suffisfoit à ses besoins, il ne chercha jamais à se procurer d'autres.

Il trouve le pled d'un Homme Sauvage,

Le 6 d'Avril 1735, étant à se promener aux environs de Joar, il trouve le pied d'une Bête, dont il s'imagina que la carcasse avoit été dévorée pa quelque Lion. En le considérant, il le trouva semblable au pied d'un à bon, espèce de grand Singe. Cependant il sut surpris de sa grandeur, a n'étoit pas moindre que celle d'un pied d'Homme. D'un autre côté, il toit couvert de poil, d'un pouce de longueur. Comme il étoit encore se frais, Moore l'apporta au Comptoir, & le sit éxaminer par les Négres, qui dirent que c'étoit le pied d'un Homme sauvage, & qu'il y en avoit bea coup dans le Pays, mais qu'il étoit rare de les rencontrer; qu'ils étoient la grandeur des Hommes ordinaires; qu'ils avoient la poitrine faite comples semmes; qu'ils avoient une sorte de langage, & qu'ils marchoient sur pieds, comme les Créatures humaines. Moore abandonne à ses Lecteur jugement de toutes ces circonstances.

Moore retourne à Jamesfort & s'embarque pour l'Angleterre,

Remarques qu'il ajoûte à fon Journal.

Lz 8, il partit pour Jamesfort, après avoir pris congé du Gouverne & de Job Ben Salomon, qui le chargerent de plusieurs Lettres, pour les amis d'Angleterre. Etant arrivé au Fort le quatrieme jour, il s'embarque 13 de May sur le Delphin Snow, qui mettoit à la voile pour Londres, au Hamilton & plusieurs autres passagers. Mais avant que de quitter la Ga bra, il eut soin de joindre à son Journal quelques Observations qui ne sem vent pas dans les Journaux précédens. Cette Rivière, dit-il, est navigu pour les Chaloupes, jusqu'à deux cens lieuës de son embouchure; & aussi l'espace où la marée remonte. La plus grande partie de ses bords plate & couverte de bois, dans l'étendue d'un demi-mille vers les terre & quelquefois moins; mais entre ces bois il y a des ouvertures, qui la la un passage agréable à la vue de qui forment un fort bon terrain, ou Negres sement du ris, & mettent leurs bestiaux en pâture dans les tems se L'intérieur des terres a beaucoup d'arbres & de bois. Cependant il se m ve ordinairement près des Villes quelque espace ouvert & cultivé. Le si du terroir est un mêlange de sable & d'argile, où les Rocs dominent in jours. Toutes les parties basses de la Rivière sont unies. A peine y on quelques Collines. Man en remontant on découvre de hautes montagn qui présentent de très-belles perspectives. La plupart sont composées des che-fer & de Rocs; ce qui n'empêche pas qu'elles ne portent des arbres abondance and mush sings if .

Le 24 de Juin 1732, l'Aureur qui étoit alors à Yamyamakonda, oblet que la Rivière commençant à s'enfler rouloit des eaux plus épaisses, & 4 son cours ne cossoit pas d'être le même, mais que les marées n'y étoient pfensibles. Le 29 de Septembre de la même au pée, il remarqua que les commençoient à diminuer. L'année suivante, elles s'élevèrent si haut le même lieu, qu'au milieu de Septembre elles ruinèrent le Comptoir, & répandirent dans tous les terrains bas aux environs.

Voyage de Moore pour con retour. LE Ciel favorifa Moore à fon départ, par le plus heureux vent qu'il l' desirer. Son Vaisseau étoit accompagné du Succes, commande par le Ca ne Wilali.

OC

he de heure le gar ente. affionr

plus |

ore ét ouvrir distone un co irprise d'Snov

trou

ngenefl

apres.

prochar depuis L finit is la G npte cirellers, donne mpagni mme victes, d'a

dévor

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LEVIVILACIAE VI. ELS

our le garant ffin d'eau, de mine. Comm na jamais à sa

TES

Joar, il trous té dévorée m pied d'un h grandeur, a tre côté, il oit encore fe les Négres, a en avoit bear u'ils étoient e faite comarchoient fur les Lecteuns

du Gouverna res, pour le l s'embarqui Londres, 20 quitter la Ga s qui ne sette , est naviga chure : & d de ses bords vers les tem res, qui laille terrain, où ns les tems fa ndant il se m rultivé. Le fo dominent w A peine y va ates montagin mpofées dem t des arbres

konda, obser paisses, & 4 n'y étoient p ua que les en rent fi haut Coraptoir, &

x vent qu'il nie par le Ca ne Wright, qui avoit fait un Voyage de Commerce à Cachao & à Porali. Mais en approchant de la Pointe de Banyon, ils furene arrêtés par lques orages, qui leur firent employer deux jours à la doubler. Dans gervalle, ayant envoyé un Esquif au rivage, pour y acheter de la Volailla négligence des Matelots le fit échouer. Il fallut en faire descendre plus grand nombre pour aider les autres. Enfin les deux Vaisseaux fornt de la Gambra, & firent leurs adieux au Cap Sainte-Marle, d'où ils mencèrent à s'éloigner avec un vent si frais, qu'ils faisoient six milles heure.

E 31, Jacques Ellis, un des Pilotes du Delphin Snow, qui jouissoit e parfaite fanté en quittant Jamesfort, mourut d'une maladie courte & ente. Elle venoit de l'excès des liqueurs fortes, pour lefquelles il étoit queurs fortes. affionné, qu'en expirant il tenoit fon verre d'une main tremblante, prêtremplir d'un flacon qu'il avoit fous fon chevet.

gruis le 29 de Juin jusqu'au 10 de Juillet, les vents furent impéx: mais comme ils étoient favorables à la course des deux Vaisseaux, ore étoit fort éloigné de s'en plaindre. Le matin du jour suivant, ils ouvrirent les Côtes d'Angleterre, jusqu'à distinguer devant eux le fanal distone. Le 12, ils furent chasses par un Vaisseau de guerre Anglois, qui un coup de canon en s'approchant. Il le nommoit l'Edimbourg. Dans urprise où cette conduite les jetta, un des Lieutenans vint à bord du Del-Snow, y prit trois des meilleurs Matelots, & laissa trois Hommes à leure. L'après-midi, ils passèrent l'Isse de Wight, & le matin du jour suivant, e trouvèrent devant la l'ointe de Beachy. Vers neuf heures ils gagnèrent ngeness, où il se trouvoit alors trente Bâtimens prêts à mettre à la voile. après, ils arrivèrent aux Dunes. Moore descendit dans une Barque qui procha de son bord, & prit torre à Deal; après avoir été deux mois en r depuis Jamesfort.

L finit son Journal par le nombre & le nom des Vaisseaux qui entrèrent s la Gambra [ou qui en partirent] depuis 1730 jusqu'en 1735. Il en note cinquante-huit, dont vingt-neuf appartenoient à des Marchands paraliers, six aux François & le reste à la Compagnie Royale d'Afrique. donne aussi une liste des Anglois, & de ceux qui étant au service de la mpagnie, moururent dans ces quartiers pendant le tems qu'il y fut. Il en nme vingt-deux dont les uns moururent pour avoir abusé des liqueurs rtes, d'autres furent noyez, quelques-uns furent tués par des Négres, d'aus dévorés par des Crocodiles, & d'autres enfin moururent de maladie. T

MOORE. 1735.

Son Pilote meurt d'un excès de II- •

Crainte pa-

Il arrive en



CHAPITRE

### HAPITRE VII.

Voyage, Esclavage, & Delturance de Job Ben Salomon. Prince de Bunda, en 1732.

INTROVUC-TIOR

Raifons qui établissent la vézité de cet-

E nom de Job Ben Salomon se trouvant mêlé dans le Journal de Moore, avec quelques circonstances de sa vie, il est d'autant plus naturel de joindre ici l'histoire de ses Voyages, qu'ils ont rapport à l'Afrique, dont sa maiheure l'avoient fait sortir, & qu'ils servent à faire connoître un Pays voi fin de la Gambra, dont les Voyageurs Anglois n'avoient encore appris que nome Los avantures de ce malheureux Prince ont été publiées à Londres du le tems même qu'il y étoit pour les attester, & dédiées au Duc de Montan. ani l'avoit affez connu pour le juger digne de ses bien-faits. L'Auteur (a) avoi été de ses intimes amis en Amérique & en Angleterre, comme More le su enfuite en Afrique. Il avoit eu le tems, dans un long Commerce, d'apprendit de la propre bouche; les circonstances qu'on ne pouvoit sçavoir que de lui. D'al leurs elles se trouvent confirmées par le témoignage de Moore, qui l'ayan accompagné dans plusieurs lieux de l'Afrique, a pû juger de la conformitée ce qu'il avoit vû, avec les récits que Job avoit faits en Angleterre. On preni même foin de joindre ici tous ces témoignages ensemble, pour les faire ser vit à se vérifier mutuellement. Ainsi les défiances historiques ne peuvent résis ter à tent de preuves & de lumières. [Il est cependant fâcheux que ni Bluet ni Moore, n'ayent rien pu apprendre de fort éxact fur les lieux dont il el parlé dans ces Mémoires.]

(a) Il fe nomme M. Bluet. Son Livre est dir in 80 de foixante-trois pages, fous le titre

res de Job, fils de Salomon, Grand-Prêtre Bunda en Afrique, 1734.

### Esclaunge & Voyages de Job Ben Salomon.

JOB BEN SALOMON. 1731.

Nom & Pays de Job.

TYUBA(a) Boon Solumena, Boon Hibrahema, étoit le nom Afriquain de cet Homme extraordinaire; c'est-à-dire, suivant l'Auteur de son Histoire, Job fils de Salomon, fils d'Abraham. Sa Nation étoit celle des Jalofs; & son Pays natal, Bunda (b), Ville de la Région de Galumbo (c) dans le Royaume de Futa [ou Sénéga] en Afrique, situé sur les deux bords du Sénégal, & qui s'étend au Sud jusqu'à la Rivière (d) de Gambra

(a) Ce doit être une corruption d'Ayub ou Jyub Ibn Soleyman, Ibn Ibrahim. Moore écrit Ben Salomon, parceque les Afriquains prononcent Ben pour Ibn.

(b) Bluet écrit Boonds, & Moore Bunda. Moore die que cette Place est à dix journées de Jilfray & à sept de Joar.

(c) Il faut que ce Pays foit celui que nous nommons Galam. Bluet dit que Galumbo est appellé Catumbo dans les Cartes.

(d) Bluet écrit Foota, & Moore Futa. [Only ne comprend pas comment le premier de ces

mêm nt para re à la raume om de itale e liviere

OC

e ja V ui en nd-Pre des p ercher étans . gnité

pulla s pour : fils, l l'Alkor non de noit end DB n'et té d'In Alfa de

d'Ibral le femn ne. Ses unda (: u mois aiffeau estique ités de

e que le

n fils,

enégal. Vr du ainsi ume de S trouve qu ers Voya Moore de Fatater le haut Y

dernières p f) Voici gal & la G ) Bluet no vient. Pe ett borné

Auteurs,

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CRAF. VII. 127

même affüra l'Auteur que le cours de ces deux Rivières est continuellent paralelle, & qu'elles (+) ne fe rencontrent jamais (f); ce qui est conre à la position qu'elles ont dans nos Cartes. Les limites Orientales du raume de l'uta, sont les bords du grand Lac (g) qui porte dans nos Cartes om de Lac de Guarde. On ne connoît pas si bien son étendue au Nord. La itale est Tombuto, vis-a-vis de laquelle Bunda est située de l'autre côté de ivière (b).

y avoit environ cinquante ans (1) qu'Ibrahim, Grand-père de Job, avoit é la Ville de Bunda, sous le régne d'Abubeker (1), alors Roi de Futa, lui en donna la propriété & le Gouvernement, avec le titre d'Alfa ou de nd-Prêtre, & le pouvoir de créer des loix pour ce nouvel établissement. des principales fut d'exempter de l'Esclavage tous ceux qui viendroient nercher un azile. Ce privilége, qui ne regardoit néanmoins que les Ma-nétans, contribua beaucoup à peupler la Ville d'Ibrahim. Après fa more, gnité de Grand-Prêtre & de Prince, qui étoit héréditaire dans sa famil-passa au père de Job. Le Roi Abubeker étant mort dans le même-terms, pour successeur le Prince Jelazi son frère, qui se trouvant déja père fils, le confia aux foins de Salomon, père de Job, pour lui faire appren-l'Alkoran & la langue Arabique. Job devint ainfi le condisciple & le comnon de ce jeune Prince. Jelazi, ayant peu vécu, son fils lui succéda, & noit encore en 1735.

on n'eut pas plutôt atteint sa quinzième année, qu'il assista son père en té d'Iman ou de Sous-Prêtre. Il se maria dans le même-tems à la fille Alfa de Tombuto, qui n'avoit alors qu'onze ans. A treize, elle lui dons n fils, qui fut nomme Abdalla, & deux autres ensuite, qui reçurent le d'Ibrahim & de Sambo. Deux ans avant sa captivité, il prit une sede femme, fille de l'Alfa de Tomga (1), de qui il eut une fille nommée ne. Ses deux femmes & ses quatre enfant étojent en vie, lorsqu'il partir

u mois de Février 1730, le père de Job ayant appris qu'il étoit arrivé l'aisseau Anglois dans la Gambra, y envoya son fils accompagné de deux nestiques, pour vendre quelques Esclaves, & se fournir de diverses comités de l'Europe. Mais il lui recommanda de ne pas passer la Rivière, e que les Habitans de l'autre rive sont Mandingos, ennemis du Royaus

Jon Ban SALOMON. 1731.

Naissance de ob & fon E.

Ses Mariages & fes enfans.

Voyage qu'il entreprend contre l'ordre de son père.

ars, donne à ce pays le nom de Sénéga, négal. Vrai-semblablement il ne l'avoit pas om Afriquain du ainfi nommer par Job. Puisque le nume de Sénégal, eit une pure fiction, qui iteur de son pit celle des trouve que dans quelques relations des Galumbo (6) ur les deux

ers Voyageurs.]
) Moore dit que Futa est à quatre jour-de Fatatenda. Ce Pays borde apparem-le haut Yani & Woolli, qui font au Nord dernières parties connues de la Gambra. () Voici un nouveau témoignage que le gal & la Gambra n'ont rien de commun. Bluet ne dit pas d'où cette connoissant vient. Peut être Job lui avoit il dit que est borné à l'Est pas un Lac, & trouvant le Lac de Guarde, il a juge que c'est le même.

(b) Ceci ne peut être juste, si le Pays de Job est aussi près de Fatatenda que Moore le dit. Peur-être est-ce Bonda dans le Pays de Galam, dont parle De L'isse dans son Afrique Françoise, un peu à l'Ouest de la Rivière fa-leme, au-delà de Tomba-Aura, que Bluet a peut-être pris pour Tombuto.

(i) Bluet ecrit Hibrabim.

(k) Bluet écrit Bubaker.

(1) Elle se remaria uvant le retour de Job. (m) Voyez les Mémoires de la Vie de Job par Bluet. pag. 12. & fuiv:

celui que nous e Galumbo est

de Gambra

TES

m,

al de Moore,

us naturel à

que, dont fa

un Pays vo

appris que Londres day

de Montagu. cur (a) avoi

Moore le fu

d'apprende edelui. D'al

, qui l'ayan

conformited

re. On prend

les faire fer-

peuvent réli-

que ni Bluet,

x dont il ell

Grand-Pretred

pore Futa. [Onli premier de ces Auteurs,

for BEN SALOMON. .1731.

me de l'uta. Job ne s'étant point accordé avec le Capitaine Pyke, Comme dant du (#) Vaisseau Anglois, renvoya ses deux Domestiques à Bundi pour rendre compte de ses affaires à son père, & pour lui déclarer que curiofité le portoit à voyager plus loin. Dans cette vue, il fic marché avecu Négociant Negre, nommé Loumein Toa, qui entendoit la langue des Mis dingos, pour lui servir d'Interpréte & de guide. Ayant traverse la Rivière Gambra, il vendit ses Négres pour quelques Vaches. Un jour que la chale l'obligea de se rafratchir, il suspendit ses armes à quelque arbre. Elles ce fistoient dans un fabre à poignée d'Or, un poignard du même métal, & riche carquois rempli de fléches, dont le Roi Sambo, fils de Jelazi, lui avu fait présent. Son malheur voulut qu'une troupe de Mandingos, accoutume au pillage, passa dans le même lieu & le vit désarmé. Sept ou huit de ce Brigands se jetterent sur lui, & le chargerent de liens, sans faire plus de gran à son Interpréte. Ils commencerent par lui razer la tête & le menton; ce a fut regardé de Job comme le dernier outrage, quoiqu'ils pensassent moins l'insulter (0) qu'à le faire passer pour un Esclave pris à la guerre.

Heft fait Efclave & vendu au Capitaine Pyke.

Il est con-

duit à Maryland, & vendu à Tolfey.

Dégoût qu'il prend pour fa fituation.

Le 27 (Février, ils le vendirent, avec son Interpréte, au Capitain Pyke; & le 1 de Mars, ils les livrèrent à bord. Pyke apprenant de Job qui étoit le même qui avoit traité de Commerce avec lui quelques jours aupan vant, & qu'il n'étoit Esclave que par un malheur du fort, lui permit de racheter, lui & son compagnon. Job envoya aussi-tor chez un ami de fi père, qui demeuroit près de Joar, en le faifant prier (p) de donner avise fon infortune à Bunda. Mais la distance étant de quinze journées (q), & les pitaine pressé de mettre à la voile, le malheureux Job sut conduit à Man fand, dans la Ville d'Anapolis, & livré à Michel Denton, Facteur de Hat riche Négociant de Londres. Il apprit enfuite, par quelques Vaisseaux veni de la Gambra, que son père avoit envoya pour sa rançon, plusieurs Est. ves qui n'étojent arrivés qu'après le départ du Vaisseau, & que Sambi Roi de Futa, avoit déclaré la guerre aux Mandingos dans la seule vûe de

DENTON vendit Job, à un Marchand nommé Tolfey, dans un Canton a appartient à Maryland. Tolfey l'employa d'abord au travail du Tabac. Ma s'appercevant bien-tôt qu'il n'étoit pas propre à la fatigue, il rendit sa simi tion plus douce, en le chargeant du soin de ses Bestiaux. Job, assez libre de cet emploi, se retiroit souvent au fond d'un bois pour y faire ses prières. y fut apperçu par un jeune Blanc, qui se sit un plaisir de l'interrompre, souvent de l'outrager, en lui jettant de la boue au visage. Un traitement cruel, joint à l'ignorance de la langue du Pays, qui ne lui permettoit porter ses plaintes à personne, le jetta dans un tel désespoir, que se fig rant n'avoir rien à redouter de plus terrible, il prit la réfolution de si chaper. Il traversa les bois au hazard, jusqu'au Comté de Kent, dans la Bist

(n) Sulvant Moore, ce Vaisscau qui se nommoit l'Arabella, étoit à l'ancre à Joar.

(0) Moore dit qu'il avoit été pris par un

(p) Moore dit qu'il auroit été racheté ? l'ami de son père, si le Capitaine ne se hâté de partir.

OC Laws

u'elle a ne po n vertu Colo urs au ir dive avant ftingué erre de ais on anton. ettoien IL fe n langa laître d olfey v ans fon s éxerc. rofita de nife à D u'il fero on envo riqu'elle atre occ ui étoit

Villiam, t le voy PEND ffez d'Ar onduite ( n arriva Oglethorn nent à L visité à s voient de aut prix. loignés. nission de

ord, fut

ont il lui -rôt à fo

in prome

ob recut

ent charr

Roi du Pays (celui de Jegra), un peu avant dans les terres entre Tankroval & Yamina, & qu'il fut vendu par ce Prince Négre au Capitaine Pyke.

<sup>(</sup>q) On voit ici que Bunda ne peut et près de Tombuto, puisqu'il y a bien plus quatorze journées de Tombuto à Joar. Man n'en met que fept de Joar à Bunda.

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. VII. 119

te, Communication of the commu

TES

un Canton qua Tabac. Ma rendit fastua affez libre da fes prières terrompre, du traitement permettoité, que se figilution de so t, dans la Buranta de la dans la da

it été racheté s pitaine ne se s

nda ne peut bu y a bien plus to to à Joar. Most Bunda. Lawarre, qui passe aujourd'hui pour une partie de la Pensylvanie, quoiu'elle appartienne en esset à Maryland. Là, se présentant sans passeport,
è ne pouvan expliquer sa situation, il sut arrêté, au mois de Juin 1731,
n vertu de la Loi contre les Négres sugitifs, qui est en vigueur dans toutes
a Colonies de l'Amérique. Bluet, alors établi dans cette Contrée, & plusurs autres Marchands Anglois, eurent la curiosité de le voir dans sa prison.
In divers signes qu'ils lui firent, il écrivit deux ou trois lignes en Arabe; &
avant surs autres Marchands anglois, eurent la curiosité de le voir dans sa prison.
In divers signes qu'ils lui firent, il écrivit deux ou trois lignes en Arabe; &
avant surs surs les Assistants des mots Alla & Mahomet, qui furent aisément
stingués par les Assistants. Cette marque de sa Religion, joint au refus d'un
erre de vin qui lui sur présenté, sit assez connoître qu'il étoit Mahométan,
ais onn'en devinoit pas mieux qui il étoit & comment il se trouvoit dans le
anton. Sa physionomie d'ailleurs, & l'air composé de se manières, ne persettoient pas de le regarder comme un Esclave du commun (r).

It se trouva parmi les Négres du Pays, un vieux Jalof, qui entendit enfin n langage, & qui l'ayant entretenu, expliqua aux Anglois le nom de son faître & les raisons de sa fuite. Ils écrivirent dans le lieu d'où il étoit parti. olfey vint le prendre lui-même, & le traita fort civilement. Il le reconduisit ans son Habitation, où il prit soin de lui donner un endroit commode pour es éxercices de Religion, & d'adoucir plus que jamais son Esclavage. Job rofita de la bonté de son Maître, pour écrire à son père. Sa Lettre sut renise à Denton, qui devoit en charger le Capitaine Pyke au premier Voyage u'il feroit en Afrique. Mais Pyke étant alors parti pour l'Angleterre, Denan envoya la Lettre à M. Hunt. Pyke avoit mis à la voile pour l'Afrique rsqu'elle sut rendue à Londres; de sorte que Hunt sut obligé d'attendre une tire occasion. Dans l'intervalle, le célèbre Oglethorpe ayant vû la Lettre (1), ui étoit en Arabe, & qu'il prit soin de faire traduire dans l'Université d'Oxord, fut touché d'une si vive compassion, qu'il engagea Hunt par une somme ont il lui fit son billet, à faire amener Job en Angleterre. Hunt écrivit auson Facteur d'Anapolis, qui racheta Job de Tolley & le fit partir sur le Villiam, commandé par le Capitaine Wright. Bluet, Auteur de son Histoire, t le voyage sur le même Vaisseau.

Pendant quelques semaines que Job sut en Mer, il acheva d'apprendre silez d'Anglois pour l'entendre & pour expliquer une partie de ses idées. Sa conduite & ses manières lui gagnèrent l'estime & l'amitié de tout le monde. In arrivant à Londres au mois d'Avril 1733, il n'y trouva pas le généreux oglethorpe qui étoit parti pour la Géorgie; mais Hunt lui sournit un logement à Lime-bouse. Bluet, qui alla passer quelque tems à la campagne, l'ayant visité à son retour, sui trouva le visage sort abbatu. Quelques personnes voient demandé à l'acheter; & la crainte que sa rançon ne sût mise à trop taut prix, ou que de nouveaux Maîtres ne le sissent partir pour quelques Pays loignés, le jettoit dans une vive inquiétude. Bluet obtint de Hunt la pernission de le prendre dans sa Maison de Cheshunt, au Comté de Hertsord, en promettant de ne pas disposer de lui sans le consentement de son Maître. Job reçut beaucoup de caresses de tous les honnêtes-gens du Pays, qui parurent charmés de son entretien & sort touchés de ses insortunes. On lui sit

Jos Ban Salomon, 1731.

Il s'échappe par la fuite.

Il est arrêté. Embarras pour le con-

Il retourne avec Tolsey, & écrit à son père.

Générofité de M. Oglethorpe.

I 7 3 3.

Job est amené
en Angleterre.

Ses inquié-

ui parun lui fit ne à fa Camquantité pagne.

🌣 (r) Mémoires de Bluet, pag. 16. 😂 side. 😂 (r) Voyages de Moore, pag. 202.

JON BEN BALOMON. 1733. quantité de présens, & plusieurs personnes proposérent de lever une some par souscription, pour payer le prix de sa liberté (\*).

La jour qui précéda son retour à Londres, il reçut une Lettre qui portei fon adresse, ce qui étant venue sous une enveloppe au Chevalier Bybla Lah, avoit été remise à la Compagnie d'Afrique. L'Auteur n'ajoûte pas de qui elétoit, quoiqu'il paroisse assez qu'elle veneit d'Oglethorpe; mais en consquence, les Directeurs de la Compagnie, ordonnèrent à M. Hunt de les sournir le Mémoire de toute la dépense qu'il avoit faite pour Job. Elle mostoit à cinquante-neus livres sterling, qui lui surent payées par la Compagnie.

D'honnêtesgens le fecourent & rachettent sa liberté.

Il est présen-

té à la Cour,

& careffé par

les Seigneurs.

CEPENDANT Job n'étoit pas délivré de ses craintes. Il se figura qu'il auroit payer une grande rançon, lorsqu'il seroit retourné dans son Pays. La Son cription n'étoit pas encore commencée. Bluet ayant renouvelle cette proposition, un homme de mérite entreprit de la saire réussir, en souscrivant le premier. Son éxemple sut suivi avec empressement. Ensin la somme était remplie, Job obtint la liberté; & la Compagnie d'Afrique se chargea de su

Le vécut quelque tems dans une situation tranquille, occupé à visiter se amis & ses bienfaiteurs. Le Chevalier Hans Sloane, qui étoit de ce nombre

logement & de son entretien jusqu'à son départ.

(v), l'employoit fouvent à traduire des Manuscrits Arabes & des Inscription de Médailles. Un jour qu'il étoit chez lui, il marqua une vive curiosité à voir la Famille Royale. Le Chevalier lui promit de le fatisfaire, lorsqu'il se roit vêtu assez proprement pour paroître à la Cour. Aussi-tôt les amis de joi lui firent faire un riche habit de soye, dans la forme de son Pays. Il su presenté dans cet état au Roi, à la Reine, aux deux Princes & aux Princesses La Reine lui sit présent d'une belle montre d'Or; & le même jour, il en l'honneur de diner avec le Duc de Montagu & d'autres Seigneurs, qui se réunirent ensuite pour lui faire présent d'une somme honnête. Le Duc de Montagu le mena souvent à sa maison de Campagne, & lui montrant les instrumens qui servent à l'Agriculture & au Jardinage, il chargea ses gens de lui en apprendre l'usage. Lorseue Job se vit près de son départ, le même

Son retour en Afrique.

1734.

Brurt finissant ici ses Memoires, c'est du Journal de Moore qu'il su

Seigneur fit faire pour lui, un grand nombre de ces instrumens, qui fure

mis dans des caisses & portes sur son Vaisseau. Il reçut divers autres pre

fens de plufieurs personnes de qualité, jusqu'à la valeur de cinq cens liva

sterling. Enfin, après avoir passé quatorze mois à Londres, il s'embarqua

mois de Juillet 1734, sur un Vaisseau de la Compagnie, qui partoit pour

emprunter le reste de cette narration.

Rivière de Gambra (x).

Jon aborda au Fort-Anglois le 8 d'Août. Il étoit recommandé particulière ment par les Directeurs de la Compagnie, au Gouverneur & aux Facteurs de Pays. Ils le traitèrent avec autant de respect que de civilité. L'espérance à trouver quelqu'un de ses Compatriotes à Joar, qui n'est qu'à sept journés de Bunda, le sit partir le 23 sur la Chaloupe la Renommés, avec Moore qu'alloit prendre la Direction de ce Comptoir. Le 26 au soir, ils arrivèrent dat la Crique de Damasensa. Job se trouvant assis sous un arbre avec les Anglos,

(\*) Mémoires de Binet, pag. aa. 任 fuév. (\*) Mémoires da Bluet, pag. 22. 日本ロ(\*) Voyages de Moore, pag. 203.

ye a tre cine a bre & ette pe firent ander Job di LA PE il por Dit tué a Capit des pou genous es qui byez, li felave, ai été v je n'av ois pas n n Pays t e dans LA Ch Exprè toit un l

vit paffe

ire, c'ét feux. Il fi amene culière. Dans ni les Né on où ils arce qu'o fe trouv

z) qui el

eux Chev

die extrê

a reveni

e lui, pr

y Les ;
garder les
emis comme
nens qu'ils de
eaucoup plu
ffclavage éto

IV. Par

une fome

e qui porto Bybia Lah. s de qui elle ais en confe Hunt de les

b. Elle mon Compagnie qu'il auroit s. La Soul cette propo ouscrivant b

fomme étar

argea de fe

à visiter fe e ce nombre s Infeription curiolité d , lorfqu'il fo amis de joi

a. Il fut pre x Princesses jour, il et neurs, qui f Le Duc a

ntrant les in fes gens & rt, le mêm , qui fures s autres pre q cens live 'embarqua #

rtoit pour pre qu'il fat

particuliers Facteurs de espérance d fept journed c Moore qu riverent du les Anglos,

REMAR. EL JA

vit passer sept ou huit Négres, de la Nation de ceux qui l'avoient fait Esclare à trente milles du même lieu. Quoiqu'il fût d'un caractère modéré, il eut eine à se contessir; & son premier mouvement le portoit à les tuer, d'un bre & de deux pistolets dont il étoit tossjours armé. Moore lui fit perdre ette pensée, en lui représentant l'imprudence & le danger de son dessein. firent approcher les Negres, pour seur faire diverses questions, & leur deander particulièrement ce qu'étoit devenu le Roi leur Maître, qui avoit jet-

Job dans l'Esclavage.

La répondirent que ce Prince avoit perdu la vie d'un coup de pistolet, il portoit ordinairement pendu au cou, & qui étant parti par hazard l'abit tué fur le champ. Il y avoit beaucoup d'apparence que ce piftolet venoit i Capitaine Pyke, & faifoit partie des marchandises que le Roi avoit renes pour le prix de Job. Aussi Job fut-il si transporté de joie, que tombant genoux, il remercia Mahomet d'avoir détruit son ennemi par les biens mêes qui avoient été le fruit de fon crime; & se tournant vers Moore: Vous byez, lui dit-il, que le Ciel n'a point approuvé que cet Homme m'eut fait sclave. & qu'il a fait servir à sa punition les memes armes pour lesquelles ai été v ndu (y). Cependant je dois les pardonner, ajoûta-t-il, parce que je n'avois pas été vendu, je ne sçaurois pas la langue Angloise, je n'au-ois pas mille choses utiles & précieuses que je posséde, je n'aurois pas vû n Pays tel que l'Angleterre, & des Hommes aussi généreux que j'en ai troué dans cette Contrée.

La Chaloupe étant arrivée le 1 de Septembre à Joar, Job dépêcha le 14 n Exprès à Bunda, pour donner avis de son retour à ses amis. Ce Messager toit un Fouli, qui se trouva de la connoissance de Job, & qui marqua une pie extrême de le revoir. C'étoit presque le seul Afriquain qu'on eût jamais a revenir de l'Esclavage. Job fit prier son père de ne pas venir au-devant e lui, parce que le voyage étoit trop long, & que fuivant l'ordre de la naure, c'étoient les jeunes-gens, disoit-il, qui devoient aller au-devant des ieux. Il envoya quelques présens à ses semmes; & le Fouli sut chargé de amener le plus jeune de ses fils, pour lequel il avoit une affection par-

culière.

DANS l'intervalle, Job ne cessa point de louer beaucoup les Anglois, parpi les Négres de la Nation. Il ramena ces pauvres Afriquains de la prévenon où ils avoient sociours été, que les Esclaves étoient mangés ou tués. arce qu'on n'en voyoit pas revenir un seul. Entre les presens qu'il avoit reçus, se trouvoit quelques marchandisses de Commerce, [ & sur-tout du papier 2) qui est d'un bon délait. ] qu'il échangea pour une femme du Pays, & pour eux Chevaux qui devoient fervir à son voyage. Cependant il retourna le 26

Jon Ban SALONON. 1734.

Son emportement à la vûs de ceux qui l'avoient fait Esclave.

Chatiment du Prince qui l'avoit vendu.

Job dépêche de Joar un Mellager à fon

(y) Les Hommes sont toujours portés à garder les malheurs qui arrivent à leurs enemis comme une punition des mauvais traitenens qu'ils en ont reçu. Job auroit raifonné eaucoupplus fenfément, s'il avoit dit que fon felavage étoit un châtiment de la manière dont traitoit ses propres Esclaves, en les vendant

aux Blancs, pour être mangés, comme les l'oulis le croyoient alors.

(x) Moore auroit bien dû nous dire à quel usage les Négres l'employent. Peut-être que les Marbuts, qui font les feuls parmi eux qui fachent écrire, s'en fervent pour leurs Charmes, ou Grisgris,

JOS BEN BALOMON. 1734.

il retoume

1735.

Job apprend que son père est mort & sa femme marice.

Joie qu'il a de revoir un de ses anciens amis.

Figure & caractère de Job Ben Salomon.

Sa pénétration.

Sa mémoire furprenante. de Septembre à Jamesfort, dans la crainte d'être incommode à Monte juf.

qu'au retour de son Messager.

QUATRE mois se passerent avant qu'il pût recevoir les moindres informations de Bunda. Son impatience le sit retourner à Joar (a) le 20 de Janvier 1735. Le 14 du mois suivant, il vit arriver ensin le Fouli avec des Lettres. Mais elles ne lui apportoient que de fâcheuses nouvelles. Son père étoit mort, avec la consolation néanmoins d'avoir apprisen expirant, le retour de son sils & la figure qu'il avoit faite en Angleterre. Une des semmes de Job s'étoit remarise dans son absence; & le second mari avoit pris la fuite en apprenant l'arrivée du premier. Depuis trois ou quatre ans, la guerre avoit fait tant de ravages dans le Pays de Bunda, qu'il n'y restoit plus de Bestiaux.

Avac le Messager, il étoit arrivé un des anciens amis de Job, qu'il sur charmé de revoir. Mais il parut sort touché de la mort de son père & des malheurs de sa Patrie. Il protesta qu'il pardonnoit à sa semme, & même à l'homme qui l'avoit épousée. Ils avoient raison, disoit-il, de me croire mort, puisque j'étois passé dans au l'ava d'où jamais aucun Fouli n'est revenu Ses contretiens avec son ami durèrent trois ou quatre jours, sans autre interruption

que celle des repas de du fommeil.

Lous ou a Moore quitta l'Afrique, il laissa Job à Joar avec le Gouverneur Hull, préss à partir tous deux pour Tanimerrew, d'où ils devoient se rendre à la Forêt des gommes, qui est proche de Bunda. Job le chargea de plusieurs Lettres pour le Duc de Montagu, la Compagnie d'Afrique, Oglethorpe, & ses principaux bienfaiteurs. Elles étoient remplies des plus vives marques de sa reconnoissance, & de son affection pour la Nation Angloise (b).

A l'égard de la figure & du caractère personnel de Job, Bluet nous apprend qu'il avoit einq pieds dix pouces de haut, qu'il étoit biensait & de bonne constitution. Ses abstinences de Religion, qu'il observoit jusqu'au scrupule, & les saigues qu'il avoit essurés, le faisoient paroître maîgre & soible; mais sa physionomie n'en étoit pas moins agréable. Il avoit les cheveux longs, noirs, naturellement frisés, & sort différens par conséquent de ceux des Négres.

SES qualités naturelles étoient excellentes. Il avoit le jugement folide, la mémoire facile, & beaucoup de netteté dans toutes ses idées. Malgré ses préjugés de Religion, il raisonnoit avec beaucoup de modération & d'impartialité. Tous ses discours portoient le caractère du bon sens, de la bonne-soi, & d'un amour ardent pour la vérité, avec un desir passionné de la trouver.

Sa pénétration se fit remarquer dans une infinité d'occasions. Il concevoit sans peine le méchanisme des instrumens. Après lui avoir fait voir une Pendule & une Charrue, on lui montra les pièces séparées, qu'il rejoignit luimême, sans le secours de personne.

Sa mémoire étoit si extraordinaire, qu'ayant appris l'Alkoran par cœur à quinze ans, il en sit trois copies de sa main en Angleterre, sans autre modèle que celui qu'il portoit dans su tête, & sans se servir même de la première copie pour faire les deux autres. Il sourioit, lorsqu'il entendoit parler d'oubli, comme d'une soiblesse dont il n'avoit aucune notion.

Son

(a) Angl. à Jamesfort.

(b) Voyages de Moore. pag. 23. & fuiv.

forte verfa Sa e0 avec penda facon fes Do nne fo fes ger troisau bras, Brigan une de monstr paroîtr autour d'une f enfuite lendem

80

douce

peine à on lui c de l'hab avoir v cription Dieu, c SA F

radis fer fond de fond de cet fibles aux qu'il fut avoit de avec rel foigneuf eut trois 14 ne

mains. (
Voulue j

(d) 1

# OCCIDENTALES DE L'APRIQUE, LIV. VII. OHAV. VII. 125

Son humeur étoit un heureux mélange de gravité & d'enjoyement, une douceur constante, assaisonnée d'un dégré convenable de vivacité, & cette forte de compaffion générale qui rend le cœur fenfible à tout. Dans la conversation, il entendoit fort bien la plaisanterie. Il sçavoit quelquesois amuser sa compagnie par un trait ingénieux ou par quelque récit agréable; mais avec beaucoup de ménagement pour la Religion & les bonnes mœurs. Cépendant ses inclinations douces & religieuses n'excluoient pas le courage. Il racontoit que passant un jour dans le Pays des Arabes (c), avec quatre de ses Domestiques, il avoit été attaque par quinze de ces Vagabonds, qui sont une sorte de Bandits ou de Voleurs. Il se mit en désense, & plaçant un de ses gens pour observer l'ennemi, il se disposa sièrement au combat avec les trois autres (d). Il perdit un homme dans l'Action; & lui-même il fut bleffé au bras, d'un coup d'épieu. Mais ayant tué le Capitaine Arabe & deux de ses Brigands, il força le reste de prendre la fuite. Un autre jour, ayant trouvé une des Vaches de son père à demi-dévorée, il résolut de surprendre le monstre. Il se plaça sur un arbre, près de la Vache; & vers le soir il vit paroître deux Lions, qui s'avancerent à pas lents, & jettant leurs regards autour d'eux avec un air de défiance. L'un s'étant approché, Job le perça d'une fléche empoisonnée, qui le fit tomber sur la place. Le second qui vint ensuite, sut aussi blessé; mais il eut la force de s'éloigner en rugissant, & le lendemain il fut trouvé mort à cinq-cens pas du même lieu (.

L'AVERSION de Job alloit si loin pour les peintures, qu'on est beaucoup de peine à le faire consentir qu'on tirât son portrait. Lorsque la tête sut achevée on lui demanda dans quels habits il vouloit paroître; & sur le choix qu'il sit de l'habillement de son Pays, on lui dit qu'on ne pouvoit le satisfaire sans avoir vil les habits dont il parloit, ou du moins sans en avoir entendu la Description. Pourquoi donc répliqua Job, vos Peintres veulent-ils représenter

Dieu, qu'ils n'ont jamais va?

SA Religion étoit le Mahométisme; mais il rejettoit les notions d'un Paradis sensuel, & d'autres Traditions qui sont reçues parmi les Turcs (f), Le sond de ses principes étoit l'unité de Dieu, dont il ne prononçoit jamais le nom sans quelque témoignage particulier de respect (g). Les idées qu'il avoit de cet Etre surprême & d'un état sutur, parurent sort justes & sort raisonna bles aux Anglois. Mais il étoit si ferme dans la persuation de l'unité divine. qu'il fut impossible de le faire raisonner paisiblement sur la Trinice. On his avoit donné un Nouveau Testament dans sa langue. Il le lut; & s'expliquant avec respect sur ce Livre, il commença par déclarer que l'ayant examiné fort foigneusement, il n'y avoit pas trouve un mot d'où l'on put conclure qu'il y eut trois Dieux.

Is ne mangeoit la chair d'aucun animal, s'il ne l'avoit tué de fes propres mains. Cependant il ne faifoit pas difficulté de manger du poisson, mais il ne voulut jumais toucher à la chafr de Forc.

Pous un Flomme qui avoit reçu son éducation en Afrique, les Anglois

(c) C'étois apparement au Nord du Soné:

(d) Mémoires de Bluet pag. 46 & Juiv. guré de leurs Livres Sacrés.

(e) 1018, pag. 36.

los Ben SALOMONI ¥735.

Exemples de fon courage.

Son aversion pour les pein-

SON

23. & fuiv.

E 8

Moore in-

s informa-

le Janvier

s Lettres.

toit mort,

de fon fils

s'étoit re-

apprenant ait tant de

, qu'il fut

re & des

k même à

oire mort,

venu Sea

terruption

converneur t se rendre

de plusieurs

thorpe, &

marques de

ous apprend

de bonne scrupule,

oible; mais eux longs,

ceux des

folide, la gré les pré-d'impartia-

bonne-foi,

trouver. concevoit

rune Penoignit lui-

par cœur à.

autre mo-

de la predoit parler

JOB BEN SALOMON. 4735

Son sçavoir. Livres & opinions de son Pays. jugèrent que son sçavoir n'étoit pas méprisable. Il leur rendit compte des Li. vres de son Pays. Leur nombre ne surpasse pas trente. Ils sont écrits en Ara. be, & la Religion seule en fait la matière. L'Alkoran, disoit-il, a été écrit [ dans un langage différent de (b) celui, dans lequel nous l'avons, ] par Dieun même, qui prit la peine de l'envoyer par l'Ange Gabriel (i) à Abubeker quelque tems avant la naissance de Mahomet. Mais ce sut Mahomet qui apprit ensuite à Abubeker la manière de le lire; & pour l'entendre, il faut avoir appris l'Arabe par une autre méthode qu'on ne l'apprend communément. Joh scavoit fort bien la partie historique de la Bible. Il parloit respectueusement es vertueux Personnages qui sont nommés dans l'Ecriture Sainte, sur tout de Tefus-Christ, qu'il regardoit comme un Prophète, digne d'une plus longue vie. & qui auroit fait beaucoup de bien dans le monde, s'il n'eut péri malheureusement (k) par la méchanceté des Juiss. Mahomet sut envoyé après lui, pour confirmer & perfectionner sa doctrine. Enfin Job se comparoit souvent à Joseph, fils du Patriarche Jacob; & lorsqu'il eut appris que pour le venger, Sambo Roi de Futa, avoit déclaré la guerre aux Mandingos, il protesta qu'il auroit souhaité de pouvoir l'empêcher, parce que ce n'étoient pas les Mandingos, mais Dieu, qui l'avoit envoyé dans une Terre étrangere. (1).

(b) C'est-là surement une faute d'impression, ou une erreur. Car les Docteurs Mahométans prétendent prouver la divinité de l'Alcoran, par la pureté de son stile.

(i) Ceci est contraire au témoignage de l'Alkoran même, où Mahomet dit que ce Liyre lui est yenu du Ciel à différentes fois par les mains de Gabriel.

(k) Voilà une autre erreur, car les Mahométans croyent que Judas, après avoir trahi Notre-Seigneur, devint si semblable à lui, que les Juiss le prirent pour lui même, & le crucisièrent à sa place.

(1) Mémoires de Bluet. pag. 30 & 50.

### I. IL

### Remarques tirées de Job Ben Salomon fur le Royaume de Futu.

Fatigues des Habitans pour l'Agriculture. ANS le Pays de Job, dont on a déja remarqué la situation, les Esclaves & la plus vile partie du Peuple, sont employés à cultiver la terre, à préparer le bled, le pain & les autres alimens. L'agriculture est pour eux un éxercice fort pénible, parce qu'ils n'ont pas d'instrumens propres à labourer la terre, ni même à couper les grains dans leur maturité. Ils sont obligés, pour faire leur moisson, d'arracher le bled avec les racines, & pour le réduire en farine, ils le broyent entre deux pierres avec les mains. Leur travail n'est pas moins violent pour transporter & pour bâtir; car tout s'éxécute à force de bras.

Les personnes de distinction, qui se piquent de lecture & d'étude, n'ont pas d'autre lumière pendant la nuit que celle de leur seu; [ce qui ne peut qu'être fort incommode dont un pays aussi chaud.] Cependant c'est le tems de l'obscurité qu'ils employent à cet éxercice, [parce que dans les principes du Pays, le jour est pour l'usage de ce qu'on sçait, & la nuit pour s'instruire.] Une partie des Habitans s'occupe de la Chasse, sur-tout de celle des Eléphans, & sont un Commerce d'Yvoire assez considérable. Job racontoit qu'un de ses gens, accosstumé à cette chasse, avoit vst un Eléphant surprendre un Lion, le porter près d'un bois, sendre un arbre, mettre la tête de son ennemi entre les deux parties du trone, & le laisser dans cet état

Exemples de la haine de l'Eléphant pour le Lion. pour y blable qu'il é maréc fuppof phant

LE tain ar trouve flunide la chair tomber fortir at des mê lorfqu'e l'occation lumière s'en tro moyen de quel ment la fait affe fait du laiteuse mourir traits, voit, e fes feui

Las
qu'un p
la fille.
mari de
accepté
clarent
qu'une
fes cou
mari tre
un de fi
cheval.
lamenta
portent
joie pa
jours.

au gran

leurs lois

mpte des Li-

crits en Ara.

a été écrit

,] par Dieub

Abubeker,

omet qui ap-

il faut avoir

nément. Joh

ectueulement

, fur-tout de

plus longue

ut peri mal-

envoyé après

imparoit fou-

que pour le

ngos, il pro-

n'étoient pas

rangere. (1).

, car les Maho.

près avoir trahi

plable à lui, que iême, & le cru

ag. 30 & 50.

tion, les El-

à cultiver la

riculture est

trumens pro-

ur maturité.

les racines;

res avec les

pour bâtir;

étude n'ont

qui ne peut

c'est le tems

as les princi-

it pour s'inf-

out de celle Job raun Eléphant

, mettre la

uta:

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE LIV. VII. CHAP. VII. 128

pour y périr. Quoique ce récit paroisse fabuleux, il est rendu plus vrai-semblable par un autre exemple; dont Job avoit été témoin lui-même. Un jour qu'il étoit à la chasse, il vit un Eléphant transporter un Lion dans un endroit marécageux, & lui tenir la tête enfoncée dans la boue pour l'étouffer. En supposant la vérité de ces deux faits, il faut conclure que le Lion & l'Elé-

phant fe portent une haine mortelle.

LE poison dont les Négres enveniment leurs fléches, est le jus d'un certain arbre dont les qualités sont si malignes, qu'en peu de tems le sang se trouve infecté par la moindre blessure, & l'animal le plus vigoureux devient stupide & perd le sentiment; ce qui n'empêche pas les Habitans de manger la chair des animaux qu'ils tuent avec ces fléches. Aussi tôt qu'ils les voyent tomber, ils s'approchent & leur coupent la gorge. Cette opération fait fortir apparemment le poison avec le sang (a). Les Hommes qui sont blessés des mêmes fléches se guérissent avec une herbe, dont la vertu est infaillible. lorsqu'elle est immédiatement appliquée sur la blessure. L'Auteur prend ici l'occasion d'assurer, comme le fruit particulier, de son expérience & de ses lumières; 19, que dans tous les Pays qui produisent des Bêtes féroces, il ne s'en trouve pas qui attaquent volontairement l'homme, si elles trouvent le moyen de s'échaper par la fuite (b) 20. qu'il n'y a pas de poison violent. de quelque espèce qu'on le suppose, qui n'ait son antidote; & que généralement la nature a placé l'antidote près du poison; [ce qu'il confirme par un fait affez extraordinaire. On exprime dit-il de la racine Cassave, dont on fait du pain à la Jamaique & dans la plûpart des Isles Antilles, une liqueur laiteuse qui est un poison si éfficace, qu'on ne sauroit en boire une pinte sans mourir sur le champ. Cependant il vit un jour une Vache qui en but à longs traits, & aussi-tôt comme si elle eut connu le danger dans lequel elle se trouvoit, elle alla brouter d'une Plante qu'on nomme sensitive parce qu'elle retire ses seuilles quand on la touche, Cette Vache se guérit ainsi parsaitement, au grand étonnement de tous les spectateurs (c).

LES Mariages, dans le Pays de Job, se fontavec peu de formalités. Lorfqu'un père est résolu de marier son fils, il fait ses propositions au père de la fille. Elles consistent dans l'offre d'une certaine somme, que le père du mari doit donner à la femme pour lui servir de douaire. Si cette offre est acceptée, les deux pères & le jeune homme se rendent chez le Prêtre, déclarent leur convention, & le mariage passe aussi-tôt pour conclu. Il ne reste qu'une difficulté, qui consiste à tirer l'épouse de la maison paternelle. Tous fes consins s'assemblent devant la porte, pour en disputer l'entrée. Mais le mari trouve le moyen de se les concilier par des présens. Il fait paroître alors un de ses parens, bien monté, avec la commission de lui amener sa femme à cheval. Mais à peine est-elle en croupe, que les Femmes commencent leurs lamentations & s'efforcent de l'arrêter. Cependant les droits du mari l'emportent. Il reçoit celle qui doit être la compagne de sa vie. Il fait éclater sa oie par les festins qu'il donne à ses amis. Les réjouissances durent plusieurs jours. Sa femme est la seule qui n'y est point appellée. Elle n'est vûe de per-

Ion Bow SALOMON. 1735.

Dequoi est composé le poison dont les Négres enveniment leurs fléches.

Remarque de l'Auteur.

Bizarres ufaes dans les Mariages.

(a) Angl. Cette opération est prescrite par leurs loix. R. d. E. (b) Ce fait suppose cependant qu'elles ne

font pas pressées par la faim. (c) Mémoires de Bluet. pag. 35. & fuiv.

dans cet état

pour

JOS BEN SALOMON. 1735. fonne, pas même de son mari, aux yeux duquel la Loi veut, que pendant trois ans elle paroisse todjours voilée. Ainsi Job; qui n'en avoit passé que deux avec la sienne, lorsqu'il tomba dans l'Esclavage, de qui avoit eu d'elle une sille, ne l'avoit point encore vue sans voile. Pour éviter les jalousses de leur exactitude à l'observer, va si loin, que pendant qu'une semmes; de leur éxactitude à l'observer, va si loin, que pendant qu'une semme est en couche, ils passent seuls dans leur Appartement toutes les nuits qui lui appartiennent. Ils ont le droit de renvoyer celles qui leur déplaisent, mais en leur laissant la somme qu'elles ont reçue pour douaire. Une semme est libre de se remrier après ce divorce, de n'en trouve pas moins l'occasion; au-lieu que si c'est elle qui abandonne son mari, non-seulement elle perd son douaire, mais elle tombe dans un mépris qui lui ôte l'espérance de faire un second mariage.

Baptème joint à la Circoncision.

Ovira la Circoncisson, qui est en usage pour tous les enfans mâles, il ys une sorte de Baptême pour les deux séxes. Au septième jour de la naissance, le Père, dans une assemblée de parens & d'amis, donne un nom à l'enfant, & le Prêtre l'écrit sur un petit morceau de bois poli. On tue ensuite, pour le festin, une Vache ou une Brebis, suivant les richesses de la famille. On la mange sur le champ, & le reste est distribué aux Pauvres; après quoi le Prêtre lave l'enfant dans une eau pure, transcrit son nom sur un morceau de papier, qu'il roule soigneusement, & le lui attache autour du cou (d), pour y demeurer jusqu'à ce qu'il tombe de lui-même.

Las Enterremens n'ont rien de remarquable. On ensevelit le corps dans la terre, avec quelques prières, qui regardent moins les morts que les vivans.

Uniformité du Mahométiline. Les opinions & les traditions du Pays en matière de Religion, sont à peu près les mêmes que dans tous les autres Pays Mahométans. Cependant ceux qui se piquent d'étude & de lumières, donnent un tour spirituel à la doctrine grossières & sensuelle de l'Alkoran, [& plus raisonnable que celui qu'on y attache en Turquie (e) & ailleurs.] Ils ont tant d'horreur pour l'Idolâtrie (f), qu'ils ne recevroient pas la moindre peinture dans leurs maisons. L'Auteur observe que le voisinage d'un Comptoir François, où le Culte de l'Eglisse Romaine ne leur est pas déguisé, a pa servir beaucoup à leur persuader que tous les Chrétiens sont idolâtres (g). Mais sa remarque a paru si misérable aux Compilateurs de ce Recueil, qu'ils le raillent de la supposition (b) d'un Comptoir qu'il n'a pû nommer, sor-tout après avoir placé Bunda près de Torsbuto, où l'on sçait si bien que les Nations de l'Europe n'ont point encore

Fausse remarque de l'Auteur.

> (d) C'eft-là un Grifgris ou Channe, fembiable à un Agnue Dei. Ces fortes de superstitions se suisent pas aux intérêts temporels des Frêtres.

> (\*) No fereit-ce point iei une imagination de l'Auteur? Car il n'est gaères apparent que le Mahométisme soit plus épusé parmi les Négres, qu'il ne l'est au milieu des Nations les plus éclairées de l'Asie.

(f) Ceci prouve qu'ils sont de la même secte que les Turcs.

(g) ils les regardent tous comme idolitres,

me de la Trinité. Cependant ils ent une herseur particulière pour ceux qui font usage de peintures dans leur culte religieux.

(b) Les François n'ont pas d'Établiffement plus loin que Kasgan fan la Rivière de Faismé, & Mandants für selle de Sénégal. Si le remarque de l'Auteur avoit quelque vérité, elle confirmeroit qu'il sest trompé d'autre part, comme on l'a déja foupconné dans une Note, en prenant pour Tombuse, Tomba-Aura dans le Paye de Galam, d'où le Compteir de Mankanet n'est pas fort éloigné.

poullé ulages voient

od

(i) I

TAM frig merce of mations toutes le Parleme compen de confi des mai merce, accordé

LE C
chacune
qui font
aifon de
rapport
transport
la plupa
Anglete
Les

s'engage let de l'i tes ces p bles, pa la Cour Compag che fur qu'il ne En 1

qui fe tr

la plus gr

que pendant

affé que deux

u d'elle une loufies & la

mes: & leur

t en couche. partiennent. leur laiffam de se rema. u-lien que fi on douaire. e un fecond

OCCIDENTALES. DE L'APRIQUE, LIV. VII. CHAP. VIII. 197

poussé leur Commerce. Il ajoûte qu'il auroit pû s'étendre, après Joh, sur les usages, les maisons & les habits du Royaume de Futa, si ces matières n'avoient déla été traitées fort amplement dans d'autres (i) Relations.

Jon Bun SALOMON.

qui sit parlé jusqu'à-présent du Royaume de (4) L'Auteur suroit fort bien fait de nommer ces Relations, car on n'en connoît pas

Observations sur le Commerce des Européens dans la Cambra.

AMESFORT, principal établissement de la Compagnie Royale d'Afrique sur la Rivière de Gambra, est en même-tems le Boulevard du Commerce & des droits de la Nation Angloise. Les François, suivant les informations de Moore, proposèrent de l'acheter en 1719, dans la vûe d'exclure toutes les autres Nations de la Gambra, comme ils font au Sénégal. Mais le Parlement d'Angleterre, en accordant à la Compagnie Royale d'Afrique une compensation pour l'ouverture & la liberté du Commerce, a trouvé le moyen the conferver cet Etablissement à la Nation, lorsqu'il étoit prêt à passer dans des mains étrangères; & l'augmentation des droits, qui naît de celle du Commerce, dédommage avantageusement le Public de la somme annuelle qui est accordée pour l'entretien des Forts.

LE Commerce de la Gambra est exercé par trois ou quatre Chaloupes. chacune de trente tonneaux, & par le même nombre de Barques longues. qui font continuellement employées à fournir de l'eau & des vivres à la Garnison de Jamesfort, on à transporter des marchandises dans les Comptoirs. rapporter celles que les Facteurs ont achetées. On prend toûjours pour ce transport, la faison qui précéde les pluyes; &, si l'on excepte les Esclaves. la plupart des richesses qui viennent des Comptoirs, passent de Jamessort en

LES Facteurs sont envoyes de Londres; ou, si l'on employe les Ecrivains qui se trouvent dans l'isse sames, c'est sur la caution de deux personnes, qui s'engagent à la Compagnie pour deux mille livres sterling, & fur un billet de l'Empleyé même, qui s'engage aussi pour la même somme. Malgré toutes ces précautions, la Compagnie a fouffert quelquefois des pertes confidérables, par l'infidélité des l'acteurs; & lorsqu'il s'en est trouvé de coupables. la Cour de la Chancellerie les a traités avec tant d'indulgence, que jamais la Compagnie n'a tiré aucun avantage de fes cautions. Ce Tribunal se retranche sur la qualité des Témoins, dont le ferment ne peut être admis, parce sans punition. qu'il ne sont pas Chrétiens (a).

En 1732, la Compagnie cherchant les moyens de rétablir fon Commerce.

COMMERCE DE LA GAMERA. 1735.

Les François ont voulu acheter lamesfort en 1719.

Manière dont le Commerce s'éxerce à lamesfort.

Choix des Facteurs.

Leura fautes demeurent

(a) Voyez les Voyages de Moore, d'où li, pour faire un corps de ce qui appartient au la plus grande partie de cet artiele est remoli-

mâles, il ya la naiffance. à l'enfant. nsuite, pour famille. On près quoi le morceau de (d), poury

corps dans la les vivans. , sont à pen endant ceur el à la docelui qu'on y lolatrie(f), L'Auteur

l'Eglife Roder que tous férable aux n (b) d'un ada près de point encore pouffé

one une herfont usage de Etabliffement vière de Fas-énégal. Si la elque vérité, d'autre part, ans une Note,

ba-Aura dans

ptoir de Min-

COMMERCE LA GAMBRA. 1735.

Moyens employés pour rétablir le Commerce.

jugea qu'il n'étoit pas question de troubler les (b) Négocians particulien. mais d'encourager ses propres Agens à la servir avec honnéteté. Dans ceue vûe, elle sit diminuer le prix des provisions à Jamesfort, & donnant plus d'étendue à ses entreprises, elle résolut de faire passer dans son Commerce, des commodités qu'elle avoit crues jusqu'alors inutiles, telles que des Gommes, des Ecorces, des Bois pour la teinture, des Cuirs, &c pour avoir l'occasion de procurer des profits plus considérables à ses l'acteurs. Elle proposa un avantage de vingt pour cent, à ceux qui découvriroient quelque nouvelle espèce de marchandise. Les récompenses ordinaires furent réglées sur le pied de cinq schellings par tête pour chaque Esclave; cinq schellings (c) pour chaque quintal d'Yvoire pesant cent livres; cinq schellings pour chaque once d'Or, & deux schellings & demi pour le quintal de Cire.

Projet de Moore.

Avantages qui en revien-droient à la

Compagnie.

Différentes branches du Commerce de la Compagnie Angloife.

LES Négocians particuliers payent au Roi de Barra un droit de cent ving barres, fur-tout pour le Commerce des Esclaves, qui est fort brillant dans sa Etats; & ceux qui remontent la Rivière, en cherchant à commercer dans d'autres Pays, ne laissent pas de payer le même droit à ce Prince, pour la liberté de prendre de l'eau & du bois. Moore est persuadé qu'il seroit égale ment avantageux aux Commerçans particuliers & à la Compagnie, que Jamesfort fût le marché commun de tous les échanges; c'est-à-dire, que la Compagnie y entretînt constamment un nombre d'Esclaves & d'autres productions du Pays, qui fût suffisant pour sournir tous les Vaisseaux qui se presenteroient, & qu'elle y reçût en échange les marchandises dont leurs cargaisons seroient composées, pour les distribuer dans ses Comptoirs. Les Commerçais particuliers seroient sûrs d'un meilleur prix à Jamesfort que sur la Rivière; du moins en faifant la compensation des hazards & de la dépense; sans compter le dans ger de perdre leur Equipage par l'intempérie du Climat, & les droits qu'il ne peuvent se dispenser de payer à quantité de petits Princes & d'Alkades. Ils éviteroient tous ces inconvéniens, parce qu'ils trouveroient sur le champ leur cargaifon prète; & la Compagnie n'y trouveroit pas moins son compte, puisqu'elle ne peut acheter avec avantage ce qu'elle appelle les biens secs, c'est-à-dire, l'Yvoire, l'Or, la Cire &c. qu'en achetant des Esclaves avec ces Qu'elle vende ses Esclaves aux Négocians particuliers, elle recevra d'eux de quoi s'affortir parfaitement de marchandises de l'Europe; &, malgré les François & les Portugais, elle se trouvera maîtresse de tous le biens secs de la Rivière. Ajoûtez qu'elle auroit toûjours de quoi charger in médiatement ses propres Vaisseaux pour le retour en Europe; ce qui lui se roit éviter la dépense & la perte du tems, pour des Voyages de Commerce au long de la Rivière, qui, si l'on en croit Moore, n'ont jamais tourné? fon avantage (d).

La Compagnie entretient, de Jamesfort, un commerce réglé avec divers lieux voisins. Elle porte du bled à St Jago & dans les autres Isles du Cap-Verd, pour en apporter du Sel, qui est une des marchandises les plus utiles fur la Rivière de Gambra. Elle en apporte auffi des Chevaux.

(b) On a déja vu plusieurs fois, que malgré l'établissement de la Compagnie, tous les Particuliers d'Angleterre ont le droit de commercer dans le même Pays. Ainfi, leur Commerce ne mérite pas le nom d'Interlope, quine convient qu'à la Contrebande. R. d. T.

(c) Angl. deux schellings & fix sols. R. d. E.
(d) Moore, pag. 81. & fuiv.

les moi

merc

mais

fale,

l'Yvo

tent o

nés er

Négre

de Tu

cation

curer,

l'Or la

che (

Pays 1

las à i

l'acier

mille l

re, qu

& Peci

les ter

quatre

ligne.

Après

me il r

dans de

chands

dent da

échang

tre les

on ne

des cri

Voising de la C

ou le C

tes les

devenu

des Crit

LES dent la

LES

LI

f(f)tes, fur

que cet ( tire en le

particulien,

. Dans cette

donnant plus

Commerce,

ue des Gom.

ur avoir l'oc-

Elle propola

que nouvelle

es fur le pied

c) pour cha-

e once d'Or.

de cent vingt

lant dans fis

mercer dans

ce, pour h

feroit égale

nie, que Ja

que la Com-

production

efenteroient,

ions seroient

gaus particu-

re; du moins

npter le dan-

droits qu'il

& d'Alkades.

ur le champ

fon compte, biens secs,

ves avec ce

culiers, elle de l'Europe;

le de tous la

charger im-

ce qui lui fe

de Commer-

nais tourne

avec divers

fles du Caps plus utiles

> Son Commerce

terlope, quine

R. d. T. fix fols. R. d. E.

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LAV. VII. CHAR VIII. 120

merce avec Cachao, qui n'est qu'à vingt lieuës au Sud, consiste en Cire; mais avec peu de profit, suivant Moore, parce que la Cire de ces Pays est si fale, qu'il faut y perdre quelquefois vingt ou trente pour cent (e).

Le principal Commerce de la Gambra est celui de l'Or, des Esclaves, de l'Yvoire & de la Cire. Son Or est d'une bonne qualité. Les Négres l'apportent ordinairement en petits lingots, un peu plus gros vers le milieu, & tournés en forme de bagues, de la valeur de dix jusqu'à quarante schellings. Ces Négres sont de la Nation des Mandingos, & portent dans leur langue le nom de Junkes, c'est-à-dire, Marchands. On ne peut obtenir d'eux aucune explication sur l'intérieur de leur Pays. Les seules lumières que Moore pût se procurer, regardent la nature de leur Or, qui n'étoit pas, disoient-ils, de (f) l'Or lavé, mais tiré du sein de la Mine, dans des montagnes dont la plus proche (g) est à vingt journées de Kower. Ils ajoûtoient que les maisons de leur Pays sont bâties de pierres, & couvertes de terrasses; & que les petits coutelas à manches de bois qu'ils ont avec eux, se font dans la meme Contrée,

l'acier en est excellent.

Les mêmes Marchands amènent, dans certaines années, jusqu'à deux mille Esclaves, dont ils affurent que la plupart sont des prisonniers de guerre, qu'ils achètent de différens Princes. Le plus grand nombre de ces misérables Esclaves, est de deux Nations qu'ils nomment eux-memes Bumbrongs (b) & Pecharis, dont le langage est fort différent, & qui habitent fort loin dans les terres. On les amène liés par le cou avec des cordes de cuir, à trois ou quatre pieds de distance l'un de l'autre, & trente ou quarante dans une même ligne. On les charge d'un fac de bled, ou d'une dent d'Eléphant sur la tête. Après être fortis des montagnes, ils ont de grands bois à traverser; & comme il ne s'y trouve pas d'eau, on les charge encore de leur propre provision dans des sacs de peau. Moore, sans avoir pris la peine de compter les Marchands de la Caravane, jugea qu'ils étoient au nombre de cent. Ils se répandent dans diverses Régions avec des marchandises Angloises, dont ils font des échanges pour les marchandises du Pays qu'ils apportent aux Comptoirs. Outre les Esclaves, ils employent des Anes pour le transport de leurs effets; mais on ne leur voit jamais de Chevaux ni de Chameaux.

LES Anglois achètent aussi beaucoup d'Esclaves, des Pays mêmes qui bordent la Rivière. Ce font ordinairement, ou des prisonniers de guerre, ou des criminels condamnés, ou des Habitans enlevés par la perfidie de leurs Voisins. Mais quoique les derniers soient en assez grand nombre, les Agens de la Compagnie ont ordre de ne les pas acheter lans avoir averti l'Alkade ou le Chef du heu. Depuis que le Commerce des Esclaves est introduit, toutes les punitions entre les Négres se réduisent à l'Esclavage; & leur justice est devenue plus sévère, pour le seul avantage que les Princes tirent de la vente des Criminels. Ainsi, non-seulement le meurtre, le vol & l'adultère, mais les moindres fautes exposent un malheureux Négre au même châtiment. Moo-

COMMERCE DE LA GAMBRA. 1735.

Principal Commerce de la Gambra.

Manière d'amener les Ef-

On en achète dans les Pays voifins de la

(e) Ibid. pag. 48. & 66. (f) On a va dans les Relations précèdentes, fur tout dans celle qui regarde Bambuk, que cet Or se trouve dans le sable, dont on le tire en le lavant. R. d. T.

(g) A juger par la distance, ces Mines sont apparemment celles de Bambuk.

(b) C'est apparemment le l'euple qu'on a nommé ci-dessus Bambarros. Ces deux Nations sont au-delà de Bambuk, vers Tombuto.

IV. Part.

COMMERCE DE LA GAMERA. I 7 3 5.

Cruelles injustices à l'égard des Négres. re raconte que dans le Royaume de Kantor un Habitant du Pays voulant tuer un Tygre qui mangeoit sa Chévre (i), tua par hazard un Homme. Le Roi, quoiqu'informé de l'innocence de ses intentions, le condamna, lui, sa mère, ses trois frères & ses trois sœurs, à partir au nombre des Esclaves qu'il devoit vendre aux Anglois, & profita du prix de la vente. On amena un jour à Moore un homme de Tamani, qu'on lui proposa d'acheter, parce qu'il avoit volé une pipe de tabac. Il envoya aussi-tôt prier l'Alkade de modérer une sentence si rigoureuse; & s'étant entremis pour faire accepter une composition à l'offensé, il obtint que le criminel demeurât libre. [Il est rare que quelqu'unp vende une personne de sa famille, à moins que ce ne soit pour quelque grand crime.] Le nombre des Esclaves qui se vendent sur la Rivière, sans y comprendre ceux qui font amenés par les Marchands, monte quelquefois à mille, suivant la violence & la durée (k) des guerres. [Lorsqu'on fait accordn avec un Marchand, pour des Esclaves, on fixe le nombre des chefs de commerce, qu'on donnera par tête. Si chaque Esclave est évalué à quarante ou cinquante barres, on donne trois ou quatre chefs, & quelques fois cinq ou fix. si le prix en est poussé jusqu'à quatre-vingt barres, comme cela arrive souvent. Les hommes & les femmes font ordinairement plus chers que les jeunes-gens. Cependant on a demandé, depuis peu, un si grand nombre de jeunes-gens des deux féxes pour Cadix & pour Lisbonne, que le prix n'en est plus différent.

Etat du Commerce de l'Yvoire, d'où il vient.

COMME c'est l'Yvoire qui tient le troisième rang du Commerce après l'Or & les Esclaves, les Mandingos apportent quelquesois un grand nombre de dents d'Eléphans. Ils fe les procurent, ou par la Chasse, en tuant ces animaux à coups de fléches & d'épieu, ou par leurs recherches dans les Forêts, qui se trouvent rarement sans quelques restes de ces cadavres, dont les autres Bêtes ont dévoré la chair. Tout Négre qui tue un Eléphant, a la liberté d'en vendre la chair & les dents. Mais l'Yvoire dont les Mandingos font chargés, vient ordinairement de fort loin. Comme il se trouve quelquesois, dans les Forêts, des dents qui ne sont accompagnées d'aucune autre partie du corps, Moore doute si elles sont d'un Elephant mort, ou si ces animaux peuvent les perdre par quelque accident. La plus groffe qu'il ait jamais vûe, pesoit cent trente livres. Le prix du quintal augmente beaucoup par la grosseur des dents. Une dent qui pese cent livres, se vend plus cher que trois dents qui peseroient ensemble cent quarante livres. Elles perdent quelque chose de leur valeur, lorsqu'elles sont cassées par la pointe. Les unes sont blanches, d'autres jaunes, mais la différence de la couleur n'en met pas dans le prix.

Etat da Commerce de la Cire.

Comment les Négres la

C'EST la Cire qui tient le quatrième rang dans le Commerce de la Gambra. Cette partie peut recevoir beaucoup d'augmentation. Les Ruches des Mandingos sont de paille, & leur forme ressemble assez à celles de l'Europe. Ils les couvrent de branches d'arbres. Lorsque la gauffre est en état d'être tirée, ils la pressent pour en faire sortir le miel, qui leur sert à faire une espèce de vin, peu différent de notre hydromel. Ensuite ils sont bouillir la Cire dans l'eau

(i) Cette chévre est un Daim que le Négre avoit rué & suspendu près de son Habitation. R. d. E.

(k) Il parois par les registres de la Compa-

gnie que l'année 1734 fut la plus abondante. Aussi les Guerres furent-elles, continuelles entre les Négres. l'eau, trous e qui fe puis v la plus La

cxtrait
Lz
pagnie
grande
moit let
lethorp
étoit d'
de la Ge

Λu

gnie fü

vière d lieuës a voient dans ce il arriva vilite & nombre forte; e dance d de la G fournir le mêm à l'épre trouvée que cell ment po VERS

d'Yanim
voyer M
des Déce
vûe, &
avoit rec
belle, qu
étoit pro
fanté, &
LE 16

Port de (

deflus.

e S oulant tuer . Le Roi,

fa mère,
qu'il deun jour à
qu'il avoit
er une tennpofition à

quelqu'uny elque grand ns y comfois à milfait accordy efs de com-

uarante ou inq ou fix, arrive fouue les jeubre de jeuix n'en est

après l'Or nombre de ces animaux rêts, qui se utres Bêtes é d'en venrgés, vient les Forêts, ps, Moore les perdre

les perdre ent crente dents. Une pèferoient ur valeur, res jaunes,

a Gambra.
s des Manlurope. Ils l'être tirée, espèce de Cire dans l'eau

s abondante.

l'eau, & la passent au travers d'un drap de crin, d'où elle tombe dans des trous qui sont saits exprès dans la terre. Ils eu sont une prodigieuse quantité, qui se vend sort bien sur toute la Rivière. Les pains ou les masses, pèsent depuis vingt jusqu'à cent-vingt livres. Comme la plus belle circ est celle qui est la plus nette, on la met à l'épreuve avec la sonde.

LA Gomme tient le cinquième rang. Mais ce Commerce est nouveau sur la Gambra, & demande aussi d'être persectionné. On en jugera par quelques

extraits (1) du Journal de Moore.

Lz 27 de Juillet 1732, il lui vint de Jamesfort à Joar, un ordre de la Compagnie, suivant lequel il devoit rassembler dans son Comptoir, la plus grande quantité qu'il lui seroit possible de bien secs, entre lesquels on nommoit les Gommes. On ajoûtoit que les Directeurs, au nombre desquels M. Ogle-lethorpe avoit été nouvellement choisi, & pour lesquels l'avis de M. Hayes étoit d'un grand poids, ne vouloient rien épargner pour établir le Commerce de la Gomme.

Au mois de Septembre 1733, Hull, alors premier Facteur de la Compagnie sur la Gambra, entreprit de faire de nouvelles Découvertes sur la Rivière de Vintain, qui tombe dans la Gambra du côté du Sud, environ trois lieuës au-dessus du Fort, & sur laquelle les Agens de la Compagnie n'avoient point encore été plus loin que Jereja. La demeure de Hull étant alors dans cette Ville, il en partit sur une Barque longue; & dans quatre marées, il arriva aux bords d'un Pays très-fertile, dont les Habitans ont plus de civilité & d'industrie que ceux de la Gambra. Les Villes sont aussi en plus grand nombre & mieux peuplees, leurs Bestiaux & leur Volaille d'une espèce plus forte; enfin Hull jugea qu'on pouvoit tirer de ce Canton une grande abondance de commodités, sur-tout de coton, d'indigo & de cuirs. Il y découvrit de la Gomme, dont il prit des essais; & les Habitans s'engagèrent à lui en fournir beaucoup. L'arbre, suivant la Description qu'il en sit, parut être le même que celui d'où l'on tire la gomme du Sénégal. Elle fut mise à l'épreuve, & l'on reconnut qu'elle étoit fort supérieure à celle qu'on avoit trouvée jusqu'alors dans les Pays voisins de la Gambra, & presqu'aussi bonne que celle du Sénégal. Les Habitans avoient marqué beaucoup d'empressement pour obtenir un Comptoir de la Compagnie (m).

Vers le mois de Décembre de la même année, Jonko Sonko, Alkade d'Yanimarrew, se trouvant à Jamessort, Hull lui inspira le dessein d'envoyer Malacas Kon & Malakacas See, deux Mores de ses amis, pour faire des Découvertes au Nord dans l'intérieur des terres. Ils partirent dans cette vûe, & revinrent quelques mois après avec des essais de gomme qu'on leur avoit recommandé d'apporter. Hull rend témoignage (n) qu'elle étoit fort belle, qu'elle pouvoit fort bien porter le nom de Gomme Arabique; qu'elle étoit propre aux mêmes usages, saine, nourrissante pour un corps en bonne

fante, & capable de servir de reméde dans plusieurs maladies.

LE 16 de Mars 1735, Hull parvenu à l'Office de Gouverneur, arriva au Port de Joar, dans la résolution de se rendre par terre, avec Job Ben SaloCOMMERCE DE LA GAMBRA, 1735.

Etat du Commerce des Gommes fur la Gambra.

Combien les Anglois fouhaitent d'y établir ce Commerce.

Ils découvrent des arbres à Gomme.

Hull veut partir pour la Forêt des Gommes.

<sup>(1)</sup> Voyages de Moore, pag. 92. Voy. cidellus.

(2) Voyages de Moore, pag. 92. Voy. cidellus.

(2) Voyez une autre Lettre de Hull du 23 Sept.

(2) Decembre 1733, à la fin du Journal de Moore.

(3) Voyez une autre Lettre de Hull du 23 Sept.

COMMERCE DE LA GAMBIA. 1735.

Obstacles qui l'arrêtent.

mon, à la Forêt des Gommes. Avant son départ, il vit le Roi de Yani, pour régler avec lui & les Chefs des Villes, tout ce qui concernoit ce Commerce, Ils lui promirent de céder à la Compagnie un droit exclusif sur la partie les Forêt qui leur appartenoit. Plusieurs Seigneurs Jaloss lui donnérent les mêmes affirances, & lui firent préfent de quelques effais de Gomme qui furent envoyés en Angleterre. Mais le Roi d'Yani ayant été tué dans une Bataille, & les troubles n'étant pas diminués dans le Pays, cette entreprise n'ent pas d'autre fuccès de ce côté-là. Hull attendoit de jour en jour l'arrivée d'un Messager qu'il avoit envoyé au Roi de Futa. Enfin la faison des pluyes approchant, il fut obligé de renoncer pour cette année au voyage de la Forêt; d'autant plus qu'avant besoin de faire une provision d'eau pour sept jours de marche, il manquoit de commodités pour ce transport. Cependant il n'étoit pas moins résolu de revenir à son projet après les pluyes; & dans une autre Lettre (0), il affure qu'il l'auroit éxécuté, si les François n'eussent fait alors quelques propositions, & tenté de faire valoir leurs prétentions sur la Rivière. Cet obstacle arrêta les vûes du Gouverneur jusqu'au mois d'Octobre suivant.

Il yenvoye un Homme de confiance, qui ne réuilt pas mieux, IL ne laissa pas d'envoyer un homme de consiance dans le Pays des grants Jaloss, pour acheter des Chameaux & déclarer aux Seigneurs, que la Compagnie Angloise avoit établi un Comptoir à Yanimarrew. Il leur faisoit de mander aussi que la route sût ouverte, avec autant de sûreté que de liberté. Le Messager avoit ordre de revenir par la Forêt des Gommes & d'en charger ses Chameaux. Mais, par un accident que la prudence n'avoit pû faire prévoir, l'année sut si stérile, que n'ayant pû prendre cette route, il revint sans Gomme, avec quatre Chameaux qu'il avoit achetés. Hull, que rien n'étoit capable de rebuter, se proposa d'établir au mois de Novembre suivant, un Comptoir dans l'intérieur des terres, assez près de la Forêt pour s'en assurer l'accès. [On n'a rien publié jusqu'aujourd'hui, qui nous apprenne les suites des son entreprise.]

Sang de Dragon. Arbre qui le produit fur la Gambra. On trouve sur la Rivière de Gambra une autre sorte de Gomme, nommée Adragante, ou Sang de dragon, qui sort d'un arbre auquel les Portugais ont donné le nom de Pau de Sangue. L'écorce de l'arbre est épaisse, & pour peu qu'elle soit ouverte, il en découle par goutes une liqueur qu'on prendroit pour du sang. Ces larmes venant à se réunir, la chaleur du Soleil le congèle en pelotons. Moore rend témoignage qu'il en a vû de la grosseur d'un œus de poule. Cette gomme étant estimée, Hull, lui recommanda, au mois de Mai 1733, de s'en procurer autant qu'il en pourroit trouver. L'arbre qui la produit crost en abondance aux environs de l'atatenda, sur le sommet des montagnes, c'est-à-dire, au milieu des rocs. Moore en envoya, le mois suivant, quelques pièces au Gouverneur, mais elles ne répondirent point à l'opinion qu'on en avoit conçue.

On ne sçauroit douter que le Commerce des Gommes ne devint fort avantageux à la Nation Angloife, s'il étoit cultivé avec succès; car il s'en employe beaucoup dans toutes les Manusactures de soie. De la Gambra, elle viendroient directement en Angleterre, sans interruption de la part de François, qui en sont une espèce de Monopole au Sénégal. Comme ils s'y attribuest

.

Commerce des Gommes.

Motifs qui

font fouhalter

aux Anglois le

(a) Lettres du 19 Juin & du 21 de Juillet l'Appendix des Voyages de Moore.

attribu d'entre chaffe E n

de que infultés qui leu Menfa, Habital l'Alkad de fucc d'un Face des

Comparous que toirs. droit de geux, qu'à la moins ; tion efficient e

IL r

tité de rigine de barre v dre, us qui avoi leur d'u des Né nom de Coliers gos, pa

(p) V

Moore, ne pas Cependa ves pou jusqu'à e Yani, pour

Commerce.

a partie dela

it les memes

ent envoyés

aille, & les

t pas d'autre

un Messager

prochant, il

l'autant plus

marche, il

t pas moins ettre (a), i

aelques pro-

. Cet obita-

des grands

que la Com-

r faifoit de

e de liberté. d'en charge

a faire prél revint fam

rien n'étoit

fuivant, un

s'en affürer

les fuites def

ne, nommée

ortugais ont

Te, & pout

qu'on pren-

du Soleil la

groffeur d'un la, au mois

L'arbre qui fommet des

ya. le mou rent point

nt fort avan-

il s'en em-

ambra, elle

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LEV. VII. CHAP. VIII. 193

attribuent un droit exclusif, ils empêchent, par terre, les Habitans du Pays d'entretenir aucun commerce avec les Etrangers; & leurs Escadres donnent la

chasse par Mer aux Vaisseaux qui s'approchent de la Côte (p). .

En établiffant des Comptoirs, l'ulage est de les mettre sous la protection de quelque Ville voisine, qui s'engage à ne pas souffrir que les Blancs soient infultés. S'ils reçoivent quelque sujet de plainte, ils s'adressent à l'Alkade qui leur rend justice. Sur la Gambra, cet Officier porte le nom de Tobanda Menfa, c'est-à-dire, Roi des Blancs. Les Marchands qui ont affaire à plusieurs Habitans du Pays, n'ont pas de voye plus sûre & plus courte que d'employer l'Alkade. Il se charge fidélement de leurs intérêts; & les Facteurs ont peu de fuccès à se promettre lorsqu'ils ne prennent pas cette méthode. A la mort d'un l'acteur, l'Alkade de la Ville voifine hérite de fon lit. La complaifance des Anglois a laissé passer cet usage en loi.

Is revient à l'Alkade, un droit sur chaque Esclave qui s'achète pour la Compagnie ou pour les Marchands particuliers. C'est une barre par tête, ou quelquefois moins, car l'usage n'est pas uniforme dans tous les Comptoirs. Les Marchands particuliers payent généralement au Roi de Barra un droit de cent-vingt barres, parce que le Commerce de son Pays est avantageux, fur-tout en Esclaves. S'il manquent à cette loi, on leur refuse jusqu'à la liberté de prendre de l'eau & du bois dans le Pays; secours néanmoins presque tolijours si nécessaire, que plusieurs Capitaines, dont l'intention est de remonter plus loin dans la Rivière, ne laissent pas de payer

Cent trente barres dans cette seule vûe. T

On a déja remarqué qu'une Barre est le nom vague d'une certaine quantité de Marchandises, dont on convient dans le Commerce, & qui dans l'origine étoit égale à la valeur d'une barre de fer. Aujourd'hui la valeur d'une barre varie suivant les occasions. Du tems de Moore, deux livres de poudre, une once d'argent, deux cens pierres à fusil, étoient autant de barres, qui avoient un équivalent fixe en marchandises du Pays. Quelquesois la valeur d'une barre ne monte pas à plus d'un schelling, parce que les besoins des Negres, ou la rareté des Marchandises en sont la régle. On donne le nom de chefs ou têtes de Commerce, aux Dollars à l'Aigle éployée, aux Coliers de cristal, aux Barres de fer, aux Bassins de cuivre & aux Arrangos, parce que ce sont les Marchandises les plus chères (q).

(p) Voyez la Préface de Moore.

(4) Voyages de Moore pag. 45. & fuiv.

### II.

### Commerce des François & des Portugais sur la Rivière de Gambra.

E Comptoir François d'Albréda jouit d'un Commerce assez considérable, mais qui le deviendroit beaucoup plus, suivant les Observations de Moore, si les Agens de France n'étoient convenus avec les Anglois, de ne pas pousser le prix des Esclaves au-dessus de quarante barres par tête. Cependant en 1735, la demande qu'on leur fit d'un grand nombre d'Esclaves pour le Mississipi, leur sit rempre cette convention. Ils les payèrent jusqu'à cinquante barres, avec six ou sept de chaque tête de Commerce;

COMMERCE DB LA GAMIRA. 1735.

Alkade nommé Roi des Blancs. Son utilité.

Ses droits.

Droits du Rol de Barra.

Explication du mot Barre.

Comptoir François d'Albreda, & fon Commerce.

la part de mme ils sy attribuent

ore.

COMPUTACE LA GAMBRA. 1735.

ce qui faifoit monter leur prix à plus de dix livres sterling; & quoiqu'il . ent cette année à Jilfray , qui n'est qu'un mille au-dessus d'Albreda, trois Vaisseaux de Liverpool, qui offroient quatre-vingt barres par tête, ils ne purent se procurer autant d'Esclaves que les François, parce que généralement les Marchandises de France sont meilleures que celles d'Angle terre.

Transaction de 1794, en-tre les François & les Anglois.

PAR une Transaction de l'année 1724 entre les Agens François de Gorée & les Anglois de Jamesfort, on convint que la Compagnie de France auroit la liberté d'établir un Comptoir dans la Gambra, au-dessous de James fort, pour y exercer toutes fortes de Commerce. La Compagnie Angloise étoit alors si bas, qu'elle ne pouvoit s'y opposer par la force. Cependant elle obtint pour équivalent de cette concession, la permission d'envoyer se Vaisseaux à Joally & à Portodali, deux lieux d'un fort bon Commerce dans le voissnage de Gorée; [mais les artifices des François rendirent souvement

Dépendance du Comptoir d'Albreda.

inutiles les Voyages qu'ils y firent. ]

LE Comptoir François d'Albreda n'est point à la portée du canon de Jamesfort. Cependant lorsqu'il a besoin de bois & de provisions, les Facteurs sont obligés de demander la permission du Gouverneur Anglois pour traverser la Rivière. Il est rare qu'il la refuse, mais il met un homme dans leur Chaloupe, qui est chargé d'avoir les yeux ouverts sur leur Commerce. On ne leur permet pas non plus de remonter la Rivière au-delà de l'Isle de

l'Eléphant, qui est à trente lieuës de Jamesfort (a).

Etabliffemens des Portugais.

LES Portugais sont établis dans la plûpart des Villes considérables au long de la Gambra. Ils y exercent un Commerce avantageux; sur-tout à Vintain, à Jereja, & à Tankroval. C'est cette dernière Ville que le Seigneur Antonio Vas ou Voss (b) Portugais, a choisie pour sa résidence. Il y entretient plusieurs Canots, & un grand nombre d'Esclaves qu'il envoye continuellement dans tous les Ports. Ses magazins sont toujours bien sournis d'Y. voire & de Cire. Il entend par aitement les échanges, & la première valeur des marchandises en Europe. On le comptoit riche alors de dix mille livre sterling. Il fait également le Commerce avec la Compagnie & les Marchands particuliers (c)

Le Seigneur Antoine Vas.

Souvent le Gouverneur de Jamesfort employe ces Portugais noirs en qualité de Facteurs ou d'Agens, pour lui remettre les Esclaves & les marchandises à certain prix. Tel est Valentine Mendez, au Comptoir de Sami (d).

Origine de ces Portugais. LeurCommerce, & leurs ulages.

Lorsque les Portugais eurent conquis ce Pays vers l'année 1420, plusieurs Particuliers de leur Nation prirent le parti de s'y établir. Leurs alliances avec les Mandingos ont produit une race aussi noire que les anciens Habitans, qui conserve une espèce de langue Portugaise, nommée Créole. On ne l'entendroit pas facilement à Lisbonne. Mais les Anglois l'apprennent plus facilement que les autres langues d'Afrique, C'est celle des Interprétes, qui servent également les Marchands particuliers, & la Compagnie. Comme les Portugais noirs reçoivent le Baptême d'un Prêtre qui leur est envoyé tous les ans de St Jago, une des Isles du Cap-Verd, ils veulent absolument passet

(a) Voyages de Moore pag. 58. (c) Voyages de Moore. pag. 52. & fuit. (b) On wa voir ce que ce nom fignifie. (d) thid pag. 12, 115.

OC

pour Blan Négres, rent eux-IOBSO joûte qu ugais, & ue les M vec les fe Le fort de ent dans u Renéga u Comme but des E ransporter où ils rev oin, & le ue par rap ingos de crétemen urs femm eur, qu'o andonné égres. ( ur perme venillen LABAT loyaume d Atir des m fandingos chauffée idité. Ile ont les fen ornement u'ils mang ires. Les ue de rose , mêlée d ons Cazas, u Pays, se oup mieux ant les Caza

(e) Ibid. pt (f) Au lieu mplement apr ont parmi eur

ert du Sole

Si l'on en

woiqu'il y eda, tros ice, ils ne que gené d'Angle

s de Gorée France apde James e Anglois Cependant avover fee merce dans nt fouveren

ton de Ja-, les Facglois pour omme dans Commerce. de l'Isle de

oles au long tout & Vinle Seigneur Il y entrerove contiournis d'Yière valeur mille livres Marchands

birs en quamarchandini(d). 420, plu-eurs alliannciens Ha-Créole. On pprennent terprétes, e: Comme avové tous

. 52. & fuir.

nent passer . pour

pour Blancs & pour Chrétiens. Rien ne les offense tant que d'être nommés Negres, parce que ne prenant pas ce nom dans le vrai sens, ils ne s'en ser-

ent eux-mêmes que pour les Esclaves ( .)

Josson parle auffi de cette horreur qu'ils ont pour le nom de Négres. Il joûte qu'il s'en trouve quelques-uns qu'on prendroit encore pour des Porugais, & que d'autres sont Mulatres; mais que la plupart sont aussi noirs ue les Mandingos parmi lesquels ils habitent. Ils se melent indifféremment vec les femmes du Pays. [Quelques-uns y joignent les cérémonies du mariage. le fort de leurs enfans dépend de leur choix, & de l'ordre arbitraire qu'ils metent dans leur héritage (f). Moore affure ] qu'ils font tous dans leur origine u Renégats, ou Bannisdu Portugal & de ses Mes. Leur inclination les porte u Commerce. Ils vendent & achetent toutes les commodités du Pays, surput des Esclaves, qu'ils revendent aux Portugais de l'Europe, pour les ransporter aux Indes Occidentales. Ils font tous les ans le voyage de Setiko. où ils reviennent avec beaucoup d'Or. Mais ils ne pénétrent jamais plus pin, & le plus reculé de leurs Etablissemens est à Pompetane, Jobson assire ue par rapport aux Princes du Pays, ils sont sur le même pied que les Maningos & les Poulis (g); c'est-à-dire, que s'ils meurent sans avoir disposé crétement de leur succession, le Roi s'empare de tous leurs biens, & laisse urs femmes & leurs enfans dans la mifère. De-là vient, dit le même Aueur, qu'on trouve de toutes parts quantité de ces petits orphelins, qui sont pandonnés à la charité publique, & qui se naturalisent ainsi aux usages des légres. Cependant ils conservent la langue Portugaise; & lorsque l'âge ur permet d'entrer dans le Commerce, leur noirceur n'empêche pas qu'ils e veuillent être nommés Blancs (b).

LABAT observe que ces Portugais sont une partie considérable du loyaume de Barra de des Cantons voifins. Ils ont appris de leurs Ancêtres à atir des maifons plus commodes que celles des Négres: Mais quantité de sandingos imitent aujourd'hui leur exemple. Ces édifices n'ont que le Rez. e chauffée, qui est élevé de deux ou trois pieds, pour le garantir de l'huidité. Ils ont assez de longueur pour être divisés en plusieurs chambres, ont les senêtres sont fort petites, à cause de la chaleur. Le porche, qui est ornement commun de toutes ces maisons, est ouvert de tous côtes. C'est-là u'ils mangent, qu'ils reçoivent leurs visites & qu'ils font toutes leurs afaires. Les murs ont sept ou huit pieds de hauteur; mais ils ne sont composés ue de roseaux & de branches, revêtus dedans & dehors, d'une argile gras-, mêlee de paille, & blanchie assez proprement. Ils appellent ces maions Cazas, à la manière des Portugais. Le Roi de Barra & les Selgneurs u Pays, se sont bâtis des logemens sur ce modéle, [& s'y trouvent beauoup mieux que dans les Cazes ordinaires des Négres. ] On voit toûjours deant les Cazas, quelques Lataniers, ou d'autres arbres, qui les mettent à cou-

ert du Soleil par l'épaisseur de leur ombre.

S1 l'on en croit Labat, la plupart de ces Portugais ont aussi peu de droit à

(e) Ibid. pag. 20.
(f) Au lieu de cette Addition, l'Anglois dit mplement après Jobson, que ces Portugais ont parmi eux ni Eglises ni Prêtres. R. d. E.

(g) Angl. fur le même pied parmi les Mandingos que les Foulls. R. d. E.

(b) Voyez le Golden Trade de Jobson,

pag. 28. & Juiv.

COMMERCE DE LA GAMERA. 1735.

**Observations** de Labat fur leur caractère.

COMMERCE DE LA GAMBRA. 1735.

Et fur leur Religion.

Ufage que les François font de leurs fervices.

lls font braves & vindica-

Témoignage de le Maire.

la qualité de Chrétiens qu'à celle de Blancs. Il prétend qu'il y en a fort peq de bâtisés, & que tout seur Christianisme consiste à porter autour du cou un grand chapelet, une longue épée à leur côté, un manteau, s'ils peuvent s'en donner un, un chapeau, une chemise & un poignard. Ils sont d'une ignorance égale à la dépravation de leurs mœurs, abhorrés des véritables Chretiens, & méprifés des Mahométans, qui les regardent comme un Peuple sans religion, [parce qu'ils favent qu'ils ne font la prière que quand ils se trouvent avec des Marbuts, & qu'ils ne vont à l'Eglise des Chrétiens, que quand ils veulent rencontrer les personnes avec qui ils ont quelque chose à traiter. A l'él gard des qualités naturelles, ils font adroits, entreprenans, hardis, & se ser vent fort bien des armes à feu. Les François & les Marchands d'Interlopele employent pour leur Commerce sur la Rivière de Gambra, & sur celles qu s'y déchargent. On leur accorde cent pour cent sur tout ce qu'ils vendent (i). Ils répondent à cette confiance par une grande fidélité. Cependant of évite de leur faire de longs crédits. On prend soin après chaque Voyage à retirer de leurs mains les marchandises qu'on leur a confiées, & de leur sain Talk Rue'l mar rendre leurs comptes.

Les Anglois, toûjours jaloux du Commerce des François sur cette Rivière, soit qu'ils l'éxercent par eux-mêmes ou par les mains des Portugais, ont souvent attaqué ces Agens dans leur passage, avec d'autant plus de facilit pour les piller, qu'ils n'employent ordinairement que des Canots. Cependan ils ont été quelquesois repoussés avec tant de vigueur, qu'ils n'ont pas beaucoup à se louër de leurs Avantages. D'ailleurs ils appréhendent toûjours le vengeance de ces Mulâtres Portugais, qui ont pour principe, de n'oublierle injures que lorsqu'ils ne peuvent s'en ressentir. Ensin, le même Auteur regrette que cette race d'Hommes ne soit pas mieux réglée. Elle pourroit être utilement employée à pousser les Découvertes & le Commerce jusqu'au cents de l'Afrique. Mais au sond, dit-il encore, c'est une Nation dissolue, le vrée à la débauche des semmes & du vin, sans principes d'honneur & de

religion (k).

LE Maire, dont la Relation suivra bien-tôt, dit qu'ils sont moitié Juissé moitié Chrétiens; qu'ils portent néanmoins un grand chapelet; qu'ils sont me lins & trompeurs; enfin qu'ils ont tous les vices des Portugais, sans une seu de leurs bonnes qualités (1).

(i) Labat dit simplement, sans rien spécifier, qu'on fait accord avec eux à tant pour cent de bénésice; R. d. E.

(k) Afrique Occidentale. Vol. IV. pag. 368.

& fuiv.
(1) Voyage de Le Maire aux Isles Canaris, &c. pag. 61.



dam en du mêm

(a) R

E LIA de faire acceptère de Nove

LE ma mais ayan 1606, pr mens Hol merce, d dre de fe merce. Il de paille. pour lui fe

LE 23 c gieux nom fur la terr fi presiant teur en vi furpassoit Le 31

Lézard. bre un gi vérité de

IV. Par

# ES

n a fort per r du cou un peuvent s'en d'une ignotables Chrén Peuple fan s fe trouvent quand ils ven-

uand ils venitter.] Al'éis, & fe ferInterlopele
ur celles qui
u'ils vendent
ependant on
e Voyage &
c de leur faite

ette Rivière, ais, ont sous de facilité. Cependam ont pas beau to to fours le en n'oublier le e Auteur re pourroit êtra riqu'au centre dissolue, le

noitié Juiss qu'ils fontm fans une seut

onneur & d

ux Isles Canariti

# CHAPITREIX

Deux Voyages au Cap-Verd & fur les Côtes voifines.

ES deux Voyages étant fort courts, on prend le parti de les renfermer dans le même Chapitre. Le premier, qui est de Peter Vanden Broeck, au Cap-Verd & à Russko, se trouve dans la Collection des Voyages (a) Hollandois aux Indes Orientales, [imprimée pour la seconde sois à Amsterdam en 1725. Il ne contient que cinq pages.] Ce n'est pas le seul Voyage du même Ecrivain, mais les autres regardent les Indes Occidentales. [Le second est extrait du Voyage de le Maire, fait en 1682.]

(a) Recuell des Voyages qui ont fervi à gnie des Indes Orientales. Tom. IV. pag. 289 l'Etablissement & aux progrès de la Compa-

### I. I

### Voyage de Peter Vanden Broeck au Cap-Verd.

LIAS Triso, & quelques autres Marchands Hollandois, avoient équipé un Vaisseau à Dort pour le Voyage du Cap-Verd, d'où ils se proposoient de faire venir une cargaison de cuirs. L'Auteur leur offrit ses services, qu'ils acceptèrent en qualité de second Supercargos. On partit de Hollande le 10 de Novembre 1605.

Le mauvais tems força le Capitaine Hollandois de relâcher à Darmouth; mais ayant remis à la voile le 5 de Décembre, il arriva le 15 de Janvier 1606, près d'une Isle (a) qui fait face au Cap-Verd. Il y trouva deux Bâtimens Hollandois, trois François, & cinq Anglois, les uns destinés au Commerce, d'autres à prendre des provisions pour le Brésil. L'Auteur reçut ordre de se rendre à Portodali, Ville du Continent où se fait le principal Commerce. Il y loua une maison, s'il peut donner ce nom, dit-il, à des cabanes de paille. Il loua aussi une semme Portugaise, pour l'office de la cuisine, & pour lui servir d'interpréte.

Le 23 de Janvier, l'air fut obscurci, pendant plus d'une heure, par un prodigieux nombre de Sauterelles [rouges], de la grosseur du pouce, qui se rabattant sur la terre, détruisirent tous les grains & tous les fruits. La famine devint si pressante, que les pères vendoient leurs ensans pour l'Esclavage. L'Auteur en vit livrer plusieurs pour une mesure de bled, dont la grandeur ne surpassoit pas celle d'un chapeau.

Le 31, Vanden Broeck fut réveillé dans son lit par le frottement d'un Lézard. Sa frayeur l'ayant fait sortir de ses draps, il apperçut dans sa chambre un gros Serpent, qui tiroit la langue. Cet incident le persuada de la vérité de ce qu'il avoit sû dans quelques Ecrivains, que les Lézards avertissent

Broeck.

Départ.

I 606. L'Auteur arrive au Cap-Verd.

Il s'établit à Portodali.

Famine caufée par lesSauterelles

Service qu'un Lézard rend à l'Auteur.

(a) C'est l'isse qu'on appelle à présent Gorée.

HAPITE

BROBCK. 1606.

tifsent l'Homme de l'approche des Serpens. Cette opinion est généralement

établie parmi les Habitans du Pays.

L'AUTEUR après avoir résidé quatre mois à Portodali, où il acheta des Cuirs, des Dents d'Eléphans & de l'Ambre-gris, monta le 6 de Juin sur une Barque, pour rejoindre le premier Supercargo à Joalli. De-là il se rendità Rufisco (b), où il trouva son Vaisseau prêt à faire voite pour la Hollande. Le Capitaine voulut néanmoins renouveller sa provision d'eau dans la même Isle où il étoit d'abord arrivé. Tandis qu'il étoit occupé de ce travail, une Barque Angloise de Joalli, vint lui donner avis qu'il y avoit à peu de distance un Bâtiment chargé de Marchandises & d'Esclaves, & lui proposer de s'en faisir, en demandant pour paix de ce service, les Esclaves Negres de l'un & de l'autre fexe qui se trouveroient à bord. Les Hollandois saissirent l'occasion. Ce Bâtiment étoit à l'ancre près de Joalli. C'étoit un Lubeckon de deux cens quarante tonneaux, chargé de Sucre, de Dents d'Eléphans, de Coton, de Pièces de huit, de quelques Chaînes d'Or, & de quatre-vingt dix Esclaves des deux séxes. Il avoit à bord quatre Portugais & onze Matelon de Lubeck, qui avoient perdu leur Capitaine, & qui étoient eux-mêmes fort malades. Lisbonne étoit le terme de leur Voyage. Les Hollandois s'étant rendus maîtres du Vaisseau & de la cargaison, abandonnèrent les Esclaves aux Anglois, & conduissrent leur prise au Cap-Verd, pour la mettre en état de faire le voyage de Hollande. Ils partirent du Cap le 16 de Juillet 1606; & le 5 d'Octobre fuivant, il entrèrent dans la Meufe.

Les Hollandois se saissffent d'un Vaisfeau.

Marchandifes à tirer du Cap-Verd.

Commerce des Portugais qui y resident.

Caractère & mœurs des Habitans.

VANDEN Broeck remarque que les Marchandifes qu'on pout tirer annuel lement du Continent & de la Rivière du Cap-Verd, se réduisent à trente ou trente-cinq mille cuirs de Bœufs, de Buffles, [& d'Elans.] Les Rivières de Gambra, de Cachao & de San-Domingo, fournissent quantité de Cire & de Dents d'Eléphans, de l'Or, du Ris & de l'Ambre-gris. Pendant que l'Auteur étois sur la Côte, la Mer y jetta une pièce d'Ambre-gris de quatre vingt livres. Il en acheta quatre livres, dont il revendit une partie en Europe, à huit-cens fforins la livre, & le reste à quatre-cens cinquante.

La plapart des Portugais qui rélident aux environs du Cap-Verd sont de véritables Brigands. Il s'en trouve plusieurs à Portodali & à Joalli, où il éxercent le Commerce avec les Anglois & les Hollandois. Ils achètent des Esclaves, qu'ils transportent sur les Rivières de San-Domingo & de Cachao, d'où leurs Correspondans les font passer au Brésil. Après s'être enrichispat le Commerce, ils obtiennent quelquefois leur pardon & la liberté de retourner en Portugal.

LES Habitans naturels du Cap-Verd sont aussi noirs que la poix, & communement fort bien-faits. Ils se searifient le visage par diverses marques Leur caractère est méchant. Ils sont portés au vol. Il s'en trouve un grand nombre qui parlent françois, parce qu'ils font depuis long-tems en commerce avec les Vaisseaux de cette Nation; mais peu scavent la langue Hollandoise ou Flamande. La plupart sont idolâtres. Les uns adorent la Lune; d'autres le Diable, qu'ils appellent Kammate (c). Lorsqu'on leur de mande pourquoi ils rendent des adorations au Diable, ils répondent qu'ils y

(b) Rio Fresco, dont on a fait Russico. 10 la Relation de Jannequin. (a) On a vû les mêmes circonitances dans

font for pas. O ILS fi les fléch excellens

vit un N courfe. remporte re, Com qu'ils app ont la lib les tienne elles font terre. Le ment. E a vû fouv fur la tête ris, qui ne buftes, qu re ou dans unes recon d'une femi les empêch Palmier ou tambours d de vin, po

> plusieurs an & font en

croire quel

vint un jou

teille presqu

autre.

Voyage

E Voy J l'année place dans c entre les m rences effen fiecle, prit le même Vo

(0)

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE ALIV. VII. CHIP. IX. 189

sont forces, parce que le Diable leur fait du mal & que Dieu ne leur en sait

pas. On trouve audi parmi cux quelques Mahometans.

éralement

acheta des

in fur une

fe rendità

Hollande.

s la même

avail, une

de distan-

oposer de

Végres de

is faifirent

Lubeckois

phans, de

e-vingt-dix

e Matelon

mêmes fort

ois s'étant

s Esclaves

llet 1606;

rer annuel-

trente ou

Rivières

de Cire à

endant que

de quatre

erd sont de

illi, où is thètent des

le Cachao, nrichis par

de retour-

, & com-

marques.

e un grand

commer-

ague Hol-

ent la Lu

leur de-

at qu'ils y

nte.

tie en Eu

Ins font fouvent en guerre avec leurs Voifins. Leurs armes font l'arc & les fléches. Ils tirent de fort bons Chevaux de Barbarie, & la plûpart sont excellens Cavaliers. Mais ils ne sont pas moins légers à pied. L'Auteur vit un Négre sur le rivage, qui surpassa le plus vis de leurs Chevaux à la courfe. Ils nagent & pechent aufil avec une adresse extraordinaire. S'ils remportent la victoire dans une bataille, ils coupent à leurs ennemis la tête, [comme font les Insulaires des Moluques,] & les parties naturelles, qu'ils apportent à leurs femmes comme un glorieux trophée. Les hommes ont la liberté de prendre autant de femmes qu'ils peuvent en nourrir. Ils les tiennent dans une foumission qui approche de l'Esclavage. Non-seulement elles font chargées de tous les offices domestiques, mais elles cultivent la terre. Lorsqu'une semme a préparé le diner, son mari le mange tranquillément. Elle n'a que les restes, qu'elle va manger dans la cuisne. L'Auteur a vû souvent des femmes enceintes chargées de cinq ou la cuirs de Bouf fur la tête, & d'un enfant for le dos, marcher dans cet état avec leurs maris, qui ne portoient que leurs armes entre les mains. Aussi sont-elles si robustes, qu'aussi tôt qu'elles sont délivrées, elles vont se laver dans la Rivière ou dans la Mer avec leur enfant; & fans le moindre intervalle, quelquesunes recommencent à coucher avec leurs maris. A la mort d'un homme ou d'une femme, les amis s'assemblent en poussant des cris lamentables; qui ne les empêchent pas pendant quatre ou cinq jours de boire ensemble du vin de Palmier ou de l'eau-de-vie. Ils portent les Morts en terre au bruit de leurs tambours & de leurs flutes, & placent près d'eux un vase plein d'eau ou de vin, pour appaiser leur soif, [ce qu'ils réstérent soir & matin pendant plusieurs années. Ils prétendent que leurs Morts deviennent bien-tôt blancs, & font ensuite le commerce comme les Européens. On auroit peine à croire quelle quantité d'eau-de-vie ils avallent. Un Seigneur Négre, qui vint un jour visiter l'Anteur de la part du Roi, but d'un seul trait une bouteille presque entière, après laquelle il n'eut pas honte d'en demander une of the procession of the contract of the contr

BRUECK.

Soumiffion à laquelle ils réduifent leurs femmes.

Opinion qu'ils ont des Morts.

### S. I I.

Voyage de Le Maire aux isses Canaries, au Cap-Verd, au Sér al,

CE Voyage, qui fut imprimé à Paris en 1695, & traduit en Anglois l'année suivante, est accompagné d'une autre Relation qui a déja trouvé place dans ce Recueil. L'Auteur, à son retour, mit l'histoire de ses courses entre les mains d'un ami, qui trouvant, sur quantité de points, des dissérences essentielles entre le récit de Le Maire & d'autres Voyageurs du meme siecle, prit soin d'approsondir la vérité, en consultant ceux qui avoient sait le même Voyage, sur-tout le Sieur Dancours (a), Directeur général de la

Le Maires

INTRODUC TION.

(a) Dancourt à voyage dans plusieurs Parties du Monde.

Compagnie d'Afrique, sous les yeux duquel Le Maire avoit voyagé. Il

LE MAIRE.

Fidélité de cetteRelation. l'assurérent que sa Relation étoit éxacte, & qu'il y entroit des détails qu'étoient échapés aux autres Ecrivains. L'Editeur ne laissa pas de garder ke Manuscrit pendant quatre ou cinq ans, pour attendre le retour de Le Maire, qui étoit alors engagé dans un autre Voyage. Cependant il prit le parti de céder ensin à l'impatience du Public. En donnant cet avis dans la Préface, il faisoit espérer de la même main une seconde Relation, qui n'a pas encore paru. On ne donne ici, suivant le plan de ce Recueil, que le Voyage & le avantures de l'Auteur. Ses remarques sur les Pays & les Habitans entre la Gambra & le Sénégal, seront incorporées avec celles des autres Voyageun. Le Maire avoit éxercé pendant trois ans l'office de Chirurgien à l'Hôtel.

Le Maire s'engage au Voyage & fe rend à Brett.

Etat de son Vaisseau.

Fameux Vaisfeau nommé leSoleilRoyal.

Accident qui arrive à l'Auteur.

qui pag Au- la l da r tene voy

Son Vaisseau met à la voile.

Le Maire avoit éxercé pendant trois ans l'office de Chirurgien à l'Hôtel. Dieu de Paris, lorsqu'il sut engagé par M. Dancourt à faire le Voyage d'Afrique. Il sut présenté le 14 de Janvier 1682 à la Compagnie, qui ratifules conditions sous lesquelles il s'étoit engagé. Apres avoir réglé ses affaire, il se rendit à Onleans, où il prit un bateau pour descendre la Loire jusqu'il Nantes. Mais le vent se trouva si contraire, & la Rivière si grosse, qu'il employa sept ou huit jours à ce Voyage. De Nantes, il alla par terre à Bress, où le Vaisseau étoit si peu prêt au départ, que les préparatiss prirent encor deux mois. C'étoit un Bâtiment d'environ quatre cens tonneaux, & de quarante pièces de canon. Il se nommoit la Sainte-Catherine. La Compagnieur France l'avoit sait construire à Flessingue, & se promettoit d'en faire su premier Voilier. Le nom du Gapitaine étoit Monsagur. Ensin la Sainte-Catherine ayant achevé de s'équiper, alla jetter l'ancre dans la Rade. Le Mair admira dans le Port de Brest, le Soleil Royal, Vaisseau de cent-vingt pièce de canon (b) fort orné de sculptures & de dorures. Il faisoit partie d'un Flotte de quinze Vaisseaux (c) de Ligne, depuis 50 pièces de canon jusqu'à 90

Le 9 d'Avril, l'Auteur se rendit à bord. Mais les Officiers ne se hâtant pa de quitter Brest, il se mit dans une Barque avec quelques-uns de ses Compagnons, pour aller s'éxercer à la Chasse du côté de Camaret. A leur retout, la Mer devint si grosse qu'il leur sut impossible d'avancer. Ils se virent dan nécessité de retourner au rivage; & pour comble de mortification, ils entendirent bien-tôt un coup de canon, qui étoit le signe du départ. En esse tendirent bien-tôt un coup de canon, qui étoit le signe du départ. En esse voyant le Vaisseau à la voile, ils surent réduits à suivre la Côte, en poufant des cris & faisant plusieurs décharges de leurs sussible pour se faire entendre. Après beaucoup d'efforts inutiles, la nuit qui survint, les obliga d'entrer dans une mauvaise hôtellerie, où ils passèrent la nuit fort tristement, Mais le matin du jour suivant, ils trouvèrent leur Vaisseau à l'ancre dans la Rade de Camaret, à trois lieuës de Brest, & sur le champ ils se rendirent à bord.

DANCOURT étant arrivé le 12 d'Avril, l'ancre fut levé immédiatement l'trois lieuës en Mer, on rencontra l'Ardent, Vaisseau de guerre François, de quatre-vingt pièces de canon, qui sortoit du Havre-de-Grace. Il attendoit li marée pour s'approcher de Brest, où il devoit prendre à bord M. de Reuill, Lieutenant Général dans l'Expédition que la France méditoit contre Alger. On le salua de sept coups de canon. Ils furent rendus dans le même nombre.

(b) Ce beau Valsseau fut brûle [parl Ami or (c) Angl. de cinquante Vaisseaux R.d. I rol Russel.] au Combat de la Hogue.

moins; qui étoit tres cou Ett. Le des Pyra

Barbarie une des C vit la gra de vent, pointe du vingt-qua Sud-Ouel dus. Le I DANC

Canarie.

Liége, c

toit Danc

au Monaf

besse avoi une Parisi profitèren ort bien liberté. pendant i connoissan une colati la Chine, jassemin, blement re plus d'occ quelles on homme de depuis lon avoient tr extrême i médiocre auroit foul & d'autres ne lui peri il, il refus

fes fervice LE 5 d

Le Maire a c

voyage. L

détails qui

de garder k

e Le Maire,

### OCCIDENTALES DE CAFRIQUE, Liv. VII, CRAP. IX. 141

moins; mais c'étoit une galanterie de l'Intendant, qui se trouvoit à bord, & qui étoit intime ami de Dancourt. La Sainte-Catherine répondit de trois autres coups par reconnoissance. On continua d'avancer, avec le vent au Nord-Est. Le 21 d'Avril, on vit à l'Est deux Vaisseaux qu'on crut reconnoître pour les Pyrates à leur manœuvre; mais on les est bien-tôt perdu de vûe.

Lz 26 d'Avril, on découvrit à fix lieuës le Cap Cantin fur la Côte de Barbarie, dans le Royaume de Maroc. Le 29, on eût la vûe de Lancerotta, une des Canaries, [qu'on laissa environ à dix lieuës au Sud-Est.] Le 30, on vit la grande Canarie à dix lieuës, [par le Nord-Est] Il sut impossible, faute de vent, de s'en approcher assez pour y jetter l'Ancre, mais le lendemain à la pointe du jour, on gagna la Rade en portant à l'Ouest, & l'on y mouilla sur vingt-quatre brasses. La Ville en est éloignée d'une lieuë & demie, au Sud-Sud-Ouest. On falua le Château de cinq coups de canon, qui ne surent pas ren-

dus. Le Maire jugea que l'Isse manquoit de poudre (d). DANCOURT fut reçu fort honorablement par le Gouverneur de la grande Canarie. Il lui fut présenté par M. de Redmond, Consul François, natif de Liége, chez qui l'Auteur passa deux jours. Tandis que le Gouverneur traitoit Dancourt avec toutes sortes de politesses, Le Maire sut appellé quatre sois au Monastère des Bernardines, avec la permission du Providore, que l'Abbesse avoit pris soin d'obtenir. Il y vit quelques Dames Françoises; sur-tout une Parissenne, qui lui servit d'Interpréte. Les unes, qui étoient infirmes, profitèrent de cette occasion pour le consulter. D'autres, qui se portoient fort bien, feignirent quelque indisposition, pour se procurer un peu de liberté. Le Maire trouva que leur plus grand mal étoit la clôture. Cependant il leur prescrivit quelques remédes contre les vapeurs; & par reconnoissance, elles le chargèrent de biscuits & de confitures; sans compter une colation de toutes fortes de fruits, qui furent servis en Porcelaine de la Chine, avec une profusion de roses, de tubereuses, de fleurs d'orange & de jassemin, &c. De son côté, il leur sit quelques petits présens qui furent agréablement reçus. Mais étant retourné chez le Consul, il y trouva beaucoup plus d'occupation, dans un grand nombre de véritables maladies, pour lesquelles on lui demandoit du fecours. On le conduisit chez la femme d'un homme de Robe estimé riche de cinq cens mille écus. Elle étoit affligée depuis long-tems d'une suffocation propre à son séxe. Les Médecins du Pays avoient traité son état de peripneumonie; preuve, dit Le Maire, de leur extrême ignorance. Aussi les Habitans n'ont-ils pour eux qu'une confiance médiocre; & sont-ils passionnés pour les Chirurgiens François. L'Avocat auroit souhaité de pouvoir retenir Le Maire. Il lui offrit sa maison, sa table, & d'autres avantages confidérables. Mais ses engagemens avec M. Dancourt ne lui permirent pas de les accepter; & pour l'honneur de sa Nation, ditil, il refusa même un présent fort honnête qu'on le pressa de recevoir pour fes fervices.

LE 5 de Mai, Dancourt fit remettre à la voile. Les observations firent

LE MAIRE.

Usage des Vaisseaux de Roi.

Le Maire atrive aux Canaries.

Visite qu'il rend dans un Couvent de Bernardines.

On veut le retenir dans la grande Cana-rie.

🐲 (d) On a xû ci-devant la Description que Ténériffe. Le Maire a donné de la Grande Canarie & de

t le partide le Préface, il a pas encore oyage & le ans entre le Voyageun en à l'Hôtel Voyage d'A., qui ratifa

fes affaire,

Loire jusqu'il emerre à Brest,
rirent encon
, & de quacompagniede
'en faire son
Sainte-Catho
Le Main
-vingt pièce

partie d'un on jusqu'à 90 se hâtant pa de ses Com leur retous, e virent dan ation, ils en rt. En effet, te, en pout faire enter

e faire enterles obliga et triftement, l'ancre dans fe rendirent

diatement. Il
François, de
attendoit li
de Reuilly,
ontre Alger
ême nombre,
contre

aiffeaux R.d.L.

1682.

trouver vingt-sept degrés quarante minutes de Latitude du Nord; & troi cens soixante degrés de Longitude, Est. Le 6, un vent fort impétueux caus quelque défordre dans les voiles; sune manœuvre du grand Perroquet, & une bras du grand Hunier se rompirent, & se grand Mat plioit d'une manière i faire croire qu'il tomberoit.] Le 7 de Mai à midi, on passa le Tropique du Cancer, & l'on y donna le Baptême de Mer à tous les Passagers qui faisoient le voyage pour la première fois. Il seroit inutile de répéter ici une cérémonie dont on a déja donné la Description. Le 8 de Mai, on se trouvoit à vingteun degrés quarante-sept minutes de Latitude du Nord, éloignés de la Côte d'A. frique d'environ quatre lieues, & portant toujours Est-Sud-Est. Le jour sul vant à huit heures du matin, on ne se vit qu'à une lieue du rivage, qu'on ne cessa plus de côtoyer jusqu'au Cap Blanc, où l'on jetta l'ancre au Nord. Quest sur quatorze brasses. La Latitude de ce Cap est de vingt degrés treme minutes de Latitude du Nord. Il tire son nom de la blancheur de ses fables. qui sont nuds & stériles, c'est-à-dire, sans arbres & sans verdure. Il est d'all leurs presqu'aussi plat que la Mer; ce qui l'a fait nommer aussi, Mer de sable.

au Cap-Blanc.

Baptême de

On arrive

Mer.

Description de ce Cap & des Déferts voifins.

DEPUIS le Cap Cantin jusqu'au Cap-Blanc, on compte trois cens lieues. d'un Pays plat & fabloneux. Les Anciens l'ont nommé Defert de Lybie, & les Arabes le nomment Sara ou Zaara. Une Côte si stérile est entièrement inhabitée. Au Nord, ces déferts sont bornés par le Mont Atlas. Ils le sont m Sud par la Région des Négres. De l'Ouesta l'Est, ils s'étendent st loin, qu'on ne peut les traverser à cheval en moins de cinquante jours. C'est par un che min si dangereux que les Caravanes de Fez se rendent à Tombuto, à Melli, à Bornu (e), & dans d'autres Contrées des Négres. Souvent elles y font en sevelies sous le sable. Quelquesois la disette d'eau les y fait périr. L'aiguilleaimantée ne leur est pas moins nécessaire que sur Mer, pour diriger leur marche

Golfe d'Arguim, & Fort qui change de Maltre.

Habitans du Pays.

La pointe du Cap-Blanc forme un Golphe, qui tire le nom d'Arguim, d'une Île qui s'y trouve renfermée. Cette pointe s'avance à plus de quinze lieuës dans la Mer, de sorte qu'en la doublant, on perd entièrement la vile des Côtes. Les Portugais avoient autrefois dans l'Isle d'Arguim un Fort, d'où ils exerçoient le Commerce avec les Azoughes, Arabes ou Mores. Ils en tiroient de l'Or, de la Gomme & des Plumes d'Autruches, qui venoient de ils den. Ville à quatre journées dans l'intérieur des terres, & comme le render vous des Caravanes de Tombuto, de (f) Gualata, & des autres Contrées de la Lybie. La Religion des Peuples du Pays est le Mahométisme. Ils changent fouvent d'habitations, pour la commodité des pâturages. Leur principal commerce est avec les Négres, de qui ils reçoivent en échange huit ou dix si claves pour un Cheval, & deux ou trois pour un Chameau. Le Fort d'Arguim fut pris fur les Portugais par les Marchands de Hollande, qui se le virent enlever à leur tour [en 1672,] par le célèbre du Casse, au nom de la Compagnie l'rançoise d'Afrique, [Il n'avoit que six-vingts hommes à cent expedition, & il n'y en perdit que trois. La paix de Nimègue en assura la possession aux François. Mais les Hollandois n'ont pas laissé d'y continuer leur Commerce, malgré les articles du Traité.

MONSEGUL

00 MON

ommes. Ville de F au fur l e quelqu e. Elle rancois. feule of quinze LA Mei orades. lots en p sic à se re ôtes quel êche. Le erd, à q re fon nor élicieufe. s Françoi in d'une f us grand Nous je t, qui, c te. Ce fa tans du Pa gue aifén très agre mi-lieuë. côté du longues a rt. Au for é de Villa Pras de ux petites ne groffer e vaste ca le fert de

és lui-mêr I-Sud-Oue atre-vingt LES Holla St André

ljours peu

illandois le

leur bland

(e) V

<sup>(</sup>e) L'Auteur met Borneo. (f) il paroît par les noms de Hoden, de Gualata & de Melli, qui ne sont plus en usa-

ge, que l'Auteur s'est servi ici de Leon, & d'autres anciens Ecrivaine.

dt & trois

tueux caus

net, & un!

manière i

ropique de

rui faifoient

cérémonie

à vingt-m

Côte d'A.

Le jour fui

age, qu'on

au Nord

egres trente

fes fables.

Il eft d'ail

Mer de fable.

ens lieues,

ybie, & le

ement inha-

s le font m

loin, qu'on

par un che

, à Melli,

es y font en

L'aiguille ai-

leur marche d'Arguim,

us de quinze

ment la vûe

Fort, d'où

. Ils en ti-

oient de He

e le rendez-

Contrées de

ils changent

ncipal com-

ou dix Ef

Fort d'Ar

qui se le vi-

nom de hi

mes à cette

en affûra la

ntinuer leur

ONSEGUL de Leon,

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LEV. VII. CRAP. IX. 140

Monsegun, Capitaine de la Sainte-Catherine, prit terre ici avec trente La Mater. ommes, dans l'espérance de se saisir d'un Vaisseau Hollandois, nommé la Ville de Hambourg; ce Bâtiment étoit parti, mais Monsegur trouve un Vais-tau sur le Chantier, & le brûle. Il prit & brûle aussi une Barque, chargée e quelques Mores & de quelques Hollandois, qui gagnèrent la Côte à la na-Elle portoit une provision de Tortues, qui fut d'un grand secours aux rancois. Les Tortues font ici en grand nombre, & d'une telle groffeur, qu'ufeule oft fuffifante pour rassasser trente hommes. Leur écaille n'a pas moins

quinze pieds dans sa circonférence.

LA Mer, près du Cap-Blanc, est fort abondante en poissons, orades, Pargues, Vieilles, Chiens-Marins, & plusieurs autres. Les Malots en prirent une prodigieuse quantité pendant huit jours que le Vaisseau aic à se rendre du Cap à l'embouchure du Sénégal. On trouve au long des sôtes quelques habitations de Mores, qui vivent presqu'uniquement de la êche. Le 7 de Mai, on passa le Sénégal, & le 19, ont eut la vûc le Cap-Terd, à quatorze degrés quarante-cinq minutes de Latitude du Nord. Ce Cap re son nom de ses arbres & de ses petits bois, qui forment une perspective eliciense. An dessus de ces bosquets, on découvre deux Collines rondes, que s François ont nommées Mammelles, à cause de leur ressemblance avec le in d'une femme. Le Cap s'avance fort loin dans la Mer, & passe pour le us grand de toutes ces Mers après celui de Bonne-Espérance.

Novs joindrons à cette Description du Cap-Verd, les remarques de Bar-, qui, dans un voyage au même lieu, porta ses observations sur toute la te. Ce fameux Cap, dit Barbot, est dans le Royaume de Kayor. Les Haans du Pays l'appellent Besecher, & les Portugais Cabo de Verde. On le difgue aisément lorsqu'on arrive du côté du Nord, (c) & la perspective en très agréable. La pointe Ouest est escarpée, & sa largeur est d'environ une mi-lieuë. Il y a du même côté quelques Rocs qui s'avancent dans la Mer. côté du Sud, quoique bas, n'est pas sans agrément. Son rivage est orné longues allées d'arbres, aussi régulières que si elles étoient l'ouvrage de rt. Au fond, le terrain est fort uni, & présente, à l'Ouest-Sud-Ouest, quané de Villages & de Hameaux, qui s'étendent jusqu'au Cap Emmanuel.

Près de ce dernier Cap, on découvre en Mer deux grands Rochers, ou ux petites Isles, dont l'une se fait distinguer par un arbre d'une hauteur & me groffeur extraordinaire. Mais l'autre n'est pas moins remarquable par e vaste caverne, où l'eau tombe continuellement avec un bruit prodigieux. le fert de retraite à quantité d'Oiseaux de Mer, dont les deux Isles sont jours peuplées. Les Rocs étant blanchis de leur fiente, ils ont reçu des pllandois le nom de Beschecten Eylands, ce qui signifie proprement la cause leur blancheur. Barbot a publié des Plans éxacts de la Côte, qu'il avoit rés lui-même avec beaucoup de soin. Le courant prend sa direction au d-Sud-Ouest, à trois lieuës en Mer. On trouve, à cinq lieuës du rivage atre-vingt brasses d'eau, sur un fond de sable gris.

LES Hollandois bâtirent autrefois, sur le Cap même, un petit Fort nom-St André. En 1664, il fut pris par les Anglois, sous le commandement 1682.

Les François brûlent un Vaiffeau Hollandois & une Barque.

Tortues prodigieutes.

Cap-Verd

Remarques de Barbot fur le Cap-Verd.

Ifles, ou rocs, remar-

Fort Hollan-

<sup>(</sup>e) Voyez la Planche du I. Tome de ce Recueil.

La Maire.

Cap Emmanuel & fa Defcription.

Le Maire

Origine des

Forts de cette

Ifle.

arrive dans

l'Isle de Go-

de Holmes, qui lui donna le nom d'Torck, à l'honneur du Duc d'Yorck, alors membre de la Compagnie Royale d'Afrique. Mais Ruyter le reprit bien tôt pour les Hollandois.

Caso Manuel, ou le Cap Emmanuel a reçu ce nom des Portugais, à l'honneur du Roi Emmanuel, fucceffeur de Jean II. Il n'est qu'à cinq lieus du Cap-Verd. C'est une montagne dont le sommet est plat, & qui étant couverte d'arbres toûjours verds, offre de tous côtés (h) la forme d'un amphitheâtre. Le Pays, aux environs des deux Caps, est remplide Poules, de Perdrix, de Liévres, de Pigeons-Ramiers, de Chévres & de Bêtes à cornes. C'est de Bêtes à cornes. C'est de Bêtes à cornes. C'est de Bêtes à cornes.

Barbot qu'on a cité jusqu'ici (1).

SUIVANT Le Maire, dont on reprend la Relation, le Cap-Verd est ma placé dans les Cartes. Au lieu de quatorze degrés de Latitude, il assure est réellement à quatorze degrés trente minutes (k). Après avoir doublé la première Pointe, car il y en a deux, on découvre une petite Me inhabitée, qui se nomme l'Isse des Oiseaux, parce qu'elle en est toujours couverte. Au delà de cette Isse, on double la seconde Pointe pour arriver à la vûe de Gorée, qui est derrière le Cap, presqu'à l'opposite des Mammelles. La Côte incline au Nord-Ouest, de forme un arc, où l'on trouve la meilleure en qu'il y ait dans toutes ces Contrées.

Le Vaisseau François arriva dans la Rade de Gorée, le 20 de Mai 1681 Is alla le Fort de sept coups de canon, qui lui surent rendus coup pour coup; le premier à boulet, par considération pour le nouveau Directeur. En descendant au rivage, Dancourt sut salué de cinq coups par son propre Vaisseau, & par tous les autres Bâtimens qui se trouvoient dans la Rade. Le Fort le salua de sept; & lorsqu'il eût montré la Commission de la Compagnie, il sut reconnu pour Directeur Général. Il trouva la Place dans un triste état, par la mauvaise conduite de deux personnes qui prétendoient au Commandement. Le Maire ne fait connoître l'un, que par le titre de Gouverneur de Gorée, & l'autre par la qualité d'Agent général des François sur la Côte.

C'ast aux Hollandois que l'Isle de Gorée doit son nom. Il lui vient d'une Isle de Zélande, dont elle porte la ressemblance. Sa circonférence n'a par plus d'un quart de lieuë. Elle s'étend du Nord au Sud, à la distance d'une lieuë du Continent. Ce n'est proprement qu'un Roc escarpé, qui n'a qu'une ouverture étroite (1), par où les Vaisseaux y puissent aborder. Les Hollandois, après en avoir pris possession y bâtirent deux Forts; l'un sur le perchant, l'autre, au pied de la Colline. En 1678, le Comte d'Estrées, Vico Amiral de France, se rendit maître de l'Isle, sans y avoir trouvé de résistance; & n'ayant point de monde pour y laisser une garnison, il prit le partide démolir les deux Forts. Mais la Compagnie de France a fait réparer depuis, le Fort inférieur, & bâtir un Magazin, avec un assez bon mur, [qui ne peut servir cependant que contre les insultes des Négres.]

DANCOURT s'attacha d'abord au progrès du Commerce. Il visita le Comptoirs au long de la Côte, il observa soigneusement la conduite des Off-

(b) Angl. offre du côté du Sud. R. d. E. (c) Description de la Guinée par Barbot. pag. 20.

(k) Si l'on se rappelle ce qui a été dit cidevant, on verra que Le Maire se trompe mê-

me encore de quinze minutes.
(1) Angl. Elle a au Sud un Roc escaré
d'un côté, & de l'autre battu par la Mer. To
te l'Isle est environnée de Rochers qui ne las
fent qu'une ouverture étroite. R. d. E.

voit p homm rien ép A P I à (0) le Com porter court l à l'Isle

CET

pric

Neg

puis

pagi

fur I

force

navi

plus

rien i

б de

de Go

recteu

transp

admir

put se

chaleu

que d

jour,

apport

par t

la Rivides Ma
portent
l'Ambre
ces rich
vie, &
cent. l
transpor
revend

(m) Le garde ici i pas vingt. R. d. E. (n) Le

IV. P

Duc d'Yorck. le reprit bien

Portugais, 'à cinq lieue , & qui étant ne d'un amphioules, de Percornes. C'el

-Verd est ma , il affurequ'il r doublé la proinhabitée, qu ouverte. Aur à la vûe de nelles. La Côn meilleure en

de Mai 1681 oup pour coup; eur. En descenpre Vaisseau, de. Le Fortk Compagnie, i un trifte état, t au Comman-Gouverneur & fur la Côte. lui vient d'une érence n'a pu distance d'une qui n'a qu'un r. Les Hollan in sur le per Estrées, Vice vé de réfistar prit le partide parer depuis, qui ne peul

Il visita la duite des Offciers

un Roc escapt par la Mer. Tot ochers qui ne la . R. d. E.

ciers de la Compagnie; & pour affûrer la durée de son ouvrage, il entre- La MAIRE. prit d'établir une parfaite correspondance avec les Princes & les Chess des

DANS cette vûe, il fit vingt-quatre (m) lieuës au travers des terres, depuis l'embouchure du Sénégal fusqu'à celle de la Gambra. Le Maire l'accompagna dans ce voyage, & ne négligea rien pour se procurer des informations fur les usages & les mours des Afriquains du Cap-Verd. Dancourt avoit été force de prendre la voie de la terre, parce que le vent du Nord rendoit la navigation fort dangereuse. Cependant il fit partir un Vaisseau, qui employa plus d'un mois à ce passage. Quoique la distance soit beaucoup moins grande par terre, le voyage est plus pénible, [parce que les Voyageurs ne trouvent rien fur la route, de ce qui leur est nécessaire. ] Dancourt se mit en chemin le 6 de Décembre 1682. Il passa d'abord à Russisco (n) qui est à trois lieuës de Gorée sur la Côte. Cette Ville ne put fournir qu'un Cheval pour le Directeur Général; mais il s'y trouva six Anes, deux desquels surent employés au transport des provisions. L'Ane qui échut à Le Maire, & dont il avoit d'abord admiré l'encolure, se trouva si fatigué après avoir fait deux lieues, qu'il ne put se remettre pendant le reste de la route. Elle dura six jours, avec des chaleurs si insupportables, qu'on sut presque toûjours obligé de ne marcher que depuis le coucher jusqu'au lever du Soleil. On s'arrêtoit pendant le jour, à l'ombre de quelques arbres, & l'on dinoit des provisions qu'on avoit apportées. La première nuit, on avoit gagné un petit Village, où l'on n'avoit pas manqué de logement; mais il ne s'y étoit trouvé ni vivres pour les hommes, ni millet pour les animaux. Cependant, les Habitans n'avoient rien épargné pour traiter civilement leurs Hôtes.

Après six journées d'une marche si fatiguante, on arriva au port de Byeurt, à (0) l'embouchure du Sénégal. Le Maire observa dans ce lieu que tout le Commerce s'y fait par l'entremise des femmes, & que sous prétexte d'apporter leurs marchandises, elles viennent se réjouir avec les Matelots. Dancourt laissant son équipage à Byeurt, se mit dans une Barque, qui le rendit

à l'Isle Saint-Louis le 13 de Décembre, à deux heures après-minuit.

CETTE Isle, qui est à cinq lieues de Byeurt, se trouve située au milieu de la Rivière. Elle n'a qu'une lieue de circuit. La Compagnie de France y a des Magazins, un Commandant & des Facteurs. C'est-là que les Négres apportent aux François, des Cui. 3, de l'Yvoire, des Esclaves, & quelquesois de l'Ambre-gris. La Gomme Arabique leur vient des Mores. Les échanges pour ces richesses, sont de la Toile, du Coton, du Cuivre, de l'Etain, de l'Eau-devie, & des Grains de verre. Le profit est ordinairement de huit cens pour cent. Les Cuirs, l'Yvoire & les Gommes passent en France. Les Esclaves sont transportés en Amérique. Un bon Esclave ne s'achète que huit francs, (p) & se revend plus de cent écus. Quelquefois on obtient un Esclave excellent pour quatre ou cinq quartes d'eau-de-vie.

(m) Les Auteurs Anglois n'ont pas pris garde ici à l'expression de Le Maire qui ne dit pas vingt-quatre lleues, mais quatre-vingt

est propre, appelle ce lieu Rufis.

(0) Le Maire écrit Bieure. (p) La Relation de Le Maire porte dix francs. R. d. E.

Soins de Dancourt pour le progrès du Com-

Voyage que l'Auteur fait par terre avec

Port de Byeurt, & fon Commerce.

Ifle Saint-Louis. Richesses que les Négres & les Mores y apportent.

LE

<sup>(</sup>n) Le Maire par une corruption qui lui IV. Part.

LE MAIRE.

Description que Le Maire fait duSénégal & des Habitans du Pays. Le Sénégal, suivant Le Maire, est un bras du Niger, qui s'en sépare, à la distance d'environ six cens lieuës de son embouchure. Il se répand dans le Royaume de Kantorsi (q), après lequel il se partage en diverses branches (r), dont les principales sont la Gambra & Rio-grande. Il divise les Azoaghes, Mores ou bazanés, des véritables Négres. Les premiers sont des Peuples vagabonds, qui n'ont pas d'habitations sixes, & qui se transportent de camps en camps avec leurs Bestiaux, suivant la commodité des pâturages; au lieu que les Négres sont établis dans des Villages réguliers. Les Mores ont des Supérieurs ou des Chefs, qu'ils se donnent par leur propre choix; & les Négres sont soums à des Rois, dont l'autorité est fort arbitraire. Les Mores sont de petite taille, maîgres, & de mauvaise physionomie; mais ils out l'esprit vis & pénétrant. Les Négres sont grands, bien-saits, vigoureux, & manquent d'esprit & d'habileté. Le Pays qu'habitent les Mores est un désert stèrile, sans arbra & sans verdure. Celui des Négres est un terroir fertile, où les pâturages sont en abondance, & qui produit du millet & plusieurs espèces d'arbres.

LE Sénégal, après plusieurs détours dans Kantorsi & dans d'autres Pays, vient se jetter dans la Mer par deux Canaux dissérens, à quinze degrés trente-deux minutes de Latitude du Nord. Entre la Mer & la Rivière, il se trouve un grand Banc-de-sable (s), large d'une portée de canon, qui sans s'élever au dessus de l'eau, sorce le Sénégal de se partager & de continuer à route l'espace de six lieuës, sans que ces deux bras puissent se rejoindre, quo qu'ils ne soient éloignés que de deux lieuës. Ensin ils se déchargent dans la Mer, chacun par sa propre embouchure. Ils sont embarrassés tous deux pa quantité de Bancs-de-sable, qui exposent toûjours les Vaisseaux à quelque danger. Il est rare qu'ils ôsent s'y engager, quand la Rivière est basse; mais le

passage est plus libre dans le tems de ses débordemens.

IL y a près de quinze ans, dit Le Maire, que Messieurs de la Compagnie prositèrent de l'Inondation pour envoyer quelques Barques à la découverte di lieu où les bras du Niger se séparent. Leur espérance étoit d'entrer par cent voie dans la Rivière de Gambra; car les Anglois, qui ont un Fort à l'embouchure, n'en permettent pas l'accès du côté de la Mer. On avoit été forcé de prendre le tems des grandes eaux, parce que dans toute autre saison, les Ros, dont le Canal est parsemé, empêchent la Navigation. Trente hommes, qu'surent envoyés dans ces Barques, remontèrent l'espace de trois cens lieuë. Mais ils essuyèrent tant de satigues dans cette route, qu'il n'en revint que cinq. Dans un endroit où ils perdirent le Canal, une de leurs Barques se troive engagée entre des arbres, & ne put être remise à flot qu'à force de brat Dancourt ayant sini ses affaires au Fort Saint-Louis passa la (t) Barbarre, c'elè à-dire, la Pointe de Barbarie, à l'embouchure du Sénégal qui étoit alors ouverte. Une des Barques de la Compagnie le conduisit à bord du Vaisseu qu'il croit fait partir de Gorée pour son retour. Il leva l'ancre le 10. de Janvier 1083

de suivant la Côte jusqu'à Gorée, il eut pour continuelle perspective, de sou

Entreprife de la Compagnie Françoife pour étendre fes Découvertes.

Voyages de Dancourt au long de la Côte.

1683.

(q) Ce Royaume ne peut pas être celui de

Kantor fur la Gambra.

(r) On ne comprend rien à cet endroit de la Relation, tant il s'accorde peu avec les Descriptions postérieures. Il est clair que Le Maire parle ici sur des témoignages confus,

dont on a reconnu depuis l'ineertitude ou la fausseté. Voyez les Relations précédentes. (s) C'est ce qui s'appelle la Pointe de Bubarle.

dans la bouche des gens de Mer. R. d. T.

beaux a avoir fi Côte, prit que A l'é entre di

0

Négres. moins p butaire e vière, f bouchur nom de le lait (s

APRI
le plus p
tributaire
négal. C
le des N
Négres.
pitaines
à fa tabl
ce est or
ll ne boi
tisme.
mais il ne

Prus
Enguelant
qui y ont
pas des Fo
au-delà d

LES I trois Nati pluficurs ton. Le p porte le s Sénégal j quarante les terres Jain (b)

(v) C'ef accoutumé le premier ( (x) Le 1 manque. R

(y) C'es on a parié, fépare, Ala

and dans le

inches (r),

Azoaghes, uples vaga.

e camps en lieu que les

Supericum

Negres font

nt de petite

t vif & pé. ent d'esprit

fans arbre

turages four

degrés tresi, il se trop ai sans s'éle

continuer a

ndre, quoi

ent dans h

us deux pa

quelque dan ffe; mais &

Compagnie

écouvertedi

rer par cette

rt à l'embou

été force de

on, les Rou,

ommes, qu

cens lieuës

revint que

ques fetro

orce de bras

rbarre , c'el

toit alors ou

Vaisseau qu'i

anvier 1083i tive, de fou beaut

secrettude oul

précédentes. a Pointe de Bu

tion des nom er. R. d.T.

res. utres Pays,

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. IX. 147

beaux arbres qui font converts de toutes leurs feuilles dans cette faifon. Après LE MATAZ. avoir fait la visite de Gorée & des autres Etablissemens François sur cette Côte, il retourna par la même voie au Fort Saint-Louis, & ce Voyage ne prit que huit jours. .

A l'égard de l'état général des Régions Occidentales d'Afrique, Le Maire

entre dans le détail suivant.

Le Royaume du Sénégal (v) est le premier Pays qui soit habité par des Négres. Il étoit autrefois fort considérable; mais il l'est devenu beaucoup moins par des révolutions qui ont diminué ses forces, & qui l'ont rendu tributaire d'un autre. Il s'étend l'espace de quarante lieues au long de la Rivière, sans compter quelques petites Seigneuries qui en dépendent vers l'embouchure, & l'espace de dix ou douze lieuës dans les terres. Le Roi porte le nom de Brak, qui est un titre de dignité. Il est si pauvre & si misérable, que

le lait (x) lui manque quelquefois pour sa propre nourriture.

APRES le Royaume du Brak, on trouve celui du Siratick, titre qui fignifie le plus puissant de l'Empire. Ce Monarque a plus de dix petits Rois pour ses tributaires. Ses Etats ont trois cens lieues d'étendue sur les deux rives du Sénégal. On nomme ses Peuples, Foulis. Leur couleur tient le milieu entre celle des Négres & celle des Mores. Ils sont plus doux & plus sociables que les Negres. Plusieurs Matelots François, qui avoient été maltraités par leurs Capitaines ayant cherché un azile à sa Cour, y furent reçus civilement, admis à sa table, & traités avec beaucoup de générosité. La nourriture de ce Prince est ordinairement du millet, de la chair de bouf, du lait & des dattes. Il ne boit jamais de vin, ni d'eau-de-vie, par attachement pour le Mahométisme. On le prétend capable de mettre sur pied cinquante mille hommes; mais il ne peut les entretenir long-tems, faute de provisions.

PLUS haut fur la Rivière, on arrive aux Pays des Fargets (y) & des (z) Enguelands trois cens lieuës au-dessus du Fort Saint-Louis. Les François, qui y ont poussé leur Commerce, rapportent que les Habitans ne différent pas des Foulis. Mais Le Maire ne put se procurer d'informations sur ce qui est

au-delà de cette Contrée.

LES Peuples qui habitent entre le Sénégal & la Gambra sont divisés en trois Nations; les Jalofs, les Sérères, & les Barbasins. Ils sont gouvernés par plusieurs petits Princes, qui jouissent d'une autorité absolue dans leur Canton. Le principal, c'est-à-dire, celui dont les Etats ont le plus d'étendue, porte le titre d'Amel (a). Ses sujets sont les Jaloss, depuis l'embouchure du Sénégal jusqu'à six ou sept lieuës du Cap-Verd, ce qui comprend environ quarante lieuës au long des Côtes, & près de cent, de l'Ouest à l'Est, dans les terres. Le Pays des Sérères est gouverné par un Roi qui porte le nom de Jain (b), & que les François appellent Portugadi (c) du nom d'une Ville qui

1683.

Description confuseque Le Maire fait du

(x) C'est le Royame de Hoval, qu'on s'est accoutumé à nommer Sénégal, parce qu'il est le premier sur la Rivière.

(x) Le Maire dit que c'est le Mill qui lui manque. R. d. E.

on a parlé.

(x) Il faut croire que c'est ici Guialou, qui se trouve dans la Carte de De Liste.

a) On a vù dans plusieurs endroits que c'est le Damei, Roi de Kayor.

anque. R. d. E.

(y) C'est apparemment les Saracolez, dont

(y) C'est apparemment les Saracolez, dont

Brue donne au Roi de Kayor.]

(c) C'est Portodali ou Portugal. R. d. T.

1683.

Le Mataz. lui appartient. Il s'étend l'espace de dix ou douze lieus au long des Côtes. & de cent dans les terres. Le Maire ne put apprendre quel est le titre du Roi des Barbesins (d) ou de (e) Joval, mais il assure que ses Etats ont à peu pres la même étendue que ceux de Jaïn.

> (d) C'est le Roi de Salum, dont le titre pitre du VII. Livre, est le Bur. Voyez le premier & le second Cha-(e) C'est Josi on Joalli. R. d. T.



Observations sur les Jalofs, particulièrement sur ceux qui sont voifin : de la Gambra.

INTRODUC-TION.

A partie d'Afrique qui tombe dans la division de cet Ouvrage, est celle qui est située entre le huitième & le dix-huitième degré de Latitude du Nord, & entre la trentième minute & le dix-sept ou dix-huitième degré de Longitude, dont elle contient dix degrés du Sud au Nord, & dix-sept ou dix-huit de l'Ouest à l'Est. Elle est bornée au Nord par Zara, ou Sarra, qu'on nomme communément le Défert de Barbarie, à l'Est de la Nigritie. Ses boxnes au Sud, font la Guinée; & à l'Ouest, la Mer ou l'Océan Atlantique.

Quo i qu'a cette partie de l'Afrique soit plus fréquentée par les Européens qu'aucune de celles qui sont au-dessus de la Barbarie & de l'Egypte, la connoissance que nous en avons se réduit presqu'uniquement aux Côtes, & à quelques Rivières telles que le Sénégal & la Gambra. On connoît si peu l'intéfieur des terres, qu'on ne peut parler avec certitude de leur situation, de leur étendue & de leurs limites. On doit même présumer, de la confusion, du doutes & des contradictions qui se trouvent dans les Ecrivains qui nous les ont représentées, qu'il y a quantité de Régions considérables dont le nom est inconnu à l'Europe. En un mot l'Afrique est presqu'ignorée, en comparaison de l'Asie & de l'Amérique, quoiqu'elle leur soit à peine inférieure pour la variété

& le mérite de ses productions.

Comblen l'Afrique est peu connue.

> CEPENDANT, comme c'est connoître une Nation entière que d'en bien connoître une partie, il est plus aisé de donner une juste idée des Peuples qui font compris dans cette division, que des Pays qu'ils habitent. Les principaux font les Jalofs, les Foulis & les Mandingos. Les Foulis possèdent les terres qui font dans l'intérieur du Continent sur les deux bords du Sénégal, c'estdire au Nord & à l'Est. Les Jalofs sont situés, partie au Sud des Foulis, & partie à l'Ouest, au long de l'Océan; & de ce dernier côté, ils occupent dans un ou deux endroits, tout l'espace qui est entre le Sénégal & la Gambra. Les Mandingos font au Sud & à l'Est des Jaloss, se répandant des deux côtés de la Gambra, depuis sa source, peut-être, jusqu'à la Mer. Comme ils sont mélés, par-tout, des deux autres Nations, il femble, sur-tout vers la Côte, qu'ils n'y font venus qu'après elles; & cette conjecture est fortifiée par leur couleur, qui est un brun foncé, au lieu que celle des autres Habitans de cette partie de l'Afrique, & au Sud jusques vers le Cap de Bonne-Espérance, est tout-a-suit noire. On a déja parlé, dans le Livre précédent, des Jalois, des Foulis

Raison pour laquelle fes Peuples le sont micux.

Division Générale.

Foulis & des Bag confider tion. M avec qu té du Su re arrêté fe trouve de ce Li dans les particulid produit, ties de la

O

ES 3 (4) loin dans & plus be ni le nez l deux Nati de cette C de la peau ralement a humeur fid ment que l qui sont m bra & le S confondre lévres épa trouve des

BARBO font d'un e leurs dents épaisses. Il environs du des terres d figure des l qu'il ne (e qui ne parle pas d'autre

(a) Voyag (b) Deferig

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. X. 140

Foulis & des Mandingos, auffi-bien que des Saracolez, des Sérères, des Flups. des Bagnons, des Papels, des Biafaras, &c. de plusieurs Nations moins considérables, à l'occasion même de leurs Pays dont on a donné la description. Mais comme les trois premières font établies au Sud comme au Nord, avec quelque différence dans le caractère & dans les usages; & que le côté du Sud est proprement le Pays des Mandingos, auxquels on ne s'est encore arrêté que fort superficiellement, on va réunir d'autres éclaircissemens qui se trouvent dans les Voyageurs, sur-tout dans ceux qui ont fait la matière de ce Livre. Ces observations seront suivies de l'Hastoire Naturelle des Pays, dans les mêmes limites. Mais le Lecteur doit être averti que les productions particulières à chaque Pays, ayant déja paru sous le titre du Canton qui les produit, on ne rassemblera ici que celles qui sont communes à toutes les parsies de la Région, ou du moins au plus grand nombre.

INTRODUC-

### Ulages & Mours des Jalofs.

L ES Jahfs, ou les Jolloifs, qu'on appelle aussi Ghiolofs, habitent, suivant (a) Moore, au Nord de la Rivière de Gambra, d'où ils s'étendent fort loin dans les terres, & même jusqu'à la Rivière du Sénégal. Ils sont plus noirs, & plus beaux dans leur noirceur, que les Mandingos ou les Flups. Ils n'ont ni le nez large, ni les groffes lévres, qui font des attributs particuliers à ces deux Nations. Enfin Moore affure qu'ayant vû un grand nombre des Habitans de cette Contrée, il n'y en a point qui approchent des Jajofs pour la noirceur de la peau & la beauté des traits du visage. Leur inclination les porte généralement aux Armes. Il y a des usages établis, parmieux, pour entretenir leur humeur fière & Martiale. Tous les Auteurs ne distinguent pas aussi exactement que Moore, les Jalofs, des Mandingos, & des autres Négres à nez plat qui sont mélés parmi eux, sur-tout au long de la Côte qui est entre la Gambra & le Sénégal. Ceux mêmes qui les distinguent de nom, sont sujets à les confondre dans leur description. Ils paroissent persuadés qu'un nez plat & des lévres épaisses, sont des qualités inséparables de ces Nations; & que s'il s'y trouve des Négres d'une autre forme, c'est un effet du hazard.

BARBOT parlant, en général, des Négres de ces quartiers, dit qu'ils (b) font d'un extrêmement beau noir, droits, bien-faits, agiles & robustes; que leurs dents sont blanches & bien rangées, leur nez plat, & leurs lévres épaisses. Il semble qu'on peut conclure de cette description, que les Jalofs des environs du Sénégal, sur-tout ceux de la Côte, ont les traits différens de ceux des terres & du voifinage de la Gambra. Cependant Villault représentant la figure des Habitans de Rufisco, ou Rio Fresco, près du Cap-Verd, assure qu'il ne (c) s'en trouve pas beaucoup qui ayent le nez plat; & Le Maire. qui ne parle que de nez plats & de grosses levres, comme si l'on n'en voyoit pas d'autres sur cette Côte, déclare qu'il ne s'est point apperçu qu'on estimat

Leur couleur & leur fi-

Comparaifons de couleur & de figure entre les

(a) Voyage de Moore, pag. 30. & faiv.
(b) Description de la Guinée par Barbot,

(c) Voyage de Villanit en Guinée, pag. 97.

beaucoup

es Côtes tre du Roi

à peu prés

T.

, est celle atitude de e degré de lix-fept ou rra, qu'on e. Ses bortique.

Européem e, la con-, & à quelpeu l'intéon, de leur fusion, des nous les ont nom est inparaifonde la variété

d'en bien Peuples qui principaux les terres al, c'est-le Foulis, & rupent dans mbra. Les ex côtés de ne ils font rs la Côte, ée par leur ans de cet-Espérance, Jalofs, des

Fouls

Leurs idées de beauté.

JALOFS. beaucoup parmi eux cette forme des lévres & du nez. Au contraire, il pré. tend qu'à l'exception de la couleur, ils ont les mêmes idées de beauté que les François; qu'ils aiment de beaux yeux, une petite bouche, de belles lé. vres (d), & un nez bien proportionné. Quoiqu'il en foit, on doit s'attendre à trouver dans les Pays qui appartiennent aux Mandingos, ou dans lesquels il se trouve un mélange de Jaloss, les traits les plus communs à leur Nation.

Mauvaifes qualités des Jalofs.

LES Négres des Côtes, suivant Barbot, sont doux & civils. Leur conf. titution est forte & vigoureuse. Mais ils sont débauchés & paresseux à l'excès; ce qui les rend pauvres & miférables. Ils font impudens, lâches, vindicatifs, orgueilleux, passionnés pour les louanges, déréglés dans leurs expresfions; menteurs, gourmands, lascifs, si intemperans, qu'ils boivent l'eau-de-vie comme de l'eau; enfin trompeurs dans le Commerce. Ils sont capables de voler & d'affassiner sur le grand chemin, plûtôt que de s'occuper d'un travail honnête. Ils ne font pas difficulté d'enlever les Habitans des Villages voisins & de les vendre pour l'Esclavage. Ceux de Joalli, de Portodali & d'Yaca font les plus grands Voleurs du monde. Ceux d'Yaca particuliérèment on tant d'adresse à dérober, qu'ils volent un Européen, en face, sans qu'il s'en apperçoive. Ils tirent avec le pied ce qu'ils veulent lui prendre & le ramafent par derrière (e).

Avec quelle adresse ils dérobent.

LABAT fait la même remarque sur les Jalofs du Sénégal. Ce(f) n'est pas sur les mains d'un Voleur qu'il faut avoir les yeux ouverts, c'est sur ses pieds. Comme la plûpart des Négres marchent pieds nuds, ils acquièrent autant d'adresse dans cette partie, que nous en avons aux mains. Ils ramassent une épingle à terre. S'ils y voyent un morceau de fer, un couteau, des cizeaux, & toute autre chose, ils s'en approchent, ils tournent le dos à la proie qu'ils ont en vûe, ils vous regardent en tenant les mains ouvertes. Pendant ce temlà, ils faisissent l'instrument avec le gros orteil, & pliant le genou, ils levent le pied par derrière jusqu'à leurs pagnes, qui servent aussi-tôt à cacher le vol; & le prenant avec la main, ils achèvent de le mettre en sureté.

Sans probité, même entr'eux.

ILS n'ont pas plus de probité à l'égard de leurs Compatriotes de l'intérieur des terres, qu'ils appellent Montagnards: lorsqu'ils les voyent arriver pour le Commerce, sous prétexte de servir à transporter leurs marchandises ou de leur rendre l'office d'Interprétes, ils leur dérobent une partie de ce qu'il ont apporté (g).

LEUR avidité barbare va bien plus loin; car il s'en trouve qui vendent leur enfans, leurs parens, & leurs voilins. Barbot en rapporte (b) plusieurs éxemples. Pour cette perfidie, ils s'adressent à ceux qui ne peuvent se faire en tendre des François. Ils les conduisent au Comptoir, pour y porter quelque chofe, & feignant que ce font des Esclaves acherés, ils les vendent, sans que ces malheureuses victimes puissent s'en désier, jusqu'au moment qu'on les enferme ou qu'on les charge de chaînes. Le Maire raconte à cette occasion

une (i) Histoire fort comique. Un vieux Négre ayant résolu de vendre son

Ils se vendent les uns les autres.

> (d) Le Maire, ubi sup. pag. 161. Edit. d'Ams-& Juiv. terdam.

e) Barbot, ubi sup. (f) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 170. (g) Barbot, pag. 34. (b) Ubi ub. pag. 47. (i) Voyage de Le Maire. pag. 82.

fils, le hâta de vieillar étoit le marché Chef d vendre

QUA leurs Vo Plantatio viennent grand no la vie. I des Escl le même

LE m le minist Serpens le plus gr difent le ces (k) LE M

rendre le prifes, il noissent o font dans de peines mier n'est dance. M raison das tion de la Leur igno fassent qu pour lesqu attribuer fait mang ils ont foi te de leur

LEUR plus riche chevaux, l'Or, pou

gnards un

DANS tres elle e

(k) Barb

& le ramaf

Geurs éxemse faire enter quelque at, fans que t qu'on les te occasion vendre for fils,

ag. 82.

fils, le conduisit au Comptoir. Mais le fils, qui se défia de ce dessein, se JALOFS hâta de tirer un Facteur à l'écart, & de vendre lui-même fon père. Lorfque le vieillard se vit environné de Marchands, prêts à l'enchaîner, il s'écria qu'il étoit le père de celui qui l'avoit vendu. Le fils protesta le contraire, & le marché demeura conclu. Mais celui-ci retournant en triomphe, rencontra le Chef du Canton, qui le dépouilla de ses richesses mal-acquises, & le vint vendre au même marché.

QUANTITÉ de petits Négres des deux féxes sont enlevés tous les jours par leurs Voisins, lorsqu'ils s'écartent dans les bois, sur les chemins, ou dans les Plantations, suivant l'usage d'employer les enfans à chasser les Oiseaux qui viennent manger le millet & les autres grains. Dans les tems de famine, un grand nombre de Négres se vendent eux-mêmes, pour s'assurer du moins la vie. La disette sut si grande dans ce Pays en 1681, que Barbot auroit eu des Esclaves en abondance, si les provisions n'eussent pas manqué dans l'Isle même de Gorée.

LE même Auteur dit qu'ils sont fort livrés à la Sorcellerie. Ils l'éxercent par le ministère de leurs Prêtres, qui s'attribuent le pouvoir de commander aux Serpens & aux Monstres. Walla Filla, ancien Roi de Joala, qui passoit pour le plus grand Magicien & le plus redoutable empoisonneur du Pays, sçavoit, difent les Négres, rassembler dans un moment, par cet art, toutes ses Forces (k) Militaires, à quelque distance qu'elles fussent de lui.

LE Maire observe que les Interprétes Négres sont rarement capables de rendre le sens de ce qu'ils entendent, & que par leurs infidélités ou leurs méprises, ils jettent de l'embarras dans tous les marchés. Si les Négres reconnoissent qu'ils vous sont utiles, ils deviennent tout-à fait insuportables. Ils font dans une Yvresse continuelle. L'eau-de-vie, qu'ils se procurent avec tant de peines & de frais, est prodiguée lorsqu'ils l'ont obtenue. Le vin de Palmier n'est pas si commun dans ces Cantons, qu'ils puissent l'avoir en abondance. Mais de quelque liqueur qu'ils s'enyvrent, ils perdent entièrement la raison dans l'Yvresse, & deviennent des Bêtes surieuses. Il n'ont aucune notion de la nécessité de restituer, ni la moindre teinture des devoirs civils. Leur ignorance est si grossière, qu'à peine comprennent-ils que deux & deux fassent quatre. Ils ne connoissent ni leur âge, ni les jours de la semaine. pour lesquels ils n'ont pas même de noms. La seule vertu qu'on puisse leur attribuer est l'Hospitalité. Ils ne laissent jamais partir un Etranger sans l'avoir tu des Négres fait manger & boire. Ils le pressent de passer quelques jours avec eux. Mais ils ont soin de cacher leur eau-de-vie à leurs Hôtes, parce qu'ils auroient honte de leur en refuser: ce qui n'empêche pas qu'ils ne dérobent aux Montagnards une partie de celle qu'ils reçoivent pour leurs marchandises.

LEUR pauvreté est extrême. Ils ont pour tout bien quelques Bestiaux. Les plus riches n'en ont pas plus de quarante ou cinquante, avec deux ou trois chevaux, & le même nombre d'Esclaves. Il est très rare qu'on leur trouve de l'Or, pour (1) la valeur d'onze ou douze pistoles.

Dans quelques Pays des Négres, la Couronne est héréditaire. Dans d'autres elle est élective. A la mort d'un Prince héréditaire, c'est son frère, &

Un fils vend son père.

Ils enlevent les enfans. Ils se vendent eux-mêmes.

Roi Négra crû Magicien.

Stupidité des Interprétes Négres.

non Trône Royal.

non son fils, qui lui succéde. Mais après la mort du frère, le fils est rappel. lé au Trône, & le laisse de même à son frère. Dans quelques Pays héréditai. res, c'est au premier neveu par les sœurs que tombe la succession, parce que

la propagation du Sang Royal est certaine par cette voie.

DANS les Royaumes Electifs, trois ou quatre des plus grands personnages de la Nation, s'assemblent après la mort du Roi pour lui choisir un succes. feur, & se réservent le pouvoir de le déposer ou de le bannir, lorsqu'il manque à ses obligations. Cet usage devient la source d'une infinité de guerre civiles, parce qu'un Roi déposé (m) entreprend ordinairement de se rétablir malgré les constitutions.

LE Gouvernement de Kayor, dont le Roi porte le titre de Damel, est Monarchique & héréditaire, dans l'ordre des Neveux par les sœurs. Des qu'un Prince est monté sur le trône, on vient le féliciter sur son bonheur; car comme tous les Frères prétendent également à l'Empire, c'est celui qui a le

plus de Forces, ou les plus heureux succès, qui s'en empare.]

Autorité Despotique des Rois.

LE Maire juge qu'il n'y a point dans l'Univers, d'autorité plus absolue & plus respectée que celle de ces Monarques Négres. Elle ne se soûtient que parla rigueur. Les punitions, pour les moindres défauts de respect ou d'obéissance, font la mort, la confiscation des biens, & l'Esclavage de toute la famille du coupable. Le Peuple est moins à plaindre que les Grands, parce que dans cer occasions (n), il n'a que l'Esclavage à redouter. Barbot raconte que sous le plus légers prétextes, sans égard pour le rang ni pour la profession, un Roi fait vendre à son gré ses Sujets. L'Alkade de Russsco vendit aux François de Gorée, par l'ordre exprès du Damel, un Marbut qui avoit manqué à quelque devoir du Pays. Ce malheureux Prêtre fut plus de deux mois sur le Vaisseau, sans vouloir prononcer une parole. Comme la volonté des Princes est une loi souveraine, ils imposent des taxes arbitraires, qui réduisent tous leurs Sujets à la dernière pauvreté.

AUSSI-TÔT qu'un Négre est revêtu de l'autorité Royale, tous les autre le regardent avec une profonde vénération; & de son côté, il prend un airde hauteur (0) & d'empire, qui devient bien tôt une véritable tyrannie. Dans le Royaume de Barfalli, il n'y a que le Roi & sa famille qui avent le droit de coucher sous des Tendres, espèce d'étoffes qui servent de désense contre les Mouches & les Mosquites. L'infraction de cette loi est punie de l'Esclavage. Un Jalof qui auroit la hardiesse de s'asseoir, sans ordre, sur la même name

que la famille royale, est sujet au même châtiment (p).

Hauteur du Damel dans fes audiences.

LES Peuples du Damel n'approchent de lui qu'avec beaucoup de peine & de circonspection. L'entrée de ses appartemens n'est accordée qu'à un petit nombre de Grands qu'il honore de cette distinction. Lorsqu'un Seigneur, de ceux mêmes qui lui appartiennent par le fang, obtient d'être reçu à l'audience, il se dépouille de sa robe en entrant dans la cour, & demeure nud depuis la tête jusqu'à la ceinture. Ensuite avançant vers le Roi, squi n'accord de ces audiences que devant la porte du Palais,] il se met à genoux à quelque distance, baisse la tête, & prend de chaque main une poignée de sable, dont

front. bagate rangue fe cont Qu moins occasio

il fe t

fieurs

il exp

plime

dus ve

meaux Dans le laquelle de peti te un b Gazelle vité, a que gro

Lor

armés d

de einq

gers pa

de faire de Grif plus de autres. dinairen un lit co à la bou porté; Dans le tent en une épé l'eau-de-Roi s'en rien des vière re dre. Ils tretenoit

Le Maire, continuelle terre & de que poussièr

. IV. Pa

<sup>(</sup>m) Barbot, ubi fup. pag. 55.
(n) Le Maire, ubi fup. pag. 171. & fuiv.

<sup>(0)</sup> Barbot, ubi sup. pag. 47 & 57. (p) Moore, ubi fup. pag. 213.

est rappel. héréditai. parce que

erfonnages un fucces squ'il mande guerres de fe réta-

Damel, est eurs. [Dèsp onheur; car lui qui a le

folue & plus ; que par la cobéiffance, a famille du que dans ces que fous les on, un Roi François de né à quelque le Vaiffeau, nces est une tous leurs

us les autre end un airde annie. Dans ent le droit fense contre de l'Esclavamême natte

de peine & u'à un petit eigneur, de reçu à l'au-emeure nud qui n'accord a d'au-emeure fable, dont a fable, dont

7 & 57.

il se couvre la tête & le visage. A mesure qu'il approche, il répète (q) plufieurs sois la même cérémonie. Ensin s'agenouillant à deux pas du Monarque, il explique les raisons qui lui ont fait desirer une audience. Après ce compliment, il se lève sans ôser jetter les yeux devant lui. Il tient les bras étendus vers ses genoux., & de tems en tems il se jette de la poussière sur le front. Le Roi paroît l'écouter peu, & tourne (r) son attention sur quelque bagatelle qui l'amuse. Cependant il prend un air sort grave à la sin de la harangue; & sa réponse est un ordre auquel les supplians n'osent répliquer. Ils se consondent ensuite dans la soule des Courtisans.

Quoique les Rois ne foient pas moins absolus sur la Gambra, ils ont moins de faste dans le cérémonial & dans les habits, excepté dans certaines occasions solemnelles. Leurs richesses, à la plûpart, ne consistent qu'en Chameaux, en Dromadaires, en Bœus & en Chévres, avec du millet & du fruit. Dans les audiences qu'ils donnent aux Européens, ils se parent avec plus de soin. On les trouve ordinairement couverts d'une robe rouge ou bleuë, à laquelle sont attachées des queuës d'Eléphans, ou d'autres Bêtes sauvages, de petites sonnettes, des brins d'yvoire & de corail, &c. Ils portent sur la tête un bonnet d'osser, orné de petites cornes de Boucs, & d'Antilopes ou de Gazelles. Leur cortége est nombreux. Ils se rendent avec beaucoup de gravité, au lieu destiné pour l'audience, qui est crdinairement le dessous de quelque gros arbre; & jamais ils ne sont sans leur pipe à la bouche (s).

Lors que le Damel reçoit les Etrangers, il est environné de ses Gardes, armés de leurs zagayes. Le Roi de Joala entretient communément une garde de cinq cens hommes, divisés en trois corps, au travers desquels les Etrangers passent pour arriver à l'appartement du Roi. Dans les cours, on a soin de faire paroître quinze ou vingt Chevaux, affez mal harnachés, & couverts de Grifgris (t). Dans ces audiences, les Arabes & les Marbuts ont beaucoup plus de liberté que les Négres; mais les François en ont plus que les uns & les autres. A leur approche, ils font une révérence au Prince, qui leur tend ordinairement la main. Enfuite s'affeyant, fuivant l'usage commun du Pays, sur un lit couvert d'une courte-pointe de cuir rouge, sans cesser de tenir sa pipe à la bouche, il les fait affeoir près de lui, & leur demande ce qu'ils ont apporté; car on n'approche jamais des Rois Négres sans quelque présent (v). Dans le Royaume de Barfalli, les présens établis, pour un Européen, consistent en dix, quinze ou vingt harres de fer, quelques flacons d'eau-de-vie, une épée, un fusil, un chapeau; c'est-à dire, dans un de ces présens. Mais l'eau-de-vie est tossjours ce qui paroît reçu le plus volontiers, & souvent le Roi s'enyvre avant que l'audience foit finie. Sur tout le reste, il ne diffère en rien des autres Princes du Sénégal. Mais les Négres des environs de cette Rivière regardent leurs Rois comme des Sorciers & des Devins du premier ordre. Ils sont persuadés que Magro, anciennement Roi du grand Kassan, entretenoit un Commerce intime avec les Diables, & que, par leur seçours, il pou-

Les Rois font plus humains & plus fimples fur h

Audiences que le Damel accorde aux Etrangers,

Présens qu'on fait aux Rois Négres.

IV. Part,

<sup>(</sup>q) Barbot, qui s'accorde là-deffus avec Le Maire, remarque que d'autres avancent continuellement à genoux, en se couvrant de terre & de sable, pour montrer qu'ils ne sont que poussière en comparaison du Roi, pag. 56.

<sup>(</sup>r) Le Maire, pag. 173.

<sup>(</sup>s) Barbot, pag. 57 & 79. (t) Ibid. pag. 56.

<sup>(</sup>v) Le Maire, pag. 171.

JALOFS.

voit donner tant de force à fon haleine, que d'un foussse il auroit mis en piéces tout ce qui se trouvoit autour de lui. Ils croyent même qu'il faisoit sortir de la terre du seu & des stammes, lorsqu'il invoquoit les esprits insernaux (x).

C'est l'usage aussi de faire des présens aux Rois Négres, lorsqu'on reçoit leur visite, dans les Comptoirs qui ne sont pas éloignés d'eux. Ces visites sont si fréquentes, qu'elles deviennent quelquesois sort onéreuses; & l'on doit se précautionner soigneusement contre leurs nouvelles prétentions, car un éxemple suffit pour leur saire prendre droit d'éxiger les mêmes présens dans

les mêmes occasions.

Leur effronterie à mandier des préfens.

Moyens que

les François

d'employer.

ont été forcés

LABAT (y) parlant des Princes Jalofs aux environs du Sénégal, les compare aux Mandians les plus effrontés. Ils joignent l'adresse à l'impudence. D'abord, ils commencent par demander quelques bagatelles, qui ne peuvent leur être d'une grande utilité, pour fonder vos dispositions. S'ils vous trouvent de la facilité à les écouter, ils deviennent auffi-tôt plus importuns, & vous mettent dans la nécessité de les satisfaire ou de rompre avec eux. La feule méthode pour s'en défendre, est de ne leur rien accorder s'ils ne l'ont demandé avec de longues instances. En général, il ne faut pas espérer de raffasier jamais leur avidité. S'ils ne peuvent vous engager à leur donner quelque chose, ils se réduisent à l'emprunter; & lorsqu'ils se voyent resusés, ils vous interdisent le Commerce, ou vous sont quelque outrage. Les François se sont vû quelquesois obligés d'employer la violence pour obtenir la restitution de plusieurs emprunts forcés. Leur unique ressource étoit de piller des Villages, & d'enlever les Habitans; après quoi faisant une balance de compte avec le Roi, ils lui payoient éxactement ce qu'ils avoient pris au-dela de sa dette. Mais ces entreprises ne réussissent pas toûjours; & quand on seroit sûr de se faire payer par cette voie, on s'expose à la haine des Habitans, qui peuvent trouver tôt ou tard l'occasion de fe venger.

ENFIN malgré leur orgueil, les Princes Jaloss sont des Mandians si peu capables de honte, que s'ils apperçoivent à l'Etranger qui les visite, quelque chose qui leur plaise, comme un manteau, des bas, des souliers, une épée, un chapeau, &c. ils demandent successivement qu'on leur permette d'en faire l'essai, & se mettent par degrés en possession de toute la parure. C'est ce qui arriva, dit Le Maire (2), au premier Député de Dancourt, qui suit ainsi dépouille d'une veste de brocard, de ses bas, de son chapeau & de ses souliers, [de sorte qu'il seroit revenu tout nud, si par hazard il n'avoité pas porté avec lui un autre habit de moindre valeur.] Un autre Voyageur rapporte que dans une audience du Roi de Joala, ce Prince prit le chapeau d'un Religieux qui accompagnoit le Facteur François de Gorée; & que trouvant sort mauvais que le Facteur lui représentat la pauvreté des gens de cet Etat, il répondit qu'il ne sousser pas volontiers qu'on os àt lui donner des conseils. Cependant il envoya le lendemain un jeune Esclave au Reli-

gieux (a)...

Un François est plaisamment dépouillé. aux (a hui plui l'éxerci que, a fente co de la Juvisite de kair, ou Jeraso, balterne gneurs of

BARE ainsi leur leur Jerr la-fois L en vertu ou le Ch Alkades.

royaux, verneur lement.

VASC l'emporte font plus est mieux profondes fes & les & ne s'él connu le

L'éxé leur conv coupable être conv cette épre

<sup>(</sup>x) Barbot, pag. 79.
(x) Afrique Occidentale, Vol. III. pag. 198.

<sup>(2)</sup> Le Maire, pag. 173.

<sup>(</sup>a) Barbo (b) Angl Souverain li Monarque. I (c) Barbo

<sup>(</sup>d) Laba

Noblesse, Magistrats & Milice des Jalofs. Caractère de plusieurs Rois.

A UX environs du Sénégal, les Jalofs ont une forte de noblesse, qu'ils appellent Sahibobos, comme ils donnent aux Princes du Sang Royal & aux (a) Grands, le nom de Tenhalas. Le Maire dit que le Damel a sous hui plusieurs Ministres d'Etat, qui l'affistent dans l'administration & dans l'éxercice de la Justice (b). Kondi (c) Tributaire Souverain de ce Monarque, a le commandement général des Armées, avec une autorité qui repré-fente celle du grand Connétable de France. Le grand Jerafo (d) est Chef de la Justice dans toute l'étendue du Royaume, & fait de tems en tems la visite des Provinces, pour écouter les plaintes & juger les différends. L'Alkair, ou le Trésorier de la Couronne, éxerce le même office que le grand Jerafo, mais avec un pouvoir plus limité. Il a fous lui tous les Atkairs fubalternes, ou les Alkades, qui font les Chefs des Villages, comme les Seigneurs de Paroisse en France (\*).

BARBOT raconte que plusieurs grands Officiers, Civils & Militaires, ont ainsi leurs subalternes dans chaque Canton de l'Etat. Toutes les Villes ont leur Jerafo, comme leur Alkade ou leur Alkair. Le Kondi, qui est tout-àla-fois Lieutenant-Général du Royaume & Généralissime des Armées, fait. en vertu de ce premier titre, la visite des Provinces avec le grand Jerafo, ou le Chef de la Justice, pour se faire rendre compte de la conduite des Alkades.

L'OFFICE particulier de l'Alkade consiste à lever les droits & les revenus royaux, dont il est comptable au grand Trésorier. Son nom, signifie Gou- l'Alkade. verneur de Ville ou de Village. Les Blancs & les Négres l'employent également.

Vasconcelos, cité par Barbot, prétend que les Négres de la Côte l'emportent beaucoup dans leur Gouvernement sur ceux du Sénégal; qu'ils sont plus éxacts sur tous les devoirs de l'administration; que leur politique est mieux entendue, leurs vues de conservation & d'aggrandissement plus profondes & plus secrétes, enfin qu'ils ont plus d'équité dans les récompenses & les châtimens. Le Conseil du Prince est composé des plus Anciens, & ne s'éloigne jamais de sa personne. Les Juges sont ceux à qui l'on a reconnu le plus de jugement & d'expérience (f).

L'éxécution de la Justice suit immédiatement la Sentence. Un Voleur convaincu est puni par l'Esclavage, & ce crime expose rarement le coupable à la mort. Le Maire dit (g) qu'un Négre accusé, sans pouvoir être convaincu, est obligé de lécher trois fois un fer brûlant. S'il résiste à cette épreuve, on le déclare innocent. Barbot ajoûte qu'il est dispensé du feu pour le

Epreuve du châtiment,

(a) Barbot, pag. 58.
(b) Angl. Le Kondi, qui est un Prince Souverain lui-même, mais Tributaire de ce (e) Le Maire, pag. 114. & suiv. Il écrit Alkairs, Alkadi, Alkadbi, Alkazi. En Arabe ce mot signifie Juge.

(f) Barbot, pag. 35. (g) Idem, ibid. & Le Maire, pag. 115.

espérer de eur donner vent refuage. Lu ur obtenir e étoit de it une bae qu'ils afissent pas on s'exccasion de

is en pié

oit fortir

its infer-

on reçoit

es vilites

; & l'on

ions, car

ésens dans

les comnpudence.

e peuvent

vous trou-

ortuns, &

eux. La s ne l'ont

ians fi peu ite. , queliers, une permette la parure. acourt, qui peau & de il n'avoit Voyageur le chapeau e; & que es gens de lui donner

e au Reli-

STIL

Monarque. R. d. E.

(c) Barbot l'appelle Conds.(d) Labat met Jagaraf.

Sahibohos &

Grands Officiers & leurs Subalternes,

Office de

Administration du Gouvernement & de la Justice.

# VOYAGES AU LONG DES

Effet de l'intérêt sur Princes Négres.

far or si châtiment, mais que l'accusateur & lui sont également condamnés à quitter le Pays. Moore prétend que sur la Gambra l'épreuve du vol se fait avec de l'eau bouillante, & cite un éxemple qu'on a lû dans (b) fon Journal. La rigueur de ces loix n'empêche pas que dans le Pays des Négres, comme dans les Régions les mieux policées, la Justice ne soit sujette à beaucoup de (1) corruption. L'intérêt & la faveur y jouent leur rôle comme en Europe. Pendant le féjour que Le Maire fit en Afrique, il arriva un évé. nement qui marque affez combien l'intérêt a d'ascendant sur les Princes du Pays. Deux petits Rois, Oncle & Neveu; tous deux Tributaires du Damel, étant en contestation pour les droits de leur Souveraineté, résolurent de remettre la décission de leur différend au sort des Armes, ou à la Sentence. du Damel; & ce Prince leur ayant fait défendre les voies violentes, ils furent obligés de venir à celle de l'autorité. Le jour marqué pour leurs explications, ils se rendirent dans une grande Place, qui est vis-à-vis du Palais Royal, tous deux accompagnés d'un nombreux cortège, qui formoit deux Bataillons, armés de dards, de fléches, de zagayes, & de couteaux à la Moresque. Ils se postèrent l'un vis-à-vis de l'autre, à trente pas de distance. Le Damel parut bien-tôt, à la tête de six-cens hommes [ ornés de leurs] Grisgris. 7 Il montoit un fort beau Cheval de Barbarie, fur lequel il alla se placer au milieu des deux Rivaux. Quoiqu'ils parlassent tous la même langue, ils employèrent des Interprétes pour s'expliquer. Le Neveu, qui étoit fils du dernier Roi, finit sa harangue en représentant, que les Domaines contestés devoient lui appartenir de plein droit, puisque le Ciel les avoit donnés à son père; & qu'il attendoit par conséquent de l'équité du Damel la confirmation d'un titre qui ne pouvoit lui être disputé sans injustice. Après l'avoir écouté fort attentivement, le Damel·lui répondit d'un air majestueux: Ce que le Ciel vous a donné, je vous le donne à son éxemple. Une réponse si positive dispersa aussi-tôt le parti opposé. Les Guiriots, avec leurs instrumens & leurs tambours, célébrérent les louanges du Vainqueur. Ils lui répétèrent mille fois que le Damel lui avoit rendu justice; qu'il étoit plus beau. plus riche, plus puissant, & plus courageux que son Rival. Mais tandis qu'il n'étoit occupé que de son bonheur, il fut surpris de s'en voir dépouillé le jour suivant. Le Damel, corrempu par des présens, révoqua la Sentence qu'il avoit portée (k), & rétablit l'Oncle à la place du Neveu. Ce revers de fortune fit changer d'objet aux chants des Guiriots. Toutes leurs louanges furent pour celui qu'ils avoient décrié par leurs satires.

Occasions & forme des guerres entre les Négres.

Les Rois Négres entreprennent la guerre sur les moindres prétextes. Loss qu'elle est résolue, le Kondi assemble les Troupes, qui ne montent guéres à plus de quinze cens hommés. Aussi les batailles ne sont-elles que des escarmouches. Dans tout le Royaume du Damel à peine se trouveroit-il assez de Chevaux pour former deux cens hommes de Cavalerie. Ce Prince n'a pas besoin de provisions de bouche quand il est en campagne. Toutes les semmes lui fournissent des vivres sur son passage. On lui sert quelquesois cinquante plats de Kuskus, affaifonnés de diverses façons. Il garde pour son propre usage

(b) Voyez ci-deffus fa Relation,

que le Damel avoit d'abord reçu des présens de l'autre, & qu'il ne paroit pas qu'ils en sent été restitués.

pas moi LES longue;

ce qui fl

rence qu bleffure de Grifg affez loit toau à la bouclier: trumens, avec. bear

LINE rempli de caufent in dens ou l ne pouva font entre Lacorde coup d'ar dreffe, q fans ordre Guiriots

Lors de: fes fléc gaye. Ils pius grand tion d'âge lée, comi toûjours f pofer au r crainte de

Sr. le p le combat verfer du f la paix : 8 met d'être fonniers. ( qui les act

Le Ma les Jalofs qué que L

(t) Angl. d'appetit apr (m) Jobso

(n) Angl.

<sup>(</sup>i) Barbot, pag. 58. (k) L'iojustice étoit d'autant plus atroce

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIL CHAP. X. 157

ce qui flatte fon gout, le reste est distribus à ses gens, qui n'en dameurent. Ja L o s s

pas moins affames (1.).

à quitter

fait avec

Lournal.

, comme

beaucoup

name en

un évé-

rinces du

s du Da-

ésolurent

Sentence.

, ils fu.

leurs ex-

du Palais

noit deux

aux a la

de distan-

il alla fe

nême lan-

i étoit fils

aines con-

oit donnés

l la con-

rès l'avoir

ueux: Ce

éponse si

rs instru-

ls lui ré-

plus beau.

andis qu'il

pouillé le

ence qu'il

rs de for-

ges furent

tes. Lorf-

guéres à

des escar-

l affez de

e n'a pas-

es femmes cinquante pre usage

des présens

qu'ils euf.

és de leurs

LES Armes de la Cavalerie font la zagaye, forte de javeline, mais fort longue; & trois ou quatre dards, de la forme des fléches, avec cette différence que la tête en est plus groffe, & qu'étant, dentelée, elle déchire la blessure lorsqu'on la retire après le coup. Tous les Cavaliers sont si chargés. de Grifgris, qu'ils ne penvent faire quatre pas s'ils font démontés. Ils lancent affez loin leurs zagayes. Avec ces armes, ils ont un cimeterre, un couteau à la Moresque, long d'une coudée sur deux doigts de largeur, & un bouclier rond, composé d'un cuir fort épais. Quoique chargés de tant d'Instrumens, ils ont les bras & les mains libres; de forte qu'ils peuvent charger avec beaucoup de vigueur.

L'INFANTERIE est armée d'un cimeterre, d'une javeline, & d'un carquois rempli de cinquante ou foixante fléches empoilonnées, dont les blessures, causent infailliblement la mort, pour peu que les remédes soient différés. Les dens ou barbes de ces fléches ne causent pas des effets moins dangereux, puisque ne pouvant être retirées, il faut qu'elles traversent la partie dans laquelle elles sont entrées. L'arc est composé d'un roseau fort dur, qui ressemble au Bambu. Lacorde est d'une autre (m) sorte de bois, qui est jointe à l'arc avec beaucoup d'art. Les Négres, en général, se servent de leurs arcs avec tant d'adresse, que de cinquante pas ils sont surs de fraper un écu. Ils marchent fans ordre & fans discipline, au milieu même du Pays qu'ils attaquent. Leurs

Guiriots les excitent au combat par le son de leurs Instrumens.

Lors qu'ils sont à la portée de leurs Armes, l'infanterie fait une décharge de ses sléches, & la Cavalerie lance ses dards. On en vient ensuite à la zagaye. Ils épargnent néanmoins leurs ennemia, dans l'espérance de faire un plus grand-nombre d'Esclaves. C'est le sort de tous les prisonniers, sans exception d'âge & de rang (n). Malgré les ménagemens qu'ils observent dans la mêlée, comme ils combattent nuds & qu'ils font forts adroits, leurs guerres font toûjours fort sanglantes. D'ailleurs ils aiment mieux perdre la vie que de s'exposer au moindre reproche de lâcheté, & ce motif les anime autant que la crainte de l'Esclavage (o).

SI le premier choc ne décide pas de la victoire, ils renouvellent souvent le combat pendant plusieurs jours. Enfin lorsqu'ils commencent à se lasser de verser du sang (p), ils envoyent, de chaque côté, des Marbuts pour négocier la paix; & s'ils conviennent des articles, ils jurent sur l'Alkoran & par Mahomet d'être fidéles à les observer. Il n'y a jamais de composition pour les prifonniers. Ceux qui ont le malheur d'être pris, demeurent les Esclaves de celui

qui les a touchés le premier (q).

Le Maire & Moore nous tracent le caractère des Princes qui régnoient sur les Jalofs pendant qu'ils étoient l'un & l'autre en Afrique. On a déja remarque que Le Maire donne au Royaume de Hoval le nom de Royaume du Sé-

Armes de la

Armes de l'Infanteric.

Leurs com-

Leurs raccommodemens.

Caractère de pluficurs Rois

(m) Jobson prétend que c'est du même

<sup>(1)</sup> Angl. Qui fouvent, n'ont pas moins d'appetit après, qu'avant le repas. R. d. E.

<sup>(</sup>n) Angl. fans diffinction de rang. R. d. E.

<sup>(</sup>a) Le Maire, pag. 119. & fuiv.  $\mathfrak{C}(p)$  Angl. Loriqu'ils font las de combattre. R. d. E.

<sup>(</sup>q) Le Maire, pag. 50.

Le Brak Rol de Hoval.

I A L o r . négal. [Cet Etat considérable autrefois, l'étoit peu, en 1682. Son Roi, quip porte le titre de Brak, étoit alors un brave guerrier; mais, faute de puissance, il devint Tributaire d'un autre. Ses Terres prennent une quarantaine de lieus le long de la Rivière, sur dix ou douze de large, outre quelques petits Domaines, aux environs, de son Embouchure. Quoique fort absolu, ce Prince] est si pauvre, qu'il manque souvent de millet pour sa nourriture. Il aime les Chevaux jusqu'à se priver du nécessaire pour sournir à leur entretien. Il leur donne le grain dont il devroit se nourrir, & se contente ordinairement d'une pipe de tabac & de quelques verres d'eau-de-vie. Mais il n'en est pas moins ab. folu dans son Gouvernement. La nécessité le force souvent de faire des incursions dans les Cantons les plus foibles de son Voisinage, où il enlève des Bestiaux & des Esclaves, qu'il vend aux François pour de l'eau-de-vie. Lors. qu'il voit baisser sa provision de cette liqueur, il enferme le reste dans une petite cantine, dont il donne la clef à quelqu'un de ses favoris, avec ordre de la porter à vingt ou trente lieuës de sa demeure, pour se mettre lui-même dans la nécessité de s'en priver. S'il éxerce sa tyrannie sur ses Voitins, il garde bien moins de ménagement pour ses propres Sujets. Son usage est d'aller de Ville en Ville, avec toute sa Cour, qui est composée d'environ deux cem Négres, la plûpart infectés de tous les vices des Blancs, & de demeurer dans chaque lieu jusqu'à ce qu'il en ait mangé toutes les provisions. Ceux qui on la hardiesse de s'en plaindre sont vendus pour l'Esclavage (r).

Le Damel, Roi de Kayor.

Le Damel, ou le Roi de Kayor, qui est au Sud de Hoval, n'étoit pas moins passionné que le Brak pour les siqueurs fortes. Comme les Facteurs François ne paroiffoient devant lui que pour lui demander quelque faveur, ou pour lui faire quelques plaintes de ses Officiers, ils n'y alloient jamais les mains vuides. Leur présens ordinaires étoient dix ou douze pots d'eau-de-vie, quelques livres de sucre, [quelques têtes d'oiseaux] cinq ou six aunes de toile, & quelquein pièces (s) de corail. Aussi long-tems qu'il lui restoit de l'eau-de-vie, il ne cessoit pas d'être yvre. Il n'en faloit point attendre de réponse avant qu'il eut vuidé son baril. Lorsque la raison commençoit à lui revenir, il faisoit présent au Facteur, dans son audience de congé, d'un ou de deux Esclaves qu'il faisoit enlever dans quelque Village voisin; & malheur à ceux qui tomboient alors entre les mains de ses Gardes, car ils prenoient sans choix les

premiers venus.

Avec quelque soin qu'on se fournisse de vivres, lorsqu'on sollicite quelque faveur à cette Cour, on est tossjours exposé à manquer du nécessaire, parce que le Roi demande aux Européens la moitié de leurs provisions & qu'il en mange la meilleure partie. En récompense, il leur donne un quartier de Chameau, dont la chair est fort coriasse, & quelques plats de kuskus, avec

du vin de Palmier (\*).

Caractère du Roi deBarfalli.

Les Jalofs, qui bordent immédiatement la Gambra, habitent les Royaumes de Barfalli & du bas Yani. Moore nous apprend que le nom de famille du Roi de Barfalli est N'jai. Il gouverne avec une autorité absolue, & sa famille est si respectée, que tous ses Peuples se prosternent, la face en terre, lossqu'ils paroissent devant quelque personne de son sang. Cependant il vit dans l'égalité

r) Ibid. pag. 116. (s) Barbot ajoûte, quelques bottes d'ail. (t) Le Maite, pag. 109, & fuiv.

l'égalité & le Ro impofée fommé proie, pouroiei rive plu gion Ma fortes. I tout-à-fa celui de l cend pas fe, large excepte ! te un peti les. La qu'étant f à-dire, ( un Prince timent il L'Auteur te fureur Quelquefo hone, qu fur tous le me ou de mais plus leur parlâ honneur, gres à se j Cependant me de Ba

00

& c'est au KAHON Mer, à ce le bord de visions, ] pe avec de rivée de la pour se fo font ordina mes à feu, treffes. S'

(v) Moor (x) Au li il y a dans l'a les Frères & l'égalité avec sa Milice. Chaque Soldac a la même part au butin de la guerre.

n Roi, quip puissance. re de lieues petits Do. e Prince] Il aime les en. Il leur ment d'une moins abire des inenlève des vie. Lorfdans une ec ordre de · lui-même ins, il garest d'aller deux cens eurer dans

pas moins rançois ne ur lui faire ides. Leurs s livres de c quelques vie, il ne avant qu'il, il faisoit claves qu'il qui tom-choix les

ux qui ont

re quelque ire, parce & qu'il en uartier de kus, avec

es Royaude famille, & sa faterre, lossil vit dans l'égalité

uiv.

& le Roi ne prend que ce qui est nécessaire à ses besoins. Cette loi, qu'il s'est imposée, ne lui permet guéres de quitter les armes, car aussi-tôr qu'il a consommé les fruits d'une guerre, il est obligé, de chercher quelque nouvelle proie, [ ou chez ses Ennemis, ou dans ses propres Etats, sans quoi ses gens pouroient bien le vendre lui-même, faute d'autre butin; comme cela est arrivé plus d'une fois.] Toute sa Cour fait prosession comme lui de la Religion Mahométane; ce qui ne les empêche pas d'aimer beaucoup les liqueurs fortes. Le Roi ne peut vivre fans eau-de-vie. Dans les momens qu'il n'est pas tout-à-fait yvre, il fait les prières de sa Religion. Son habillement, comme celui de la plûpart des Rois du Pays, est une espèce de surplis, qui ne descend pas plus bas que les genoux, avec des hautes-chausses de la même étoffe, larges de sept aunes, mais froncées à la ceinture. Il a les jambes nues, excepte lorsqu'il monte à cheval. Il porte aux pieds des sandales, & sur la téte un petit bonnet de coton. On ne le voit guères sans boucles d'Or aux oreil-La plûpart des Jalofs portent des habits & des bonnets blancs, parce qu'étant fort noirs, cette couleur relève beaucoup leur figure. En 1732, c'està-dire, (v) dans le tems que Moore étoit en Afrique, le Roi de Barfalli étoit un Prince de haute taille, d'une humeur si emportée, qu'au moindre ressentiment il ne faisoit pas difficulté de tirer sur celui dont il se croyoit offensé. L'Auteur n'ajoûte pas si c'étoit un coup de sléche ou d'arme à seu; mais cette fureur étoit d'autant plus dangereuse que le Roi tiroit fort adroitement. Quelquefois, lorsqu'il se rendoit, sur une Chaloupe de la Compagnie, à Kahone, qui étoit une de ses propres Villes, il se faisoit un amusement de tirer fur tous les Canots qui passoient, & dans la journée, il tuoit toûjours un homme ou deux. Quoiqu'il eut un grand nombre de femmes, il n'en menoit jamais plus de deux avec lui. Il avoit plusieurs frères, mais il étoit rare qu'il leur parlât, ou qu'il les reçût même dans sa compagnie. S'ils obtenoient cet honneur, ils n'étoient pas dispensés de la loi commune, qui oblige tous les Négres à se jetter de la poussière sur le front, lorsqu'ils approchent de leur Roi. Cependant ils sont les héritiers de la Couronne après lui. Mais, dans le Royaume de Barsalli, elle est ordinairement disputée par les enfans du Roi mort, & c'est au plus fort qu'elle demeure (x).

KAHONE, résidence ordinaire des Rois de Barsalli, est située près de la Mer, à cent milles de Joar, qui est une autre Ville du même Royaume sur lebord de la Gambra. Lorsque le Roi manque d'eau-de-vie, [ou d'autres provisions,] il fait prier le Gouverneur de Jamessort, de lui envoyer une Chaloupe avec des marchandises. On ne manque point de le satisfaire; & jusqu'à l'arrivée de la Chaloupe, il se hâte de piller quelque Ville des Pays voisins (y), pour se fournir d'une provision d'Esclaves. Les marchandises qu'il demande sont ordinairement de l'eau-de-vie, de la poudre à tirer, des bales, des armes à seu, des coutelas, du corail & de l'argent pour ses femmes & ses maîtresses. S'il n'a pas de guerre avec ses Voisins, c'est sur ses propres Villes

] A L O P 8

Sa figure & fon humeur.

Sa dureté pour ses propres Sujets.

qu'il

<sup>(</sup>v) Moore, pag. 213, & fuiv. (x) Au lieu de ces trois dernières lignes il y a dans l'Anglois. Dès que le Roi est mort, ses Frères & ses Ensans courent aux armes pour

se disputer la Couronne, & c'est au plus sort qu'elle demeure. R. d. E.

<sup>(</sup>y) Angl, quelque Ville ennemie. R. d. E.

Bumeys, Gouverneurs. de fes Provin-

Le Ferbro fon principal Minlitre.

Régime de ce Prince.

Ses trois Frères.

Portrait de Haman Seaka.

Beauté de fon Cheval.

qu'il tourne ses ravages, & ses Sujets sont vendus sans pitié. Ses forces son confidérables. Il a divisé ses Etats en plusieurs Provinces, où il établit la Gouverneurs, qui se nomment Bioneys ( a), & qui lui rendent un homman annuel. Ces Bumeys font puissans, & traitent le Peuple à leur gré. Man a terreur qu'ils inspirent par leur pouvoir, n'empêche pas qu'ils ne soient si més. Les autres Rois Negres prennent les avis de leurs Sujets, & n'entreprennent presque rien d'important sans les avoir consultés. Mais le Roi & Barfalli est si absolu, qu'il ne reçoit pas d'autres conseils que ceux de soft premier Ministre, [c'est-à-dire de son premier Esclave ] qui est tout-à-la son les Général de ses Troupes, & l'Interpréte de tous les ordres de son Maitre. fe nomme Ferbro, [comme qui diroit, 'Le Grand Ecuyer.] Un autre de les Offices, est de porter l'épée du Roi dans un grand fourreau d'argent qui pe fe beaucoup.

La regime du Roi est de dormir tout le jour jusqu'au coucher du Sole Il se lève alors, mais c'est pour boire, & manger jusqu'au jour. Quanif est bien fourni de liqueurs fortes, il passe cinq ou six jours consécutifs à bare, fans manger un seul morceau. C'est cette passion effrénée pour l'eau-de vie, qui expose sans cesse ses Sujets à l'Esclavage. Souvent il s'approche de ne Ville, pendant le jour, avec une partie de ses Troupes, & seignant det retirer, il y retourne pendant la nuit pour y mettre le feu. Ses gens, ente lesquels il a distribué les postes, se faississent des Habitans qui sortent pour k garantir des flammes. Il leur fait lier les mains derrière le dos, & fur le cham

il se rend à Joar (a) ou à Kahone pour les vendre.

CE Monarque de Barfalli avoit trois frères, dont l'un, nommé Bumey lh man Seaka, étoit un Prince de taille médiocre, mais extrêmement hien pa se. & d'une fort belle physionomie (b). Il avoit les dents fort blanches, peau très-noire, le nez affez long (c) & les levres minces; de forte qu'à l'exce tion de la couleur, il avoit tous les traits d'un Européen. On peut dire la m me chose de la plûpart des Jaloss. Le Prince Haman Seaka étoit vêtu din robe de coton, à manches ouvertes. Ses hautes-chausses [étoient de ment étofe & ] tomboient jusqu'aux genoux. Il avoit ordinairement les jambes les bras nuds, la tête couverte d'un petit bonnet de coton blanc, & des par dans d'Or aux oreilles. Il montoit un Cheval blanc de lait, d'une grandeba té, haut de seize paumes, avec la crinière longue & une des plus bells queues du monde. La bride étoit de cuir rouge, plaquée d'argent, à la m nière des Mores. La selle étoit de la même matière, & le pommeau assez élevé. Le poitrail étoit aussi de cuir rouge, avec une plaque d'argente levée en bosse. Mais les Négres n'usent point de croupière. Les étriers de He man étoient courts, de la largeur & de la longueur de ses pieds; de fork qu'il pouvoit se lever facilement, & s'y soutenir en courant à toutes brids, tirer un fusil, lancer son dard ou sa zagaye, avec autant de liberté qu'à più -Il portoit tolijours à la main une lance ou une demi-pique, de dont pieds de long, qu'il tenoit droite, & appuyée par le bas sur son étrier, ent fes orteils. Mais lorsqu'il éxerçoit son cheval, en lui faisant faire des cour

(z) L'original porte Boamies.

(a) Moore, pag. 85, & juiv. (b) Angl. vif & de bon air. R. d. E.

(c) Angl. Le nez point écrafé. R. d. E (d) Comme les selles Espagnoles.

tre. Je il faifoit rante ou vec ceux fer vent piede de BUNE

falli. Mo mais le 7 nom de fi teurs du ( que lui-me pagnés d'i beaucoup

Foulis

fous ! bitent les d gos, parmi beaucoup d Pays.

JOBSON

a qu'ils on Négres. Le du vilage fo preté; mais font pas gen ribue nean foin de leur richeffes con a plûpart n dans les Can Lorfqu'ils re mission du R nommes eft h se desendr

fur le bord d IV. Part. forces force

établit la

n hommag

re foient i

& n'cate

le Roi à

de forpre

-a-la-foisk

Maitre.

autre de fes

gent qui pi

r du Soleil

· Quantil cutifs a boi

our l'eau-de pproche di

ergnant det gens, enm

tent pour k fur le cham

e Bumey la

ent bien pa blanches, l

qu'à l'exem ut dire la mo

it vêtu d'm

ent de min

les jamber , & des pm

grande ben

s plus bells

nt. à la m

ommeau (1

e d'argentio

étriers de He

ds; de fort

toutes bride,

Mann

OCCIDENTALES OF L'AFRIQUE, Liv. VII. CHAP. XI. 161

bettes, il la secouoit au-deffus de sa tête, comme s'il est été prêt à combat- J & L o # 1. tre. Je l'ai vû plus d'une fois, dit l'Auteur, monté sur ce beau Cheval, auquel il faifoit faire des exercices furprenans. Il le faifoit quelquefois avancer quarante ou cinquante pas sur les deux pieds de derrière, sans toucher la terres. vec ceux de devant. Quelquefois, lui faisant courber les fambes, il le saisoit pasfer ventre à terre sous les portes des Mandingos, qui n'ont pas plus de quatro pieds de hauteur.

BUNEY Haman Seaka avoit porté, pendant sept ans, la Couronne de Barfalli. Moore ne put être informé comment il avoit perdu la Dignité Royale; té la Couronmais le Trône étoit rempli par un Prince de vingt-cinq ans, qui donnoit le ne. nom de frère au Prince Haman, & qui rendit en 1731 deux vilites aux Facteurs du Comptoir Anglois. Ce jeune Monarque avoit une sœur aussi absolue que lui-même. Elle & les autres Princes frères du Roi, étoient toujours accompagnés d'un certain nombre de soldats ou de gardes, qui leur obéissoient avec beaucoup de soumission, indépendamment des ordres du Roi (f).

Haman Seaka avoit por-

(f) Angl. même contre les ordres du Roi. R. d. E.

# 

## PI

Foulis qui babitent les bords de la Gambra. Leur figure, leurs babits, leur Gouvernement, leurs Villes & leur caractère.

N a déja vû que les Foulis du Sénégal occupent un Pays fort étendu, Foulis fous le Gouvernement d'un Roi qui leur est propre. Mais ceux qui habitent les deux bords de la Gambra vivent dans la dépendance des Mandingos, parmi lesquels ils ont formé des établissemens par intervalles. Il y a peaucoup d'apparence que c'est la famine ou la guerre qui les a chasses de leur

LOBSON raconte que les Foulis de la Gambra font d'une couleur bazanée, Re qu'ils ont de longs cheveux noirs, beaucoup moins frisés que ceux des Négres. Leurs femmes ont la taille d'une beaute extraordinaire, & les craits du visage fort réguliers. Elles arrangent leurs cheveux avec beaucoup de propreté; mais elles sont vêtues comme les femmes des Négres. Les Poulis ne sont pas généralement aussi bien-faits que leurs semmes; ce que l'Auteur n'atribue néanmoins qu'à la nature de leurs occupations; qui se réduisent au soin de leurs Troupeaux. Ils ont quelques Chevres; mais feurs principales richesses consistent en Vaches. Quoiqu'ils ayent quelques habitations fixes, la plupart ménent une vie errante, avec leurs Bestiaux, qu'ils conduisent dans les Cantons bas ou élevés, suivant qu'ils y sont forces par les pluyes. Lorsqu'ils rencontrent quelque bon pâturage, ils s'y établissent avec la permission du Roi; & leur comtance répond à la durée de l'herbe. La vie des nommes est fort pénible. Outre le travail de leur profession, ils ont sans cesse à se désendre contre les Bêtes féroces sur la terre, & contre les Crocodiles fur le bord des Rivières. La nuit, ils raffemblent leurs Bestisux au centre de IV. Part.

Couleur des Foulis de la

Leur profesflon commu-

erté qu'à piel e, de dout étrier, ent ire des cour bettes,

crafé. R. d. L ignoles.

Ils font endurcis à la peinu.

leurs tentes & de leurs cabanes. Ils allument quantité de feux, & font le garde autour du troupeau. L'Auteur ayant eu souvent l'occasion de traiter avec eux pour des Vaches & des Chévres, faisoit avertir le Chef d'un de cer troupeaux, qui se présentoit, couvert de mouches dans toutes les parties du corps (a), sur-tout aux mains & au visage. Quoiqu'elles sussent de la même espèce que celles qui tourmentent les Chevaux en Europe, il en étoit si peu incommodé, qu'il ne prenoit pas la peine de lever la main pour les chaffer. tandis que l'Auteur, piqué jusqu'au sang, étoit forcé de s'en désendre avec une branche d'arbre.

Commerce de Beurre avec leurs femmics.

Ils font ty-

rannifés par

les Mandin-

OUTRE leurs Bestiaux, ces Foulis errans vendent du lait doux, du laitaigre, [du caillé] & deux fortes de beurre; l'un frais & fort blanc, l'autres dur & d'une couleur excellente, que les Anglois appellent beurre rafiné, & qu'ils trouvent aussi bon que celui d'Angleterre. Ce sont les semmes qui sont chargées de ce Commerce. Elles apportent leur marchandise dans des gourdes si nettes, qu'elles se croiroient déshonorées si l'on y trouvoit un cheveu. La bagatelles qu'elles demandent en échange, sont des grains de verre, des couteaux communs, de quinze sous la douzaine, &c. Mais lorsqu'elles ont une fois goûte du sel, qu'elles appellent Ram-dam, elles en présérent la moindre quantité à tout le reste. Jobson & sa Compagnie, se trouvant fort bien de Commerce de ces femmes (b), achetoient d'elles, tous les jours, quelqueste fratchissemens, pour les encourager (c). Ils avoient remarqué qu'un seul refus les réfroidiffoit jusqu'à demeurer des semaines entières sans paroître. Cependant on ne peut espérer les mêmes secours des Mandingos, ni des Négres, qui abandonnent entièrement cette partie du Commerce aux Foulis.

LES Mandingos se rendent leurs Tyrans, & leur prennent la plus grande partie de leur viande, lorsqu'ils ne tuent pas leurs Bestiaux secrétement. [ Aussig l'Auteur ne négocia-t-il, avec eux, que sous-main.] Ils ressentent vivement cette injustice. Leur nombre est fort grand dans tous les Cantons du Pays; mais il l'est encore plus vers les montagnes, d'où ils ont chasse (d) tous le Négres, avec beaucoup d'obstination à vivre sans cesse en guerre avec en

Leur langage n'est pas le même que celui des Négres (e)

MOORE paroît plus éxact que Jobson dans ses Observations sur les Foulis. Il les nomme Pholeys. On trouve, dit-il, des pelotons de ce Peuple dans tou les Pays qui font fur les deux bords de la Gambra. Il prétend qu'ils ressenblent beaucoup aux Arabes, dont la langue s'apprend dans leurs écoles, à qu'en général, ils sont plus versés dans cette langue que les Européens dans la langue latine. Ils la parlent presque tous, quoiqu'ils avent leur propre la

gue, qui se nomme le Fouli (f).

Douceur de leur Gouvernement.

ILs ont des Chefs, qui les gouvernent avec tant de douceur, que chacuse de leurs décisions paroît venir d'un Peuple (g) entier, plûtôt que d'un seu homme

(a) Jobson ne met pas de différence, pour la stupidité, entr'eux & leurs Bestiaux.

(b) Angl. Se trouvant bien des rafratchissemens que ces femmes leur fournissoient. R. d. E.

(c) Angi. pour les engager à revenir. R.

(4) L'Anteur promet le récit de cet événe-

ment, & ne le fuit pas.

(e) Voyez le Goiden Trade de Jobion, pu

33. G fuiv.

(f) Voyez ci-dessous le Vocabulaire.

homm Prince vais tri s'établi fans pe tions fi dé avec pour lui propriét re, les Ils ne cu tirer leur du maïz, fe nomm

(1) N

frugalité fument. aussi beau les, paffe fidération fonne; m l'Esclavag ont des al. dans le be Ils étende grand non que Moore Fouli en e de courage che mieux armes font qu'ils appe ces inftrun à s'établir guères de que campe chés au Ma ou d'autres

LEUR ir les Mandin paître pend tent dans le

(b) Angl. petit, qui fe les Foulis y Plantations; J

<sup>(</sup>g) Angl. que chaque Acte du Gouvent ment semble venir de tout le Peuple, pluis que d'un seul homme.

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XI. 163

homme. Ils vivent en fociétés, & bâtiffent des Villes, fans être affujettis au Fouls Prince dans les terres duquel ils s'établissent. S'ils reçoivent quelque mauvais traitement de lui ou de sa Nation, ils détruisent leur Ville pour aller s'établir dans quelque autre lieu. La forme de leur Gouvernement se soutient sans peine, parce qu'ils sont d'un caractère doux & paissible. Ils ont des notions si parfaites de justice & de bonne-foi, que celui qui les blesse est regarde avec horreur de toute la Nation, & ne trouve personne qui prenne parti pour lui contre le Chef. Comme on n'a pas de passion dans ce Pays pour la propriété des terres, & que les Foulis d'ailleurs se mélent peu de l'Agriculture, les Rois leur accordent volontiers la liberté de s'établir dans leurs Etats. Ils ne cultivent que les environs de leurs Villes ou de leurs Camps, pour en tirer leurs véritables nécessités. C'est du tabac, du coton, du bled d'Inde ou du maiz, du ris, du bled de Guinée (b), avec une autre forte de bled qui fe nomme Mansaroke.

Ils ne tirent de la terre que leurs befoliss.

(i) MALORÉ cette modération dans l'usage des terres, l'industrie & la frugalité des Foulis leur fait recueillir plus de bled & de coton qu'ils n'en confument. Mais ils le vendent à bon marché. Leur douceur naturelle leur donne aussi beaucoup de goût pour l'Hospitalité. Aussi le voitinage d'une de leurs Villes, passe-t-il pour une bénédiction dans le Pays. Ils y ont acquis tant de considération qu'on se déshonore en les insultant. Leur humanité n'excepte perfonne; mais elle redouble pour ceux de leur Nation. Qu'un Fouli tombe dans l'Esclavage, tous les autres se réunissent pour racheter sa liberté. Comme ils ont des alimens en abondance, ils ne laissent jamais un homme de leur Nation dans le besoin. Ils prennent soin des vieillards, des avengles & des boiteux. Ils étendent même leurs secours jusqu'aux Mandingos, dont ils nourrissent un grand nombre dans les tems de famine. Les querelles font si rares entr'eux. que Moore, pendant tout le séjour qu'il fit en Afrique, n'apprit jamais qu'un Pouli en eut insulté d'autres. Cette extrême douceur ne vient pas d'un défaut de courage, car il n'y a point de Nation plus brave en Afrique, ni qui sçache mieux repousser une insulte. Les Jaloss mêmes n'ôsent les attaquer. Leurs armes sont la lance, la zagaye, l'arc & les fléches, des coutelas fort courts, qu'ils appellent Fongs, & même le fusil dans l'occasion. Il se servent de tous ces instrumens avec beaucoup d'adresse. On les voit chercher ordinairement à s'établir près de quelque Ville des Mandingos, [ & ces derniers n'en ont guères de quelque confidération, fur-tout au bord du fleuve, qui n'ait quelque campement des Foulis, à peu de distance. ] Ils sont rigoureusement attachés au Mahométisme. On en trouve peu qui veuillent boire de l'eau-de-vie, ou d'autres liqueurs que l'eau avec du fucre.

Ils font chéris des Habitans de même

Leur Bra:

Leur Rell-

Leur industrie, fur-tout pour élever les Bestiaux.

Leur industrie est si reconnue pour élever & nourrir des Bestiaux, que les Mandingos leur abandonnent le soin de leurs troupeaux. Ils les laissent paître pendant le jour dans les Plaines. Après la moisson du ris, ils les mettent dans les champs moissonnés, sous les yeux de quelques gardes qui ne les

(b) Angl. Du gros bled de Guinée, & du petit, qui se nomme &c. R. d. E.

& font is

le traiter

un de ces

parties du

la meme

oit si peu

s chaffer.

ndre avec

du laitai-

ie, l'autrep

rafine, &

es qui font

les gourdes

eveu. La

e, des cou-

es ont une

la moindre

re bien de

roître. Co

es Négres,

plus grande

ent. Auflit

t vivement

ns du Pays;

d) tous les

avec eut

es Foulis. I

e dans tou

ils ressem-

écoles, à péens dans

propre las-

que chacune

ue d'un seu

de Jobson, put

du Gouverne

Peuple, plaid

abulaire.

homme.

(i) Angl. Quoique étrangers dans le pays, les Foulis y ont toûjours les plus grandes

dustrie & de frugalité & recueillent ainsi plus de bied & de coton qu'ils n'en consument, ils vendent ces denrées à un prix raisonnable. R. d. E.

Plantations; Ils ont d'ailleurs beaucoup d'in-

FOULIS.

perdent pas vûe. Pendant la nuit, ils les renferment dans un enclos, [au min lieu duquel ils ont dresse une hute, de huit à dix pieds de profondeur, & dont le plancher en forme d'échaffaut, a quelque élévation; Elle est couverte de chaume & ouverte de tous les côtés, avec un grand nombre de pieux tout au tour. Le Bétail est accoûtumé à s'y rendre, & ] chaque bête est attachée à son pieu, avec des liens d'écorce d'arbre. C'est dans ce lieu qu'ils tirent le lait des Vaches. Elles y passent toute la nuit sous la garde de quelques gens armés, qui veillent contre les surprises des Lions & des autres bêtes. Les Veaux sont dans un lieu (k) plus sûr encore, où ces monstres ne seroient pas capables de pénétrer quand ils ne seroient pas observés. Le lendemain, on trait pour la seconde sois les Vaches; après quoi on leur laisse la liberté de retourner dans la plaine.

Commerce qu'ils en font.

Les Foulis sont presque le seul Peuple de cette Contrée de l'Afrique, de qui l'on puisse acheter des Troupeaux, L'ancien prix pour une Vache étoit ordinairement une barre de ser; mais, dans ces derniers tems, plusieurs Capitaines de Vaisseau l'ont fait monter jusqu'à deux barres; & rien n'est si dissicile que d'obtenir d'eux la moindre diminution, lorsque le taris est changé à leur avantage. La superstition est leur partage, comme celui de tous les Négres (1). S'ils apprennent qu'on ait fait bouillir le lait de leurs Vaches, ils a'obstinent à n'en plus vendre, du moins à celui qui l'auroit acheté pour en faire cet usage, parce qu'ils attribuent à l'action du seu une vertu éloignée qui peut faire mourir leurs Bestiaux (m).

Las Mandingos feroient souvent exposés à périr de saim, sans le secoun des Foulis. Ils tirent d'eux, par des échanges, une partie de leurs provisions (n). On ne connoît pas non plus d'autre Peuple que les Foulis, qui ait l'an de saire du beurre sur la Rivière de Gambra. Ils le vendent pour diverses sor

tes de marchandises, mais sur-tout pour du sel.

Leurs habits.

Leur habillement n'est pas moins particulier à leur Nation que leur Commerce. Ils n'employent pas d'autres étoses que celles de leurs propres Manufactures. Elles sont de coton blanc, & leurs femmes (0) ont soin de les entretenir avec beaucoup de propreté. Il n'y en a pas moins dans l'intérieur de leurs cabanes, ou l'odorat n'a jamais rien à souffrir, non plus que les yeux. On reconnoît aussi de la régularité dans l'ordre de ces petits édifices. Il y a toljours de l'un à l'autre assez de distance, pour les garantir de la communication du seu. Les rues (2) sont sort bien ouvertes, & les passages libres; ce quint se trouve guères dans les Villes des Mandingos. La plupart des Habitations des Foulis sont bâties sur le même modéle. Ils aiment beaucoup les grands coliers, blancs & bleus; sur-tout les derniers, qui en ont tiré le nom de liers des Foulis.

Leurs édifi-

(k) Angl. dans un Parc à part, & si bien ferme que les bêtes sauvages n'y sauroient penetrer. R. d. E.

(1) Angl. Ils font très superstitieux en certaines choses; Par exemple, s'il &c. L'Original ne dit rien des autres Négres, R. d. E.

(m) Angt. parce, qu'à leur avis, en faifant bouillir le lait, on en tarit la fource. R. d. E. (n) Angl. Les Foulis font presque le seu Peuple de ces quartiers - là qui fasse du beurre. Ils en trassquent le long du fleuve, & le troquent contre du Sel. R. d. E. (a) Angl. & leurs femmes, sur-tout, son

tonjours fort propres. R. d. E.

(p) Voyez la Planche d'une Ville des

Foulis.

oc

ILS for ne font pour la Couns de cour la Course et Elépheroupeaux La petimais enco écarter, e out dans le On par

ommune a

A plus Gambr ngos ou A ng de la F font pas nt figuré. empressoie ption de qui ouva des ent paroît éperons, LES Man atre heure refois avec postures l fouplesse & x disputes entr'eux en

(a) Moore of noir, comme ils tirent leur i nommé Mus ngloife attribue

rlent comm

ILS

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XII. 165

ILS font habiles Chaffeurs. Les Lions, les Tigres & les Bêtes les plus féroces Foullis. ne sont pas des ennemis qui les étonnent. Vingt ou trente Foulis se joignent pour la Chasse des Eléphans, & ne reviennent point sans avoir tué quelquesuns de ces animaux. Ils vendent les dents, & font sécher & sumer la chair, qu'ils gardent pour s'en nourrir pendant plusieurs mois. Ils racontent (q) que es Eléphans paroissent quelquesois (r) en si grand nombre, qu'ils forment des roupeaux de cent & de deux cens; qu'ils nuisent beaucoup, non-seulement ux petits] arbres des campagnes, [qu'ils déracinent avec leurs Trompes] nais encore aux champs de ris & de bled, & que la seule ressource pour les carter, est d'allumer des feux autour des Plantations, sans quoi ils écrasent out dans leur passage, qui prend quelquefois un demi-mille de largeur.

On parlera, dans un autre article, de la Religion des Foulis, qui leur est commune avec les Jalofs & les Mandingos.

(a) Moore ubi sup. pag. 30. & fuiv.

(r) Angl. Ordinairement. R. d. E.

# (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B)

Nation des Mandingos.

A plus nombreuse de toutes les Nations qui habitent les bords de la MANDINGOS. Gambra, & toute l'étendue même de cette Côte, porte le nom de Manngos ou Mundingos. Jobson dit qu'ils sont parfaitement noirs (a), & qu'au ng de la Rivière ils parlent tous (b) la même langue. Moore affure qu'ils e sont pas d'un Commerce aussi désagréable que d'autres. Voyageurs se le nt figuré. Dans les occasions qu'il ent-de visiter plusieurs de leurs Villes, ila empressoient de venir au-devant de lui & de lui serrer les mains, à l'exption de quelques femmes, qui n'ayant jamais vû d'hommes blancs, prepient la fuite & ne pouvoient se résoudre à s'approcher de lui. Mais il se ouva des Habitans qui le presserent d'entrer dans leurs cabanes, & qui ent paroître leurs femmes & leurs filles pour le faluer. Ses habits, ses bottes, éperons, faisoient le sujet de leur admiration & de leurs entretiens. LES Mandingos sont des Négres viss & enjoués, qui passeroient vingtpatre heures à danser, au son de leurs tambours & de leurs balafos; quelrefois avec des mouvemens assez réguliers, mais souvent avec les sauts & postures les plus bizares, en s'efforçant de l'emporter l'un sur l'autre par

souplesse & l'activité de tous leurs membres. Leur inclination les porte x disputes & aux querelles; ce qu'ils appellent combattre: & si quelqu'un mais querele entr'eux en maltraite vivement un autre par des paroles injurieuses, ils en leuse. rient comme d'une grande bataille. Mais il est rare qu'ils en viennent aux

Leurs Chaffes.

Plus fociables qu'on ne

(a) Moore dit que le plus grand nombre noir, comme s'ils ne l'étoient pas tous, & ils tirent leur nom du Pays dont ils sont sor, nommé Mandingo ou Mandinga. La Note ngloife attribue à Moore de dire, que ces Peu-

ples tirent leur nom du Pays qu'ils habitent, a quoi elle ajoute, que c'est plutôt du Pays appellé Mandingo, R. d. E.

(b) Ils ont néanmoins un langage myftérieux, dont on parlera dans le Chapitre suiv. .

ES.

, [au mi-n r, & dont ouverte de pieux tout attachée ls tirent le lques gens êtes. Le eroient pas emain, on liberté de

frique, de ache étoit lusieurs Ca. n'est si dift changé à ous les Né. raches, ils eté pour en tu éloignée

s le fecours s provisions qui ait l'art liverses for e leur Com-

pres Manude les en s l'intérieur ue les yeux. . Il yatolnmunication ; ce quine Habitations les grands nom de Co

resque le seul affe du beut fleuve, & k

ILS

fur-tout, fon' e Ville des

MANDINGOS.

coups. Cependant si l'action s'engage, ils sont aussi dangereux de la mais que de la langue; ils se jettent sur les premières armes qui s'offrent à les fureur, & ces combats finissent ordinairement par la mort de l'un ou de l'autre. Le meurtrier se hâte de passer dans un autre Royaume, dont le Roi ne lui refuse jamais sa protection & le reçoit volontiers au nombre de fes Sujets.

Leurs Ar. mes & leur Religion.

La plûpart des Mandingos portent une épée sur l'épaule droite. D'autra n'ont que leur zagaye, ou un dard long de trois pieds. Plusieurs se contentent de l'arc & des fléches. Mais ils ont tous un couteau suspendu à leur ceinture. Leur adresse est extréme dans l'usage de toutes ces armes, Se bien suns rieure, dit Moore (c), à celle de tous nos bréteurs Européens. Ou déja remarqué que cette Nation est distribuée dans toutes les parties du Pavi & que dans son origine, elle vient de l'intérieur des terres (d). Les Mandia. gos sont les plus zèles Mahométans d'entre les Négres. Il ne connoissent pa l'usage du vin ni l'eau-de-vie. Ils sont aussi les plus civilisés de toutes ces Regions de l'Afrique. Le principal Commerce du Pays est entre leurs main Ils sont industrieux, appliqués au travail, entendus pour la culture des tens & pour l'entretien des Restiaux, tels que les Vaches, les Moutons & les Ché vres, car ils n'ont pas de Porcs. Ceux qui habitent le Pays de Galam formen une République, qui ne reconnoît pas de Rois, & qui est gouvernée par se propres Chefs, [ou Marbuts.] Ils lisent & écrivent assez bien l'Arabe. Est fin, si l'on en (e) croit Labat, c'est une Nation d'excellent caractère & son amie de l'Hospitalité.

Témoignage contraire fur le caractère des Mandingos.

Au contraire, Jobson assure (f) que les Mandingos, au long de la Gam bra, menent une vie oisive, & que la plus grande partie ne connoît nik Commerce ni d'autres éxercices (g). Seulement, dit-il, leur propre confe vation les oblige de semer & de recueillir; mais ce travail ne prend que deut mois de l'année, & s'il est assez pénible, c'est qu'ils manquent d'industri pour l'Agriculture. Le reste du tems, ils l'employent à des amusemens stime les (h), affis, pendant la chaleur du jour, à l'ombre de leurs arbres pour prendre le frais. Ils (i) ont des jeux puériles, pour lesquels ils ne manque pas d'adresse; mais ils négligent la Pêche & la Chasse, quoiqu'ils avent poisson & le gibier à leur porte. On leur voit continuellement une pipe i la bouche. La fumée de tabac augmente leur paresse en éteignant leur appé tit. [Le Tabac dont ils se servent, est de leur propre crû.] Leurs pipes son composées d'une terre rougeatre, [& fort propre.] Le tuyau est un petit be ton de bois, qu'ils percent avec un fer chaud, ou un roseau de cinq ou m

(c) Moore, Voyag. d'Afrique pag. 110. 120.

(d) Angl. De la Contrée dite Mandingo, au Sud du Bambuk.

(e) Afrique Occidentale, Vol. IV. pag. 353.

(f) Jobson dans le Golden Trade, pag. 38.

 (g) Angl. Ni autres occupations. R. d. E.
 (b) Angl. à se divertir tantôt chez les uns, tantôt chez les autres, R. d. E.

Angi. Leur amusement le plus ordini re est un jeu, qui consiste à distribuer un trentaine de fort petites pierres, dans ple sieurs fossettes taillées sur une pièce de bois jusques à ce que, par le moyen d'un ceruin calcul, l'un des deux joueurs les ait toute ils entendent fort bien ce calcul Il semble que les Auteurs Anglois décrives ici le jeu qu'on appelle Mangala, dans quelque Pays de l'Europe. ] R. d. E.

pieds de feuilles, folide ; piéce de ils envel leur pipe manière ratifler le leurs voy une demi

LES N de plusier l'excès. à cette o de part & peine à c cher les d fuites ne p concilier l quoiqu'ave L a mar

fe la fecou la main, i dos(m). Lorfqu'un jours, sa s prenne tof c'est un eff LES M

caractère q mettre leui Etranger; trente fois étant impo beaucoup of confervent qui ne cauf quelque cho prix avant eufs, on c On distingu eurs groffe Jannequin p

DICC

(k) Moore (1) Jobson's uiv.

(m) Angl.

ernée par fe

l'Arabe. La actère & fon de la Gam connoît ni k ropre confer end que deu nt d'indultie femens frive arbres pour ne manquen u'ils ayent k t une pipe i

nt leur appe

rs pipes for

t un petit big

e cinq ou in

pica

t le plus ordina distribuer III rres , dans plapièce de bois, en d'un certain rs les ait toute bien ce calcul nglois décriver , dans quelque

pieds de long, [quand il est percé, ils le polissent en le frottant avec des MANDINGOS. seuilles, jusques à ce qu'il soit bien uni, luisant & très propre sans en être moins solide; après quoi ils l'assemblent avec] la tête, au moyen d'une petite piéce de cuir rouge [ou quelquefois d'une petite bandelette de peau, dont ils enveloppent le tuyau, jusques à la moitié de sa longueur; tellement que leur pipes sont aussi fermes, que si elles étoient faites d'une seule Pièce. Leur manière de nettoyer l'intérieur du tuyau est de passer une longue paille. & de ratisser le dedans de la tête avec un petit couteau.] Les Marchands ont pour leurs voyages, des pipes d'une grandeur démesurée, dont la tête contiendroit une demi - pinte d'eau.

LES Mandingos ont, sur le point d'honneur & sur la naissance, le foible de plusieurs autres Nations, (k) c'est à-dire, qu'ils portent la délicatesse à l'excès. Tandis que Jobson se trouvoit à Butto sur la Gambra, il vit naître à cette occasion, une querelle fort vive entre le Bo-John & le fils du Roi; de part & d'autre on courut aux armes, & les témoins n'eurent pas peu de peine à contenir sur le champ ces deux Princes. Ils ne purent même empêcher les défis formels, qui produisirent le lendemain un rendez-vous, dont les suites ne pouvoient manquer d'être sanglantes. Mais Jobson entreprit de reconcilier les deux Champions, & leur fit suspendre en effet leur combat. quoiqu'avec menaces de se rejoindre dans quelque autre occasion (1).

La manière de faluer, entre les Mandingos, est de se prendre la main en se la secouant. Mais si c'est une semme qu'ils saluent, au lieu de lui secouer la main, ils l'approchent deux fois de leur nez, comme pour la flairer par le dos (m). Un grand affront parmi eux, c'est de saluer de la main gauche. Lorsqu'un mari rentre dans sa maison, après une absence de deux ou trois jours, sa femme se met à genoux pour le saluer. L'usage veut aussi qu'elle prenne toûjours la même posture pour lui présenter à boire. Jobson juge que e'est un effet du Mumbo Jumbo, dont on verra bien-tôt l'explication.

Les Mandingos qui habitent le haut de la Gambra, font d'un meilleur garactère qu'ils n'étoient autrefois. On raconte (n) qu'ils avoient l'adresse de mettre leurs pipes & leurs calebasses sous les pieds ou sous la chaise d'un Etranger; & lorsqu'ils les voyoient brisées, ils en demandoient vingt ou rente fois la valeur, si l'on n'aimoit mieux les leur rendre entières; ce qui étant impossible, on se voyoit obligé de les satisfaire, ou de chercher, avec beaucoup d'embarras, des amis pour se délivrer de cette persécution. Ils conservent encore, dans les mêmes endroits, quelque reste d'un ancien usage qui ne cause pas moins de peine aux Etrangers. Qu'un Mandingo ait vendu quelque chose le matin, il peut redemander sa marchandise, en restituant le prix avant le coucher du Soleil. Ainsi n'eut-on acheté qu'une Poule ou des eufs, on court toûjours beaucoup de risque à les manger le premier jour. On distingue aussi facilement les Mandingos & les Flups à leurs nez plats & leurs grosses lévres, que les Jaloss & les Foulis à la beauté de leurs traits. Jannequin prétend (0) que cette forme de leur nez & de leurs lévres n'est

Leur délicatesse sur le point d'hon-

re de fe faluer.

Changement dans leur ca-

(k) Moore, pag. 36.
(l) Jobson's Golden Trade, pag. 56.

(m) Angl. ils portent la main de cette fem-

me à leur nez, & en flairent le revers par deux fois. R. d. E.

(n) Moore, pag. 121. (0) Voyage de Libye, pag. 93

Leurs grosfes lévres & leurs nez plats.

MANDINGOS. pas naturelle, & qu'elle vient [de la coûtume qu'ont les femmes de donners téter à leurs Enfans, par dessus l'épaule, quand elles sont à quelque ouvrage Moore l'attribue au soin que les Mères prennent, dit-il, de seur donner cette forme. Une poitrine large, de grosses levres, & de vastes narines étantse lon ce Voyageur, des traits de beauté dans ces pays-là. Cependant d'autre Ecrivains ] font (p) d'une opinion différente. Lorsqu'un enfant est venu a monde, on le plonge dans l'eau trois ou quatre fois le jour; après quoi l'ayant fait fécher avec soin, on le frotte d'huile de Palmier, fur-tout aux qu (q) de derrière, [au défaut des Côtes] aux coudes, aux jarrêts, & au court Îls vont entièrement nuds jusqu'à l'âge de huit ou neuf ans. On leur pein quelquesois le visage & la poitrine (r) pour orner leur figure. La sante est un bien fort commun parmi les Mandingos, & la sécondité n'est pas moin ordinaire dans leurs mariages. Cependant ils font quelquefois sujets à des ma ladies dangereuses, telles que la petite vérole, les écrouelles, les vers, la maux de tête, & différentes fortes de fiévres. Leurs jambes s'enfient que quefois de la groffeur du corps; ce qui vient, suivant l'Auteur, de certains herbes qu'ils mêlent dans leurs alimens pour faire naître entr'eux l'amour m l'amitié. Cette raison, dit-il, a d'autant plus de vrai-semblance (1) qu'on n les voit atteints de cette maladie que dans l'âge de la force. Moore parle de ne ieune femme de sa connoissance, des deux genoux de laquelle il sortitu ver blanc de la longueur d'une aune. Avant que les vers parussent, ses ge noux s'étoient enflés avec beaucoup de douleur; mais lorsque la peau se su ouverte, elle souffrit beaucoup moins. Chaque ver sortoit, tous les jours, de de six ou sept pouces; & l'on prenoit soin de le rouler autour d'un petit be ton, en le liant avec un fil, dans la crainte qu'il ne rentrât. Peu de tems à près, il fortit, à la même perfonne, un autre ver de la cheville du pied. se rompit dans les soins qu'on prit pour le tirer par degrés, & la douleure devint beaucoup plus vive. Les Habitans attribuent ces vers aux mauvais qualités de l'eau qu'ils boivent (1), sur-tout à son épaisseur.

Vers qui leur fortent quelquesfois du

corps.

Leurs ma-

ladies.

Leur unique remède

Josson dit que le seul remede qu'ils apportent à leurs maux, est d'appl quer des Grifgris aux parties affligées. Cette superstition s'étend jusqu'à les Chevaux, qui en ont ordinairement le cou chargé; & même jusqu'à less arcs, qu'ils portent suspendus derrière le dos (v).

Partage des femines.

DANS l'economie du ménage, le foin du ris est abandonné (x) auxsm mes. Après en avoir mis à part ce qui leur paroît suffisant pour la subsistant de la famille, elles ont droit de vendre le reste & d'en garder le prix, sa que leurs maris ayent celui de s'en mêler. Le même ufage est établi pour le volaille, dont elles élèvent une groffe quantité.

Leur bonté pour leurs Esclaves domestiques.

ON voit des Mandingos qui mettent leur gloire à nourrir un grand non bre d'Esclaves. Ils leur rendent la vie si douce, qu'on a peine quelquesost les distinguer de leurs Mastres; sur-tout les semmes, qui sont ornées de coliers d'ambre, de corail & d'argent, comme si l'unique soin de leur l' clavage étoit de se parer. Moore en a vû (y) qui étoient chargées de d bijous,

bijoux Eiclay tier, les en vend ! Gambi dans q libre. & mêr Maître ne leur

PEN côtés di de Burf pour ra fa réfid à fubjug Chevau verains. reil; ma de Barfa

LES

Tobson a

Cour, conféré c'est-a-di gnie (d) Empereu milles qu noient 'la frères, e Roi de E Barque, Tomba, teur avoi Farran, 1 d'être yv de ses Pe

(2) Ibid. (4) Moo (b) S'il r vière à la Ca

vager? R. o (c) Ce P ne prétende Mandingos.

pofé, comn

(d) Čes IV. Par

<sup>(</sup>p) Moore, pag. 131. (q) Angl. Le long du dos. R. d. E.

<sup>(</sup>r) Ibid. pag. 30. (s) Ibid. pag. 131.

<sup>(</sup>t) Ibid. pag. 130.

<sup>(</sup>v) Jobson, ubi sup. pag. 55. Moore, pag. 139.

<sup>(</sup>y) Thid. pag. 110.

s de donnerir que ouvrage.

donner cette

ines étant fo

dant d'autre

est venu a

; après quoi

r-tout aux of

s, & au cou

n leur péint e. La fanti

est pas moin

ets à des ma

les vers, la

enflent quel

de certaina

k l'amour ou

(s) qu'on m

ore parle de

le il fortitu

Ment, ses go

la peau se su

les jours, de

I'un petit b

eu de tems à

lle du pied.

la douleur a

ux mauvaile

x, est d'appli

d jusqu'à leus

jusqu'à leur

(x) aux fem

la fubfiftanc

le prix, a

établi pour li

n grand nom quelquefoisi

nt ornées de

pin de leur 🛚

argées de co

bijous

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XII. 160

bijoux, jusqu'à la valeur de vingt & trente livres sterling. La plûpart de ces Eiclayes sont nes dans les familles. Il y a près de Bruko (z) un Village entier, de deux cens personnes, qui ne sont que les semmes, les Esclaves & les enfans d'un même Mandingo. Dans la plûpart des Pays de l'Afrique, on vend les Esclaves qui sont nés dans une famille; mais les Habitans de la Gambra traitent cet usage de crime, à moins qu'un Esclave ne soit tombé dans quelque faute odieuse, qui le feroit vendre de même quand il feroit né libre. Si quelqu'un de ces Esclaves d'une famille étoit vendu sans raison. & même sans la participation des autres, ils abandonneroient tous leur Maître, pour (a) aller chercher dans les Royaumes voifins une retraite qu'on ne leur refuseroit pas.

PENDANT que Jobson étoit sur la Gambra en 1620, les Régions des deux côtés de la Rivière étoient divifées entre trois Empereurs; celui de Kantor. de Bursal ou Barsalli, & de Woolli. Cestrois Monarques traversoient la Rivière pour ravager les Etats l'un de l'autre, sur-tout celui de Barsalli, qui faisoit fa résidence sur la rive. On prétendoit qu'il n'auroit pas été long-tems à subjuguer le Pays opposé, s'il eut pû trouver le moyen de faire passer ses Chevaux sur l'autre bord (b). Jobson n'avoit jamais vû aucun de ces trois Souverains, qui ne paroiffoient jamais qu'avec beaucoup de pompe & d'appareil; mais plusieurs Anglois avoient trouvé l'occasion de voir à la chasse celui de Barfalli, accompagné d'un grand nombre de gens à cheval (c).

Les trois Empires étoient subdivisés en plusieurs petits Royaumes, dont Jobson avoit mieux connu les Gouverneurs. Il laisse à juger, par l'état de leur Cour, quelles devoient être celles de leurs Maîtres. Il avoit bu, mangé, & conféré avec six de ces petits Princes, qui portoient tous le titre de Mansa, c'est-à-dire de Roi. Il leur avoit payé à son arrivée les droits de la Compagnie (d) pour la liberté du Commerce. Quoiqu'ils fussent soumis aux trois Empereurs, l'ordre de succession étoit le même dans chacune de leurs familles que dans celles de leurs Maîtres; c'est-à-dire, que les frères y prenoient la place des enfans. (e) Le grand Roi de Kantor avoit alors trois jeunes frères, qui étoient eux-mêmes autant de petits Rois. L'un étoit Summaway, Roi de Borek. Jobson reçut sa visite & celle de sa femme, à bord de sa Barque, tandis qu'il faisoit le Commerce à Batto. Le second étoit Summa Tomba, Roi d'Oranto, qui étoit aveugle & d'une extrême stupidité. L'Auteur avoit été plusieurs fois dans son Palais. Le troissème, qui se nommoit Farran, faisoit sa demeure à deux milles de Jerekonda, & ne cessoit jamais d'être yvre: ce qui (f) n'empéchoit pas qu'il ne fût extrémement respecté de ses Peuples. Les Anglois avoient constamment un Facteur dans cette Con-

Trois grands Empereurs fur laGambra.

Leurs fub-

(2) Ibid. pag. 43.

(a) Moore pag. 43. (b) S'il ne pouvoit pas faire passer la Ri- résident; [Plus haut ils le sont moins, & ne vière à la Cavalerie, pour subjuger le Pays opfont mêmes reçus, qu'à titre d'honnéteté.] posé, comment la faisoit-il passer pour le ra-

vager? R. d. E.

(c) Ce Prince étoit Jalof, quoique Joblon ne prétende parler ici que des Foulis & des

(d) Ces droits, dit l'Auteur, sont éxigés IV. Part.

rigoureusement, & sont plus considérables vers l'emboucnure de la Rivière, où les Portugais font mêmes reçus, qu'à titre d'honnêteté.]

(e) Angl. y précédoient les Enfans, c'est-à dire, qu'ils leur étoient préférés dans l'ordre de la Succession. R. d. E.

(f) Angl. Ce qui ne l'empêchoit pas de tenir ses Sujets dans une grande soumission. R. d. E.

55.

MANDINGOS.

Quatre principrux titres d'honneur.

trée. Quoique Farran fût le plus jeune de tous ses frères, il étoit déja dans un âge avancé. Ils devoient succeder l'un à l'autre, suivant l'ordre de leur naissance (g). Farran n'est pas un nom propre. C'est un des quatre titres ou des quatre degrés d'honneur qui font connus fur la Gambra. Manfa passe pour le plus distingué. Le second est Farran; le troisième Farrambra; & le dernier, Bo. Yohn ou Bojan. Les quatre Princes qui font distingués par ces noms commandent dans les Villes & les Pays de leur dépendance, & font beaucoup valoir la noblesse de leur fang & la dignité de leurs familles (b).

Ouel nombre de femmes la loi accorde aux Princes.

ulage lingu-

lier.

Raifon d'un

De quelle manière les Courtifans Négres abordent leur Roi.

Prière du Marbut.

Comment les Anglois étoient reçus du Roi de Kaffan.

- Un Prince n'a presque rien, dans sa parure, qui le fasse distinguer de se Sujets. Il est chargé seulement d'un plus grand nombre de Grifgris. Mais pour la pompe, il a fouvent près de lui deux de ses femmes, qui le gratent ou le chatouillent doucement; careffes auxquelles il paroît prendre beaucoup de plaisir. La loi accorde sept femmes, avec lesquelles il est lié par un mariage formel, dont le devoir est de s'occuper uniquement de ses plaisirs. Il peut se donner des concubines de plus basse naissance, qui ne lui sont pas si étroitement attachées que ses femmes. Il ne les prend même que par nécessité, car lors qu'une de ses femmes est enceinte, il n'a plus la liberté d'en approcher jusqu'à ce que l'enfant foit sevré. Ainsi quoique les Princes avent ordinairement sent femmes, il peut arriver qu'il ne leur en reste pas une pour l'usage; & telle est l'origine de la loi qui leur permet les concubines. On explique aussi pour quoi le commerce du mari est interdit aux femmes pendant seur grosseile C'est que les Négres, dit Jobson, sont des mâles si puissans, qu'il n'y auroit jamais d'accouchemens heureux. Il ajoûte que c'est une preuve infaillible qu'ils descendent de Canaan, qui sut maudit du Ciel pour avoir découvert la me dité de son père. Suivant les Ecoles, dit-il, la malediction fut appliquée à cette partie; & la-deffus il cite Ezechiel, Chap. XXIII. vers. 20. On n'approche point des Rois Négres sans beaucoup de formalités & de précautions Un Courtifan (i) met d'abord un genon à terre, avec de grandes marques de respect. Ensuite s'avançant vers Sa Majesté, qui est assise sur une natte, il baille la main jusqu'à terre; il la porte de-là au sommet de la tête [ qui doit être découverte; ] enfin il touche la jambe du Roi; après quoi il fait quelques pas en arrière pour s'éloigner un peu de sa personne (k). A la Cour de quelques Princes, on se met plusieurs fois de le poussière sur le front avant que de leur toucher la jambe (1). Les plus humains témoignent d'un pent figne de tête, qu'ils font attention à l'hommage qu'on leur rend. Mais s'il fe trouve un Marbut dans la falle, tout le monde se met à genoux, tandis qu'il prie pour la prospérité du Roi & qu'il lui donne sa bénédiction. Le Roi tient les bras croifés sur l'estomac & les mains élevées vers les épaules. Après le prière, il répond plusieurs fois, Amena, qui signifie Amen (m).

LE Roi de Kassan recevoit ordinairement Jobson & les Anglois, avec moins de cérémonies. Il le trouvoient assis sur une natte, la tête chargée de Grifgris. Ils s'avançoient vers lui, le chapeau fur la tête, & lui faifoient une

(k) Angl. Il y a des gens qui se mettent plusieurs fois &c. R. d. E.

(1) Angl. Le Roi ne répond que par m petit figne de tête. R. d. E.

(m) Jobson, ubi sup. pag. 48.

OC

petite rév Enfuite il fienne. s'affeyoie vité, [de jours par & aux Off quefois un tanté du R rangés au jusqu'à ce venir à lui Mais on ne le premier fon remarqu voit fort bis avant que d

Tous le liers, qui fe cipal droit fent dans le le vin ni cou bitans, en Les Blancs n per des feui

On comp Mais, depu de véritable grande pour en bûvoient domine pas Esclaves aux autour de qu ils ont besoin pour les con Bâtiment, il fans dans des qu'en traver n'est pas das l'intérét des Pays font tra s'échapent d leurs cris, ils

(n) Angl. d revers, du reve tre paume, apr fecouoit la main

(0) Ibid. pag

<sup>(</sup>g) Jobson, ubi sup. pag. 47.
(b) Ibid. pag. 58.
(i) Angl. Vous mettez &c. C'est que la formalité n'est pas seutement pour les Courtifans, elle est pour tout le monde, R. d. E.

éja dans de leur titres ou affe pour dernier. ms comcoup va-

er de fes Tais pour nt ou le scoup de mariage at fe donoitement car lorfer jufqu'i ment lept & telle uffi pour-

groffelie. y auron infaillible vert lans pliquée i On n'apécautions. arques de natte, qui doit fait quel la Cour cont avant d'un pen lais s'il le ndis qu'il

is, avec hargée de oient une petite

Roi tient

Après la

i se mettent

que par m

petite révérence, en mettant la main fur l'estomac. Ils les faluoit de même. Ensuite il leur tendoit la main, dans laquelle le Facteur Anglois mettoit la fienne. Ils la branloient tous deux un moment (n); après quoi les Anglois s'asseyoient près de lui, & la conférence commençoit avec beaucoup de gravité, [de la part du Roi, qui ne leur adressoit point la parole, la faisant toujours par un tiers.] Dans ces occasions, l'Auteur faisoit present à Sa Majesté & aux Officiers de l'Etat, de quelques flacons d'eau-de-vie. Il y joignoit quelquesois une bouteille de vin de Canarie. C'étoit lui qui commençoit par la fanté du Roi. Le Monarque bûvoit ensuite à tous ses Nobles, qui étoient rangés au long des murs de la falle; & les flacons étoient sûrs de circuler jusqu'à ce qu'ils sussent tout-à-sait vuides, à moins que le Roi ne les sît revenir à lui & ne congediat l'affemblée. C'est ce qui arrivoit affez souvent. Mais on ne pressoit jamais le Capitaine Anglois de boire un second coup; & le premier même paroissoit éxigé comme un essai pour la sureté du Roi. Jobfon remarqua que si la liqueur étoit excellente, ce Prince, qui s'en appercevoit fort bien en prenant sa tasse, y trempoit un de ses principaux Grisgris, avant que de la porter à fa bouche (0).

Tous les Royaumes de la Gambra, ont quantité de Seigneurs particuliers, qui sont comme les Rois des Villes où ils sont leur demeure. Leur principal droit est d'avoir en propriété tous les Palmiers & les Siboas qui croiffent dans le Pays; de forte que sans leur permission, personne n'ôse en tirer le vin ni couper la moindre branche. Ils accordent cette liberté à quelques Habitans, en se réservant, dans la semaine, (p) deux jours de leur travail. Les Blancs même font obligés d'obtenir d'eux une permission formelle, pour couper des feuilles de Siboa & de l'herbe, lorsqu'ils ont à couvrir quelque maison.

On compte les richesses des Mandingos par le nombre de leurs Esclaves. Mais, depuis le dernier du Peuple jusqu'au Roi, ils peuvent tous passer pour de véritables Mandians. Du tems de Jobson, l'avidité des Princes étoit moins grande pour les marchandises. Toute leur passion étoit pour l'eau-de-vie. Ils en bûvoient (q) jusqu'à tomber mort-yvres (r). Aujourd'hui l'intérêt ne les domine pas moins que l'Yvrognerie. Il ne leur est pas difficile de fournir des Esclaves aux Européens. Leur méthode est d'envoyer une troupe de Gardes autour de quelque Village, avec ordre d'enlever le nombre d'Habitans dont ils ont besoin. On lie les mains derrière le dos à ces misérables victimes pour les conduire droit aux Vaisseaux; & lorsqu'ils ont reçu la marque du Bâtiment, ils disparoissent pour jamais. On transporte ordinairement les enfans dans des facs; & l'on met un baillon aux hommes & aux femmes, de peur qu'en traversant les Villages, ils n'y répandissent l'allarme par leurs cris. Ce n'est pas dans les lieux voisins des Comptoirs qu'on éxerce ces violences: l'intérêt des Princes n'est pas de les ruiner; mais les Villes intérieures du Pays sont traitées sans ménagement. Il arrive quelquefois que les prisonniers s'échapent des mains de leurs gardes, & que rassemblant les Habitans par leurs cris, ils poursuivent ensemble les Ministres du Roi. S'ils peuvent les arrêter,

(n) Angl. dont ils touchoient dabord le revers, du revers de la leur, puis paume contre paume, après quoi, on se serroit & on se secouoit la main de bonne amitié. R. d. E.

(0) Ibid. pag. 60.

MANDINGOS.

Seigneurs particuliers, & leurs droits,

Cruelle manière de faire des Esclaves.

<sup>(</sup>p) Moore, pag. 37.
(q) Jobson, ubi sup. pag. 58.
(r) Angl. Tellement que toute la vie de ces Princes est partagée entre les femmes & le vin. R. d. E.

Mandingos.

arrêter, leur vengeance est de les conduire à la Ville Royale. Le Roi ne manque jamais de désavouer leur commission; mais pour ne rien perdre de ses espérances, & sous prétexte de justice, il vend sur le champ les coupables pour l'Esclavage. Ce que Jobson admire encore plus, c'est que si les Habi. tans arrêtés paroissent devant le Roi, [les mains encore liées, ] pour rendretes moignage contre leurs Ravisseurs, ils sont aussi vendus; comme si le malheur qu'ils ont fouffert devenoit un droit sur leur liberté.

Revenus du Roi de Barra, & leur fource.

On affüre que les revenus annuels du Roi de Barra peuvent monter à qui. tre mille écus, qu'il tire en forme de taxes, sur les Etrangers qui sont éq. blis dans ses Etats. Les Portugais, veritables ou prétendus, payent cinquante écus par tête. Les Vaisseaux qui prennent leur cargaison dans les Ports (1). fur-tout les Bâtimens d'Interlope, lui donnent chacun cent barres de fer, outre des présens, qu'il règle à son gré; (1) car s'il s'apperçoit qu'il n'ait rien i craindre de la force, il prend, il pille tout ce qu'il trouve de fon goût (v).

Ufage fingu-Her du Royaume de Baul pour affûrer le fecret des Confeils.

On rapporte un usage singulier du Royaume de Baul. Lorsqu'il est ques tion de délibérer sur quelque affaire d'importance (x), le Roi fait assembler son Confeil dans la plus épaisse forêt qui foit près de sa résidence. La, on creule dans la terre un grand trou, sur les bords duquel tous les Conseillers prennent séance; & la tête baissée vers le fond, ils écoutent ce que le Roi leur propose. Les sentimens se recueillent & les résolutions se prennent dans la même situation. Lorsque le Conseil est fini, on rebouche soigneusement le trou, de la même terre qu'on en a tirée, pour signifier que tous les discoun qu'on y a tenus y demeurent ensevelis. Aussi la moindre indiscrétion est-elle punie du dernier supplice. Cette méthode, pour assurer les secrets, rend les plus grands desseins. (y) si impénétrables, qu'il n'y a jamais que l'éxécution qui les fasse découvrir.

CHAQUE Ville a son Gouverneur, qui se nomme Alkade. Outre les sonctions qu'on a déja rapportées, il régle le travail du Peuple. Il n'y a presque point de Ville qui n'ait deux champs communs. L'un pour le maiz, l'autre pour le ris. C'est aux hommes qu'appartient la culture du champ de bled, & celui du ris est le partage des femmes & des filles. Comme le travail est égal, l'Alkade prend soin de diviser également la moisson; & dans les cas extraordinaires, il ordonne des secours & des supplémens (z). Il est le Juge de tous la différends & de toutes les querelles (a). Enfin, dans le partage des opinions su les intérêts publics, c'est la sienne qui réunit toutes les autres (b).

(s) Angl. dans fon pays.
(t) Angl. Car il est le Maître absolu de tout ce qui est dans ses terres, & si la fantaifie lui en prend, ou qu'il ait besoin de quelque chose, il le fait saisir, ou l'enlève lui-même. dans la première maison voisine. R. d. E.

(v) Afrique Occidentale, Vol IV. pag.

(x) Angl. Sur les choses qui concernent

la guerre. R. d. E.

(y) Barbot, pag. 39. (z) Angl. Mais fi tous n'ont pas putto vailler, les autres ne laissent pas d'y supplées

(a) Angl. Et dans toutes les délibérations de sa Ville, c'est lui qui opine le premis

R. d. E. (b) Moore, pag. 127.



CHAPITRE

UC ture d'un moins qu gos; du nom ne p Maire & fe font bo diftinguer Observati Les autre

long féjou

confusion Сомм a l'excep fur la cau présente i cette Côt pe, on a nombre. que les M bruns. Il non-feuler qu'à la lai qu'on sçai Afrique, des Négre

S'IL est est fortie leur; car d'Adam le Mêlez le mêlange n

n'ont jama

QUELQ

(a) On e qu'on ne pen trouve repan (b) Angl. OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CRAP. XML 174

# いたスペロンスペロンスペロンスペロン・スペロン・スペロン・スロン・スロン・スロ

#### XIII. E

Usages communs des mêmes Pays de l'Afrique.

O UOIQUE les usages dominans de tous les Négres qui habitent cette partie de l'Afrique, ayent entr'eux tant de ressemblance, que la peinture d'une Nation convient à toutes les autres, on doit faire observer néanmoins que les remarques de Jobson regardent particulièrement les Mandingos; du moins s'il ne les a pas confondus avec les Jalofs, car ce dernier nom ne paroît pas dans l'histoire de son Voyage. Celles de Jannequin, de Le Maire & de Labat, ne concernent que les Jalofs, puisque ces trois Ecrivains se sont bornés aux Habitans du Sénégal & du Cap-Verd. Celles de Moore distinguent clairement les Mandingos & les Jalofs; mais s'il est cité dans les Observations suivantes, c'est presque tossjours à l'occasion des Mandingos. Les autres Voyageurs, dont les Relations ont été publiées, n'ont pas fait un long féjour en Afrique. [Cette raison peut servir d'excuse à l'incertitude & à la confusion de leurs Remarques.

COMME tous les Peuples de la division où l'on s'est ici rensermé sont noirs, à l'exception des Foulis, le sujet semble demander quelques (a) réflexions fur la cause de cette couleur. C'est le premier sujet d'étonnement qui se présente à l'esprit des Voyageurs lorsqu'ils arrivent pour la première sois sur

cette Côte; & leur admiration s'étant communiquée aux Sçavans de l'Europe, on a vû naître, sur un sujet si sécond, des conjectures & des disputes sans nombre. En effet, la cause de ce Phénomene paroît d'autant plus obscure que les Mores, voisins des Négres, sont blancs, ou du moins ne sont que bruns. Ils ont les cheveux longs & noirs; au lieu que ceux des Négres sont non-seulement fort courts, mais ressemblent moins aux cheveux humains qu'à la laine des bêtes. Cette différence sera-t-elle attribuée au climat, lorsqu'on sçait par une longue expérience que les Blancs qui sont établis en Afrique, ne cessent pas de produire des enfans qui leur ressemblent, & que des Négres transportés dans les Latitudes du Nord [les plus éloignées, ]

n'ont jamais que des enfans noirs.

S'IL est certain, comme on le croit généralement, que la race humaine est fortie de deux premiers Auteurs, la question sera, quelle étoit leur couleur; car foit qu'ils fussent blancs, bruns, ou rougeatres, comme le nomd'Adam le fignifie, il paroît impossible qu'ils ayent pû produire des Négres. Mélez le blanc & le brun dans toutes les proportions imaginables (b), ce melange ne produira jamais le noir.

QUELQUES Auteurs, embarrasses par une si grande opposition, ont en

Remarques préliminaires fur les Auteurs qu'on doit ci-

Quelques réfléxions fur la cause de la noirceur dans les Négres.

(a) On employo ce terme pour marquer qu'on ne pense point à répèter ici ce qui se trouve répandu dans tous les Livres. R. d. T.

avec autant de brun, aussi souvent qu'il vous plaira, ce mélange, dit Labat Voyag. dans l'Afrique Occid. Vol. II. pag. 255. & Juiv. (b) angi. Mêlez deux parties de blanc, R. d. E.

i ne man-

re de ses coupables

es Habirendre té-p e malheur

iter à qua-

font eta-

cinquante

orts (1),

efer, ou-

ait rien a

eft quef-

embler fon

on creule

lers pren-

e Roi leur

nt dans h

fement le

es discours

on est-elle

s, rendia

écution qui

e les fonc-

iz, l'autre

de bled, &

ail est égal,

as extraor-

e de tous les

pinions fut

d'y fupplées

delibérations

e le premier.

a presque

oft (v).

NEGRES.

Suppositions de quelques Autours.

Coursus pas recours aux imaginations les plus ridicules pour expliquer l'énigme. Les uns ont cru que la noirceur avoit été la marque imprimée à Cain (c) pour le faite reconnoître. D'autres l'ont regardée comme un effet de la malediction pro. noncée par Cham contre son fils Canaan. Mais , [dit le meme Auteur, ] en supposant quelque apparence de vérité à ces chimères, comment l'effet du crime (d) se seroit-il transmis à la postérité des coupables, si l'on ne suppose aussi que leurs semmes devinrent noires comme eux? Leurs des cendans auroient été mulatres; & si l'on veut qu'ils ne fussent toujours mariés entr'eux, ils auroient produit à la fin une race blanche plûtôt qu'une race de Négres (e). L'impossibilité de donner plus de vrai-semblance à d'autres explications, semble justifier ceux qui sans manquer de respect ni de foi pour les saintes Ecritures, ont cru que les Blancs & les Négres doivent être sortis de différentes sources. Atkins embrasse ouvertement (f) ces te opinion. Mais la difficulté est de sçavoir au fond si elle peut s'accorder avec le récit de Moyfe, qui fait sortir nettement tous les Flommes d'une même fouche. Labat, ne répand pas beaucoup de jour fur la question, en nous apprenant (g) que suivant la tradition des Négres, Noé avoit tros fils, l'un blanc, l'autre bazané, le troisième noir; & qu'ils eurent chacun une femme de leur couleur. [Cette supposition expliqueroit fort bien pourquo les trois postérités sont différentes; mais elle nous laisse dans le même embarra fur la différence des trois pères.

QUELQUE parti qu'on prenne, il faut admettre que la différence des conleurs vient de celle des (b) fens ou du tissu des tégumens du corps. Le Dec teur Pecblin prétend que la noirceur dans les Négres, ne vient pas de la pequi même, mais de l'épiderme. Il s'appuye sur ses propres observations, qui se trouvent confirmées par celles de Riolan. [C'est dit Labat, donner la diffic culté même, pour son explication.] Cependant l'Académie Royale des Sciences de Paris, croit avoir découvert que cette couleur n'est ni dans la peau ni dans la chair, & qu'elle est dans un petit réticule, composé de fibres extrémement douces & délicates, qui se trouve placé entre l'épiderme & la peau: réticule, qui est blanc dans les Blancs, & noir dans les Négres. L'Acadé mie avoue que ce réticule noir ne paroît pas à la plante des pieds d'un Né gre, ni à la paulme de ses mains, & que ces deux parties sont blanches dans tous les Négres. Mais la question n'est pas dans quelle partie la noirceur

(c) Genes. IV. 15. Ibid. IX. 25.
(d) On plates, l'effet de la punition: il y

a dans l'Anglois, la Couleur coupable. R. d. E. (e) Angl. Dans l'impossibilité d'expliquer autrement cette différence de couleur, divers Auteurs n'ont pas fait scrupule de soûtenir que les Noirs & les Blancs doivent être issus de tiges différentes. Atkins est dans cette pensée. Après avoir étalé les difficultés qui missent de ce Phénomene, il ajoûte, que quoi-que ce foit-la une bérésie, il est persuadé que les premiers Peres des Noirs & des Biancs, ne furent point les mêmes. Avec sa permission, ce n'eit point-là une si petite bérésie; elle est au-contraire, très-grande, puis qu'une telle doctrine est incompatible avec celle de Moï-

fe, qui ne reconnoit qu'un premier homma Deux ne suffirolent même point; car si vous donnez aux Noirs une tige à part, pourquoi refuseriez-vous la même distinction aux Poples de chaque couleur particulière? Quolqu'il en foit, les Negres ont aussi leur Systeme là-dessus; leurs Marbuts, dit Labat, ayan une tradition suivant laquelle &c. On voitpu les libertés que le Traducteur a prifes fut cel endroit, qu'il ne se fait pas une affaire de la petite héréfic de matter Atkins : mais qu'il n'en a pas moins de foi pour l'Ecriture R. d. E.

(f) Voyage de Guinée par Atkins, pag. 39 (g) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 248 (b) Angl. des fucs, ou des liqueurs. R. d. E.

trouve, fe de la dans les

OC

LABI tions, q Indes Oc

1. IL

par quelo

a-fait bla II. Que mal. On de foible

III. Qi n'étoit pe ladic.

IV. Q ceux des cercle noi V. Ou

greffe blan plusicurs e QUEL

fent établis REVER

L'HABI ple, & pr hommes co coton bleu larges; ma faire de lei par derrier écartées el fous les pie fus du talo corps char droite.]

des fléches. LES fen coton, qui supérieure ( peignent le quefois néa des épaules

> i) Ibid. p k) Voyez (1) Angl. (

Les uns ar le faire ction pro-Auteur, 12

ent l'effet fi l'on ne curs desjours made qu'une nblance i sect ni de s doivent (f) cer-

t s'accornmes d'uquestion, avoit trou hacun une ourquo. ks embarra

e des cou-. Le Docde la peau ns, qui fe er la diffie des Scienla peau ni ores extre & la peau L'Acadé d'un Né nches dans poirceur R

trouve, mier homma car fi vom rt, pourquoi on aux Perlière ? Quoi Ili leur Syfth Labat, ayau On voit prites fur co affaire de la r l'Ecriture

kins, pag. 39 II. pag 268. leurs, R. d. E. trouve, ni si le réticule des Négres est noir. Ce qu'on cherche, c'est la caufe de la noirceur, & pourquoi ce réticule seroit noir dans les Négres & blunc dans les Blancs.

LABAT, fans prendre aucun parti, propose seulement quelques Observations, qu'il a faites lui-même sur cette matière, pendant qu'il demouroit aux Indes Occidentales (1).

1. Le affare que fi les Négres se brûlent [en faifant bouillir le Rum, ou ] par quelque autre accident, la peau qui leur renaît aux parties brûlées est toutà fait blanche. Que devient alors le réticule?

II. Que les Negres, dans leurs maladies, perdent entièrement leur couleur, & deviennent pâles, à proportion de la violence & de la longueur du mal. On en a vù d'une telle pâleur, qu'à peine les distinguoit-on d'un Blanc de foible compléxion.

III. Que le corps des Négres, après leur mort, devient plus noir qu'il n'étoit pendant leur vie, quoiqu'il ait été fort pâle dans le cours de la ma-

IV. Que les enfans des Négres, en naissant, sont de la même couleur que ceax des Blancs, à l'exception des parties naturelles qu'ils ont noires, & d'un cercle noir à la racine des ongles.

V. Que dans l'Iste de Bissao, ou Bissaux, en Afrique, on a vû une Négreffie blanche, née de parens noirs (k), mariée à un Négre de qui elle cût plutieurs entans noirs.

QUELQUE S-UNES de ces Observations détruisant ce que les autres paroisfent établir, on conçoit que Labat n'en a pû prendre droit de décider la question.

REVENONS à notre récit. L'HABILLEMENT populaire, dans cette partie de l'Afrique, est fort simple, & presque le même pour toutes les Nations. Suivant Johson, celui des hommes confifte dans une chemife & des hautes-chausses. La chemife est de coton bleu ou blanc. Elle tombe jusqu'aux genoux. Les manches en sont fort larges; mais ils les relèvent fur leurs épaules, lorfqu'ils ont quelque usage à faire de leurs bras. Leurs hautes-chausses sont ramassées, comme un coussin. par derrière, & (1) au long des cuiffes; [ce qui leur fait tenir les jambes écartées en marchant.] Ils ont les jambes nues. Pour chaussure, ils portent fous les pieds une semelle de cuir, boutonnée autour du gros orteil, & au-defsus du talon. Par dessus ces habits, ils ont la tête, les membres, & tout le corps chargés de Grifgris. Ils portent communément une épée sur l'épaule droite.] D'autres, une zagaye, longue de trois pieds, & d'autres un arc & des fléches. Mais ils ont tous un couteau, attaché au côté (m).

Les femmes n'ont, pour tout habillement, qu'un pagne ou une piéce de coton, qui les couvre depuis la ceinture jusqu'aux genoux. Toute la partie supérieure du corps est nue; mais, pour l'ornement, elles se marquent & se peignent le dos de diverses couleurs [ & en façon d'étofe damassée. ] Quelque lois néanmoins, elles se passent (n) une autre pièce de coton autour des épaules.

D'AUTRES

1. 7. 1. 16 1.99

i) Ibid. pag. 260. & fuiv. k) Voyez ci-dessus l'article de Brue.

(1) Angi. au tour des chilles. R. d. E.

(m) Jobson, ubi sup. pag. 49.

Branch and a state of the State

COULSUS DES NEORES.

HABILLE-MENT DES NEGRES.

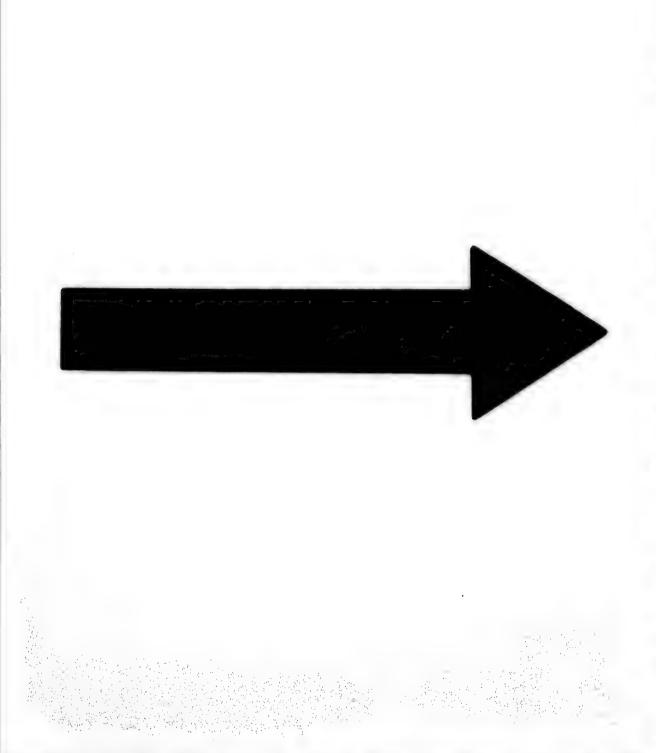

MIO HERE REPORTED IN THE PARTY OF THE PARTY

MILO WE RE RES

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE SERVICE OF THE SERVICE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STOUR STATE OF THE STATE OF THE

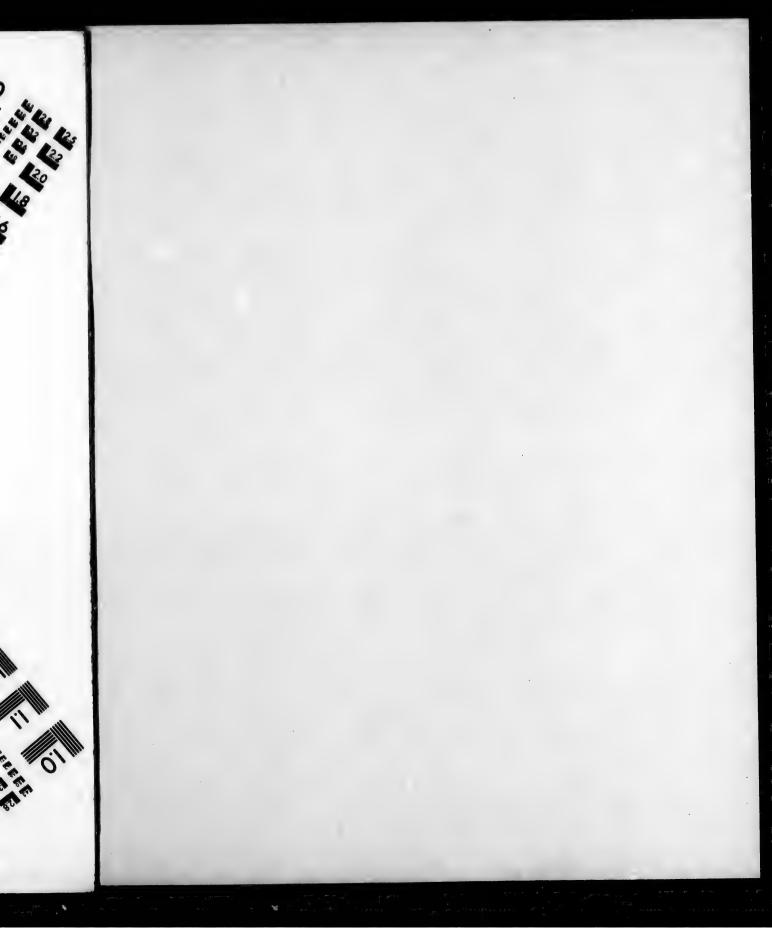

HABILLE-MENT DES NEGRES.

D'AUTRES Voyageurs font la même peinture de l'habillement des Négres. avec très-peu de différence. Le Maire dit que les pauvres n'ont qu'une pièce de coton d'un demi-pied de largeur, pour couvrir seulement seur nudité; que cette piéce est soûtenue par une corde, qui leur sert de ceinture; & qu'ils la laissent pendre devant & derrière, comme un ornement dont ils se croyent fort parés(o); que la chemise (p) ou la robe de coton, qui est en usage parmi les gens de qualité, est de plutieurs couleurs, & de la forme d'une (q) robe de Cordelier, avec des manches fort longues & fort larges; que n'étant pas plissée autour (r) du cou, elle n'a qu'un trou pour y passer la tête, comme les chemises des semmes en Europe; qu'elle ne descend que vers le milieu des (s) cuisses; que les hautes-chausses sont de la même étofe; & tombent depuis la ceinture jusqu'aux genoux; mais qu'étant larges de cinq ou six aunes, elles ont l'air d'une juppe de femme [qu'on auroit cousue par le bas, & où p l'on n'auroit laissé que deux trous pour y passer les jambes; & que plus el. les sont grandes, (t) plus elles sont d'honneur à celui qui les porte. Barbot dit qu'elles se nomment Juba, & que l'étofe en est épaisse. Les Négres s'en servent particulièrement en hiver. Dans le tems de la chaleur, ils n'ont qu'une chemise de simple toile, avec un petit bonnet de cuir ou d'ozier, étroit en bas & large au sommet. Jannequin ajoûte (v) qu'ils portent un couteau suspendu au cou, & leur zagaye sur l'épaule.

Sulvant le même Ecrivain, leur bonnet, tel qu'on vient de le décrire, ressemble au capuchon d'un Jacobin. Le peuple marche pieds nuds; mais les personnes de qualité ont des sandales de cuir, de la forme de nos semelles de souliers, attachées au gros orteil avec une courroie, [ à la manière des Anciens] quoique leurs cheveux soient courts, ils les ornent assez agréablement de Grisgris, de brins d'argent, de cuivre, de corail, &c. Ils ont aux oreilles des pendans d'étain, d'argent, & de cuivre. Ceux qui descendent d'une race

servile, n'ont pas la liberté de porter leurs cheveux.

Les femmes & les filles sont nues de la ceinture jusqu'à la tête, à moiss que le froid ne les oblige de se couvrir. Le reste du corps est couvert d'un pagne, qui est de toile ou d'étose de coton, de la grandeur de nos serviettes d'Europe, & qui leur descend jusqu'au molet. Elles se parent la tête de corail & d'autres bagatelles éclatantes, & leurs cheveux sont rangés avec assez d'art pour former une espèce de coeffure d'un demi-pied de hauteur. Les plus hautes passent pour les plus belles. Les hommes & les semmes ont les jambes & les bras ornés de corail, d'or, & de verre, suivant leur rangé leur richesse. Mais jusqu'à l'âge d'onze ou douze ans, les garçons & les silles sont entièrement nuds (x).

SUIVANT Barbot, le peuple des deux séxes n'a qu'un mauvais sambeau d'étofe pour se couvrir vers la ceinture. Quelques-uns l'attachent à leur ceinture avec un cordon de cuir, le laissant pendre par devant. D'autres joignent ensemble deux ou trois sambeaux de coton, qu'ils sont passer sur leurs épassement.

(p) Le Maire pag. 131. (p) Barbot dit que ces étofes font rayées de différentes couleurs.

(r) Barbot dit que les unes sont plissées

& que d'autres ne le font pas.

(s) Barbot les fait descendre jusqu'aux \*

lons.
(t) Le Maire, pag. 133.
(v) Jannequin, pag. 96.

(v) Jannequin, pag. 96. (x) Le Maire, pag. 135,

les & fo vont to tofe aut Elles re rail, d'

plaifir à

C

de paffe
A l'ég
qu'une fo
Négres l'
nent foin
maris. L
[en font
ment mie
ou à la p
nière de
verre, de
me bien e

té. Jobfo
à ceux
régime.
le du ded
cordial,
ajoute-il,
vie qu'il i
LES N

& la régu

quefois de composée liqueurs sacheter (a plus réser lévres, à met au-de de Palmie bier(e); qu kuskus, a leurs Vac animaux e tiaux, ex dinaires.

(y) Jann (z) Moo (a) Gold (b) Ang pour la fant

pour la fant après que R. d. E. (c) Barbe

IV. Par

<sup>(1)</sup> Jannequin dit, pag. 36, que la forme est celle d'un surplis de Diacre.

es Négrez. une piéce ur nudité; e; & qu'ils se croyent fage parmi e (q) robe n'étant pas te, comme

rs le milieu & tombent ou fix aubas, & oup que plus elrte. Barbot Végres s'en n'ont qu'uzier, étroit un couteau

le décrire, s; mais les femelles de es Anciens. blement de aux oreilles t d'une race

e, à moins ouvert d'un os ferviettes t la tête de rangés avec de hauteur. femmes out leur rang& les filles

lambeau d'eà leur ceinres joignent leurs épau-

e julqu'aux 🗱

les & fous leurs bras, en ramenant les deux pointes par devant. Les enfans HARILLEMENT vont tout-à-fait nuds. Les femmes & les filles ne portent qu'une piéce d'étofe autour de la ceinture, & une autre pièce sur la tête en forme de voile. Elles relèvent [ & entortillent ] leurs cheveux, & les ornent de brins de corail, d'or & de verre. Quelques-unes portent une forte de coeffe ( y ).

Moore observe que les deux séxes, mais sur-tout les semmes, prennent plaisir à porter un paquet de petites clefs à leur ceinture, par la seule vanité

de passer pour riches (z).

A l'égard de la diéte, Jobson nous apprend (a) que le Peuple ne mange ALIMENS DES qu'une fois le jour, après le coucher du Soleil. Les alimens ordinaires des Négres sont du ris ou quelque autre grain, & des racines. Les semmes prennent soin de faire bouilsir le ris dans l'eau, & le présentent chaud à leurs maris. Leur vaisselle est une gourde. Ils prennent leurs mets avec les doigts, en font une balle ] & se jettent le morceau dans la bouche. La plûpart aiment mieux se borner à cette simple nourriture, que de se fatiguer à la chasse ou à la pêche. A la vérité ils élèvent de la volaille, & n'ignorent pas la manière de faire des chapons; mais ils en font des échanges pour des coliers de verre, du fer & d'autres marchandises qui leur conviennent. C'est une maxime bien établie parmi eux, (b) que la tempérance dans l'usage des alimens & la régularité à manger après le tems de la chaleur, servent beaucoup à la santé. Jobson, persuadé par leur éxemple, conseille aux Anglois [ c'est-à-dire à ceux qui négocient ou qui voyagent dans ce pays-la, ] le même régime. [Son raisonnement est, que la chaleur extérieure attire au dehors celle du dedans, ce qui laisse l'estomac dans une langueur, où il a plus besoin de cordial, qu'il n'est capable de digérer de la nourriture; aussi éprouve-t'on, ajoute-il, qu'au milieu du jour, on peut boire, dans ce pays-la, plus d'eau-devie qu'il n'en faudroit en Angleterre, pour vous mettre le corps tout en feu. I

LES Négres ne boivent ordinairement que de l'eau, quoiqu'ils usent quelquefois de vin de Palmier, & d'une forte de bierre, qu'ils appellent bullo. composée des grains du Pays. Mais ils ont une passion si ardente pour les liqueurs fortes des Européens, qu'ils vendent jusqu'à leurs habits pour en acheter (c). L'éxemple des hommes n'empêche pas que les femmes ne soient plus réservées, & ne les autorise pas même à toucher l'eau-de-vie de leurs sévres, à l'exception de quelques favorites des Princes, que seur situation met au-dessus de l'usage. Le Maire dit que la boisson des Négres est du vin de Palmier, & de l'eau, telle qu'ils la trouvent dans le premier (d) bourbier(e); que leur diéte est simple, & consiste principalement dans le sanglet & le kuskus, aliment composé de millet (f); dans le lait de leurs Chévres & de leurs Vaches, auquel ils joignent de la Volaille, du Poisson, & la chair des animaux qu'ils prennent quelquefois à la chasse; qu'ils tuent rarement leurs Bestiaux, excepté à certains jours de fête (g), & dans d'autres occasions extraor-

dinaires.

(y) Jannequin, pag. 96. (z) Moore, pag. 116. (a) Gold. Trad. pag. 38. & fuiv.

(b) Angl. que c'est un bon préservatif pour la santé, de manger moins souvent, & après que la chaleur du jour est passée.

(c) Barbot, pag. 35. 1 2 2 IV. Part.

(d) Le Maire pag. 139. 🍅 (e) [ i.es Marbuts mêlent du miel dans leur

(f) Angl. composé de millet, & de lait, bouilli avec de la volaille, quelques fois du poisson, & de la venaison; Car ils tuent rarement &c. R. d. E.

(g) Jobion, ubi fup. pag. 38. & fuiv.

ALTERNS DES NEGRES. Les femmes commencent dès la pointe du jour à faire leur fanglet, parce qu'il demande six heures de préparation. Cet ouvrage employe deux ou trois personnes. On le pile d'abord dans un mortier de bois, [faute dep moulin : Quand il a perdu son écorce, ] on le nettoye dans une espèce de van, qui est fait de seuilles de Palmier; après quoi il ne reste qu'à le saire bouillir avec du lait, ou du beurre; ou dans l'eau avec de la chair, & quel quesois avec du poisson sec (h).

(i) Le kuskus, qui est le meilleur aliment des Négres, se nettoye & se bat d'abord avec beaucoup de soin. On le pastrit dans l'eau pour en saire une pâte, qu'on divise en plusieurs petits pelotons. Ensuite on les met dans une passoire, sur un pot où l'on a fait cuire la viande pour leur en faire re cevoir la vapeur. Ce ragost est assez agréable, lorsqu'il est préparé avec soin,

& qu'il n'y reste pas de sable; ce qui arrive fort rarement.

Lors que les Négres vont à la guerre, ils prennent avec eux un petit fac, long d'un pied, & de la groffeur du bras, qu'ils remplissent de kuskus préparé. C'est l'office journalier des semmes. [s'il falloit que celles de France, dit Le Maire, prissent tant de peine pour leurs Maris, ils passeroient, souvent, mal leur tems.] Les heures ordinaires de leurs repas sont le milieu du jour & le soir. Ils mangent mal-proprement, couchés par terre, [sans nape, fans vaisselle, ] & sans autre secours pour prendre leurs alimens, que les doigts & les mains, qu'ils remplissent d'une manière fort dégostante. Les Rois n'ont pas de meilleurs principes de civilité. Cependant ils mangent ordinairement seuls, on du moins ils n'admettent à leur table que le grand (t) Marbut, & rarement les Seigneurs. Jamais ils n'accordent aux Blancs la permission de les voir manger, ce que l'Auteur attribue à la consusion qu'ils ressentent eux-mêmes de leur grofsièreté & de leur misère (1).

Dans le Peuple, tous les Négres d'une même famille mangent ensemble. Leur premier mêts est le kuskus. Ils passent ensuite à la chair, qu'ils déclirent avec les doigts; & (m) lorsqu'ils sont rassaisés, ils remettent dans le plat, pour une autre occasion, tout ce qui leur reste entre les mains. Maisils ne se servent que de la main droite pour porter leurs morceaux à la bouche. L'autre main étant destinée au travail, ils regardent comme une indécense

(n) de s'en toucher la bouche ou le visage.

JANNEQUIN fait une peinture fort bizarre de la manière (0) dont ils se diffossent pour leur repas. On couvre la terre d'une natte, qui leur set de table. On y place le kuskus & les autres mêts, (p) dans des gourdes, os des plats de bois. (q) Chacun s'approche, & se couche de niveau avec la table. Les mains & les doigts commencent alors leur éxercice. Tout est avidement déchiré; & l'avidité étant la même à manger, ils se jettent les morceaux dans le gozier, plûtôt qu'ils ne les portent à la bouche. Cependant

(b) Le Maire, pag. 136.

(i) Jobson, pag. 61. R. d. T.
(k) Les Marbuts affectent alors de ne boi-

re que de l'eau, môlée de miel.
(1) ils ont commencé à revenir de ce dernier usage, R. d. E.

(m) Angl. Et quand ils l'ont un peu rongée, ils la remettent dans le plat, pour un

autre [qui en voudra]. R. d. E.

(n) Angl. De s'en servir pour manges. R. d. E.

(a) Le Maire, pag. 180.

(p) Jannequin, pag. 87.
(q) Angl. Ils mettent ce mêts en pièces, avec les doigts, & se jettent les morceaux dans la bouche. R. d. E.

dant il manger les Nég les dégé font av manger leurs be Time ils d'appar leur fai c'est qu Ils n'ont cuits au lorfqu'il comme du Pilea & le mi Ils y pi ni l'ufag les Euro aujourd

bestiaux & veulent le faire bonn dre. R. d.

moignag affez d'un Ations.]] avec une participa quels il d Seigneur quelques quelques thon de fa

(a) Ang
fille; avant
mais de l'av
(b) Ang
& malgré fa

ettoye & fe ur en faire s met dans en faire reé avec foin,

kuskus prede France, p t, fouvent, ieu du jour fans nape, p ns, que les tante. Les nangent ore grand (k) lancs la perqu'ils ressen-

nt ensemble, qu'ils déchitent dans le ins. Maisils à la bouche, le indécence

dont ils se leur sert de gourdes, ou eau avec la :. Tout est je jettent les le. Cependans

pour manger.

êts en piéces, les morceaux d'dant il ajoûte que les Grands [& les riches même ceux du commun ] mangent avec plus de propreté, & se font mieux servir. En général, les Négres ont l'estomac excellent; il n'y a point d'animaux dont la chair les dégoûte ou les incommode. Ils ne la trouvent point à leur gré, s'ils ne sont avertis par l'odeur, qu'elle est à demi-pourrie. C'est dans cet état qu'ils mangent celle des Eléphans & des Crocodiles. Au contraire, ils ne tuent leurs bestiaux & leur volaille qu'au moment qu'il faut l'apprêter; (r) & com-Heme ils ne la trouvent pas moins bonne dans cette fraîcheur, [il y a beaucoup d'apparence qu'ils sont indifférens pour le goût, & que la seule raison qui leur fait manger la chair des Crocodiles & des Eléphans dans un autre état, c'est qu'étant fort dure, ils auroient peine à l'avaler lorsqu'elle est fraîche.] Ils n'ont pas proprement de pain. Ils mangent leurs différentes fortes de grains cuits au lait ou à l'eau. Le plus grand usage qu'ils fassent du bled d'Inde, est lorsqu'il est verd. Ils le sont rôtir sur les charbons dans les épics, & l'avalent comme des pois verds. (s) Leur ris, ils l'employent ordinairement à faire du Pileau, suivant l'usage des Turcs. [Ils mettent en farine le bled de Guinée & le mansaroke, qui est le petit bled d'Inde, en le pilant dans des mortiers. Ils y pilent quelquefois aussi le gros bled d'Inde & le ris.] Enfin ils n'avoient ni l'usage du pain, ni celui (1) de la pâtisserie; mais en se familiarisant avec les Européens, leurs femmes ont appris d'eux l'art d'en faire, & le pratiquent aujourd'hui avec succès (v).

cr) Angl. Quand même ils ne tuent leurs bestiaux & leurs volailles qu'au moment qu'ils veulent les apprêter, ils ne laissent pas d'en faire bonne chère, & de la trouver assez tendre. R. d. E.

(x) Angl. Ils font d'ordinaire bouillir leur ris; c'est comme le Pillau des Turcs. R. d. E. (t) Angl. Ni celui des gâteaux. R. d. E. (v) Labat, Vol. IV. pag. 164, & Moore, pag. 32.

J. I.

#### Mariages & Funérailles des Négres.

N trouve beaucoup de variété dans les Voyageurs, sur la sorme du mariage des Négres; mais il faut l'attribuer moins à l'incertitude des témoignages, qu'à l'inconstance des usages mêmes, qui ne sont pas établis avec assez d'uniformité pour ne pas recevoir quantité de changemens & d'altérations.] Jobson nous apprend (a) [que tout Négre est en droit de contracter avec une fille qui est en âge d'être mariée, mais que ce n'est jamais sans la participation & même sans le consentement des parens,] entre les mains desquels il doit déposer le douaire dont on est convenu. Le Roi, ou le principal Seigneur du Canton, [en qualité de Tuteur général des jeunes filles,] tire aussi quelques droits pour la ratification du Traité. Alors, le mari accompagné de quelques amis de son âge, s'approche le soir, au clair de la Lune, de la maition desa femme, (b) & [cherche le moyen de l'enlever. Il y réussit toûjours, malgré

(a) Angl. Que le garçon contraîte avec la fille; avant qu'elle foit en âge d'être mariée, mais de l'aveu des Parens.

(b) Angl. d'où on l'enlève comme par force & maigré sa résistance & ses cris. Elle est se-

condée par ceux de toutes les jeunes filles de la Ville, les jeunes hommes feignent auffi de la fecourir: Enfin l'Epoux & fes amis l'emportent en triomphe dans la maifon du premier.

Alimens des Négata

MARTAGES DES NEGRES. malgré sa résistance & ses cris. Elle est secondée néanmoins par toutes les jeunes filles du (c) Village ou de la Ville. L'air retentit de leurs gémissement Mais comme c'est un simple usage, qui n'a rien de plus sérieux, que les ef. forts des jeunes-gens, pour s'opposer au ravisseur, cette comédie se termine toûjours par une heureuse chûte de la jeune semme entre les bras de son mari. Elle demeure quelque tems enfermée dans sa maison; & plusieurs mois après, elle ne fort jamais fans un voile, qui doit lui couvrir toute la tête, à l'exception d'un œil. Son douaire est réservé pour le cas où elle survivroit à fon mari, parce que l'usage oblige les veuves, qui se remarient, (d) d'a cheter un homme, comme elles ont été achetées pour leur premier mariage.

Moore affire qu'un père marie quelquefois sa fille aussi-tôt qu'elle est née. & que les parens ne peuvent jamais rompre cet engagement. La fille même n'est pas libre de prendre un autre mari fans le confentement du premier; mais l'homme a la liberté de disposer autrement de lui-même. Les filles sont mariées généralement fort jeunes. Avant qu'elles ayent quitté la maison paternelle, le mari doit donner aux parens de sa femme deux Vaches, deux barres de fer, & deux cens noix de Kola. Le même Voyageur observe qu'en prenant sa femme, un mari est obligé de faire une sête à laquelle tous les Habitans du même lieu peuvent affilter sans invitation. Elle dure trois ou quatre jours. [ Mais ceux qui s'y trouvent, sans être invités, doivent sournir aura frais, par les présens qu'ils font au mari.] La jeune semme est portée de la maison de son père à celle de son mari sur les épaules de plusieurs hommes, la tête & le visage couverts d'un voile, qu'elle doit garder jusqu'après la confommation du mariage (e); [pendant laquelle, les gens de la noce dant sent, chantent, battent la caisse & sont des décharges de leurs susils.]

Sulvant Labat, lorsqu'un jeune Négre du Sénégal a jetté les yeux (f) sur une maîtresse, il s'adresse au père & à la mère pour solliciter leur confentement; ou si la fille est orpheline, il fait sa demande aux plus proche parens. Comme les patties sont ordinairement d'accord avant que de s'affembler, le marché passe pour conclu lorsque l'Amant a fait au père les présent établis par l'usage. Ils consistent dans quelques bestiaux, quelques étoses de coton, des coliers de verre & de l'eau-de-vie. Ce devoir n'est pas plûtôt rempli, que la jeune femme est conduite à son mari. Il lui offre la main, pour la recevoir dans sa maison; mais il lui ordonne immédiatement d'allet chercher de l'eau, du bois & les autres nécessités du ménage. Elle obéit respectueusement. Le mari se met à souper. Elle ne soupe qu'après lui; & de meurant en filence, elle attend fon ordre pour l'aller trouver au lit.

Le douaire, suivant un autre Voyageur (g), consiste en quelques (b) [Veaux] qui doivent être donnés au père, & qui ne surpassent jamais le nom ! bre de cinq. (i) [L'éxécution de cette Loi faisant toute l'essence du mariage,] le mari & la femme se mettent sur le champ au lit. Si la femme est garantie vierge, avantage fort rare dans ce Pays, on couvre le lit d'un drap de co-

ton bla de l'affe fon des plaifirs. obligé, Cette d mariago leurs le rer fen autre ; č

JANN & qu'il f avec d'a la nuit Si les m en droit greffes e que de fe

Suiva fions à c ou trois content o fer un g Europe, ble. Lei qualité

Tous femmes of jouisse des Du tems de Handw fans ceffe pénibles, avec leur d'ailleurs quelques n iont que d chement c qui régne banes. E vont le fal

<sup>(</sup>e) Voyez ci-dessus la Relation de JobBen Salomon

<sup>(</sup>d) Jobson, ubi fup. pag. 53, & 56. (e) Moore, pag. 131. (f) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 299. (g) Le Maire, pag. 151. 152.

<sup>(</sup>b) Angl. quelques jeunes boufs, R. d. E.
(i) Angl. Le marché fait, ils couchenteme femble fans autre cérémonie. Le comme aille prin c'est le consentement réciproque qui fait l'éssent du mariage & millement les articles du contradi

<sup>(</sup>k) Angl. norée pour co (1) Barbo

<sup>(</sup>m) lann (n) Moon

Barho (R) Angl.

deux bar-

s.]
s yeux (f)
r leur conus proche
de s'affemles préfens
s étofes de
pas plûtôt
e la main,
nent d'allet
e obéit reflui; & de-

it.
ielques (b)
ais le nomu mariage,]
est garantie
drap de co-

œufs. R. d. E. ls Couchent en comme ailleys, if fais l'effence ils, du contradi ton blanc, & les marques sanglantes de la virginité sont exposées aux yeux de l'assemblée. Ensuite on porte le drap en procession dans toute la Ville, au son des Instrumens, qui sont retentir les louanges de la jeune semme & ses plaisirs. Mais si la virginité ne se déclare pas par des preuves, le père est obligé, sur la demande du mari, de reprendre sa fille & de rendre les Veaux. Cette disgrace est rare, parce qu'on prend soin d'éxaminer la fille avant le mariage, & qu'elle n'est demandée qu'après une parfaite conviction. (k) D'ailleurs le malheur d'une sille n'est jamais irrréparable. Si elle ne peut demeurer semme de celui qui l'avoit épousée, elle devient la concubine d'un autre; & le père est tos jours sûr de trouver des marchands qui la recherchent.

JANNE QUIN rapporte qu'un mari reçoit sa femme nue des mains du père, & qu'il se rend avec elle devant un Marbut, qui leur fait avaler un peu de sable, avec d'autres cérémonies, & qui leur ordonne de consommer le mariage dans la nuit suivante. La mariée se couche sur une peau de Bouc blanc (1). Si les marques de sa virginité ne paroissent pas le lendemain, le mari est en droit de la répudier sur le champ. Jannequin ajoûte que les jeunes Négresses ont tant de réserve sur cet article, qu'elles perdroient plûtôt la vie que de se laisser corrompre avant le mariage (m).

[Suivant Moore,] les Négres de la Gambra sont plus portés dans ces occafions à cacher leur disgrace qu'à la publier (n). Une fille, après avoir eu deux
ou trois enfans, n'en passe pas moins pour vierge; ou du moins le mari paroît
content de son sort, parce qu'il ne pourroit faire éclater ses plaintes sans causer un grand scandale. Barbot observe (o), [qu'en Afrique comme en
Europe, les goûts sont sort partagés sur ce qui rend une semme aimable.] Les uns veulent des vierges. D'autres comptent (p) pour zien cette
qualité

Tous les Voyageurs conviennent qu'un Négre peut prendre autant de femmes qu'il est capable d'en nourrir; mais qu'il n'y en a qu'une (q) qui jouisse des priviléges du (r) mariage, & qui ne s'éloigne jamais du mari. Du tems de Jobson, les Anglois donnoient à ces véritables épouses le nom de Handwifes, c'est-à-dire, femmes de la main, parce qu'ils les trouvoient sans cesse à côté de leurs maris. Elles sont dispensées de plusieurs travaux pénibles, qui sont le partage des autres. Cependant elles ne mangent ni avec leurs maris, ni dans leur présence, [mais dans une autre cabane; d'ailleurs vous ne voyez jamais ces maris jouer avec elles, ou leur donner quelques marques de tendresse; beaucoup moins aux autres semmes, qui ne sont que des concubines, & pour qui ils ne montrent point de véritable attachement conjugal.] Jobson parle avec étonnement de la bonne intelligence qui régne entre toutes ces semmes. Elles se retirent le soir dans leurs cabanes. Elles y attendent l'ordre de leur mari commun; & le matin, elles vont le saluer à genoux, en mettant la main sur sa cuisse (s).

MOORE

MARTACES

DES NEGRES.

(1) Barbot dit, un drap blanc. pag. 35.

(a) Bashot, pag. 35.
(k) Angl. d'autres n'y regardent pas de fi

près. R. d. El

(s) Jobson pag. 51.

<sup>(</sup>k) Angl. La fille rendue n'est pas déshonorée pour cela. Si elle ne peut être semme &c.

<sup>(</sup>m) Jannequin, pag. 131. (n) Moore, pag. 132.

<sup>(</sup>q) A Cap de Monte, suivant Barbot, pag: rr7, la principale femme est nommée Mekilmab.

<sup>(</sup>r) Angl. de femme légitime. R. d. E.

MARTAGES DES NEGRES.

Moore affire que plusieurs Négres ont jusqu'à cent semmes. Il connois. foit un affez gros Village, près de Bruko, qui n'étoit composé que de femmes, des enfans, & des Esclaves d'un seul homme (1).

CE n'est pas sans raison que les Rois Négres & les Grands, qui ont pluficurs maifons, tiennent leurs femmes féparées: comme ils changent fouvent de résidence, ils (v) ne trouveroient jamais une habitation prête à les rece

voir avec une fuite si nombreuse.

Quoique la condition des femmes soit égale par rapport au mari, c'est néanmoins la première mariée, du moins lorsqu'elle a des enfans, (x) qui passe pour la Maîtresse, & qui conserve effectivement une certaine supério rité sur les autres. Barbot confirme cette remarque. Il ajoûte même qu'un Roi, lorsqu'il commence à s'ennuyer de sa première semme, lui assigne des terres pour sa subsistance, des Esclaves, un logement convenable, & qu'il (y) en choisit une autre pour occuper la même place à la tête de son Serral

DANS le cas de l'adultère, les deux coupables, suivant Jobson, sont vendus pour l'Esclavage étranger, sans espérance d'être jamais rachetés. Cette punition est celle des plus grands crimes, car les supplices capitaux sont (a) rares parmi les Négres. (b) On prend soin que ces Esclaves soient vendus aux Portugais, parce qu'on est sur alors qu'ils seront transportés au-delà des Mers (c).

BARBOT observe que la jalousie est une passion fort vive parmi les Negres. S'ils furprennent une femme dans l'acte ouvert de l'infidelité, ils tuent l'adultère, & répudient la femme. Elle retourne chez ses parens, qui som obligés de la recevoir, & de restituer les (d) présens du mari. Dans plusieurs Cantons néanmoins, ils poussent (e) l'indifférence jusqu'à souffir qu'on couche avec leurs femmes. La femme de Lali, un des principaux Officiers du Damel, ayant donné sujet à son mari de soupconner sa fidelle té, il auroit pû se faire justice de ses propres mains; mais elle étoit d'une si haute naissance, que par considération pour sa famille, il prit le parti de porter ses plaintes au Roi. L'accusation sut trouvée juste, & le Damel vendit la coupable au Directeur François. Ses parens la rache tèrent secrétement; mais ils la firent aussi-tôt passer dans un autre Royalme (f).

MOORE affilre auffi que le mari d'une femme adultère est en droit dels vendre pour l'Esclavage, ou de la chasser sans aucune indulgence, avec tous les enfans qu'il a d'elle. Entre les enfans, il est libre de retenir ceux qui font affez grands pour lui rendre quelque service; & dans la suite il peut rappeller les autres, à mesure qu'ils deviennent capables de lui être utiles. Mais si sa femme est enceinte dans le tems du crime, il est obligé, pour la

vendre ou la répudier, d'attendre qu'elle soit délivrée (g).

(1) Moore, pag. 133. v) Angl. Ils peuvent avoir par-tout, une

famille prête à les recevoir. R. d. E.

(x) Labat, Afrique Occidentale, pag. 30.

(y) Angl. Rt qu'il en tire une autre de son serrail. R. d. E.
(z) Barbot, pag. 36.
(a) Angl. sont sans exemple, R. d. E.

(b) Angl. Le fort des criminels est d'êtte transportés & vendus en Amérique par les Por tugais. R. d. E.

(c) Jobson, ubi sup. pag. 53. (d) Barbot, ibid.

(e) Ibid. pag. 17. Labat, ubi fup. Vol. IV. pag. 190.

(g) Moore, pag. 133.

M que la leurs i Comp deffus les rer rent q

I.E. galant dant el payées. ont, d & l'air comme

LES

ment e

la cultu coton, prendre des Rég. que les leurs fer pipe & ge, un i Jumbo, dit-il, ét mander femme, pour fon tuant ce Seigneur donner, ENTR

buts (q). (r) L paroîtroit jettent pa

la liberté

qui avoit

(b) Le N
(i) Janno
(k) Angl
c'est quand

par ld R. d (1) Barbo

(m) Le I (n) Barb (a) Jobso , font ven-

tés. Cette nt (a) rares aux Portu-Aers (c). les Négres. s tuent l'as, qui som Dans pluu'à foulfrir principaur ner fa fidelie étoit d'uorit le paruste, & le s la racheutre Royal-

droit dels avec tous ir ceux qui uite il peut être utiles. gé, pour la

MALGRE inels est d'être que par les Por-

, pag. 190.

MALGRÉ la rigueur de ces loix, la plûpart des Négres se trouvent honorés que les Blancs de quelque distinction daignent coucher avec leurs femmes. leurs fœurs & leurs filles. Ils les offrent fouvent aux principaux Officiers des Comptoirs. Le Maire (h), Jannequin (i), & d'autres Voyageurs rendent làdeffus le même témoignage. Barbot ajoûte seulement que ( k ) c'est l'intérêt qui les rend fi laches, & qu'il n'y a rien de facre qui les arrête, loriqu'ils espèrent quelque profit (1)

Le Maire raconte que leurs femmes ont beaucoup d'inclination pour la galanterie, & qu'elles sont passionnées pour les caresses des Blancs. Cependant elles ont le cœur mercenaire, & toutes leurs (m) faveurs doivent être payées. Mais Barbot ajoûte qu'elles se contentent d'un prix fort léger. Elles ont, dit-il, la taille belle, les yeux vifs, la couleur d'un noir fort brillant, & l'air extrémement lascif. Cette passion, qu'elles déguisent peu pour le commerce des Blancs, trouble fouvent la tranquillité des mariages (n).

Les travaux pénibles du ménage font le partage des femmes. Non-seulement elles préparent les alimens & les liqueurs, mais elles font chargées de la culture des grains & du tabac, de broyer le millet, de filer & de fécher le coton, de fabriquer les étofes, de fournir la maison d'eau & de bois, de prendre soin des Bestiaux; enfin de tout ce qui appartient à l'autre séxe dans des Régions mieux policées. Elles ne mangent jamais avec leurs maris. Tandis que les hommes passent le tems dans une conversation oisive; ce sont leurs femmes, qui veillent à les garantir des mouches, & qui leur fervent la pipe & le tabac. (0) Quoique cette subordination soit établie par un long usage, un mari ne néglige rien pour l'entretenir. Moore l'attribue au Mumbo Jumbo, épouvantail dont on donnera bien-tôt la description. Cet expédient. dit-il, étoit nécessaire dans un Pays où la pluralité des semmes semble demander qu'elles soient plus soûmises. Il observe qu'un mari fatigué d'une femme, a toûjours la liberté de s'en défaire, en perdant ce qu'il a donné pour son mariage; & qu'elle n'est pas moins libre de le quitter, en lui restituant ce qu'elle a reçu. Mais si le Roi fait présent d'une semme à quelque Seigneur de sa Cour, il n'y a pas de prétexte qui autorise le mari à l'abandonner, quoique le Prince ait toûjours droit de la reprendre (p).

Entre les Négres Mahométans, il y a des degrés de parenté qui ôtei la liberté de se marier. Un homme ne peut épouser deux sœurs. Le Damel, qui avoit viole cette Loi, reçut en secret la censure & les reproches des Mar-

(r) La facilité des femmes à se délivrer de leur fruit dans l'accouchement. paroîtroit incroyable si elle n'étoit attestée par tous les Voyageurs. Elles ne jettent pas un cri; elles ne poussent pas même un soupir. Après le travail.

b) Le Maire, pag. 161.

Occid. Vol. II. pag. 301.

MARIAGES DRS NEGRES.

jannequin, pag. 99.
 Angl. que s'ils n'en font pas scrupule, c'est quand ils peuvent gagner quelque chose, par là R. d. E.

<sup>1)</sup> Barbot, pag. 36. m) Le Maire, pag. 161.

n) Barbot, pag. 34. (a) Jobson, ubi sup. pag. 54. & Labat. Afr.

p) Moore, pag. 67. & 133. q) Labat, ubi fup. Vol. III. pag. 188. (r) Angi. les femmes font très fécondes. & si vous en exceptez les plus jeunes, elles ont rarement besoin du secours des autres, dans leurs couches. C'est une bassesse entre elles, de crier, & même de foupirer, dans le plus fort des douleurs. R. d. E.

EMPANS DES NEGRES.

vail, elles se lavent long-tems. L'enfant est lavé avec le même foin; [ & aprèslui avoir étendu & tiré les membres pour empêcher qu'ils ne se nouent, I on l'enveloppe dans un pagne, fans aucun lange qui le ferre, (1) dans l'opinion que cette contrainte n'est propre qu'à le rendre tortu ou difforme. Des le douzième ou le quinzième jour de sa naissance, la mère commence à le por ter fur fon dos, & ne le quitte jamais, (1) de quelque travail qu'elle soit occupée. On voit ordinairement fortir les femmes, le jour même, ou le lendemain de leur délivrance. L'enfant regoit son nom un mois après qu'il est né, avec la cérémonie de lui raser la tête & de la frotter d'huise (v), dans la présence de cinq ou six témoins. Les noms les plus communs sont pris des Mahométans. Ainsi les garçons s'appellent Omar, Guiab, Dimbi, Malin, &c. & les filles , Fatima , Alimata , Komba , Komegain , Warfel , Hengay , &c. Chaque jour au matin, l'enfant est lavé dans l'eau froide, & (x) frotte d'hui. le de Palmier. (y) Jusqu'au tems où la mère commence à le porter sur le dos, on le laisse ramper nud sur la terre, sans autre attention que celle de le nourrir. Ensuite il est enveloppé dans un pagne; & la mère s'en charge, pour ne le plus quitter un moment. On le lui attache entre les deux épaules. les jambes avancées sur le devant de chaque côté, sans que les éxercices les plus violens lui fassent perdre cette situation (z).

Le même Auteur, & plusieurs autres, attribuent leurs nez plats & la (4) forme de leur ventre à cette manière de les porter, qui les expose à heurter le nez contre le dos de leur mère, lorsqu'elle se leve ou qu'elle se baisse, & qui leur fait avancer le ventre pour reculer la tête. Moore reconnoît qu'il ne naissent point avec le nez plat; mais il prétend que si la mère aime lesner de cette forme, [ & c'est à nôtre avis, ce qu'il y a de plus probable la defe fus, elle la donne à celui de fon enfant (b), à force de le presser en le la vant. Le Maire n'a pas remarqué que les Négres, en général, aiment les no plats & les grosses lévres. Au contraire, il assure qu'à l'exception de la couleur, leurs idées de beauté font les mêmes qu'en France; c'est-dire, qu'ils aiment de (c) grands yeux, une petite bouche, de belles lévres, un nez bien proportionné. On voit des Négresses aussi-bien faites, & d'une taille aussi sint que les plus belles femmes de l'Europe. (d) Elles ont la peau extrémement

douce, & communément plus d'esprit que les hommes (e)

(f) Leur tendresse est excessive pour leurs enfans. Elles ne leur épargnent aucun soin jusqu'à ce qu'ils soient en état de marcher seuls. Alors (g), sans relâcher rien de leur attention pour les nourrir & les élever, elles ptroissent s'embarrasser peu de leur instruction. Ils se fortifient en croissant; &

(s) Angl. & dont l'usage n'est propre &c.

(#) Ibid. Vol. II. pag. 302 (v) Moore, pag. 134. & Suiv.

(x) Barbot, pag. 37.
(y) Angl. Leurs Enfans ne les embarrassent guères; on les laisse tout nuds à terre, où ils se trainent tout le jour. Quand ils n'en font pas encore capables, on les lie avec un pagne, sur le dos de leurs mères, les jambes &c.

(3) Le Maire pag. 159. 160.

(a) Angl. & leur gros ventre. R. d. E.
(b) Moore, pag. 131.
(c) Angl. de beaux yeux. R. d. E.
(d) Angl. Elles font fort careffantes. Unite the Care Lindson. Maire dit, fort lubriques. R. d. E.

(e) Le Maire, pag. 161. (f) Angl. Elles aiment tendrement leus Enfans. R. d. E.

(g) Angl. elles se contentent de les bien nourrir, sans se donner d'autres soins pour leur éducation. R. d. E.

leur c maladi contin nécessi travail fertile à ceux tes d'é jamais ( LES

lorfqu'e obligear rail, ou & qui p les Man nie du n après av commer févre alo eft que le enfans er vingt fen en a va par la feu ne fanté (

A.U. 8 1 de fa mori beaucoup ceux de la ulages (m En gén

Un Marbu pendant fa lamentatio mande s'il fait ? s'il n' recevant p me céréme mort (0).

L'USAG. (4) quelqu

(b) Afriqu 1) Moore k) Ibid.

co(1) Ibid. p 36. & 117. (m) Afriqu

lV. Part

C & après 5

l'opinion Dès le

à le porn'elle foit ou le lens qu'il est v), dans

nt pris des i, Maliel, ngay, &c. otté d'huierter fur le

e celle de en charge, x épaules, ercices les

s & la (4) e à heurter baiffe, & nnoît qu'ib aime les ner able la-def

able la-defy er en le lanent les nez i de la coui, qu'ils aiun nez bien

un nez ben lle aussi sine ktrémement

e leur épat-Alors (g), , elles paroiffant; &

e. R. d. E.

restantes. L.

drement leurs

nt de les bien foins pour leur conflitution devient si vigoureuse, qu'ils ne connoissent guères d'autre maladie que la petite vérole. Mais comme ils sont élevés dans une oisseté continuelle, ils deviennent si paresseux, que s'ils n'étoient pas pressés par la nécessité, ils ne prendroient pas la peine de cultiver leurs terres. Aussi leur travail ne surpasse-t-il guères leurs besoins. Si leur Pays n'étoit extrémement fertile, ils seroient exposés tous les ans à la famine, & sorcés de se vendre à ceux qui leur offriroient des alimens. Ils ont de l'aversion pour toutes sortes d'éxercices, excepté la danse & la conversation, dont ils ne se lassent jamais (b).

Les jeunes filles affectent beaucoup de modestie & de réserve, sur-tout lorsqu'elles sont en compagnie. Mais prenez-les à part, vous les trouvez fort obligeantes, & disposées (i) à ne rien refuser, pour quelques brins de corail, ou pour un mouchoir de foie. Celles qui se croyent de race Portugaise, & qui prétendent aussi à la qualité de Chrétiennes, sont plus réservées que les Mandingos; quoiqu'elles ne fassent pas scrupule de vivre sans la cérémonie du mariage avec un Blanc qui est capable de les entretenir. Une semme, après avoir mis au monde un enfant, demeure privée pendant trois ans du commerce de son mari, du moins si son fruit (k) vit aussi long-tems. Elle le févre alors, & reprend ses droits au lit conjugal. L'opinion commune du Pays, est que le lait des femmes s'altère par le commerce des hommes, & que les enfans en contractent de grandes maladies. Cependant l'Auteur doute que de vingt femmes, il y en ait une qui soit capable d'une si longue privation. Il en a vû soupçonner un grand nombre, de manquer à la fidélité de leur état, par la feule raison que l'enfant qu'elles allaitoient, ne jouissoit pas d'une bonne fanté (1).

Aussi-Tôt qu'un Négre a rendu le dernier soupir, sa famille donne avis de sa mort au voisinage, par des cris aigus & des lamentations qui attirent beaucoup de monde autour de la Cabane. Les cris des assistans se joignent à ceux de la famille. Mais pour les funérailles, chaque Canton a ses propres

ulages (m).

En général ils y apportent tous beaucoup de formalités & de cérémonies. Un Marbut lave le corps, & le couvre des meilleurs habits qu'il ait portés pendant fa vie. Les parens & les voisins viennent faire successivement leurs lamentations, & proposer au mort plusieurs questions ridicules. L'un lui demande s'il n'étoit pas content de vivre avec eux, & quel tort on lui a jamais fait? s'il n'étoit pas assezriche? s'il n'avoit pas d'assez belles semmes? &c. Na recevant point de réponse, (n) ils se retirent l'un après l'autre après la même cérémonie. D'un autre côté, les Guiriots chantent les louanges du mort (o).

L'us a ge général est de faire un Folgar (p) pour toute l'Assemblée. On tue (4) quelques Veaux. On vend des Esclaves, pour acheter de l'eau-de-vie.

(n) Angl. ils se retirent & font place à

(o) Afriq. Occidentale. Vol. II, pag. 73. (p) C'est à dire un Bal, ou une Fête.

(q) Angl. de jeunes Bœufs. R. d. E.

d'autres qui en disent autant.

(b) Afrique Occident. Vol. II. pag. 303. (7) Moore, pag. 121.

(k) Ibid. pag. 35.
(l) Ibid. pag. 133. [Voyez auffi Barbot pag.

(m) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 73.

IV. Part.

Α.

ENFAM DE

FUNÉRAILLES DES NÉGALS.

PUNERATLINE DES NEGRES. Après la fête, on ôte le toît de la Cabane où le mort doit être enterré. Celle qui lui fervoit de demeure. On renouvelle les cris & les plaintes. Quatre perfonnes foûtenant une piéce d'étofe quarrée, qui cache le corps à la vée des affiftans, le Marbut lui prononce quelques mots dans l'oreille, après quoi il est couvert de terre (r), & l'on replace le toît ou le dôme de la Maison, auquel on attache un morceau d'étofe, de la couleur que les Parens aiment à plus. On plante ensuite un poerau, où l'on suspend l'arc, le carquois & la zagaye du mort. On met près de sa fosse un pot de kuskus & un pot d'eau, qui doivent lui servir pour la provision d'une année; car les Négres s'imaginest que la mort n'ôte pas l'appétit. Dans plusieurs Cantons, ils entourent la Cabane d'une haye d'épine ou d'un grand fossé, pour garantir le cadavre de l'approche des bêtes féroces. Le deuil & les lamentations durent huit jours après l'enterrement.

Si c'est un gargon qui meurt, l'éloge sunébre est chanté par les semmes de le jeunes silles. Les jeunes-gens du même âge courent dans toutes les rues de la Ville, le cimeterre nud à la main, de sont retentir le cliquetis de leurs ames lorsqu'ils se rencontrent (s): En un mot, ils sont cent extravagant ces dans ces occasions. Si le Mortest du commun, ses amis de ses connoissemes viennent crier, à son deuil, un jour ou deux, comme on fait en Irlande. On l'ensevelit dans l'endroit même où il est mort, ou, tout près de-là; à les Parens qu'il pout avoir à cent milles aux environs, crient de heurlent tous

aussi fort que ceux qui sont sur les lieux.]

A la mort du Roi ou d'un Grand, on fixe un tems pour les cris, c'est or dinairement un mois ou quinze jours après le décès. Il s'assemble alors de légions de Négres à la maison du mort. Tous les Habitans des lieux voisse y envoyent des vaches, du ris, avec quantité de volaille qu'on distribue tous les affistans, & l'on tient ainsi table ouverte pendant trois ou quant jours. Les cris commencent au lever du Soleil & durent jusqu'an soir; après quoi l'on passe la nuit à danser, à chanter, au milieu de la bonne chère & de

liqueurs, jusqu'au retour de la lumière.

Moore fut invité à l'enterrement d'un Seigneur du Pays, & nous enfat cette description (†). On creusa une sosse de six ou sept pieds de long, se deux de large & trois de prosondeur. Le corps y sut placé décemment, des un drap blanc de coton. Tous les affistans avoient la tête nue & leur bonne à la main. Ensuite on mit en croix sur le corps quantité de batons sendus qu'surent couverts de paille pour sostenir la terre; le trou sut rempli, & la affistans marchèrent long-tems sur la terre, pour la raffermir. Ceu qui négligent d'entourer la sépulture, d'une haye d'épine ou d'un fossé, ont que que sois le chagrin de trouver le corps dévoré un jour ou deux après l'enterrement. Dans d'autres endroits, ajoûte (v) Moore, les cérémonies su nébres durent sept ou huit jours; & si le mort est un garçon, tous les jeune-gens de son âge courent le cimeterre à la main, comme s'ils le cherchoiste encore.

(r) Angl. Il le couvre d'une piéce d'étofe. Le Maire dis, de pagnes. Il ne paroît pas, par la Relation, que le cadavre foit couvert de terre, ni dans une fosse: mais Moore l'assure comme l'ayant vu. Voyez pag. 126.

fuiv. R. d. E.
(s) Le Maire, pag. 97. & fuiv.

Data Habitat fans au ronde à Ara

00

rer de f tent en ne font

Musique pondent tion. Ils Flutes,

l'on troc dent de au dedar ont de d a'en tire

l'ouvertu quefois il ils emplo dur & fo Tambour voit de c Mais en p à réveille c'est leur

Das T pouces de pofés d'un tent que d un autre p font agir un bâton ( fa voix, o quantité d (d) un ho

DANS I

(#) Anglificurs hutes
(y) Jobio
Pres. 75. & E
(2) On a

de Billiso qu

DANI

<sup>(</sup>s) Moore, pag. 129. & Juiv.

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIII. 187

Daws plusseurs Cantons, le corps est conduit à la sépulture par tous les Fundaments Habitans du lieu, mais enterré nucl dans une fosse qu'on bouche aussi tôt fans sucune autre formalité. On élève feulement (#) fur la fosse, une hute ronde à-peu-près de la forme de nos glacières.

Araàs la mort d'un Négre, si le Roi n'a pris aucune mesure pour s'emparer de fon bien, ce font fes frères, fes fœurs, & fes autres parens qui fe mettent en possession de l'héritage, avec peu d'égard pour les enfans, lorsqu'ils

ne sont point en age de faire valoir leurs droits (y).

Tous les Habitans de cette partie de l'Afrique font passionnés pour la Musique pes Musique & la Danse. Ile ont inventé plusieurs sortes d'Instrumens, qui répondent à ceux de l'Europe, mais qui sont fort éloignés de la même perfection. Ils ont des Trompettes, des Tambours, des Epinettes, des Luths, des Flutes, des Flageolets, & jusqu'à des Orgues.

Las Négres de Galam & de la Gambra, comme ceux de tous les Pays où l'on trouve des Eléphans, ont une forte de Trompette, composée (x) d'une dent de cet animal; c'est-à-dire, d'une des dents intérieures, qu'ils polissent au dedans comme au-dehors, pour la réduire à la grosseur convenable. Ils en ont de différentes grandeurs, qui produisent différens sons. Cependant ils

n'en tirent qu'une forte de bruit confus, qui a fort peu d'agrément.

Laurs Tambours font des troncs d'arbre creuses, de couverts du côté de l'ouverture, d'une peau de Chévre ou de Brebis, assez bien tendue. Quelquefois ils ne se servent que de leurs doigts pour battre; mais plus souvent ils employent deux bâtons à tête ronde de groffeur inégale; & d'un bois fort dur & fort pefant, tel que le pin ou l'ébène. La longueur & le diametre des Tambours sont aussi différens, pour mettre de la variété dans les tons. On en voit de cinq pieds de long, & de vingt ou trente pieds (s) de diamétre. Mais en général, le son en est mort, & moins propre à réjouir les oreilles ou à réveiller le courage, qu'à causer de la tristesse & de la langueur. Cependant c'est leur instrument favori, & comme l'ame de toutes leurs fêtes (b).

LES Tambours des Mandingos font longs d'une aune, sur environ vingt pouces de diamétre au fommet; mais ils diminuent vers le fond. Ils font compofés d'une feule pièce de bois & couverts d'une peau de Chevreau. Ils ne battent que d'une seule baguette (c) & de la main gauche. Jobson leur donne un autre petit Tambour, qu'il tiennent sous le bras gauche, & sur lequel ils font agir les doigts de la même main, tandis qu'ils battent de la droite avec un bâton courbé. Le Négre accompagne le son de cet Instrument, de celui de sa voix, ou plûtôt de ses hurlemens. La figure du Musicien, relevée par quantité de grimaces, & le bruit d'une si étrange musique, forment ensemble (d) un horrible amusement.

DANS la plûpart des Villes, les Négres ont un grand Instrument qui a quelque ressemblance avec leur Tambour, & qu'ils nomment Tontong. On ne le

(z) Angl. on élève au tour de la fosse plu-

(z) Angl. on eleve an tour et a some purficurs hutes rondes &c. R. d. E.
(y) Jobion, pag. 70. & Labat, Vol. III.
pag. 75. & Barbot, pag. 52.
(z) On a parlé ci-deffus du du Bonbalon
de Biffao qui est une espèce de Trompette

(a) Il est clair que c'est une erreur, & qu'il faut ici pouces au lieu de pieds.

(b) Labat, Afriq. Occid. Vol. II. pag. 229.

fait

Moore, pag. 64. (d) Jobson, pag. 106.

après qua Maifon. aiment le uois & h pot d'eau, imaginen

ré. Cel

à la vie

ent la Carre de l'apours apre mmes & les rues de la

e leurs arxtravagan p connoillan en Irlande. s de-là; à eurlent tou

, c'est a le alors de ieux voilis n distribuci s ou quatre foir; apres

chère &da

nous enfu de long, for ment, du leur bonnet s fendus qui npli, & la Ceur qui ne e, ont que après l'en rémonies fu s les jeunes cherchoies

DANI

fulu.

NEGRES.

fait entendre qu'à l'approche de l'ennemi, ou dans les occasions extraordi. naires, pour répandre l'allarme dans les Habitations voisines. Le bruit du ton

tong se communique jusqu'à six ou sept milles ( ).

LE plus commun des trois Instrumens que Jobson vit sur la Gambra, est composé d'une grande gourde qui en fait le ventre, & d'un long cou, sans touches, avec cinq ou fix cordes, & de petites clefs pour les monter. Ceft le seul Instrument de Musique que les Négres touchent avec les doigts. Souvent ils l'accompagnent du petit Tambour qu'on a décrit. Sur les Côtes de la Mer, ils ont un Instrument fort convenable pour la chambre d'un malade C'est une sorte de Luth, composé d'une pièce de bois creux (f) & couven de cuir, avec deux ou trois cordes de crin. Il est orné de petites plaques de fer, & d'anneaux, comme les Tambours des Basques.

LES Flutes & les Flageolets des Négres ne sont que des roseaux percés. Il s'en servent comme les Sanvages de l'Amérique, c'est-à-dire fort mal, & toûjours sur les mêmes tons. Ils n'en tireroient pas d'autres de nos flutes de

l'Europe (g)

MAIS leur principal Instrument est celui qu'ils nomment Balafo, (b), que Jobson nomme Ballard. Il est élevé d'un pied au-dessus de la terre & creur par dessous. Du côté supérieur, il a dix-sept petites cless de bois rangées com me celles d'une Orgue, auxquelles sont attachées autant de cordes ou de fils d'archal de la grosseur d'un tuyau de plume, & de la longueur d'un pied, qui fait toute la largeur de l'Instrument. A l'autre extrémité sont deux gourde, fuspendues comme deux bouteilles qui reçoivent & redoublent le son. Le Mp ficien est affis par terre vis-à-vis le centre du Balafo, & frappe les clessaves deux batons d'un pied de longueur, au bout desquels est attachée une balle ronde, couverte d'étofe, pour empêcher que le son n'ait trop d'éclat. At long des bras, il a quelques anneaux de fer, d'où pendent quantité d'autre anneaux qui en soutiennent de plus petits, & d'autres pieces du même meuk Le mouvement que cette chaîne reçoit de l'exercice des bras, produit une es pèce de son musical, [cet instrument est le Chef-d'œuvre de leur Méchanip que, ] qui se joint à celui de l'Instrument, & qui forme un retentissement com mun dans les gourdes. Le bruit en doit être fort grand, puisque l'Auteur l'en tendoit quelquefois d'un bon mille d'Angleterre (i).

L'E Balafo, suivant cette description, doit être le même Instrument [10] quelque chose près, que Le Maire fait consister dans une rangée de corde de différentes (k) grandeurs, étendues, dit-il, comme celles de l'Epinette Il jugea qu'entre des mains capables de le toucher, il seroit fort harmonieux Moore raconte qu'ayant été reçu à Nakkaway sur la Gambra, au son d'un Belafo, il lui trouva (1) dans l'éloignement beaucoup de ressemblance avec l'Ori gue. Mais la description qu'il en donne paroît un peu différente. Il étoit composé, dit-il d'environ vingt (m) pipes d'un bois fort dur & fort poli dont

(e) Moore, pag. 109. Le Maire, pag. 129. Labat, Vol. II. pag. 333 b) Moore écrit Balafeu.

ble ave glieurs p unes de tachés o même ( frapent mince d fon (p) ce qui v

٥

la long

observe dur, de plus long Ils font 1 chés ave petites v on fusper des font Cet Instru fort agrés le bout el de jouer d égalemen: tiers aux qui ont de fon leur d être celui

mi les Ma

BARBO Boufon . 8 pond affez près d'eux di des Etra ces & les de visite au fique. If les seoir à terr leurs Instfus la Noblesse tances; & tus à l'honn

<sup>&</sup>quot; strument) consiste dans un arrangement de " plusiours calebasses de diverses grandeurs, " suspendues sous des touches disposées com " me celles de l'Epinette "]

<sup>(1)</sup> Jobson, pag. 106. & fuiv. (k) Le Maire, pag. 129. [Voicties expressions, que nos Auteurs & leur. Treducteur ( (1) Angl.à la diffance d'une centaine de Vets (m) Augh-Tuyaum. rendent avec peu d'éxactitude. ", Il (cet In.

<sup>(</sup>n) Angl. (0) Argl. (p) Moore

<sup>)</sup> Angl. cet Instrument for la Aracture

imbra, eft cou, fans nter. C'est oigts. Soues Côces de 'un malade. & couver plaques de

percés. Ils rt mal, & os flutes de

, (b), que re & creux angées com es ou de fils un pied, qui ux gourder, on. Le Mues clefs avec ée une balle d'éclat. Au tité d'autres nême métak oduit une el ur Méchanip

trument [213 e de cordes l'Epinette. narmonieux fon d'un Bae avec l'Or l étoit comt poli dont

Tement com

Auteur l'en

rrangement de les grandeurs, disposées com

entaine de Vers

la longueur & la groffeur alloient en diminuant. Elles étoient jointes ensem- Musique pas ble avec de petites courroyes d'un cuir fort mince, cordonnées autour de plursseurs petites verges de bois, [qui tenant les Pipes tant soit peu éloignées les unes des autres, laissoit un petit espace entre elles.] Sous les pipes étoient attachés douze ou (n) quinze calebasses de grosseur inégale, qui produisoient le même effet que le (0) ventre d'un Clavecin. Les Négres, ajoûte Moore, frapent fur cet Instrument avec deux baguettes, convertes d'une peau fort mince de l'arbre qui se nomme Siboa, ou d'un cuir léger, pour adoucir le

(q) LABAT décrit aussi le même Instrument avec quelques différences; ce qui vient peut-être de la différente forme qu'il a dans divers Cantons. Il observe que parmi les Foulis, le Balafo est composé de six bâtons de bois fort dur, de la largeur d'un pouce, & de quatre ou cinq lignes d'épaisseur. Le plus long l'est d'environ dix huit pouces; & le plus court, de sept ou huit. Ils sont rangés sur une petite table, haute d'un pied, à laquelle ils sont attachés avec des courroyes d'un très-beau cuir, cordonnées autour de quelques petites verges, pour mettre quelque distance entre chaque bâton. Dessous on suspend plusieurs calebasses rondes, d'inégale grandeur; les plus grandes sont sous les plus grands bâtons, & les autres dans la même proportion! Cet Instrument, dit l'Auteur, ressemble beaucoup à l'Orgue, & rend un son fort agréable. On joue comme sur le Tympanon, avec deux baguettes, dont le bout est revêtu de cuir pour adoucir le son (r). Ceux qui font profession de jouer du Balafo sont des Négres d'un caractère singulier, & qui paroissent également faits pour la Poësse & pour la Musique. On les compareroit volontiers aux anciens Bardes des Isles Britanniques. Tous les Voyageura François qui ont décrit le Pays des Jalofs & des Foulis, les ont nommés Guiriots. Jobfon leur donne le nom de Juddies, qu'il rend en Anglois par (s) Fidier. Peutêtre celui de Guiriot est-il en usage parmi les Jaloss, & celui de Juddies parmi les Mandingos.

BARBOT dit que dans la langue des Négres du Sénégat, Guirios significa Boufon, & (1) que le caractère de ceux qui sont distingués par ce nom répond affez à cette idée: Les Rois & les Seigneurs du Pays en ont toujours près d'eux un certain nombre, pour leur propre amusement & pour (v) celai des Etrangers qui paroissent à leur Cour. Jobson observe que tous les Princes & les Negres de quelque distinction fur la Gambra, ne rendoient jamais de visite aux Anglois, sans être accompagnés de leur Juddies ou de leurs Musiqué. Il les comparé aux Joueurs de Harpe Irlandois. Leur usage est de s'afseoir à terre, comme eux, un peu éloignés de la Compagnie. Ils accompagnent leurs Instruments de diverses chansons, dont le sujet ordinaire est l'Antiquité, la Noblesse & les Exploits de leur Prince. Ils en composent aussi sur les circonstances; & l'espoir du moindre présent leur faisoit saire souvent des impromp-

tus à l'honneur des Anglois (x).

Quorqua:

(n) Angl. ou quatorze.

(0) Angl. que les tuyaux d'une Orgue.

(1) Moore, pag, 119, Froger, pag. 47. tet instrument, donne encore plus de lumières for fa ftructure. R. d. E.

(r) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 332.

(s) Violon ou Menetrier. (t) Angl. & que c'est une espèce de Pasrasites. R. d. E.

(v) Barbot, pag. 55. (x) Jobson, pag. 1071

### TOO VOYAGES AU LONG DES COTES

MUSTOUR DES NEORES.

Ovozova les Negres n'ayent (y) pas la moindre étincelle d'esprit, & qu'à peine ayent-ils les premières lueurs du sens commun, ils sont flauts qu'on leur attribue (2) les plus brillantes qualités. L'office des Guiriots et de rendre ce service à leur vanité. Ils sont toujours chargés d'un Tambour. de quatre ou cinq pieds de longueur, qu'ils battent avec les mains ou deuxpo tites baguettes. Ils ont aussi des Tambours à la Morcsque, qui ont la forme de nos corbeilles d'Europe, & dont le dessus est traversé de plusieurs petita cordes qu'ils pincent d'une main, tandis qu'ils battent de l'autre (a).

BARBOT dit que les Guiriots ont seuls le glorieux privilège de porter l'A lambo. Tambour royal, d'une grandeur extraordinaire dans toutes ses di mensions; & qu'ils marchent à la guerre devant le Roi avec cet Instrument Le Guiriot qui est honoré de ce fardeau, le porte suspendu au cou, & batave deux petites baguettes, [ou avec les mains, ] en y joignant le son de sip voix. [ ou plûtôt le bruit de ses mugissemens; car il n'y a ni tons dans lun Airs, ni sens dans les paroles. ] Le même Auteur fait aussi la description de leurs Tambours moresques (b). [Ce sont des planches croisées de plusieum petites cordes, qu'ils tiennent d'une main, & qu'ils frappent de l'autre].

LES Négres sont si sensibles aux éloges des Guiriots, qu'ils les payent for libéralement. L'Auteur leur a vû pousser la reconnoissance jusqu'à se de pouiller de leurs habits, pour les donner à ces lâches flateurs. Mais un Gui riot qui n'obtiendroit rien de ceux qu'il a loués, ne manqueroit pas de charger ses louanges en satyres, & d'aller publier dans les Villages tout ce qu'il peut inventer d'ignominieux pour ceux qui ont trompé ses espérances; a qui passe pour le dernier affront parmi les Négres. On regarde comme m honneur extraordinaire d'être loué par le Guiriot du Roi. On ne croit pu le récompenser trop en lui donnant deux ou trois Veaux (c), & quelquesois la moitié de ce qu'on posséde (d). Ils ne trouvoient pas, dit le Maire, les François si bien disposés à payer leurs complimens (e).

LES chansons & les discours ordinaires des Guiriots consistent à répéte cent fois; il est grand homme, il est grand Seigneur, il est riche, il est puissant, il est généreux, il a donné du Sangara, nom qu'ils donnent à l'esp de-vie, & d'autres lieux communs de la même nature; avec des grimaces à des cris insupportables. Entre plusieurs expressions de cette sorte, qu'un Musicien Négre adressoit à (f) quelques François, il leur dit qu'ils étoient la ( ) Esclaves de la tête du Roi; ( h ) & ce compliment sut regardé dans le Pap

comme un trait merveilleux (i)

LES Guiriots acquierent ainsi des richesses, qui les distinguent beaucoup de commun des Négres. Leurs femmes sont souvent mieux parées en cristal à on pierres bleuës que les Reines & les Princesses. Mais la plûpart poussent à l'excès le déréglement des mœurs. Ce qu'il va de plus étonnant, c'est qu'ave tant de passion pour la Musique, les Negres méprisent les Guiriots, jusqu'i

(y) Angl. ni esprit, ni génie.

faire danser leur argent.

(e) Le Maire, pag. 130. 131. (f) Angl. à un Officier François.

(i) Barbot, ubi fup.

leur re ils met long-te riots vi Horé. 1 part de corden ont pot vie; m qu'on n dans l'es vière & qui les tres Peu des Guir voir tou font glo

que lieu cours de ficien foi Elles ont d'un air Elles dan tant des r dansent l' vec d'auti

(n) L

MAIS. & galante Lune. Ell leur vient qui font au cette plac côté, jett res font fo ces bals fi mulique,

ELLES danfer. Ma point, elle demander o

(\*) Afriqu

(1) Jobson

(m) Voyes (n) Angl. passionnés pou

<sup>(\*)</sup> Angl. ces talens.
(a) Le Maire, pag. 82.
(b) Barbot appelle l'Olamba, Loniambo.

<sup>(</sup>c) Angl. jeunes Bœufs.
(d) Angl. Ils chantoient auss à l'honneur sles François, mais ils ne réuffissoient pas à

<sup>(</sup>g) Angl. le premier Esclave de son Roi.
(b) Angl. compresse Angl. comptant de lui faire un me compliment.

l'esprit, & font flatter Guiriots est Tambour, ou deux pent la forme eurs petita a).

porter 10. utes fes di. Instrument & bat avec le fon de fin one dans les efeription de de plusieung l'autre].

s payent fort fqu'à se dé lais un Guipas de chartout ce qu'il pérances; a e comme u ne croit pa quelquefois la . les François

nt à répéte riche, il el nent à l'ear grimaces & forte, qu'a ls étoient la dans le Pays

beaucoup da en cristal & rt poussent à c'est qu'avec riots, jusqu'à

çois. ave de son Roi.

leur refuser les honneurs communs de la sépulture. Au lieu de les enterrer, Musique ses ils mettent leurs corps dans le trou de quelque arbre creux, où ils ne font pas long-tems à pourrir. Ils donnent pour raison de cette conduite, que les Guiriots vivent dans un commerce familier avec (k) le Diable, qu'ils nomment Hort. Labat s'accorde fort bien ici avec Jobson. Il prétend (1) que la plûpart des Négres, fur-tout ceux qui font un peu distingués du Peuple, s'accordent à regarder les Musiciens comme infames, quoique le besoin qu'ils en ont pour leurs plaifirs, les empêche d'en marquer cette opinion pendant leur vie; mais auffi-tôt qu'ils sont morts, le mépris public se déclare par l'obstacle qu'on met à leur sépulture. On ne permet pas même qu'ils soient jettés dans l'eau, parce qu'on s'imagine que leurs cadavres empoisonneroient la Rivière & les Poissons; comme c'est la même crainte pour les grains & les fruits. qui les fait exclure de l'enterrement ordinaire. Il ne paroît pas que les autres Peuples de l'Afrique foient dans les mêmes principes sur la profession des Guiriots; car tandis que les Princes Jalofs se croiroient déshonorés d'avoir touché quelque Instrument, il se trouve des Foulis du même rang qui se font gloire d'en manier habilement plusieurs (m).

(n) LA Danse n'est pas moins chere aux Négres que la Musique. Dans quel. DANSE DES que lieu que le Balafo se fasse entendre, on est sur de trouver un grand concours de Peuple, qui s'assemble pour danser nuit & jour, jusqu'à ce que le Musicien soit épuisé de fatigues. Les femmes ne se lassent point de cet éxercice. Elles ont les pieds légers & les genoux fort souples. Elles panchent la tête d'un air gracieux. Leurs mouvemens sont viss & leurs attitudes agréables. Elles dansent ordinairement seules, & les assistans leur applaudissent en battant des mains par intervalles, comme pour soûtenir la mesure. Les hommes dansent l'épée nue à la main (0), en la secouant & la faisant luire en l'air, avec d'autres galanteries dans le goût de leur Nation (p).

MAIS, sans le secours du Balaso, toutes les semmes qui ont l'humeur vive & galante prennent plaisir à danser le foir, sur-tout aux changemens de la Lune. Elles dansent en rond, en battant des mains, & chantent tout ce qui leur vient à l'esprit, sans sortir de leur première place; à l'exception de celles qui sont au milieu du cercle. Les plus jeunes (q) qui se saississent ordinairement de cette place, tiennent, en danfant, une main sur la tête, & l'autre sur le côté, jettent le corps en avant, & battent du pied contre terre. Leurs postures sont fort lascives, sur-tout lorsqu'un jeune-homme danse avec elles. Dans ces bals fréquens, une calebasse ou un chaudron leur sert d'Instrument de musique, car elles aiment beaucoup le bruit (r).

ELLEs paroissent charmées qu'un Blanc leur tienne compagnie à boire ou à danser. Mais si la liqueur vient de quelque Européen qu'elles ne connoissent point, elles ne boivent point sans défiance, & la crainte du poison leur fait demander qu'il boive le premier (1).

Ux

(k) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 330

(\*) Angl. & la font briller en l'air', comme pour animer la danse à leur manière. R. d. E.

(p) Jobson, pag. 107. Angl. celles qui font dans cette place. R. d. E.

(r) Le Maire, pag. 102. & Juiu. (s) Moore, pag. 120.

NEGRES.

NÉGRES.

<sup>(</sup>i) Jobson, ubi fup.
(m) Voyez ci-dessus.
(n) Angl. les Nègres ne sont pas moins passionnés pour la Danse que pour la Musique.

DAWSE DES NEGRES.

Un Directeur François syant été invité au Folgar des Négres, dans le Village de Jean Barre, à l'embouchure du Sénégal, trouva [leurs dansent fatiguantes, & quelques-unes de leurs] attitudes immodestes. Cependant il fit réflexion qu'ils en pouvoient juger différemment. Après le bal, qui dura toute la nuit, le Directeur se retira. Mais à peine étoit-il endormi, qu'il suréveillé par une sérénade qu'on lui donna sous sa senètre. Il sir distribuer de l'eaude-vie sux Musiciens, pour les congédier. Cette libéralité, qu'ils prirent pour un encouragement, leur sit redoubler le bruit avec tant d'importunité, qu'il prit le parti d'abandonner le Village (1).

DANS une autre occasion, le même Directeur reçut une sête & un bal public d'un Prince Fouli. Tous les jeunes-gens du Village & des lieux voisses s'y rendirent avec empressement, pour faire connoître à des Etrangers que leur Prince honoroit de son amitié, le plaisir qu'ils prennent à la danse & aux Instrumens. Pendant que les jeunes-gens des deux séxes s'employent à ces éxercices, les plus âgés sont assis autour de la personne pour qui le Folgar est ordonné, & s'entretiennent avec beaucoup de décence & de gravité. On a déja remarqué que la conversation est un amusement délicieux pour les

Foulis (v).

LUTTE DES NÉGRES.

La Lutte est un autre de leurs exercices. Les combattans s'approchent l'un de l'autre avec des gestes & des postures sort ridicules. Comme ils sont nuds, ils ont beaucoup de peine à se renverser. & leurs chûtes sont sort pesante. Dans ces occasions, il y en a tossjours un qui fait l'office de Guiriot, & qui bat un tambour ou un chaudron pour animer les Athlétes, tandis que la autres applaudissent à l'adresse & au courage.

PESCHE ET CHASSE. Les exercices utiles des Négres sont la Pèche & la Chasse. La plûpart (x) de ceux qui habitent les bords des Rivières sont leur unique occupation de la pèche, & forment leurs enfans au même commerce. Ils ont des Canots ou de petites Barques, composées d'un tronc d'arbre qu'ils ont l'art de creuser, & dont les plus grandes contiennent dix ou douze hommes. Leur longuer est ordinairement de trente pieds, sur deux pieds & demi de largeur. Elles vont à rames & à voiles. Il n'est pas rarequ'un coup de vent les renverse; mas les Négres sont si bons Nageurs qu'ils s'en allarment peu. Ils redressent aussilet leur Canot avec les épaules, sans paroître plus embarrassés que s'ils n'avoient à se plaindre de rien. Une stèche n'est pas plus prompte que ces petites Barques. Il n'y a pas de Chaloupe de l'Europe qui puisse aller aussilet.

Lorsque les Négres vont à la pêche, ils sont ordinairement deux dans un Canot, & ne craignent pas de s'écarter jusqu'à six milles en Mer. Ils n'employent guères que la ligne. Mais pour le gros poisson, ils se servest d'un dard de ser au bout d'un bâton de la longueur d'une demi-pique, & le tenant attaché avec une corde, ils n'ont pas de peine à le retirer après

l'avoir lancé.

ILS font sécher le petit poisson, & mettent le grand en pièces. Mais comme ils ne le salent jamais, il se corrompt ordinairement avant que d'être sec C'est alors qu'ils le trouvent meilleur & plus délicat. Les Pêcheurs vendent

(v) Ibid. Vol. Ili. pag. 217. & 57.

ce poil dérable & les l rivage

O

fur les Almadi quelque geux, leur dé pêche, que, ils vîte, qu

Avec comme l nuit, en donne af poisson q gros, ils ainsi jusqu

LES N quelquefo permission ou dix jou pour assurgagner, a qu'ils en t cle, qui e leurs filets à cet éxer quoi ils s'o tems en te leurs filets, est un ving

Its ont leur ayant a allument ur qu'ils le vo coups de fle eft fort bom

IV. Part.

<sup>(1)</sup> Afrique Occidentale, Vol. Il. pag. 277. (x) Le Maire, pag. 164. & fuiv.

<sup>(</sup>y) Le Ma (z) Barbot (a) Ibidem.

<sup>(</sup>b) Il y a i fur d'autres tér le feu. Ainfi

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIII. 193

ce poisson dans l'intérieur des terres, & pourroient en tirer un prosit considérable, s'ils avoient moins de paresse à le transporter. Mais les Habitans & les Pécheurs redoutant également le travail, il demeure quelquesois sur le rivage, jusqu'à ce qu'il soit entièrement corrompu (y).

LE nombre des Pêcheurs est fort grand à Russico, & dans d'autres lieux, fur les Côtes voissnes du Sénégal. Ils se mettent ordinairement trois dans une Almadie ou un Canot, avec deux petits mâts qui ont chacun deux voiles, & quelquesois trois à l'imitation des grands Vaisseaux. Si je tems n'est pas orageux, ils se hazardent quelquesois quatre ou cinq lieuës en Mer. L'heure de leur départ est tossjours le matin, avec le vent de terre. S'ils ont fini leur pêche, ils reviennent à midi avec le vent de Mer. Lorsque le vent leur manque, ils se fervent d'une sorte de pèle pointue, avec laquelle ils rament si vîte, que la meilleure Pinasse auroit peine à les suivre.

Avzc la ligne, ils ont des filets de leur propre invention, composés, comme leurs lignes, d'un fil d'écorce d'arbre. D'autres pêchent pendant la nuit, en tenant d'une main une longue pièce d'un bois combustible qui leur donne assez de jour; & de l'autre, un dard, dont ils ne manquent guères le poisson qui s'approche naturellement de la lumière. S'ils en trouvent de fort gros, ils les attachent avec une ligne à l'arrière de leur Canot, & les amènent

ainsi jusqu'au rivage (2).

Les Négres de la Côte qui veulent pêcher dans le Sénégal, se joignent quelquesois au nombre de trente ou quarante, pour en aller demander la permission au Seigneur de la Rivière. Après l'avoir obtenue, ils passent huit ou dix jours sur l'une ou l'autre rive, d'où ils prennent toutes leurs mesures pour assurer le succès de leur entreprise. Leur méthode ordinaire (a) est de gagner, avec de grands silets, le milieu de la Rivière, les uns à gué, lorsqu'ils en trouvent le moyen, d'autres à la nage. Ensuite faissant un demi-cercle, qui embrasse une assez grande étendue, ils se rapprochent de la rive avec leurs filets, qu'ils tirent immédiatement à terre. Comme ils sont sort adroits à cet éxercice, ils ne manquent guères de faire une pêche abondante. [Après quoi ils s'occupent, les uns à faire sécher le possison au Soleil, le tournant de tems en tems, sur le sable, pour l'affermir; les autres à retirer & à ranger leurs silets, & le reste à faire le partage de la pêche.] Le droit du Seigneur est un vingtième de leur prise.

Its ont une autre méthode pour la pêche du Cheval-Marin. L'expérience leur ayant appris que ce Monstre amphibie aime beaucoup (b) le feu, ils en allument un grand à cent pas de la rive, & se cachent aux environs. Lorsqu'ils le voyent assez proche pour ne pouvoir leur échaper, ils le tuent à coups de siéches & de zagayes. En mourant, il jette un cri terrible. Sa chair est fort bonne, & l'on attribue à ses dents une vertu particulière (c).

Sur la Gambra, les Négres ont une manière de pêcher qui leur est propre.
Lorsque

tirer hors de l'eau que les Négres allument du feu, que pour le faire sortir des Plantations, & le tuer lorsqu'il regagne la Rivière. R. des Auteurs Anglois.

(c) Jannequin, pag. 173.

Pesche des Négres.

Bb

de gravité.

ix pour les

rochent l'un

font nuds,

ans le Vit.

i dura tou-

u'il futré r de l'eaurirent pour

nice, qu'il

Se un bal

miliov xus

angers que

a danse & nployent à

ui le Folgu

rs danfeip

riot, & qui dis que la hpart(x)de pation de la

part (x) de contion de la Canots ou de creuser, eur longueur geur. Elles iverse; mais redressen arrassés que prompte que isse aller aussi les ause

t deux dans in Mer. Ils is se servent ii-pique, & etirer apres

Mais comme e d'être sec urs vendent

P. fuiv.

<sup>(</sup>y) Le Maire, ubi fup.

<sup>(2)</sup> Barbot, pag. 41.

<sup>(</sup>b) il y a lci quelque erreur; car on a vû fur d'autres témoignages que cet Animal craint le feu. Ainfi c'est peut-être moins pour l'at-

IV. Part.

NEGRE DES

Lorsque la Rivière est basse, les semmes s'y rendent en grand nombre, pour prendre une sorte de petits posssons qui ressemblent à la Melette. Au lieu de filets, elles ont un assez long panier, au sond duquel elles ont mis pour amorce un morceau de pate. Elles le tiennent quelques momens dans l'eau, & l'en retirent si doucement qu'il ne s'en échape rien. Les petits posssons qu'elles y trouvent, sont jettés aussi-tôt sur un endroit sec de la rive, où d'autres semmes les pilent dans un mortier de bois, pour en faire une pate, qu'elles divisent en boules d'environ trois livres, & qui leur servent pendant toute l'année, Cette provision porte le nom qui lui convient le mieux; car les Négres l'appellent dans leur langue, Poisson puant. C'est un de leurs mêts les plus délicieux. Ils le melent (d) avec du ris & d'autres grains. L'Auteur rend témoignage qu'il en a quelquesois mangé de sort bon appétit (e).

CHASSE DES

LES Négres de la Rivière de Gambra, du Sénégal, & du Cap-Verd, sont excellens tireurs, quoique la plûpart n'ayent pas d'autres armes que leur arc & leurs fléches, qui leur servent à tuer des Cers, des Lievres, des Pintades, des Perdrix (f) & d'autres fortes d'Animaux. Ceux qui habitent plus loin dans les terres, ont beaucoup moins d'habileté pour cet éxercice, & n'y prennent pas tant de plaisir. Un Facteur François (g) de l'Isle Saint-Louis au Sénégal, ent un jour la curiolité d'aller avec eux à la chasse de l'Eléphant. Ils en trouvèrent un, qui fut percé de plus de deux cens coups de bales ou de fléches. Il ne laissa pas de s'échaper; mais le jour suivant, il sut trouvé mort à cent pas du même lieu où il avoit été tiré. Les Négres du Sénégal se joignent pour la chasse, au nombre de soixante, armés chacun de six petites stéches & d'un grande. Lorsqu'ils ont découvert la trace ti'un Eléphant, ils s'arrêtent pour l'artendre; & le bruit qu'il fait en brisant les branches, le fait bien-tôt reconnoître. Alors ils se mettent à le suivre, en lui déchargeant continuellement leurs fléches, jusqu'à ce que la perte de son sang leur fasse juger qu'il est son affoibli. Ils s'en apperçoivent aufi à la foiblesse de fes efforts contre les obf tacles qu'il trouve à sa fuite. [Quelquesois l'animal s'échape malgré toutes ses blessures; mais c'est ordinairement pour mourir quelques jours après, dans le lieu où ses forces l'abandonnent. C'est à ces accidens qu'il faut autibuer la rencontre qu'on fait souvent dans les Forêts de plusieurs dents d'Eléphant. La chair est dévorée par d'autres bêtes, les os tombent en pourriture, & les dents sont les dernières parties qui résistent.] Cependant comme elles 18 penvent être long-tems exposées aux injures de l'air (b) sans s'alterer beaucoup, elles perdent quelque chose de leur prix (i).

APRÈS l'idée qu'on a dû prendre de l'indolence naturelle des Négres, on ne s'attendra pas à leur trouver beaucoup d'ardeur & d'habileté pour les Artills n'ont pas d'autres Ouvriers que ceux qui font abfolument nécessaires au foutien de la vie, tels que des Forgerons, [des Selliers & faiseurs de Gritgris,] des Tissérands & des Potiers de terre. Le métier de Forgeron, qu'ils appel-

(g) Barbot, pag. 40. & 48.

(b) Barbot, pag. 40. 48.

Jent F raflent Le fer zagaye ches e Mais I compo ne l'ou une bi fa bout tite en trou po trou vo foit pas qu'il ne une par

LES Comme en long Barrako les barre y gagno LE

les Efcla

res de co poignées Leurs Cl même A y pourro fent, & Leur ene employer frappent retirer, 8 U 1 V A

le nom de teliers, de clume & de boutique fous le p qu'une pe marteaux roît jusqu' nent avec

(k) Golds E fuiv. (t) Angl

<sup>(</sup>d) Ce mêts reffemble beaucoup au Dabbabe de Guinée, qui est de la farine bouillie mêtée d'un peu de hareng rouge.

<sup>(</sup>e) Moore, pag. 159. (f) Labat observe que les Négres sont peu la guerre aux Oiseaux, Vol. II. pag. 324.

<sup>(</sup>i) Angl. les dents qu'on amasse dans les Bois & dans les Déserts, sont d'ordinaire, mauvaiss & percées: Cela vient de ce qu'elles ont été exposées long-tems à la pluye & au grand air; aussi ne se vendent elles pas, aussi que les autres. R. d. E.

RES BY EDIFY-

CES DES NÉ-

u lieu de pour amora, & l'en as qu'elles divite l'année, igres l'apdélicieux, émoignage

Terd, font e leur arc Pintades, is loin dans y prennent u Sénégal, Ils en troude fléches. nort à cent gnent pow es & d'une rêtent pour 1-tôt reconinuellement u'il est fort ntre les obf algré toutes ours après, I faut attre

Négres, on our les Aruiceffaires au e Gringris, of qu'ils appellent

dents d'Ele-

pourriture,

nme ellerne

amasse dans les ordinaire, mauce qu'elles ont tye & au grand is pas, autra

lent Ferrare, est le principal, parce qu'il est le plus indispensable. Ils s'embarrassent peu de chercher dans la terre d'autre fer que celui qui leur est apporté. Le fer de l'Europe leur sert à fabriquer de courtes épées, & les têtes de leurs zagayes & de leurs dards. Ils en forment aussi la pointe barbue de leurs fléches empoisonnées. L'ouvrage est assez propre dans la plupart de ces armes. Mais la plus grande utilité qu'ils tirent du fer est pour l'Agriculture. Ils en composent une sorte de pele, avec laquelle ils gratent la terre plutôt qu'ils ne l'ouvrent. Jobson employa un de ces Forgerons Négres, pour briser une barre de fer en plusieurs parties de commerce. Le Négre apporta toute sa boutique sur la rive. Elle consistoit dans une paire de sousslets & une petite enclume, qu'il enfonça dans la terre, sous un arbre fort toufu. Il sit un trou pour y placer ses soussilets, en faisant passer les tuyaux dans un autre trou voifin, qui étoit destiné à contenir le charbon. Un petit Négre ne cefsoit pas de souffler. Le fer sut coupé suivant les ordres de Jobson. Mais il avertit qu'il ne faut pas perdre le Forgeron de vûe, si l'on ne veut pas qu'il dérobe une partie de la matière.

LES barres de fer sont une des principales marchandises qui servent au Commerce de la Gambra. La meilleure manière de les couper est toujours en long; car tout ce qui a moins de douze pouces, ne se vend point jusqu'à Barrakonda. Plus loin, les Négres se contentent de huit pouces, & prennent les barres de cette longueur, au même prix que celles de douze. Les Anglois

y gagnoient autrefois jusqu'à mille pour cent ( k ).

Le Maire assure que les Forgerons Négres font des conteaux, des sers pour les Esclaves, des anneaux d'or, d'argent, de ser & de cuivre, des garnitures de couteaux & de sabre, & des étuis pour les Grisgris. His sont aussi les poignées de sabres & les bouts de sourceaux, de l'un ou l'autre de ces métaux. Le même Auteur ajoûte qu'ils sont si peu de seu dans leurs forges, qu'à peine y pourroit-on faire cuire un œus. Leurs soussies sont deux peaux, qu'ils pressent, & qui ressemblent à deux vessies ensiées dont on seroit sortir le vent. Leur enclume a beaucoup de ressemblance avec (1) la pierre que les Faucheurs employent pour aiguiser leur saux. Elle s'ensonce dans la terre (m) lorsqu'ils frappent dessus, de sorte qu'après deux ou trois coups ils sont obligés de la retirer, & cette manœuvre prend la moitié de leur tems.

Survant l'Auteur de l'Afrique Occidentale, les Négres comprennent sous le nom de Forgeron ou de Forgero, les Orfévres, les Maréchaux, les Couteliers, & les Chaudronniers, en un mot tous les Artisans qui manient l'enclume & le marteau. Les Forgerons n'ont pas d'atteliers qui méritent le nom de boutiques ni de sorges. Ils portent avec eux leurs ustenciles, & se mettent sous le premier arbre pour y travailler. Ils n'ont pas d'autres instrumens qu'une petite enclume, une peau de Bouc qui leur sert de soussiet, quelques marteaux, une paire de tenailles, & deux ou trois limes. Leur indolence paroît jusqu'au milieu du travail; car ils sont assis, ils sument, ils s'entretiennent avec le premier venu. Comme leur enclume n'a que le pied en terre ou

(k) Golden Trade de Jobson, pag. 119. 12 &c. R. d. E. & fuiv.

(m) Le Maire, pag. 157. & fuiv.

(i) Angl. est à peu près, comme la pier-

ARTS BY ME. TIERS DES NEGRES.

dans le fable, sans aucun secours pour la fixer, quelques coups la renversent. & le tems se perd à la redresser. Ordinairement ils sont trois au travail d'une même forge. L'unique occupation de l'un est de soussier continuellement. Leurs foufflets font composés d'une peau de Bouc coupée en deux, ou de deux peaux jointes ensemble, avec un passage à l'extrémité pour le tuyau. Ils n'employent que du bois, (n) faute de charbon. Le Négre dont l'emploi est de souffler, se tient assis derrière les soufflets, & les presse alternativement du coude & des genoux. Les deux autres sont assis de leur côté avec l'enclume au milieu d'eux, & frappent aussi négligemment sur le métal que s'ils apprehendoient de le blesser. Ils ne laissent pas de forger d'assez jolis ouvrages en or & en argent, sur-tout des Manilles de diverses figures, qui fervent d'ornement à la coeffure des femmes, à leurs coliers & à leurs bracelets. Ils font aussi des couteaux, des haches, des crocs, des pèles, des scies, (0) des poignées de fabres, de petites plaques pour l'ornement de leurs four. reaux & de leurs étuis, & quantité d'autres petits ouvrages de fer auxquels ils donnent une aussi bonne trempe que les Européens. Ainsi l'on ne peut douter qu'ils n'acquissent plus d'habileté, s'ils avoient moins de paresse avec un peu d'instruction. Ils forgent encore l'espèce de (p) rames ou de bêches, (q) avec lesquelles ils cultivent la terre: [leur figure est celle d'un croissant, avec une long manche.

APRÈS le Forgeron, leur principal Artifan est le Sepatero, qui fait les Grifgris, c'est-à-dire, de petites boëtes ou de petits étuis où les Négres renserment certains charmes écrits sur du papier par les Marbuts. Ces étuis sont de cuir, en différentes formes, & passeroient dans tous les Pays du monde pour un ouvrage curieux. Les mêmes Ouvriers font des selles & des brides. Celles-ci, suivant le même Auteur, sont aussi bien taillées que les brides d'Angleterre; d'où l'on doit conclure qu'ils ont l'art de préparer le cuir; mais ils ne l'exercent que sur les peaux de Boucs & de Daims, qu'ils sçavent teindre aussi de différentes couleurs. Ils n'ont jamais pû parvenir à préparer les grandes peaux. Les plus ingénieux & les plus entendus s'imaginent, en maniant le drap d'Angleterre, qu'il est composé de leur cuir, mais qu'on fe garde soigneusement de le travailler en leur présence, de peur qu'ils n'apprennent les secrets de l'Europe. Ils disent la même chose du papier, & de quantité (r) d'autres marchandises, qu'ils croyent faites de leurs dents d'Eléphans. Moore affure qu'outre les selles, les brides, & les étuis pour les Grisgris, ils font des fourreaux d'épée, des sandales, des boucliers, des carquois, avec beaucoup de propreté; que leurs selles sont couvertes de beau maroquin rouge, relevé de plaques d'argent; qu'elles ont des étriers fort courts & qu'elles font fans croupière (s).

Le troisième métier, suivant Jobson, consiste à préparer la terre, pout faire les murs des Edifices, & des Vases de différentes sortes, à l'usage de la

(n) Jobson a dit ci-dessus qu'ils ont du charbon; Charcoal. R. des Auteurs Anglois.

qui doit avoir engagé le Traducteur là les ajoùter ici. Nous n'avons aucun éclaircissement à donner la-dessus. R. d. E.

(4) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 304.

cuisine. moins p lls y ap nuel, f tre féxe once de feau, 9 fumée. LEI fert de

0

qui tien LAB Quoique s'erigen les mett verture fond. E chefs-d'o

JOBS

les Tifféi dans cett vaillent i lui laisser Leurs n x) piec deux aun rendre au ment. Le qui leur c partie, q tour du c commode se dépoui

MOOR Voyageur généralen ces de lar & pour le preté. Les de sa cosse trayailler navette. E faire à l'ha

<sup>(0)</sup> Angl. des Faucilles, des taillans pour couper les barres de fer. R. d. E.
(p) Angl. de bêches, Ceux qui ne favent pas quel peut être l'usage des Rames dans la culture de la Terre, ne devineront point ce

Jobson, pag. 122. (1) Moore, pag. 214. & Barbot, pag. 42.

<sup>(</sup>t) Jobfo deffus la defe

<sup>(</sup>v) Le M (≭) Afriqu

nversent, ail d'une ellement, x, ou de le tuyau. ont l'emalternacôté avec

côté avec nétal que affez jolis ures, qui leurs brades scies, eurs fouraxquels ils eut douter ec un peu (q) avec , avec unp

it les Grifes renferétuis font du monde des brides. les brides er le cuir: qu'ils sçaenir à prémaginent, mais qu'on qu'ils n'apier. & de ents d'Eléar les Grifcarquois, maroquin

rre , pour usage de la cuisine.

ts & qu'el-

ur là les ajoùtircissement à

701. II. pag.

bot, pag 42.

cuisine. Pour tous les autres besoins, ils employent des calebasses; excepté néanmoins pour leurs pipes, qui sont aussi de terre, & d'une sorme assezagréable. Ils y apportent d'autant plus de soin que c'est un instrument d'usage continuel, sans lequel on ne voit gueres paroître aucun Négre de l'un ou de l'autre séxe. La partie de terre, qui est la tête, peut contenir (1) une demie once de tabac. La longueur du cou est de deux doigts. On y insère un rosseau, qui a quelquesois plus d'une aune de long, & qui est le canal de la fumée.

LE Maire veut que les Négres ne fassent qu'une sorte de poterie qui leur sert de marmites, & que le tuyau de leurs pipes soit une piece de bois creusé, qui tient à la tête (v).

LABAT prétend que la profession de Potier est le second art des Négres. Quoique la plûpart fassent des pots pour leur propre usage, il y en a peu qui s'érigent en Ouvriers publics, & qui ayent l'art d'en faire proprement pour les mettre en vente. Toute leur Vaisselle de terre est ronde, avec une ouverture fort étroite. Cette forme ne permet pas qu'elle se soûtienne sur son fond. Elle est très-fragile, parce qu'ils n'ont pas de sour pour la cuire. Leurs chess-d'œuvres sont les têtes de leurs pipes.

Josson ne donne que ces trois métiers aux Négres. Mais Labat y joint les Tifférands, & les regarde comme les premiers Artisans du Pays. Il met dans cette profession les semmes & les silles, qui filent le coton, qui le travaillent avec beaucoup d'adresse, qui le teignent en bleu ou en noir, ou qui lui laissent sa blancheur naturelle. Leur art se borne à ces trois couleurs. [Leurs métiers sont petits & fort simples.] Elles ne peuvent donner à leurs (x) pièces plus de cinq ou six pouces de largeur. La longueur est depuis deux aunes jusqu'à quatre. Mais elles sçavent les coudre ensemble, pour les rendre aussi longues & aussi larges qu'on le desire (y). On les coupe rarement. Les semmes se passent autour de la ceinture une pièce de la grandeur qui leur convient, & l'arrangent de manière qu'il en tombe devant elles une partie, qui leur sert de jupe & de bas. Elles en roulent une autre pièce autour du corps & des épaules, & l'extrémité se jette sur la tête. Rien n'est si commode que cet habillement, par la facilité qu'on a sans cesse à se vêtir & se dépouiller (z).

Moore ne s'accorde pas ici tout-à-fait avec Labat. Les Jalofs, suivant ce Voyageur Anglois, sont les plus belles étoses du Pays. Leurs pièces sont généralement longues de vingt-sept aunes, & n'ont jamais plus de neuf pouces de largeur. Ils les coupent de la longueur qui convient à leurs besoins; & pour les élargir, ils sçavent les coudre ensemble avec beaucoup de propreté. Les semmes n'employent que la main pour nettoyer le coton qui sort de sa cosse. Elles le filent avec le rouet & la quenouille. Leur manière de le travailler est si simple, qu'elles ne connoissent pas d'autres instrument que la navette. Elles sont des garnitures entières, c'est-à-dire, tout ce qui est nécessaire à l'habillement d'un homme ou d'une semme; par éxemple, une pièce

d'environ

ARTS BY MY.

TIERS DES

NEGHES.

(v) Jobson, pag. 122. [Angl. On a vû cidessus la description de leurs pipes.]

(y) Angl. Ils nomment la meilleure espèce Pagnes sakez.

(v) Le Maire, pag. 158. (x) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 333. ARTS ET ME-TIRRS DES NEGRES.

d'environ trois aunes de long fur une aune de demie de largeur, pour couvrir les épaules & le corps, & une autre pièce à peu près de la même grandeur, qui fert depuis la ceinture jusqu'en bas. Ainsi deux pièces forment tout l'hebillement d'un Negre, & peuvent servir également aux hommes & aux femmes, parce que la différence ne consiste que dans la manière de les popter. Moore vit deux de ces pièces si bien travaillées & d'une si belle teinte. re , qu'elles furent évaluées à trente livres sterling. Les coulours font le bleu & le jaune; pour la première, les Jalofs employent l'Indigo, & pour l'autre différentes écorces d'arbre. Moore ne leur a jamais vû de couleur rouge (a).

BARBOT dit que les Tisserands Négres feroient de fort bonnes étofes, s'ils avoient de plus grands métiers; mais que les (b) ayant trop petits (c), ils ne

peuvent donner à leurs pièces que sept ou huit pouces de largeur. A l'égard des commodités qui n'entrent pas dans le Commerce, Jobson dit que les Négres n'ont pas d'autre Ouvrier que leurs propres mains. La nattes sont entr'eux d'un usage général. Elles sont l'ouvrage des semmes. C'est sur leurs nattes que les Négres passent la moitié de leur vie, qu'ils boivent, qu'ils mangent, qu'ils se reposent & qu'ils dorment. Au marché ( d) de Manfegar, Jobson remarque qu'au-lieu (e) d'argent, dont les Négres sont mal-pourves, c'étoient des Nattes qui passoient pour la monnoie courante. Ainfi, pour s'informer du prix d'une chose (f) on demandoit combien elle valoit de nattes. Le Maire raconte que les Négres tiennent des marchés, mais que les commodités qu'ils y étalent font de très-petite valeur, & qu'il viennent quelquefois de six ou sept lieues pour apporter un peu de coton. [de petites cordes] quelques légumes, tels que des pois & de la vesse, det plats de bois & des nattes, [de palmier.] Un jour il vit un homme, qui étoir venu de fix lieuës avec une feule barre de fer d'un demi-pied de long. Cependant il arrive aussi quelquesois que les Négres paroissent au marché avec du anneaux d'or, & des grains du même métal, qu'ils appellent (g) Jungarett, pour les pendans d'oreilles & les coliers; mais en si petit nombre qu'on n'es voit jamais pour la valeur de cinq ou six pistoles (b).

AUTABFOIS le Commerce des marchés se faisoit par des échanges, mil depuis l'Etablissement des Européens, les Négres employent de la rassade, C'est-à-dire, des coliers & des grains de verre, ou de petites barres desert Leurs Marchés se tiennent à l'extrémité des Villages; & les plus riches matchandifes qu'ils présentent, sont des dents d'Eléphans, des cuirs de Vache, de des Esclaves. La Compagnie paye les Esclaves avec du fer, des liquem fortes, de la rassade, de la toile des Indes & du corail, sur quoi les Marchand de l'Europe & de l'Afrique font également des profits considérables (i).

COMME l'ambition n'est point une passion connue des Négres, ils ne pres-

(a) Moore, pag. 79. & Barbot, pag. 41. voient de mesure commune, pour estimer is (b) Angl. mais que n'en ayant que de por-autres choses. R. d. E. tatifs, ou métiers à la main, &c. R. d. E.

nent au fons de H lis paffe nent jan forme, ø'enduro d'excelle ment ba me eft aux oraș d'une ou rempart foient qu poullant

MAIS & aux Pi les font donne u fournal.

On ne

comparat Comme e Elle eftre res plus l paffer fan d'une mé d'un bois de Chevro vrent enfi qu'elles le faits de re côtés d'ui zuées (bni fumée co bac, n'en

gui s'accor tie fupérie tout tres-b feuilles de petits foffe torze ou q de tourner

ELLES

 $\mathbf{cr}(k)$  Jobs (1) Angl. bonpoint n'y

(m) Laba

<sup>(</sup>c) Barbot, pag. 41. (d) Voyez ci-deffus, Chepitre II. de ce · Livre.

<sup>(</sup>e) Angl. qu'ai lieu d'argent monnoyé, dont les Négres n'usent point, les Nattes ser-

<sup>(</sup>f) Jobson, pag. 122. (g) Angl. Dougaret; voyez aussi le Mais, pag. 167. R. d. E.

b) Le Maire, pag. 167.

<sup>(</sup>i) Le Maire, pag. 105. & fuin.

OF COUNTY grandeur, tout l'haes & sur ie les porlle teinm. irs font le , & pour

étofes, s'ile (c), ils ne

e, Jobson

ains. La

de couleur

es femmes. qu'ils boiché (d) de Négres font e courante. ombien elle s marchés, y & qu'ils u de coton, veffe, dat e, qui étoky ng. Cepenhe avec de

qu'on n'a anges, mail la raffade, arres de fer. riches marde Vaches, des liqueun Marchana Marchana es (i). ils ne pren-

Jungarets,

DOX

pour estimer is

aussi le Maire,

fisits.

nent aueun foin d'embellir leurs Villes, ni de bâtir des Châteaux & des Maifons de plaifir. D'ailleurs les matériaux leur manquent autant que l'industrie. Ells passent leur vie dans des Villes ou des Villages, [où leurs idées ne se tournent jamais à l'ornement.] La plopart de leurs Villes sont rondes dans leur forme, & leurs maisons sont composees d'une sorte de terre rougeatre, qui s'enduroit beaucoup par l'usage. Le Pays est rempli de cette terre, qui feroit d'excellentes briques, si elle étoit bien travaillée. On voit des cabanes entièrement baties de roseaux, comme toutes les autres en sont couvertes. Leur forme est généralement ronde, parce qu'ils la croyent plus capable de résister aux orages & aux pluyes. Toutes les Villes & les Villages sont environnés d'une ou de deux hayes de roseaux, de la hauteur de six pieds, pour servir de rempart contre les Bêtes féroces; ce qui n'empêche pas que les Habitans ne foient quelquefois obligés d'allumer des feux, & de battre leurs tambours en pouffant de grands cris, pour chasser des ennemis si dangerqux.

MAIS les grandes Villes, sur-tout celles qui servent de résidence aux Rois & aux Princes, font ordinairement mieux fortifiées. Les Négres affitrent qu'elles font en ( k ) grand nombre dans l'intérieur des terres. Le même Auteuren donne un exemple dans la description de Kassan, qu'on a deja lue dans son

On ne peut donner une idée plus juste des cabanes des Négres, qu'en les comparant pour la forme à nos Higeonniers, ou aux Ruches des Abeilles. Comme elles sont sans fenêtres, le jour n'y trouve d'entrée que par la porte. Elle estronde, & si basse, qu'on n'y peut entrer qu'à genoux; & n'étant guéres plus large à proportion, un homme d'une groffeur commune (1) n'y peut paffer fans se contraindre beaucoup. [Cos Cabanes sont élevées sur des pieux d'une médiocre hauteur plantés en terre, & lies ensemble par des branches d'un bois flexible. C'est là-dessus qu'ils attachent des perches, qui, servant de Chevrons à l'édifice, se réunissent toutes au sommet du Bâtiment. Ils couvrent ensuite ce toît de feuilles de roseaux, si serrées de si bien arrangées. qu'elles les garantissent & de la pluye & du soleil. Les murs de la Cabane sont faits de roseaux fendus ou d'une espèce d'oziers, qu'ils enduisent des deux côtés d'une forte de terre graffe.] Les murs des personnes un peu distinguées sont blanchis d'une teinture de chaux, & seroient assez propres, si la sumée continuelle qui les noircit, & l'odeur insupportable de suje & de tabac, n'en rendoit le féjour affreux (m).

Elles ont ordinairement (n) quatre pas de diamettre, suivant le Maire, qui s'accorde d'ailleurs avec la description précédente. [ il ajoûte que la partie supérieure est couverte de paille & l'inférieure de seuilles de Palmier, le tout très-bien travaillé. Les murs sont aussi faits d'un mêlange de paille & de feuilles de Palmier; & le plancher est du fable, dans lequel on a creusé des petits fossés d'un pied de profondeur.] Moore leur donne généralement quatorze ou quinze aunes ( o ) de circonférence, & remarque que la porte au-lieu

de tourner fur des gonds, se glisse dans l'intérieur du mur (p).

NEGRESI

ch(k) Jobson, pag. 42. (1) Angl. un homme avec un peu d'embonpoint n'y peut. R, d. E.

(m) Labat, Afrique Occid. Vol. II. pag.

(n) Le Maire, pag. 43.
(e) Il s'agit de l'aune d'Angleterre qui est de trois pieds. R. d. E.

(p) Moore, pag. 76. & 109. & Barbot pag.

#### 200 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

Enirices Des Nagags. LES Mandingos ont l'usage de bâtir leurs maisons l'une contre l'autre; ca qui devient l'occasion d'une infinité d'Incendies. Si vous leur demandez pourquoi ils n'y mettent pas plus de distance, ils répondent que c'étoit la méthode de leurs Ancêtres, qui étoient plus sages qu'eux, & qu'ils imitent leur

exemple (a).

SUIVANT Barbot, les hutes des (r) Négres se nomment Kombets. Chaque maison en a plus ou moins, suivant le rang ou les richesses de ses Habitane. La plupart en ont cinq ou fix, qui peuvent être regardés comme des chambres ou des Pavillons, renfermés dans un même enclos. Un Kombet est dif. tribué en plusieurs parties, dont l'une sert de cuisine (1), l'autre de salle à manger, une autre de chambre de lit, avec des ouvertures pour la communication. Les maifons des Seigneurs, fuivant Le Maire, ont quelquefois quarante ou cinquante de ces pavillons. Celle des Rois n'en a pas moins de cent. mais couverts de paille comme les plus pauvres. Le commun des Négres en a deux ou trois. L'enclos des personnes de qualité est une palissade ou d'epines ou de roseaux, soutenue de distance en distance par des piliers. Leur Kombets communiquent de l'un à l'autre, par des routes, qui s'entrelassent en forme de labyrinthe. Dans l'intérieur de l'enclos, il se trouve ordinairement de fort beaux arbres, mais sans ordre, & dispersés comme au hazard; La moins que la maison, comme celles de plusieurs Princes, n'ait été bâtica exprès dans le voisinage de quelque petit bois, dont une partie se trouve renfermée dans l'enclos] (1).

LE Palais du Damel, ou du Roi de Kayor, est distingué par sa magnificence. Avant la première porte de l'enclos, on trouve une grande & belle place, pour éxercer ses chevaux, quoiqu'il h'en ait pas plus de dix ou douze. Au long de l'enclos, les Seigneurs ont des hutes, [ qui composent comme l'avant-garde de celles du Roi.] Une longue allée de Calebaifiers conduit de la première place au Palais. Des deux côtés de cette avenue, font les logemens des Officiers & des principaux Domestiques du Roi, entourés chacun d'une palissade; ce qui forme beaucoup de détours avant qu'on arrive à son appartement. Mais le respect seul empeche les Sujets d'en approcher. Toute ses femmes ont aussi des Kombets particuliers, où elles ont cinq ou six Esclaves pour les servir. Il voit celle chez qui son caprice le porte, sans autre régle que ses desirs. Les autres n'en témoignent jamais de jalousie, Cependant il y en a tolljours une (v) qui est traitée en favorite; & lorsqu'il en est fatigué, il l'envoye dans quelque Village, en lui affignant les fonda nécessaires pour son entretien. Sa place est aussi-tôt remplie. De trente semmes que ce Prince entretient, il en avoit envoyé successivement la moitié dans ces

demeures étrangères (x).

Jonson décrivant le Palais du Roi de Kassan, observe qu'il est situé an centre de la Ville avec les maisons de ses semmes. On y entre par une cour des Gardes, & par une salle ouverte, où son fauteuil d'Etat paroît constamment, avec ses Tambours suspendus à côté; seule musique Martiale que l'Au-

(4) Moore, pag. 109.

teur s Habit tour d & ] à a leur le brui Qu ce Por coup p ou qua fleurs fenètre d'un po pour le ont sep des No

graffe r Phabitu

Kombe

LA est un aux fend la hute, qui le fe la terre claye, o espèce d d'un aut cette co d'habits, qu'une a la voû pectable. mouches elle fe re hutes vo indiquère

RIEN moire, p pieux, p quelques ris, un p

der leurs

(y) Job (2) Mo Alpainter.

IV. P.

<sup>(</sup>r) Barbot, pag. 37.
(s) Angl. Chaque Kombet a fes ufages particuliers: l'un fert de Cuifine. R. d. E.

<sup>(</sup>t) Labat, Vol. III. p. 251.

<sup>(</sup>v) Le Maire, pag. 88. (x) Le Maire pag. 88. & fuiv.

ROIFICES DES

NEGARA.

autre; ce dez pourla méthoitent leur

E 8

r. Chaque
Habitans.
des chamet est difde falle à
a communefois quas de cent,
Négres en
ou d'épirs. Leurn
ntrelassent
ordinaire-

au hazard;

été batien

rouve rena magnifide & belle x ou douofent com-a ers conduit ont les lorés chacua rive a fon er. Toute fix Efclafans autre qu'il en est Cepenis necessaiemmes que

oft fitue and r une court it conframe que l'Auteur

é dans ces

teur ait vûe dans cette Nation. Mais on en fait usage toutes les nuits; car les Habitans du lieu n'ont pas plûtôt soupé, qu'ils se rendent dans la première geour du Palais, pour y danser toute la nuit [au son du tambour & de la voix & ] à la lumière de plusieurs grands seux. Ce divertissement sert tout-à-la-sois à leur saire passer le tems, qui leurparost toujours sort long, & à chasser, par

le bruit, les Lions & les autres bêtes farouches (y).

Quelo uze Négres, des plus riches, & ceux qui se prétendent sortis de race Portugaise, bâtissent à la manière de cette Nation. Ces Maisons sont beaucoup plus commodes. Elles n'ont qu'un rez-de-chaussée, mais élevé de trois ou quatre pieds, pour les garantir de l'humidité. Elles sont divisées en plusieurs chambres, qui composent un assez long appartement, avec de petites senètres, à cause de la chaleur du climat. L'entrée est généralement revêtue d'un porche ou d'un vestibule (z), ouvert de tous côtés, qui sert de salle pour les visites, pour les repas & pour les affaires. Les murs de ces maisons ont sept ou huit pieds de hauteur. Ils sont composés, comme ceux du commun des Négres, de roseaux & d'argile, enduits, dedans & dehors, de terre grasse mélée de paille, & blanchie de chaux. Les Rois & les Grands ont pris l'habitude de bâtir dans le même goût. Leur cour a plus ou moins de ces Kombets à la Portugaise (a).

La Maison de Jean Barre, dans l'Iste de Sor, sur la Rivière du Sénégal, est un Batiment quarré. La chambre, où le Sieur Brue sut logé, avoit aux fenêtres, des pagnes pour rideaux. Il y avoit un grand feu au milieu de la hute, un lit pour le Directeur François, & une natte à côté pour le Négre qui le servoit. Le chalit étoit composé de quatre petites sourches plantées dans la terre, qui softenoient quatre solives laterales, sur lesquelles portoit une claye, couverte de quatre nattes & de feuilles fraîches de Palmier. Cette espèce de matelas étoit revêtu d'un pagne blanc, qui tenoit lieu de drap, & d'un autre pagne rayé, pour servir de couverture. Au lieu d'oreiller, car cette commodité n'est point en usage dans le Pays, on avoit mis un paquet d'habits, enveloppé d'un pagne blanc. Il n'y avoit pas d'autres meubles qu'une grande chaife, les armes du Directeur, & une corbeille suspendue à la voûte, qui contenoit quantité de Grifgris pour la sûreté d'un Hôte si respectable. Lorsqu'il se sut mis au lit, une Servante négresse vint chasser les mouches avec un pagne, & fermer foigneusement les fenêtres, après quoi elle se retira sans bruit. Les François du cortége étoient logés dans d'autres hutes voisines. Tandis qu'ils se livroient au sommeil, les Seigneurs Négres indiquèrent le bal dans un lieu éloigné, d'où le bruit ne pouvoit incommoder leurs Hôtes (b).

RIEN n'est si pauvre que l'ameublement des Négres. C'est une petite armoire, pour mettre leurs habits à-couvert, une natte élevée sur quelques pieux, pour leur servir de lit, une ou deux jattes qui contiennent de l'eau, quelques calebasses, deux ou trois mortiers de bois pour broyer le maiz & le ris, un panier pour l'y rensermer, & quelques plats de bois (c) pour servir

(e) Moore, pag. 75.

<sup>(</sup>y) Jobson, ubi sup. pag. 46.
(2) Moore dit que les Negres l'appellent Alpainter.

<sup>(</sup>a) Afrique Occidentale, Vol. IV. pag. 368.
(b) Ibid. Vol. 11. pag. 278.

Acriculture

le kuskus aux heures du repas. Les Négres de distinction ne, sont jamais sans une estrade, ou une sorte de banc élevé de deux ou trois pieds & couvert de belles nattes, sur lesquelles ils sont assis pendant le jour. Les Palais des Rois & des Princes sont un peu mieux meublés, parce qu'il y en a peu qui n'employent à cet usage, une partie des marchandises qu'ils achetent des Européens (d). [Les affaires du ménage, si l'on en excepte le manger, ne don pent pas beaucoup de peine aux semmes. Le Maire & Labat (e) s'accordent avec Moore, pour réduire tous leurs meubles à quelques vases de terre & autant de bois, & à une calebasse partagée en deux pour leur servir de coupes. Le premier ajoûte que leurs lits sont sort incommodes étant saits de gros bâtons placés à deux doigts de distance, sur lesquels il faut se coucher au hazard de se rompre les côtes. Les gens riches mettent une natte là-dessus.]

Jobson rapporte que l'Agriculture est l'ossice de tous les Négres, sans exception de rang & de condition. Les Rois & les Chess des Villes en sont seuls éxempts. L'instrument commun pour ouvrir la terre est une sorte de pèle, [assez semblable à leurs rames,] dont le manche [long de trois pieds] est de bois & l'éxtrémité de fer. Ils se mettent l'un à la suite de l'autre pour former les sillons, de sorte que chacun levant à-peu-près la même quantité de terre (f), le travail n'est pénible pour personne. Ces sillons sont saits avec autant d'ordre & de propreté qu'en Europe. Ils y jettent la semence, & les remplissent aussi-tôt de la même terre. Leur industrie ne s'étend pas plus loin, à l'exception du ris, qu'ils sément d'abord dans de petites pièces de terre basses & marécageuses, & qu'ils prennent la peine de transplanter. Aussi croît-il en abondance. Outre le ris, ils ont cinq autres sortes de grains, aussi menus que la semence de la moutarde: au-lieu d'en faire du pain, ils le sont cuire dans l'eau, & le mangent en morceaux roulés, comme le ris.

Ils observent des saisons pour semer leurs grains, sur-tout pour planter le tabac, dont chaque samille cultive sa provision autour de ses cabanes. Ils n'apportent pas moins de soins à la culture du coton, & la plûpart des Villa-

ges en ont des champs entiers.

COMME ils n'ont pas de pluie depuis le mois de Septembre jusqu'à la fin de Mai, la terre est si dure dans cet intervalle qu'ils ne peuvent la cultiver. Les pluyes commencent doucement vers la fin de Mai, & continuant jusqu'à celle de Juin, elles deviennent alors si violentes, avec un tonnerre & des éclairs épouvantables, que la terre ne pouvant manquer d'être affez amolic, ils commencent leur labourage. Le plus mauvais tems, c'est-à-dire l'extrême violence des eaux, se fait ordinairement sentir depuis le milieu de Juin jusqu'au milieu d'Août. C'est alors que les Rivières s'élèvent de trente pieds perpendiculaires. Mais jusqu'à la fin de Septembre, les pluyes & les eaux diminuent par degrés, comme elles ont commencé (g).

BARBOT prétend que la faison la plus favorable pour les semences est vers la sin de Juin, lorsque les pluyes diminuent. Pour semer le millet, dit-il, les Négres mettent un genouil à terre, font de petits trous, comme on en sait en Europe pour planter les bois, y jettent trois ou quatre grains de leur sé-

(d) Barbot, pag 3y:

(e) Le Maire, pag non & Labat, Bid:

(g) Iobson, pag, 123,

mence en ligi Barbo plus le dont le LE

Haquell
Côte-c
Hes le
fances
fe d'a
mé co
de leu
chanfo
Ils fon
tôt qu'
vaillen

cules,

imparfa

ment le

mieux of LES
Seigneu
à leurs
fiftance
chef d'u
champ,
terrain,
le, qui e
que le s
pieds.

même o & pour ter. Ils lé. Loi ce, & o crivain, moisson fent féc te nomn

les pieds

(b) Ba (i) Ida (k) La

(m) Le

mais fane ouvert de des Rois qui n'emdes Euro-,ne don 中 accordent rre ox au-

e coupes. gros bâau hazard , fansexes en font e sorte de

ois pieds]# utre pour uantité de faits avec ce, & les plus loin, s de terre ter. Auli ains, austi ils le font

ur planter abanes. Ils des Villa-

qu'à la fia a cultiver. ant julqu'a rre & des ez amolie, l'extrême e Juin juiente pieds es eaux di-

es est vers dit-il, les on en fait de leur sémence,

même chose.

mence, & bouchent chaque trou de la même terre. D'autres ouvrent des sillons en ligne droite, y jettent leur millet, & les couvrent de même. Mais suivant Barbot, la première de ces deux méthodes est la plus commune, parce que plus le grain est enfoncé dans la terre, plus il est en sûreté contre les Oiscaux. dont le nombre est incroyable (h).

LE tems où les Négres sément, est pour eux une saison de sêtes, pendant plaquelle ils fe traitent les uns les autres. [à peu-près comme font ceux de la Côte-d'Or. Leurs terres sont si (i) fertiles, que la moisson du millet se fait A des le mois de Septembre; [ & c'est encore l'occasion d'une infinité de réjouisfances. ] [La manière dont les Négres cultivent la terre a quelque chose d'amusant. ] Le Chef du Village paroît à la tête des Ouvriers, armé comme dans une bataille, avec un cortège de Guiriots qui battent de leurs tambours, & qui ne font pas moins retentir le bruit de leurs chansons. Le Chef imite leur éxemple, pour encourager les Laboureurs. Ils font nuds au travail; & de leurs petites pèles ils gratent la terre plûtôt qu'ils ne l'ouvrent. Cependant on s'imagineroit, à les voir, qu'ils travaillent avec beaucoup d'efforts. Ils font cent gestes & cent grimaces ridicules, suivant les différentes mesures des Tambours. Avec une culture si imparfaite, la terre, quoique légère & fabloneuse, récompense abondamment leur travail. & produiroit beaucoup plus, s'ils étoient capables de la mieux cultiver (k).

LES Rois étant maîtres absolus de toutes les terres, s comme le Grand-Seigneur l'est en Turquie, ] chaque famille est obligée de s'adresser à eux ou à leurs Alkades, pour se faire affigner la portion dont elle doit tirer sa subsistance. Le Maire nous fait une autre description de leur labourage. Le chef d'une famille, accompagné de cinq ou fix autres Négres se rend dans le champ, qu'ils appellent (1) Kougan ou Kourgar. Après avoir nettoyé le terrain, en mettant le feu aux ronces & aux buissons, ils prennent leur pèle qui a la (m) forme du tranchoir des Cordonniers, avec cette différence que le fer est de la largeur de la main, & le manche long d'environ douze pieds. Avec cet instrument, ils ouvrent la terre devant eux, sans y péné-Atrer plus de deux ou trois pouces, [& marchant l'un à la suite de l'autre, les pieds des deux côtés du fillon, chacun lève successivement à pen-près la même quantité de terre. ] Ils ont pendant ce tems-là leur pipe à la bouche; & pour une heure qu'ils donnent au travail, ils en perdent deux à caqueter. Ils mêlent la terre avec les roseaux, & les herbes qu'ils ont (n) brûle. Lorsque le nombre de leurs sillons est rempli, ils y jettent leur semence, & couvrent les fillons. Mais ils font si paresseux, ajoste le même Ecrivain, qu'ils ne cultivent point affez de terre pour leur usage; & que leur moisson ne sussiant pas à leurs besoins, ils vivent d'une racine noire qu'ils font fecher jusqu'à ce qu'elle ait perda son goût naturel, & d'une autre plante nommée (0) Gernotte, dont le goût tire assez sur la noix. Si leur mois-

<sup>(</sup>b) Barbot, pag. 40. 1) Idem.

<sup>(</sup>k) Labat, Vol. II. pag. 307.
(1) D'autres écrivent Lugar on Lugar.
(m) Le Maire, pag. 61. S suiv. & Barbot

pag. 39. (n) Ibid.

<sup>( )</sup> Labat dit que c'est une espèce de

NEGRES.

ARMES DES fon manque, ils ne peuvent éviter la plus affreuse famine, telle que les En. ropéens en ont vû l'éxemple en 1675. Le Maire raconte cet événement avec quelques circonstances qui ne se trouvent pas dans nôtre premier ré-

cit (p). Les Négres, dit-il, se laisserent séduire par les promesses d'un de leun Marbuts, de la Tribu des Azougues ou des Arabes, qui, sous le voile de la Religion, s'étoit rendu maître d'un grand Pays entre les Etats du Siratick, & les Sérères. Cet imposteur trouva le moyen de leur persuader qu'il étoit inspiré du Ciel pour les venger de la tyrannie de leurs Princes. Il seur promit des forces miraculeuses pour confirmer la vérité de sa mission; & ce qui fit fur eux encore plus d'impression, il leur garantit que leurs terres produiroient chaque année une moisson abondante, sans qu'ils prissent la peine de les cultiver. La paresse des Négres ne résista point à des offres si flateuses. Ils se rangèrent sous les étendarts du Marbut; & les Sujets du Damel, qui furent les plus ardens, parvinrent à détrôner leur Souverain. Ils attendirent pendant deux ans les miraculeuses moissons du Marbut. Mais la famine devint si terrible, que faute d'alimens, ils furent contraints de se manger les uns les autres, ou de se livrer volontairement à l'Esclavage pour éviter la mort. Une si triste expérience leur ayant fait ouvrir les yeux sur leur folie, ils chasserent l'Usurpateur, & remirent le Damel en possession de sa Couronne En 1682, lorsque Le Maire étoit dans leur Pays, ils n'y souffroient aucun Marbut, [vendant pour Esclaves tous ceux qu'ils pouvoient attraper].

CHAQUE Nation a des armes qui lui font propres & qu'elle fçait fabriquer. Barbot dit que les Jalofs ont des fléches empoisonnées dont la blessure est mortelle, lorsqu'elle n'est pas cicatrisée immédiatement avec un fer chaud. Elles font de roseau, [armé de fer.] Si elles pénétrent un peu dans les chairs, u il devient presque impossible de les retirer, parce qu'elles sont hérissées de bar-

bes, qui déchirent cruellement (q).

LES Mandingos ont aussi leurs sléches empoisonnées. Moore ayant eu la curiosité d'en éxaminer quelques-unes, y découvrit des taches noires, qu'on lui vanta comme un poison si puissant, qu'il ne peut être repoussé que par un prompt reméde. Mais il ajoûte qu'il n'y a pas de poison qui n'ait son anti-

LES arcs font d'une forte de canne ou de roseau, qui ressemble au bambut des Indes Orientales. La corde de l'arc est d'une autre espèce de roseau, sont curieusement travaillé, & rendu propre à cet usage. Les Négres sont si adrois ou si éxercés à tirer, qu'ils sont sûrs, à deux cens pas (s), de frapper dans

un écu. Leur carquois contient cinquante fléches.

ILS ont pour épée un cimeterre de la forme de ceux des Turcs, dont le fourreau est couvert de plaques de cuivre fort minces. Suivant Moore, ils le portent (t) ordinairement sur l'épaule droite. Une autre de leurs armes est un épieu fort aigu, un peu plus long que nos piques, & moins que nos hallebardes, dont ils se servent avec beaucoup d'adresse. Dans leurs guerres, ils portent un grand bouclier rond, ou une targette, de la peau d'un animal,

qu'ils no # tremem confianc la porte qui font qu'ils les la tête e rendent ne voit ne neuf me celle vent co justesse petite. Elle eft durcie a poignard pouces. est libre Moore le ques arm habileme les More

CHAQ n'ont auc leurs exp Floins. [ A tage, que LEUR

peu-près leurs Voi comme ce c'est-à-dir nommée ( torze Escla mènent le Kondi, Li debout néa gaye, qu'i

<sup>(</sup>p) Voyez ci-dessus, Chap. II. Barbot, pag. 38.

<sup>(</sup>r) Moore, pag. 68.

<sup>(</sup>s) Angl. cinquante yards; qui font cent einquante pieds. R. d. E.

<sup>(</sup>t) Moore. pag. 121.

<sup>(</sup>v) Angl. (y) Moon

<sup>(3)</sup> Afriq (4) Barbo Moore Barbo

Moor (\*) C'est

MILICE

DES NÉGRES.

re les Enivénement remier ré-

de leurs voile de la Siratick, qu'il étoit leur pro-& ce qui es produipeine de i flateuses. Damel, qui lls attendis la famine manger les ter la mort. folie, ils Couronne.

fçait fabrila bleffüre n fer chaud s les chairs, p Tées de barent eu la cun qu'on lui

ient aucun

raper ].

au bambut ofeau, fort nt si adroits apper dans

que par un

lont le fourils le pormes est un nos halleguerres, ils un animal, qu'ils

qui font cent

qu'ils nomment Dansa, & qui ressemble à une petite Vache. Cette peau est ex-Htremement dure. Ils se servent aussi de peaux de Vaches, [mais avec moins de confiance. ] La zagaye est une arme qu'ils manient encore fort habilement. Ils la portent en main, avec deux petits dards, qu'ils appellent Synahama (v), & qui sont lies d'une petite corde, avec laquelle ils les retirent presqu'aussi vîte qu'ils les lancent. La zagaye, ou la javeline, est un dard long & pesant, dont la tête est armée de quatre grosses pointes, & de plusieurs crochets, qui en rendent la blessure incurable. [Ils la lancent à une grande distance, & ] on ne voit guères les Négres sans une zagaye à (x) la main. Moore lui donne neuf ou dix pieds de longueur. Sa pointe, (7) dit-il, est de fer, comme celle de nos piques. C'est l'arme ordinaire des Négres. Ils s'en servent comme les Européens se servoient autrefois de la lance, & leur justesse à s'en servir ne le céde point à leur vigueur. Ils en ont une plus petite, qu'ils nomment Ardilli. Sa longueur est de trois ou quatre pieds. Elle est quelquefois armée de fer; mais ordinairement (2) la pointe est durcie au feu, comme les armes des Guanches. Quelques foldats portent des poignards à la Moresque, longs de deux pieds, & la lame large de deux pouces. Toutes ces armes font placées avec tant d'ordre (a) qu'un Négre est libre dans la mélée, & peut employer celles que demande l'occasion; Moore leur donne encore un couteau, suspendu à leur ceinture. Mais de quelques armes (b) qu'ils veuillent se servir, il conclut qu'ils s'en servent fort habilement. On trouve même parmi eux d'excellens fusiliers, comme parmi les Mores du Nord de Hoval (c).

CHAQUE Soldat porte dans un petit fac fa provision de kuskus; car ils n'ont aucun magazin de guerre pour les provisions, & la plûpart (d) de leurs expéditions ne sont point assez longues pour les exposer à de grands befoins. [Au reste c'est parmi eux un grand honneur aussi-bien qu'un grand avantage, que de porter le tambour royal; qu'ils nomment Lomlambé.]

LEURS Armées sont composées de Cavalerie & d'Infanterie [qui ont, ápeu-près les mêmes armes.] Ils achetent leurs Chevaux des Mores de Geneboa, leurs Voisins. La taille en est petite, mais ils sont vigoureux & pleins de seu, comme ceux de Barbarie. Ils se vendent quelquesois dix ou douze Esclaves, comme ceux de Barbarie. Ils se vendent quelquesois dix ou douze Esclaves, c'est-à-dire, environ cent livres sterling. Une [Dame de race Portugaise,] nommée Catherine, (e) ou Katti, avoit, à Russico, un Cheval estimé quatorze Esclaves. Elle en sit présent dans la suite au Roi de Kayor. Les Négres mènent leurs Chevaux avec une extrême vîtesse. Moore vit un jour le vieux Kondi, Lieutenant Général de Kayor, courir sur le sable, à toutes brides, debout néanmoins sur ses étriers, & lançant devant lui par intervalles sa zagaye, qu'il reprenoit quelquesois dans sa course; où s'il arrivoit qu'elle lui échapât.

(v) Angl. fyncheria. R. d. E.

(x) Barbot, ibid.

(y) Moore, pag. 121. (z) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 235.

(a) Barbot, pag. 38. (b) Moore, pag. 121. (c) Barbot, pag. 38. (d) Moore, ibid.

(e) C'est la même apparemment qu'on a

và paroître dans les Relations de Brue, & qui fit avec lui un Voyage par terre. Il ne dit pas qu'elle fut de race Portugalfe, mais il parle de fes richesses & de son crédit à la Cour. R. d. T. NB. Les Auteurs Anglois ne ledisent pas non

plus. C'est le Traducteur seul, qui semble n'avoir inséré ce mot dans le Texte, que pour donner lieu à cette note. R. d. E. ARMES ET
MILICE
DES NEGRES.

échapat, il se baissoit avec une adresse extrême & s'en saississoit à terre, sans perdre les étriers. On raconta au même Voyageur, qu'il étoit commus parmi les Cavaliers Négres, de courir le grand galop en se tenant à deux pieds sur la selle, de tourner de divers côtés, de s'asseoir, de se relever, de sauter à terre en s'appuyant sur une seule main, & de remonter avec la méme légèreté. D'autres ramassent, en courant, un petit caillou qu'on jette dans leur carrière, & sont des tours de force ou d'adresse encore plus sur prenans.

LEURS meilleures brides viennent ordinairement de l'Europe; mais ils ont l'art d'en faire, qui ne ressemblent pas mal à celles d'Angleterre. Leurs éperons tiennent à l'étrier & font partie du même fer; car ils montent à cheval pieds muds. Leurs étriers sont si courts, qu'ils ont tossjours les genoux son élevés, & courbés en avant, comme les Turcs. Ils n'ont pas l'usage de ser

rer leurs Chevaux.

ILS entendent fort bien l'art de faire des selles. Ils les parent de broderies d'autres ornemens de diverses couleurs, entre lesquels les Grisgris enchantés des Marbuts, & les Kowris, qui sont des coquillages de Mer, sont tos

jours une figure brillante (f).

[Josson décrit un peu différemment la Cavalerie & l'Infanterie des Némeres.] On leur voit, dit-il, fort peu de grands Chevaux. [La plûpart nemere l'impalient point la hauteur des Pades d'Angleterre, auxquels ils peuvent être comparés aussi pour l'encolure.] Ils sont équipés à la manière des Espagnols. Le Cavalier porte une zagaye à la main. Il a son Bouclier pendant au côté

droit du Cheval. C'est en quoi consiste toute son armure (g).

Le Fantassin, suivant le même Auteur, ne marche pas non plus sans la zagaye, mais il porte avec elle une autre sorte de dards, armés d'un ser barbu, comme ceux des Irlandois. Il est chargé aussi d'une épée, longue d'environ deux pieds, supportée par une bandoulière de drap rouge & jaune, qui passe autour du con. Les plus distingués portent, au-lieu de la zagaye, un accentre leurs mains; & sur le dos un carquois sort propre, qui contient environ vingt-quatre stéches, toutes composées de roseaux, de la grosseur d'une plume de Cygne, sur deux pieds de longueur, & garnies de barbillons empossonés. Ils donnent cette qualité mortelle à la pointe de toutes leurs armes. Les stéches n'ont ni coches ni plumes. Elles sont lancées de l'arc, qui est aussi de roseau, par une corde plate de la même matière, dont elles reçoivent pur conséquent peu de force: mais à peu de distance, elles ne sont que trop capables de percer leurs habits de coton. Cependant c'est le poison qui en sait le principal (b) danger.

Lorsque le Damel est déterminé à la guerre, il donne ordre au Kondi, Généralimme de ses Armées, d'assembler les Seigneurs & tous les Négres du Canton où il se trouve, pour choisir, dans ce nombre, de quoi former un corps de Cavalerie & d'Infanterie. Cette Milice monte rarement au-dessus de quinze-cens hommes; la plûpart gens de pied, parce que le Roi n'a pas plus de trois-cens Chevaux dans toute l'étendue de ses Etats. [Il y en a bien fi

ins vivres, & celle aux Négres pour les fervir, ils des Chameaux o

(b) Jobson, pag. 44.

la raifon rive jama dans leurs difficile, fublistance d'en éleve grains, il lieurs fort dans les Fi ce que l'ex n'est pas c fent manq un jour qu ils la passe furent peu jamais égal MAIST

OC

moins da

li. Mour

grand not

quelquefo

font raffem
Officiers vi
coup de fec
treprife plu
Enfuite le C
tiche, en h
font tofijour
malheur d'é
s'échaper à
LES Arm

fervent pas ordinaireme mains. Lorsi de leurs Tan ce prélude, la zagaye & tosijours fortinfamie. Ma qui est le forifoient.] Ils si les moindres

<sup>(</sup>f) Barbot, pag. 59.

nais ils ont Leurs épet a cheval noux fort ge de fer-

broderies is enchanfont tou-

rie des Né H plupart net uvent êtte Espagnols. int au côté

plus fans la 'un fer bargue d'envijaune, qui ave, un arc ent environ r d'une plalons empoieurs armes. qui est aussi eçoivent par ue trop ch qui en fait

au Kondi, Négres du former un nt au-dessus Roi n'a pas y en a bienij moins

moins dans les Royaumes plus éloignés, tels que ceux de Kantor & de Wool- Asses at li. Moure s'étonne qu'ils n'employent pas des Eléphans, lorsqu'ils sont en si grand nombre dans leurs Forêts, que sur leur propre témoignage, on en voit quelquefois des troupeaux de deux ou trois-cens. Mais il en auroit pû trouver la raison dans celle qu'il apporte lui-même pour expliquer comment il n'arrive jamais qu'ils en élèvent, quoiqu'ils en prennent quelquesois de petits dans leurs chasses. Des unimaux de cette grosseur seroient d'un entretien trop difficile, & consumeroient en peu de jours, ce qui suffit aux Négres pour la subsistance d'une Ville. Le Prince Bo-Jan est le seul (1) qui out entrepris d'en élever deux, & qui fostint affer long-tems cette dépense. Au-lieu de grains, il leur faisoit couper, par ses Sujets, des branches tendres de plulieurs fortes d'arbres, telles que les Eléphans paroissent les choisir eux-memes dans les l'orets. Il les faisoit souvent conduire dans les lieux marécageux, parce que l'expérience a fait remarquer qu'ils aiment la vase, & que l'eau pure n'est pas celle qu'ils boivent plus volontiers. Mais soit que leurs Guides eusfent manqué d'attention pour les conduire ou d'adresse pour les apprivoiser. un jour qu'ils apperçurent quelques Eléphans sauvages au bord de la Rivière. ils la passerent à la nage & se joignirent aux animaux de leur espèce. Ils furent peu regrettés de Bo-Jan. Les services qu'il en avoit tires n'avoient jamais égalé l'embarras & les frais de leur entretien.

MAIS revenons aux Expéditions militaires du Damel. Lorsque les Troupes font rassemblées & qu'il a déclaré ses intentions, le Kondi & ses principaux Officiers viennent prendre ses derniers ordres, qu'il leur donne avec beaucoup de secret, pour softenir toute la Nation dans l'attente de quelque enreprise plus importante encore que celles dont on connoît deja l'objet. Ensuite le Général & tous les autres Chefs se parent de ce qu'ils ont de plus riche, en habits, en armes & en chevaux, sans oublier leurs Grisgris, qui font tofijours la moitié de leur charge & de celle de leur monture. S'ils ont le malheur d'être démontés dans le combat, il leur est également difficile de

s'échaper à pied & de se rétablir sur la selle (k).

Lies Armées des Négres [ font plûtôt nombreuses que bonnes. Elles ] n'observent pas de discipline dans leur marche, ni d'ordre dans les batailles. C'est ordinairement au milieu d'une plaine qu'ils cherchent l'occasion d'en venir aux mains. Lorsqu'ils sont à la vûe de l'ennemi, leurs Guiriots sont un grand bruit de leurs Tambours & de leurs autres Instrumens. Les Combatans animés par ce prélude, déchargent leurs fléches & leurs dards. Ils se servent ensuite de la zagaye & des pieux (1). Parmi des gens nuds & sans ordre, la mélée est tolijours fort fanglante, d'autant plus que la lâcheté passe entr'eux pour une infamie. Mais leur courage vient particulièrement de la crainte de l'Esclavage. qui est le sort inévitable de tous les prisonniers, [de quelque condition qu'ils foient.] Ils font excités aussi par la consiance qu'ils ont à leurs Grisgris; car les moindres Négres sont persuadés que par la vertu de ce Charme, ils sont invulnérables.

(k) Barbot, pag. 58. (1) Angl. animes par ce prélude, l'Infanterie fait une décharge de ses siéches : Ensuite la Cavalerie lance ses dards, & se fert de la zagaye & des picux. R. d. E

DES NEGRES.

<sup>(</sup>i) Moore, ubi fup. Outre la raison des vivres, & celle de l'industrie, qui manquent aux Négres pour rendre ces animaux propres à les servir, ils ont dans cette Contrée l'usage des Chameaux & des Anes

#### 208 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

ARMES ET MILICE DES NÉGRES. invulnérables, & supérieurs à leurs ennemis. Les Européens sont les seuls qu'ils désespèrent de vaincre, parce qu'ils ont éprouvé qu'aucun Grisgris n'est à l'épreuve des armes à seu, auxquelles ils donnent le nom de Pouffs (m).

Le Grand Brak, qui est plus voisin des Mores que les Jaloss, est beaucoup plus fort en Cavalerie, parce qu'il se procure des Chevaux à meilleur marché. On prétend qu'il n'en entretient pas moins de trois mille; [au lieu que lest Jaloss n'en ont presque point du tout.] Mais leur Infanterie est excellente. Ils émployent quelquesois (s) des Chameaux, qui sont en abondance dans leur Pays, [sans qu'on nous apprenne s'ils rendent ces animaux fort utiles à la guerre.] Vasconcelos représente les Négres de la Côte comme une Nation fort brave. Il loue particulièrement leur adresse à cheval, & les croit redevables de cette habileté au voisinage des Négres du Sénégal, qu'ils ont au Nord (o). Ceux de Kamina passent pour les meilleurs Soldats du Pays. Ils sont vigoureux & résolus; deux qualités qui les ont soutenus jusqu'à présent contre deux Rois voisins, qui ont entrepris plusieurs sois de les réduire (p).

LANGUES DES NÉGRES.

DANS cette Division de l'Afrique, on n'est point encore parvenu à se saine de justes idées du Langage des Négres. Les principales Langues sont celles des Jalofs, des Foulis & des Mandingos. La première, suivant les (q) 06 servations de Moore, se nomme le Jalof. Barbot la croit la même que le Zanguay. Il veut dire apparemment le Sungay, dont Leon parle comme de langage commun de Guaiata, de Guinée, de Tombuto, de Melli & de Gago, car Barbot, d'accord là-dessus avec Moore, semble prendre Guaiata pour le Pays des Jalofs. Moore, pour confirmer cette opinion, ajoûte dans une note à ses Extraits de Leon, que Sungay est le nom présent de la Maison Royale de (r) Barfalli, qui est connue d'ailleurs (s) pour Jalof. Cependant d'autres Voyageurs (\*) nous ont appris que le nom de cette Famille est (\*) Njay. Le même Ecrivain affure que la Langue la plus commune sur la Gambra est le Mandingo, & qu'avec cette clef, on peut voyager sans embarra, depuis l'embouchure de la Rivière, jusqu'au Pays des Jonkos, ou des Machands, auxquels on donne ce nom, parce qu'on achete d'eux un très-grand nombre d'Esclaves. Cet espace fait un Voyage de tix semaines, depuis James fort.

Outre la langue commune, les Mandingos ont un jargon mystérieux ettèrement ignoré des semmes, & dont les hommes ne sont usage qu'à l'occision du Mumbo (x) Jumbo. Le Créole Portugais, qui est une corruption de la Langue Portugaise, est devenu le langage ordinaire du Commerce entre les Européens de la Gambra & les Négres. Peut-être ne seroit-il pue entendu à Lisbonne; mais les Anglois l'apprennent plus facilement que la Langue des Négres, & leurs Interprétes n'en employent guères d'autre. Les Foulis, & la plûpart des Mahométans qui habitent la Rivière parlent sont les respectives parlent sont la Rivière parlent sont les seroits de la Rivière parlent sont les seroits de la plûpart des Mahométans qui habitent la Rivière parlent sont les seroits de la plûpart des Mahométans qui habitent la Rivière parlent sont les seroits de la plûpart des Mahométans qui habitent la Rivière parlent sont les seroits de la commerce de la commerce entre les Européens de la Cambra de la Camb

m) Ibid. pag. 39.

nom. R. d. E.

pien l'.
que N
gnons,
vers (:
Com

constions, recherce fecours a pris fe Ecrivain lumière

(y) Ib (z) Ib (a) La

...

VC

A Iguil Ananas, s'Arrêter s'Affeoir, Aveugle, Autruche fe Baigner un Bal, Banana la Barbe, Barre de i Barril, Beaucoup Bled ou M une Boëte

(a) Angl

un Bœuf o

(d) Ang

IV. Par

<sup>(</sup>n) Ibid. pag. 39.

<sup>(</sup>o) Ibid. pag. 58. (p) Ibid. pag. 34.

<sup>(</sup>q) Moore, pag. 28. (r) Ibid. & dans le supplément, pag. 27.

<sup>(</sup>s) Voyez ci-defius, Chap. Xii.

<sup>(1)</sup> Angl. Cependant il dit ailleurs que le

<sup>(</sup>v) Il n'y a pas d'apparence que Monaitici rien conclu de la ressemblance des nous, car elle est plus éloignée que celle de Guain & de Jalof, de Gbanni & de Tanni qu'il apis pour les mêmes noms.

<sup>(</sup>x) Moore, pag. 38.

lieu que lab

excellente.

ndance dam

fort utilesip

une Nation

croit rede-

qu'ils ont m

Pays. Ils fort

présent conire (p). enu à se faire

s font celles les (q) Ob

nême que le e comme du & de Gago, aiata pour k

ite dans une le la Maison . Cependant

amille eft (0)

e fur la Gamns embarras, ou des Marun très-grand depuis James

ystérieux en e qu'à l'occane corruption u Commerce ne feroit-il pu lement que la s d'autre. La parlent for bien

bien l'Arabe, (y) quoiqu'ils soient Mandingos. Chaque Royaume, ou chant les feule rifgris n'el que Nation a d'ailleurs sa langue particulière, comme les Elups, les Bagnons, les Bambrongs & les Pubaris, qui font fort éloignés de la Rivière ffs (m). vers (x) le Paye des Jonkos. eft beaucoup eilleur mar-

LANGURE

DES NÉGRES.

COMME rien n'est d'une si grande utilité pour remonter à l'origine des Nations. & découvrir ce qu'elles ont eu de commun dans leur fource, que les recherches & les observations sur le langage, rien aussi n'est d'un si grand secours pour les Voyageurs. C'est par l'une & l'autre de ces deux raisons qu'on a pris soin de recueillir ici tous les mots, qui se trouvent dispersés dans les Ecrivains. & d'en former un Vocabulaire, dont il y aura beaucoup plus de lumières à tirer que de quelques vagues réfléxions (4).

(7) Ibid. pag. 29. & 39.

(y) Ibid. pag. 29. & 30. — — — — — re est tirde de Baroot; [qui ne dit point lui-même de qui il le tenoit. On n'y a fait que (a) La plus grande partie de ce Vocabulai- — très peu de changemens dans l'Orthographe.]

# TABLE

## VOCABULAIRE JALOF ET FOULL

| FRANÇOIS.                                                                                                                                                                       | JALOF.                                                                                                                              | FOUL1.                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Iguille, Ananas, s'Arrêter, s'Affeoir, Aveugle, Autruche, fe Baigner, un Bai, [Banana] la Barbe, Barre de fer, Barril, Beaucoup, Bled ou Maïz, une Boëte, un Bœuf ou un Veau, | Pourfa. Ananas. Gueckiffi. Songoane. Bomena.  Mongro fangou (d). Folgar.  Sekiem. Barra win. Pippa. Barena. Dougoub (f). Ovachande. | Messelael. Annanas. Deradan (a). Ghiode (b). Gomdo (c). Nedau.  Onhare. Barra.  Huri (c). Makkari.  Nague.  Boire |

rence que Moore blance des noms, celle de Gualata Tanni qu'il apri

(a) Angi. Doradan. R. d. E. (b) Angi. Ghiodo. R. d. E.

gou. R. d. E. (e) Angl. Heuy. R. d. E. (f) Angl. Dough-oub. R. d. E. c) Angl. Goumdo. R. d. E.

(d) Angl. Je veux me baigner; Mongre fan-

IV. Part.

Dd

### IN VOYAGES AU LONG DES COTES

FRANCOIS, Det JALOR.

LANGUES DES NEGRES

Boire, a os como Mangrinam (g). Hiarde. Matte (b). Leggal. Bollars. Boiteux , art man verman Sogha (i). Hendouko. Borgne, Patters ... la Bouche, Gueminin. Boejis.] Chabiburde. Bougis, carrier by Boeja, les Boyaux, Vuette. les Boyaux,
une Branche,
Branle,
Branle,
Smallou (m). Baberou ( 1). Leffo. Ghionghé. une Brebis,

[ Buffle,
un Canon,

Bamborta (0). Sedre (n). Boureli. 7 Bamborta (o). Fetel. un Canot, . . . . Lana. Capitane. Loamdo. Carquois, Smakalla. . . . . Tehan (p). Yap. Chair, Chaloupe, Galtovap.] .... . . 1 Chanter, Ovayel. Yemdi. [Chapeau, un Chat, un Chaudron, Hat.]
Gueriape (4). Oulonde. Kranghiare. Barma. une Chemife Bougtovap. D'olanke. Farfs. un Cheval, Pouskiou (r). Soukendo. Kogovar (+). Cheveux, issionship Chévre, antonna un Chien (3) reliable Bay. Kraf. Behova. Rahovanden (1). Mangredouli. Boude. Chier, (d) whoist). Affaman. le Ciel, Citron, Civette, Hialla. Donovachande une Clef, un Cloud, un Cochon de lait, Bidho. Pangal. Dinguetitt.
Droai. Babaladi. un Coffre, Ovachande, Breteval. Bouma (v). une Corde, Boghol. Bognoi. Chabiburde. ] Uwett. [les Côtes, (a) it It Somdon. le Coude, inspirit Smainoton. Doghol. Couper, Tay. . 100 mm - มัดขึ้นเกร

00 FR

FOULS

un Coute Cracher .

Cravat's Crocodile les Cuiffe Cuivre, Danfer , Demain. Demand Demeure les Dents Dents d'E le Derrie

le Diable

Dizu,

les Doigu Dormir, Eau, de l'Eau-de Ecorcher, Ecrire, un Eléphan Enfans des une Epée, un Esclave

Eternuer, Etui de con Feu, une Femme la partie de uneFem.de une Femme des Fers, la Fiévre,

Fil à coudre une Fille, une Fléche. un Fourreau un Fripon,

(x) Angl. 1 (y) Angl. L (s) Angl. S (e) Angl. S (b) Angl. H

Carl Alla

<sup>(</sup>g) Angl. Mangrenam. R. d. E.
(b) Angl. Matt. R. d. E.
(i) Angl. Soghe & Bossare. R. d. E.
(j) Angl. Baherbu. R. d. E.
(k) Angl. Baherbu. R. d. E.
(i) Angl. Todeapp. R. d. E.
(j) Angl. Smal-loho. R. d. E.
(ii) Angl. Smal-loho. R. d. E.
(iv) Angl. Smal-loho. R. d. E.
(v) Angl. Rhaay-Rahovandon. R. d. E.
(v) Angl. Boume. R. d. E.

#### E L'AFRIQUE, Les VIL Cup. XIII. 212

| OCCIDENT                                                                                                                      | ALES                                              | į         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| FRANÇOIS.                                                                                                                     |                                                   |           |
| in Couteau, Cracher, Cravat', Crocodile, les Cuiffes, Cuivre, Danfer, Demain, Demander, Demeure, les Dents, Dents d'Eléphans, | Pr<br>Sr<br>G<br>La<br>Pr<br>Fa<br>Ai<br>La<br>Ga | u o u iii |
| e Derrière, le Diable, Dirv, les Doigts, Dormir, Sau, le l'Eau-de-vie, Ecorcher,                                              | To Give Sn Sa M Bi                                |           |
| n Eléphant,<br>Enfans des Princes,                                                                                            | G                                                 | n         |

une Epée, un Esclave, Eternuer, Etui de couteau, Feu, une Femme, la partie des Femmes, uneFem.de mauvaise vie, une Femme groffe, ... des Fers, la Fiévre, Fil à coudre, une Fille, une Fléche, un Fourreau,

JALOK.

· FOULE.

LAMOURS BES

|     | Pakha.              | Pake.           |
|-----|---------------------|-----------------|
|     | Toffii.             | Toude (x).      |
|     | Sma.                | Leffol.         |
| Į.  | Guafik.             | Norova.         |
|     | Loupe.              | Benhall (y).    |
|     | Prum.               | Hiackaovale.    |
|     | Faike.              | Hemde.          |
|     | Aileg ackagiam.     | Soubako.        |
|     | Lay.]               |                 |
|     | Gangone.            | Ghiodorde.      |
| ŧ   | Sonabenatia (#).    | Nhierre.        |
| ٠   | Gnay Negnay.        | Nhierre Ghiova. |
|     | Tate ou Ghir.       | Rotere.         |
|     | Guinnay.            | Guine.          |
|     | Ihalla.             | Allah.          |
|     | Smaharam.           | Sedohenda (a).  |
|     |                     | Danadi          |
|     | M'doch.             | D'iam.          |
|     | Sangara.            | Sangara.        |
|     | Maugrefesse.        | Houtonde (b).   |
|     | Binde.              | Ovindonde (c).  |
|     | Gnay.               | Ghiova          |
|     | Domeguaïbe (d).     | Byla Hamde.     |
| C   | Gnaffi (*).         | Kaffe.          |
|     | Gnamen $(f)$ .      | Mokkioudou.     |
| 4   | Maugre telleli.     | Hisseloude.     |
| :   | Gangone.            | Ghiodorde (g).  |
|     | Safara.             | Ghia hingol.    |
|     | Digin.              | Debo.           |
|     | Facere ou Fere.     | Kotto.          |
|     | Ghelarbi.           | Sakke.          |
| *   | Digin gohir (b).    | Deboredo.       |
|     | Guingue.            | Gue-Hyelle. ]   |
| 1   | Guernama            |                 |
|     | Ovin.               | Gnarabi (i).    |
|     | Ndaougdigin.        | Soukka.         |
|     | Sinaktonghar (k)    |                 |
| ; , | Finanharquaify (1). | Ovana.          |
| . , | Sochhorby.          | Abonde.         |
|     |                     |                 |

un Fripon,

3,5

(x) Angl. Toffli-Thoude. R. d. E.
(y) Angl. Loupp Bouhall. R. d. E.
(z) Angl. Smabenahin. R. d. E.
(a) Angl. Sma-baram. Fedehendo. R. d. E.
(b) Angl. Houtoude. R. d. E.
(c) Angl. Whin d'Oude. R. d. E.
(d) Angl. Domeguzihe. R. d. E.

(e) Angl. Guaffi. R. d. E.
(f) Angl. Guamon. R. d. E.
(g) Angl. Smanbar-packta-ovana. R. d. E.
(a) Angl. Digin-gobirr. R. d. E.
(i) Angl. Guarahic. R. d. E.
(k) Angl. Smak-toughar. R. d. E.
(i) Angl. Smak-toughar. R. d. E.

Dd 2

E. . d. E.

n. R. d.E.

45.

#### ATA VOYAGES AU LONG DES COTER

LAWOURS DES MEGRES.

FRANCOIS. Ovaffy.

FOULL TALOF.

Loffoul fetel. un Fufil. Soukagorko. un Garçon, Smahoum. Holbondon (m). les Genoux. Haderore. Glouton, . Gommes, La konde (n). Smanpouroch. Dandy. le Gozier, Sandol. Goudron . Helere (0). Dirgunek. Graisse ou suif, Mahardo (p). Maguma. Grand. Hock-halma. Grater, Nanhyadi. Dolangue. Habit. Bouboutouvap. Delika. Ovande. Hameçons, Hautes-chausses. Touap. Tonhouba. Herbes, Miagh. Gorkomahodo. Goourgue. un Homme. Solde.]. [ la partie d'un Homme. Soull. Lmappaice (q). Kovaffongal. la Tambe. Sannir. Verlady. Jetter, les Joues, Bekigg. Kobe. Lelegh. Soubakka. le Jour, la Langue, Laming. D'heingall. Raghen. fe Laver les maine, Lahouyongo. les Lévres, Smatovin. Tondo. Smabou. Ligne à pêcher, Delingha ovande. Cuntodou. Lessen (r). un Lit. Smatergumarajank. Torade allah. un Livre. Smakietgumorebind. Deffeterre (3.). Livre à écrire. Vhackiré (t). la Lune. Leour. Loho. Yongo. la Main, une Maison. Smanvig. Souddo. Soumak hiore. Medo dange une Maîtresse. Dougoub. Maïz, forte de bled, Makkary. Malade, Raguena. Ogniahuy. Ouhanie. Enhdo (u). les Mammelles, Marc du Millet, . Changle. Marcher. Docholl. Medohyaffa. un Matelas, Entedou. Leffo. Smandai. Gueck. la Mer. Mentir. Narnaa. Hadarime.

Mordic

Mordre la Mort fe Mou un Mou Moi & le Nez. Non, Nombi la Nuit. un OEui un Oifea les Ongl Or, Orange, les Orei les Ortei Pagaie. du Pain, Papier, Parler, la Partie un Paville la Peau. Pêcheur, Toiles Pe Perroquet Petit, Petter,

les Pieds,

une Pierre

un Pigeon

Pincer,

Piffer,

Plomb,

Plume,

la Pluye,

Poiffon,

un Pot, Poux,

une Pipe,

Pleurer .

FI

<sup>(</sup>m) Angl. Holbondou. R. d. E. (n) Angl. Les Gencives. La koude. R. d. E.

<sup>(</sup>e) Angl. Divguneck Bellere. R. d. E. (p) Angl. Maguena. Mahodo. R. d. E. (q) Angl. Smap-paire, R. d. E.

<sup>(</sup>r) Angl. Euntodou. Leffon. R. d. E.
(s) Angl. Smatere - guma-rajank. Tonde
Allah. R. d. E.

<sup>(\*)</sup> Angl. Uhaaire. R. d. E. (\*) Angl. Wuhaine. En-h'do. R. d. E.

<sup>(</sup>x) Who

<sup>(</sup>y) Angi.

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CRAD. XIII. 213

| FRANCOIS.                 | JALOF.          | FOULL                      | LANGUES BE |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------|
| Mordre,                   | Matt.           | N'hadde.                   |            |
| Mort,                     | Dehaina         | Mahyje.                    |            |
| fe Moucher,               | Niendoou.       | Ngieto.                    |            |
| m Mousquet,               | Faital.         | Fetel.                     |            |
| Moi & Mien,               |                 | Sman.                      |            |
| le Nez                    | Smackbockan.    | Hener.                     |            |
| Non,                      | Dhaair.         | Ala.                       |            |
| Nombril.                  | Small-lout.     | Houddo.                    | •          |
| a Nuit,                   | Goudine.        | Guiema.                    |            |
| un OEuf,                  | Nen.            | Oucchirnde (x).            |            |
|                           | Arral.          | Nielli (a)                 |            |
| un Oiseau,                | Huai.           | Niolli (y).                |            |
| les Ongles,               | riuai.          | Chegguen-                  |            |
| Or,                       |                 | · · · Goud.]               |            |
| Orange,                   | 0               | . Kanghe.                  |            |
| les Oreilles.             | Smanoppe.       | Noppy.                     |            |
| les Orteils,              | Smahua jetanks. | Peddely.                   |            |
| Pagaie.                   | Wat.]           |                            |            |
| du Pain,                  | Bourou.         | Bourou.                    |            |
| Papier,                   | Kahait.         | Harkol (z).                |            |
| Parler,                   | Ovache.         | Halle.                     |            |
| la Partie des femmes,     | Facere ou fere. | Kotto.                     |            |
| un Pavillon,              | Raya.           | Arhairbillam. (a)          |            |
| a Peau,                   | Smagdayr.       | Goure.                     |            |
| Pêcheur,                  | Moll.           | Kiruballs (b).             |            |
| Toiles Peintes,           | Calicos.        | Calicos.                   |            |
| Perroquet,                | Inkay.          | Saleron (c).               | •          |
| Petit,                    | Nercina.        | Chonkayel (d).             |            |
| Petter,                   | Doch-hott.      | Ride.                      |            |
| les Pieds,                | Simatank.       | Koffede.                   |            |
| une Pierre,               | Doyg.           | Hayre.                     | •          |
| un Pigeon,                | Petreik (e)     |                            | •          |
| Pincer,                   | Domp.           | Mouchioude.                |            |
| une Pipe,                 | Smanano.        | Hy-ardougal.               |            |
| Piffer ,                  | Berouch.        | Kaing huye.                | •          |
| Pleurer .                 | Dgoife.         | Ouhedde.                   | ,          |
| Plomb,                    | Bettaigh.       | Chaye.                     |            |
| Plume,                    | Dongue.         | Donguo.                    |            |
| la Pluye,                 | Taou.           | Tobbo.                     |            |
| Poiffon ,                 | Guenn.          |                            |            |
| un Pot                    | Kingn.          | Linghno.                   |            |
| Poux                      | Teinge          | Fahando.                   |            |
| -[ 1 out )                | Teings.         | Bamdy.]                    |            |
| ,                         |                 | ., 101                     | 10         |
| (x) Whochionde. R. d. I   | (8)             | ingl. Klou-ballo, R. d. E. |            |
| (y) Angl. K'hiolli. R. d. |                 | ingl. Solerou. R. d. E.    |            |
| (2) Anal Barkol B d 1     | 7.1             | 471 57 1 57 1 5 5 5 5 5 5  |            |

n. R. d. E. rajank. Tonde

Mordic

4.1

n ).

ande.

1. 5·).

(2) Angl. Barkol. R. d. E. (a) Angl. Arhayhillan, R. d. E. do. R. d. E.

<sup>(</sup>d) Angl. Neocina. Choukahiel. L. d. R.
(e) Angl. Petteck. R. d. E.

## SI4 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

NAOSES.

FRANCOIS.

JALOF.

BOULI.

| une Poule,          | Gnaar.              | Guertogal.               |
|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Enfans des Princes, | Domejuaïbe (f).     | Bylahamde.               |
| un Rat,             | Guenach.            | D'onbrou.                |
| Reine,              | Gnache (g).         | Guefoulbe.               |
| Rire,               | Raihal.             | Ghialde.                 |
| Rouge,              | Loghovek.           | Bodeghioun.              |
| le Roi,             | Burre.              | Lahamde.                 |
| le Sang,            | Galtovap (b)        |                          |
| du Sel,             | Sock mate.          | Lambdan.                 |
| _                   | Smabokhanabi.       | Soldehama , ou Kotel-yai |
| Serment,            | Gilla Dokilalia Di. | mo.                      |
| to Coment           | Gnaun (1).          |                          |
| un Serpent,         |                     | Bodi, ou Gotory,         |
| Siffler,            | Ouanylefte.         | Houde.                   |
| [un Siege,          | Gangone.            | Ghiodorde.]              |
| un Singe,           | Golok.              | Ovandou.                 |
| le Soleil,          | Ghiante Finkan.     | Nahangue.                |
| Souliers,           | . Dale.             | Pade.                    |
| les Sourcils,       |                     | Hiamhianko.              |
| Sucre,              | Lhem.               | Lhyombry.                |
| Suif ou graisse,    | Diugunek.           | Bellere.                 |
| Tabac,              | Tmagha.             | Taba.                    |
| une Table,          | Gangona.            | Gango.                   |
| Taffe de coco       | Tafia.              | Horde.                   |
| la Terre,           | Soffi.              | Letudi ( k ).            |
| la Tête,            | Smabab.             | Horde.                   |
| Toile,              | Endimon.            | Chomchou.                |
| Toiles peintes,     | Calicos.            | Calicos.                 |
| le Tonnerre,        | Denadeno.           | Dhirry.                  |
| Tortu,              |                     | Lok.                     |
| Touffer,            | Sokkatt.            | Loghiomde.               |
| Trembler,           | Denalock.           | Chinhoude.               |
| Troquer ou echanger | Nanvequi.           | Sohode.                  |
| Trompette,          | Bouffsa.            | conode.                  |
| Tuer,               | Rui.                | Ouharde.                 |
|                     | Cow.                | Ounarde.                 |
| une Vache,          |                     | D 2                      |
| un Vaisseau,        | Manguma (1).        | Randi.                   |
| un Veau ou un Bæuf, | Co diese            | Nague.                   |
| les Veines,         | Sa ditte.           | Dadok (m).               |
| le Vent,            | Gallaou.            | Hendon.                  |
| le Ventre,          | Smabir.             | Rhedo.                   |
| Vin de France,      | Mangotovabb.        | Chink.                   |
| £ 2112              |                     | Vin                      |

FR

OC

Vin de Pa une Voile les Yeur,

FRA.

Deux, Trois, Quatre, Six, Sept, Huit , Neuf , Dix, Onze, Douze. Treize, Quatorze, Quinze, Seize, Dix-fept, Dix-huit, Dix neuf, Vingt, Vingt & un, Trente, Quarante, Cinquante, Soixante, Soixante-dix, Quatre-vingt, Quatre-vingt-

(a) Ak. est un es lalofs qui répo (b) Angl. Sopp

Cent un,

<sup>(</sup>f) Angl. Domeguaihe. R. d. E. (g) Angl. Guaihe. R. d. E. (b) Angl. Deret Hy-hyam. R. d. E. (i) Angl. Quann. E. d. E.

<sup>(</sup>h) Angl. Lehidi. R. d. E. (1) Angl. Manguena, R. d. E. (m) Angl. Sed itte. D'adol. R. d. E.

#### OCCIDENTALE WE'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. RILL SIS

FRANCOIS.

TALOF.

FOULL

NAORE DES

Vin de Palmier. une Voile, les Yeur,

Kotel-yu-

p

Vin

Mfangojeloffk Ouir. Smabut.

Chingue. Ougderelhana. Hyterr.

FRANCOIS.

FALOF.

FOUL I.

Deux, Trois. Quatre, Cinq, Six, Sept, Huit . Neuf, . Dix . Onze. Douze. Treize, Quatorze . Quinze, Seize, Dix-sept, Dix-huit, Dix-neuf. Vingt, Vingt & un, Trente . . Quarante. Cinquante, Soixante.

Soixante-dix.

Cent un,

Quatre-vingt year cassivi

Quatre-vingt-dix;

Ben. Yare. Yet. Yanet. Guerom. Guerom ben. Guerom yare. Guerom yet. Guerom yanet. Fuk. Fuk akben (a). Fuk ak yare. Fuk ak yet. Fuk ak yanes. Fuk ak guerom. Fuk ak guerom ben. Fuk ak guerom yare. Fuk ak guerom yet. Fuk ak guerom yanet. Nitte. Nitte ak ben. Fononir. Yanet fuk. Guerom fuk. Guerom bena fuk. Guerom yare fuk. Guerom yet fuk. Guerom yai fuk (d). Temer. Temer ak ben.

Gou. Didy. Taty. Nave. Guieve. Gui-gou. Gui-didy. Gui-taty. Gui-naye. Sappo. Sapo-gou. Sapo-didy. Sapo-taty. Sapo-naye. Sapo-guieve. Sapo-gui-gou. Sapo-gai-didy. Sapo-gui-didy. Sapo-gui-naye. Sappo (b). Sappo-gou. Naggash (6). Chapande taty.

Le Fouli s'est perdus

Temeder e. Temedere gou.

Deux

<sup>(</sup>a) At. est une Particule copulative chez s salos qui repond à notre .

(b) Angi. Soppo. R. d. E.

<sup>.(</sup>e) Angi. Fonosir. Naggah. R. d. E. (d) Angl. Guerom-yanet Fuk. R. d. E.

## 216 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

LANGUES DES

FRANCOIS.

JALOF.

FOULI.

Deux cens, Trois cens, Mille, Mille vingt,

Yare temer.
Yet temer.
Gune.
Gune ak nitte.

Temedere didy.
Temedere taty.
Temedere fapo,
Temedere fappo (e).

(e) Angl. Temedere Soppo. R. d. E.



# PHRASES FAMILIERES

FR ANCOIS.

Bon jour, Monsieur, Comment vous portezvous? Fort bien, Monsieur,

Venez, Venez manger, Ne venez pas si près, Allez vous-en, Montez,

Descendez,
Je veux, avanaga?
Je ne veux pas,

Donnez-moi à boire,
Apportez-moi vîte une
Brebis,
Je vous remercie,
Allons-nous promener,

If fait grand vent; a
Il pleut, san chan and
Il tonne,
Il fait chaud,

Il fait-froid, it itself al.
Je vous vois,
Taifez-vous,

Fort matin, Bon foir, Monsieur, JALOE.

Quarha quaihou.

Ogya messa.

Guam de bares.

Calay.

Calay caek mane.

Bouldik.

Dock hodem.

Quia quaou.

Bainaman.
Mamanan. To, in Ma and

Jaffima Ommgharh. Santenala. Condoch hane.

Galigou harenna (a).
Datta ou.
Denadeno.

Luina.
Guefnala.
Noppil.

Lelegentel.
Fon-anguiam-famba.

OE. FOULI.

Cosse semba (1).

Ada hegiam. Samba mido (c). Arga.

Da rothan. Hia. Argay. Hialesse. Bido hidy. My hida. Loca hiarde.

Addou nambalou.
Medo hietoma,
Harque guehin hilojuk.
Mede leho.
Hendou hevy.

Dhirry.
Ouarn hiende.
Ghiangol.
Medo hyma.
De you.
Soubake allau.
[Nihallay.]

(a) Angl. Quarha-quaihou-famba . . . . Colle. R. d. E. (b) Angl. Quam de-bares-famba . . . .

Medo-hegiam. R. d. E. (c) Angl. Gallaou-barenna. R. d. E.

une 1 Caleb

Je voi une Je m' Je ne Mette

V (

L'Astér

Aig: Alle Ami Ami

l'An

Argoune Affeune un Beau du B

Bland un he du Bl Boire Bon, la Bo

IV. Pa

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIII. 217

FRANCOIS.

JALOF.

FOULI.

LANGUES DES NÉGRES.

Te voudrois coucher avec Pougue namate acandao- Medo leleby (d). une fille.

fan. Nangretery.

le m'endors, je ne m'en fouviens pas, Bain amaeck.

Mettez-le dans les fers, Guinguela maguiou.

Myfa hyacke. Ovarguihielle cassede.

(d) Angl. Medo-lelohy. R. d. E.

# ABLE

#### VOCABULAIRE MANDINGO.

L'Astérisque \* marque les mots qui se trouvent dans la première Table.

FRANCOIS.

MANDINGO.

Cheter. Aigre, Allez, Ambre, Amitié, l'Année ou une pluye, un Arc, Argent, une Armoire. Asseyez-vous, une Balle, un Barril, Beau, du Beurre, Bien, Blanc, un homme Blanc,

du Bled,

Boire,

la Bouche, \*

une Brebis, \*

Calebasse,

Bon,

Saan Akonmota. Ta Lambre. Barrialem. Sanju killin. Kulla. Kodey. Konneo. Seedouma. Kiddo kaffi. Ankoret. Neemau. Tooleo. Kandi. Qui. Tobaubo. Neo. Ami. Abetti. Dau. Kornell.

Merrug (a).

IV. Part.

Cameleon .

Еe

de.

0.11 hevy.

ma.

allau. y.]

E S

ILI.

lidy.

taty.

sapo.

fappo (e).

ES

ULI.

ba (b).

m. do (c).

mbalou toma. uchin hilojak

ende.

nna, R. d. E.

LANGUES DES NÉGRES.

#### FRANCOIS.

Caméléon, Canard, un Canon, \* poudre à Canon, un Canot, \* Ceci, Cela. une Chaise, Chaleur. une Chambre. un Chameau, une Chandelle, un Chanteur. Chapelets ou Rosaire. un Chat, \* Chaud, un Cheval. \* un Cheval-Marin, une Chévre, \* un Chien. \* un grand Chien, Cire, un Coq, Coliers, une Colline, Comment vous portez-vous?\* un Couteau, \* un Coutelas, une épée, \* du Cristal. un Crocodile, \* une Cuillière, Cuivre, un Daim. que Demandez-vous ? Dent. \* Dent d'Eléphant. le Diable, DIRU. \* Doux, un Drap. du Drap rouge,

MANDINGO.

Minnire. Bru. Kiddo. Kiddo mungo. Kaloun. Ning. Olim. Serong. Kandeea. Bung. Komaniong. Kaudet (b). Jellikia. Konnum 7 Neankom. . Kandeea. Souho. Mally. Ha. (c). Oulve. (d). Oulve bau (e). Lekonnio Doontong ou foufeki. Konnun. Koanko. Animbatta montainia Moroo. Fong. Criftall. Bumbo. Kulear. Taffo. Tonkong. Laffeta munnum Ning. Samma ning. Bua. Alla. Timeata. Fauno. Murfée: Sing bau. Bulla bau.

la jambe Droite.

la main Droite.

Du Eat un Enf Ent une un l l'E Etai Etc Etra un I Fau: une une. une. Fené Feu, Fléci ua F une l Frère Froid Fume la jan la ma Grand un Gr Grand Crand

Guerr

un Hi

que un Ho

un Ho

une H

la Jam

la Jam

Je ne Je fçai Je veu

une Ifl

une Ju

0

Dur

<sup>(</sup>b) Angl. Kandea. R. d. E.

<sup>(</sup>d) Angl. Woolloe. R. d. E. (e) Angl. Woolloe-baz. R. d. E.

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIII. 219

#### FRANCOIS.

MANDINGO.

LAWGUES DES

Dur,
Eau,
un Elephant,
Enfer,
Entendre,
une Epée, un coutelas,
un Esclave,
l'Est,
Etain,
Etcule, Etain, Etcile, Etranger, un Facteur, Faux, Faux, une Femme, une Femme de mauvaise vie, une Femme mariée, une remme marte,
Fenêtre,
Feu,
Fléche,
un Fou,
une Fourchette, Frère, Froid, Fumée, la jambe Gauche, la main Gauche, Grand, un Grand chien, Grand-Mère, Crand-Père, un Hibou, c'est le même nom un Hibou, c'est le même nons
que Diable,
un Homme, \*
un Homme blanc,
une Huître,
la Jambe, \*
la Jambe droite,
Je ne sçais,
Je sçais,
Je veux donner,
une Isle,
une Jument,

Akoleata. Jée, ou Ji. Samma. Tehonama. Amoi. Fong. Jong. Tillo voolita. Taffoqui. Lolo. Leuntong. Mereador (f). Funniala. Moufa. Mouia. Jelli mouia. Mouia. Jenell.
[Dimbau.]
Beuna (g). Garfa. Barrin kea. Ninny. Sizi. Sing nding. Bulla nding. Moulve bau (b). Moofa bau. Kea bau. Killy. Buau.

Kea.
Tobaubo.
Oystre.
Sing.
Sing bau.
Malo.
Alo.
Mfadi.
Joüio.
Souho mousa.

Jurement,

(f) Angl. Mercadore. R. d. E. (g) Angl. Bennia. R. d. E.

Du

(b) Angl. Woolloe-baa. R. d. E.

Ec 2

#### FRANCOIS

Turement. du Lait, Levez-vous, un Lyon, un Lit, un Loup, la Lune, \* la Main, \* la Main droite. la Main gauche, une Maison, \* Malade, \* un Marchand, une femme Mariée, un Cheval-Marin, une femme de Mauvaise vie. Méchant, une Médecine, la Mer, \* Mère, grand-Mère, Miel, Mort, \* Moi, \* Noir. Noix, un OEuf, \* un Oifeau. l'Ouest, Pain,\* Papier, \* Pareffeux Père, grand-Père, Pefant, Petit, \* une Pintade, une Pipe, \* de la Pluye, une Pluye, ou l'année, Poisson,

#### MANDINGO.

Tikiniani mamamau. Nanuo (i). Oully. latta. La rong. Sillo. Korro. Bulla. Bulla bau. Bulla nding. Fu (k). Munkandi. Tonko. Moufa. Mally. Jelli moufa. Munbetty. Borru. Bdto ban. Bau. Moofa bau. Li. Sata. Mta (1). Fin. Teah. Soufey killy. Sousi. Tillo bonita (m)? Mongo. Koyto. Narita. Fau. Kea fau. Kuléata. Nding. Commi Da. Sanju. Sanju killin. Heo. Dau. Animbatta montainia.

Poudre

comment yous Portez-yous?

une Porte

un Sor Sucre, une T un Ta

la Ter

la Têt

Timide

Tonne

Touch

Tourbi une Va un Va

de la V

OC

Poud

une I

un Po

Prend

Puant

Que (

Rien

Riviè

un Ro

Roug du dr

Roi.

Sable

Sale,

un Sa

ie ne

je Sça

Sec, Sel, \*

Sentir

Serper

vin de

un Sin

Sœur,

le Sole

F

un Val un Vea Vendre Venez Venez

(n) Angi.

<sup>(</sup>i) Angl. Nunno. R. d. E. (k) Angl. Sû. R. d. E.

<sup>(1)</sup> Angl. Inta. R. d. E. (m) Angl. Tille-bwita. R. d. E.

Poudre à canon, une Poule, un Pou, \*
Prendre,
Puant,
Que demandez-vous?
Rien du tout,
Rivière,
pm Roc. un Pou, \* un Roc, Rouge, e du drap Rouge, Roi, e Sable, Sale, un Sanglier, je ne Sçais pas, je Sçais, Sec, Sel, Sel, "Sentir, Serpent "vin de Siboa, un Singe, "Sœur, le Soleil, "un Sorcier, "Sucre, "une Table, "un Taureau un Taureau, la Terre, \* la Terre, \*
la Tête, \*
Timide,
Toucher, \* Tourbillon de vent, une Vache, un Vaiffeau, de la Vaisselle, un Valet, un Veau, Vendre, Venez, \*\* Venez ici,

MANDINGO

LANGUES DES

Kiddo mungo. Sousi mousa. Kranki. Amoota. Akoneata. Laffeta munnum. Feng o feng. Bato. Barry. Oullima. Murfée. Manfa. Kenne-kenne. Nota. Seo. Malo. Alo. Mindo. Kee (n). Mamaung. Sau. Kanic (0).
Barrin moufa. Banji. Tillo.
Baa (p). T obaubo li. Mefo. Neesa kea. Banko. Kung. Yanini (4) Korram alla. Ametta. Neesa moosa. Tobaubo kaloun-Prata. Buttlau. Neefa-nding. Saun. Na. Nana re.

Poudre

E.

<sup>(</sup>n) Angl. Koe. R. d. E. (s) Angl. Konie. R. d. E.

<sup>(</sup>p) Angl. Buaw. R. d. E. (1) Angl. Yaunee R. d. E.

#### 222 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

LANGUES DES NEGRES.

#### FRANCOIS.

Vent, \* tourbillon de Vent. je Veux donner, Ville, Vin de Palmier, \* Vin de Siboa. Voir, Voleur, Vous, Vrai,

un Yvrogne,

#### MANDINGO.

Funnio. Sau. Mía di. Konda. Tangi. Banji. Ajubi 7 Sunear. Itta. Atoniala. Serrata.

Moore re ployent le

b

#### M B R

植水野水植水膨水植木野水物水静水相木 本野木植木野木植木野木植木野木植木

FRANCOIS

Deux, Trois, Quatre, Cinq, Six, Sept, Huit, Neuf. Dix, Onze. Douze. Treize, Quatorze. Quinze, Seize, Dix-sept, Dix-huit. Dix-neuf, Vingt, Trente. Quarante, Cinquante,

Soixante.

#### MANDINGO.

Killin. Foulla. Sabba. Nani. Loulou. Oro. Oronglo. Sye. Konunti. Tong. Tong ning killin. Tong ning foulla. Tong ning fabba. Tong ning nani. Tong ning loulou. Tong ning oro. Tong ning oronglo. Tong ning fye. Tong ning konunti. Noau (a). Noau ning tong. Noau folla. Noau folla ning tong. Noau fabba.

Soixante

(a) Angl. Mwau & lisez de même par-tout où le Traducheur a mis Noau. R. d. E.

Mille. fortes de be

Soixa

Quati

Quatr

Cent,

LES N dans les te Ceux du R fent les M ceux avec jufqu'en G tres, qui p de Religion plûpart n'e objet qu'ils Diable & ' Bestiaux, il

On en autour de Père, de le c'est à-dire

LE Mah gnorance di consiste dan cérémonielle & la Circon JOBSON Dieu, fous

ressemblance qu'ils invoqu & qu'ils ont nent le nom ment, que le d'interruption Its ont qu

(a) Afrique ( Les Missionnai

parlent de lui

gardent les ima Culte, qu'à moin accusent tous co

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP: XIII. 223

FRANCOIS.

Soixante & dix. Quatre-vingt, Quatre-vingt-dix,

Cent. Mille.

Ο.

Soixante

MANDINGOS.

LANGUES DES NÉGRES.

Noau fabba ning tong. Noau nani. Noau nani ning tong. Kemmy. Woully.

Moore remarque que les Mandingos employent le mot Nija, pour exprimer toutes fortes de beiliaux, foit Bouf, Vache, ou

Taureau, en ajoûtant senlement le genre, comme Nifa Moufa, pour signifier une Va-

LES Négres qui habitent les deux bords du Sénégal, & qui s'étendent Relicions dans les terres à l'Est & au Sud, sont Mahométans, convertis par les Mores. Ceux du Royaume de Mandingo, dont le zèle est le plus ardent, sont à préfent les Miffionnaires de cette Religion. Tous les autres Négres, du moins ceux avec qui les Anglois ont des relations de Commerce, depuis la Gambra jusqu'en Guinée, sont idolâtres, à l'exception des Serères & de quelques autres, qui peuvent être regardés comme des Sauvages, sans aucune apparence de Religion (a). Le Maire prétend que vers Sierra Léona & la Côte d'Or, la plûpart n'ont aucune idée de culte, ou du moins qu'ils adorent le premier objet qu'ils rencontrent le matin. Autrefois ils rendoient des adorations au Diable & 'ui sacrifioient des Veaux. Quoiqu'ils mangent la chair de leurs Bestiaux, ils croyent la Métempsicose.

On en voit beaucoup qui ne veulent pas souffrir qu'on tue les Lézards autour de leurs maisons. Ils sont persuadés que ce sont les ames de leur Père, de leur Mère & de leurs proches Parens, qui viennent faire le Folgar,

c'est à dire se réjouir avec eux (b).

Le Mahométisme établi parmi les Négres est imparfait, autant par l'ignorance de ceux qui l'enseignent que par le libertinage des prosélites. Il consiste dans la croyance de l'unité de Dieu, & de deux ou trois pratiques cérémonielles, telles que le Ramadan ou le Carême, le Bayram ou Pâques, & la Circoncisson.

Josson observe que les Habitans haturels de la Gambra adorent un seul Dieu, sous le nom d'Allah; qu'ils n'ont point de peinture ni d'Images, à la ressemblance de la Divinité; qu'ils reconnoissent la mission de Mahomet, sans qu'ils invoquent jamais son nom (c); qu'ils comptent les années par les pluyes, & qu'ils ont des noms particuliers pour chaque jour de la semaine; qu'ils donnent le nom de Sabbat au Vendredi, mais qu'ils l'observent si peu régulièrement, que leur commerce & leurs occupations ordinaires n'en reçoivent pas d'interruption (d).

Ils ont quelques traditions confuses de la personne de Jesus-Christ. Ils parlent de lui comme d'un Prophéte, qui s'est rendu célébre par un grand nomble.

(a) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 271. Les Missionnaires de l'Eglise Romaine regardent les images comme si essentielles au Culte, qu'à moins que d'être Mahométans, ils accusent tous ceux qui n'en ont point d'être

fans Religion.]

(b) Le Maire, pag. 90.

(c) Angl. fans que l'Auteur ait jamais oul aucun d'eux l'invoquer. R. d. E.

(d) Jobson, pag. 67.

DES NÉGRES.

OCCI

RELIGIONS DES NÉGRES. nombre de miracles. Mais ce qu'ils racontent de sa sainteté & de sa puissance, est un tissu de fables sans vrai-semblance & sans ordre. Ils lui donnent le nom de Nale. Ils nomment sa Mère, Maria. La sainteté, la bonté, la justice, sont des qualités qu'ils lui attribuent dans le plus haut degré; mais il leur paroît impossible qu'il soit le Fils de Dieu, parce que Dieu, disent-ils, ne peut être vû par les hommes. La doctrine de l'Incarnation leur paroît scandaleuse. Elle supposé, dans leurs idées, que Dieu soit capable d'une liaison charnelle avec les semmes. Cependant (e) l'Auteur conclut d'une Prophétie qui substité depuis long-tems dans leur propre Nation, qu'ils seront subjugués par un Peuple blanc, & que dans la plénitude des tems, ils en recevront les lumières de l'Evangile. Il paroît même persuadé que ce tems n'est pas éloigné; & tandis qu'il étoit en Afrique, il se statoit que le Ciel pourroit l'employer à l'éxécution d'un si grand ouvrage.

LES Négres croyent aussi la prédestination, & mettent toutes leurs insortunes sur le compte de la Providence. Qu'un Négre en assassine un autre, ils croyent que c'est Dicu qui est l'Auteur du meurtre. Cependant ils se sai-

fissent du meurtrier, & le vendent pour l'Esclavage.

A l'égard de leur dévotion & de la forme de leur culte, Le Maire observe que le commun du Peuple n'a pas de pratiques réglées qui puissent porter le nom de Culte religieux, mais que les personnes de distinction affectent plus de zèle, & ne sont jamais sans un (f) Marbut, qui a beaucoup d'ascendant sur leur esprit & sur leur conduite.

Jonson dit qu'ils n'ont pas de Temples, ni de lieux consacrés aux usage de leur Religion, mais qu'il croit pouvoir juger que leurs assemblées religionses se tiennent en plein chanso, à l'ombre de quelque grand arbre. Il sont cette conjecture sur la manière dont il vit un Marbut étranger faire sa priète

& se faver sur le bord de la Gambra, près de Setiko (a).

BRUE dit aussi qu'ils n'ont ni Mosquées, ni Sabbat, (b) ni jours réglé de dévotion. Mais le Maire assure que si le Peuple ne prend pas la peine de bâtir des Mosquées, les Rois & les Seigneurs ont parmi leurs édifices du lieux couverts de paille, qui sont destinés aux éxercices de Religion. Il y demeurent affez long-tems debout, les yeux fixés sur le mur, du côté de Levant. Ensuite s'avançant de quelques pas, ils prononcent quelques mois entre les dents; après quoi ils s'étendent la face contre terre. & se levantse leurs genoux, ils sont un cercle autour d'eux & deux ou trois autour de leur tête. Ensin ils baisent la terre plusieurs sois, ils se jettent du sable contre le visage avec les (i) deux mains, & toutes ces cérémonies ne durent pas moissi d'une demi-heure.

LES Turcs, & d'autres Mahométans rigides, font le Sala, ou la prière, cinq fois le jour & la nuit. Le Vendredi, qui est le jour de leur Sabbat, is la font sept fois. Mais les Mahométans Négres se contentent de prier trois fois le jour, c'est-à-dire, le matin, à midi & le soir. Chaque Village à son Marbut, ou son Prêtre, qui les fassemble pour ce devoir. Le lieu de leur Assemblées est un champ, qui leur sert de Mosquée. Là, après les ablutions

rdonnées

(b) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 273.

(i) Le Maire, pag. 91.

ordonnées pa tre, dont ils vers l'Orient à la manière

Lz Marbu haute, que to baife la terre foit imité par me fois & fai do gt. autour il les baile ref & les yeux fix ditation. Enfi contre le vifa du doigt & le plusieurs fois fe lève : toute tie, le respect admiration à r nouvelle trois fasse oublier le l'écart pour ol pour leurs ablu sieurs sois tém buts quel étoit rent qu'ils ador étoit un aveu d pardonner leur

Lz Maire (o' dit que l'un dei ne lui pas nuire millet, &c. & cabane fans pò

foin, telles qu

fur leurs ennen

tes de dangers.

LES Négres Septembre, co lunaire. Aussi-to tomne, ils la sa

to (k) [Labat ubij nequin, pag. 106. (i) On a vû cid Ben Salomon,

(m) Jannequin de avec de l'eau on de d'où leur venoit cet dirent que c'étoit in W. Part.

<sup>(</sup>e) Jobson. pag. 73. (f) Le Maire, pag. 91.

<sup>(</sup>g) Jobson, pag. 68.

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIII. 995

ordonnées par l'Alkoran, ils se rangent en plusieurs lignes, derrière le Prêtre, dont ils imitent les mouvemens & les gestes. Ils ont le visage tourné vers l'Orient; mais lorsqu'ils sont fatigués de leur posture, ils s'accroupissent à la manière des semmes, en tournant le visage à l'Ouest (k).

uiffan-

nent le

n justis il leur

is , ne

feanda-

in char-

étie qui

zués par

les lu-

loigne;

nployer

rs infor-

autre,

s fe fai-

observe

orter le

tent plus

(Cendant

ux ulager

religieu

Il fonde

fa priere

ers réglés

peine de

fices des

on. Ily

u côté du

ues mots

levantium

ar de leur

contre le

pas moins

la prière,

abbat, is

orier tros age a fon

a de leurs

ablutions

ordonnées

H. pag. 272

Le Marbut étend ses bras, répéte plusieurs mots d'une voix si lente & si haute, que toute l'Affemblée peut les répéter après lui, se met à genoux. baife la terre, recommence trois sois cette ceremonie, & ne fait rien qui ne soit imité par tous les Assistans. Ensuite il se remet à genoux pour la quatriéme fois & fait quelque tems sa prière en silence : il se relève, & traçant du do gt, autour de lui, un cercle, dans lequel il imprime plusieurs caractères. il les baife respectueusement, après quoi, la tête appuyée sur les deux mains. & les yeux fixés contre terre, il passe quelques momens dans une profonde méditation. Enfin, il prend du fable ou de la poussière, se la jette sur la tête & con're le visage, commence à prier d'une voix haute, en touchant la terre du doigt & le levant au front; & pendant toutes ces formalités, il répète plusieurs sois les mots Salati Maleck, c'est-a-dire, je vous salue Seigneur. Il se lève: toute l'Assemblée suit son exemple, & chacun se retire. La modestie, le respect & l'attention qu'ils apportent à cet éxercice, cause une juste admiration à nos Voyageurs. La prière dure une groffe demi-heure & fe renouvelle trois fois le jour. Il n'y a point d'affaire ni de compagnie qui leur en fasse oublier le tems. S'ils ne peuvent assister à l'Assemblée, ils se retirent à l'écart pour observer (1) les mêmes pratiques; & lorsqu'ils manquent d'eau pour leurs ablutions, ils (m) employent de la terre. Brue (n) qui fut plusieurs fois témoin de leurs cérémonies, eut la curiosité de demander aux Marbuts quel étoit le sens de leurs postures & de leurs prières. Ils lui répondirent qu'ils adoroient Dieu en se prosternant devant lui; que cette humiliation étoit un aveu de leur néant aux yeux du premier Etre; qu'ils le prioient de pardonner leurs fautes & de leur accorder les commodités dont ils avoient befoin, telles qu'une femme, des enfans, une moisson abondante, la victoire fur leurs ennemis, une bonne pêche, la fanté, & l'exemption de toutes fortes de dangers.

Le Maire (0), qui s'informa aussi de l'intention qui accompagne leur prière, dit que l'un demande la victoire sur leurs ennemis, & qu'il plaise à Dieu de ne lui pas nuire; qu'un autre demande une belle femme, une provision de millet, &c. & qu'ils prient avec tant d'attention, qu'on mettroit le feu à leur

cabane sans pouvoir les interrompre.

Les Négres qui habitent le Sénégal, ont feur Ramadan fixé au mois de Septembre, contre l'usage des Mores, pour qui c'est une Fête (p) mobile ou lunaire. Aussi-tôt qu'ils voyent paroître la première Lune de l'Equinoxe d'Automne, ils la saluent en crachant dans leurs mains & les étendant vers le יו יו חובבר אים הוד קה יון וב ואפרים בבם, רו

(k) [Labat ubi sup. Vol. II. pag. 288.] Jan preté, pag. 108. [en quoi ils montrolent leur nequin, pag. 106. & 108.
(1) On a vû ci-deffus les scrupules de job ignorance, puisque c'est un précepte de leur Loi.] Ben Salomon.

(m) Jannequin dit que les voyant se laver

IV. Part:

(n) Afrique Occidentale, pag. 289.
(e) Le Maire, pag. 92.
(p) Jannequin leur fait observer le Ramadan au mois de Février, & le Maire au mois

de Janvier, il est donc mobile, & Labets'est

avec de l'eau ou du fable , il leur demanda d'où leur venoit cet ufage , & qu'ils lui répon-dirent que c'étoit leulement un goût de pro-

## AND VOYAGES AU LONG DES COTES

Ciel. Enseite ils les tournent plusieurs fois autour de leur. (4) tête, & re-pétent deux ou trois fois la même cérémonie. En général les Mahométan rendent besucoup de respects à la nouvelle Lune, la saluent aussi tôt qu'ils le voyent paroître, ouvrent leur bourse, de demandent au Ciel que leurs riches seuillent augmenter (r) avec les quartiers de la Lune.

Le Ramadan, ou le Carème des Mahométans Négres, est observé avec besu-

coup de rigueur. Ils ne mangent de no boivent qu'après le coucher du Soleil Les dévots n'availeroient pas même leur falive, ce se couvrent la bouche d'un morceau d'écose, de peur qu'il n'y entre une mouche. Malgré la passion qu'ils ont pour le tabac (s), ils ne touchent point à seur pipé. Mis lorfore la nuit arrive, ils se dédommagent de l'abstinence du jour. On la voit manger, boire, danfer, chanter julqu'au retout du Soleil. Les Grands &

les Riches passent ensuite tout le jour à dormit.

JANNEQUEN est surpris (s) de l'éxactitude avec liquelle ils s'affujétissent au jeane, [depuis le matin julqu'au moment qu'ils vont au lit,] tems qu'ils appellent, dit-il, Jone Kerafana, Les infrances de les présens mêmes des l'incon ne pouroient engager leurs Interprétes, qui étoient sans cesse aveceur. prendre la moindre nourriture jusqu'à la nuit. Ils ont pour principe, que celui qui rompt son jeune doit le recommencer. D'ailleurs, ceux qui k rendent coupables de cette transgression, sont condamnés à recevoir la his tonnade, avec des cannes, l'espace d'un quart-d'heure. Si leur Religion doit bonne, ajoûte pleusement le même Voyageur, ils se feroient un grand ménte de leur jeune aux yeux de Dieu.

Loas que le mois du Ramadan approche de sa fin, ils proclament le To-baskes, c'est-à-dire, la plus grande l'éte des Mahométans Négres, comme des Turcs & des Persans, qui lui donnent le nom de Bayram. Brue, qui a

avoit été témoin, nous a laissé la description suivante.

Ux peu avant le coucher du Soleil, on vit paroître six Marbuts, ou Prêtes Mahometana, revatus de Tuniques blanches, qui ressemblent à nos surplis Elles leur descendent jusqu'au milieu des jambes, & le bas [aussi-bien que lap-coutures] est bordé de laine rouge (v). Ils marcholent en rang, avec une Jongue zagaye à la main, précédes de cinq grands Bœufa, qui étoient couverte d'un beau drap de coton & couronnés de feuilles, chacun conduit pu deux Négres. Les Chefs des cing Villages, dont la Ville de Buckfar est composse suivoient les Prêtres, sur une seule ligne, parés de leurs plus riches habits, armés de zagayes, de fabres, de poignards & de boucliers. Ils étoient faivis eux-mêmes de tous les Habitans, leurs Sujets, cinq fur chaque rang. [diremés de la même manière.] Lorsque la procession fut arrivée au bord de la Rivière, les Bouls furent attachés à des potesux; & le plus ancien Mubit

(\*) Barbot paroît croire qu'ils tiennent cet ufage des juifs. Il renvoye au Chap. XX. du Livre I. de Samuel. ['Ils crient à intice voir d'idélegeme Labut. R. d. R. comme font les Hotsentots. Poyes auff. jan-mequin, pag. 123.]

(\*\*) On dit que les Pécheurs à les Matelots de Normandie, ont l'ufage de fatuer la pouveile Lune tête nue. NB. Labet, qui dit cela, Voi. Il. pag. 292.

(\*\*) Jannequin, abi fue, pag. 110.

(\*\*) Frogge, sui fue, pag. 200.

te, 4.16. shométan St qu'ils la urs riches

avec bear du Soleil. la bouche lard la paf-ipe. Mai r. On les a Granda &

affujetiffent tems quilty
es des Franle avec eux,
incipe, qui
seux qui fe
voir la bafeligion étoit
grand mén-

ment le To rue, qui a

nos furplis
bien que lun
s avec une
étoient couconduit pu
ar est comns riches haIls étoient
se rang, [dip
s bord de la
cien Marbut
cris

, faluent quant transcrivent ici

amais la guer. 43. Poyez suff

eria trois fois fuite mettant fuivirent fon reprirent leur ner les Boufs lis les attaché leur compéren ces animaux r pour cux un f regards, de le ve & les viennemente celle

Arnks ce préfentent d'a par un Guirie circonftances, ainfi, pour ve la place. Les s'entretiennen compofée de t c'est-à-dire en Ils étoient vét ils eussent to tour du feu; a cerent à luiter rangées en lig gestes. Ceux par des chants Cet exercice fu leurs agrémens Un Negre, qui de si propre à le Folgar, fit pla parées. Ces réj

LA Circonci hométans Négr ans; autant por qué celui d'être pour cette fang rassemblés, ou l'âge de la Circ ies Alliés & fes répond au nom

(x) Afrique Occ (y) Ibid. pag. 2 (2) Moose dit d ou quatorze ans, p



CIRCONCISION DES NEGRES. BESNYDENIS DER NEGERS.

RALTGION DES NEGRES

iours

eria trois fois à haute voix, Sala Maleck, qui est l'exhortation à la prière. Enfuite mettant bas fa zagaye, il étendit les bras vers l'Eft. Les autres Prêtres fuivirent son éxemple de commencèrent la prière de concert. Il se levérent de reprirent leurs armes. Alors l'ancien Marbut donna ordre aux Négres d'amener les Bœufs, & de les renverfer par terre; ce qui fut éxécuté à l'inftant. lis les attachèrent à terre par les cornes; & leur tournant la tôte à l'Eft, ile leur conpérent la gorge, avec beaucoup de précentions pour empêcher que ces animaux ne les regardaffent tandis que leur fang couloit, parce que c'est pour eux un fort mauvais préfage. Ils prennent soin, pour se garantir de leurs regards, de leur jetter du sable dans les yeux. Aussi-tôt que le sacrifice est achove & les victimes écorchées, ils les coupent en pièces, & chaque Village emporte celles de son Bœuf (x).

Après cette cérémonie, le Folgar commonce. Les femmes & les filles fe présentent d'abord, partagées en quatre bandes, dont chacune est conduite par un Cuiriot du même fexe, qui chante quelques vers convenables aux circonstances, auxquels toute la bande répond en chœur. Elles s'avancent ainsi, pour venir danser autour d'un grand seu, qui est allumé au milieu de la place. Les Chefs & les principaux Habitans sont asse sur des nattes, où ils s'entretiennent tranquilement. Bientôt on vit paroître une autre troupe . composée de tous les jeunes hommes, dans la même division que les femmes. c'est-à-dire en quatre compagnies savec des Tambours & d'autres Instrumens. Ils étoient vêtus de leurs meilleurs habits, & charges de leurs armes, comme sils eussent touché au moment d'une bataille. Ils firent leur procession autour du feu; après quoi, mettant bas leurs habits & leurs armes, ils commencèrent à lutter, homme contre homme, avec beaucoup d'agilité. Les filles, rangées en ligne, derrière eux, les encourageoient de la voix & par leurs gestes. Ceux qui se signaloient en recevoient sur le champ la récompense. par des chants à l'honneur de leur victoire & par des battemens de mains. Cet exercice fut suivi d'un bal, où les deux sexes firent briller leur adresse & leurs agremens. La danse est leur amusement favori. Ils ne s'en lassent jamais. Un Negre, qui s'est fatigué pendant tout le jour au travail, ne trouve rien de si propre à le délasser, que quatre ou cinq heures de danse. Le bal, ou le Folgar, fit place au Festin, lorsqu'on eut averti que les viandes étoient préparées. Ces réjouissances durèrent pendant trois jours (y).

La Circoncisson est une pratique rigoureusement observée parmi les Mahométans Négres. Elle se fait aux mâles (2), vers l'âge de quatorze ou quinze ans; autant pour leur donner le tems (a) de se fortifier contre l'opération. que celui d'être bien instruits dans la profession de leur foi. On attend aussi. pour cette fanglante cérémonie, qu'il y ait un grand nombre de jeunes-gens rassemblés, ou que le fils de quelque Roi & d'autres Grands ayent atteint l'âge de la Circoncisson. Alors on avertit que tous les Sujets du même Roi. les Allies & ses Voisins, peuvent amener leurs enfans; car l'éclat de la Fête répond au nombre des Acteurs, & les Chefs d'une Nation souhaitent toû-

<sup>(</sup>x) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 234.

douze & quinze, pag. 115; & Le Maire, pag. (y) Ibid. pag. 296. 95, entre dix & douze.] (2) Moore dit que c'est tobjours à douze (a) Jannequin la croit fort dangereuse ..

#### 228 VOYAGES AU LONG DES COTES

DES NEGRES.

jours que l'Assemblée soit nombreuse, parce que dans ces occasions les jeunes gens forment des liaifons & des amitiés qui durent autant que leur vie.

Quo 1 Qu'il n'y ait pas de tems réglé pour la cérémonie, on observe de ne iamais choisir la faison des grandes chaleurs, ni celle des pluyes, ni le Ramadan, qui ne sont pas des tems propres à la joie. On a soin aussi de prep dre le décours de la Lune, dans l'idée que l'opération est alors moins doulon reule & la playe plus facile à (b) guéries. Omest surpris, malgré ce témoi. gnage, de trouver iei dans Le Maire (c), que le véritable teme de la Cir. concission est le Ramadan, Moore le place un peu avant la saison des pluyes (d).

Brez nous donne une description éxacte de la cérémonie. Il y avoit affis. té, dans l'Iste de Jean Barre, près du Fort Saint-Louis, & les plus petits de

tails n'étoient point échapés à ses observations.

Le lieu de la scène étoit un champ fort agréable, environné de beaux arbres, à trois cens pas du Village de Jean Barre, riche Négre qui servoit d'interpréte à la Compagnie Françoise, & dont le fils étoit le principal des jeunes-gens qui devoient être circoncis. On choisit toujours un endroit élaigné des habitations, à cause des femmes (\*), qui sont absolument exclus de l'Assemblée. Lorsque Brue se sût assis avec les gens de sa suite sur un bant qui avoit été préparé pour lui, la procession commença dans l'ordre suivant Les Guiriots, on les Musiciens faisoient l'avant garde ; en battant une mache lente & grave, fans y joindre (f) leux chant. Ils étoient faivis de tous les Marbuts des Villages voisins, qui marchoient deux à deux en robes de coton blane & leur zagaye à la main. Après les Marbuts, on vit venir, à quelque distance, tous les jeunes-gens qui devoient être circoncis. Ils étoient vitus de longs pagnes de coson, croisés par devant, [ & qui leur descendoient) jusqu'aux telone, mais fans hautes-chaustes. Ils marchosent fur une seule ligne, c'est à dire l'un après l'autre, accompagnés chacun de deux parens ou de deux amis, pour fervir de témoins à leur profession de foi, ou pour les escourager à fouffrir constamment l'opération. Yam 8ek, Negre de distinction, qui devoit être l'Exécuteur, suivoit immédiatement, avec Jean Barre. Che de la Fête. Cette marche étoit sermée par un Corps de deux mille Négres him armés. Au milieu du champ, fort près du lieu où les François étoient affit, en avoit placé une planche fur une petite élévation. Les Prêtres & les Ches des Villages se rangèrent (g) sur deux tignes, de chaque côté de la planche; et tous les candidats, avec leurs parrains, demeurérent au centre, dans le même ordre que celui de leur marche. Le reste des Négres formoit un ceret autour des Prêtres & des Victimes. 4) entil pl son de mole con an

Aussi-rôt que l'ordre & le filence furent bien établis, le principal Mubut fit le Sala, ou la prière. Tous les Affistans répétoient ses paroles, d'une voix claire & intelligible, avec autant de respect que d'attention. Après ce énercice, Yamsek, accompagné de Jean Barre, s'approcha de la planche, le couteau à la main. Aussi-tôt, Guiopo, fils de Jean Barre, fut annoncé par ses deux parrains, qui le firent monter sur la planche, en le soutenant de

(b) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 280.

(c) Le Maire, pag. 95.

nal de Jobson; I mais chaque lieu peut avoir

deux co puce er tenoit d Guiopo fa zagay fa playe ment à

Lors avec de mande o dat doit hométan me de la qu'ils sou foûtenus

ANN qui la fui Fles filles, des pauvr tail, pour rétablis de & lever mains vui portent de & que das Flordres. d'autres ex

ulages, & Droid loi de Mal participation Prêtresses. MOORE

Un peu ave jeunes-gens un habit dit la Circoncil de commett

<sup>(</sup>e) On a vû tout le contraire dans le Jour-

fes utages différens.]

(f) Voyez la planche.

(g) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 280

<sup>(</sup>b) Le Mai gé de manger Here dit qu'on les otion, ] [& lorf arrêter le fang.

i) C'est la ful Allah; c'est Dieu, & Maho A(k) Labata

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAR. XIII. 220

RELIGIONS

DES NEGRES

deux côtés. Yamsek, sans aucun intervalle, leva sa robe, lui prit le pré-puce en le tirant aussi loin du gland qu'il est possible, & tandis que le père tenoit de la main le reste des parties, il fit heureusement (b) l'opération. Guiopo descendit immédiatement, suivi de ses deux parrains, & branlant sa zagaye d'un air riant. Il se retira derrière les Marbuts, pour laisser saigner sa playe, pendant que les autres jeunes-gens allèrent se présenter successivement à l'Executeur.

Lorsque la blessure a jetté assez de sang, on la lave plusieurs fois le jour avec de l'eau froide, jusqu'à ce qu'elle se ferme d'elle-même; ce qui ne demande ordinairement que dix ou douze jours. Pendant l'opération, le candidat doit tenir le pouce droit élevé, & prononcer (i) la formule de foi Mahométane. Les plus fermes la prononcent d'une voix haute. Ils affectent même de la gayeté après la cérémonie. Mais il est aisé de juger à leur marche qu'ils souffrent une vive douleur. La plupart ne peuvent se retirer sans être

soutenus par les parrains (k). JANNEQUEN raconte qu'après la Circoncision, & pendant tout le mois qui la suit, les jeunes-gens ont droit de prendre toutes sortes de libertés avec les filles, à la seule exception du viol (1). [ Après cette cérémonie, les Enfans des pauvres se retirent dans les bois avec leurs pères pour y avoir soin du bêtail, pour y pêcher & y travailler à la culture du millet (m).] Lorsqu'ils sont rétablis de leur blessure, ils s'assemblent, pour courir dans tous les Villages, & lever des contributions en forme de présens. Ils ne reviennent jamais les mains vuides. Moore ajoûte qu'ils se déguisent de plusieurs manières; qu'ils portent des bonnets d'une forme bizarre, armés de deux cornes de Bœuf (n). & que dans cette parure, ceux de la Côte commettent (0) beaucoup de défordres. The forcent ceux qu'ils rencontrent à leur donner de l'argent, & font d'autres excès crians.] Mais au long du Sénégal ils sont plus réglés dans leurs usages, & la plupart se contentent de ce qu'on leur offre.

D Quo 1 que la Circoncisson ne soit pas ordonnée pour les femmes. I dans la loi de Mahomet, cependant ] les Docteurs Mandingos les admettent à la participation du privilége. Ce sont leurs propres semmes qui sont l'office de Prêtrelles. Mais cet ulage n'est pas universel parmi les Négres (p).

Moore explique la cérémonie de la Circoncisson en fort peu de mots (4) Un peu avant la faison des pluyes, dit-il, on circoncit un grand nombre de jeunes-gens, de l'âge de douze ou quatorze ans. Après l'opération, ils portent un habit différent de l'ufage ordinaire, & chaque Royaume a le sien. Depuis la Circoncisson jusqu'au tems des pluyes, les jeunes circoncis ont la liberté de commettre toutes fortes d'excès, sans être soumis au châtiment de la Jus-

jeunes

erve de

s, ni le

de pren-

doulos

e temoj.

e la Cir.

uves(d)

voit affis

petits de

beaux ar-

i fervoit

cipal de

roit éloi-

t exclus

r nn banc

e fuivant

une mar-

is de tous

robes de

r. a quel-

coient ve-

e feule li-

pens ou de

our les en-

listinction,

arre. Chef

égres bien

pient affit,

les Chefs

a planche; dani le

t un cercie

cipal Maries. d'une Après cet

planche,

noncé par tenant des

a peut avoir

II. pag, 28%

deux

(cendoient)

man toh payer st a. "

we. In a proposed it was a color of the in the gé de manger (on prépuce, pag. 95. Le Mai-gre dit qu'on les voit fouvent rire [ dans l'opé-ction, ] [ & lorfqu'on applique le cautère pour

arrêter le fang.]
(i) C'est la Allah il a Allah, Mohamed Reful Allah; c'est-à-dire, il n'y a de Dieu que Dieu, & Mahomet est le messager de Dieu, (k) Labac, ubi fup., Vol. II. pag. 283.

<sup>(</sup>b) Le Maire dit que le Candidat est obli- 1 (1) Angle droit de piller de d'uses de toutes fortes de violence envers les files. À l'excep-tion du Meurtre & du Ravissement. R. d. E.

<sup>(</sup>m) Jannequin, pag. 116.
(n) Voyez la Figure.

<sup>(</sup>e) Moore, pag. 134 (p) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 285. (q) Moore, Ibid.

SUPERSTI-TIONS DES NEGRES.

tice. Lorsque les pluyes commencent, ils sont obligés de rentrer dans l'ordre, & de reprendre l'habit commun de leur Nation.

•

LES Mandingos croyent que la cause des Eclipses de Lune, est l'interposs. tion d'un chat, qui met sa patte entre la Lune & la terre. Dans ces occafions, ils ne cessent pas de chanter & de danser [pendant que dure la nuit] à l'honneur (r) de leur Prophéte Mahomet; [mais il ne parolt pas que leuris mouvemens soient l'effet de la crainte.

En général, ils sont extrémement livrés à la Superstition. Lorsqu'ils ont un Voyage à faire, ils égorgent un poulet, & les observations qu'ils sont sur ses entrailles leur servent de régle pour avancer ou différer leur départ. Ils n'ont pas moins d'égard pour certains jours de la semaine, qu'ils regardent comme malheureux; & rien ne seroit capable de les leur faire choisir pour

une entreprise d'importance (1).

MOORE raconte que pendant tout le tems qu'il passa dans leur Pays, ils étoient persuadés [que les Sorciers avoient répandu des qualités malignes, dans l'air & dans les eaux, & ] qu'il ne mouroit personne qui ne fût tué par ces ennemis publics; à l'exception néanmoins d'un misérable, qu'il vit enter. rer, & que tous les Négres croyoient tué par Dieu même, pour avoir violé fon ferment, ou fon vous. L'usage des voux est fort commun dans toutes ces Nations. On leur voit porter autour du bras des manilles de fer, pour marque de leur engagement, & pour s'en rappeller la mémoire. Celui qu'ils accusoient de parjure, avoit fait vœu de ne jamais vendre un Esclave dont on lui avoit fait présent, & portoit une manille, dans la crainte de l'oublier. Mais ses besoins & ceux de sa famille l'ayant emporté sur son serment, sa mort, qui arriva quelques jours après, fut regardée de tous les Négres comme un effet fignalé de la vengeance du Ciel (†).

ENTER une infinité d'autres Superstitions, la plus commune & la plus remarquable est celle des Grisgris. Jobson, qui les appelle Gregories, observe que ( o ) ce Charme, ou cet Amulette, consiste dans certaines lettres tracées fur du papier. Suivant (x) Jannequin, les Grifgris sont des bandelettes de papier, chargées de caractères Arabes. Le Maire dit que ce sont de petits billeta Arabes, entrelassés de (y) figures Négromantiques. Au contraire Barbot les représente fort grands. Ils contiennent quelquefois, dit-il, une feuille ou deux de papier commun, remplie de grandes Lettres Arabes, qui sont écrites avec une plume; & (z) une sorte d'ancre composée des cendres d'un certain bois. Labat affure que les Grifgris ne sont que des passages de l'Alcoran & d'autres fentences, en caractères Arabes. Cependant Barbet en avant apporté quelques-uns en Europe, & les ayant fait voir à diverses personnes versées dans les (a) Langues Orientales, il leur fut impossible d'y rien entendre. Il y a beaucoup d'apparence que les mots, quoiqu'en caractères Arabes, sont pris du Langage des Mandingos; d'autant plus que le Mandingo n'a point de caractères qui lui foient propres.

(b) LES Grifgris sont envelopés dans de la soie, ou dans de petites bour-

les de n'y me foin de d'or ou MAI

> ge. Les me les d mettent Ils en fo ou de dr

JANN contre le morfure ble, aide tres élois mes & be de tous le la confian roient pas che. Barb gers de la dangers da qu'ils proc

MOOR

un Grifgri

Charme in vaile vie d Jobson assu fage ( ) d conclud Jar fantes, fast paroître ple trafic. Moo de ces Grifg les Marchai on leur faifa un Grifgris, chose, & n

> (c) Angl. 1 e papler, il le il est destiné; o royes de peau, renferme le tou drap rouge. R. (d) Jannequ

(e) Barbot, (f) Jannequ

<sup>(</sup>r) Angl. dans l'attente de. R. d. E. (s) Moore, pag. 143. (t) Ibid. pag. 148. (v) Voyez ci-dessus sa propre Relation.

<sup>(</sup>x) Jannequin, pag. 119.

<sup>(</sup>y) Le Maire, pag. 64.

<sup>(2)</sup> Barbot (a) Ibidem. Barbot, pag. 60.

<sup>(</sup>b) Moore, pag. 144. [On les envelops ]
aufil dans des boëtes de différens métaux.]

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, Liv. VII. CHAP. XIII. 231

teles de cuir [de différente façon & fort proprement cousues.] Les Marbuts Surzasti. n'y mettent que le papier & l'écriture; mais ceux qui les achetent prennent TIONS DES foin de les orner diversement, & de les renfermer quelquefois dans des étuis d'or ou d'argent (c).

MAIS les envelopes les plus communes sont de beau cuir ou de drap rouge. Les unes ne sont pas plus longues que le pouce, travaillées à facettes comme les diamans, & propres à servir de bracelets. Souvent les Marbuts n'y mettent rien, comme on l'a reconnu à ceux (d) que portoient les Esclaves. Ils en font aussi de crin & de corne, qui ne sont pas moins converts de serge ou de drap rouge (e).

JANNEQUIN nous apprend que chaque Grifgris a fa vertu particulière, l'un' contre le péril de se noyer, l'autre contre la (f) blessure des zagayes ou la morfure des Serpens. Il y en-a, dit Le Maire, qui doivent rendre invulnérable, aider les Plongeurs & les Nageurs, procurer une pêche abondante. D'autres éloignent l'occasion de tomber dans l'Esclavage, procurent de belles semmes & beaucoup d'enfans. Enfin les Marbuts inventent des Grifgris en faveur de tous les desirs & contre toutes les craintes. Le même Voyageur ajoûte que la confiance des Négres est si aveugle pour ce Charme, que plusieurs ne fereient pas difficulté, avec un si (g) bon garand, de braver un coup de siéche. Barbot observe aussi que les Grifgris sont un préservatif contre les dangers de la Mer, contre les blessures & contre le tonnerre; qu'ils écartent les dangers dans un long voyage, qu'ils attirent des richesses, de la santé; & qu'ils procurent aux femmes groffes une heureuse délivrance (b).

Moor remarque qu'en allant à la guerre, le plus pauvre Negre achete un Grifgris des Marbuts, pour se garantir de toutes sortes de blessures. Si le Charme manque de pouvoir, les Marbuts en rejettent la faute sur la mauvaise vie du Négre, (i) que Mahomet n'a pas jugé digne de sa protection. Jobson assure que dans les maladies, les douleurs, & les moindres enflures, l'usage ( ) des Negres est de s'appliquer un Grisgris sur la partie affligée. Ainsi conclud Jannequin, il n'est pas surprenant que leur foi pour des vertus si puisse santes, sasse un des principaux articles de leur Religion (1). Il ne doit pas paroître plus étrange que les Marbuts tirent un profit confidérable de ce pieux trafic. Moore affire qu'ils s'enrichissent tous en (m) peu de tems. [La vertu de ces Grifgris ressemble assez à celle des Agnus-Dei; & les enrichissent comme les Marchands des autres.] Le Maire dit que les Marbuts ruinent les Négres en leur faisant payer jusqu'à trois Esclaves, & quatre ou cinq Veaux (n) pour un Grifgris, suivant les qualités qu'ils lui attribuent. Barbot confirme la même chose, & ne fait pas difficulté d'assirer qu'il n'y a rien dont un Negre ne soit

(e) Angl. Lorique les Marbuts ont écrit le papier, il le donnent à la perfonne pour qui-Il est destiné; qui a soin d'y faire de belles couroyes de peau, qu'ils nomment Cranbi; & il renferme le tout dans un Kuni de peau, ou de drap rouge. R. d. E.

(d) Jannequin, pag. 111 & Le Maire, pag.

e) Barbot, pag. 62. (f) Jannequin, pag. 190:

rdre,

rpoli-

OCCE-

nuit |

e leurs &

ils ont

ont fur

rt. Ils

zardent

ir pour

ys , ils

nalignes H

tué par

t enter-

sir violé

utes ces

ur mar-

u'ils ac-

dont on

l'oublier.

ient, fa

res com-

plus re-

observe

tracées

es de pa-

betits bil-

aire Bar-

ne feuile

qui font

dres d'un

e l'Alco-

en ayant personnes en enten-

Arabes,

n'a point

ites bour-

métaux.]

(g) Le Maire, pag. 63.

(b) Barbot, pag. 60.

(i) Moore, pag. 144. Il fait (ci une comparation fortodicule des ufages de l'Eglife Romaine avec ceux des Négres, & de la vertudes Grifgris avec celle des Agnus.

k) Jobson, pag. 50. 1) Jannequin, peg. 120. (m) Moore, pag. 40.

SUPERSTI-TIONS DES NEGRES.

prêt à se priver pour obtenir un Grifgris de la première verte. [ Ile se tiennem ] fort honorés de le porter.] [Mais l'adresse des Marbuts leur fait mettre cette espèce à si haut prix, que les Princes mêmes ne sont pas todjours en étar de s'en procurer.

SULVANT Jobson, les Grifgris de la tête se portent en eroix depuis le front jusqu'an cou, & depuis une oreille jusqu'à l'autre. Ceux du cou se portent en forme de coliers. Les épaules & les bras n'en sont pas moins garnis; de sorte que cette religieule parure devient un véritable fardeau. Les Rois en font plus charges qu'aucun (0) de leurs Sujets. Moore [dit à peu pres la mê p me chose, & nous apprend que ceux qu'ils portent sur la poitrine, le dos & aux deux côtés. font lies ensemble par des courroyes de cuir fort proprement entrelassées. Cet Auteur] prétend que le poids [de ces Grisgris, ] monte sou to

vent jusqu'à trente livres (p).

Au reste les Grifgris pourroient souvent les faire atteindre à leur but par. une autre voie, c'est-à-dire, lorsque leur multitude & leur grandeur forme une cuirasse que la zagaye auroit peine à pénétrer. Les Grands en ont la tête & le corps tellement couverts, qu'étant presque incapables de se remuer, ils ne peuvent monter à cheval qu'avec le secours d'autrui. Ils en couvrent auffi leurs chevaux, pour les rendre hardis (q) & invulnérables. Les Grisgris du dos & celui de l'estomac sont de la grandeur d'un Livre in-quarto, & d'un pouce d'épaisseur. Ils leur donnent la forme d'une croupe de cheval, celle des cornes d'un Cerf ou d'un Taureau Sauvage, Ils parent leurs bonnets de ces derniers. & se rendent la figure terrible. Cependant ils réconnoissent que les plus puissans ne sont point à l'épréuve des armes à seu; car il n'y a rien (r). disent-ils, qui puisse résister aux Poufs (s).

IL s'est trouvé des Européens (t) affez simples (v) pour s'imaginer que l'Enfer avoit part aux prétendus enchantemens des Négres, & que la magie out forcellerie leur étoit familière, sur-tout lorsqu'ils leur voyoient faire de ridcules grimaces. & pousser des cris, en se plaignant qu'ils étoient maltraités par le Diable. Si c'est une femme à qui cela arrive, ils l'habillent en homme, t' lui mettent une zagaye à la main & se promenent autour d'elle, en poussant de cris Jamentables pour chasser le Diable. Mais l'Auteur a souvent vérifié que le meilleur exorcisme étoit un baton, & que le Diable, conjuré par cette méthode,

n'étoit pas tente de reparoître (x)

CE s notions de forcellerie & de charmes magiques sont confirmées par une forte d'épouvantail que les Mandingos nomment Mumbo Jumbo, de la même nature que le Horey, dont on a donné la description dans le Journal de Jobson (y).

Moore, seul Voyageur qui parle de cette imposture, prétend que c'est une Idole mystérieuse des Négres, inventée par les maris pour contenir leur femmes (z) dans la folimition. Elles ont, [ou du moins on fe l'imagine, ] mit i ant projected (i) The root common and and anag

de simp fauvage ble brui ce d'arbi pres. Or coup a l' mes, on en faveu LE N

೧೮

d'une au couvert d prennent liaison ave paroître. fuivant so d'autres I le fouet. ( par un fer aux autres l'âge de fe respecte. V.ERS I

naire à son compagnes qui n'étoien fur une affa devinssent fo arrêtoit plus avec moins prenant l'ai Monde, ils n'ayant ôfé donna ordre sentence de IL y a pe

blelle de la

Pendant le la Ville (c). IL nons re habillement par un grand

<sup>(</sup>a) Jannequin dit que les jambes memes des chevaux en font couvertes, pag. 120.

<sup>(</sup>r) Angl. Car il n'y en a point. R. d. E. s) Nom qu'ils donnéent aux balles. R. d. T.

<sup>(</sup>t) Angl. des François. R. d. E.

<sup>(0)</sup> Beur fimpliche me confiftoit poist croire que l'esprit malin puisse avoir part à se aju on appelle magie, mais à donner ce non aux tours de souplesse des Négres. R. d. T.

<sup>(</sup>x) Le Maire, pag. 03. (y) Voyez cialeffus, le Voyage de Jobos. (z) Voyez ci-deffus, le Voyage de Moss.

<sup>(</sup>a) Angl. fa ue ceux qui fav faire passer pour qu'elle fait. R. (b) L'Auteur

IV. Part.

de simplicité & d'ignorance, qu'elles prennent cette machine pour un homme Auvage; & les plus fins, ajoûte Moore, pourroient être trompés par l'horrible bruit qu'elle fait entendre (a). Elle est revêtue d'une longue robe d'écorce d'arbre, avec une toque de paille fur la tête. Sa hauteur est de huit ou neuf pieds. Peu de Négres ont l'art de lui faire pousser les sons qui lui sont, propres. On ne les entend jamais que pendant la nuit, & l'obscurité aide beaucoup à l'imposture. Lorsque les hommes ont quelque différend avec les semmes, on s'adresse au Mumbo Jumbo, qui décide ordinairement la difficulté

en faveur des maris.

nnent 1

e cet-m

n état

e front

ent en

e forte

n font

dos &

rement

nte fou.

but par .

r forme

t la tête

iuer, ils

ent auffi

rifgris du

& d'm

al , celle

nnets de

nnoillent

rien (r),

que l'En-

agie ouh

e de ridi-

maltraites

bussant des

ifié que le

methode,

es par une

bo, de h

le Journal

d que c'est

ntenir leur

gine,] unti

iftoit point voir part i e

onner ce nom

es. R. d. T.

ge de Jobios. ge de Moore.

i homme, o

la mê b

La Négre qui agit sous la figure monstrueuse du Mumbo Jumbo, jouit d'une autorité absolue, & s'attire tant de respect, que personne ne paroît convert dans fa présence. Lorsque les semmes le voyent ou l'entendent, elles prennent la fuite & se cachent soigneusement. Mais si les maris ont quelque liaison avec l'Acteur, el fait porter ses ordres aux femmes de les sorce de reparoître. Alors il leur commande de s'asseoir, & les sait chanter ou danser suivant son caprice. Si quelques-unes refusent d'obéir, il les sait chercher par d'autres Négres qui exécutent ses leix, & leur désobéissance est punie par le fouet. Ceux qui sont initiés dans le mystère du Mumbo Jumbo, s'engagent par un ferment solemnel (b) à ne le jamais révéler aux femmes, ni même aux autres Négres qui ne sont pas de la société. On n'y peut être reçu avant l'âge de feize ans. Le Peuple jure par cette Idole, & n'a pas de ferment plus respecté.

Vers l'an 1727, le Roi de Jagra eyant une semme curieuse, eut la foiblesse de lui révéler le secret du Mumbo Jumbo. Avec l'indiscrétion ordinaire à son séxe, elle ne manqua pas, dit l'Auteur, d'en informer toutes ses compagnes. Le bruit alla jusqu'aux oreilles de quelques Seigneurs Négres. qui n'étoient pas bien disposés pour le Roi. Ils s'assemblérent pour délibérer sur une affaire de cette importance, & ne doutant pas que leurs semmes ne devinssent fort difficiles à gouverner, si la crainte du Mumbo Jumbo ne les arrêtoit plus, ils prirent une résolution sont hardie, qui ne sut pas éxécutée avec moins d'audace. Ils se rendirent à la Ville Royale avec l'Idole. Là. prenant l'air d'autorité qui est propre à la Religion dans tous les Pays du Monde, ils firent avertir le Roi de venir parler à l'Idole. Ce foible Prince n'ayant ôsé refuser d'obéir, Mumbo Jumbo lui reprocha son crime, & lui donna ordre de faire paroître sa femme. A peine eut-elle paru, que, par la

sentence de Mumbo Jumbo, ils furent poignardés tous deux.

It y a peu de Villes considérables qui n'ayent une figure du Mumbo Jumbo. Pendant le jour, elle demeure sur un poteau, dans quelque lieu voisin de la Ville (c), jusqu'à l'entrée de la nuit, qui est le tems de ses opérations (d). IL nons reste à parler des Marbuts ou des Prêtres Négres. Quoique leur

habillement ordinaire soit le même que celui du Peuple, ils sont distingués par un grand nombre de différences. Jobson observe que pour la demeure &

(a) Angl. fauvage: Cependant il n'y a que ceux qui savent ce que c'est qui puissent la faire passer pour un homme sur l'horrible bruit qu'elle fait. R. d. E.

W. Part.

SUPERSTI-NEGREA

<sup>(</sup>b) L'Auteur les compare aux Frée Maf-

<sup>(</sup>c) C'étoit apparemment un de ces fimulacres que Brue renvería, comme en l'a và

<sup>(</sup>d) Moore, pag. 216.

## 214 VOYAGES AU BONG DES COTOS

PAUTEM DE NEGREE.

le commerce de la vie, ils n'ont rien de commun avec les (\*) actres No. gres, & qu'ils s'attachent sur plusieurs points à la loi du Lévitique, domis ont quelque comoiffance. Le même Voyageur ajoûte qu'ils ont des Villes à des Terres particulières à leur Tribu (f) y où ils n'admettent pas d'aum Neures que leurs Efelavest Beurs mariages ne fe font quentre set homme & les fenimes de leur race, & tous lours enfans font élevés pous las Précife L'eure Lolx pour ces Alliances no font pas différentes de celles des Negres c'est à dire, qu'ils ont sa liberté de prendre plus ou moins de semmes ; suivant leur dignité & leur prudence. Chaque Ville a fon Ancien ou fon Grand Prêtre. Le Chef General, ou le Grand Pontife, fait sa résidence à Setiko. qui est feur Ville Capitalo (g). 4 hr 4 14

LAS AT les représente comme de serupuleux observateurs de tous les préces tes de l'Alkoran. Ils s'abstiennent [ pour la plupare ] de vinde de liqueurs spinit tueufer. He observent le Ramadan avec beaucoup d'estacticude. Ils ont plus de donceur & de politeffe que le commun des Négres. Ils aiment le Commerce, & fe plaifeir à voyager dans cette vite. Leur honnétere de leur bonne-foi fontats nefalement reconques dans les affaires. La charité est une ventu qu'ils ne vio lent jamais emifeux; de jamais-ils ne fouffrent qu'un homme ( ) de leur Na tion foit vende pour l'Elemage, stil n'a mérité ce châtiment par quelque grand crime (7) for you at 1 who so so she say the area

C'EST des Mathies qu'il faut entendre sont ce que Moore rapporte de Mandingos Mahométans. Ils parlent la langue Arabe. Ceux qui scavent l'écrire, minue le même Auteur, sont extremement éxacts à faire leurs éxercices de Religion trois ou quatre fois le jour, & n'ont pas moins de sobriété & de referrue dans le refte de leur conduite. Ils souffriroient plûtôt la mon que de toucher aux liqueurs fortes; & rien n'est si ordinaire que de les voir paffer à jeun des jours entiers, pour ne pas manger d'autres viandes, que ch les qui ont été tuées par des gens de leur Religion. Les Mandingos leur ren dent toutes fortes de respects, & les prennent pour Médecins dans toutes leur muladies. Mais les remêderqu'ils reçoivent d'eux ne sont que des papiers chap més ou des Grifgris, qu'ils achètent à grand prix (k).

ENTRE plusieurs bonnes qualités des Marbuts, Johson loue beaucoupieur rempérance. A cette feule marque, dit-il, on les diftingue aifément des au tres Négres. Ils se réduisent à l'eau pure, sans excepter les cas de maladied de nécessité. Dans le Voyage que l'Auteur sit sur la Rivière, un Marbut qu'il avoit pris avec lui, ayant voulu prêter la main aux gens de l'Equipage pour traverfer une Baffe, fut entraîne par un Courant qui mit fa vie dans un grand (1) danger. Il disparut deux sois dans l'eau; & les Anglois ne l'avant remis à bord qu'avec beaucoup de peine, il y demeura quelque teme fans connoil fance. Dans cet état même, ceux qui le secouroient ayant porté à la bouche, un flacon d'eau-de-vie, il ferma conftamment les lèvres, à la feule oles Controlle box on the Bury . Will and an esta he an one

(e) Jobson les appelle Marybuks, ou Bis- ce pourroit bien être-là la cause de l'erreur de feroas; Moore, Mahométans ou Buscherines; Jobion.

[Labat, Marbouts, tous les autres, Marbuts.] [H. (g.) Jobion. pag. 62.

(a) Cette relation semble répondre au plan.

(b) Angl. ils ne vendent R. d. E.

(i) Labat, Vol. IV. pag. 3599 & la description que Moore fait d'une Vil-le des Foulis. Et comme les Foulis sont indépendans & habillés de blanc comme les Marbuts;

(1) Moore, pag. 30. (1) Voyez la Relation de Jobion.

hage d pondit / if marity 4 gement CAT leur per fouffren result. Of lorfamile A cet hiterdans ies gage métan pr Religion for time Moccafion atrog va pa LE mê Marines... te dilline Feotour (F

de cest

Sénégal , les offensen Las Ma tion des en des Ecolos recevoir Vir voient aux ment voisin tolijours for Liz v. Mar

compofé (

MARK WINELL

a benettie

entre iun L

(m) L'Aute qu'ils peuvent ce que le Proph pere de Moyfe tottone Ethio (in) single donnnient quelles en tenoient fo

(p) Ibid. pa (q) dugl. So bonne, fit conce lui qu'il ne l'atm Anglois Nonsie

trem No domili Ville: & d'aura ihomme u Préunte

Negree c fuivem m Grant Setiko. es précep

Carre Dinit me pluside merce, & foi sontae ils ne vio e leur Na ar quelque

pporte de cavent l'és de sobriété ôt: la mort de les voi es, que ce wieur ron toutes leur apiers char-

nucoup leut eat des au malodiece tarbut qu'i ipage pour s un grand vant remis ne connoil ée à cha boufeute oden

13. ... . 4 6 de l'erreur de

ion.

de cette liquent ; de letfqu'il sut rappelle fes fens, il demanda dvec un mé- Prastana mes lange de golère de d'inquiétutle s'il avoit seu le malhour d'en avaler. On lui répondit qu'il a'y étoit opposé acce trop d'obstination. J'aimerois mieux être mort, miteil à Jobson, que d'en avoir avalé la moindre goutte (m). [Au jugement du Capitaine, l'odeur feule lui avoit cependant fait du bien.

Car exces de scrupule s'étend jusqu'à leurs enfans. Non-seulement ils ne leur permettent pas de toucher au vin, ni aux liqueurs fortes, mais ils ne fonfirent pas meene qu'on leur préfente du sailen, du feure de d'autres confitures. d. cs. Anglois de dietiko étoient fouvent querelles par les pères & les mères,

lorfqu'ils entreprenoient de leur faire violer ces ufages (n).

À cet exemple de tempérance, Johson en joint un de bonne-soi & de prohite dans un Mashut nomme fadi Kreire (v). Ge fut le premier qu'il prit à fer gages, pour en tiner quelque fervice fur la Rivière. Cet honnète Mahométan prit autant d'affection pour les Anglois, sque s'il eut été de la même Reheinn & du même Pays: Il s'empressa tonjours de leur donner ses avis, for unit ce qui regardoit leur voyage de leur commerce. di jojgnit, ilans llografion ; le secours de fon travail aux bous confeits ; (p) de Jobson ne lui arouvapas moins de jugement, sque de zèle & de fidélité (q).

Le même Auteur ajoûte, que le respect des Rois des Grands pour les Maibuts, me le céde guères à celui du Peuple. Si les personnes de la plus haute diffinction (e) remcontrent un Marbut enichemin, ills forment un cercle pammer (a) de lui, & se mettent à genoux pour saire la prière [ & recevoir a sénediction. Le même usage s'exerce dans la chambre du Roi, lorsqu'il y einre un Marbut. Labat dit que les Négres en général, mais fur-tout ceux du Sénégal, ont tant de respect pour leurs Prêtres, qu'ils croyent que ceux qui les offensent, meurent dans l'espace de trois jours (1).

Las Marbuts Mandingos gagnent leur vie à tenir des Ecoles pour l'Instruction des enfans, ou à faire des Grifgris. Jobson rend admoignage qu'il a vu des Ecoles, bâties en rond, specienses & ouvertes, où les enfant viennent recevoir l'instruction : Il se seroit persuadé volontiers que les mêmes lieux servoient aux exercices publics de Religion, d'autant plus qu'ils sont sordinairement voisins de la maison du principal Marbut; mais les voyant ouvests de tolljours fort fales, if n'a pit s'attacher à cette opinion.

dans Marbuta apprennent à lice & à écrire à lours enfens a dans un disert composé (v) d'une petite planche de bois fort uni, nou da legon est égrice avec Semi- aver: wite lear rampile at leves wires. Le invidiur est testoure navert

on incurrent être descendus de Jonada, par-caque le Prophète le fait fortir de Haba, beau-pere de Moyfe, dont on sçait que la femme feils. R. d. E. contuine Enliopieme.

(m) L'Auteur les compare aux Rechabites dans tout te qui concernoit le Commerce au di Diaptire XXXII de Jérémie, act s'imagine : long de tanivière do in il l'accompagnate nati-

p) Ibid. pag. 63. 19) digl. Sa conduite, qui sut confiamment bonne, lit concevoir à Jobsontant d'amitiq pour lui qu'il ne l'atmoit pas moins ique s'il eut été Anglois Mon feulement il lui armandoit les avis

tortune Peliopieme.

(a) single st. il les Anglois de Setito deur (1) this pag. 40 this pag. 425 the corne (2) Libat, Vol. III. pag. 225 the corne (3) Jobion, pag. 74.

(b) Libat pag. 525 the pour le même mage. NB 1 77 the corne pour le même mage. apparemment été trompé ici par une faute d'impreffion; se qui lui a fait prendre pour un Li-Horkbook, & les François Abece ou Craix de par Dieu. R. d. E. 75 gang , nothing (%)

NEGHBS.

Paerrans ous une force d'encre noire, & une plume en forme de pinceau. Leurs candà res reffemblent à cenz de la langue Hébraïque: L'Auteur n'étant pas capable de les lire, en apporta plusieurs exemples en Angleterre. Cependancil obier. ve que leur Religion & leurs Loiz font écrites dans une langue particulière. & fort différente de la langue vulgaire; que les Laïes Négres, de quelque rang qu'ils foient, ne sçavent ni lire ni derire, de qu'ils n'ont par conféquent ni caractères ni tivres. E Le grand Livre de la Loi est un manuscrit, dont la ... Marbuts s'énercent à faire des copies pour leur propre ufage. Les Rois Ma hométans en obtiennent à grand prix, & se font un homeeur de les pontr (x), malgré la pefanteur du fardeau.] Jobson a von plusseure Marbuts, qui en étoient charges auffi dans leurs voyages (7).

SULVANT Labat, le tems de l'instruction pour les enfans, est la mit, on plûtôt une heure ou deux avant le jour. Leurs leçons sont écrites sur de peites planches de bois blane. Lorsqu'ils sçavent les lire, ils les apprennent per cour. Il est aifé pour un Etranger de reconnoître les Ecoles, au bruit qu'il font en répétant les instructions de leur Maître avec toute la force de leur voix. Lorfqu'ils ont lu tout l'Alkoran, ils passent eux-mêmes pour autant de Docteurs. Ils apprement ensuite à écrire en Arabe; car la langue du Pru

n'a pas de caractères (m.).

Moonz dit que le Peuple Mandingo est d'une extrême ignorance, & [que n'ayant point de livres, ] il n'a aucune sorte d'instruction de de scavoir. A peine un Negre seais il compter jusqu'à dix ; ou du moins, il s'aide pour cela des marques qu'il fait sur la terre: Cependant Moore avoue que les Mybuts, qu'il appelle Buscherins, signvent lire de ocrire l'Arabe; qu'ils l'ensei gnent à leurs enfans, & qu'ils ont des Maîtres d'Ecole pour leur Instruction (s).

JANNEQUIN, en leur accordant auffi la lecture & l'écriture, qui fervent, dit-il, à les faire vivre, par l'usage qu'ils en font pour transcrire l'Alkom & pour composer des Grifgris, n'a pas honte d'ajoûter qu'ils sont souvet tourmentés par l'Ange Kamatés qu'ils en tirent des lumières pour décovrir les Voleurs & les lieux où les vols font cachés; enfin qu'à fon avis, a ne peut apprendre à lire de écrire l'Alébreu (4) sans être en commesce sur

le Diable ( e )..

Cz n'est pas seulement dans les Ecoles que les Marbuts-communiques leur science aux enfans. Ils se répandent dans les Villages des autres Négre, pour y porter l'instruction, à ceux qui veulent la recevoir. On les voit cour ainsi avec toute leur famille & leurs livres. Le Pays leur est toûjours ouver; & dans les guerres même les plus sanglantes, ils ont la liberté de passer d'un Royaume à l'autre. & de s'arrêter dans les Villes. Mais ils ne se rendent ju mais à charge fur la route, ni dans les Villes où ils font appellés. Il portent avec eux leurs provisions; & vrai-semblablement, lorsqu'elles sont épuises, ila les renouvellent dans lea maisons des Grands; à moins, dit l'Auteur, que suivant l'usage général du Pays, ils ne demandent l'aumône, de que le besois qu'on a d'enz, ne permette à personne de les refuser. D'ailleurs une main de

papier d peuvent. vantage. chargeoit deffus des cessités su Lus M

00

grande pa d'autres N Barfalli, d les Côtes, blable au la plus gra de ce fel. d'où ils tir dont ils fo fur le fond coup d'util qu'ils cach faire enter Portugais .! ceinture, c font fort fu devoir con

pas d'autre

grains fans

Quoigi Anglois, il remonter p dangers de s'affirer tou coup de pei port de leu leurs ânes à la pointe du Leur march chaleur du j la crainte de curité, exce commôde po Villes; & d

(f) L'Auteur

<sup>(</sup>a) Angli Les Murbuts ont en Manufcrit de gros Livres far leur Religion ; & Jobson

<sup>(</sup>y) Johson, pag. 67.

<sup>(\*)</sup> Afrique Occidentale; Vol. IV. pap 35

<sup>(</sup>e) Moore, pag. 145. (b) Angi: l'Arabe, R. d. E. (c) Jamequin, abi fup. pag. 188

<sup>(\*)</sup> Jobson, (\*) C'est ap leur propre inv varice.

PARSTRES DES

NEGRES.

Afterso t as capable it il obser rticulière. confequent Rois Ma

les porter

rbuts, qu

a muit, or fur de penennent per bruit qu'ils ce de leur r autant de ue du Paw

e, de que fçavoir. A de pour ctse les Muu'ils l'enfei truction (e). qui servent, e l'Alkora ont souvers our décor on avis, on mence avec

muniques res Négres, Woit cour urs ouvert; paffer d'un rendent jt Il portent nt épuilées, Auteur, que ue le besoin une main de

k IV. pag: 353

. 118

Papier

papier de trois fous doit fournir long-tems à leur subsistance, puisqu'ils en peuvent composer une infinité de Grifgris, qu'ils vendent avec beaucoup d'avantage. Jobson confirme cette remarque, en nous apprenant, que lorsqu'il chargeoit quelques Marbuts d'un message, ils lai demandoient toujours, audeffus des conventions, une ou deux feuilles de papier pour acheter leurs nécessités sur la route ( &).

Lus Marbuts ne font pas feulement Prêtres. Ils foat Marchands, & cont la plus grande partie du Commerce du Pays, fur-tout ceux de Setiko. On ne voit pas d'autres Négres qui ambaent des Efglaves de ce Camon dans le Royaume de Barialli, d'où ils remportent quantité de sel, que la Mer produit d'elle-même sur les Côtes, mais de mauvaise nature, de mélé d'impuretés qui le rendent semblable au charbon que les Anglois appellent Sea-coal. C'est err quoi consiste la plus grande partie des revenus du Roi. Les Marbuts font peu d'usage de ce sel, mais ils le transportent fort loin dans l'intérieur des terres, d'où ils tirent en schange des noix de kola & de l'Or. Au fond, c'est l'Or dont ils font seur principal commerce & pour lequel ils ont le plus d'avidité. sur le sondement d'une ancienne opinion qui leur en fait espéter (e) beausoup d'utilité dans l'autre monde. Ils en font secrétement de grands amas. qu'ils cachent apparemment dans la terre, ou (f) qu'ils prennent soin de faire enterrer avec eux. Cependant'ils en réfervent un peu, pour acheter, des Portugais, une forte de pierre bleue que leurs femmes portent autour de la ceinture, comme un préservatif pour les pertes de sang, auxquelles elles sont fort fujettes, [ par la manière dont les hommes s'aquittent envers elles du devoir conjugal; comme on la déja remarqué ci-dessus. ] Les Négres ne forte pas d'autre ulage de l'Or; à la réserve des semmes qui en mêtent (g) quelques grains sans forme, à leurs coliers & à leurs pendans d'oreilles:

Quoique les Marbuts de Setiko ne manquassent point d'affection pour les Anglois, ils firent leurs efforts pour ôter au Capitaine Jobson la pensée de remonter plus loin sur la Gambra. Ils lui représentèrent les difficultés & les dangers de ce Voyage, avec d'autant plus d'éxagération, que dans la vûe de s'affirer tous les avantages de ce Commerce, ils s'étoient procurés; avec beaucoup de peine & de dépense, une grosse quantité d'anes (h), pour le transport de leurs marchandises. Leur méthode, en voyageant, est de suivre leurs ânes à pied & de marcher du même pas que ces Animaux. Ils partent 🖫 la pointe du jour, qui, dans ces climats, ne prét sde guères le lever du Soleil. Leur marche dure trois heures, après lesquelles ils se reposent pendant la chaleur du jour. Ils recommencem à marcher deux heures avans la nuit; & la crainte des bêtes fárouches ne leur permet pas de se hazarder dans l'obscurhé, excepté pendant les clairs de Lune, qui leur paroiffent un tems fort commode pour les Voyages. Ils s'arrêtent deux où trois jours près des grandes Villes; & déchargeant leurs marchandifes, qu'ils étalent sous quelques ar-

s) Jobson, pag. 77. (e) C'eit apparemment un prétexte de leur propre invention, pour colorer leur s-

(f) L'Auteur même ne vit rien d'appro-

chant à Setiko, où il fut témoin de l'enterre ment du Grand-Prêtre. Voyes ci-dessus; is: propre Relation.

(g) Jobson, pag. 80. (b) Ibid. pag. 821.

# VOTAGES AU LONG DES COTES

bres, île font une espèce de foire pour la Ville voifine. Dans ces occasions, ile n'ont pas d'autre legement que leurs paquets, entre lesquels ile passent la muit fur des nomes (1). on the same of the same of the same of the same of the same

On the property page of the sections of the sections

#### tion of the fire and the second better to be to core of C 1 off to An of a low To Ros EconoxiV. the contraction of the steel of the service of the delivery with

\$#4**\$**##**@**\$#**&**\$#**&**\$

Defertielon du Pays & der kinditant de Rum berre, in Sterra de los Leenes , appelle vulgairement Sierra-Lione. Bhish pon ..

INTRODUC- " TION.

ETTE Description est particulièrement recueille des Relations de quatre Voyageurs. Leurs remarques ont été détachées de feur Journal; mais on ne laille pas de les donner separément, contre la méthode qu'on s'el imposée dans cette Collection.

Le premier est William Finch, Marchand Anglois. Ce Voyageur, dans se

Ountre Voyageurs dont cette Defcription eft tirée.

Navigation vers les Indes Orientales en 1607, relacha au Port de Siem-Leona, de nous a faisse les meilleures observations qu'on ait eues jusqu'à pri-Jent fur cette Contree, particulièrement fur l'Ilifoire Naturelle. Son Journal, un des plus curieux qu'il y ait dans aucune langue, se trouve dans la Col-Jection de Purchais.

Le fecond est Villaur de Bellafond, cal toucha au même lieu, en 1066, dans un Voyage qu'il faisoit en Guinée. Le troissème est Barbot, qui se trouvant à Sierra-Léana en 1678, joignit

les remarques sur ce Paya à la Description de Guinée. Le quatrième est strin [dont on a vu paroitre le nom dans plusieurs de 4 criptions du troisième Volume de ce Recueil. L'occasion qu'il eut de relacter su cette Côte, en 1721, dans son Voyage en Guinée & au Brésil, lui sit apporter

Raifon qui les fait donner léparés.

Contrée, en a cru devoir s'en servir pour suppléer aux récits de ces quatre Ecrivains. Après tont il faut confesser que toutes ces Relations, soit qu'on les prenne ensemble ou léparement, sont fort éloignées de donner une idét complette du Bays. Il n'y en a pas une qui détermine sûrement la situation des Villes de des Bayes qu'elle décrir, sans excepter la Baye de France, qui est la plus connue. de que nos quatre Voyageurs ont visitée. La Description de Barbot est contule, de sa Carto, quoiqu'asse grande, n'est point assez par siculière. Il y a place peu de Villes, de n'a pas nommé une seule Baye. C'est que des raisons de nous a fait prendre le parti de donner séparément les remarques des quatres servicies. remarques des quatre Ecrivains.

dure à Setiko, du l'fict thenia de l'encere-

with war , I is dolven leve as propra Relation. (g) Jodion (g) capped assertion (g) per de-

or de

00

KAART

ecalions, patlent is

fations de la Journal qu'on s'el

de Sierraufqu'à prén Journal, ans la Col-

en 1666, 78, joignit

lusieurs des 4 relâcher su sit apporter

fur la même ces quatre foit qu'on er une idée la fituation France, qui Description at affez par-Baye. Cest arément leur

0

ğ. L

1. Wille de Bink . Stad Bink . 2. Willow de Tinge Riv. de Sierra on des Idoles : ELAYDEN VED TAMARA of da las Inozas. De la Coste t Pays voisins des Rivieres de SIERRA LEONA Balles de 8º Anne OCEAN OCCIDENTAL WESTER DEEAAN

KAART van de KUST en OMMELANDENVAN SIERRA LEONA, en de Riviere SHERBRO.

lieuës de bres jusqu'au boù la pêche est de, qui fournit à s'approcher Anglois, entr'e même lieu ving ter, & de plusie cement, on rer ou trois brasses rivage, on n'en Est, & la plus Latitude est de nent le nom de L

dance d'autres p
crépit, faisoit a
que, comme le
Les Etats du Boi
revenus consiste
d'Or, & dans le
d'd'autres Prêtre
ont une Chapelle
vant l'usage de l'
sont vêtus d'une n
ses, & même de
ceinture de cotor
corps. Les semme
vant, leur tombe
ne voit personne
différentes figure
est de s'arracher
be, qui est nature
nanement coupés
rées. D'autres les
ont généralement
La plupart de
maisons jointes es
caux. Une natté

(4) A env

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, Lav. VII. Cmar. XIV. 399

#### S. T.

#### Observations de Finch sur Sterra-Léona.

A Baye, qui porte le nom de Sierra-Léona, n'a pas moins (a) de trois lieues de largeur. Du côté du Sud, la terre est haute & couverte d'arbres jusqu'au bord du rivage. On y apperçoit plusseurs petits ensoncements, où la pêche est fort abondante. Au dessus du quatrième est le lieu de l'Alguade, qui fournit continuellement de l'eau excellente, [avec assez de facilité à s'approcher du Ruisseau.] Là, l'inch découvrit sur les Rocs plusseurs nome Anglois, entr'autres ceux du Chevalier François Drake, qui avoit touché au même lieu vingt-sept ans auparavant, de Thomas Candiah, du Capitaine Lister, & de plusieurs autres. Au milieu de la Baye, vis-à-vis le troissème enfoncement, on rencontre un Banc de sable, près duques le sond n'est que de deux ou trois brasses. Mais dans la plûpart des autres parties, & même contre le privage, on n'en trouve pas moins de huit ou dix. La Masse monte Est-Sud-Est, & la plus haute a clève à six ou huit pieds. Le jussant y est sort, & l'alla latitude est de huit degrés & demi du Nord.

Lx Roi du Pays fait sa résidence au fond de la Baye. Les Mores lui donnent le nom de Borea, ou Capitaine Karan, Karan, Karan. Il a dans la dépendance d'autres petits Rois, dont l'un nommé le Capitaine Pinto, vicillard decrépit, faisoit alors su résidence dans une Ville au-dessus de la sécon se Crique, comme le Capitaine Boloone faisoit la sienne de l'autre côté de la flave. Les Etats du Borea s'étendent l'espace de quarante lieues dans les terres. Ses revenus consistent dans un tribut d'étoses de coton, de dents d'Eléphans. d'Or, & dans le pouvoir de vendre ses Sujets pour l'Esclavage. Les sésuites & d'autres Prêtres Portugais, ont converti quelques-uns de ces Barbares. Ils ont une Chapelle, où l'on voit suspendue une table des jours de l'êtes, suis vant l'usage de l'Eglise Romaine. Le Roi & quelques-uns de ses Courcitans font vêtus d'une manière affez décente. Ils ont des casaques, des hautes chaus ses, & même des chapeaux. Mais le Peuple est tout-à fait tiud, avec uns ceinture de coton, dont il descend une petite pièce qui couvre le milieu du corps. Les femmes portent une forte d'écharpe, qui, venant se lier par devant, leur tombe jusqu'aux genoux. Les ensans sont nuds sans exception. On ne voit personne, dans les deux sexes, qui n'ait le corps pique ou taillé en différentes figures. Ils ont tous aussi les dents limées en pointe. Leur usage est de s'arracher entièrement les sourcils, quoiqu'ils laissent crottre lenr barpe, qui est naturellement courte, noire & frisée. Leurs cheveux sont ordi-nairement coupés en croix, & s'élèvent sur la tête en petites touses quartées. D'autres les portent découpés en différentes formes. Mais les femmes ont généralement la tête ralée.

La plupart de leurs Villes ne contiennent pas plus de trente ou quarante maisons jointes ensemble, composées de murs de terre de couverres de ro-caux. Une natté leur sett de porte; mais elle n'en est pas moins sermée avec

1607.

Situation de la Baye de Sierra Leona.

Sa Latleude

Religion & caractère des Habitans.

Leurs habits & leurs modes.

<sup>(4)</sup> A environ trois lieues. R. d. E.

# 240 VOYAGES AU LONG DES COTES

FINCH. 16c7.

Leurs maifons & leurs menbles.

des serrures & des verrouils. Pour lits, ils ont des solives croisées, sur les quelles ils étendent des nattes. On voit quelques maisons tapissées de nattes fur-tout autour du lit. Le reste des meubles consiste dans deux ou trois pot de terre, pour conserver de l'eau & faire cuire les alimens, une gourde ou deux, pour le vin de Palmier, une demi-gourde qui sert de tasse, quelque plats de terre, une ou deux corbeilles dans lesquelles les semmes vont n. masser des coquilles, un sac d'écorce d'arbre que les hommes portent sur l'4. paule lorsqu'ils vont chercher des provisions, avec leur pipe, sans laquelle on ne les voit jamais marcher. Ils ont au côté une petite dague, qu'ils for ment eux-mêmes du fer qu'on leur apporte. Leurs autres armes sont l'arc & les siéches, la javeline & le dard. Ils arment leurs siéches d'une pointe de fer empoisonne, de la forme que les Peintres donnent à l'aiguillon des Ses pens (b).

Ufages civils k religioux.

Las hommes ont la taille fort belle, le corps agile & vigoureux, le cours ge ferme, & l'humeur affez douce. Ils ne s'écartent guères de leurs femmes. parce qu'une de leurs plus vives passions est la jalousie. Finch ne put être informe quel étoit le fond de leur Religion. Ils ont de petites Idoles; mai ils n'en reconnoissent pas moins le Dieu du Ciel, car lorsque Finch leur de mandoit l'usage de ces petites figures de bois, ils sevoient les mains au-des sus de leur tête, pour faire entendre que le véritable objet de leurs aderations étoit en haut. Quelque idée qu'on se fasse de leurs principes, ils sont circon cis, ajoûte l'Auteur, ils sont justes, honnêtes, & le vol parmi eu.! est sur le champ puni de mort. Leurs cérémonies funébres se réduisent à mettre au dessus de la fosse un petit tost de chaume, sous lequel ils entretiennent continuellement de l'eau fraîche, dans des pots de terre; [ diverses fortes de viandes dans des plats de bois.] Ils y plantent aussi trois ou quatre os, [sans que l'Auteur explique si ce sont des os d'hommes ou d'animaux.]

Productions duPays. Grain nomme Pene.

Ay Sud de la Baye, à quarante ou cinquante lieues dans les terres, onto ve une Nation d'Antropophages, qui inquiétent souvent leurs Voisins. Les Mo res de Sierra-Léona se nourrissent de ris, qu'ils ont en grande abondance, quo qu'ils ne sément que ce qui est nécessaire à leur provition, & qu'ils soientoble gés de brûler des bois pour trouver des terres à cultiver. Ils ont aussi une est ce de petit grain, nommé Pene, [assez semblable à la sariette commune] dont in font du pain. Le Pays produit quelques Poules; mais il n'y a pas d'autres animant domestiques. Aussi les Habitans connoissent-ils peu l'usage de la viande, à mois qu'ils ne tuent par intervalles quelque bête fauve dans les montagnes, ou quel ques oiseaux. Leur principale nourriture, avec le ris, consiste en racines, enle gumes, en coquillages, sur-tout en hustres, dont il se trouve une prodigient quantité sur les Rochers, & même au pied des arbres qui bordent le rivage, mais le goût en est fade. [Ils prennent aussi beaucoup de bons poissons, soitque la Mer agitée les jette sur le rivage, soit par adresse. Ils ont autour de leurs maisons des Plantains, des Gourdes, des Patates, des Courges, du Povre de Guinée, & sur-tout du Tabac, qui fait une partie de leur subsissance La tête de leurs pipes est fort grande, & composée d'une terre bien cuit. Als y inserent un petit tuyau de canne, d'un pied & demi de longueur, "

O'CCI

rtravers duq hommes po qu'ils nomn dans un coi lorfqu'il est Yvresse con vit une der mais il ne p Les frui

tières de Li de la Ville. est de l'eau mier, qu'ils ont des mad coup de vîte Ils ont dive bles, d'autr. trouve dans meuse, qui moindre gou voit des Ben ce est rouge ordinaire & de la fraife. fin dont le g datte qui tor forte de poiv sieurs maladi qui croissent longueur & vert d'un pet le goût eft fo dont le fruit haut, portan ve en effet q graine du Tai le, & qui co leurs fléches. Fleconde sorte

> (c) Angl. I. coup de vin de. (d) Angl. I fer l'Arbre & On les voit mon aucun danger avei le-dos appuyé co

> > W. Part.

<sup>(6)</sup> Voyage de Finch aux Indes Orientales, dans la Collection de Purchais, Vol. pag. 414.

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIV. 241

petravers duquel les hommes & les femmes fucent [ & avalent] la fumée. Les hommes portent leur pipe dans leur sac, & leur tabac dans une petite bourse qu'ils nomment Taffso. Les femmes ont leur pipe à la main, & leur tabac dans un coin de leur pagne. Leur usage pour le tabac est d'en exprimer le jus, hommes & lorsqu'il est verd; sans quoi ils prétendent que sa sumée leur causeroit une Yvresse continuelle. Ils le hachent fort menu, & le font sécher au seu. Finch pour le tabac. vit une demi-douzaine de Chévres dans une Isle fort voisine de leur Côte,

mais il ne pur se procurer le moyen d'en goûter la chair.

Les fruits sont innombrables dans leurs bois. Il se trouve des Forêts entières de Limoniers, sur-tout un peu en deça du lieu de l'Aignade, assez près dela Ville. On y voit aussi quelques Orangers. La boisson commune du Pays est de l'eau. Cependant les hommes sont passionnés pour le (c) vin de Palmier, qu'ils appellent May, & le partagent rarement avec les femmes. (d) Ils ont des machines d'ozier, qui leur servent à monter sur les arbres avec beancoup de vîtesse. On les voit descendre avec leurs gourdes de vin sous le bras. Ils ont diverses fortes de prunes; les unes jaunes, qui sont saines & agréables, d'autres bleues ou noires, d'un goût aromatique & fort estimé. On trouve dans le Pays beaucoup (e) de Manzanilles, espèce de pomme venimeuse, qui ressemble à la prune jaune, & dont le jus est si malin, que la moindre goutte qui rejailliroit dans l'œil feroit perdre aussi-tôt la vue. On y voit des Beninganions, fruit fort sain de la grosseur d'un citron, & dont l'écorce est rougeatre; un autre fruit nommé Beguil, de la groffeur d'une pomme ordinaire & la peau rude, mais dont la chair a la couleur, le grain & le gont de la fraise. Les bois sont remplis de vignes sauvages, qui produisent un raisin dont le goût tire sur l'amer. Les Négres aiment beaucoup la noix ou la datte qui tombent du Palmier, & la mangent rôtie. Ils font des amas d'une forte de poivre, nommée cardamome (f), qui leur sert de reméde dans plusieurs maladies & d'assaisonnement pour leur nourriture. Ils ont certains fruits qui croissent sept ou huit ensemble dans une espèce de grape, chacun de la longueur & de la grosseur du doigt, d'une couleur brune & jaunâtre, couvert d'un petit duvet, & contenant sous l'écorce une certaine substance dont le goût est fort agréable. Il croît dans les bois du Pays une espèce de Hêtre, dont le fruit a l'apparence d'une féve. On en distingue trois sortes: l'un fort haut, portant une cosse semblable à celle des féves, dans laquelle il se trouve en effet quatre ou cinq féves quarrées, qui ressemblent beaucoup à la graine du Tamarin, couvertes d'une peau dure qu'on prendroit pour une écaille, & qui contient une amande dont les Négres se servent pour envenimer leurs fléches. Ils appellent ce fruit Ogon. C'est un poison fort dangereux. La Fleconde sorte est plus petite. Sa cosse est tortue & la peau fort épaisse s de la longueur

FINCH. 1007.

Paffion des des femmes

Fruits natureis du Pays.

Manzanilles.

Beninganions.

Trois fortes de Hêtres.

Féves veni-

(t) Angl. Les hommes confirment bedu-

coup de vin de. R. d. E.

(d) Angl. Ils montent sur le Palmier à l'aide d'un pleyon affez long pour embrasfer l'Arbre & l'homme qui grimpe dessus. On les voit monter & descendre sans courir aucun danger avec une vitesse furprenante, ayant le dos appuyé contre le pleyon, & le poussant

devant eux à mesure qu'ils s'élèvent. R. d. E. (e) L'Auteur les appelle mal à propos Manfamillias. R. d. T.

(f) Angl. ils font une petite provision de Poivre & de Cardamome, se servant de celui ci dans la Médecine & de celui-là dans la Cui fine: R. d. E.

, fur les-

le nattes,

trois pou

courde on

, quelques

s vont 14-

ent fur l'4.

ns l'aquelle

qu'ils for-

ont l'arc &

pointe de

n des Ser-

, le cours

rs femmes,

ne put être

ales; mais

ach leur de

ains au-def-

s aderations

font circon-

u.: eft fur le

mettre au-

nnent conti-

tes de vian-y

, [ fans que

es, on trou-

ins. Les Mo-

dance, quor

s foient obli-

uffi une espè

une dont ilin

tres animau

inde a moint

nes, ou quel

acines, ente

e prodigient

nt le rivage;

fons, foit quel nt autour de

ges, du Poi r subsistance.

e bien cuite

ongueur, w

rchais, Vol.

traven

FINCH.

longueur de cinq ou six pouces & la moitié moins de largeur.] Elle contient cinq grandes féves, d'un pouce de long. Le troisième hetre est gros. Il a les feuilles petites comme le premier, le fruit plus gros, dans une cosse dure & épaisse, qui est un peu dentelée sur les côtés, & qui n'a pas moins de neus pouces de long sur cinq pouces de large. Elle contient cinq longues féves, que les Négres appellent Quenda, & qu'ils croyent fort dangereuses.

Kambe , bois de teinture.

Les Négres plantent des patates; & plus loin dans les terres, ils cultivent du coton, nommé parmi eux Innumma, dont ils font d'assez bon fil & des étoses larges d'un quart. Ils ont un bois, qu'ils nomment Kambe, qui leur sert à teindre en rouge leurs bourses & leurs nattes. Leur Limonier ressemble au Pommier sauvage. Sa feuille est mince, comme celle du Saule. Ilest rempli de pointes, & porte une prodigieuse quantité de fruits, qui commencent à meurir au mois d'Août, & qui demeurent sur l'arbre jusqu'au mois d'Octobre.

Poivre de Guinée.

Pene.

Le poivre de Guinée, qui porte ici le nom de Bangue, croît naturellement dans les bois, mais il n'y est pas fort abondant. Sa plante est petite, assez semblable à celle du Troëne, & chargée de petites feuilles fort minces. Son fruit ressemble à l'épine-vinette. Il est d'abord très-verd, mais en meurissant il devient rouge. Quoiqu'il ne se réunisse point en grape, il s'en trouve de côté & d'autre deux ou trois ensemble, autour de la tige. Le Penedont on a déja parlé, & dont les Négres de ce Pays composent leur pain, est une plante fort mince, qui ressemble à l'herbe ordinaire, & dont les petites tiges sont couvertes de graine, qui n'est rensermée dans aucune espèce d'envelope. Suivant l'Auteur, c'est la même graine que les Turcs appellent Kushus & les Portugais Tfunde. Finch remarqua aussi des arbres qui ressemblent au Saule, & qui portent des fruits semblables à la cosse des pois.

Noix deKola ou Gola. PLUS loin dans l'intérieur des terres, il croît un fruit nommé Gola ou le la, dans une coque affez épaisse. Il est dur, rougeâtre, amer, à peu-près de la grosseur d'une noix, & divisé par divers angles. Les Négres font des provisions de ce fruit, & le mâchent, mêlé avec l'écorce d'un certain arbre. [Leur manière de s'en servir n'a rien d'agréable pour les Européens.] Celui-qui commence à le mâcher le donne ensuite à son voisin, qui le mâche à son tour, & qui le donne au Négre suivant. Ainsi chacun le mâche successivement, sans rien avaler de la substance. Ils le croyent excellent pour la confervation des dents & des gencives. Les Chevaux n'ont pas les dents plus fortes que la plûpart des Négres. Ce fruit leur sert aussi de monnoye courante, & le Pays n'en a pas d'autre (g).

L'AUTEUR du Golden Trade (h) observe que le kola est fort estimé des Négres qui habitent les bords de la Gambra, & que les Anglois ne lui donnent pas d'autre nom que celui de noix. Elles ressemblent, dit-il, aux châtaignes de la plus grosse espèce, mais [plattes des deux côtés &] leur coque est moins dure se Le goût en est amer. On en fait tant de cas parmi les Négres, que dix noix de kola sont un présent digne des plus grands Rois. Après en avoir mâché, l'eau la plus commune prend le goût du vin blanc & paroît mêlée de sucre. Le tabac même en tire une douceur singulière. On n'attribue d'ailleurs aucune autre

Ses proprié-

(g) Voyez la Relation de Finch, Vol. I.

(b) Jobson étoit alors à Tobabo Konda, de Purchass, pag. 414.

(b) Jobson étoit alors à Tobabo Konda, Port de Setiko. Voyez ci dessus sa Relation.

qualité au le font bro curer un rune femme d'en voir c Pays de l'OBaye au-de tent de l'Oplus cher à l'ont avec goivent. I qu'eux. Joi mais il s'apy ver (m).

de Froglo (n
d'une hauteu
fix pieds; q
tons de dix
divifées par
avec quelque
violet foncé.
les Indiens n
chaque anné
trouver l'eau
commerce co
blancs, qui v
Anglois de l'I
quantité à Ti

BARBOT

MALGRÉ
l'intérieur des
remontant la
Léona; mais
fruit est enve
fante; la feco
ptit,] lorsque
& d'une quali
fieurs le croye
ne aux dents

(i) Le prix de te; car Moore ( tent aujourd'hui j (k) Il paroit Léona.

(1) If ne prit p informer. (\*\*) Jobson, p contient

Il a les

dure &

de neuf

ves, que

cultivent fil & des qui leur er ressemule. Il est commenu'au mois

naturelleeft petite,
rt minces.
is en meuis en troue Pene dont
n, est une
etites tiges
e d'envelot Kuskus &
ent au Sau-

Gola ou loceu-près de
nt des prortain arbre.
ns.] Celui i
nache à fon
fucceffiveour la coni dents plus
nnoye cou-

mé des Nélonnent pas aignes de la moins dure. A dix noix de laché, l'eau e. Le tabac ucune autre gualité

obabo Konda, fa Relation. Léona.

informer.

qualité au kola. Les personnes âgées, qui ne sont plus capables de le mâcher, le sont broyer pour leur usage. Mais ce n'est pas le Peuple qui peut se procurer un ragosit si délicieux, car cinquante noix (i) suffisent pour acheter une semme. On en sit présent de six à Jobson, mais il n'eut jamais l'occasion d'en voir croître sur l'arbre. Les Portugais prétendent que le kola vient du Pays de l'Or, & que les Négres de la Gambra le reçoivent dans une grande Baye au-delà de Cachao (k), où ils trouvent d'autres Négres qui leur apportent de l'Or & quantité de kola. Cependant Jobson remarque qu'on le trouve plus cher à mesure qu'on descend la Rivière, & que plus haut, les Négres l'ont avec plus d'abondance, sans qu'il ait pû découvrir (l) d'où ils le reçoivent. Ils paroissoient surpris que les Anglois ne l'estimassent pas autant qu'eux. Jobson se proposoit d'en apporter quelques noix en-Angleterre, mais il s'apperçut qu'il s'y forme des vers, & qu'elles ne peuvent se conserver (m).

BARBOT décrit l'arbre qui produit cette fameuse noix. Il lui donne le nom de froglo (n). Il affire que la Région de Sierra-Léona en est remplie; qu'il est d'une hauteur (o) médiocre; que la circonférence du tronc est de cinq ou six pieds; que le fruit ressemble (p) aux châtaignes, & qu'il croît en pelotons de dix ou douze noix, dont quatre ou cinq sont sous la même coque, divisées par une peau fort mince; que le dehors de chaque noix est rouge, avec quelque mélange de bleu; que si elle est coupée, le dedans paroît d'un violet soncé. Les Négres & les Portugais en demandent sans cesse, comme les indiens ne demandent que leur arrak & leur bétel. Il ne vient qu'une sois chaque année, continue Barbot, il est d'un gost qui tire sur l'amer; il fait trouver l'eau fort agréable; & il est fort diurétique. Les Négres en sont un commerce considérable dans les terres. Ils en sournissent une race d'Hommes blancs, qui viennent le prendre de fort loin; & le même Auteur apprit des Anglois de l'isse de Bense, qu'il en passe tous les ans par terre, une sort grosse quantité à Tunis & à Tripoli (q).

Malor é des témoignages si formels, Labat prétend que le kola vient de l'intérieur des (r) terres, environ trois cens lieuës au-delà de Vintain en remontant la Gambra. Il avoue qu'il en croît une petite quantité à Sierra-Léona; mais il afsûre qu'il n'est pas si estimé que celui des terres; que le fruit est enveloppé de deux peaux; la première, grise, dure, forte & castinate; la seconde, qui touche à la chair, est blanche & foible [, & s'anéan-ptit,] lorsque le fruit vient à sécher. [Il ajoûte] qu'il est extrémement amer & d'une qualité astringente; qu'il fait trouver l'eau fort agréable; que plusieurs le croyent pernicieux à l'estomac; qu'il communique une couleur jaune aux dents & à la salive; ensin, que pour la forme, la grosseur, l'o-

de de de

(n) Angl. Toglo R. d. E.
(o) il dit ailleurs (pag. 101,) que l'arbre est fort haut.

(p) Voyez la figure.

FINCH. 1607.

D'où elle vient. Sa cherté.

Description de l'arbre qui la porte.

Opinion de

(i) Le prix des femmes doit être augmen-

(k) il paroît que c'est la Baye de Sierra-

(1) Il ne prit pas fans doute le foin de s'en

te; tar Moore (pag. 132), dit qu'elles cou-

tent aujourd'hui jusqu'à deux cens noix.

(m) Jobson, pag. 134.

<sup>(</sup>q) Barbot, pag. 101. & 113. (r) Au reste Moore dit la même chose, avec moins d'étendue & de circonstances, pag. 132.

#### VOYAGES AU LONG DES COTES

FINCH. 1607.

deur, la couleur & le goût, il ressemble entièrement à la châtaigne. A l'é. gard de l'arbre, il se plaint de n'en avoir pas trouvé de bonne description dans fes Mémoires (s).

Hultres qui s'attachent aux arbres.

FINCH observe que la Baye de Sierra-Léona produit beaucoup d'hustres, & qu'elles s'attachent sur le rivage aux pieds de certains arbres (1) de la forme du Saule, mais qui ont la feuille plus large & de l'épaisseur du cuir, avec de petits boutons comme ceux du Cyprès. Les branches des mêmes arbres font de la groffeur d'une canne ordinaire, unies au dehors & moëlleuses dans l'Intérieur. Celles qui s'abaissent jusques dans l'eau sont si couvertes d'hus. tres, qu'on s'imagineroit que c'est l'arbre même qui les produit avec le secours de l'eau falée.

Différentes espèces de polilons.

LA Baye est remplie de poisson de toutes les espèces (v), telles que le Mu. let, la Raye, la Vieille, le Brochet (x), le Gardon, le Cavalos, qui ressemble au Maquereau, l'Epée, dont la tête se termine en effet par une sorte d'épée, dentelée des deux côtés comme une scie, le Schark ou le Requin, le Chien de Mer, le Scharker, qui ressemble au Requin, excepté que sa tête se termine dans la forme (y) d'une pelle; le Cordonnier, qui a des deux côtés de la tête une espèce de barbe ou de soie pendantes, & qui grogne comme le Cochon, &c. Finch prit, dans l'espace d'une heure, six mille Poissons de la forme de l'Able.

Oiseaux de Mer.

La Côte n'est pas moins abondante en toutes sortes d'Oiseaux, parmit lésquels on voit des Pélicans blancs, de la grosseur de nos Cygnes, avec un bec fort gros & fort long, des Hérons, des Corlues, des Outardes, l'Oifeau qu'on appelle OEil. de Bœuf, & quantité d'autres [Olfeaux Aquatiques, ] dont l'espèce n'est pas connue dans nos climats. On trouve dans les terres un grand nombre de Perroquets gris, de Pintades aussi grosses que les Faifans & d'un fort beau plumage, mais fort nuisibles aux Plantations de ris de Porcs-Epis, & de Singes. Les montagnes voifines renferment des Lyons, des Tigres & des Léopards. Finch ne vit que trois Eléphans dans le Pays; mais plus loin dans les terres, il s'en trouve un grand nombre. Les Négres lui parlèrent d'un animal fort étrange, que son Interpréte, nommoit Carbune's. Animal nommé Carbuncle. On le voit souvent, mais toûjours pendant la nuit; & sa tête jette un éclat furprenant qui lui sert à trouver sa pâture. L'opinion des Habitans est que cette lumière vient d'une pierre qu'il a [dans les yeux] ou fur le front. S'il entendit le moindre bruit, il couvre aussi-tôt cette partie brillante, de quelque membrane qui en dérobe l'éclat. Finch trouva l'air fabuleux à ce récit (z).

LE Pays n'a rien d'ailleurs qui puisse exciter l'avidité des Marchands; mais plus haut, l'on trouve de l'Or & de l'Yvoire, que les Portugais vont prendre en échange, dans certains tems de l'année, pour du ris, du sel, des coliers de verre, des sonnettes, de l'ail, des bouteilles de France, des chaudrons de cuivre, des couteaux, des bonnets, de la toile, des bassins de léton,

Le Pays ne porte que des vivres.

> (s) Afrique Occidentale, Vol. V. pag. 8. ( ) Ces arbres font une espèce de Mangles, ue Labat appelle Paletuviers, & les Anglois Mangroves, R. d. T.

> (v) Angl. poissons; dont quelques uns sont. d'une espèce peu connue. R. d. E.

(x) Angl. femblable au Brochet. R. d. H. Thonneur à Finch. R. d. E.

(y) il semble que ce soit le Marteau ou le Pantouflier.

(2) Cette dernière phrase est une refléxion des Auteurs de cette Compilation, placée ici en forme de note ; & que le Triducteur a mise dans le texte pour en saire

des barres Léona, to chillemens

(a)

OC

ES Mo qui figi que la hauce & des Alpes mer Sierra- L

CETTE ! le Nord-Oue vière, on ti ce, foit parc ou paree qu'i ve de l'eau f de viliter une if découvrie 1 feul est terrib apprit d'un bois, à quin deffein, fans Crocodiles, q tagnes.

Les partie Roi de Bulom Royaume de L tion des Habit pluficurs s'y fo

Le Pays pr bled de Turq n'est pas maux en se content: font le poisson rouges (b), à une sorte a la vertu (c) tes d'arbres qu ngelle, la plûj

(a) D'autres di (b) Angl. de f

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIV. 245

des barres de fer & d'autres marchandifes communes. Dans la Baye de Sierra-Léona, toutes ces commodités (a) ne servent qu'à se procurer des rafraschissemens & des provisions.

(a) Voyage de Buch, dans Purchast. Vol. I. peg. 416."

#### g. 1 I.

#### Description de Sierra-Louna par Villault de Bellefund:

ES Mores donnent au Pays de Sierra-Léona le nom de Bulombel (a). VILLAULT. qui fignific grande Contrée. Les Portugais n'ont pas eu d'autre raison que la hauteur des montagnes [qui surpasse de beaucoup celle des Pyrenées & des Alpes, ] & la multitude des Lyons qu'elles contiennent, pour le nom-

mer Sierra-Léuna, ou Montagne des Lyons.

A 16

n dans

res, &

rme du vec de

res font es dans

d'huifecours.

le Mu-

esTemble

d'épée,

Chien de

termine

és de la

omme le

ons de la

, parmi

avec un

es, l'Oi-

atiques, h

les terres

e les Fai-

is de ra;

es Lyons,

le Pays;

es Négres

Carbunc'e.

un éclat

L' que cet-

il entend

que mem-

). nds; mais

t prendre

des co-

des chau-

de léton,

arteau ou le

est une récompilation,

que le Tra-

pur en faire

CETTE Région commence fort loin à l'Est dans les terres, & finit vers le Nord-Ouest, au Cap Ledo. De cette Pointe, en s'avançant dans la Rivière, on trouve plusieurs Bayes, dont la quatrième s'appelle Bayede France, soit parce que les François étoient autrefois en posseition de cette Côte, ou parce qu'ils y brûlèrent une Ville. Cette Baye est la seule où l'on trouve de l'eau fraîche, dans trois différens Ruisseaux. Villault eut la curiosité de viliter une des fources. Il fit une lieue à pied jusqu'aux montagnes; mais irdéconvrie les traces d'un si grand nombre de betes féroces, dont l'aspect feul est terrible, qu'il prit le parti-de retourner au ravage. Dans la suite il apprit d'un Portugais que la fource qu'il avoit cherchée est au milieu des bois, à quinze lieuës de la Mer, & qu'il n'auroit pû s'obstiner dans son dessein, sans s'exposer à devenir la proye des Tigres, des Eléphans & des Crocodiles, qui ne sont pas en moin ire nombre que les Lions dans les Montagnes.

Les parties Septentrionales du Pays sont fort basses. Elles dépendent du Roi de Bulom, comme celles du Sud font soûmises au Roi de Burré. Le Royaume de Bulom est peu connu des François & des Hollandois. L'affection des Habitans s'est déclarée pour les Auglois, & pour les Portugais, dont

plufieurs s'y font formés des Etablissemens

Le Pays produit beaucoup de ris, de millet, de maiz, & une forte de Poled de Turquie. C'est de ce bled que les Habitans sont leur pain, squi n'est pas mauvais; mais il y en a de si barbares, qu'ils mangent le ris crû, en se contentant de le tremper dans l'eau de Mer. Les alimens communs font le poisson & les fruits. On trouve en abondance toutes fortes de fruits rouges (b), des figues, des poires, des prunes, des oranges, des citrons; à une forte de châtaigne, qui sans être aussi bonne que celle de l'Europe, du Pays. a la vertu (c) d'appaiser la plus grande sois. Les montagnes sont couvertes d'arbres qui produisent de la gomme, & qui offrent une verdure contingelle, la plûpart affez semblables à notre Laurier.

1666.

Nom que les Mores lui donnent.

Etendue du

Sources d'eau

Royaumes de Burré & de :

Production3

(b) Angl. de fruits de l'espèce des gro-

<sup>(</sup>a) D'autres disent Bolmberre, c'est-à-difeilles. R. d. E. (c) C'est apparemment la noix de Kulaie, bonne baffe terre., Bolm fignifie bas.

VILLAULT. 1666.

Les Animaux.

On y trouve un grand nombre de Chévres, de Porcs, de Lyons, de Ti. gres, d'Eléphans, de Sangliers, de Cerfs & de Chevreuils. Les derniers fur-tout y sont si communs, que les Habitans en apportent jusqu'aux Vais seaux & les donnent presque pour rien. S'il en faut croire les Mores & les Portugais, on rencontre dans les montagnes des Serpens si monstrueux, qu'ils (d) seroient capables d'avaler un homme entier. Les Mores sont en guerre perpétuelle avec ces monstres, & connoillent l'usage de certaines herbes qui font un reméde infaillible contre leurs morfures.

Guerre des Mores contre les Singes & les Eléphans.

LES Singes se rassemblent en troupes nombreuses, & détruisent tous les champs cultivés dont ils peuvent s'approcher. Leurs ravages inspirent pour eux une haine implacable aux Habitans. Les Eléphans sont l'objet d'une autre guerre pour les Mores. On les voit sans cesse à la chasse de ces animaux. Ils s'enrichissent de leurs dents & s'engraissent de leur chair. L'Auteur avant goûté de la chair d'Eléphant, assure que loin d'être mauvaise, elle approche beaucoup du Bœuf.

Ville de Burré & fes Habitans.

QUELQUES François, qui avoient fait le Voyage de Burré, apprirent à Villault que cette Ville ne contient pas plus de trois-cens maisons, quele Palais du Roi est au centre, & n'a pas beaucoup d'apparence. Par d'autres informations, l'Auteur se crut certain que Burré a quatre ou cinq-cens Habitans, sans y comprendre les entans & les femmes, que le Monarque régnant fe nommoit Felipe, qu'il avoit embrassé le Christianisme, & qu'il entretenoit

à fa Cour un Jésuite & un Capucin.

La plûpart des Habitans de Sierra-Léona sont d'une belle taille. On en voit peu qui ayent le nez plat & comme écrafé. Ils font plus doux & plus civils que ceux du Cap-Verd. On ne les voit jamais nuds, & la plupan font vetus modestement. Les femmes au contraire connoissent peu la modestie. Eiles font généralement communes. Un homme en prend le nombre qu'il defire, & les proftitue aux Etrangers comme il le juge à propos. Celle néanmoins qui tient le premier rang & qui porte proprement le titre de femme, est gardée avec beaucoup de précaution. Aussi toutes les autres ne passent-elles que pour des concubines.

stitution des Femmes.

Odieuse pro-

DANS l'Isle de Saint-André, Villault ent la curiosité de voir une de leurs maisons. Il la trouva composée de bois & de terre, avec une petite senêtte couverte de feuilles, un trou pour servir de porte, & un peu de feu au centre. Les Habitans prennent leur repos sur une natte, qui est étendue dans un coin, & ne s'y placent jamais sans avoir leurs armes à leur côté. C'est ordinairement une épée, une dague, des dards, un arc & des fléches. La pointe de leurs fléches est empoisonnée du jus d'un fruit verd, de la longueur d'une rave. Ce poison est si prompt & si subtil, que la guérison est presque impossible. On trouve parmi les Habitans quelques armes à feu, qu'ils aiment passionnément, & dont ils se servent avec beaucoup d'adresse.

Maisons des Habitans & leurs armes.

Leur Religion,

Les Portugais qui sont établis dans le Pays, ont converti quantité de Négres au Christianisme. Tout le reste est partagé entre le Mahométisme & l'Idolâtrie. Les Idolâtres adorent quelques ridicules figures, auxquelles ils

donnent & matin; ordinaire, commence

VILLAUI d'Isaac & d More répo l'avoir con voir dans l dans de pe quent de le & de petiti

mèmes com ILs parle vent peu de marchandise un peu d'am fe falle avec cent. Mais achétent plu la Côte aux

LA Riviè de Mitomba fon embouch torze ou quin Port n'a pas tirer autant dix, douze, & rit des Crococ

ELLE est ne s'étendent bent, & n'ont forment des ha dans la même d'arbres verds

PENDANT un magasin. étoit bâtie de piéces de cand elle étoit ento quinze ou ving & de l'autre, u

(e) On doit de pas Mahométans, des images. Barbo

<sup>(</sup>d) Les Portugais, dans ces Régions, ont autant de goût pour les fables que la plûpart des Négres.

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIV. 247

donnent le nom de Fétiches ou de Dieux. Ils leur adressent des prières soir & matin; & s'ils ont quelques mets un peu plus délicats que leur nourriture ordinaire, tels que du Poisson, de la Volaille ou du vin de Palmier, ils

commencent par les mettre à terre, devant leurs Divinités.

VILLAULT entendant un jour prononcer, par un More, les noms d'Abraham, d'Isac & de Jacob, lui demanda quel étoit le sens de cette Invocation. Le More répondit que c'étoit un remerciement qu'il faisoit à ses Fétiches, pour l'avoir conservé sur Mer, & que tous les Mores (\*) s'acquittoient de ce devoir dans les mêmes occasions. Ils portent tous quelques-uns de ces l'étiches dans de petits facs, sur la poitrine ou sur les épaules; & jamais ils ne manquent de leur offrir à manger le soir & le matin. Ils les parent de Rassade. & de petits coliers de verre coloré; c'est-à-dire, de ce qu'ils regardent euxmèmes comme le plus riche ornement du monde.

ILs parlent tous la langue Portugaise. Dans la crainte de s'enyvrer, ils boivent peu de liqueurs fortes, sur-tout lorsqu'ils sont avec les Européens (f). Les marchandises ordinaires du Pays sont le ris, l'Yvoire, la civette, & quelquesois un peu d'ambre-gris. Sur toute la Côte, il n'y a point de lieu où le Commerce se fasse avec tant d'avantage. Il est rare qu'il produise moins de cent pour cent. Mais le profit des Portugais est encore plus considérable, parce qu'ils achétent plus loin, dans l'intérieur des terres, l'yvoire qu'ils revendent sur

la Côte aux Marchands.

S

de Ti-

dernien

x Vaif-

s & les

x, qu'ils

a guerre

rbes qui

tous les

ent pour

l'une au-

animaux.

L'Auteur

life, elle

apprirent

s, quele d'autres

ns Habi-

erégnant

ntretenoit

. On en

ix & plus a plupart

eu la mo-

d le nom-

à-propos. nt le titre

les autres

ne de leurs

te fenêtre

eu au cen-

A étendue

leur côté.

es fléches.

de la lon-

guérison

s armes à

beaucoup

té de Nénétisme &

kquelles ils

donnent ue la plûpart

LA Rivière, qui est connue sous le nom de Sierra-Léona, porte aussi ceux de Mitomba & de Tagrin. Elle vient de fort loin dans les terres. & vers son embouchure elle n'a pas moins de trois lieuës de largeur; mais à quatorze ou quinze lieuës de la Mer, elle se resserre à la largeur d'une lieuë. Le Port n'a pas plus de deux brasses de fond. En y entrant, l'on est obligé de tirer autant qu'on peut vers les montagnes, au long desquelles on trouve dix, douze, & jusqu'à seize brasses. [La Rivière est fort poissonneuse, & nourrit des Crocodiles près de fa fource].

ELLE est bordée de certains arbres, nommés Mangles, dont les branches ne s'étendent jamais plus loin l'une que l'autre, mais leurs pointes se courbent, & n'ont pas plûtôt touché à la terre ou à l'eau, qu'y prenant racine, elles forment des hayes qui ont quelque fois vingt ou trente pieds d'épaisseur. Il y a dans la même Rivière plusieurs petites Isles, la plûpart habitées & couvertes d'arbres verds, sur-tout de Palmiers, dont les Habitans tirent beaucoup de vin.

PENDANT que Villault étoit à Sierra-Leona, en 1666, les Anglois avoient un magasin, dans la plus fertile & la plus belle de ces Isles. Leur maison étoit bâtie de brique & de pierre de taille. Elle avoit pour sa défense quatre piéces de canon, de quatre livres de bale. Un beau bois de Palmiers, dont elle étoit entourée, lui fournissoit abondamment du vin. On voyoit d'un côté quinze ou vingt cabanes, qui servoient de logemens aux Habitans naturels,

& del'autre, une source d'eau-vive.

(e) On doit donc supposer qu'ils n'étoient pas Mahométans, sur-tout lorsqu'ils adoroient des images. Barbot dit qu'il ne put découvrir

de Mahométans à Sierra-Léona. Cependant Villault en reconnoît ici.

(f) Angl. avec les François. R. d. E.

& leur Superstition.

Leur com-

Divers noma de la Rivière deSierra-Léo-

Hayes fort fingulières.

Comptoir que les Angiois avoient fur la Rivière.

C. III.

Autre description de Sierra-Léona, par Jean Barbot.

BARBOT.

Bornes & nom du Pays.

du climat.

Capez &

Manez, deux

Nations qui y

habitent.

I. est difficile de fixer les bornes de cette Région, de tout autre côté que l'Ouest, où elle est arrosée par la Mer. Quelques Voyageurs la sont commencer au Cap Verga du côté du Nord. Mais les terres étant sort basses vers le Nord, c'est proprement le Sud de la Rivière de Mitomba qui doit porter le nom de Sierra-Léona, c'est-à-dire de Montagne des Lions. A l'égard de cette dénomination, quelques-uns tirent son origine du bruit de la Mer, dont les battemens, contre un rivage couvert de Rocs, ressemblent au rugissement des Lions; d'autres, du grand nombre de ces animaux qui habitent les montagnes (a).

avec une chaleur si maligne aux mois de Juin & de Juillet, qu'on est obligéde

feur de plusieurs autres Peuples Négres. Ils les croyent tous descendus des

Ga'as Monous, qui habitent dans les terres, fort loin de la Rivière de Selte

ou Sestos. Ces Manez & ces Capez n'ont pas cessé d'être en guerre depuis

l'année 1505, que les premiers, fortant de l'intérieur des terres, vinrent fon-

dre sur la Côte, dont les Capez étoient anciens Habitans; dans la cruelleré

folution de ruiner leur Pays & de les vendre aux Portugais, nouvellement

établis dans cette partie de l'Afrique. Mais le Pays leur parut si bon & si

se tenir rensermé dans les hutes, [quelques-fois pendant quinze jours de suite.

Malignité Quoique les jours d'Eté soient fort chauds dans le Pays plat & ouven,

les vents du Sud-Ouest y apportent de la frascheur pendant l'après-midi. Mais la chaleur est insupportable dans les parties montagneuses, à cause des Bos & des Forêts. En général, on peut dire que c'est une Région fort mal-saine pour les Européens; témoins tous les (b) Anglois qui sont morts dans l'isse de Bense. La pluye & le tonnerre y régnent continuellement pendant six mois.

L'air, corrompu par tant de mauvaises influences, y produit en un instant des Magots (c) [sur les alimens & sur les habits.] Quelquesois, les Tornados, y sont capables de causer de l'épouvante. Une épaisse obscurité (d), [qui neu se de dissippe pas un moment dans le jour, ] semble changer la face de la Nature, & rend la vie presque insupportable. Le Pays de Sierra-Léona est habité par deux Nations différentes, dont l'une se nomme les Vieux Capez, & l'autre les Kombas-Manez. Les Capez passent pour les plus polis de tous les Négres. Les Manez au contraire forment un Peuple barbare, audacieux, incapable de repos, qui est même regardé (c) comme antropophage, suivant la signification du nom Manez daus la langue du Pays, Les Portugais de Congo & d'Angola,

du nom Manez daus la langue du Pays. Les Portugais de Congo & d'Angola, prennent les Kombas-Manez pour la même race que les Jagos & les Galus, qui habitent l'Est & le Nord-Est de Congo, & qui ont été long-tems la ter-

(a) Description de la Guinée par Barbot, pag. 96. & 102.

(b) Angl. Le grand nombre d'Anglois. R. d. E.

le fromage & les fruits. R. d. E.

fertile, qui firent prifo Cependant ble à ces l confervé fe jours anime avec leurs V deux Natio bre. On en

occ

deux Nation bre. On en leurs ennem volontairem que Barbot Capez se pré affure que le commerce de leurs Ancêtre On préter

de Quoja, que ceffeurs de continue de la Dongahs. Me guerres qui re que, le plus fédoit à titre de la Baye de (f) on voit que devant Tomb peut mouiller de vafe. Barb de l'Aiguade, bey, d'où la ve droit dans l'élé de vale de la la verse de la vers

LE Nord de petits Rois; co l'Auteur, le 1 ordinairement d'environ trois les enfans & la tianisme le Ropays, Bulm si y ajoûtant Bern LA Côte de de Timna, pront nommées

(f) Toutes ces quées dans les Ca

W. Part.

<sup>(</sup>c) Les Anglois donnent le nom de Mages, aux vers qui s'engendrent dans la viande,

<sup>(</sup>d) Argl. vn air pefant & obscur R. d. B.
(e) Il n'en faut pas conclure qu'il le soit car c'est l'usage entre les Nations barbares d'étribuer, cette odieuse qualité à leurs ensemble.

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIV. 249

fertile, qu'ils prirent le parti de s'y arrêter. Ils vendirent les Capez, qu'ils frent prisonniers, & dévorèrent ceux qui étoient morts dans le combat. Cependant le désespoir ayant ranimé ce malheureux Peuple, il sut impossible à ces barbares ennemis d'executer entièrement leur dessein. Ils ont conservé seulement les terres dont ils s'étoient mis en possession, & toûjours animés de la même fureur, ils n'ont pas cessé d'entretenir la guerre avec leurs Voisins. Une si longue haine n'a pû manquer d'être funeste aux deux Nations, mais fur-tout aux Capez, dont elle a détruit un grand nombre. On en a vû, qui, dans la crainte de tomber tôt ou tard entre les mains de leurs ennemis, qu'ils regardent toûjours comme des antropophages, ont pris volontairement le parti de se vendre aux Portugais pour l'Esclavage. Tandis que Barbot étoit dans le Pays en 1678, la guerre y étoit fort ardente, & les Capez se préparoient à recevoir vigoureusement leurs Voisins. Cependant il affire que les attaques ne sont plus aussi sanglantes qu'autresois, & que le commerce des Européens commence à rendre les Manez plus traitables que leurs Ancêtres.

BARBOT. 1678.

Les Manez commencent à s'apprivoifer.

On prétend que ces deux Peuples ont une sorte de soûmission pour le Roi de Quoja, qui fait sa résidence près du Cap Monte. Flansire, un des prédécesseurs de ce Prince, les ayant subjugués, la postérité royale du vainqueur continue de leur donner des Gouverneurs ou des Vicerois, sous le titre de Dongahs. Mais les frères d'un de ces Dongahs se divisèrent ensuite par des guerres qui ruinèrent la forme établie. Pendant le séjour de l'Auteur en Afrique, le plus jeune, nommé Jean Thomas, alors âgé de foixante-dix ans, possédoit à titre de patrimoine le Village de Tombey, qui n'est qu'à quatre lieuës de la Baye de France, une lieuë au-dessus du Village de Bagos, près duquel (f) on voit quantité de grands arbres. La plûpart des Anglois jettent l'ancre devant Tombey, qui est l'endroit le moins éloigné de leur Etablissement. On peut mouiller devant la Baye de France sur seize & dix-huit brasses d'un fond de vase. Barbot ajoûte que le Village de Bagos (g) est situé à quatre lieuës de l'Aiguade, contre un petit bois, & qu'il a du côté de l'Est celui de Tombey, d'où la vûe s'étend fort agréablement jusqu'à l'Isle de Tasso, qu'on prendroit dans l'éloignement pour la Terre-ferme.

Villages de Tombey & de Bagos.

Le Nord de la Rivière de Mitomba, vers l'embouchure, est soûmis à deux petits Rois; celui de Burré au Sud, & celui de Bulm au Nord. Du tems de l'Auteur, le Roi de Bulm se nommoit Antonio Bumbo. Celui de Burré fait ordinairement sa résidence dans une Ville du même nom, qui est composée d'environ trois cens cabanes, & de cinq cens Habitans, sans y comprendre les ensans & les semmes. Les Missionnaires Portugais ont converti au Christianisme le Roi de Bulm & quelques-uns de ses, Sujets. Dans le langage du Pays, Bulm signisse basse terre, d'autres le prononcent Bulem & Bulon, en y ajostant Berre, qui signisse bon, & sorment ainsi le nom de Bulemberre.

Pays quí bordent la Rivière.

La Côte de Bulm est basse & platte en comparaison de celle de Burré ou de Timna, près de laquelle sont les sameuses montagnes que les Portugais ont nommées Sierra-Léona. Elles forment une longue chaîne; & si l'on ex-

bfeur R. d. L.
qu'il le foit:
barbares d'atleurs ensemi

Oté que

ont com-

rt baffus

qui doit A l'égard

la Mer.

au rugif-

bitent les

couvert, idi. Mais

e des Bos

mal-faine is l'Isle de

fix mois, obligé de

de fuite.

un instant

Tornados 4

, [qui ne 4

habité par

l'autre les

égres. La

able de re-

gnification d'Angola,

les Galus,

ems la ter-

cendus des

e de Sestre

erre depuis

invent fon-

crucileré.

uvellement

bon & fi

fertile,

(f) Toutes ces situations n'ont pas été marquées dans les Cartes.

(g) Barbot, pag. 96. [Cette description manque de netteté dans sa Relation.]

## STO VOYAGES AU LONG DES COTES

BARBOT.

Montes Claros; d'où leur vient ce nom. cepte celles des Ambofes, on n'en connoît pas de plus hautes au Nord de la Sed de la Guinée. L'intérieur de ces montagnes renferme tant de détoun, de des abimes si creux, qu'un seul coup de canon tiré dans la Baye caus d'étranges retentissemens. Ceux du tonnerse n'y paroissent pas moins surprenants, quand en lus entend pour la première fois. C'est delà que les Potts gais ont donné suffi à ces montagnes le nom de Mostes Claros.

A l'Ouest (b), on voit une Pointé montagneuse, mais plus basse que les montagnes mêmes, qui, s'étendant assez loin dans la Mer (1) forme une es pèce de Péninsule. Les Négres qui veulent gagner la Mer, y transportent leurs canots sur leurs épaules, pour s'épargner la peine de ramer en sortant de la Baye. Cette Pointe porte le nom de Cabo Ledo ou de Tagrim. D'autre la nomment Tangaraiin. Suivant les observations de l'Auteur (b), elle est éxactement à huit degrés trente minutes de Latitude du Nord. Il ajoste qui toutes les Cartes Hollandoises placent les Câtes de cette partie de la Guinée, trente degrés (l) plus au Nord qu'elles me font réellement; ce qui jette du erreurs dangereuses dans la Navigation.

Pointe de Tagrim ou Cap Ledo.

Ce qu'on connoît de la

Rivière de

Sierra-Léona

ou Mitomba.

La durée du flux dans la Baye est de sept heures, & celle du ressur d'environ cinq heures. Le flux a son cours Nord-Est, & quart d'Est, & Est Nord-Est. Le ressur- a le sien Sud-Ouest quart d'Ouest, & Ouest Sud-Ouest. Au pleines- Lunes, sur-tout depuis le mois de Septembre jusqu'au mois de Janvier, le tems est fort calme pendant toute la nuit, & jusqu'au mois de Janvier, le tems est fort calme pendant toute la nuit, & jusqu'au mois de Janvier, le tems est fort calme pendant toute la nuit, & jusqu'a vers midi, qu'il s'élève des vents frais, Sud-Ouest, Sud-Ouest, de Ouest Sud-Ouest la durent jusqu'à dix heures du soir, & le calme ne manque point alors de leur succéder. Il n'y a pas de Vaisseaux qui ne puissent mouiller librement hors de la Baye & dedans, sur sept ou huit brasses d'un bon sond de sable rouge. Plus on approche de la Côte de Burré, plus on trouve l'eau prosonde, parce que les terres y sont beaucoup plus hautes. [Un Courant violent & rapide sont des la Rivière & de la Baye vers le Nord-Est, & donne contre le Cap de Bulm.]

La Rivière de Sierra-Léona vient de font loin dans les terres. Un Nége voulut perfuader à l'Auteur qu'elle a fa fource en Barbarie. Il afforcit qu'ayant long-terns énercé le Commerce fur ses bosds, il avoit vendu fort souvent du Kola & des Esclaves à des Peuples que Barbos prit, sur sa description, pour des Mores & des Arabes. Quoiqu'il en soit, cette Rivière porte le nom de Mitomba, [ou Bitomba] jusqu'à vingt-cinq ou trente lieues de son embour chure, & n'est pas comme plus loin des Européens. Elle a du côté du Sudant Ville nommée lias Magoas, où la permission de résider pour le Commerce n'est accordée qu'aux Portugais. Les Habitans viennent seulement dans la Baye, pour y faire des échanges avec les François & les Anglois, lorsqu'ils y voyent entrer leurs Bâtimons (m).

Isles de la Rivière. A l'entrée de la Rivière on voit plusieurs petites Isses, & quantité de peint Rocs qui ressemblent à des tas de soin. Les principales Isles sont celles de Togu, de Tasso & de Bense. Dans l'Isle de Bense, qui est à neus lieues de la Rade, les Anglois ont élevé un petit Fort, vis à vis l'habitation de Jean

(b) Angl. pas loin de là, on R. d. E. . (1) Angl. du côté de l'Ouest, forme

(k) L'Auteur se trompe souvent sur les Latitudes; témoin celle du Cap-Verd qu'il donne fort différente de la vérité. Sa Carte même la marque différente de la propre observation. (1) L'Auteur a voulu dire 30 minutes

(in) Barbot, pag. 97.

Nord & m de détoun, Baye cuse oins surpresies Poets

affe que les
ume une ef
transporten
en fortant de
a. D'autre
( b ), elle ell
ajoste que
e la Guinee,
qui jette des

reflux d'ense Est Nord-Duest. Aux nois de Juna midi, qu'il id-Ouest. Ils alors de leur ment hors de rouge. Phu , parce que upide for de l'

Un Négre roit qu'ayant t fouvent du ption, pour le nom de fon embour! é du Sudure e Commerce ment dans la lorsqu'ils y

tité de petit nt: celles de euf lieuës de ion de Jesn Thoms

Sa Carte même pre observation. o minutes

Thomas; n

Fort, qui se re & de cha cinq canons forme qui e

nairement la ou Négres li le a peu d'été cription plus de l'année 17 guliers, de 6

montes de q

neuf autres t firent de cett la fuite avec n'y resta qu'u pavoir tiré qua fèrent le Fort

d'Eléphans, o étoit à l'ancre Commerce du

Las Angloi
en 1664, l'Am
la Rivière de S
dérable. La S
faifant élever u
merce. Elle y
Pays, sur quels
armes, ruinère
cher une autre
Las Portuga
dermuch, ou D
d'entretenir bea
La Rivière
Rivières, dont
celle de Bonda

couvroit la p qui, dans p let de la mê

(n) Angi. quatr (\*) Il faut enten quatre mille livres,

fépare les Cape Pays qui la boi Bombs, & d'où

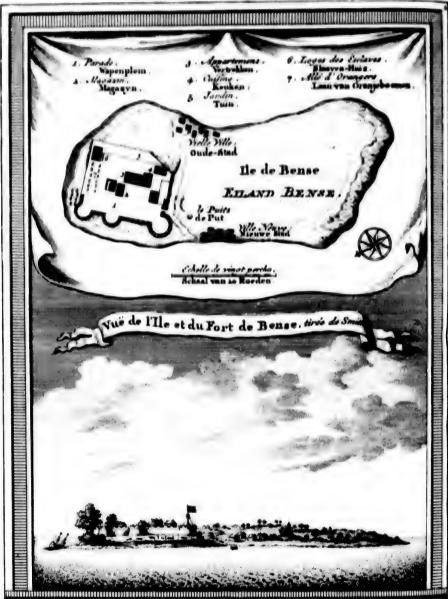

GEZIGT van tEILAND en t FORT BENSE, uit Smith

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIV. 251

Thomas; mais il n'a rien de plus confidérable que l'avantage de fa fituation . fur un Roc, dont l'accès est si difficile qu'il y a faille tailler des degrés. Ce Fort, qui sert de magusin à la Compagnie Royale d'Afrique, est bâti de pier-re & de chaux. Le mur en est bas. Il est slanque d'une terrasse montée de cing canons, & revêtu d'une courtine qui a quatre pièces, avec une plateforme qui en a fix. Son meilleur édifice est le logement des Esclaves. Ordinairement la Garnison est composée de vingt Blancs & de trente Gromettes, ou Négres libres, qui habitent un petit Village sous le canon du Fort. L'Ifle a peu d'étendue, & le terroir en est stérile. Le même Auteur fait une defcription plus avantageuse du Fort, dans un autre endroit; mais il parle alors de l'année 1704. Il le trouva, dit-il, fort bien bâti, avec quatre bastions réguliers, de très-beaux magalins, & plusieurs logemens. Les murs étoient montés de quarante-quatre piéces de canon; & fur une plate-forme qui couvroit la porte, il y en avoit quatre d'une groffeur extraordinaire (n), pfqui, dans l'occasion auroient été d'un grand service.] Mais le 17 Juitpolet de la même année, deux Vaisseaux de guerre François, [foûtenus de neuf autres bâtimens, ] fous le commandement du Sieur Guerin, se saifirent de cette Place sans aucune résistance. Le Commandant ayant pris la fuite avec environ cent hommes, qui composoient sa Garnison, il n'y resta qu'un Canonier & dix ou douze Soldats, qui se rendirent après pavoir tire quarante ou cinquante coups. Les François [ pillèrent & ] raférent le Fort; mais ce ne fut pas sans en avoir tiré quatre mille ( o ) dents d'Eléphans, outre trois mille qu'ils avoient pris dans un petit Vaisseau qui étoit à l'ancre derrière l'Isle, & quantité d'autres marchandises propres au Commerce du Pays (p).

Las Anglois avoient anciennement leur Comptoir dans l'Isle Tasso; mais en 1664, l'Amiral Ruyter, après son expédition de la Côte d'Or, entra dans la Rivière de Sierra-Léona, détruisit le Fort Anglois, & sit un butin considérable. La Compagnie d'Angleterre entreprit de réparer cette perte, en faisant élever un autre Fort dans l'Isle de Kegu, pour la sûreté de son Commerce. Elle y avoit déja fait beaucoup de dépense, lorsque les Habitans du Pays, sur quelque désiance ou quelque sujet de mécontentement, prirent les armes, ruinèrent le nouvel Etablissement, & forcèrent les Anglois de cher-

cher une autre retraite.

Lzs Portugais font établis dans divers endroits du Pays, fur-tout à Dondornach, ou Domdomuch; mais la jalousie du Commerce ne leur permet pas d'entretenir beaucoup de correspondance avec les Anglois de l'Isse de Bense.

La Rivière de Mitomba reçoit dans son cours un grand nombre de petites Rivières, dont les principales sont Rio-Karakone, qui vient du Nord, & celle de Bonda ou Tomba, ou Sudmiguel, qui vient du Sud-Est. Celle-ci sépare les Capez des Kombas-Manez, & reçoit des Bâtimens de charge. Le Pays qui la borde produit du bois de Sandal, que les Habitans appellent Bomba, & d'où elle tire son nom. Une troissème Rivière, dont l'Auteur ignore

BARROT 1678.

Rtabliffement des Anginis dans cel le de Benfe.

Divertes fortunes de leurs Forts.

Rivières qui tombent dans celle de Sierra-Léons.

<sup>(</sup>n) Angl. quatre grands. R. d. E.

(\*) Il faut entendre fans doute le poids de quatre mille livres, car le fens naturel feroit

incroyable. R. d. T. (p) Barbot, pag. 428.

## 252 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

BARBOT. 1678. ignore le nom, coule vers Forna de St Anna, au long du rivage méridional, & va se perdre dans la Baye, près de la Ville de Burré. Les Portugais remontent ces deux dernières Rivières dans leurs Brigantins & leurs Canots.

Les deux rives de la Mitomba font fort bien peuplées. On y trouve quantité de Villages & de Hameaux, tels que Binque, Tinquam, & l'habitation du jeune Capitaine Louis. Le Pays est si fertile qu'il en a tiré, comme on l'a fait remarquer, le nom de Bumberre, ou bonne basse terre. Le Roi de Bulm traite plus favorablement les Anglois que les autres Nations, quoiqu'il y ait quantité de Portugais dispersés dans ses Etats. Mais les Négres de Timna sont fort affectionnés aux François. Quelques uns prétendent que le Village de Serborakata est situé entre le Cap Tagrim, & les montagnes à l'Est. Ils ajoûtent que deux lieuës plus loin dans les terres, on rencontre une Nation sauvage & cruelle, nommée Semaura, qui est sans cesse en guerre avec les Habitans de Serborakata.

Négres cruels nommés Semauras.

Maifon du Capitaine Thomas. Le Village du Capitaine Jean Thomas, Gouverneur de ce Canton, est situé dans un bois, à l'Est Nord-Est du lieu que les François appellent la Fontaine de France. Il n'est composé que d'un petit nombre de hutes (4) rondes, dans le goût des maisons de la Gambra. Le Capitaine Thomas, [next laissant que quelques arbres dispersés ça & là] a défriché la terre autour de la sienne, dans un espace de cent pas quarrés, pour en tirer quelques fruits par la culture. Mais il a, vers l'Ouest, une Plantation [de Mays & dept Manioc] beaucoup plus étendue.

Baye & Fontaine de Fran-

Beauté de cette Fontai-

ne.

LA Baye de France, où l'on trouve la Fontaine du même nom, est éloignée d'environ six lieues du Cap Tagrim. On la distingue aisément à la couleur brillante du fable, qui se présente sur le rivage comme une voile étendue. Aussi n'y voit-on pas de Rocs, qui rendent l'accès difficile aux Barques & aux Chaloupes. La Fontaine est à quelques pas de la Mer. C'est la meilleure & la plus commode de toute la Guinée. On y peut remplir cent tonneaux dans l'espace d'un jour. Elle vient du centre des montagnes de Timna, qui sorment une chaîne d'environ quinze lieuës, mais d'où les Tigres, les Lions & les Crocodiles ne permettent pas d'approcher. [Ceux qui ont voulu pénétrent plus avant dans le Pays, n'ont pas remonté le ruisseau qui forme une de ces fources, au de-là de deux milles, en ayant été empêchés par l'aspect effroyable de ces lieux. Les eaux fraîches tombent du fommet des montagnes, & forment, en tombant, diverses cascades, avec un très-grand bruit. Ensuite se réunissant dans une espèce d'étang, leur abondance les fait déborder, pour fe répandre fur un rivage fabloneux, où elles se rassemblent encore dans un bassin qu'elles se forment au pied des montagnes. De-là elles recommencent à couler sur le fable, & se perdent enfin dans la Mer. Barbot représente ce lieu comme un des plus délicieux endroits de la Guinée. Le bassin qui reçoit toutes ces eaux est environné de grands arbres d'une verdure continuelle, qui forment un ombrage délicieux dans les plus grandes chaleurs. Les Rochers mêmes, qui font dispersés aux environs, contribuent à l'embellisse ment du lieu. C'étoit dans cette agréable retraite que l'Auteur prenoit souvent plaisir à faire ses repas.

plaisir à faire ses repas.

Cefendant il faut observer qu'au commencement de l'hiver, ou de la

Baye du S

Ook genoeme

re la pecho

(q) Voyez la Figure.

dional, gais renots.
ye quanabitation
e on l'a
de Bulm
u'il y ait
the Timna
the Village
l'Est. Ils
e Nation
avec les

nton, est pellent la nutes (q) omas, [net] re autour quelques

It éloignée la couleur e étendue. ues & aux leure & la eaux dans , qui fors Lions & u pénétrer une de ces effroyable es, & for-Ensuite se der, pour re dans un mmencent représente ffin qui recontinueleurs. Les 'embellisse

, ou de la faison

oit fouvent

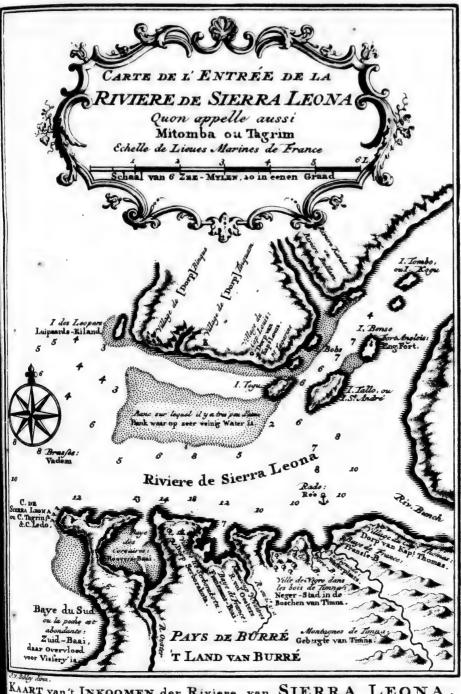

KAART van't INKOOMEN der Riviere van SIERRA LEONA,
ook genoemd, MITOMBO, MITOUBA, TAGARIM, en TAGRIN.

faison des plu effets danger terre, & fair gnes étant e

gnes étant e y répandent doit se garde d'eau, si l'on tielle, qui cr LES droit trois ou quati taine Thoma Nord-Est. [& ferrés [& liéd de lierre, qu transport, à Le Pays est d'autre nourr & le font cuir

& le font cuir le tremper da Ils ont des li jus, du manie Cardamons, oviere, vers l' les figues des

les patates, le légumes, & l

les Négres app trent dans la R de longues pé Its ont un Porcs, & d'au vie & quelque de Lions, de diverses espèce en doit croire entier. Les No tre la morsure été trouvée de Habitans étoies Singes, sur-tou ils portent le ra ment trois forte

tume dans leur les grains, à pu

<sup>(</sup>r) Barbot, pa

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, Liv. VII. CHAP. XIV. 253

faison des pluyes, fur-tout au mois d'Avril, l'eau de cette fontaine a des effets dangereux. On les attribue à l'excès de la chaleur, qui a corrompula terre, & fait périr quantité d'animaux venimeux. Toutes ces matières malignes étant entraînées par les ruisseaux qui descendent alors à grands flots, y répandent une infection dont quantité de Matelots se sont ressentis. On doit se garder, dans le même tems, de manger trop de fruit & de boire trop d'eau, si l'on ne veut être bien-tôt atteint d'une sorte de maladie pestilentielle, qui cause presque infailliblement la mort.

Les droits, pour la liberté de prendre de l'eau & du bois, ne montent qu'à trois ou quatre écus de France, en petites merceries qu'on donne au Capitaine Thomas. Le lieu ou le bois se coupe est à cent pas de la Fontaine, au Nord-Est. [ ou à l'Est ] Le travail est difficile, parce que les arbres sont fort ferrés [ & liés ensemble, depuis le sommet jusqu'à la racine, par une espèce de lierre, que les François appellent liones; ] mais rien n'est si facile que lé

transport, à si peu de distance du rivage (r)

Le Pays est rempli de ris & de millet. Aussi les Habitans n'ont-ils guères d'autre nourriture. Les femmes broyent le ris dans des troncs de bois creusés & le font cuire en forme de bales. Il se trouve des Négres qui ne font que le tremper dans l'eau de la Mer, & qui le mangent sans autre préparation. lls ont des limons, des bananes, de petites oranges, qui ont beaucoup de jus, du manioke ou de la cassave, & du poivre de Guinée, mais en petite quantité. Leur raisin sauvage est assez agréable. [ & il y croit trois espèces de Cardamons, ou graine de paradis, & quelques Bananes. Plus haut sur la rivière, vers l'établissement des Anglois, les oranges, les limons, les bananes; les figues des Indes, les ananas, les melons d'eau, les ignames ou les yams, les patates, les poires fauvages, les prunes blanches, différentes fortes de légumes, & les noix de kola (s) font dans une extrême abondance. On voit les Négres apporter ces provisions, dans leurs Canots, aux Vaisseaux qui entrent dans la Rade. Ils sont ordinairement cinq ou six, qui rament debout, avec de longues pèles, fort semblables à celles du Cap Lopez.

les ont une grande multitude de Coqs & de Poules, de Chévres, de Porcs, & d'autres animaux privés, qu'on achète d'eux pour un peu d'eau-devie & quelques couteaux. Les Cantons montagneux sont remplis d'Eléphans, de Lions, de Tigres, de Sangliers, de Cerfs, de Daims, de Chevreuils, de diverses espèces de Singes, & de monstrueux Serpens. [Quelques-uns, si l'on en doit croire les naturels du Pays, font affez grands pour avaler un homme entier. Les Négres ont l'usage d'une plante, qui est un reméde souverain contre la morfure de ces Animaux, il y a bien apparence que c'est la même qui a été trouvée depuis peu à la Martinique; où faute de ce remede, plusieurs des Habitans étoient morts pour avoir été mordus de quelques Serpens. Mais les Singes, sur-tout, sont en si grand nombre, que, parcourant le Pays en troupes, ils portent le ravage dans toutes les Plantations. On en distingue particulièrement trois fortes: les uns nommés Barrys, d'une taille monstrueuse, qu'on accoudigieux, nomtume dans leur jeunesse à marcher droits, & qui se forment par degrés à broyer les grains, à puiser de l'eau dans des calebasses, à l'apporter sur leur tête, & à

1678.

Ses eaux font quelquefois dangereu-

Droits pour le bois &

Productions du Pays.

Singes pro-

<sup>(</sup>r) Barbot, pag. 99. & fuiv.

<sup>(</sup>s) Voyez-en la description ci-dessus.

## VOYAGES AU LONG DES COTES

BARBOT. 1678.

Leur adresle à prendre des Hultres.

tourner la broche pour rôtir les viandes. Ces animaux aiment si passionné. ment les huîtres, que dans les basses marées, ils s'approchent du rivage entre les Rocs; & lorsqu'ils voyent les huîtres ouvertes à la chaleur du Soleil, ils mettent dans l'écaille une petite pierre qui l'empêche de se fermer, & l'aval. lent ainsi facilement. Quesquefois il arrive que la pierre glisse, & que le Singe se trouve pris comme dans une trape. Alors ils n'échapent guères aux Négres, qui les tuent & qui les mangent. Cette chair & celle des Eléphans leur paroissent délicieuses. L'Auteur vit un jour, chez le Capitaine Thomas, un Singe qu'on faisoit bouillir à l'eau. Mais quoique plusieurs Européens l'eus fent affaré que la chair en étoit fort bonne, il ne put vaincre affez fon dégoût pour en faire l'essai. Il parle de certaines huîtres d'une grosseur si extraordinaire, qu'une seule peut faire le dîner d'un homme. Il ajoûte à la vérité quelles sont fort dures; & qu'il seroit difficile d'en manger, si on ne les saifoit bouillir & frire ensuite en morceaux.

Oiseaux des bois.

Les bois sont la retraite d'un nombre infini de Perroquets, de Pigeons ramiers, & d'autres Oiseaux. Mais l'épaisseur des arbres ne permet guéres qu'on les puisse tirer. La Mer & les Rivières fournissent les mêmes espèces de poisson que celles du Cap-Verd, sans parler de plusieurs autres qui sont inconnues aux Européens, & dont on voit la figure dans nos Planches. C'est une grande ressource pour les Matelots de l'Europe, lorsqu'ils sont bien fournis de filets ou de lignes; car les Négres, trop paresseux pour se fabriquer ces instrumens, ne prennent guères d'autres poissons que ceux que la Mer laisse entre les Rocs.

Pêche des Négres.

L'AUTEUR vit quelques Esclaves du Capitaine Thomas, qui, à l'aide de quelques vieux morceaux d'étofe, prenoient entre les Rocs, sur la surface de l'eau, une quantité incroyable de petits poissons, dont le plus gros ne l'étoit pas plus qu'un tuyau de plume. Ils les font bouillir dans un grand pot de terre, jusqu'à les réduire en colle, & ce mêts leur paroît excellent.

Tour le Pays est si couvert de gros arbres, qu'on peut lui donner le nom de forêt continuelle. Les plus communs sont le Palmier dans les plaines, & une espèce d' Latanier (t) sur les montagnes. Le rivage de la Mer & les Rivières sont bordés de Mangles ou de Paletuniers, dans une infinité d'endroits. En genéral le bois du Pays est assez propre à la construction des Vaif-

Bois de construction. feaux; mais il est massif & pesant (v).

Habits & couleur des Négres de Sierra-Léona.

Les Habitans de Sierra-Léona ne sont pas d'un noir si brillant que ceux du Cap-Verd, & n'ont pas le nez si plat. Ils ornent leurs oreilles de quantité de bijoux, qu'ils appellent Mazubos. L'usage commun, parmi eux, est de se faire, sur les joues, [aux oreilles,] & sur le nez, plusieurs petites mar-li ques avec un fer chaud. Leurs doigts font chargés de bagues d'Or, & leurs bras de bracelets. Les deux féxes vont nuds jufqu'à l'âge d'environ quinze ans, qu'ils commencent à couvrir leur nudité avec un morceau d'étofe ou d'écorce d'arbre. Quelques-uns ne portent néanmoins qu'une ceinture de cuir fortéuoite, à laquelle ils attachent leur couteau. Les personnes riches ou de qualité portent une petite robe de calico rayé, comme les Mores.

COMME ils sont tous naturellement malins & turbulens, ils ne peuventvi-

(t) Angl. de Laurier. R. d. E.

(w) Barbot, pag. 101. & fuiv.

vre entr'eux leurs infultes

occi

hutes & de r Léona font fe vresse. Ils or parties de la ( tout ce qu'on leurs guerres o

# & plus chaft

CHAQUE h toutes les perf y apprendre à Vieillard des p école, il les m fent, elles cha gnages de leurs alors qu'il fait naissance ou la i passe pour mari fens aux parens

La plûpart d gue Portugaife, Lingua Franca. Mais leur langa gréable aux Etra tion (y).

On fait dans l tres arbriffeaux. Européens. C'e la nuit. Il est imp Portugais, ou fi

La Rivière de péens, mais prin Commerce ou les au Royaume de F dents d'Eléphans, beaucoup de cire, long, &c. Les res de toute la G traordinaire. L'A doient que la valer prisables. Mais Anglois celui des E bien avant dans les

<sup>(</sup>x) Barbot, pag, 10 Ibid. pag. 103. 3) Smith prétend

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIL CHAP. XIV. 955

vre entr'eux sans querelle. Les Européens, qui ne sont pas plus à couvert de leurs insultes, ne trouvent pas de vengeance plus sûre que de brûler leurs hutes & de ruiner leurs Plantations. D'un autre côté les Négres de Sierra-Léona sont sont sont plus de sentiment & d'intelligence que les Négres des autres parties de la Guinée, sur-tout les Capez, qui apprennent même facilement tout ce qu'on leur montre. Ils étoient autresois lascifs & efféminés; mais leurs guerres continuelles, avec les Kombas, les ont rendus plus courageux [ & plus chastes. ]

Chaque habitation est pourvûe d'une salle ou d'une maison publique, où toutes les personnes mariées envoyent leurs silles, après un certain âge pour y apprendre à danser, à chanter, & d'autres éxercices, sous la conduite d'un Vieillard des plus nobles du Pays. Lorsqu'elles ont passe un an dans cette école, il les mêne à la grande place de la Ville ou du Village. Elles y dansent, elles chantent, elles donnent aux yeux de tous les habitans des témoignages de leurs progrès. S'il se trouve quelque jeune homme à marier, c'est alors qu'il fait choix de celle qu'il aime le mieux, sans aucun égard pour la naissance ou la fortune. Un Amant n'a pas plûtôt déclaré ses intentions, qu'il passe pour marié, à là seule condition qu'il soit en état de faire quelques présens aux parens de la sille & à son vieux précepteur (x).

La plûpart des Négres qui habitent les environs de la Baye parlent la langue Portugaife, ou du moins la langue qu'on appelle dans toutes ces Régions Lingua França. Quelques-uns entendent un peu le Hollandois & l'Anglois. Mais leur langage commun est le dialecte de Bulm, qui paroît fort désagréable aux Etrangers, & dont il seroit fort difficile de donner quelque no-

on (y).

On fait dans le Pays des nattes fort curieuses, de joncs, de ronces & d'autres arbrisseaux. On les teint de diverses couleurs, qui sont fort estimées des Européens. C'est sur ces nattes que les Négres prennent leur repos pendant la nuit. Il est impossible aujourd'hui d'approsondir s'ils en ont appris l'art des

Portugais, ou si les Portugais le tiennent d'eux.

La Rivière de Sierra-Léona est fréquentée depuis long-tems par les Européens, mais principalement par les Anglois & les François, soit pour le Commerce ou les rafraschissemens, dans leurs navigations à la Côte d'Or & au Royaume de Fida ou Juda. Les marcatandises qu'ils y achètent sont des dents d'Eléphans, des Esclaves, du bois de sandal, une petite quantité d'Or, beaucoup de cire, quelques perles, du cristal, de l'ambre-gris, du (2) poivre long, &c. Les dents d'Eléphans de Sierra-Léona passent pour les meilleures de toute la Guinée. Elles sont d'une grosseur & d'une blancheur extraordinaire. L'Auteur en a vst qui pesoient cent livres, & qui ne se vendoient que la valeur de cent sous de France, en petites merceries sort méprisables. Mais les Portugais s'efforcent de ruiner ce Commerce, [ & les Anglois celui des Esclaves, qu'ils sont forcés d'aller chercher présentement bien avant dans les terres.] L'Or qui se trouve dans le Pays vient des Man-

BARBOT.

Leur humeur.

Intruction des Filles.

Langue du Pays.

Nattes efti-

Commerce deSierra-Léona.

(x) Barbot, pag. 100. (y) *Ibid*. pag. 103.

Monné-

entre

oleil, ils

c l'aval-

e le Sin-

res aux

léphans

homas,

ens l'euf-

Tez fon

ur si ex-

la véri-

e les fai-

geons ra-

res qu'on

de poif-

nconnues

e grande

de filets

es instru-

isse entre

l'aide de

la furface

os ne l'é-

nd pot de

er le nom

aines, &

Ier & les

nité d'en-

des Vaif-

que ceux

de quan-

eux, est

tites mar IP

& leurs

uinze ans,

d'écorce

fort étroi-

de qualité

euvent vi-

Smith pretend que le principal Com-

merce de ce Pays est l'yvoire, les Esclaves & le bois de campeche.

## 256 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

BARBOT.

dingos, qui l'apportent des Régions qu'arrose le Niger, ou des parties méridionales de la Guinée par la Rivière de Mitomba. Les Européens donnent en échange, de l'eau-de-vie, du Rum, des barres de fer, des calicos blancs, des toiles de Silésie, des chaudrons de cuivre, des pots de terre, des boutons de verre, des anneaux & des bracelets de cuivre, des coliers de verre de diverses couleurs, des médailles de cuivre, des pendans-doreilles de plusieurs formes & de différentes matières, des couteaux de Hollande, qui s'appellent Bosinans, des serpes & des haches; de grosses den telles, des brins de cristal, des toiles peintes en rouge, qui se nomment Chintz; de l'huile d'olive, des armes à seu, des bales & de la poudre a tirer; de vieux draps de lit; du papier, des bonnets rouges, des chemises d'homme, toutes sortes de perles contresaites, du coton rouge; de petite bandes d'étoses de soie, ou de petit-point, de la largeur d'une demi-aune, pour servir de ceinture aux semmes (a).

Singularités de gouvernement & deReligion. Les Peuples de Sierra-Léona ont quelques points de Gouvernement & de Religion qui leur font propres. Les Capez & les Kombas ont chacun leur Gouverneur ou leur Viceroi, qui administre la Justice suivant leurs loix. Ils tiennent leurs Cours & leurs autres Assemblées dans un Funkos, espéce de Galerie, qui environne leur demeure. Là le Gouverneur est assis sur une forte de trône, qui s'élève un peu au-dessus de la terre & qui est couvert de belles nattes. Ses Saltatesquis, ou ses Conseillers, prennent séance près de lui sur des bancs. Les l'arties sont introduites dans l'Assemblée avec leur Avocats. Après l'exposition de la cause, le Gouverneur prend les opinions des Saltatesquis, dont le Corps est formé des plus habiles gens de la Nation, & prononce, à la pluralité des voix, une sentence qui est éxècutée sur le champ devant lui. Les moindres crimes sont punis du bannissement.

Matière dont les Avocats plaident. Les Avocats, qui portent le nom de Troëns, ont un habillement fortsingulier. Ils portent un masque sur le visage & des cliquettes (b) aux mains; des sonnettes aux jambes; & sur le corps, une sorte de casaque ornée de diverses plumes d'oiseaux, ce qui leur donne l'air d'autant de bousons plutot que de Jurisconsultes.

Election des Juges nommés Saltatesquis. Les cérémonies qui accompagnent l'élection des Saltatesquis ne sont pu moins ridicules. Le Sujet désigné s'asside dans une chaire de bois, ornée à la manière du Pays. Alors le Gouverneur le frappe plusieurs sois au visage, de la fressure sanglante d'un Bouc, qu'on a tué dans cette seule vûe. Ensuite lui frotte tout le corps de la même pièce; & lui couvrant la tête d'un bonnet rouge, il prononce le mot de Saltatesquis. Après cette incommode sormalité, le Candidat est porté trois sois, dans sa chaise autour du Funkos; & pendant trois jours, il donne une sête à toute l'Habitation. Elle est accompagnée de danses, de seux & de plusieurs salves de mousqueterie. Ensin, l'onimmole un Bœuf, qu'on met en pièces pour les distribuer à l'Assemblée (c).

LA dignité royale étoit héréditaire dans le Pays des Capez avant qu'ils fussient subjugués par les Quoias. C'étoit le plus jeune des fils du Roi qui devoit lui succéder. Si la ligne manquoit, le plus proche parent de la famille royale

<sup>(</sup>a) Barbot, pag. 100. & 102. (b) Angl. des Castagnettes. R. d. E.

<sup>(</sup>c) Ibid. pag. 103.

parties mépéens dondes calicos de terre, des coliers cendans-d'oux de Holgroffes dene nomment poudre à ties chemifes ; de petites demi-aune,

ement & de chacun leur urs loix. Ils , espéce de affis sur une t couvert de nce près de e avec leur les opinions as de la Naqui est éxé unis du ban-

nent fortinaux mains; ornée de diufons plûtôt

ne font par
s, ornée à la
s au vifage,
de. Enfuite il
ête d'un bonnmode formaFunkos; &
est accompainfin, l'onimlée (c).
avant qu'ils
Roi qui devoit
amille royale
étoit



GEDEELTE der KUST, van Glogichike,
op de Dagh-registers en de And.

OCCI

étoit appellé
tité de porfoi lité ordinaire
feu Roi, par
droit même o
vêtu des orne
miers Seigne
une harangue
Roi. Il y joi
après quoi il
tendre qu'un
proclamé aufi
doit hommag.

LES Rois Ville capitale dans une con féparés après

LES cérém.
Pays au long précieux, & contentent de par un cortégrang ou des qu'à proportion

Après la c Jésuite, avoit mières de la dans les ténéba

DANS le P.
de l'Afrique,
jambès, des Gri
fement leur cu
la part une pet
Grifgris ont un
dans leurs cand
fant préfervatif
tu, ils ne manun redoublemen

BARBOT VI voifin, un Grifd d'homme fur u garantir des in Bulm & de T grands chemins

(d) d'autres

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIV. 257

étoit appellé à la Succession, mais avec des formalités fort singulières. Quantité de personnes se rendoient d'abord à sa maison, pour le visiter dans sa qualité ordinaire. On le lioit ensuite : & dans cet état il étoit conduit au Palais du feu Roi, parmi des flots de Peup , qui le railloient en chemin, & qui avoient droit même de le maltraiter à c ups de verges. A son arrivée, il étoit revetu des ornemens Royaux, & mené au Funkos, où les Saltatesquis & les premiers Seigneurs du Pays l'attendoient. Le plus ancien Conseiller faisoit alors une harangue au Peuple, pour lui représenter la nécessité de créer un nouveau Roi. Il y joignoit l'éloge de celui que le rang de la nature appelloit au trône : après quoi il mettoit une hache entre les mains du Prince, pour lui faire entendre qu'un bon Roi doit être ennemi du crime & le punir. Le Roi étoic proclame auffi-tôt avec des applaudissemens unanimes, & l'Assemblée lui rendoit hommage comme a fon Souverain.

Les Rois morts sont enterrés sur les grands chemins qui conduisent à la Ville capitale. Ils alleguent en faveur de cet usage, que ceux qui ont vêcu dans une condition si supérieure au commun des hommes, doivent en être

séparés après leur mort.

LES cérémonies funébres ressemblent beaucoup à celles de tous les autres Enterremens. Pays au long de la Côte. On enterre avec le mort ce qu'il a possédé de plus précieux, & l'on élève un petit toît au-dessus de la fosse. Quelques-uns se contentent de la couvrir d'une pièce d'étofe. Le corps est porté à la fépulture par un cortége d'amis, plus ou moins nombreux, suivant la différence du rang ou des qualités personnelles. Des Pleureurs gagés sont retentir leurs cris. à proportion du payement qu'ils espèrent.

Après la convertion du Roi Fatima, que le Père Bareira, Missionnaire lésuite, avoit batisé en 1607, quantité de Négres s'étoient soumis aux lumières de la Religion Chrétienne. Mais dans la suite, ils sont retombés

dans les ténébres de l'Idolâtrie.

DANS le Pays de Sierra-Léona, comme dans la plûpart des autres Régions de l'Afrique, les Négres portent aux bras, aux coudes, à la poitrine & aux jambes, des Grifgris (d), & de petites figures auxquelles ils rendent fort soigneusement leur culte. Chaque fois qu'ils mangent ou qu'ils boivent, ils mettent part une petite portion de leurs alimens pour ces Idoles. [Perfuadés que les Grifgris ont une autorité particulière sur les eaux, ] ils ne se hasardent jamais dans leurs canots, fur la Mer ou fur les Rivières, fans être munis d'un si puisfant préservatif; & comme ils n'attribuent le succès de leur voyage qu'à sa vertu, ils ne manquent pas, au retour, de faire éclater leur reconnoissance par un redoublement de respect & de zèle.

BARBOT vit un jour, dans un bois qui est entre la Fontaine & le Village voisin, un Grifgris Fetiche, ou une Idole de terre, qui représentoit une tête d'homme sur un piedestal. Elle étoit couverte d'un petit toît, pour la garantir des injures de l'air. On affura l'Auteur que dans les Cantons de Bulm & de Timna, il se trouve un grand nombre de ces Idoles sur les grands chemins, & près des maisons, pour honorer la mémoire des morts;

Conversion du Roi Fati-

Idoles nommées Feti-

🌣 (d) d'autres prononcent grigri; ce qui approche davantage du Gregory de Jobson. IV. Part.

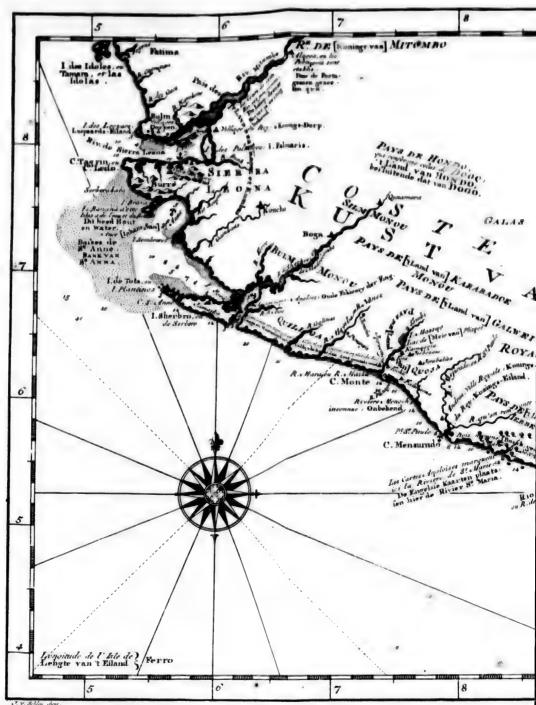

GEDEELTE der KUST, van GUINÉE, van de Riviere van Siop de Dagh-registers en de Aanmerkingen der Zee-Lieden. Door



de Riviere van SIERRA LEONA tot aan KAAP, DAS PALMAS: gejchikt, Zee-Lieden. Door N. BELLIN, Ingenieur van de Fransle-Marine 1746.

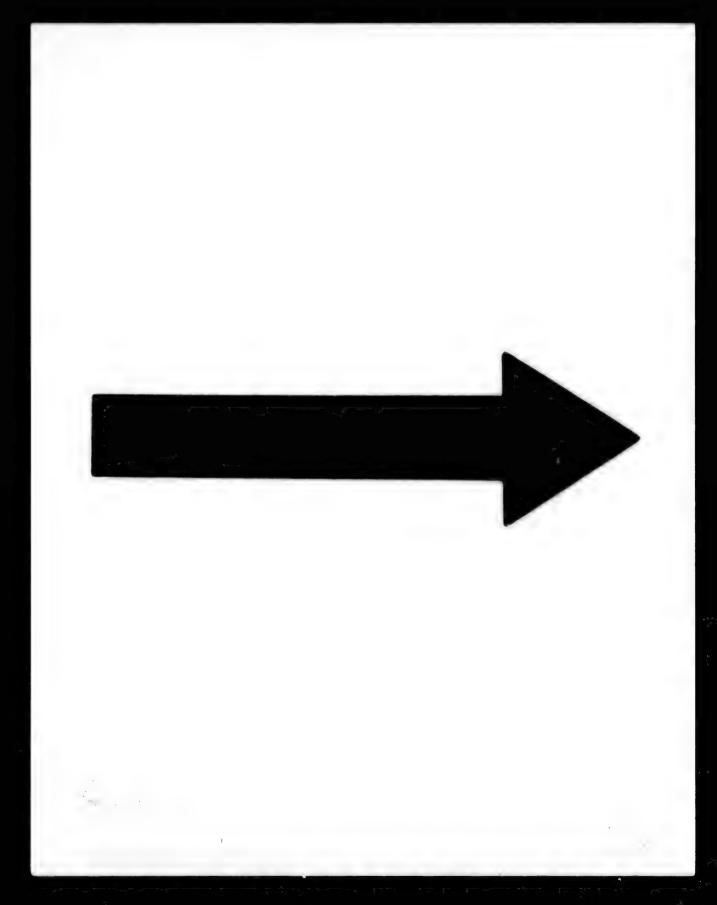

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OIL FILE SELECTION



LARBOT.

& que dans le culte que les Négres leur rendent, on leur entend souvent pro-

noncer les noms d'Abraham, d'Ifaac & de Jacob (e).

L'AUTEUR n'apprit jamais qu'il y eut aucun Mahométan dans le Pays de Sierra-Léona. Les Négres de cette Religion, dit-il, habitent plus loin, vers le Niger. Cependant il ajoûte que fuivant le témoignage d'un Auteur moderne, tous les Peuples de Bulm, de Timna & de Silm, aussi-bien que ceux de Kondo, de Quoia, de Folia, de Gala & de Moneu, vers le Sud, sont circoncis à la manière des Mahométans. [Malgré la superstition des Grisgis & des Fétiches,] ils ne reconnoissent qu'un Dieu, Créateur de l'Univers, auquel ils donnent le nom de Kanu. Ils croyent un état futur, & ne rendent de véritables adorations qu'à l'Etre tout-puissant, qui est capable de les récompenser ou de les punir (f).

(e) Cette circonstance, & quelques autres, les remarques de Barbot sur la Religion sont extrémement superficielles, & la plupart hacepable de résléxion, sentira fort bien lei que

### S. I V.

#### Sierra-Léona, par Atkins.

ATKINS. 1721.

Marque pour reconnoître le Cap de Sierre-Léona.

Vie de quelques Marchands Anglois. E Cap de Sierra-Léona est connu par un seul arbre, qui surpasse tous les autres en hauteur, & par la haute terre qui se présente par derrière. En entrant dans la Rivière, le Vaisseau d'Atkins [prenant à la droite] jetta plancre dans la troissème Baye, où l'eau & le bois se trouvent sans peine. Les marées y sont aussi régulières que dans le Canal qui sépare l'Angleterre du Continent.

CE mouillage est cinq lieuës au-dessous de l'Isle de Bense ou de Brent, Eta-blissement des Anglois dans la Rivière de Sierra-Léona. Le Chef du Comptoir étoit M. Plunket. Mais il y avoit sur la rive [droite] un autre Etablissement Anglois (a) de Marchands particuliers, au nombre de trente ou quarante, gens qui éxerçoient le Commerce avec si peu de contrainte, que s'il ne leur réussissoit point par des voies honnêtes, ils avoient recours sans scrupule à celle du vol; moins cependant pour s'enrichir, que pour se mettre en état de se réjouir & de traiter leurs amis: de sorte que tous leurs prosits n'étoient employés qu'à se procurer du vin, des liqueurs, & tout ce qui sert à la bonne-chère & à la joie, par le moyen des Vaisseaux de Bristol, qui stéquentoient cette Côte en [plus] grand nombre [que les autres] Jean (b) d'Laadstane, surnommé communément le vieux Craqueur, passoit pour le plus riche de cette troupe. Ils entretenoient tous à leur service des Gromettes, ou des valets Négres, qu'ils louoient sur la Rivière de Scherbro, à deux Aeys ou deux barres par mois, Les semmes étoient chargées des soins domestiques, & joignoient

(b) Jobson, dans son Histoire des Pyrates, canon devant sa porte.

parie de ce Loadstone; il dit que c'étoit m vieux Boucanier, & qu'en 1720, il avoit une bonne maison, avec deux ou trois pièces de canon devant la porte.

<sup>(</sup>a) C'étoit peut-être dans la Baye des Pyrates, que Smith place la première après le Cap, dans sa Carte de Sierra-Léona.

vent pro-

e Pays de oin, vers teur moque ceux sud, font s Grifgris s, auquel ent de véces récom-

teligion font plupart ha-

rpasse tous or derrière. oite] jettags peine. Les gleterre du

Brent, Etai du Comptre Etablifer
e ou quaranes'il ne leur
a ferupule à
ttre en état
profits n'ée qui fert a
ol, qui fré] Jean (b)tr
pour le plus
pmettes, ou
eux Aeyr ou
eftiques, &
joignoient

que c'étoit un o, il avoit une trois piéces de





T FORT NASSAU,



NASSAU, TE MOURE.

joignifoncti de la vafes dans l' dans ceft la même vière, L'Y grande pour la pection quand i ling. C de l'air moyen vifage i un d'un fembloit & facile & fi fon béiffoit reuelles que le de infultes a voyoit fe forçoit-il ques Mai mandèrei un Chef glois fur avoit tué marques avoient a prifonnie avoit tué LA Ri dix ou de Mang dans les c branches pouffer u

1

## OCCIDENTALES OF L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XÍV. 250

loignoient la proftitution aux fervices qu'elles rendoient à leurs Maîtres. La fonction des valets Négres étoit d'aller fur des Canots & des Periaques, au long de la Côte & des Rivières, pour y exercer le Commerce avec du corail, des vases de cuivre & d'étain, des armes, des liqueurs fortes, qui leur valoient dans la Rivière de Nugnez, des Esclaves & de l'Yvoire, ou du bois de Cam dans celle de Scherbro. La plus groffe quantité qu'on puisse tirer de ce bois. est la charge d'une Chaloupe ou deux dans le cours d'une année. Ce n'est pas même sans difficulté, parce qu'on est obligé de remonter fort loin dans la Rivière, qui est étroite & bordée de Mangles; ce qui rend l'air fort mal-sain.

L'YVOIRE qui se vend ici est ou d'Eléphant ou de Cheval-Marin, dente grandes & petites; les premières à quarante acys par quintal, les autres pour la moitié moins. Les Esclaves demeurent dans les chaînes, sous l'infpection des Gromettes, jusqu'à l'occasion de les mettre en vente. Leur prix, quand ils sont de bonne constitution, est ordinairement de quinze livres sterling. On les place dans des loges grillées, non-seulement pour la commodité de l'air & pour leur fanté, mais encore pour faciliter à ceux qui les achetent le moven de les mieux observer. L'Auteur remarqua que la plûpart avoient le visage fort abatu. Un jour, examinant ceux de Loadstone, il en découvrit un d'une haute taille, qui lui parut hardi, fier & vigoureux. Ce miférable sembloit regarder ses compagnons avec dédain, lorsqu'il les voyoit prompts & faciles à se laisser visiter. Il ne tournoit pas les yeux sur les Marchands; & si son Maître lui commandoit de se lever, ou d'étendre la jambe, il n'obéissoit pas tout-d'un-coup ni sans regret. Loadstone indigné de cette fierté, He maltraitoit sans ménagement à grands coups de fouet, [qui faisoient de cruelles impressions sur un corps nud; ] & l'auroit tué s'il n'eut fait attention que le dommage retomberoit sur lui-même. Le Négre supportoit toutes ces insultes avec une fermeté surprenante. Il ne lui échapoit pas un cri. On lui voyoit seulement couler une larme ou deux au long des joues; encore s'efforçoit-il de les cacher, comme s'il eut rougi de sa propre foiblesse. Quelques Marchands, à qui ce spectacle donna la curiosité de le connoître, demandèrent à Loadstone d'où cet Esclave lui étoit venu. Il leur dit que c'étoit un Chef de quelques Villages, qui s'étoient opposés au Commerce des Anglois sur la Rivière Nugnez; qu'il se nommoit Capitaine Tomba, & qu'il avoit tué plusieurs Négres de leurs amis, brûlé leurs cabanes & donné des marques d'une hardiesse extraordinaire; que ceux qu'il avoit traités si mal, avoient aidé les Anglois à le surprendre pendant la nuit, & l'avoient amené prisonnier depuis un mois; mais qu'avant de tomber entre leurs mains, il en avoit tué deux de la sienne (c).

LA Rivière de Sierra-Léona a beaucoup de largeur dans cet endroit; mais dix ou douze milles plus haut, elle se rétrécit jusqu'à n'être pas plus large que la [moitié de la] Tamise à Londres, & ses deux rives sont bordées de Mangles. Ces arbres, ou plûtôt ces arbrisseaux, croissent abondamment dans les climats chauds, au long des basses terres qui bordent les Rivières. Les pénétrables branches se courbent jusqu'à terre; il y descend assez de seve pour leur faire pousser une seconde racine, qui produit d'autres arbres; & ceux ci conti-

ATKINS. 1791.

Miférable état des Escla-

Esclave dis-

Comment II étoit tombé dans l'Escla-

Haves im-

ATKINS. 1721. nuant d'en produire de même, ils forment des hayes si épaisses, que toute la force humaine n'y peut quelquesois pénétrer. Les Manateas, qui sont les Vaches de la Mer, les Crocodiles, & d'autres monstres [qui infestent cetters, Rivière] y trouvent des retraites & les rendent encore plus inaccessibles.

Manatée ou Vache Marine.

Comment

les Négres la

prennent.

La Manatée a dix ou douze pieds de long, & la moitié moins dans fa groffeur. . Ses dents sont au fond de sa gueule; qui est semblable d'ailleurs à celle des Vaches de terre, auffi-bien que fon muzeau & fa tête, avec cette différence qu'elle a les yeux fort petits, & qu'à peine un poinçon pourroit entrer dans ses ereilles. Fort près des oreilles, elle a deux larges nageoires, de seize ou dix-huit pouces de longueur, qui se divisent à l'extrémité. Sa queuë est fort large. La pellicule supérieure est grenée, avec l'apparence & la douceur du velours; mais fa peau même est épaisse d'un doigt Aux Indes Occidentales, on en fait des fouets pour châtier les Esclaves Une Vache Marine pese cinq ou six cens livres. Sa chair est ferme, & blanche comme celle du Veau. Elle n'a pas le goût fade & aqueux du poiffon. Il n'y a pas de manière de la préparer qui n'en fasse un fort bon mêts. La méthode des Négres, [ pour la tuer, est à peu près celle qu'on employe pour si la pêche de la Baleine. ] Ils s'avancent doucement [dans leurs Canots] versland Manatée, parce que la petitesse de ses oreilles n'empêche pas qu'elle n'ait l'ouie fort subtile. Lorsqu'ils sont assez près, ils lui lancent un harpon de fer au bout d'un manche de bois fort long, & la laissent aller sans autre obstacle à sa suite. Elle se retire aussi-tôt vers les Mangles. Le manche du harpon, qui se fait yoir souvent au-dessus de l'eau, leur sert de guide pour la suivre; & si elle reparoît sans être trop affoiblie, ils continuent de lui lancer d'autres dards. Enfin lorsque ses forces s'épuisent, & qu'elle cesse de s'agiter, ils ne manquent pas de movens pour l'attirer sur le rivage.

Description de l'Alligator.

ATKINS prétend que les Alligators, dont la même Rivière est remplie. ressemblent entièrement aux Crocodiles du Nil (d), & sont en effet de la même espèce. Leur forme diffère peu de celle du Lézard, mais ils pèsent iusqu'à deux cens livres. L'écaille qui les couvre est si dure, qu'elle est à l'épreuve de la bale, si le coup n'est tiré de fort près. Ils ont les gencives sort longues, armées de dents tranchantes; quatre nageoires semblables à des mains, deux grandes & deux petites; la queuë épaisse & d'une grosseur continue. Ils vivent si long-tems hors de l'eau, qu'ils se vendent vivans dans les Indes Occidentales. Quoique le moindre bruit les éveille, ils s'effrayent si peu, qu'ils ne prennent pas tout-d'un-coup la fuite. Les Barques qui descendent la Rivière en sont quelquesois sort proche, avant qu'on leur voye quitter les gîtes qu'ils se font dans la vase, où ils se chauffent au Soleil. Lorsqu'ils flotent sur l'eau, ils paroissent si tranquilles qu'on les prendroit pour une pièce de bois, jusqu'à ce que les petits poissons qui se rassemblent autour d'eux semblent les exciter à fondre sur leur proye. Un Matelot Anglois, qui avoit la tête échauffée de liqueurs, entreprit de passer à gué l'extrémité de la Pointe de Tagrim, pour s'épargner la peine d'en faire le tour dans son Canot. Il fut faisi en chemin par un Alligator; mais ne manquant point de courage, (e) il perça l'animal d'un coup d'épée. Le combat n'en fut pas moins

Hardiesse de

(d) On en verra la différence réelle dans les deux Figures, suivant des observations.

(e) Angl. il l'empoigna par la gorge. Ce-

pendant, l'Animal s'étant débarrassé, le combat R. d. E. OCCID

vif, & reco l'Anglois reqcuilles cruel telles, on ne dans cette av

Les Requavec raifon parins. [Il mains. [Il m

CIS Requir grand nombre d'un Hareng, Plièrement du n Fon dos; ] & l trouver sa proy pour récomper

L'AUTEUR poisson. Une bruit des Mate quin de s'appro coup de dents. not qui s'efforç feau voisin, fu à la nage, il y furent jettés fu fés ne fit pas q à sec sur le sabl avec sa proye. jette à la Mer. tant qu'on le p lequel on enve tache toûjours a fond.

On trouve of poiffon, qui fu Mulet, la Ska Suceur, le Cha quipage en pres te; & n'ayant

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIV. 261

vif. & recommença deux ou trois fois, jusqu'à l'arrivée du Canot, d'où l'Anglois reçut du secours. Mais il avoit les bras, les épaules, les sesses & les cuiffes cruellement déchirées; & quoique ses blessures ne sullent pas mortelles, on ne douta pas que si le monstre avoit été moins jeune, il n'eut péri dans cette avanture.

LES Requins n'infestent pas moins l'embouchure de la Rivière, & passent avec raison pour les plus hardis & les plus terribles de tous les monstres omarins. [Il ne quittent point l'appât qu'ils ne soient pris à l'hamegon. ] L'Equipage d'un Vaisseau de guerre nommé l'Hirondel e, en prit trois dans l'espace d'une [demi] heure. Ils avoient tous trois huit ou dix pieds de long. & l'on en tira quarante pintes d'huile. Ils ont quatre ou cinq rangs de dents ofort tranchantes [courtes] & dentelées en forme de scie. La largeur de leur gozier est de quatorze ou quinze pouces. Ils avoient encore dans le ventre des os de Bœuf & d'autres restes d'alimens qu'on avoit jettés du Vaisseau pendant le jour. On prétend qu'ils se tournent sur le dos pour recevoir leur proye. Les Matelots Anglois en firent cuire la chair & la mangèrent. quoiqu'ils la trouvassent extrémement forte; défaut commun de tous les animaux carnaciers.

Cas Requins font ordinairement accompagnés de deux, trois, ou d'un plus les accompagrand nombre de petits poissons, d'assez belle couleur, & de la grosseur gnent. d'un Hareng, auxquels on a donné le nom de Pilotes. Ils s'approchent famifierement du monstre, [entrent dans sa mulette & en sortent; s'attachent à fon dos; ] & l'on suppose que servant [comme le Jakhals au Lion ] à lui saire trouver sa proye, & à l'avertir des dangers qui le menacent, ils en reçoivent pour récompense des alimens & de la protection.

L'AUTEUR rapporte deux éxemples de la hardiesse & de la voracité de ce spoisson. Une grande Barque étant à remonter la Rivière [de Gambra], le bruit des Matelots & d'une multitude de Rameurs, n'empecha point un Requin de s'approcher, de se faisir d'une rame & de la briser en deux, d'un seul coup de dents. Sur la Côte de Fida, ou Juda, qui est fort dangereuse, un Canot qui s'efforçoit d'aborder au rivage avec quelques marchandises d'un Vaisfeau voisin, fut renversé par les vagues. Les Matelots cherchant à se fauver à la sage, il y en eut un qui fut faisi par un Requin. L'homme & le monstre furent jettés fur le rivage. Mais la violence même c'. lot qui les avoit poufsés ne sit pas quitter prise au Requin. Il ne la perdit per plus tandis qu'il sut à sec sur le fable, jusqu'à ce qu'un autre flot l'ayant remis en Mer, il disparut avec fa proye. Enfin ce monstre vorace avalle fans distinction tout ce qu'on jette à la Mer. L'Auteur en a vû plusieurs sois se saisir d'un cadavre à l'instant qu'on le précipitoit, le mettre en pièces, & dévorer jusqu'au filet dans lequel on enveloppe les morts, fans le lâcher une seule fois, quoiqu'on y attache toûjours un boulet ou quelque gros morceau de lest pour le faire aller

On trouve dans la Baye de cette Rivière une grande variété d'excellent vers. poisson, qui supplée à la rareté des autres vianties, tels que la Tortue. le Mulet, la Skate, le Dix-livres, la Vieille, le Cavallo, le Barricado, le Suceur, le Chat, les Huîtres, la Brème, la Torpéde, &c. Les gens de l'Equipage en prenoient tous les jours [ avec leur Séne ] une quantité furprenante; & n'ayant besoin que de deux ou trois heures pour cette peche, un tra-

Kk 3.

ATKINS.

Requins, autres monftres.

Poissons qui

Voracité du Requin.

Poissons di-

lle repads. Enfin uent pas

e toute

ui font

dans fa

ailleurs

c cette

ourroit

coires,

té. Sa

pparen-

n doigt:

fclaves.

& blan-

du pois-

on mêts.

ove pour # verslar

ait l'ouie

au bout fa fuite.

fait your

oles.

nt cetters

remplie; fet de la ls petent est à l'érives fort les à des continue. les Indes it fi peu, endent la uitter les Lorfqu'ils pour une our d'eux qui avoit

s fon Capoint de pas moins vif; Mé, le com-

ité de la

ATKINS. 1721.

Le Dix livres.

La Vicille

Le Cavallo.

Le Succur.

Le Chat.

Hultres fingulières.

Epaiffeur des bois.

Lollas.

Arbres qui croissent sur les Rocs.

Différens fruits. vail si court fournissoit chaque matin une provision staiche au Vaisseau. Le Dix-livres ressemble beaucoup au Mulet, mais sa chair est remplie de petits os comme l'Alose. La Vieille est un poisson plat, couvert d'écailles, épais de la moitié de sa longueur, auquel on a donné le nom de Vieille parce qu'on croit lui trouver, dit l'Auteur, quelque ressemblance avec la sigure d'un vieille Religieuse. Le Cavallo a la couleur brillante & comme argentée. Il est armé de chaque côté, dans la moitié de sa longueur, d'un rang de pointes sort aigues. Le Barricado est un poisson d'excellent goût, long d'un pied & demi, mais qui passe pour mal-sain lorsqu'il a le palais noir. Le Suceur tient un peu du Chien-Marin. Il a sous le ventre un ovale plat de trois pouces & demi de largeur, qui est greneté comme [une rape à ] must cade, & par lequel il s'attache si fort, que ce n'est pas sans difficulté qu'es l'arrache du tillac. On prétend qu'il poursuit le Requin, qu'il s'attache à lui, & que le suçant il en tire sa nourriture. Le Chat tire son nom de quelques poils, qui lui sortent des deux côtés de la machoire insérieure, avec l'apparence de deux moustaches (f).

Les Huîtres (g) sont ici d'une nature extraordinaire. Elles s'attachent en pelotons, jusqu'au nombre de trente ou quarante, aux Rochers & aux branches d'adhere : mais elles sont fort posites & de manusia colors de la color de la color

ches d'arbres; mais elles sont fort petites & de mauvais gout.

Le Pays de Sierra-Léona est si couvert de bois, qu'on ne sçauroit pénétre vingt pas sur le rivage, excepté du côté de la Fontaine où les Bâtimens prennent leur eau. Cependant les Négres ont des sentiers qui les conduisent à leurs Lugans ou leurs Plantations. Quoique ces champs, semés de millet, de ris & de mayz, ne soient pas à plus d'un mille ou deux de leur Ville, ils servent de promenade ordinaire aux bêtes féroces. L'Auteur apperçut de tous côtés leurs excrémens. Les Négres mettent de la différence entre les Lugans & les Lollas. Les premiers sont des champs ouverts & fort bien cultivés; mas les Lollas, quoiqu'ouverts comme les Lugans, demeurent sans culture & neservent d'habitation qu'à une sorte de sourmi blanchâtre, qui est armée d'un aiguillon, & qui dévore les étoses. Elle est plus petite que l'espèce ordinaire, & les petites loges qu'elle se fabrique avec beaucoup d'industrie, n'ont pa plus d'un pied & demi de hauteur.

Les Côtes [comme celles de Suéde] font des Rocs continuels, qui fant être couverts de terre, produisent de grands arbres dont les racines s'étendent sur la surface. Le Palmier, le Cocotier & le Cotonier sont les principaux (b). Entre les autres végétaux qui servent d'alimens aux Négres, on trouve en abondance [du ris,] des yams ou des ignames, des plantains, des pommes des pin, des oranges, des limons, des papas, des dattes & diverses sortes de racines [& de grossilles.] La pomme de pin, qui est leur principal fruit, croits sur un arbre qui n'est pas si haut que le Paony, mais qui est de la même grosseur. Elle est d'un verd & d'un jaune admirable, aussi serme & aussi juteus se que le melon. On la mange avec du vin & du sucre. Quelques Anglois, d'une imagination sorte, croyent y trouver les goûts de toutes sortes de fruits.

OCCID

mais l'Auteur Les Plantains moniers y font vent für quant d'une odeur p tité d'Oranger tes les oranges d'un melon me du beurre & di bre est de ving

Les fruits of favour de la numultiplier & la les arrête; & la fion de ris pende domeftiques qu'ils pourroier

LES Négres froment; & du grain. Sa multij (1). Cependani nécessaire, ils s

LES hommes

Mais la plûpart accouchemens. fance. On les 1 ayent affez de fo ne soient ordinai gnages opposés, que les Esclaves remment, dit-il. femmes ont la ta tre pendant, & derrière leurs ép ment les rendent l'huile de Palmiei vrage, leurs inde dont ils font exti à cet éxercice ( Leurs Maifo dans la Province ches de bois qu'il

**♦**(i) Voyez für ce telle. **♦**(k) Voyez Bofm:

la Guinée, pag. 290. (1) Angl, un pec

<sup>(</sup>f) Voyez la Figure.
(g) On en verra ci-deffous la description dans l'Histoire Naturelle, avec celle de la Torpede.

<sup>(</sup>b) Atkins renvoye pour la description & cès arbres au premier Volume de l'Histoired
Pyrates, pag. 196.

Vaiffeau.

nplie de
écailles,
e Vieille
avec la
c comme
ur, d'un
ent goût,
alais noir.
e plat de
e à ] mul p
alté qu'on
ne à lui,

S

achent en aux bran-

ues poils.

arence de

t pénétres nens prennduisent à millet, de lle, ils serut de tous les Lugans tivés; mais e & ne serarmée d'un ce ordinain'ont pas

, qui fant s'étendent ripaux (b). trouve en pommes des ortes de rafruit, croîts de la même aussi juteuinglois, d'es de fruits; mais

description de e l'Hiltoire des mais l'Auteur n'y a jamais remarqué qu'une faveur piquante & abstergente. Les Plantains & les Bananes sont sort communs à Sierra-Léona (i). Les Limoniers y sont à-peu-près de la grosseur des Pommiers d'Angleterre, & s'élèvent sur quantité de racines. Leur feuille est ovale. Le fruit est petit, mais d'une odeur plus sorte que les limons ordinaires. On trouve dans les bois quantité d'Orangers, dont le fruit surpasse, pour la grosseur & pour le goût, toutes les oranges que l'Auteur avoit jamais vûes. Le papas est de la grandeur d'un melon médiocre, aussi verd & aussi rempli de graine; [on l'assaisonne avec du beurre & du sel, & on le mange avec de la viande.] La hauteur de son arbre est de vingt ou trente pieds (k).

LES fruits & les racines sont les alimens les plus communs des Négres; saveur de la nature, qui ne leur coute ni soin ni travail. Ils pourroient la multiplier & la rendre plus parsaite avec un peu de culture; mais la paresse les arrête; & le plus riche parmi eux est celui qui peut se procurer sa provision de ris pendant toute l'année. L'Auteur ne leur vit point d'autres animaux adomessiques que des Chèvres & de la Volaille, [& beaucoup moins nombreux,

qu'ils pourroient l'être avec un peu plus de peine & d'industrie.

Les Négres fément leur ris dans les terres basses. Il croît de la hauteur du froment; & du sommet de la tige, il pousse de petits épis qui renferment le grain. Sa multiplication est surprenante. Un boisseau en produit quatre-vingt (1). Cependant telle est l'indolence des Négres, que manquant souvent du

nécessaire, ils sont obligés de recourir à la Rivière de Scherbro.

Les hommes du Pays sont bien-faits & n'ont pas le nez tout-à-fait plat. Mais la plûpart font incommodés d'une exomphalofe, qui vient des mauvais accouchemens, ou de la négligence avec laquelle ils font traités dans leur enfance. On les voit ramper du matin au foir sur des nattes, jusqu'à ce qu'ils avent affez de force pour se lever d'eux-mêmes; ce qui n'empeche pas qu'ils the foient ordinairement fort droits. L'Auteur affûre, I malgré quelques témoignages opposés, que les Négres de Sierra-Léona ne sont pas circoncis, mais que les Esclaves qu'on y amène du côté du Nord le sont presque tous, apparemment, dit-il, parce qu'ils font voisins (m) du Royaume de Maroc. Les femmes ont la taille beaucoup moins belle que les homines. Elles ont le ventre pendant, & les mammelles si longues, qu'elles peuvent allaiter un enfant derrière leurs épaules. Les travaux pénibles dont elles s'occupent continuellement les rendent extrémement robustes. Elles cultivent la terre, elles font l'huile de Palmier, les étofes de coton, &c. & lorsqu'elles ont fini cet ouvrage, leurs indolens maris les employent au fom de leur chevelure laineuse, dont ils font extrémement curieux, & leur font passer deux ou trois heures a cet éxercice (n).

LEURS Maifons, [moins mauvaifes qu'un grand nombe de celles qu'on voit dans la Province d'York,] font de petites hutes fort basses, composées de fourches de bois qu'ils plantent en forme ronde ou quarrée, & qu'ils couvrent d'un

ATRING. 1721.

Fécondité du

Taille des hommes & des femmes

Maifons & meubles.

(i) Voyez fur ces plantes l'Histoire Natu-

 $\mathbf{\hat{Q}}(k)$  Voyez Bosman dans sa Description de la Guinée, pag. 290.

(1) Angl. un peck produit 40 hoisseaux. née. pag. 48. & suiv.

Le peck est le quart d'un boisseau. R. d. E. (m) ils en sont à plusieurs centaines de milles. Mais la raison est qu'ils sont Mahonnétans. (n) Voyez Atkins dans son Voyage de Gui-

1721.

toit de chaume. Ils les entretiennent fort propres. Pour meubles, ils ont me natte ou deux, qui leur servent de lit; deux ou trois plats de bois ou de terre quelques fiéges & une [grande] cuillière [de bois,] ouvrages groffiers & leurs propres mains. L'ignorance des arts est une des principales causes de leur oissveté, il semble qu'ils appréhendent de semer & de planter trop. L'a venir ne leur cause jamais d'inquietude. Ils passent tout le jour à sumer dans leurs longues pipes rouges (0), sans s'embarrasser du lendemain, sur leque

ils ne portent pas meme leurs idées.

Description d'une Ville des Negres.

On voit souvent des Villes entières qui se transportent d'un Canton à l'autre, foit par haine pour leurs voitins, foit pour se procurer plus de commodités dans un autre lieu. Il ne leur faut pas beaucoup de tems pour défricher le terrain, [ dont ils ont besoin pour batir & pour semer. ] Les Seigneur Joseph, Chrétien Négre, abandonna ainsi une fort belle Ville, avec tout son Peuple, pour aller s'établir plus haut sur la Rivière. Les hutes dont il fortoit, sans en avoir rien détruit, étoient pour la plûpart orbiculaires, & disposées pour former dans leur centre, une grande place quarrée, fur laquelle donnoient les portes de chaque maison, avec un pavé de comilage vis-à-vis de chaque porte. La place étoit plantée de Limoniers, de Papas, de Plantains, de Pins, & [remplie dans les intervalles, ] d'un grande (p) nombre de ruches d'Abeilles, composées de vieux troncs d'arbres creus, de la longueur de trois pieds, & placees sur deux piliers de bois. On v voyoit aussi plusieurs (q) Croix. Mais ce qu'il y avoit de plus curieux. étoit un grand arbre au milieu de la place, sur lequel on distinguoit plus de cinq-cens nids, d'une espèce de petits oiseaux, qui bâtissent ainsi, autour des Villages, sur l'extrémité des branches, & qui paroissent suspendus comme s'ils en étoient le fruit. On y reconnoît l'instinct de la nature ; car dans toute autre situation, les jeunes seroient exposés aux insultes des Singes, des Perroquets, des Ecureuils, & même des Serpens, à qui leur pesanteur ne permet pas d'en approcher (r).

LES hommes & les femmes ne manquent pas chaque jour de s'oindre le corps d'huile de Palmier, ou de Civette; mais cette onction, [ qui n'est puil

sans quelque mélange, ] jette une odeur forte & désagréable.

La Civette est à peu-près de la grosseur du Chat. Elle vient des environs de Scherbro. Sa tête ressemble à celle du Renard. C'est le mâle seul qui fournit le parfum du même nom. On lui en tire chaque jour avec une plume, trois ou quatre grains, d'une petite bourse qu'il a près de l'intestinum

Palavers ou Affemblée de Juffice.

Civettes.

Les Cours de Judicature, ou les Assemblées qui se forment pour l'administration de la Justice, se nomment Palavers. Elles sont composées des Principaux & des plus vieux Négres de la Nation, qui se placent en cercle fous une loge, pour régler les différens qui naissent entre les Sujets, ou avec les Comptoirs Européens. [Pour l'ordinaire il ne s'y agit que d'al-la faires de Commerce. Les Conseillers se saluent à leur rencontre, en cour-

(o) Angl. pipes de roseau. R. d. E. (p) Angl. d'un petit nombre. R. d. E. (q) Elevées fans doute par le Seigneur Jo-

naires Jesuites.] (r) Ces Offeaux fe nomment Kubales. Voyes

feph, [qui avoit été converti par les Mission-

ci-dessous, l'Histoire Naturelle,

chaque parti Dans les cas

bant le bras

occi

l'Efelavage. à l'acheter a Sun les a la Nation, I est préparée

cufé n'est pa mort, quoiqu affez forte ou de l'indulgen fait prendre de.la famille d On donne

homme ou d' de même ; & droit de pren dérobé (s).

LA Danfe

femmes s'affer

cun danfe a fe

d'agilité. La trone d'arbre bruit des Instr quelquefois de rire, pour los au Seigneur J viere, à quinz naturellement y étoit obligé de fes Sujets a des dépenses e gal. Il avoit re Pavoit bati une le Christianism rendus dociles leur avoit dist gres qui avoic que ceux de T te Relation. Moufi, qui fig comme Baulin de quelque qu

<sup>(</sup>s) Voyage (t) Angl. à e IV. Part.

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIV. 265

hant le bras & portant la main au visage. Après avoir entendu les raisons de chaque partie, ils delibérent, & portent leur Sentence à la pluralité des voix. Dans les cas de fornication, le coupable, homme ou femme, est vendu pour l'Esclavage. Un Blanc, qui couche avec l'Esclave d'un autre, est condamné

l'acheter au prix courant.

Sun les accusations de meurtre, d'adultère & d'autres crimes odieux dans la Nation, les personnes suspectes sont sorcées de boire d'une eau rouge qui est préparée par les Juges, & qui s'appelle Eau de purgation. Si la vie de l'accule n'est pas régulière, ou si on lui connoît quelque sujet de haine contre le mort, quoique l'évidence manque à la conviction, les Juges rendent la liqueur affez forte ou la dofe affez abondante, pour lui oter la vie. Mais s'il mérite de l'indulgence par son caractère, ou par l'obseurité des accusations, on lui fait prendre un breuvage plus doux, pour le faire paroître innocent aux veux dela famille & des amis du mort.

On donne le nom de Poniarring, sur toute la Côte, à l'enlevement d'un homme ou d'une femine. Mais à Sierra-Leona, le moindre vol est nommé de même; & l'ufage, qui tient heu de loi dans le Pays, met un homme en droit de prendre à celui qui le vole, la même quantité de bien qu'on lui a

Off the

de terre.

offiers de \$

caufes de à

rop. L'a.

mer dans

fur lequel

Canton i

plus de

ems pour

ner. ] les

lle Ville,

Les hutes

orbiculai-

quarrée,

de coquil-

s , de Pa-

l'un grande

res creux,

is. On y

curieux,

it plus de autour des

us comme

car dans

inges, des

fanteur ne

s'oindre le

i n'est pu'i

t des envi-

mâle feul

r avec une

l'intestinum

our l'admi-

pofées des

placent en

les Sujets,

t que d'af-x

, en cour-

Eubales. Voyes

bant

dérobé (1). La Danfe est l'amusement commun des Négres du Pays. Les hommes & les semmes s'assemblent le soir dans quelque endroit ouvert de la Ville, & chacua danse a son tour, avec une grande variété de mouvemens & beaucoup d'agilité. La mutique confitte dans deux ou trois l'ambours, composés d'un tronc d'arbre creux, & couverts d'une peau de Chévre. L'Assemblée aide au bruit des Instrumens, en battant des mains avec une sorte de mesure. On voit quelquesois des cercles particuliers, qui se forment avec de grands éclats de tire, pour louër ou pour blamer quelque danseur. L'Auteur rendit une visite au Seigneur Joseph dans la nouvelle Habitation qu'il avoit formée sur la Rivière, à quinze milles (1) de l'embouchure. Ce Chrétien Négre lui raconta naturellement les raifons qui l'avoient engagé à quitter fon ancien Village. Il y étoit obligé trop fouvent de tenir des Palavers, pour accorder les différends de ses Sujets avec les Gromettes; & le voitinage des Anglois le jettoit dans des dépenses excessives. Joseph avoit fait le voyage d'Angleterre & de Portugal. Il avoit reçu le batême à Lisbonne. Depuis ion retour, non-seulement il Favoit bati une petite Chapelle & plance plusieurs Croix; [ mais son zèle pour le Christianisme lui avoit fait tenir une Ecole pour instruire ceux qui s'étoient rendus dociles à ses leçons. Il avoit appris à lire à plusieurs de ses parens, & leur avoit distribué de petits livres de prières. En effet il se trouvoit des Négres qui avoient profité de ses instructions, & pris des noms Chrétiens, tels que ceux de Thomas, de Jacques, qu'on a vûs quelquefois paroître dans cette Relation. A Sierra-Léona, l'usage des Négres est de ne porter qu'un nom. Mousi, qui fignifie Moyse, Tarrat & Kambar, sont communs pour les hommes; comme Baulim & Kibullu le sont pour les semmes. D'autres tirent leurs noms de quelque qualité naturelle, ou de leurs inclinations. Ainsi Lion, Mouton.

ATKINS 1721.

Méthode de punition.

Poniarring ou vol.

Danfes A Slerra-Léona.

Etabliffement & fortune duSeigneur Joseph.

Son zèle pour le Chris-

(1) Voyage d'Atkins pag. 50. & fuiv. bouchure, R. d. E. (t) Angl. à environ neuf milles de fon em-

IV. Part.

LI

ATRINS. 1721.

Ours, Porc, &c. font des noms fort en usage [comme chez les anciens Danois] Les Négres de Sierra-Léona font d'un caractère doux & docile. Le Seigneur Joseph affüra l'Auteur qu'ils souhaitent beaucoup d'obtenir des Missionnaires, Mais Atkins prétend que l'attrait est foible pour le zèle Apostolique, dans un Pays où les nécessités de la vie ne sont point en abondance, & où les betes farouches, [ fur-tout les loups, ] se font craindre jusqu'aux environs des Villes p & des Villages. Les maisons mêmes sont infectées d'une multitude de Rats, de Serpens, de Crapauds, de Mosquites, de Scorpions, de Lézards, & sur tout d'une prodigieuse quantité de Fourmis. On en distingue trois sortes; les blanches, les noires & les rouges. Celles-ci s'élèvent des logemens de huit ou neuf pieds de hauteur, employent deux ou trois ans à jetter les sondemens de leur édifice (v), & réduisent en poudre une armoire pleine d'étose, dans l'espace de quinze ou vingt jours.

Infectes qui tourmentent les Négres.

Réception que Joseph fait aux Anglois.

Le Seigneur Joseph avoit tiré si bon parti du Commerce, qu'il avoit mis toute sa famille [ou toute son habitation] à l'aise. On ne manquoit dans son Village ni de pintades, ni de poisson & de gibier, tandis qu'a plus de cinquante milles au-delà de son nouvel établissement, les Négres n'avoient pour vivre que leur manioque avec un peu de miel. Il reçut la visite des Anglois, en habit Européen, c'est-à-dire en juste-au-corps, en souliers & en chapeau. Il leur prêtases Canots, pour leur donner la chasse de la Manatée. En deux heures de temsses Négres en amenèrent une au rivage. Elle fut préparée de plusieurs façons, c'est-à-dire, qu'une partie sut rôtie, une autre bouillie, étuvée, &c. Les Anglois furent servis sur une table fort propre, avec une nappe, des couteaux & des fourchettes. On y présenta plusieurs sortes de vins, & de la bierre en abondance. La chair de la Manatée est fort blanche, & n'a pas le goût aqueux du poisson. Mais Atkins la trouva dure. L'assaisonnement d'ailleurs lui parut trop fort, comme celui de tous les mêts du Pays. Les Négres y mettent de l'Ocre, de la Malaguette & beaucoup de Cardamome.

Politesse des Dames du Pays.

Les Dames, amies ou parentes de Joseph, entrèrent dans la sale après le festin. Il y vint aussi quelques semmes du Voisinage, qui se saluèrent entr'elles en courbant le coude & portant la main fort près de leur bouche. Celle qui est saluée fait le même geste; après quoi, se prenant les mains, elles fe les pressent doucement (x), & se retirent avec une petite inclination quiresfemble affez à nos révérences, & qui est accompagnée d'un air férieux & décent. Elles se marquerent aussi beaucoup de complaisance & de civilité, jusqu'à diviser en plus de vingt parties deux ou trois biscuits, & une demibouteille d'eau de citron que les Anglois avoient apportée; chacune en eut sa part. Enfin le Seigneur Joseph conduisit Atkins & ses Compagnons jusqu'à la Barque, & n'omit rien pour les rendre fort satisfaits de sa réception.

Religion.

La Religion du Pays se réduit à beaucoup de vénération pour les Grisgris. Tous les Négres ont dans leur maison, dans leur canot, ou sur leur personne, quelque petit Charme qu'ils respectent singulièrement, & qu'ils regardent comme la source de tout le bien qui leur arrive. La matière de ces

(v) Angl. Elles s'élèvent des. . . . ruinent les fondemens des édifices dans l'espace de deux ou trois ans, & réduisent. R. d. E. fur l'autre en faisant un petit bruit. R. d. E.

(x) Angl. après quoi approchant leurs pouces des doigts du milieu, ils les sont glisser l'un OCC.

Charmes ou o de bois fendu certains os, t famille célébr mêmes lieux a

(y) Ath

A Rivière des plus ce geur à fon emb fameux Caps, Sud. Ces deux Léona vient se vient de Sierra-Lions.

Le Pays, au arrofé par quan Commerce, fi el de Karkais, de Karokanes, de I nommées Mache gnent à celle de nom de Niitomba qu'on ne fasse qu vient de la disp Canaux par les fa Canal du Sud & passer en tout te Rocs & de Basses des Vaisseaux d'un vingt lieuës dans fond. Lorsqu'on e de Saint-André, Léona, forme pli La quatrième, qui France, c'est la pl bitans racontent, toir dans cette Ba trois Fontaines, d

(a) Labat,

droits aussi propres

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIV. 267

Charmes ou de ces Grifgris est fort variée. Dans les uns c'est une petite pièce de bois sendue; dans les autres un petit faisceau de certains bâtons ou de certains os, un crane de Singe, & d'autres reliques de cette nature. Chaque famille célébre dans certains tems la fête de son Grifgris, & les habitans des mêmes lieux s'y invitent mutuellement (y).

Λ T K I N /.

(y) Atkins, Voyage en Guinée, &c. pag. 53. & fuiv.

iois.

meur

aires.

ns un

betes

& fur-

s; les e huit

emens dans

it mis

milles

ie leur

Euro-

êta fes ems fes

açons,

, &c.

e, des

e de la

pas le t d'ail-

Négres

près le

nt en-

ouche.

, elles

qui ref-

& déivilité,

demi-

hacune

Com-

ts de fa

rifgris.

r per-

qu'ils

de ces

narmes

urs pou-

R. d. E.

Villa-

Villes 🖈 Rats

#### J. V.

### Supp'ément à la Description de Sierra-Léona.

L A Rivière de Sierra-Léona, suivant les Mémoires de Labat, est (a) une des plus considérables de toute l'Afrique. Il donne quatre lieuës de largeur à son embouchure. Le Pays du même nom, dit-il, est borné par deux fameux Caps, celui de la Vega au Nord, & celui de Tagrim ou de Ledo au Sud. Ces deux Caps forment une Baye spacieuse, où la Rivière de Sierra-Léona vient se décharger. On nomme ainsi cette Rivière, parce qu'elle vient de Sierra-Léona ou de Sierra de los Léones, c'est-à-dire, montagnes des Lions.

Rivières qui

dans la Baye.

1728.

LE Pays, autour de cette Baye, est d'une fertilité extrême, & fort-bien arrosé par quantité de Rivières, qui serviroient beaucoup au progrès du Commerce, si elles étoient navigables. Les principales sont celles de Stones, de Karkais, de Pichel, de Palmas, de Pangue, de Kamgrani, de Kasse, de Karokanes, de Kapak, & Tambasine. La plupart viennent des montagnes nommees Machemala, qui traversent le Pays du Nord au Sud, & qui se joignent à celle de Sierra-Léona. La Rivière de Sierra-Léona porte aussi le nom de Mittomba & celui de Tagrim; observation nécessaire pour empêcher qu'on ne fasse quelque jour trois Rivières d'une seule. Cette variété de noms vient de la disposition de l'embouchure, qui se trouve partagée en trois Canaux par les fables qui font au Nord & par les Isles qui font au Midi. Le Canal du Sud & celui du Nord font si profonds & si libres, qu'on y peut passer en tout tems; mais celui du milieu est embarrassé par quantité de Rocs & de Basses qui le rendent fort dangereux. Les plus grandes Barques & des Vaisseaux d'une grandeur médiocre peuvent remonter l'espace de quatrevingt lieuës dans la Rivière, en trouvant depuis six jusqu'à seize brasses de fond. Lorsqu'on est entré dans la grande Baye & qu'on a passé la petite Isle de Saint-André, on s'apperçoit que la Côte du Cap Tagrim ou de Sierra-Léona, forme plusieurs autres Bayes dont l'ouverture est au Nord-Ouest. La quatrième, qui est la plus proche de la Rivière, se nomme la Baye de France, c'est la plus sûre & la plus commode pour l'eau & le bois. Les Habitans racontent, par tradition, que les Normands avoient autrefois un Comptoir dans cette Baye. Ils montrent le lieu de sa situation, près d'une des trois Fontaines, dont l'eau passe pour excellente. En effet, il y a peu d'endroits aussi propres à l'établissement d'un Comptoir & d'un Fort. Les Négres

Trois Canaux de la grande Rivière.

Plufieurs Bayes. Celle de France, où les Normands avoient autrefois un Comptoir.

(a) Labat, Vol. I. pag. 46.

LABAT. 1728.

isles de la Ri-

Le climat

fort bon fui-

vant Labat.

vière.

y sont encore affectionnés aux François, & parlent leur langue de père en fils. Les Vaisseaux y peuvent mouiller sur seize brasses, vis-à-vis les Fontai-

nes, à la portée du mousquet.

LA Rivière de Sierra-Léona sépare deux Royaumes, celui de Balon (b) qu de Bulon, au Nord, & celui de Burré au Sud. Son lit commence à se rétrécir dans cet endroit jusqu'à deux lieuës de largeur. Cinq ou six lieuës plus haut, il se resserre jusqu'à une, & continue de diminuer à mesure qu'on remonte, La rive du Sud est couverte de grands arbres, sur-tout de Palmiers de toutes les espèces. La prodigieuse quantité de poisson dont la Rivière est remplie, attire un grand nombre de Crocodiles. On y rencontre plusieurs Isles, dont le terroir est excellent, & produit sans culture tout ce qui est nécessaire à la vie. Mais le principal avantage de Sierra-Léona est la bonté (c) de l'air. qui garantit les Etrangers de plusieurs maladies malignes, également su nestes & communes en Guinée. Les liles de la Rivière sont remplies, comme le Continent, d'une multitude de Palmiers, qui produisent de fort bon vin Les Négres sont grands buveurs (d), & les Européens les imitent, quoique fort souvent au hazard de leur vie. Ces Isles sont bordées de Mangles, qui leur servent de désense naturelle. Le bois en est excellent pour faire du charbon. Il est serré, dur & pesant. On admire la manière dont cet arbre se multiplie. Aussi-tôt que ses branches sont arrivées à une certaine hauteur, elles se courbent vers la terre ou vers l'eau, & prennent une nouvelle

Ville de Burré.

La Ville (e) où le Roi de Burré fait sa résidence, est à huit lieues de l'embouchure de la Rivière, au Sud. Elle est composée d'environ troiscens maisons, dont la forme est ronde, & qui se ressemblent parfaitement, avec cette seule différence, que celles des riches Habitans sont composes d'un plus grand nombre de hutes. Les piliers ou les fourches des côtés ont sept ou huit pieds de hauteur, & soutiennent des chevrons qui s'unissentant fommet en forme de cône. Ils font couverts de roseaux ou de feuilles de Palmiers, si bien entremelés dans les lattes, qu'ils forment des murs impenétrables au Soleil & à la pluye. L'intérieur (f) est revetu aussi de rofeaux, & de petites branches attachées entre les piliers, sur lesquelles on étend une forte de platre, composé de coquillages brûlés, qui donne un air fort net aux cabanes, mais qui dure peu, parce qu'il n'est pas mêlé de sable. Le foyer est au centre. Un trou, qui est au sommet de la hute, donne passage à la fumée. Quoique le climat soit fort chaud, les nuits sont froides & humides, ce qui oblige les Habitans d'entretenir constamment du feu. Leurs portes sont quarrées, & les seuils élevés d'un pied au-dessus da rez de chaussée. Ordinairement la porte d'une cabane n'a que deux pieds de large sur trois de hauteur; de sorte qu'il faut se baisser beaucoup pour y entrer, & qu'avec un peu d'embonpoint on n'y peut passer que de côté.

(b) C'est Labat qui l'appelle Bulon, par le penchant qu'il a toujours pour les terminaifons françoises. R. d. T.

(c) Labat est le seul qui parle si avantageusement de ce climat. Voyez les quatre Paragraphes précédens.

(d) Labat s'écarte encore ici des autres.

Ecrivains. C'est au contraire l'éxemple des Européens qui corrompt ici les Négres.

(e) Le détail suivant est tiré de la Relation de Des-Marchais, publiée par Labat, qui paroîtra dans la suite de ce Tome. Voyez Tom. L. pag. 46. & juiv.

(f) Angl. Le mur de l'enceinte. R. d. E.

OCCID

Le lit d'un paisses, qui s Le fond de la les Armes du gnard, de graches, qu'ils e que leur poissones à feu, qu prétend qu'ils glois qui font de fort peu cordre.

Le Palais de Village, & ref banes un peu p ropéens. Les P nent avec beau

LES homme d'une figure agi vifs, & les der ni de grosses lé font les mères tant de femmes & ne font capal dée seule comn concubines, ils cence n'a rien c femmes au moir de leur Maître, leur foûmission. quatre ans après fix ou fept-cens peuplé & fort a beaucoup plus n

CELUI qui re nom de Dom Ph mais n'en defirat Miffionnaires, l avoit peu de fue tacles presqu'ins honnêtes, bons

(g) Angl. Natte
(b) On a vû que
te de pomme qui c
c'est d'un autre fruit
nent leurs armes.

(i) Angl. Ce gra

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIV. 269

Le lit d'un Négre est composé de grandes nattes rouges (g), assez épaisses, qui s'élèvent l'une sur l'autre, d'un pied au-dessus de la terre. Le sond de la hute est d'argile, & s'entretient sort proprement. On voit les Armes du Maître suspendues près de son lit. C'est un fabre, un poignard, de grands couteaux de Flandres, des zagaies, un arc & des stéches, qu'ils empoisonnent lorsqu'ils vont à la guerre. Des-Marchais juge que leur poison est le jus de la (b) Manzanille. Quelques-uns ont des armes à seu, qu'ils conservent précieusement & dont ils sçavent se servir. On prétend qu'ils tiennent cet art des Normands. Les Portugais & les Anglois qui sont établis parmi eux, ont eu assez de prudence pour leur vendre sorte.

Le Palais du Roi, ou plûtôt l'assemblage de ses hutes, est au centre du Village, & ressemble aux édifices de ses Sujets. Cependant il a quelques cabanes un peu plus grandes, qu'il réserve pour les visites qu'il reçoit des Européens. Les Princes du Pays sont fort aimés de leurs Sujets, & les gouver-

nent avec beaucoup de douceur & d'équité.

S

dere en

Fontai-

(b) ou

rétrécir

is haut.

emonte.

e toutes

nplie, y

s, dont

iire à la de l'air,

ient fu-

comme

on vin.

, quoi-

Mangles,

faire du

arbre se

hauteur,

nouvelle

euës de

on trois-

itement,

mpofees

ôtés ont

nissent au

euilles de

ers impe-

ffi de ro.

nelles on

ne un air

de fable.

e, donne

ont froi-

ment du

deffus da

ux pieds

p pour y

xemple des

gres. la Relation

at, qui pa-

oyez Tom.

te. R. d. E.

côté. Lt

Les hommes & les femmes de Burré sont de belle taille, & généralement d'une figure agréable. Ils ont la peau noire, les traits réguliers, les yeux vis, & les dents fort blanches. On ne voit point parmi eux de nez écrasés. ni de grosses lévres; difformité qui vient, dans d'autres Pays, de l'usage où sont les mères de porter leurs enfans sur le dos. Les hommes se donnent auunt de femmes qu'ils peuvent en acheter; mais ils n'ont de véritables égards. & ne sont capables de jalousie que pour la première, parce qu'elle est regardée seule comme leur véritable épouse. Les autres passant pour de simples concubines, ils ne font pas difficulté de les prêter aux Etrangers, & cette licence n'a rien de scandaleux dans la Nation. Elle n'expose pas non plus les femmes au moindre reproche (i), parce qu'étant Esclaves de leur mari ou de leur Maître, tout leur mérite consiste à lui plaire par leur attachement & leur soumission. Il n'a pas de commerce avec elles pendant leur grofsesse, ni quatre ans après qu'elles font délivrées. On compte dans la Ville de Burré fix ou sept-cens hommes capables de porter les armes; mais le Pays étant bien peuple & fort attaché à son Roi, ce Prince est en état de lever une Armée beaucoup plus nombreuse.

Celui qui régnoit en 1666, avoit embrassé le Christianisme & portoit le nom de Dom Philippe. Il avoit accordé à ses Sujets la liberté de conscience; mais n'en desirant pas moins leur conversion, il entretenoit à sa Cour deux Missionnaires, l'un Jésuite, l'autre Capucin. Le zèle de ces deux Prédicateurs avoit peu de succès contre la passion des femmes & du vin, qui sont deux obstacles presqu'insurmontables dans le cœur des Négres (k). Ils sont d'ailleurs honnêtes, bons, sincères, amis des Etrangers. Ils ont même retenu quelque

ATRINS.

Lits & Armes.

L'ufage des armes à feu parmi les Négres vient des Normands.

Figure des hommes & des femmes.

Conversion du Roi de Burré.

Raifon qui empêche celle de fes Peuples.

(g) Angl. Nattes de roseau, assez R. d. E. (b) On a vû que la Manzanille est une sorte de pomme qui croît dans ce Pays; mais c'est d'un autre fruit que les Négres empoisonment leurs armes.

(i) Angl. Ce grand nombre de femmes ne

leur est point à charge. R. d. E.

(k) Labat s'imagine qu'il seroit facile de
convertir au Christianisme les Négres Idolâtres;
mais on a remarqué qu'ils ne sont pas moins
sixes dans leurs opinions que les Mahométans.

ATKINS. 1721.

A quoi fe réduit leur Religion. chose des manières & de la politesse des Normands, qui ont découvert les premiers cette Côte. La Religion dominante du Pays est l'Idolatrie, mais sans principes, sans ordre, sans sêtes & sans cérémonies. Le nombre de seum Divinités n'est pas sixe, ou plûtôt il est innombrable. Chacun se fait des idoles suivant son caprice: l'un adore une corne, l'autre une patte de crabe d'autres un clou, un caillou, une petite coquille, une tête d'oiseau, une racine, &c. Ces objets de seur culte portent le nom de Fétiches. Ils les portent autour du cou dans un petit sac orné de grains de verre, de buis, ou de coquilles qu'ils nomment koris, & d'autres bagatelles. Ils offrent, matin & soir, à leur Fetiche ce qu'ils ont de plus exquis dans leurs provisions. Ils leur de mandent leurs besoins. Telles sont les nornes de leur Religion: plus heureux, dit Labat, que les Sauvages de l'Amérique, que le Diable bat cruellement lorsque (1) cette fantaisse lui vient; au-lieu que les Fétiches ne s'emportent jamais à la violence.

Les Négres Mandingos, qui sont zelés Mahométans, avoient entrepris de répandre ici leur Religion. Mais ils trouvèrent les Négres de Sierra-Léona peu disposés à changer d'usages. Cependant un Idolatre est tossjours plus facile à convertir qu'un Mahométan. On leur entend souvent répéter les noms d'Abraham, d'Isaac & de Jacob. La circoncision est pratiquée au long de la

Côte, depuis Sierra-Léona jusqu'à Benin.

Fertilité du Royaume de Burré.

Apôtres Ma-

hométans.

It n'y a pas de différence, pour la fertilité, entre le terroir de Bûrré & celui des Isles de la Rivière. Le ris, le millet, les pois, les féves, les melons, les patates, les bananes & les figues, y croissent en abondance & se vendent presque pour rien. La Rivière est remplie de poisson, & les Habitans en mangent beaucoup plus que de toute autre viande, quoiqu'ils ne manquent d'aucune sorte d'animaux & qu'on les achète à bon marché. La volaille ordinaire, les Pintades, les Oyes, les Canards, les Poules d'Inde, les Pigeons ne leur coûtent que la peine de les prendre. Leurs champs présentent de vastes troupeaux de Bœus, de Vaches, de Chévres, & de Moutons. Les montagnes sont remplies de Cers, de Sangliers, de Daims & de Chevreuils. Ceux à qui le gibier manque, n'en peuvent accuser que leur paresse. Les Eléphans, les Lions & les Tigres offrent de l'amusement & de l'utilité aux Chasseurs; sans parler des Serpens, dont il se trouve de si monstrueux, qu'on les prétend capables d'avaler un homme & même un Bœus (m).

LA bonté du Pays & l'abondance des fruits y attirent une quantité incroyable de Singes. On en voit de toutes les espèces, à l'exception (n) des blancs. Ils sont en si grand nombre, que les Habitans, pour garantir leurs Plantations, sont obligés de faire constamment la garde, & d'employer le poison, les trapes & les armes. Lorsqu'un Européen rapporte de la chasse cinq ou six Singes qu'il a tués, il est reçû des Négres comme en triomphe. [Unbont chasseur feroit une honnête fortune des présens des Négres dans ces occasions.] D'un autre côté les Singes s'apperçoivent fort bien des piéges qu'on leur

Nombre incroyable de Singes.

H(1) [Labat mêle au récit des Auteurs qu'il a publiés quantité de ces puériles imaginations, qui décréditent le bon fens d'un Ecrivain.] [S'il cout ce récit paroît éxagéré. R. d. E. eft férieusement dans cette idée, on pourroit lui demander; D'où vient que le Diable d'Afrique est d'un meilleur caractère que celui de la Bambuck.

OCCID

tend, & ne do leurs ennemis. che, ils s'emps fort bien à la deur Compagno autre est-il blesse mâchent leurs mains, co ou d'être déchir & d'une humeu

OUTRE les p fournir à Sierra fe, des civettes fans tache, & c lence du climat petites que celle quatre ne pèfent Quelques Europe dée, & préparé feroit peu différe

LE profit qu'o au moins de deux l'on achetoit les prendre des Angl

On s'y procui profondir d'où l'( production des mi que Bambuck. ( pour un heureux ; que les Rocs, la ; de l'herbe (o).

LE Royaume of quant de certaine D'ailleurs les Marc Côtes de la Mer de Sierra-Léona, étoient toûjours s fixes & réglés. Co fion de ce Commer

A l'égard du Co de Sierra-Léona. Criminels dont la pétuel (q).

(e) Voyez à la fin la Relation du Pays de (f) C'est-à dire, les pus long-tems dans div me de Bulm, & de Burr (f) Voyage du Chev

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE LIV. VII. CHAP. XIV. 271

tend, & ne donnent pas deux fois dans le même. Ils ne connoissent pas moins leurs ennemis. S'ils voyent un Singe de leur troupe blessé d'un coup de stéche, ils s'empressent de le secourir. La stéche est-elle barbue? ils le distinguent fort bien à la difficulté qu'ils trouvent à la tirer; & pour donner du moins à leur Compagnon la facilité de suir, ils en brisent le bois avec les dents. Un autre est-il blessé d'un coup de bale? ils reconnoissent la playe au sang qui coule, & machent des seuilles pour la panser. Les Chasseurs qui tomberoient entre leurs mains, courroient grand risque d'avoir la tête écrasée à coups de pierres, ou d'être déchirés en pièces, car entre ces animaux, il s'en trouve de très-gros, & d'une humeur fort cruelle lorsqu'ils sont irrités.

OUTRE les provisions & les rafraîchissemens dont les Vaisseaux peuvent se fournir à Sierra-Léona, on y trouve de l'ambre-gris, de la civette en masse, des civettes en vie, & le meilleur Yvoire de toute l'Afrique. Il y est net, sans tache, & d'une blancheur éblouissante; ce qui prouve encore l'excellence du climat & la fertilité du terroir. Les dents néanmoins y sont plus petites que celles qu'on appelle Morsil eskarbeille, c'est à-dire, celles dont quatre ne pésent pas un quintal. Les Négres mangent la chair des Eléphans. Quelques Européens, qui en ont fait l'essai, pretendent que si elle étoit gardée, & préparée un peu mieux qu'elle ne peut l'être par des Négres, elle seroit peu différente du Bœus.

Le profit qu'on fait à Sierra-Léona sur les marchandises de l'Europe, est an moins de deux cens pour cent. Il seroit beaucoup plus considérable, si l'on achetoit les commodités du Pays de la première main, au-lieu de les

prendre des Anglois & des Portugais.

On s'y procure quelquesois de l'Or & des Esclaves, mais sans pouvoir approsondir d'où l'Or y est apporté. Le Pays meme ne paroît pas propre à la production des métaux. C'est le partage des Régions séches & stériles; telles que Rambuck. Ceux qui travaillent a la découverte des Mines, prennent pour un heureux signe les apparences les plus contraires à la fertilité, telles que les Rocs, la sécheresse des terres, la couleur pâle & morte des plantes & l'herbe (e).

de l'herhe (0).

Le Royaume de Burré a des Peuples au Nord-Est & à l'Est, qui manquant de certaines commodités, les achètent de leurs Voisins pour de l'Or. D'ailleurs les Marchands Mandingos, qui portent leur commerce depuis les l'ôtes de la Mer jusqu'au centre de l'Afrique, répandent leur Or du côté de Sierra-Léona, & ne manqueroient pas d'y en apporter davantage, s'ils étoient toûjours sûrs d'y trouver des marchandises de l'Europe à des prix sixes & réglés. Ce font les Anglois & les Portugais (p) qui sont en posseffion de ce Commerce.

A l'égard du Commerce des Esclaves, il est peu considérable sur les Côtes de Sierra-Léona. Il se réduit à quelques Prisonniers de guerre, & à quelques Criminels dont la Sentence de mort est changée dans un bannussement perpétuel (q).

CHAPITRE

(\*) Voyez à la fin du Volume précédent la Relation du Pays de Bambuck.

ert les

, mais

e leurs

es ido-

crabe.

ine ra-

ortent

de co.

St foir,

cur de.

ureux,

Hement

portent

ntrepris

ra-Leo-

urs plus

les noms

ng de la

Burré &

meions,

vendent

itans en

nanquent

laille or-

Pigeons

t de val-

es mon-

evreuils. Les Elé-

ilité aux

strueux,

incroya-

s blancs.

Planta-

poison,

cinq ou Un bont

afions.

on leur

rend,

e. Au reste

Royaume

() C'eit à dire, les Portugais établis depuis long tems dans divers endroits du Royaume de Bulm, & de Burré. R. d. T.

(4) Voyage du Chevalier Des Marchais en

CHAPITRE

Guinée. Vol. I. pag. 56. & fuiv. Labat, qui
en est l'Editeur, promet de donnes dans un au-

tre ouvrage une description du Royaume de Bâlon, ou Bulm; mais elle n'a point encoreparu.

ATKIN 1. 1721.

Leur intelligence.

Ce que Sierra-Léona produit de propre au Commerce

D'où l'Ory

# **《李本學本學》本語》本代語本代語》本代語》本代語本代語本語》本語》本語》本語》本語》本語》本語》本代語本代語本代語本代語本代語本代語本代語本代語本語》**

### CHAPITRE XV.

Histoire Naturelle de la Côte Occidentale d'Afrique.

II is toir e Naturelle.

Division du fujet.

ETTE Histoire Naturelle sera divisée en cinq classes. Les Végétaux, les Quadrupédes, les Oiseaux & la Volaille, les Amphibies avec les Insectes & les Reptiles, ensin les Poissons. Ces cinq articles seront traités successivement dans l'ordre où l'on vient de les nommer. Mais il est à-propos de commencer par quelques remarques générales des Voyageurs, sur le climat & les faisons, l'air, les maladies & le terroir, dans cette division de l'Afrique.

J. 1.

Saifons , Arbres & Terroir.

Sailons, pluye, & tempête. ANS les parties de l'Afrique dont on traite ici l'Histoire, l'année peut être divisée entre la faison séche & la faison humide. La premieredure huit mois, c'est-à-dire depuis le mois de Septembre jusqu'au mois de Juin la seconde depuis le mois de Juin jusqu'à celui d'Octobre exclusivement. C'est cette dernière saison qui fait l'hiver. Pendant celle de la sécheresse, les chaleurs sont excessives, par la rareté des pluyes. A peine tombe-t-il quel-

ques rosées dans tout cet espace (a).

Les pluyes, suivant Jobson, commencent fort doucement & par quesques ondées passagères, mais qui ne laissent pas d'être accompagnées d'éclairs & de tonnerre. Elles augmentent vers la fin de Juin. La chûte des eaux devient alors si violente, avec des orages, des vents, un tonnerre & des seux si terribles, qu'on croiroit avoir à redouter la confusion des Elémens. C'est néanmoins dans cette saison que les Habitans du Pays sont obligés de travailler à la terre. La plus grande impétuosité des pluyes est depuis le milieu de Juillet jusqu'au milieu d'Août. Les Rivières s'élèvent alors de trente pieds au-dessus de leur hauteur naturelle; & si les rives sont basses, l'eau se déborde impétueusement (b).

SUIVANT le Maire, on voit peu de pluyes sur cette Côte dans tout autre mois que ceux de Juillet, d'Août & de Septembre. Mais au Sud de la Ligne, elles commencent plûtôt; & ces trois mois sont le tems de leur abondance. Elles sont accompagnées de vents surieux, & suivies d'un si grand calme & de chaleurs si excessives, que la respiration en devient difficile. Après un intervalle de deux ou trois heures, la tempéte récommence. Elle dure pendant trois mois avec ces alternatives (c).

MOORE

occ

Moore nairement a quelquefois tempête foi fort impétude forte que aifément rei qui la font pet tritte. A capables de tre-fuivent dinuelle. Le faire tremble

PENDAN
finie, que le
quefois porte
avant qu'on i
do, qui fait
nent funeftes
gent les préce
ces révolution
de Mer; mai
qui font d'une
de Janvier, f

MOORE fa Le premier, o tin, le 16 de année; mais o de pluye. Lo trois première; va pendant for l'Auteur remai mena de fort arriva le 11 de fut le 16 Mars d'éclairs, mais te faison.

Le même A mière à Yamy Le fût demi ] du le fût fort bri le 11 de May tière (f).

<sup>(4)</sup> Jobson dans le Golden Trade, pag. (c) Le Maire, Voyage aux Isles Canaries, &c. pag. 57. (b) Ibid.

<sup>(</sup>d) Voyages d

IV. Part.

égétaux, avec les nt traités à-propos fur le cliivition de

nnée peut nieredure Juin. La nt. C'est eresse, la e-t-il quel-

r quelques l'éclairs & s eaux dedes feux si ns. C'est és de tras le milieu ente pieds eau se de-

ns tout au-Sud de la de leur aies d'un fi vient diffiecommen-

MOORE

fles Canaries

Moore observe que sur la Gambra la saison des pluyes commence ordinairement au mois de Juin & continue jusqu'à l'extrémité de Septembre, ou quelquesois jusqu'au commencement d'Octobre. La première & la dernière tempête sont généralement les plus violentes. Il s'élève d'abord un vent fort impétueux, qui dure une demi-heure ou plus avant la chûte de la pluye. de forte qu'un Vaisseau surpris par cette agitation subite, peut être fort aisement renversé. Cependant les apparences du Ciel sont des avertissemens qui la font prévoir. Il se charge quelque tems auparavant. Il devient noir & trifte. A mesure que les nuées s'avancent, il en sort des éclairs, qui sont capables de répandre l'effroi. Les éclairs font si terribles en Afrique & s'entre-suivent de si-près, que pendant la nuit même ils rendent la lumière continuelle. Le fraças du tonnerre n'est pas moins épouvantable. & va jusqu'à faire trembler la terre.

PENDANT la pluye, l'air est ordinairement frais. Mais à peine est-elle finie, que le Soleil se montre & fait sentir une extrême chaleur. On est quelquesois porté à prendre ce tems pour se déshabiller & pour dormir. Mais avant qu'on foit fortidu fommeil, il arrive fouvent un nouveau (d) Tornado, qui fait passer le froid jusques dans les os, & dont les suites deviennent funestes. C'est ordinairement le sort des Européens, lorsqu'ils négligent les précautions; car les Habitans naturels du Pays sont à l'épreuve de ces révolutions de l'air. Dans la faison des pluyes, on voit peu de vents de Mer; mais à leur place, il vient au long de la Rivière des vents d'Est, qui font d'une fraîcheur extrême depuis le mois de Novembre jusqu'au mois de Janvier, fur-tout pendant le jour.

Moore fait observer plusieurs Tornados qui le remplirent d'effroi (e). Le premier, qui n'étoit que de vents & d'éclairs, commença de grand matin, le 16 de Mars 1730. Il en essuya un autre le 19 de May de la même année; mais ce fut un mêlange affreux de vent, d'éclairs, de tonnerre & de pluye. Le 3 de Juillet 1731, ce fut le même mélange. Pendant ces trois premières tempêtes Moore étoit dans l'Isle James. La quatrième arriva pendant son séjour à Yamyamakonda. Elle fut encore plus terrible, & l'Auteur remarque qu'ayant commencé la nuit du 10. de Juin 1732, elle amena de fort groffes mouches d'une espèce extraordinaire. La cinquième arriva le 11 de Mai 1733. Moore étoit à Bruko pendant la fixième. Ce fut le 16 Mars 1733. Elle fut accompagnée non-seulement de tonne :re & d'éclairs, mais encore de pluye; ce qui étoit presque sans éxemple dans cette faifon.

Le même Auteur observa dans ce Pays, deux éclipses lunaires, la première à Yamyamakonda la nuit du 20 Novembre. Depuis huit heures 冷[& demi ] du soir jusqu'à dix, la Lune sut entièrement obscurcie, quoiqu'elle sût fort brillante après & devant l'éclipse. Il vit la seconde à Bruko, le 11 de May pendant la nuit. Elle fut encore totale & d'une heure en-

Tous les Ecrivains attribuent, [avec raison, ] aux pluyes, les débordemens

(f) Ibid. pag. 143. & 158.

III STOIRE

Danger pour les Euro. péens.

Observations de Moore.

Deux éclipfes lunaires.

IV. Part. Mm

<sup>(</sup>d) Voyages de Moore, pag. 134. (e) Ibid. pag. 36, 71, 77. 118 & 157.

HISTOIRE MATURELLE.

Explication despluyes du Pays. du Sénégal, de la Gambra, & des autres Rivières de la même Côte. Le Maire prétend que la cause même des pluyes est le retour du Soleil (g), qui, s'aprochant alors du Tropique du Cancer, fait en France le Solstice d'Été, & celui d'Hiver dans cette partie de l'Afrique. Cet astre, dit-il, attire une grande masse de vapeurs, qui retombent ensuite en grosses pluyes, causerégulière des Inondations. Le même Voyageur, attribuant le débordement du Nil à la même cause, ajoûte qu'en Ethiopie, ces pluyes commencent au mois d'Avril & continuent pendant ceux de May & de Juin; mais que vers la Côte Occidentale d'Afrique, elles commencent le 15 de Juillet, & vont en croissant pendant quarante jours, après lesquels elles décroissent dans le même espace. Il remarque encore que les chaleurs sont ici plus insupportables au mois de Janvier que dans le cours des mois de Juillet & d'Août (h); ce qu'il faut attribuer aux pluyes de ces deux mois.

CEUX qui arrivent des climats froids, doivent compter, suivant Moore, de trouver en Afrique quatre mois fort mal-sains & fort ennuyeux. Mais ils sont dédommagés de cette affreuse faison par le retour d'un Printems de huit mois, pendant lequel ils voyent continuellement les arbres couverts de fleurs & de fruits. L'air est alors d'une frascheur charmante. Cependant il conserve une qualité particulière, qui ne doit pas être fort saine pour le corps, puisqu'elle est capable de rouiller une clef dans la poche. Le tems des chaleurs excessives est ordinairement la fin de May, quinze jours ou trois

femaines avant la faison des pluyes.

Le Soleil se fait voir perpendiculairement deux sois l'année. Jamais la longueur du jour ne surpasse treize heures; mais il n'a jamais moins d'onze heures; c'est-à-dire, depuis le lever jusqu'au coucher du Soleil, car on connoît peu les crépuscules en Afrique. La lumière n'y paroît qu'avec le Soleil, & l'on se trouve dans les ténèbres aussi-tôt qu'il disparoît. Au mois de Novembre, le tems du matin & du soir est froid, quoique la chaleur soit fort grande au milieu du jour. A la fin d'Octobre, les matins & les soirs sont obscurcis par des brouillards épais, quoiqu'au commencement du meme mois, la matinée soit d'une chaleur extrême (1).

En général l'air de ces Côtes est fort mal-sain, sur-tout vers les Rivières, les terrains marécageux, & dans les Cantons couverts de bois. Sur toute la Côte, depuis le Sénégal jusqu'à la Gambra, la saison des pluyes est pernicieuse à tous les Européens; & celle des chaleurs, qui dure depuis le mois de Septembre jusqu'au mois de Juin ne leur est pas moins su-

nefte (k).

CETTE intempérie de l'air cause aux Etrangers, qui n'y sont pas accoutumés, plusieurs sortes de maladies dangereuses. Mais l'effet en est encore plus sacheux, lorsqu'ils ne mènent point une vie régulière; c'est-à-dire, lorsqu'ils mangent trop avidement les fruits du Pays, & qu'ils se livrent avec excès à l'usage du vin de Palmier & des semmes. Le Maire assure (1) que les moindres maux auxquels ils doivent s'attendre sont la sièvre, le cholera morbus, des

Observa-

tions fur les

apparences

du Solcil.

Effets du climat.

occii

ulcères aux ja la mort ou d' fiévre, qui em péramment ; & qui ont que pêche pas que Moore rappor Jun ver [blanc lentes douleur vint a s'ouvrir diminuerent. A mefure qu'i avec la préca malheureusem nion des Negr l'eau, (n) qu boiffon. La m les des Caraïb vain François

Josson no ruption de l'ai jugé qui s'étoi recherches & dans l'air de comme on n'e fléches du fuc ne infinité d'ar pens de diverfretenu dans la premières pluy valle des pluyes. Jobson cromières pluyes.

qu'elles render

s'y engendre d blable, [ ou du alors, fuivant dont il étoit in les Voyageurs pluyes; & furdre leurs repas tions qu'il attri

peau, mais ju

(m) Barbot, p (n) Moore, l'Afrique, pag. 13

(\*) Afrique Oc

<sup>(</sup>g) Le Maire, pag. 57 & 62. (b) Le Maire, pag. 62.

<sup>(</sup>i) Moore, pag. 88, 135. & 139.

<sup>(</sup>k) Barbot, pag. 37. R. d. T.
(i) Le Maire ubi jup. pag. 57. [Il en avoit of fait l'expérience.]

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XV. 275

alcères aux jambes, & de fréquentes convulsions, suivies infailliblement de la mort ou d'une paralysse. De toutes ces maladies, les plus fatales sont la fiévre, qui emporte souvent en vingt-quatre heures, l'homme du meilleur tempéramment; & les vers, que la corruption de l'air produit dans les chairs. & qui ont quelquefois cinq ou fix pieds de longueur. L'habitude du Pays n'empêche pas que les Négres (m) ne soient fort sujets à cette dernière maladie. Moore rapporte l'éxemple d'une jeune femme, qui avoit dans chaque genouil pun ver [blanc] long d'une aune. Avant que le ver parût, elle fouffrit de violentes douleurs, & ses jambes enslèrent beaucoup; mais lorsque la tumeur vint à s'ouvrir, & que le ver eut commencé à se faire voir, ses souffrances diminuèrent. Le ver fortoit chaque jour de la longueur de cinq ou fix pouces. A mesure qu'il s'étendoit, on le rouloit doucement autour d'un petit bâton. avec la précaution de le lier d'un fil, pour l'empêcher de rentrer. S'il se rompt malheureusement dans l'opération, la gangréne suit immédiatement. L'opinion des Négres sur la cause de ces vers, est qu'ils viennent de l'épaisseur de l'eau, (n) qualité que la faison des pluyes fait prendre nécessairement à leur boiffon. La même maladie est commune sur la Côte de Guinée, dans les Isles des Caraïbes, & dans plutieurs parties des Indes Orientales. Un Ecrivain François (a) l'attribue à la nature des pluyes qui corrompent tout ce qu'elles rendent humides.

losson ne négligea rien pour découvrir les véritables causes de la corruption de l'air dans le Pays de la Gambra. Il se proposoit de détruire le préjugé qui s'étoit déja répandu au défavantage du climat. Après quantité de recherches & de raisonnemens, il se persuada qu'il y a beaucoup de poison dans l'air de cette Contrée, foit celui qui s'éxhale des végétaux infectés, comme on n'en est que trop certain par l'usage général d'y empoisonner les fléches du fuc des fruits & des plantes; soit celui qui sort continuellement d'une infinité d'animaux venimeux, tels que les Crapaux, les Scorpions & les Serpens de diverses espèces. Ce poison, si l'on en croit le même Voyageur, est retenu dans la pouffière & le fable pendant la faison de la sécheresse; mais les premières pluyes le développent; & le Soleil venant à l'éxhaller dans l'intervalle des pluyes, il retombe avec elles, & donne à l'air des qualités dangereuses. Jobson croit cette remarque bien confirmée par un effet singulier des premières pluyes. Elles laissent des marques & des taches, non-seulement sur la peau, mais jusques sur les habits; & pour peu qu'on les laisse à l'humidité il s'y engendre des vers fort dégoûtans. Au contraire, il n'arrive rien de sem-Bblable, sou du moins très rarement, après les dernières pluyes; ce qui vient alors, suivant Jobson, de ce que l'air (p) est purgé des particules malignes dont il étoit infecté. Il se fonde ici sur son expérience, pour conseiller à tous les Voyageurs de ne pas s'exposer sur la Rivière dans le tems des premières pluyes; & fur-tout d'être fournis d'une bonne provision d'eau, (q) & de prendre leurs repas avant la chûte des pluyes. C'est à l'oubli de toutes ces précautions qu'il attribue la mortalité dont le Vaisseau le Saint-Jean fut affligé. L'AUTEUR

HISTOIRE NATURELLE.

Vers qui s'engen drent dans la chair.

Comment Jobson explique cette corruption de l'air.

Confeils
qu'il donne
aux Voyageurs.

(m) Barbot, pag. 32.

(0) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 215.

Mm 2

Il en avoit

e. Le

, qui,

ité, &

re une

ause ré-

nent du

cent au

ais que

llet, &

décroisfont ici

es deux

Moore,

verts de

pendant pour le

Le tems

ou trois

Jamais ns d'on-

car on

avec le

Au mois

leur foit

es foirs

u meme

s Rivie

is. Sur

s pluyes lure de-

ioins fu-

utumes,

plus fa-

orfqu'ils

es moin-

bus, des

ulcères

. Mais tems de

<sup>(</sup>n) Moore, Voyages dans l'intérieur de l'Afrique, pag. 130.

<sup>(</sup>p) Jobion, ubi fup. pag. 127.
(q) Angl. pour boire & pour cuire les alimens. R. d. E.

HISTOIRE MATURELLE.

Autre explication des pluyes.

Terroir du Pays & tems

de la culture

& des moii-

fons.

L'AUTEUR ayant encore observé que les nuées qui apportent la pluye viennent toffjours du Sud-Est, suppose qu'elles sont attirées par le Soleil jusqu'à ce qu'il touche au Tropique du Nord; qu'elles se résolvent en pluye lors qu'elles approchent trop de sa chaleur; & qu'à son retour, les rencontrant, & fon action étant beaucoup plus forte, il les rompt avec violence, les écarte, & cause ces tonnerres & ces éclairs redoutables, [qui semblent menacer, la Nature de sa ruine, ] jusqu'à ce que les nuées étant dislipées par degrés, l'air reprend fa clarté vers le tems où le Soleil atteint à l'Equinoctial, c'effà-dire à la fin de Septembre (r).

A l'égard du terroir & de la fertilité du Pays, Le Maire, observe qu'au long des Côtes, entre le Sénégal & la Gambra, les terres sont sabloneuses & stériles (s), parce que la chaleur y est fort ardente. Jobson parlant des terres qui bordent la Gambra, dit que ne recevant jamais de pluye pendant l'espace d'environ neuf mois, elles deviennent si dures & si enstamées qu'il el impossible de les cultiver. On est obligé d'attendre que la faison des pluyes vienne y répandre de l'humidité & les rendre propres au labourage (t).

L. B. Maire remarque que l'Inondation dont la terre s'enrichit, n'étant pu générale & se bornant aux Cantons qui bordent les Rivières, la fertilité ne se (v) communique pas beaucoup plus loin. Il ajoûte que le Pays est peuplé & couvert de bois. [ Suivant Barbot,] les Habitans ne plantent & ne sement qu'à la fin de Juin, peu de tems après la (x) diminution des pluyes. La mois fon se recueille [au milieu] de Septembre ; de sorte que dans l'espace deft trois mois, les terres font labourées, femées & moissonnées; ce qui prouve assez la fertilité du terroir ( y ).

Grande variété des Arbres.

LA variété des Arbres est extrême dans cette partie de l'Afrique. Barbotdit que les forêts sont différentes de celles de l'Europe; que le (z) bois en el doux, spongieux, & qu'il n'est guères propre qu'à brûler. Labat affure au contraire que sur les bords de Rio-Grande & de plusieurs autres Rivières, on trouve d'excellent bois de construction pour les Vaisseaux & pour d'autres usages. On a vû, près du Sénégal, des arbres d'une grosseur si extraordinaire, que vingt hommes ensemble n'en pouvoient (a) embrasser le tronc. Barbot en mesura un, près de Gorée, dont la circonférence étoit de soixante pieds. Il étoit à terre, abbatu par le nombre des années, & le tronc en étoit creux. Vingt hommes y auroient pû tenir debout. L'Auteur ne donne pas le nom de cet arbre, mais il le représente semblable au Noyer. Les seuilles du moins croissent en pelotons, & l'écorce est douce & tendre (b).

Leur groffeur.

Palmier. Ses espèces diffé-

rentes.

Le plus utile & le plus commun de tous les arbres du Pays, comme de tout le reste de l'Afrique, est le Palmier. Les Afriquains en distinguent huit espèces; mais les Européens n'en comptent que quatre ou cinq & les distinguent toûjours (c). Les principaux font le Dattier, & le Cocotier, l'Areka, le Cyprès, (d) & celui qui porte du vin. Dans plusieurs Cantons c'est la cinquième

(r) Jobson, ibid. pag. 128.

(s) Le Maire, pag. 62.

(t) Jobson, ubi sup. pag. 125. & suiv. (v) Le Maire, ubi sup. pag. 57.

Jobson dit pendant les pluyes.

Le Maire, pag. 62. (3). Barbot, pag. 31.

(a) Labat, Vol. V. pag. 357.

(b) Barbot, ubi fup. pag. 31. (c) Angl. Cinq, qu'ils ne distinguent pas conjours fort bien. R. d. E.

(d) Angl. ou le Palmier qui porte du vis:

R. d. E.

OCCI

( ) forte qui tres (f); & 1 du Sénégal, o Le Maire dit que l'arbre le mier qui prod tion de cet ar

On peut ti telles que le les ménage p de ceux dont Dattiers. La p vrai Dattier. font rouges ,. c tre elles ont un petit œuf , & c blanche, mais est celle de la v grapes ou les noix dont le ne pestmûr, sa cou recolte & on rempli d'eau. A plat ou une spat tombent au fone refroidir, il fori ble odeur de (1) d'aussi bonne sav frais. Les Négre lui convient bear & les Négres le le lard. Ils en uf membres fouples fauces, le trouve est fait nouvellen forte. En Europe

(e) Angl. la prem f) Angl. une des (g) Les Palmiers les Côtes voisines du des Villages en tirer diffingue trois fortes Dattier, l'autre sembl le troisième, qui est u mais on n'y trouve pas

(b) Angl. Piftil, co constamment servi du exprimer ce que les B

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XV. 277

(e) forte qui est la plus abondante. Dans d'autres lieux, c'est une des quatre autres (f); & l'espèce qui domine dans un Pays, y passe pour la principale. Au Sud du Senegal, on ne trouve pas de Dattiers, & les Cocotiers sont en petit nombre. Le Maire dit (g) qu'on ne trouve pas un seul Cocotier sur toute la Côte, & que l'arbre le plus commun dans toute cette Région de l'Afrique, est le Palmier qui produit du vin. On doit par conféquent se borner ici à la description de cet arbre, & remettre celle des autres aux Livres suivans.

On peut tirer du vin de toutes fortes de Palmiers; mais quelques espèces. telles que le Dattier & le Cocotier, étant plus utiles à d'autres usages, on les ménage pour l'utilité qui leur est propre, & l'on ne tire la liqueur que de ceux dont les fruits sont moins estimés. Il y a deux ou trois espèces de Dattiers. La première a les feuilles piquantes & plus petites que celles du vrai Dattier. C'est en quoi consiste uniquement leur différence. Ses fleurs font rouges, composées de cinq seuilles dans la forme d'une étoile. Au centreelles ont un piston (b), qui se change en un fruit rond de la grosseur d'un petit auf, & dont la couleur est un rouge leger ou orangé. La chair en est blanche, mais tirant fur le rouge. Elle est de bonne consistence. Son odeur est celle de la violette, & son goût un peu amer, comme celui de l'olive. Les grapes ou les bouquets contiennent depuis quatre-vingt jusqu'à (i) cent noix dont le noyau est de la grosseur de celui des pêches. Lorsque le fruit peltmûr, fa couleur d'orange se change en un jaune pale. [ Alors on en fait la récolte & ] on le broye doucement, pour le mettre sur le feu dans un pot rempli d'eau. Aufli-tôt qu'il commence à bouillir, on le remue avec un bâton plat ou une spatule, & ce mouvement sert à séparer la chair des noyaux, qui tombent au fond du pot. On passe alors le fruit; & lorsqu'il commence à se réfroidir, il forme une fubstance couleur (k) de chair pale, & d'une véritable odeur de (1) violette. C'est une espèce de beurre, qui est aussi doux & d'aussi bonne saveur que notre meilleur beurre d'Europe, sur-tout lorsqu'il est frais. Les Négres l'appellent huile de Palmier. Cependant le nom de beurre lui convient beaucoup mieux; car il a le même goût, la même confiftence. & les Négres le font fervir à tous les usages où nous employons le beurre & le lard. Ils en usent aussi pour s'oindre le corps, & cette onction leur rend les membres fouples & la peau douce. Les Européens, qui s'en servent dans leurs

fauces, le trouvent auffi bon que le beurre frais & le lard, du moins quand il

est fait nouvellement; car en vieillissant il perd son goût & prend une odeur

forte. En Europe, les Médecins l'employent, [par voye de fomentation, ] pour

ILISTOIRE NATURBLLE.

De quels Palmiers ou tire du vin.

Description de ces arbres. & leurs fruits.

e) Angl. la première sorte. R. d. E.

Angl. une des trois autres. R. d. E. (g) Les Palmiers sont en abondance sur les Côtes voisines du Cap-Verd. Les Seigneurs des Villages en tirent un Droit. On y en diffingue trois fortes: l'un qui ressemble au Dattier, l'autre semblable à ceux de France; le trossième, qui est une espèce de Latanier; mais on n'y trouve pas de Cocotiers. Le Mai-

(b) Angi. Pistil, comme le Traducteur s'est tonftamment servi du terme de Piston, pour exprimer ce que les Botanistes nomment Pis-

til; & que ce mot a une toute autre fignification en François; nous prendrons la liberté de corriger à l'avenir cette expression dans le texte, sans prendre la précaution d'en avertir le Lecteur. R. d. E.

(i) Barbot, pag. 112.
(k) Le Maire dit que cet arbre produit une sorte de petit cocos, d'où l'on tire l'huile punique, qui sent la violette, qui a la couleur du fafran & le goût de l'olive, pag. 65.

(1) Barbot dit que l'huile est couleur de fafran, & qu'elle a le goût de l'olive.

a pluye leil jusye lorf. ntrant, es écarnenacer#

degrés,

, c'este qu'au eufes & des terlant l'esqu'il et yes vien-

tant pu tilité ne t peuplé e fement La moifspace den prouve

Barbotdit is en elt affüre au livières, d'autres aordinatnc. Barite pieds. it creux. le nom du moins

e de tout uit espètinguent le Cynquième forte

guent pas re du visi HISTOIRE NATURALLE. foulager les douleurs de la goutte. On le regarde comme un spécifique contre le rhumatisme & les humeurs froides, en l'appliquant extérieurement avec un mélange d'esprit de vin. Le noyau du fruit, que les Négres nomment Kistors, est fort dur, & contient une amande de fort bon goût, que ces Peuples

aiment avec passion (m).

Un autre arbre, dont les Négres tirent du vin, est la troisième espèce de Palmier. On le nomme Hondier. Ce Palmier est haut, & son trone, comme ses seuilles, est couvert de petites pointes. Celles du trone [sont fortes & sont ordinairement deux pouces de longueur. La nature les a disposées avec beaucoup de régularité & de symétrie, comme pour servir de désense à l'artre contre l'attaque des animaux. Ses seuilles sont grandes & dentelées comme celles de l'artichau; elles composent une grosse touse, qui couronne agréablement le sommet du trone. Au mois de Juillet, vers le commencement de la faison des pluyes, il sort trois branches, longues d'environ quatre pieds, & chargées de petites branches dont les pistils se changent en un fruit rond, de la forme & de la grosseur de la noix [avec le brou & encore verte]. Su preprière envelope est une peau verte, de l'épaisseur d'un écu, douce, mais coriasse. Elle couvre une autre peau fort mince, qui est remplie d'une substance blanche & huileuse, de la consistence du maron. Les ensans cassent ces noix avec une pierre & les mangent fort avidement.

Dans les Isles de l'Amérique, on appelle cet arbre, Palmier à pointes à fruit, pour le distinguer d'un autre arbre du même nom qui est stérile, mais dont le bois sert à la menuiserie. Les Habitans en tirent aussi une huile qui est fort agréable à manger dans sa fraîcheur, mais qui devient bienstot fort puante, jusqu'à ne pouvoir plus servir que pour les lampes. Labat et persuadé que si cette huile étoit tirée à froid, elle se conserveroit plus long-

tems. Il donne une méthode pour cette opération.

Description du Palmetto par Finch.

Palmiers de

l'Amérique.

Au reste il semble que le Hondier soit le même arbre que le Palmette, décrit par Finch, dont les Habitans de Sierra-Léona tirent leur vin. Cet arbre, dit Finch, est droit & haut. L'écorce en est noueuse; & le bois, d'une substance fort douce. Il n'a des branches qu'au sommet. On les prendroit moins pour des branches que pour des roseaux. Le dedans en est moëlleux & la peau sort dure. Les seuilles sont longues & minces. Chaque branche est longue d'une aune armée, des deux côtés, de pointes sortes & piquantes, semblables aux dents d'une scie, mais plus longues. Elles portent un petit fruit qui ressemble à la noix d'Inde, & de la grosseur (n) d'une châtaigne, rensermé dans une coque sort dure, rayé au-dehors par de petits sils, & qui contient une amande d'une substance dure & racornie, sans aucus goût. Les Habitans la mangent rôtie & la nomment Bel. Ils donnent à l'Arbre le nom de Tobel (o).

La troissème espèce de Palmier qui produit du vin, est le Cyprier. Il a le tronc & les feuilles (p) beaucoup plus grosses que le Dattier; mais

(m) Afrique Occidentale, Vol. III. pag.

(0) Finch, dans le Recueil de Purchais,

fon fruit ne per beaucoup à ce fruit oblong, dont l'amande e femit d'aucun vin aux Habitan produiroient aut per, dans la cr. Celui du fecon.ilun & l'autre,

LE vin de Pa goon fait au fon pigne. Il pétille e gar le rend fore a qui en boivent ti tent de facheux quoique ce foit a d'un jour ou deux du Rhin. Les H frouvent pas qu'il dant trente-fix h changer en vinaig mente deux ou tre plus capable de co tique, & cette qu fujets à la gravelle on ne fait beauc & les brite. Le vi qu'il fort du rone affirent que si l'on fait enster le mem! des tumeurs confid Josson preten les Négres, qu'il r

téservent pour leur du vin blanc nouve plus d'un jour, il s reconnoissent à la blancs. Ils ont le Se arbres. Leur métho de quelques doigts

<sup>(</sup>n) Jobson dit qu'il se trouve des Palmettos qui portent quantité de fruits, dont les Habitans se nourrissent, sur-tout lorsque l'arbre est jeune, pag. 131.

Vol. Î. p. 406.

(p) il croît de la hauteur de 60, 80, 8

100 pleds, avec une écorce fort unic. Moore,
pag. 36.

<sup>(1)</sup> Afrique Occiden
Angl. près du fo
Angl. du petit la
(1) Moore dit la mè
aisBarbot affare ( pag.

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XV. 270

fin fruit ne peut être mangé. Cependant il porte des fleurs qui ressemblent beaucoup à celles du Palmier à pointes; & ces fleurs produifent un petit fruit oblong, revêtu d'une peau rouge, qui contient un noyau fort dur, dont l'amande est fort amère. Cette noix ne se mange point, & l'arbre ne feroit d'aucun usage, si l'on n'en tiroit cette liqueur célebre qui tient lieu de vin aux Habitans & qui en porte le noin. Les deux Palmiers précédens en projuiroient auffi, fi les Habitans ne se faisoient une loi de ne les pas couper, dans la crainte de nuire à leur fruit. Le vin du premier est fort bon. Celui du fecond le surpasse beaucoup. Mais celui du Cyprier l'emporte sur

un & l'autre, & passe pour la Malvoisie d'Afrique (q).

Le vin de Palmier est une liqueur qui distile de l'arbre par une incisson evon fait au fommet (r). Il a la couleur & la confistence (s) du vin d'Espune. Il pétille comme le Champagne. Il joint à la douceur une forte d'acidité, on le rend fort agréable. Il envoye des vapeurs à la tête, & les Etrangers, qui en boivent trop librement, fans en avoir formé l'habitude, (t) en ressentent de fâcheux effets. Il est trop purgatif, lorsqu'il est fait nouvellement, quoique ce foit alors qu'il a plus de douceur & d'agrément; car dans l'espace dun jour ou deux, il fermente & devient aussi dur & aussi fort que le vin du Rhin. Les Habitans ne se l'épargnent pas dans cette nouveauté, & ne mouvent pas qu'il leur foit fort nuifible. Il n'est véritablement bon que pendant trente-fix heures. Enfuite il s'aigrit & s'altère par degrés, jusqu'à se changer en vinaigre. Un autre Voyageur ne le croit bon qu'après avoir fermente deux ou trois heures dans le vafe. A mesure qu'il vieissit, il devient plus capable de communiquer des vapeurs à la tête. C'est un puissant diurétique, & cette qualité explique fort bien pourquoi les Négres ne font pas hijets à la gravelle ni à la pierre. Il fermente avec tant de violence, que si on ne fait beaucoup d'attention aux vafes qui le contiennent, il les agite Les brile. Le vin de l'almier paroît délicieux à quantité d'Européens, lorswil fort du rrone de l'arbre. Les Négres y mêlent quelquefois de l'eau. Ils afferent que si l'on en prend à l'excès, il enslamme les parties naturelles, [ & fat ensler le membre viril. ] En esfet, on observe que les Négres ont souvent des tumeurs confidérables près du fero; am (v).

Josson pretend que le vin de Palmier est dans une si haute estime parmi les Négres, qu'il n'est pas libre au Peuple d'en boire, & que les Princes le telervent pour leur usage. Il ressemble, dit-il, pour la couleur & le goût, u vin blanc nouveau [duquel on ne iauroit le diftinguer;] mais s'il est gardé plus d'un jour, il s'aigrit. Les Negres en distinguent différentes sortes, qu'ils reconnoissent à la différence de l'odeur, comme nous distinguons nos vins blancs. Ils ont le Sabbegi, le Bangi, &c. furvant les diverses (x) qualités des ables. Leur méthode, pour le recevoir du trone, est de suspen tre leur gourde quelques doigts au-dessous de l'incisson, pour y faire couler la seve.

Plusieurs for-

tes de vins de Palmier.

Iliarotas.

NATURELLE.

Ce que c'est que le vin de Palmier. Ses

Méthodes de l'Arbre.

(1) Afrique Occidentale. Vol. III. pag. 28. Angl. près du fommet. R. d. E.

Angl. du petit lait. R. d. E.

Moore dit la même chofe (pag. 38.) als Barbot affire (pag. 204.) que ces vapeurs-

se diffipent bien tôt, & ne laissent aucun mal

(v) Afrique Occidentale, Vol. III. pag. 32. & Voyages de Moore, pag. 38. (x) Jobson, ubi fup. pag. 131.

ontre avec . at Kiseuples

èce de omme ces de la es avec l'arbre comme agresment de icds, & ond, de

ubstance CCS DOLL intes & i t Rerile, une hule bien-tot

Labat elt

Sa pre

mais co-

plus long-Palmetto, vin. Cet ois, d'une prendroit moëlleux e branche piquantes, nt un petit châtaigne, ts fils, & ans aucun

> Cyprier. tier; mais

donnent a

le Purchais, : 60, 80, 4

PRES

apparte d'une hauteur

nombre. Ses Htirent | du tre

Palmier, quo

plein de féve

& coriace (b)

en abondance

le nom qu'il p

d'une groffeur

pieds. Sa têt

trente, quarar

vertes, unies,

entre le roseau

font longues de

comme l'ozier,

férentes fortes

pied de long,

deux pieds de la

en font des cr

des paniers &

Caraïbes, parce

vention. Les

d'une grande ut

molles & pliable

l'endroit même

On peut co

HISTOIRE NATURELLE.

coupent une branche, & laissent la gourde attachée au chicot (y). Mais il ne leur arrive guères d'en couper plus de deux, dans la crainte d'affoiblir l'Arbre, Lorsque la séve a coulé trente ou quarante jours, par différentes incissons. ils couvrent de terre grasse les ouvertures du tronc & (z) la place des branches coupées, pour donner à l'Arbre le tems de se rétablir. Une autre métho. de est de faire l'incisson un peu au-dessous de la touse de branches qui est au fommet de l'arbre, & d'y appliquer le bout d'un tuyau qui conduit la liqueur dans la calebasse, ou dans un pot de terre (a). Il est fort étrange que la seve du Palmier soit si douce & si agréable, tandis que le fruit a des qualités si différentes (b).

Jobson, après avoir rapporté que de son tems, on voyoit au long de la Gambra des bois entiers de Palmiers, dit que la manière d'en tirer du vin ést de faire au tronc une ou plusieurs ouvertures, où l'on applique une canne creuse, coupée de biais, afin qu'elle joigne l'arbre de plus près. Le justice coule par ce canal dans des gourdes qui (c) font placées à terre pour le recevoir, & qu'on retire au bout de vingt-quatre heures. C'est-à-dire, qui ne faut pas moins de tems pour les remplir. Labat assure que si l'arbre estient ne, vingt-quatre heures suffisent pour remplir deux pintes. Le Maire dit trois

Manière dont les Négres grimpent au fommet des Arbres.

Les Négres n'employent pas d'échelles pour grimper sur les Palmiers, for qu'ils en veuillent cueillir le fruit ou tirer du vin. Ils se servent d'une sorte (d' de sangle [d'ozier, ou] de gros fil de coton, ou de [cordes faites de] seulles féches de Palmier, qui est assez grande [dans sa rondeur] pour ensemment l'Arbre & le Négre qui veut y monter, en laissant entre l'homme & l'arbre l'espace d'un pied & demi. [ Il y a, à un des bouts de cette sangle, une espèce de boutonnière; & à l'autre, un morceau de bois qui s'y enchasse en guile de bouton.] A l'aide de cette ceinture, contre laquelle un Négre s'appule le derrière en pressant l'arbre des pieds & des genoux, il grimpe au sommet avec (e) une agilité surprenante. [Cela est d'autant plus frappant que cer arbres sont fort hauts, sans branches & que l'incisson doit être faite en deux ou trois endroits un peu au-dessous de la toufe de branches qui est au sommet. Il choisit l'endroit auquel il veut attacher sa gourde. Il s'y arrête aussi tranquilement que s'il étoit assis, car cette machine ne les tient pas moins fermes que s'ils étoient à terre. On est effrayé de les voir suspendus si haut avec un se cours si foible (f). Moore dit qu'ils montent à la vérité avec beaucoup de vîtesse, mais que lachant quelquesois prise, ils tombent du haut de l'arbre à se tuent misérablement (g).

(y) Angl. Leur méthode ordinaire, pour tirer le vin de Palmier, est de couper une branche à quelques pouces de l'endroit où elle est jointe au tronc; & d'attacher au chicot qui reste une gourde ou un pot de terre, dans lequel distille la liqueur qui en sort. Mais R. d. E.

(2) Vers le Sud, après avoir avallé le produit d'un Palmier, ils coupent ou brûlent l'Ar-

bre. Voyez Barbot, pag. 203.
(a) Moore dit que le tuyau est composé de feuilles du même arbre, [& il l'appelle unH

vafe.] (b) Afrique Occidentale, Vol. III. pag. 1 (c) Voyages de Jobson, pag. 131. il parol par cette relation qu'on fait les incisions

pied de l'arbre. (d) Le Maire (pag. 65.) & Moore (pag. 38.) disent que [cette fangle est comme cerceau.

(e) Labat. ubi fup. pag. 36. (f) Le Maire, pag. 66.

(g) Moore, ubi sup.

rond, de fix ou forte & aussi ép dont l'amande e est spongieuse, lorsqu'on la mai coin lorsqu'elle me de relâcher Négres des envi froide, aufficlai

(a) Moore écrit (b) Moore, ubi IV. Part.

le Palmier (d).

Gfort communéme

L'ARBRE que

### 6. II.

NATURELLE.

#### Arbres & Fruits.

PRES le Palmier, c'est au Siboa (a) que le premier rang semble A appartenir, parce qu'il a quelque reliemblance avec lui, & qu'il est d'une hauteur extraordinaire. Les Pays de la Gambra en produisent un grand nombre. Ses feuilles servent aux Habitans pour couvrir leurs maisons. Ils stirent [du tronc] une sorte de vin, qui a beaucoup de rapport avec le vin de Palmier, quoiqu'il ne foit pas si doux. Dans sa jeunesse, le tronc est aussi plein de féve que celui du Palmier; mais le nombre des années le rend dur

8 fais il ne

l'Arbre.

ncifions, des bran-

e métho-

ui est au

a liqueur ie la féve

tés fi dif-

ng de la er du via ine canno

Le jus de

e pour le dire, qu'il

re est jene dit trois.

niers, for

forte (d)

de feuilr entermer

& l'arbre une espèce;

e en guite

s'appuie le au fommet.

ant que cer

te en deux

u sommet.

Mi tranqui-

fermes que avec un le

eaucoup de

de l'arbre &

ol. III. pag. 33-g. 131. il parol es incisions a

Moore (page

eft comme :

On peut compter entre les Palmiers, un Arbre de la même espèce, qui croît en abondance sur le Sénégal, & que les François ont nommé Latanier. C'est le nom qu'il porte aussi dans les Isles de l'Amérique. Il est droit, haut, & d'une grosseur égale jusqu'au sommet. On en a vû de la hauteur de cent pieds. Sa tête est environnée d'une écorce rude & inégale, d'où il fort trente, quarante & jusqu'a soixante branches. Elles sont toutes fort droites, vertes, unies, sans nœuds & flexibles; d'une substance qui tient le milieu entre le roseau dans sa parfaite maturité & le roseau verd. Ces branches sont longues de trois ou quatre pieds, & creuses au centre. Elles se fendent comme l'ozier, en fils de toutes fortes de grosseur, qui peuvent recevoir différentes fortes de teinture. A leur extrémité elles produisent une feuille d'un pied de long, qui venant à s'ouvrir, forme un éventail naturel d'environ deux pieds de largeur. On employe ces branches à divers usages. Les Négres en font des cribles [de différente finesse] pour leurs grains, mais sur-tout des paniers & des corbeilles, qui portent en Amérique le nom de Paniers Caraïbes, parce que c'est de ces Sauvages, que les François en ont tiré l'invention. Les feuilles du Latanier sont fort commodes, & pourroient être d'une grande utilité, si les Négres avoient assez d'industrie pour les rendre molles & pliables. Immédiatement au-dessous de la feuille, c'est-à-dire, dans l'endroit même où elle fort de la branche, il croît chaque année un fruit rond, de six ou sept pouces de circonférence, couvert d'une peau rouge, aussi forte & aussi épaisse que le cuir. Il contient un gros noyau rude & inégal. dont l'amande est fort amère, & n'a pas d'utilité connue. La chair du fruit est spongieuse, pleine de filets ou de fibres jaunes, d'une savour astringente lorsqu'on la mange crue, mais plus agréable, & même assez semblable au

le Palmier (d). L'ARBRE que son utilité doit faire placer après les précédens, & qui croît Fort communément [en Afrique & sur-tout] près du Sénégal, est le Coto-

coin lorsqu'elle est cuite sous la cendre. Elle est purgative, & capable mê-

me de relâcher excessivement ceux qui (c) n'y sont pas accoutumés. Les Négres des environs du Cap-Verd tirent de cet arbre une forte de liqueur froide, aussi claire que de l'eau, & par la même méthode qu'ils employent pour

Le Siboa

Le Latanier.

Le Cotonies

IV. Part.

Nn

<sup>(</sup>a) Moore écrit Cibea. (b) Moore, ubi sup. ibid.

<sup>(</sup>c) Afrique Occidentale, Vol. III. pag. 48-(d) Ibid. Vol. IV. pag. 159.

HISTOIRE NATURELLE.

L'Indigo.

nier. Il aime les Cantons élevés; ce qui le met à couvert des Inondations. Peut. être ne devroit-il être compté qu'au rang des Arbriffeaux. Quoiqu'il foit plus haut dans ce Pays qu'en (e) Amérique, les plus grands ne surpassent pas la hauteur ordinaire d'un Abricotier. Le coton n'en est pas excellent, parce que les

Négres en négligent la culture (f).

L'ÉCORCE du Cotonier est unie, du moins dans la jeunesse de l'Arbre. Elle est mince, serrée, & d'une couleur grisatre. Le bois est blanc, doux, & poreux quand il est jeune. Mais en vieillissant, il devient dur, cassant, & fe creuse au centre. Ses branches sont droites, & couvertes de seuilles, qui font douces, laineuses, & divisées en cinq parties comme celles de la vigne, quoique plus petites. La tige des feuilles est velue [ & assez longue ]. Legy fleurs fortent & fleurissent à la naissance de la tige, ou du moins rarement fur les branches. Elles sont composées de cinq feuilles, assez semblables à celles de la tulipe, & leur calice est soûtenu par cinq autres petites seuilles vertes, dures & pointues. Ces sleurs sont d'un jaune pale, bordées d'une rave rouge, & marquetées au dedans de quelques taches pourpres. Elles contiennent quelques filets rouges, autour d'un piltil verd, terminé en tête de clou. qui se change en [un bouton] ovale un peu pointu, verd d'abord, mais d'uns brun foncé & même noir dans sa maturité. Il devient alors de la grosseur d'un petit œuf de Poule. Ce bouton, suivant la qualité du terroir & la bonté de l'Arbre, meurit dans l'espace de quatre ou cinq mois. Alors, il s'enfle da vantage, & créve avec un petit bruit. Tout ce qu'il contient seroit perdu, si l'expérience n'avoit appris aux Négres à veiller foigneusement dans ces occafions. La maturité du fruit se fait connoître à la noirceur qui paroît vers l'extrémité. Chaque bouton renferme six ou sept grains de la grosseur d'un pois commun, mais (g) d'une surface inégale & même cornue. Ce qui fait que le Coton y demeure plus ou moins attaché à proportion de l'inégalité de leur furface. ] Cette semence étant remise en terre produit de nouveaux arbres, qui font capables de porter leur fruit dans l'espace d'un an ou de quinze mois.

En Amérique on a des machines, qui portent le nom de Moulin à coton, pour féparer le coton de fa graine ou de fa femence. Mais les Négres d'Afrique se servent de leurs mains. C'est l'ouvrage de leurs femmes, qui le

filent ensuite avec un simple suseau sans rouet (h)

L'Indigo croît naturellement dans plusieurs Cantons du Pays, & les Négres en font usage pour teindre leurs pagnes ou leurs étoses de coton. Ils leur donnent une couleur fort vive; mais l'art de teindre (i) n'est pas aussi cultivé parmi eux qu'en Amérique. Barbot dit que l'Indigo croît en Afrique fur un Arbuste, que les Portugais ont nommé Finto, dont la hauteur est d'environ trois pieds (k).

Négres défrichent les environs de leurs Villes

pour planter du coton, pag. 76. (f) Le même Auteur remarque qu'il y en a de fort grands sur la Gambra. Il en vit un près de Séaka, auquel il donne trente aunes de circonférence, c'est-à-dire, apparemment, à la masse des branches, pag. 55. Voyez aussi.

(e) Moore observe que sur la Gambra les Labat, ubi sup. Vol. II. pag. 188. & Vol. III. pag. 262. & 264.

(g) Labat, Vol. III. pag. 264. & fuiv. (h) Ibid. pag. 267.

(i) Ibid. Vol. II. pag. 75. [au reste c'est? l'Indigo & non l'art de teindre qui n'est pas cultivé. ] R. d. E.

(k) Barbot, pag. 32.

Peut.

t plus
a hauue les

ix, & fe
s, qui
vigne,
Lest
rement
tb! 2s à
feuilles
te raye
ontien

clou, is d'undeur d'un bonté ifle dardu, si s occa-

rs l'exun pois ait que po de leur es, qui is.

coton, es d'Aqui le

es Nén. Ils as ausli Afrique eur est

LES

Vol. III. fuiv.

este c'estif

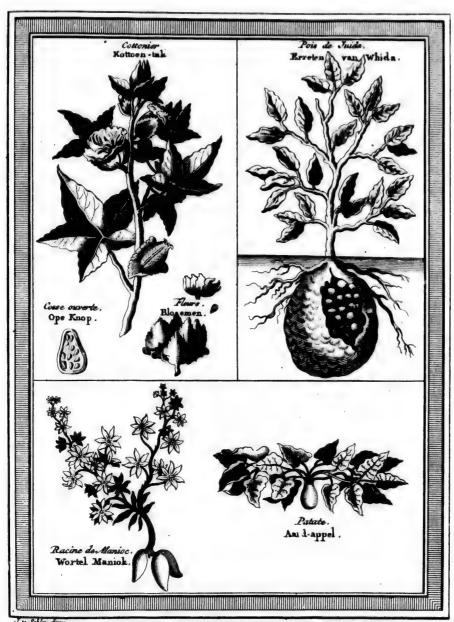

COTTONIER et PLANTES de GUINÉE. KOTTOEN-TAK en PLANTEN van GUINÉE.

# OCCID

Les Isles cellent Tabac
pnée, si les N
ver, & pour
que sur la Gau
le sèment ausi
des Rivières e
coup plus foib
Dans les
humides sont
pde la grosseur [
Rose. Il porte

un calice dont
autour d'un pit
en une petite
fante. L'odeun
fêche & molle
propre à la co
nouvei à duret
abatte ces Ar
tirent beaucou

tirent beaucou
Jobson ob
Sauterelle), q
tarité est le co
fur-tout les jet
& d'une bonne
teur observe q
terelles (o).

On trouve of les Négres esti Arbre a communiquis, & fort use Le bois en estimated points and pot gissant par degranté. Elles son des branches, tre, tirant sur les sortent du cla nature, car luy a des C.

(n) Moore, pa

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XV. 283

LES Isles du Sénégal, & les Cantons voisins, produisent quantité d'ex- Histoire cellent Tabac. Cette plante pourroit être fort avantageusement perfectionnée, si les Négres avoient assez d'industrie [& moins de paresse] pour la cultiver, & pour la travailler un peu après l'avoir recueillie (1). Moore observe que sur la Gambra les Négres plantent le Tabac près de leurs maisons; qu'ils le fément aussi-tôt qu'ils ont fait la moisson du grain; que celui qui croît près des Rivières est très-fort, & qu'à peu de distance des mêmes lieux, il est beaucoup plus foible (m).

DANS les Pays du Sénegal, il croît un arbre nommé le Sanara. Les terres humides sont celles qui lui conviennent. Il est généralement de la hauteur & g-de la grosseur [d'un grand] Poirier. Ses seuilles ressemblent à celles du Laurier-Rose. Il porte de petites fleurs blanches, composées de cinq seuilles, qui forment un calice dont le fond est couleur de chair, & contient quantité de petits filets autour d'un pistil qui a la tête ronde & la couleur de chair. Ce pistil se change en une petite cosse, qui est remplie d'une graine dure, ronde, noire & luifante. L'odeur de la fleur est agréable. L'écorce de l'Arbre est grise, mince, séche & molle; le tronc, brun dans l'intérieur; le bois dur, & d'autant plus propre à la construction des Vaisseaux & des Barques, qu'il acquiert une nouvei e dureté dans l'eau. Mais les Négres ne souffrent pas volontiers qu'on abatte ces Arbres, parce que les Abeilles aiment à s'y réfugier, & qu'ils en tirent beaucoup de miel & de cire (n).

Jobson observa sur les bords de la Gambra l'Arbre nommé Locuste (ou Sauterelle), qui porte des pelotons de longues cosses. Le tems de leur marurité est le commencement du mois de May. Les Habitans s'en nourrissent Hur-tout les jeunes-gens, [ qui font patlionnés pour ce fruit.] L'Arbre est gros & d'une bonne hauteur. Comme les Abeilles y font fouvent leur miel, l'Auteur observe qu'un autre Jean-Baptiste pourroit s'y rassasser de miel & de Sau-

On trouve fur toutes les Côtes Occidentales de l'Afrique le Calebaffier que les Négres estiment avec raison, parce qu'il leur fournit tous leurs vases. Cet Arbre a communément trois ou quatre pieds de circonférence. L'écorce en est grise, & fort unie dans sa jeunesse, mais ridée lorsqu'il commence à vieillir. 🗗 Le bois en est plûtôt coriace que dur. 7 Il se perpétue plus aisément par ses rejettons que par sa graine; mais il est facile à transplanter. Ses branches sont longues, épaisses & fort unies. Il porte beaucoup de feuilles. Elles ont quatre ou cinq pouces de longueur. Elles font étroites vers la tige, mais s'élargissant par degrés, elles s'arrondissent comme une spatule (p) à l'autre extrémité. Elles font épaisses & d'un brun foncé. La nature les a placées au long des branches, à des distances presqu'égales. La couleur des fleurs est bleuâtre, tirant sur celle de la rose sauvage lorsqu'elle commence à s'épanouir. Elles sortent du corps de l'Arbre, à l'insertion des branches; sage disposition de la nature, car le fruit est si gros que les branches auroient peine à le soutenir. IL y a des Calebasses de différentes formes & de diverses grandeurs. L'é-

NATURELLE.

Le Tabac.

Le Sanara.

L'arbre nommé Locuste ou Sauterelle.

Le Calebaf-

G(1) Labat, ubi sup. 315. (0) Jobson, pag. 132. (m) Moore, pag. 31. & 76.
(n) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. (p) Ou plutôt comme une raquette.

HISTOIRE NATURELLE.

Ufage des calebaffes. corce en est mince, & ne surpasse pas l'épaisseur d'un écu, mais elle est dure & coriace. Le bois est doux & se posit facilement. Cet arbre porte des sleurs & des fruits deux fois l'année, ou platôt il est constamment couvert de fruits & de fleurs. Lorsque la Calebasse est mûre, on le reconnoît à sa tige, qui se flétrit & devient noire. Alors on se hâte de la cu illir, pour prévenir sa chu. te, qui ne manqueroit pas de la brifer. Les Négres en font diverses sortes d'ustenciles. Il se trouve des Calebasses assez grandes pour contenir trois gal. lons (q) de liqueur. Leur manière de les préparer est de les percer à l'ex. trémité, pour y faire entrer de l'eau chaude, qui amollit & dissout la chair intérieure. Ils la tirent enfuite avec un petit bâton; & mélant du fable avec leur eau, ils continuent de rinser & de nettoyer le dedans jusqu'à ce que les moindres sibres en soient sorties. Après cette opération, ils laissent sécher la Calebasse, qui devient propre alors à contenir du vin & d'autres sortes de liqueurs, fans leur communiquer aucun mauvais goût. Pour couper une Cale. basse en deux, & s'en faire des bassins ou des plats, ils la serrent par le milieu avec une corde, immédiatement après l'avoir cueillie. La coque est alors si molle, qu'elle se divise aisément. [Ils les nettoyent ensuite, les polissent &p les font sécher soigneusement pour s'en servir dans le besoin.

Ils broyent les feuilles du Calebassier, & les mélent dans leur kuskus pour en rendre le goût plus agréable. Ils donnent à ce mélange le nom de Lala, La graine même ne leur est pas inutile. Ils la mangent grillée. Ils la mettent aussi dans l'eau qui leur sert de boisson, pour la tenir plus fraîche. La chair des Calebasses [fraîches] est un reméde excellent pour toutes sortes de brûlut res, en l'appliquant en sorme de cataplasme [qu'on change de six en six heuters]. On s'en sert avec le même succès pour les maux de tête, la colique & les meurtrissures; mais dans ce dernier cas, c'est le jus qu'on avalle (r).

Le Tamarin.

L'Arbre qui se nomme Tamarin croît dans toutes les parties Occidentales de l'Afrique. Ceux qui se trouvent au Sud du Sénégal sont d'une hauteur extraordinaire; mais communément le Tamarin n'est pas plus haut que le Noyer, quoiqu'il soit beaucoup plus tousu. La racine en est forte, & se divisée en quantité de branches très-sibreuses. Le tronc est tossjours droit, & n'a pas moins (s) de trois pieds de diamétre. L'écorce est épaisse, brune, & pleine de petites fentes; le bois [d'un brun obscur] dur & d'un grain sorts gros. Les branches sont grosses, s'étendent régulièrement de tous les côtés, & se divisent en plusieurs autres branches d'où il en sort encore de plus petitites. Elles sont couvertes d'une peau sort douce & d'un brun verdâtre. Elles produisent une infinité de seuilles, qui sont la beauté de l'arbre par l'ombrage & la frascheur qui l'accompagnent tossjours. Chaque seuille peut passer pour une petite branche, longue de quatre ou cinq pouces, d'où sortent dix ou douze paires d'autres petites seuilles, longues & étroites, obtuses à l'extrémité, & rondes du côté de la tige. Elles sont d'un verd luisant, velues près des bords.

Angloife qui consient quatre quartes, ou huit pintes de Paris.]

(r) Afrique Occidentale., Vol. II. pag.

occii

bords, & fép re de plus per refferrent pen

Les fleurs gueur. Chaqu font à quelqu l'extrémité de composées que plus foncé. E leur largeur c en bouton; m de jardin, de Il est composé d'une ligne, d eve une chair n 4 fortrafraîchiff tre graines [ d différentes for cune de ces gr fant tremper of C'est la chair e fiftence, qu'or pour un rafra avec de l'eau, rqu'ils conferve

meme effet] (
Le Kab wer

Briffer. L'Ape

&] fur le bo
fait fon nid.

Le Bifchalo
ves de la Gam
d'ombré. [ Ce
te pieds de hau
C'est fous ces a
de la danse ( 2

Le Tabakomi mais fon écorc lui-même dans couleur rougeât Barbot dit qu'il ble, & d'une d

(t) Moore, pag (v) Labat, ubi

(x) Bribot, pa (y) Ibid, pag.

<sup>(</sup>q) Jobson parle des calebasses, lorsqu'il dit que les Négres ont des gourdes de toutes les grandeurs, depuis la grosseur d'un œus jusqu'à celle d'un boisseur. Il a'oûte qu'ils ont aussi des courges, comme celles d'Angleterre, pag. 130. [Un gallon est une mesure.]

<sup>(</sup>s) Angl. & a fouvent trois pieds. L. d. E.

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XV. 285

bords, & féparées au milieu par une petite fibre, d'où il s'en détache encoze de plus petites. Ces feuilles s'ouvrent pendant le jour, & se ferment ou se

resserrent pendant la nuit.

ft dure

s fleurs

e fruits

qui fe

fa chû-

s fortes

ois gal-

à l'ex-

la chair

le avec

que les écher la

es de li-

ie Cale-

e milieu

alors fi

cus pour

de Lalo.

mettent

La chair

le brûlu-🗗

fix heu-

olique & (r).

identales

hauteur

t que le

, & fe

roit, &

brune,

es côtés,

lus petire. Elles

l'ombra-

Her pour

t dix ou

extrémiprès des

bords,

s, ou huit

. II. pag.

is. L. d. E.

rain fort :

issent &p

Les fleurs du Tamarin croissent en toufes de cinq ou six pouces de longueur. Chaque toufe n'est composée que de neuf ou dix sleurs, parce qu'elles font à quelque distance l'une de l'autre. Ces toufes fortent des côtés & de l'extrémité des branches. Les fleurs ont une tige affez courte, & ne font composées que de trois seuilles, couleur de rose, avec des veines d'un rouge plus foncé. Elles font fans odeur. Leur longueur est d'environ six lignes, & leur largeur de quatre. Le pistil est pointu lorsqu'il commence à se former en bouton; mais il se courbe en s'allongeant, & devient semblable à la féve de jardin, de la longueur d'environ quatre pouces, sur un pouce de largeur. Il est composé de deux peaux l'une dans l'autre. Celle du dehors est épaisse d'une ligne, & la seconde ressemble au parchemin. Entre les deux, on trouve une chair moëlleuse, d'un brun foncé, glutineuse, d'un goût fort âcre, S& fortrafraîchiffante.] Cette chair contient, [ fous la feconde peau, ] trois ou quatre graines [dures] plates, longues de quatre ou cinq lignes, épaisses, de différentes formes; mais fort unies, & d'un rouge qui tire sur le bazané. Chacune de ces graines renferme deux cosses blanches, qui se séparent en les faifant tremper dans l'eau, & qui laissent voir la semence du Tamarin (t). C'est la chair & la graine séparées de la peau extérieure, & broyées en consistence, qu'on transporte en Europe, & qui est employée dans la Médecine pour un rafraîchissant.] En Afrique, les Négres en composent une liqueur avec de l'eau, du sucre & du miel. Ils en composent aussi des consections, pqu'ils confervent pour appaiser leur soif. [Les seuilles mâchées produisent le meme effet] (v).

LE Kah wer est une espèce de Prunier qui ressemble beaucoup au (x) Cebriffer. L'Ape ou l'Arbre aux Singes est affez grand. Il croît [dans les bois &] sur le bord des Rivières. C'est sur ses branches que le Kubolos (y)

fait fon nid.

LE Bilchalo est un bois dur & bon pour la Charpente. Il croît sur les rives de la Gambra. Son tronc est droit, & son feuillage donne beaucoup d'ombre. [Ce qu'il a de tige bon pour la Charpente, est quelque-fois de trente piels de haut, & de dix, douze & même quatorze de circonférence]. C'est sous ces arbres que les Négres prennent le plaisir de la conversation & de la danse (3).

Le Tabakomba porte un fruit qui ressemble à nos poires de Bon-chrétien. mais son écorce est semblable à celle du Grenadier. Ce fruit s'ouvre de lui-même dans sa maturité & contient quatre ou cinq autres petits fruits, de couleur rougeâtre, qui ont le noyau fort gros, & qui n'ont aucun (a) goût. Barbot dit qu'ils font de la groffeur d'un œuf de Pigeon, d'un goût désagréa-

ble, & d'une qualité fort chaude (b).

HISTOIRE NATUKELLE,

Le Kahower.

L'Arbre aux Singes.

Le Bischalo,

Le Taba.

SUR

(t) Moore, pag. 38. & 259. R. d. T.

(v) Labat, ubi fup. Vol. II. pag. 322.

(x) Bribot, pag. 22. (y) Ibid, pag. 32. & 133. (z) Moore, pag. 38. & 259.

(a) Ibid. pag. 68.

(b) Barbot, pag. 32.

MATURELLE.

L'Epine.

L'Ebenier.

Sun le Sénégal on trouve une forte d'Epine, de la grandeur des Pommiers de l'Europe. Le bois en est dur, rouge, pesant, & sert parmi les Négres à faire des pilons pour broyer leur maïz & leur ris (c).

Pa às du Lac de Kayor il croît une multitude d'Ebèniers, qui donne de l'Ebène de la plus belle espèce. On en trouve aussi à Donay & dans d'autres

Cantons sur le Sénégal (d).

Le Pao de Sangre. Les environs de l'atatenda produisent le Pao de Sangre, d'où l'on tire la gomme adragante où le sang de Dragon Les Habitans l'appellent Komo. Il a si peu de hauteur & de grosseur, qu'on en trouve peu d'où l'on punse tire une planche de quatorze ou quinze pouces de largeur. Il rend une odeur agreable lorsqu'il est nouvellement coupé. Son bois est dur, d'un beau grain à prend un fort beau poli. On en sait des écritoires & des ouvrages de marquetterie, dont [on dit que] la vermine n'approche jamais. Les Habitans s'ent servent pour composer leur Balaso, Instrument de Musique [dont on a déjat donné la Description.] Cet arbre aime un terroir sec, pierreux, & sur-tout le sommet des montagnes (e).

Le Kurbaris.

Les bords de la Gambra & les Cantons voisins produisent une abondance extraordinaire de Kurbaris, arbre gros & tousu qui sert en Amérique à plusieurs usages, mais sort négligé par les Négres, [qui ne s'embarrassent passe d'avoir beaucoup de Meubles.] La séve se distingue à peine du bois meme, tant ils ont de ressemblance par le rouge sale & soncé qui sait leur couleur. Les seuilles sont petites (f), longues, dures & cassantes, d'un verd soncé & crosssent deux à deux sur la même tige. L'écorce est blanche, mince, & s'arrache aisément. Le bois est dur & compact, quoiqu'il soit humecté par une seve grasse, huileuse & amère. Il croît sort lentement, comme tous les bois durs. Le tronc est ordinairement droit & rond. Il s'en trouve, sur la Gambra, qui n'ont pas moins de trois pieds de diamétre & de quarante pieds de hauteur. Il est sort branchu, & ses branches bien garnies de seuilles, qui forment un ombrage agréable. [Les sibres du bois sont longues, sines & merveilleusement bien entrelassées; mais il] est aisé à travailler, parce qu'il a peu de nœuds, & qu'il n'est pas sujet à se fendre.

Les fleurs du Kurbaris sont jaunes & larges, composées de cinq seuilles, qui forment un calice, dans lequel plusieurs filets environnent un pistil de couleur rouge. Elles ont aussi peu de beauté que d'odeur. Les fruits qui leur succèdent sont de figure ovale, de cinq à six pieds (g) de longueur, & de trois à quatre de largeur. Leur épaisseur est d'un pouce, & leur couleur un rouge bazané. Ils ont la peau dure, cassante, rude, [tachetée] & grainée compte me le chagrin, de l'épaisseur d'un écu. Ils contiennent une sorte de pâte, seche & friable, couleur d'orange, & d'un goût aromatique, dont la substance

est fort nourrissante.

CHAQUE fruit a trois ou quatre noyaux de la grosseur & de la forme d'une amande commune, durs & d'un rouge foncé, remplis d'une noix dont le goût est à-peu-près le même que celui de la noisette, mais un peu plus aigre. Les enfans Négres les aiment passionnément, & les Européens leur trouvent beau-

(c) Labat, Vol. II. pag. 326.

(d) Ibid. pag. 178. (e) Moore, pag. 267. (f) Labat, Vol. IV. pag. 362. 364. (g) Angi. fix pouces. R. d. E.

coup de reffer par la couleur dre, &c. Le point aifémen de l'encens.

occii

Piso, dan de Jeraille, & Anima. Il en pmaux de tête, leurs de nerfs

Le Polon ou fur la Rivière de tent autour de haut & fort gr fort loin (i). fix lignes d'épa fe. Les feuilles fées en trois, de brillant dans les bent enfin, po que dans l'espace Négres veulent donnent passage.

par le fond, & au-delà de l'écor les abattre; & che blanche. Le fez difficile à cor fouple & pliable

LECORCE e

QUELQUES
commencement
Elles font petite
huit ou dix jours
& de la groffcut
bouts. Elle conti
qu'elle crève ave
moindre vent, s
perle, extrémem
mais aifé à filer,
renferme plufieur
les François nom
croiffent beaucou

<sup>(</sup>b) Labat, ibid. (i) Angl branche lon trouve de ces Ar la tige propre à la

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XV. 28?

coup deressemblance avec le goût du pain-d'épice, auquel ils ressemblent aussi par la couleur. De l'écorce de l'arbre on fait des tabatières, des boëtes à poudre, &c. Le tronc jette une gomme claire & transparente, qui ne se dissoute point aisément, & qui jette, au seu, une odeur aromatique, peu différente de l'encens.

Piso, dans fon Histoire naturelle du Brésil, décrit cet Arbre sous le nom de Jerailie, & prétend que les Portugais prennent sa gomme pour la gomme mima. Il en recommande la sumée comme un remede excellent pour les paint de tête, & sur-tout [les emplâtres,] comme un spécifique pour les dou-

leurs de nerfs (b).

s Pom-

rmi lei

nne de

l'autres

tire la

mo.

fle tirer

grain &

arquet-

ans s'eng

na deja‡

si titot-1

ondance

re à plul'ent pasy

meme,

couleur.

& croil-

r une fëles bois

de hau-

forment

eufement

œuds, &

feuilles,

pistil de

qui leur

r, & de

uleur un

née com-

âte, fe-

ubstance

ne d'une

it le goût gre. Les

nt beaucoup

64.

Le Polon ou le Fromage croît iei dans plusieurs Cantons, particulièrement sur la Rivière de Cachao, & dans les Illes de Bissao, où les Illabitans le plantent autour de leurs maisons [pour servir d'ornement.] C'est un arbre sort haut & sort gros. Si l'on ne prend soin de le tailler, ses branches s'écartent sort loin (i). L'écorce est verte dans la jeunesse de l'Arbre. Elle a cinq ou six lignes d'épaisseur; mais en vieil issant elle devient plus brune & plus épaisse. Les seuilles sont longues, & paroissent étroites, parce qu'elles sont divisées en trois, comme celles du trésse. Elles sont tendres, minces, d'un verd brillant dans leur naissance, mais qui perd son éclat en vieil lissant; elles tombent ensin, pour faire place à d'autres seuilles qui leur succèdent; de sorte que dans l'espace de quatre ou cinq jours, l'arbre change de livrée. Lorsque les Négres veulent l'élargir, ils sont à l'écorce des sentes perpendiculaires qui donnent passage à de nouvelles branches.

L'éconce est remplie d'épines de forme pyramidale, c'est à-dire larges par le fond, & d'un pouce & demi de longueur. Elles n'ont pas leur racine au-delà de l'écorce. Elles y tiennent même tipeu, qu'il suffit d'y toucher pour les abattre; & dans le lieu d'où elles tombent, il ne reste qu'une petite ta-che blanche. Le bois est doux, blanc, mais cordonné, & par conféquent as-sez difficile à couper, sur-tout quand il commence à vieillir. Il est d'ailleurs

fouple & pliable, & croît fort promptement (k).

Quelques joursaprès qu'il a changé de feuilles, ce qui arrive toûjours au commencement de la saison séche, les fleurs paroissent en grosses touses. Elles sont petites, blanches, si délicates qu'elles tombent dans l'espace de huit ou dix jours. On voit succéder à leur place, une coque verte de la forme & de la grosseur d'un œuf de Poule, mais un peu plus pointue par les deux bouts. Elle contient un duvet ou une sorte de coton, qui n'est pas plûtôt mûr, qu'elle crève avec quelque bruit; & le coton seroit emporté aussi-tôt par le moindre vent, s'il n'étoit recueilli avec beaucoup de soin. Il est couleur de perle, extrémement sin, doux & luisant, plus court que le coton commun, mais aisé à sile, & propre à faire de fort beaux bas. Avec le coton, la coque renserme plusieurs graines de couleur brune, & de la grosseur des séves que les François nomment Haricots. Elles sont de peu d'usage, car les arbres croissent beaucoup plus vîte (1) de leurs propres rejettons, qui les environnent

HISTOIRE NATURELLE.

Le Polon ou le Fromage.

(b) Labat, ibid.

(i) Angi branches s'élèvent fort haut; & for trouve de ces Arbres dont ce qu'il y a de la tige propre à la Charpente, est d'environ

trente pieds. R. d. E.

(k) Ibid. Vol. V. pag. 25.

(l) Angl. de bouture. R. d. E.

# 288 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

HISTOIRE NATURELLE,

Le Ghelola,

en affez grand nombre pour fervir de retraite aux Serpens, aux Crapaux &

même aux Chauve-fouris (m).

LE Ghelola, qui croît dans le Royaume de Kayor, ressemble à l'Ozier pour la hauteur, la groffeur, & la forme des feuilles. Le bois en est amer. Les Négres, sur-tout les personnes de distinction, v'en servent pour se frotter les dents & conferver leur blancheur (n).

Arbre de Bitecha.

PRÈs de Maka, dans l'Ille Bifecha, fur le Sénégal, on trouve un petit arbre dont les feuilles ressemblent à celles du Poirier. Elles ont une odeur aromatique, qui tient beaucoup du Mirte. La chair des Bestiaux qui s'en nourrisfent passe pour une viande fort délicate (0).

Le Savonier.

LE Soap ou le Savonier est de la groffeur d'un Noyer, & ressemble à l'Arbre qui porte le même nom en Amérique. Aussi est-il de la même espèce. Les Négres écrafent le fruit entre deux pierres pour en tirer le noyau, & font usage de la chair pour laver leur linge. Elle mousse & nettoye fort-bien: mais elle ufe le linge beaucoup plus vîte que le Savon (p).

Le Mischery.

Le Alif ' ry n'a guères plus de vingt pieds de hauteur; mais son tronc est fort gros. Son écorce est brune, d'une épaisseur médiocre, [ s'attache forte p ment à l'Arbre ] & contient un sue fort amer. Le bois en est bon. Il est gris, fans nœuds, & facile à feier. Ses feuilles, qui font for abondantes, ressemblent affez à celles du Cerifier, mais le bord en est ridé, & le moindre vent les fait tomber. On estime d'autant plus les planches de ce bois, que les vers ne s'y mettent jamais. Le Mischery est fort commun sur les bords de Ris-

grande (q).

Les bords des Rivières & les lieux marécageux de la Côte produisent un Arbre de hauteur moyenne, qu'on croit de l'espèce du Mahat d'Amérique. Le bois en est poreux, & les feuilles larges & minces. De l'écorce, quiest fibreuse & qui quitte aisément le trone, on sait une sorte d'étoupe qui set fort bien à calfater les Vaisseaux. On la pite dans cette vûe, pour en séparer les petits rejettons, Aulieu de goudron, on se sert d'huile de Palmier, mélée avec de la chaux vive; (r) [ afin de lui donner la contiftence néceffaire pour

espalmer le Vaisseau].

Le Figuier.

LE Figuier sauvage d'Afrique est de vingt ou vingt-deux pieds de hauteur. Ses branches s'étendent beaucoup & produisent beaucoup de feuilles. On en voit un à Albreda, sur la Rivière de Gambra, qui n'a pas moins de trente pieds de circonférence. Par le bois & l'écorce, il ressemble au Figuier de jardin, mais ses seuilles ont plus de ressemblance avec celles du Noyer. Elles font fortes, unies, luifantes, d'un verd clair au-dessus, & pâle au-dessous. Elles font en si grand nombre & si serrées, qu'elles forment un abri impenétrable aux rayons du Soleil. Le fruit est de la groffeur d'un œuf de Pigeon, & d'un goût fort insipide; [ce qui fait qu'on le laisse aux Oiseaux.] Dans fat maturité il a la peau jaune. Le bois de l'Arbre n'est pas propre à brûler; m même à faire des planches, parce qu'il est fort dur; mais comme il est son blanc & fort uni, on ne laisse pas de l'employer pour les lambris, [ sa douceurs le rendant propre à être mis en œuvre. Par la même raison, les Négres en OCCIDE

font des plats, lorsqu'on le tri nent plaifir a s a dire, leurs co

LE Guave off de fept ou huit petites taches b eft fur pied, m entre-mélé de l feuilles font lon larges, rudes, Ce petit arbre p qui font arrange blanches, affez agréable. Il poi ronné comme la mais elle eft ruc trois lignes, lorf il y en a de deu: ou d'une pomme Elle contient un feur de la femen Guave vient du re, il ressemble rude; & qu'au-li

Toute la Cô la Gambra, les quent jamais pou l'Isle de Bissao. gieufe grandeur qu'il y a beaucou

me. On le regar

L'ARBRE qui Il a la feuille ov Fforte (a). [Les aa Seville. 7

Un arbre que bords de la Kafa de jus, l'écorce forte de pepins

Moore trous dans cette Contr

<sup>(</sup>m) Afrique Occidentale, Vol. V. pag. 25.

<sup>(</sup>n) Ibid. Vol. III. pag. 63.

<sup>(0)</sup> Ibid. Vol. IV. pag. 182.

<sup>(</sup>p) Ibid. pag. 183.

<sup>(</sup>q) Ibid. pag. 157. (r) Ibid. Vol. V. pag. 158.

<sup>(</sup>s) Rid. Vo!. V. (t) Ibid. Vol. V.

<sup>(</sup>v) Moore, pag. (r) Moore, ibid.

W. Part

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XV. 289

fant des plats, des écuelles, des affiettes & des cuillières; d'autant plus que lorfqu'on le travaille verd, il n'est pas sujet à se fendre. Les Habitans prennent plaifir à s'affembler fous fon feuillage, pour y tenir leurs Kaldes, c'est-Adire, leurs conversations (s).

La Guave est moins un Arbre qu'un Arbuste, car le plus gros n'a pas plus de fept ou huit pouces de diametre. L'écorce en est grife, & marquetée de netites taches brunes. Elle est mince, fort serrée contre l'arbre, tandis qu'il est sur pied, mais facile à séparer aussi-tôt qu'il est abattu. Le bois est gris, entre-mêlé de longues fibres, qui le rendent dur & difficile à couper. Les seuilles sont longues, pointues des deux côtés, plus longues trois sois que larges, rudes, pleines de fuc, & d'un verd pûle, avec quantité de filamens. Ce petit arbre produit un grand nombre de branches, couvertes de feuilles, qui font arrangées deux à deux. Il fleurit deux fois l'année. Ses fleurs font blanches, affez femblables à celles de l'Oranger, mais d'une odeur moins agréable. Il porte un fruit qui ressemble à la rennette, excepté qu'il est couronné comme la grenade. La peau paroît douce & unie à quelque distance, mais elle est rude & inégale quand on la touche. Son épaisseur est d'environ trois lignes, lorsque le fruit est verd. La chair est ou rouge ou blanche, car il y en a de deux fortes. Avant sa maturité, elle a la consistence d'une poire ou d'une pomme verte; mais en meuriffant, elle devient femblable à la nêfle. Elle contient un grand nombre de petits pepins rudes, inégaux, de la grofseur de la semence de navet, & si durs qu'ils ne peuvent être digérés. Le Guave vient du Bréfil, d'où il a été transporté en (t) Afrique. Suivant Moore, il ressemble à nos pêches, avec cette différence que le dehors en est plus rude; & qu'au-lieu de noyau, il a des pepins plus petits que ceux de la pomme. On le regarde comme un spécifique pour le flux de ventre (v).

Toute la Côte produit des Orangers & des Limoniers. A Jamesfort, sur la Gambra, les Anglois en recueillent foigneufement le fruit, & n'en manquent jamais pour leur Ponche (x). Les Orangers prospèrent sur-tout dans l'Ille de Bissao. Brue en vit un, dans la cour du Palais Royal, d'une si prodigieufe grandeur (y), qu'il couvroit tout l'espace. Cependant Barbot assure qu'il y a beaucoup moins d'Orangers fur la Côte, que de Limons fauvages (z).

L'ARBRE qui porte les Limes, est de la grandeur des Pommiers ordinaires. ll a la feuille ovale, & le fruit moins gros que le limon, mais l'odeur plus Pforte (a). [Les Orangers produisent d'excellentes Oranges de l'espèce qu'on a a Seville.

Un arbre que le Pays produit en abondance, c'est le Citronier. Celui des bords de la Kasamansa porte un fruit d'une espèce particulière, rond, plein de jus, l'écorce de l'épaisseur du parchemin, & communément sans aucune forte de pepins (b).

Moore trouva dans l'Isle Charles, un Cerisier sauvage, Arbre fort rare dans cette Contrée. Le fruit n'étoit pas mûr au mois de Février. L'arbre

NATURELLE.

Le Guave.

Orangers & Limoniers.

Le Limier.

Le Citronier.

Le Cerisier.

(1) Ilid. Vo!. V. pag. 373.

(v) Moore, pag. 68.

(3) Barbot, pag. 31.
(a) Atkins, Voyage en Guinée, pag. 49. cor(b) Labat, ubi fup. Vol. V. pag. 54.

Oo

Il'. Part.

ux de

r pour

ter les

etit ar-

ir aro-

ourrif-

'Arbre

. Les

& font

t-bien;

one eft

eft gris,

reffem-

re vent

les vers

de Ris-

isent un

mérique.

, quielt

qui fert

a féparer

, meles

aire pour

hauteur.

e trente

guier de

er. Elles

a-deffous.

ri impe-

Pigeon,

Dans fan

raler; m

l eft fort a douceur Négres en

font

On en

e forte

Les

(t) Ibid. Vol. V. pag. 75.

(y) Afrique Occidentale, Vol. V. pag. 118.

HISTOIRE NATURELLE.

en feuilles avoit beaucoup de ressemblance avec les Cerisiers d'Angleterre,

& ne les surpassoit pas en grosseur (c).

I/Arbre fenfitif. Sun le bord des Rivières, on trouve un Arbuste [semblable à celui qui porte l'épine-vinette] qui a la feuille rude, & qu'on ne peut toucher [quo p que avec de grandes précautions,] sans que toute la touse de feuilles ne à retire & ne se resserve par une espèce de sympathie. Il porte une sorte de fleur jaune, semblable à nos roses de haye (d).

Josson parle d'une autre espèce d'Arbre dont le tronc est fort gros, & qui porte sur une longue tige un [gros] fruit rond, rempli d'une chaire

moëlleuse dont les Singes sont leurs délices (e).

Pommes pierreufes. It y a, fuivant le même Auteur, d'autres grands arbres, qui portent une forte de pomme pierreuse, supportable dans sa maturité, & qui sert de nourriture aux Porcs (f).

Le Quamiay.

Le Quamiay est un arbre grand & tousu, dont le bois est fort dur. Les Négres, aux environs du Cap-Verd, en font des mortiers pour piler le ra & le maïz, parce qu'il n'est pas sujet à se sendre. L'écorce est employer dans la Médecine (g).

Le Franc-Encens. Le Franc-Encens se trouve dans les Pays au Sud d'Arguim & au Nord du Sénégal, [il ressemble au Lentisque.] Ses branches, qui sont en grand nombre, sont menues & séxibles, couvertes d'une peau mince & serrée. Les seuilles sont longues & étroites. Elles croissent en couple & ne perdent jamais leur verdure. La tige qui les soutient est rouge & sorte. Elles sont molles & épaisses: si on les broye dans la main, elles rendent un jus huileux d'une odeur aromatique, [assez forte,] & d'un goût astringent (b).

DANS le Pays du Cap-Verd, on voit communément un petit Arbiffeau qui porte un fruit femblable à l'Abricot, « de la groffeur de la noix & d'un goût fort agréable. Les Négres l'appellent Mandananza. Il passe pour mal·sain. Ses feuilles ressemblent à celles de l'Is & sont d'un verd léger (1).

•

BARBOT nomme quantité d'arbres qui se trouvent aux environs de Sierra-

Leona.

Lz Biffy est ordinairement haut de dix-huit ou vingt pieds. Son écorce est d'un rouge brunâtre, & sert à la teinture de la laine. Les Négres l'employent aussi à faire leurs Canots.

Le Katy.

Le Biffy.

Le Manda-

maitza.

LE Katy est un grand Arbre, dont le bois est fort dur, & sert à faire des Canots qui sont à l'épreuve des vers. Ses seuilles & son écorce sont médicinales.

Le Billagoh.

LE Billagob, plus grand encore que le Katy, communique aussi à ses seul-

Le Boffy.

Le Boffy est un Arbre doux, qui porte une prune longue & jaune, d'un goût fort amer, mais elle est très-saine. Les Négres employent l'écorce à faire des cendres pour leurs lessives.

Le Bonde.

LE Bonde est un Arbre gros & toufu, de sept ou huit brasses de tour (t).
L'écorce

(c) Moore, ubi sup. pag. 62.

(d) Jobson, pag. 135. (e) Jobson, pag. 133.

(e) Jobion, pag. 133. (f) Ibid.

(g) Barbot, pag. 32.

(b) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 47-

(i) Barbot, ubi fup. pag. 22.
(k) est un gros & grand Arbre d'environ sept ou huit braffes. R. d. E.

1/deoree en eil trustion des C fait du favon. Le Millé est

pour leurs conju LE Burro cit pieds de diaméi pre qu'à brûler, un violent purga

Le Mamo est qui ressemble be de vertu pure Le Hoquella es huit pouces de l feuilles sont pur

ttofes & leur lin

La Dombok pr

mangent beauco

bois est rouge &

LE Kolach eft i manger. L'écore LE Duy eit [ g plait beaucoup au &d'un restauratif

L'ECORCE du LE Dongab est ble à nos glands.

Le Bondou a la devient rouge lor Le Jaajab se ti bords des Lacs & Mangelaer (q), & mangelaer des lacs des lacs

un amusement de prendre des huîtr branches se courbe ne, & se mêlent le véritable tronc. Rivière, ou sur le c'est un passe-te où elles se prennet face de l'eau; cell d'en-haut donnent

(1) Angl. grand. R
(m) Angl. grand. 1
(n) Angl. grand. R

(e) Ibid. pag. 112.

# CCIDENTALES DE L'APRIQUE, L.W. VII. CHAP. XV. 291

L'écorce en est épineuse, & la hois fort doux. On s'en sert pour la consmultion des Canots; & de fa cendre, mélée avec du vin de Palmier, on

La Milli est gros, doux & coriace. C'est le bois que les Négres employent pour leurs conjurations.

Le Burro est extraordinairement toufu (1), quoiqu'il n'ait pas plus de six pieds de diametre. L'écorce est remplie d'épines tortues, & le bois n'est propre qu'à brûler. Les feuilles & l'écorce jettent un fue jaune, qui passe pour un violent purgatif.

Le Mamo est toufu (m), couronné de touses rondes, & produit un fruit en ressemble beaucoup au Kola, blane dans l'interieur, d'un gout sort acre, & de vertu purgative. Ce fruit se conserve une année entière sous terre.

Le Hoquella cst toufu (n). Son fruit croît dans une cosse de seize à dixhuit pouces de long. Le noyau est plus gros qu'une féve. Son écorce & ses seuilles sont purgatives. Les Négres en employent la cendre à laver leurs étofes & leur linge (0).

Le Dombok produit un fruit qui ressemble aux cormes, & dont les Négres mangent beaucoup. L'écorce, trempée dans l'eau, cause le vomissement. Le bois est rouge & sert à la construction des Canots.

LE Kolach est un grand Arbre qui porte une sorte de prune, fort bonne à manger. L'écorce en est purgative.

LE Duy est [ grand & ] fort toufu. Son fruit ressemble à la pomme, & plait beaucoup aux Négres. Ils s'en servent en insusion, comme d'un cordial &d'un restauratif.

L'ECORCE du Naukony (p), lorsqu'elle est coupée, a le goût du poivre. Le Dongab est commun au long des Côtes, & produit un fruit qui ressem-

L. Bondou a la feuille mince & luisante. Son bois est jaune sur l'arbre, &

devient rouge lorfqu'il est coupé.

8

eterre .

elul quis

quoi-12

s ne fe

orte di

ros, &

ent une

fert de

r. Lei

er le ris

nployee

Nord du

10mbre.15

feuilles

ais leur

& épaif-

e odeur

Teau qui

un gout mal-fain.

e Sierra-

orce est

ployent

nire des

nt medi-

fes feuil-

ne, d'un

corce à

our (k).

L'écorce

I. pag. 47-

d'environ

e chairp

Le Jaajab se trouve en abondance dans tous les endroits marécageux, aux bords des Lacs & sur les Rivières. Les Hollandois lui ont donné le nom de Mangelaer (q), & les François celui de Mangle & de Paletunier. Il n'est pas moins commun dans les Cantons marécageux de l'Amérique; & l'on s'y fait un amusement de monter sur les branches, qui s'étendent sur l'eau, pour y prendre des huîtres qui s'y attachent (r) en grand nombre. Ces mêmes branches se courbent vers la terre ou vers l'eau, y prennent facilement racine, & se mêlent avec si peu d'ordre, qu'il devient impossible de distinguer le véritable tronc. Un même arbre s'étend ainsi fort loin sur les bords d'une Rivière, ou sur le rivage de la Mer. Tous les Voyageurs conviennent que c'est un passe-tems fore agréable de manger des huîtres au lieu même où elles se prennent. Les branches inférieures servent à s'avancer sur la surface de l'eau; celles du milieu offrent des fiéges pour s'y repofer, & celles d'en haut donnent de l'ombre. Ordinairement les huîtres tiennent si fort

HISTORAL NATURELLE.

Le Millé.

Le Burre.

Le Muno.

Lelloquella.

Le Dombok.

Le Kolach.

Le Duy.

Le Naukonv Le Dongah.

Le Bondou.

Le Inanih.

<sup>(1)</sup> Angl. grand. R. d. E.

<sup>(</sup>n) Angl. grand. R. d. E. (e) Ibid. pag. 112.

<sup>(</sup>p) Ibid.

<sup>(</sup>q) Les Anglois l'appellent Mangrove.

<sup>(</sup>r) Ceci e.t contirmé par Moore, pag. 54.

# VOYAGES AU LONG DES COTES

HISTOIRE NATUKELLE.

Fruits dont

on ne connoît

Le Kakaten.

Le Naniple.

Noix-médi-

LesNonpetes.

La Banale.

Les Diabolas.

Le Bananier.

Ses divers

noms.

cales.

aux branches basses, que sans une hache ou quelque autre instrument de fer, il est impossible de les en arracher. Elles sont plates, grandes comme la main. & d'un goût assez acre; (s) mais on les trouve bonnes dans le Pays, parce qu'il n'y en n'a pas de meilleures.

On rencontre, dans les Voyageurs, les noms de plusieurs fruits, dont les Arbres ne sont pas connus:

pas l'Arbre. Tel est le Kakaten, qui a la peau mince & d'un verd foncé. Il est rafrai.

chiffant; mais il a quelque chose d'aîgre & de sauvage (t). LE Naniple a la forme du gland. Il est plein de jus. Sa peau est jaune &

fort unie. Les Négres l'employent pour engraisser la terre (v). LES Noix-médicales contiennent deux ou trois amandes. Elles (x) font tout-à-la-fois vomitives & purgatives, [ & les Naturels du Pays s'en servent à cette

usage. ] La dose est une ou deux noix. LES Nonpetes sont de la grosseur d'un gland (y), vertes au-dehors, & d'un goût délicieux (z). Elles croissent sur un arbre fort élevé, & passent pour un fruit

LA Banale est un fruit rouge, de la forme d'une pêche, aussi doux que le miel.

LES Diabolas ressemblent au maron pour la forme, & à l'amande pour le goût(a).

(s) Barbot, pag. 113.

(x) Moore, pag. 62. (t) Ibid. pag. 31. (v) Angl. les Négres s'en servent dans la Angl. Angl. d'une Châtaigne. R. d.E. Angl. d'un goût fade. R. d. E. fievre. R. d. E.

(a) Barbot, ubi sup. pag. 32.

III.

### Racines & Plantes.

RTHUS, que la plûpart des Auteurs qui ont écrit sur la Guinée n'ont pas fait difficulté de copier, ou plûtôt de piller, observe que le fruit au quel les Négres de Guinée donnent le nom de Banana, porte ailleurs des noms fort différens. Au Brésil il se nomme Pakona, & l'Arbre Paghover. Les Malabares (a) l'appellent Patan. Bosman le range sous l'espèce du Pisang, qu'il divise en [trois branches]; les Backoverts, les Banantes & les (b) Bana-H nes (c). Labat dit que les Espagnols lui ont donné le (d) nom de Plantain. Mais suivant Moore, le Plantanier n'est pas le même que le Bananier. Le fruit du premier est beaucoup plus gros, quoiqu'il ressemble à celui de l'autre, & qu'il ait presque le même goût (e). Labat remarque qu'il y en a de différentes fortes; que le court se nomme Figue, & le plus long, Plantain ou Banane, car il en fait la même chose. Le Bananier, ajoûte-t-il, se trouve (f) en Asie, en Afrique & en Amérique.

SUIVANT

(a) Arthus, Description de la Guinée, dans De Bry, Part. VI. pag. 84.

(b) Angl. Les Banantes ou Bananes. R. d.E. (c) Description de la Guinée par Bosman, pag. 291.

(d) Afrique Occidentale, Vol. IV. pag-162.

e) Moore.º pag. 67. (f) Labat, ubi sup.

OCCIDE

SUIVANT Coco, c'est ap Le Pays qui et Mais, fur la G quoiqu'ils y fo D'un autre cô Gambra; com

pviere (k). [Ei fond bien arrof Rivières (1) 7.

Finch prét pau'entre les Arl ne confifte qu'e tige (m) de l'a terme d'Arbuste que le Bananier qu'il n'est pas a des plantes, pa dre, ajoute-t-il être réduit au n

Le Bananier rejettons. Dan hauteur. Atkir Cerifiers. Labat & que son diamé la tige a fix pied dr & un de large ] homme, & qu'i succède de nouve le fruit foit parv egales (x) par i sa perfection, le lui rendre aucun d'environ un pou raye creuse qui l de longueur, fu quinze ou dix-hu

(g) Arthus, ubi G(b) Labat, ubi j Jobson; ubi fi

k) Moore, pag. G(1) Labat, ubi fu (m) Finch, dans chass, Vol. I. pag.

Angl. ni d'éc Labat, Vol. I (p) Ibid. pag. 162

Atkins, ubi fu (r) Labat. ubi su

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XV 293

SULVANT le témoignage d'Arthus, l'Inde en est remplie; & ne cédant qu'au Histoina Coco, c'est après lui le plus utile & le meilleur fruit de cette grande Région (g). Le Pays qui est entre Gorée & le Sénégal (h) en produit un nombre infini. Mais, sur la Gambra, Jobson observe qu'il ne s'en trouve qu'à l'embouchure, quoiqu'ils y foient (i) auffi gros & auffi bons qu'aux Indes Occidentales. D'un autre côté Moore assure en général qu'ils sont fort communs sur la Gambra; comme s'il s'en trouvoit dans tous les Pays qui bordent cette Ripvière (k). [En effet, le tronc étant doux & humide, cet Arbre aime un bon fond bien arrofé; aussi ne se trouve-t-il que dans les Vallées & sur le bord des

Finch prétend que le Bananier devroit être rangé parmi les Roseaux plûtôt pu'entre les Arbres, parce que son tronc [n'étant pas d'une substance ligneuse, ] ne confiste qu'en feuilles envelopées l'une sur l'autre, à peu près comme la tige (m) de l'artichaut. Arthus est de la même opinion, mais il employe le terme d'Arbuste au lieu de Roseau. Il ajoûte, pour confirmer son sentiment, que le Bananier est sans branches, & que le fruit sort de la tige. Labat dit qu'il n'est pas aisé de déterminer s'il doit être compté au rang des arbres ou des plantes, parce qu'il n'a pas de tronc ni de branches (n). Il est trop tendre, 'ajoute-t-il, pour être regardé comme un Arbre, & trop gros aussi pour

fer, il

main.

parce

ont les

rafrai-

aune &

x) font

ent a cety

& d'un

un fruit

k que le

pour le

e. R. d. E.

cont pas

au quel

es noms

Les Ma-

Pisang,

) Bana-

in. Mais

fruit du

utre, & fférentes Banane,

en Asie,

JIVANT

. IV. pag.

être réduit au nombre des plantes (0). Le Bananier ne produisant point de semence ne se perpétue que par ses rejettons. Dans sa maturité il n'a pas moins (p) de dix ou douze pieds de hauteur. Atkins l'appelle une (q) plante, & lui donne la hauteur de nos Cerisiers. Labat assure qu'il arrive à sa perfection dans l'espace de neuf mois, & que son diamétre (r) est alors de dix ou douze pouces. Suivant Moore, (s)la tigea fix pieds (t) de haut, & les feuilles environ deux pieds de long. & un de large]. Arthus dit simplement (v) qu'il croît de la hauteur d'un homme, & qu'il commence enfuite à pouffer des feuilles, auxquelles il en succède de nouvelles à mesure que les premières se flétrissent, jusqu'à ce que le fruit soit parvenu à sa maturité. Ces seuilles sont divisées en deux parties égales (x) par une côte ou un ligament fort épais. Lorsque l'arbre arrive à fa perfection, les feuilles changent de forme; & comme elles ne peuvent plus lui rendre aucun service, elles s'éloignent du tronc, soûtenues par une tige d'environ un pouce de diamétre, ronde d'un côté & plate de l'autre, avec une raye creuse qui la rend concave. Cette tige, qui n'a pas moins d'un pied de longueur, supporte une seuille longue de sept ou huit pieds, & large de quinze ou dix-huit pouces (y). Les fibres qui forment la feuille fortent de

NATURELLS.

Différence d'opinions fur

Sa hauteur & fes autres propriétés.

(g) Arthus, ubi fup. O(b) Labat, ubi Jup.

Jobson; ubi sup. pag. 130.

(k) Moore, pag. 67.

(i) Labat, ubi fup. Vol. IV. pag. 165.

(m) Finch, dans le Pilgrimage de Pur-

chass, Vol. I. pag. 416.
(n) Angl. ni d'écorce. R. d. E. Labat, Vol. IV. pag. 163.

(p) Ibid. pag. 162.

(q) Atkins, ubi sup. pag. 49. (r) Labat. ubi sup. Vol. IV. pag. 165.

(s) Angl. fix Yards ou Aunes d'Angleterre, qui font dix-huit pieds de haut; & les feuilles fix de long. R. d. E.

(t) Moore, pag. 67.

(v) Arthus, ubi fup.

(x) Ibid.

(y) Moore dit (pag. 67.) que les feuilles ont deux aunes de long & un pied de large. Quelques-uns disent plus, d'autres moins. Finch dit deux aunes de long & une de large, avec une fort grande côte au milieu. Atkins met trois aunes de long & une de large.

OCCII

HISTOIRE NATURELLE.

cette côte qui la divise. Les feuilles en elles-mêmes n'ont pas plus d'épaisfeur que le parchemin. Leur couleur extérieure est pâle & blanchâtre. Celle du dedans, d'un verd clair de vernis. Comme elles font fort délicates, le vent les déchire ailément, de forte qu'à quelque distance, on les prendroit (z) pour autant de raquettes (a). Arthus prétend que les Turcs s'en servent au-lieu de papier, & d'autres Peuples pour couvrir leurs maisons. Atkins (b) nous apprend que, [dépouillées de] leur pellicule extérieure, [elles font ] d'un usage admirable pour nettoyer les ulcères.

Naiffance & progrès duBananier.

Son fruit.

fa tigure & ses

qualités.

Lorsque le rejetton commence à sortir de la terre, il a l'apparence de deux feuilles roulées enfemble, qui venant à s'ouvrir donnent pallage à deux autres, & celles-ci aux fuivantes, jusqu'à ce que l'arbre ou la plante ait atteint l'âge de neuf mois. Alors elle pousse de son centre une tige d'un pouce & demi de diamétre, & longue de trois ou quatre pieds, entie ement couverte de petits bourgeons d'un jaune verdâtre. L'extrémité de cette tige s'atrondit elle-même en un gros bouton, de la forme d'un cœur, long de fix ou fept pouces, fur trois dans fa plus grande largeur. Il est composé de plusieurs pellicules, envelopées l'une dans l'autre, comme les peaux de l'oignon, & rouges à l'extérieur. Il est couvert, avec cela, d'une peau grise qui se divise en quatre, comme pour le laisser paroître.

Les fruits, qui succèdent aux petits bourgeons dont la tige est chargée, s'inclinent (c) vers la terre par leur propre poids. Ils font mûrs quatre mois après (d) que les bourgeons ont commencé à se faire voir, & contiennent depuis trente jusqu'à cinquante ou soixante Bananes, suivant la bonté de la plante & du terroir. Ces pelotons font assez lourds. Comme ils croissent en cercle autour de la tige, & que leur nombre est ordinairement de cinq, [comme les doigts de la main, les Négres (e) les appellent dans leur langue une

pate de Bananas.

CHAQUE Banane peut avoir un pouce & demi de diamétre, fur (f) dixou douze pouces de longueur. Ce fruit n'est point éxactement rond : c'est une espèce d'éxagone, dont les angles font obtus, & qui se termine aussi par une pointe de la même forme (g). La peau, qui est verte & unie avant que le fruit foit mûr, fe change en un jaune foncé après sa maturité (h). Elle est épaisse de deux lignes, douce & souple, comme une peau de chamois. Ellecon-

(z) Angl. de bandes de cuir. R. d. E.

(a) Afrique Occidentale, Vol. IV. pag. 162.

(b) Atkins, pag. 49. (c) Les figues de l'autre espèce de Bananier croissent à peu-près de la même manière. Arthus dit que du centre de la feuille s'élève la fleur, qui est de la grosseur d'un œuf d'Autruche, de la couleur d'une pêche, & qui s'épanouit de la largeur d'un chou. Il en fort des fruits ou des figues, qui tant qu'elles font dans leur cosse, ressemblent à nos grosses séves & croissent jusqu'à la grosseur de nos concombres. De Bry, ubi fup. Part. VI. pag. 84. (d) Finch dit que le tems de leur maturité

est le mois de Septembre. (e) Labat ubi sup. Vol. IV. pag. 165.

(f) Moore dit que le fruit a fix ou sept pouces de long, qu'il est couvert d'une pesu

tendre & jaunatre, dans sa maturité. pag. 67. (g) Atkins veut que le Plantain & la Banane ressemblent au concombre, mais qu'ils foient plus menus & plus longs, pag. 49. Ce fruit, suivant Finch, consiste dans des pelotons de dix ou douze plantains, chaque pe loton de la [longueur d'une paume & de la] 3 groffeur du poignet, un peu courbé à l'extre-mité. Il croft, dit il, fur une tige feuillée, vers le milieu de la plante. Il est d'abord verd, & devient jaune en mûrissant, ubi sup. Vol.

pag. 406.
 Barbot dit qu'il est marqueté de rouge,

pag. 201.

tient une cha graine, mais reprélentent cette peau des goût de la Ba chrétien. Elle la mange crûe

SULVANT jaunatre, fa ch re. Il rafraîchi fontes d'humeu

Finch obse pointue [de la ignore fi elle c

BOSMAN dit qu'ils n'en porte que de leur rac tion continue to  $n^{3}$ c.] (n).

Sur la Gam! qu'un peloton d' font cueillies, de fruit. Arthus deux cens figues communs que da ne fois, qu'on le cine, qui est gro nouveaux rejetto ze mois; & que ceffe (q).

Lorsque le laisser que la raci de nouveaux fruit l'année.

L'ESPÈCE de ne, a fait juger a malheurs du Mond c'est-à-dire le mys dam, & Barbot p Portugais Négres Croix. C'est de lui kins observe aussi

<sup>(</sup>i) Moore la comp

Pag. 67. (k) Labat, Vol. IV (1) Arthus, ubi fup (m) Labat ne lui do

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XV. 295

rient une chair jaune de la confistence d'un fromage gras (i) sans aucune Historia graine, mais avec quelques groffes fibres, qui, lorique le fruit est ouvert. représentent une espèce de croix. Si le finit passe le tems de la maturité, cette peau devient noire, & la chair ressemble parsaitement à du beurre. Le goût de la Banane est un mélange de la poire de Coin & de celle du Bonchrétien. Elle est saine & nourrissante, mais elle donne des vents, lorsqu'on la mange crue (k).

SULVANT Arthus (1), le fruit est tendre & doux, sa couleur est un blanc jaunâtre, sa chair est plus agréable & plus moëlleuse que le meilleur beurre. Il rafraîchit l'estomac; mais si l'on en mange avec excès, il cause des fontes d'humeur, & produit la diarrhée. Il est provocatif pour les femmes.

Finch observe que sous le fruit, & de la même tige, il pend une touse pointue [de la substance des feuilles,] qui paroît avoir été la fleur; mais il ignore si elle contient quelque semence (m).

BOSMAN dit que les rejettons ont besoin d'un an pour porter du fruit. & qu'ils n'en portent qu'une fois, parce qu'on les coupe après leur production; que de leur racine il fort cinq ou six autres rejettons, & que cette propagarion continue tous les ans; [ce qui fait de cette plante une espèce d'Alma-

Sur la Gambra, Moore observe qu'une tige ne porte qu'une grape ou qu'un peloton d'environ quarante ou cinquante Bananes, & que lorsqu'elles font cueillies, on coupe la tige, parce qu'il (0) ne faut plus en attendre de fruit. Arthus affire (p) que ce seul peloton contient ordinairement plus de deux cens figues; mais il parle de la Guinée, où les Bananiers sont plus communs que dans tout autre Pays. Labat dit qu'ils ne portent du fruit qu'une fois, qu'on les voit ensuite décliner, flétrir & tomber; mais que la racine, qui est grosse, massive, & couleur de chair paie, pousse bien-tôt de nouveaux rejettons, qui portent à leur tour, dans l'espace de douze ou quinze mois; & que si elle n'est transplantée ou détruite, elle se produit sans cesse (q).

Lorsque le fruit est cueilli, on coupe aussi l'arbre ou la plante, pour ne laisser que la racine, qui dans l'espace d'un mois produit un nouvel arbre & de nouveaux fruits; de sorte que le Bananier porte du fruit chaque mois de l'année.

L'espèce de croix dont on a parlé, qui paroît quand on coupe une Banane, a fait juger aux Espagnols que c'étoit le fruit défendu qui a causé tous les malheurs du Monde, & qu'en l'ouvrant (r), Adam y avoit apperçu la Croix, c'est-à-dire le mystère de la Rédemption. Aussi l'appellent-ils la pomme d'Adam, & Barbot paroît en avoir ignoré la raison. Arthus rapporte que les Portugais Négres font scrupule de couper une Banane, par respect pour la Croix. C'est de lui apparemment que Barbot a tiré cette circonstance. Atsins observe aussi que la beauté de l'arbre & la douceur de son fruit ont perfuadé

Renouvelle-

Les Espanent la Banafruit défendu.

(i) Moore la compare à de la marmelade,

pag. 67.
(k) Labat, Vol. IV. pag. 162.

épais-

hâtre.

lélica-

pren-Tures

aifons.

ieure, #

nce de à deux

ait at-

pouce

nt couge s'ar-

fix ou

lusieurs

ion, &

e divise

hargée,

re mois

iennent

ité de la

Ment en

,[com·

ngue une

) dix ou

t une ef-

par une

t que le

Elle eft

Elle con-

ix ou sept

l'une peau pag. 67.

nais qu'ils

g. 49. Ce des pelo-

haque pe-& de la]a

à l'extréfeuillée, ord verd

fup. Vol.

de rouge

tient

(1) Arthus, ubi sup. pag. 84. (m) Labat ne lui donne pas de semence. (n) Bofman, ubi fup. pag. 291.

Moore, pag. 67. Arthus, ubi sup.

Afrique Occidentale, Vol. IV. pag. 165.

(r) Ibid. pag. 163.

# VOYAGES AU LONG DES CÔTES

NATURELLE.

fuadé à plusieurs Spéculatifs (s) que c'étoit le fruit défendu du Paradis Terrestre. D'autres conjecturent que ce sut du moins de ses seuilles qu'Adam & Eve couvrirent leur nudité. Bosman déclare qu'il y trouve assez de vrai-sem. blance, parce que ces feuilles sont longues & larges. Cependant il ajoûte qu'elles sont peu propres à servir d'habits, puisqu'on n'y peut (1) toucher du bout du doigt fans les percer.

L'Ananas.

Les Auteurs ne sont pas plus d'accord sur la nature de l'Ananas ou de la pomme de Pin, que sur celle de la Banane. Est-ce le fruit d'un arbre ou d'une plante? On en trouve en abondance près du Sénégal, & sur toute la Côte en tirant vers le Sud. A Sierra-Léona, c'est ce fruit qui tient le premier rang. Il est [environ de la grosseur du Pœoni,] d'un beau verd jaune, serment & plein d'eau comme le melon; il se mange avec du vin & du suere. [Quelques-uns s'imaginent y trouver le goût de tous les fruits. ] Atkins lui croit le goût abstergent (v).

Le Melon d'eau.

LES Melons d'eau, que les François appellent Pastaques, sont saussi-bien : que les autres espèces, fort communs dans les mêmes parties de l'Afrique. Les Habitans du Royaume de Hoval, fur les bords du Sénégal les nomment Pompions. Ils en ont de rouges & de verds, qui croissent en persection dans le Pays. Ceux de la première espèce pésent quelquesois jusqu'à soixante livres. La chair est d'un rouge luisant, & le jus fort doux & fort rafraîchissant (x). On reconnoît le tems de leur maturité, en les touchant avec une petite baguette, qui

les fait retentir comme un arbre creux (y).

L'Igname.

L'IGNAME ou l'Tam est une plante qui ressemble à la Bete. Rave, & qui demande un terrain gras & profond. La racine en est grosse, rude, inégale, & pleine de petits cordons. Au dehors, sa couleur est un violet soncé. Le dedans a la consistence d'une bête-rave; & soit cuit ou crû, il est d'un blanc sale, tirant fur couleur de chair. L'Igname est fade avant que d'être bouillie; mais le feu lui donne du goût (2), la rend nourrissante, & facile à digérer. Elle peut fervir de pain, si on la mange avec de la chair. Sa tige est quarrée, & chaque face a quatre lignes de largeur. Elle rampe à terre, & pousse des fibres qui prennent aisément racine, [mais quand elle rencontre un arbre, elle s'y entortille comme le lierre]. Ses feuilles croissent deux à deux, & sont attachées à des pédicules quarrés, qui sont un peu crochus. Elles sont de la sorme d'un cœur, assez épaisses, avec une petite pointe, & d'un (a) verd brunâtre. La tige pousse une espèce de petites oreilles, couvertes de petites fleurs en sorme de clochettes, dont le pistil devient une petite cosse, remplie d'une graine noire fort menue. Cette graine se séme, lorsqu'on ne peut avoir la plante autrement; mais les rejettons suffisent, & n'ont besoin que de cinq mois pour meurir. On reconnoît leur maturité à la couleur des feuilles, qui commencent alors à se flétrir (b).

(s) Arthus, dans la Collection de De Bry.

(t) Bosman, ubi sup. pag. 292. 🗘 (v) Atkins, voyage en Guinée pag. 48.

(x) Barbot dit qu'ils font infipides & fort inférieurs en bonté à ceux de Portugal.

(y) Labat, Vol. III. pag. 62. & Vol. V. pag. 24.

(2) Angl. l'Igname est pâteux avant que d'è tre bouillie; Mais le feu la rend légère, nourrissante, R. d. E.

(a) Barbot dit qu'ils pèsent ordinairement huit ou dix livres, qu'ils sont blancs & ses au palais, pag. 113.
(b) Labat, Vol. V. pag 80.

OCCI

Le Mani tion particul de notre Rec employent be

On difting jaunes. Elles de six semaine mois. Ce légi Sa feuille, [d de deux petiti goût. Sa tige beaucoup de : lette, & de c qui n'ont pas nouvelles plan nairement, le ces. La coulet ge, blanche o

de féves rouge Au comme lement; & fur tout-à-fait feml mée Kollitu, qui produit une var goût pour les fa comme aux Che curiolité pour le

BARBOT di

CE qu'on app de Maïs en Ame lie. On en dist Foulis, le grand de Mars & d'Av Décembre, &

A l'égard du c'est à dire au n de Décembre. le Pays des Foul il fuffit d'y pense & de prendre la se trouvent en d

It se consomi fortes de Millet.

(c) Ibid. pag. 81 (d) Ibid. pag. 78 (e) Angl. elles f mielleux. R. d. E.

IV. Part.

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XV. 297

Le Maniok croît ici fort abondamment; mais comme c'est une production particulière de l'Amérique, nous en remettrons la description à l'endroit de notre Recueil qui regarde cette Partie du Monde. Les Portugais de Cachao

employent beaucoup la farine de cette plante au-lieu de bled (c).

On distingue ici trois sortes de Patates, les rouges, les blanches, & les jaunes. Elles s'entretiennent par les rejettons. Les unes meurissent dans l'espace de six semaines; d'autres, qui passent pour les meilleures, ont besoin de quatre mois. Ce légume est bon, sain, nourrissant, mais capable de donner des vents. Sa feuille, [de la groffeur d'un écu, ] a la forme d'un cœur. Elle est dentelée de deux petits crans, mince, d'un verd luisant, aussi douce au toucher qu'au goût. Sa tige est d'un verd pâle; elle est tendre, juteuse, fléxible [ & pousse beaucoup de rejettons.] Les fleurs sont petites, semblables à la double violette, & de couleur jaune. Elles sont entourées de plusieurs petits filamens. qui n'ont pas plûtôt touché la terre qu'ils y prennent racine, & forment de nouvelles plantes. Il se trouve des Patates fort grosses & fort pesantes. Ordinairement, leur forme est irrégulière, & leur diamètre de deux à cinq pouces. La couleur de la chair est la même que celle de la peau, c'est-à-dire rouge, blanche ou jaune. Le goût (d) en est délicieux (e).

BARBOT dit que près de Rufisco on trouve une sorte de petits pois blancs. &

de féves rouges & blanches, qui font d'une bonté médiocre (f)

Au commencement de la faison des pluyes, le Pourpier croît ici naturellement; & sur les bords de la Gambra il est non-seulement fort bon, mais tout-à-fait femblable à celui d'Angleterre. On y trouve aussi une herbe nommée Kollilu, qui ressemble à l'épinard & qui sert aux mêmes usages (g). Le Pays produit une variété infinie d'autres bonnes herbes; mais les Négres ont peu de goût pour les salades, & s'étonnent de voir manger de l'herbe aux Européens comme aux Chevaux & aux Vaches. Ils n'ont pas plus d'inclination ni de curiofité pour les fleurs (b).

CE qu'on appelle Mill ou Millet fur le Sénégal, porte le nom de Mahis ou de Maïs en Amérique, de bled de Turquie en France, & de grand Turc en Italie. On en distingue de deux sortes; le petit & le grand. Dans le Pays des Foulis, le grand Millet se sème à la fin d'Octobre, & se recueille aux mois de Mars & d'Avril. Dans le Royaume de Hoval, le tems de semer est la fin de

Décembre, & celui de la moisson est aux mois de Mai & de Juin.

A l'égard du petit Millet, il se sème par-tout après les premières pluyes, c'est à dire au mois de Juin, pour être recueilli aux mois de Novembre & de Décembre. Ainsi lorsqu'on veut faire sa provision de grand Millet dans le Pays des Foulis, il faut s'y prendre dès le 15 de Juin. Mais pour le petit, il suffit d'y penser à la fin de Novembre, ou au commencement de Décembre, & de prendre la faison où les Barques peuvent passer les bancs de sable qui le trouvent en divers endroits de la Rivière.

Le se consomme parmi les Négres une prodigieuse quantité de ces deux plortes de Millet. Ils le conservent en le suspendant en faisceaux, [dans des

HISTOIRE NATURELLE.

Le Maniok.

Les Patates.

Pourpier & autres her-

Millet ou

(c) Ibid. pag. 81.

IV. Part.

(f) Barbot, pag. 30.

(g) Moore, pag. 62. & 108. C'est ce que Barbot appelle Quelli rogues, pag. 113.

(b) Barbot, ubi sup. pag. 32.

S

idis Ter-

Adam &

rai-sem-

il ajoûte

ucher du

ou de la

arbre ou

toute la

t le pre-

ie, fermen

. [Quel

auffi-bien

ique. Les

nent Pom-

is le Pays.

. La chair

). On re-

uette, qui

i demande

pleine de

edans a la

ile, tirant

e; mais le

Elle peut

e. & cha-

des fibres

e, elle syn

font atta-

e la forme

d brunâtre.

eurs en for-

d'une grai-

r la plante

mois pour

mmencent

avant que d'ê.

légère, nourordinairement biancs & fecs

i croit le

<sup>(</sup>d) Ibid. pag. 78. & Barbot pag. 113. (e) Angl. elles font d'un goût délicat &

mielleux. R. d. E.

# VOYAGES AU LONG DES

MATURELLE.

facs. ] par la tige, dans des lieux fecs [destinés à cet usage, & où il est à l'abit des Rats ]. Il dure ainsi des années entières. Leur manière de le préparer est de le broyer dans un mortier, & de le passer dans un crible pour en séparer le fon (i).

Bled d'Inde.

MOORE dit qu'ils plantent le Bled d'Inde, plûtôt qu'ils ne le fement. Ils font de petits trous à quatre pieds de distance, dans chacun desquels ils mettent ensemble trois ou quatre grains, qui croiffent comme le houblon. Il s'élève jusqu'à neuf ou dix pieds de hauteur dans une grosse canne qui pousse des épis de chaque côté.

Bled de Gui-

On distingue deux sortes de bled de Guinée. Le plus grosest rond, à per près de la grosseur de nos petits pois. On le séme de la main, comme nous femons le froment & l'orge. Il croît à la hauteur de neuf ou dix pieds, fur un petit tuyau. Le grain est au sommet dans une assez grosse touse. La seconde forte, qui est la plus petite, a reçu des Portugais le nom de Mansaroke. Elle se sème comme l'autre, & s'élève à la même hauteur, mais la tige en est plus groffe. [C'est au sommet, dont la figure ressemble à la tête d'un jonc, que croît le grain. Il] n'est pas beaucoup plus gros que le Millet de Cananor (k), & lui ressemble pour la forme (1).

BARBOT nous apprend que sa tige est fort droite, & pousse quantité de seulles, [qu'il croît dans l'espace de deux mois,] que ses épis ont jusqu'à douzet pouces de longueur, [ semblables, quand on les voit à une certaine distance. au fommet des jones; que le grain est longuet plûtôt que rond, & ressemble beaucoup à la coriandre; que les Négres font leur moisson avec des instrumens de fer assez semblables à nos serpes, & qu'après avoir laisse sécher pendant un mois le bled dans l'épi (m), ils le renferment dans des hutes bâties pour cet usage. Ils le battent ensuite, comme nous battons le bled (n).

Le Kuskus.

LE Kuskus, (0) qui est l'aliment le plus commun des Négres, est une composition de farine. Après en avoir fait une pâte, ils la mettent sur le seu dans un pot de terre ou de bois, percé d'un grand nombre de trous comme not couloirs; & l'arrofant d'eau bouillante, ils la remuent continuellement pour l'empêcher de s'épaitlir. A force de mouvement, elle se divise en petites boules, féches & dures, [femblables à des confitures & ] qui se gardent long & tems lorsqu'on prend soin de les garantir de l'humidité. Pour en faire usage, on les arrose d'eau chaude; ce qui les fait ensier comme le ris sou la farine de Maniok.] Cette nourriture est saine, du moins s'il en faut juger par les Négres, qui sont ordinairement gras & pleins de fanté (p).

Le Sanglet.

LE Sanglet est la simple farine du maiz, [dont ils font autant de cas que nous faisons de celle de froment, & qu'ils employent aux mêmes usages. C'est l'aliment le plus ordinaire des pauvres Habitans. Il se vend en épis ou en grain. Un barril de grain s'achète depuis quatre francs jusqu'à huit, en marchandifes de l'Europe. On en fait un assez gros commerce au long du Sénégal, parce qu'il est en abondance sur les deux bords de cette Rivière (4).

i) Labat, ubi sup. Vol. II. pag. 165. (k) Angl. le millet dont on nourrit les Serins de Canarie. R. d. E.

(1) Moore, pag. 31. & fuiv. (m) Angl. bled fur la terre. R. d. E.

(n) Barbot, pag. 40.

(p) Moore, pag. 109. Barbot prétend que c'est une nourriture groffière & indigeste, pag. (q) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 1616.

(a) Voyez ci-deffus, Liv. VI.

S

est à l'abrité éparer est en séparer

t. Ils font ls mettent Il s'élève pousse des

nd, à peu mme nous eds, fur un la feconde Manfaroke. tige en est d'un jonc,

ité de feuilqu'à douzet
e distance, et
ressemble
des instrusécher penutes bâties
(n).
t une com-

t une comle feu dans
comme nos
ment pour
en petites
rdent long tr
aire ulage,
u la farinetr
ger par les

as que nousir ges.] C'est épis ou en t, en marg du Sénéère (q). DANS

prétend que digeste, pag

II. pag. 1616



LION d' AFRIQUE. LEEU van AFRIKA .

(CHAMEAU du CAP VERD. (KAMEEL van KABO-VERDE.

occ.

DANS pl grain (r) n qu'il est plus une cosse roi fortbon goûi le préparent

LE Ris cr fur la Gambr qui font fujets dérable fur les

On feine le ment. Du fon les épis. Sa m vent jusqu'à qu quesois dans le tigoles, comm

le n'y a point de fleurs fauva beauté fort mé & qui ressemble Elle est du plus pour les fleurs les ont une i [& aigre] don

(r) Barbot dit que te, & l'appelle Raci (1) Angl. fes épi ces de long, & un q (t) Labat, Vol. 1 (v) Ibid. Vol. V.

CETTE vafte Blanc jusqu'à fur-tout une infini traite. Donnons le mé le Roi des Ani

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE LIV. VII. CHAP. XVI. 299

Dans plusieurs Cantons, sur tout aux environs du Cap-Verd, il croît un grain (r) nommé Jernotte, qui ressemble au maïz, avec cette différence qu'il est plus petit, & qu'il vient sans culture. La nature l'a rensermé dans une cosse rouge & mince, qui contient une substance blanche, solide, & de fortbon goût. Ses épis ont deux pouces & un quart de long (s). Les Négres le préparent comme le maïs (s).

Le Ris croît fort abondamment fur les bords & dans les Isles du Sénégal, sur la Gambra, & dans les autres parties de la Côte, sur-tout dans les lieux qui sont sujets aux Inondations des Rivières. Le commerce du Ris est considérable sur les Côtes voisines de Cachao, & au Sud de Bissão (v).

On feine le Ris dans les terres basses (x). Il croît de la hauteur du froment. Du sommet de sa tige, il pousse d'autres petits tuyaux qui soûtiennent les épis. Sa multiplication est si extraordinaire qu'un bossseau en produit souvent jusqu'à quatre-vingt (y). Cependant la paresse des Négres les met quelques dans le cas d'en manquer. Moore dit que le Ris se sème dans de petites rigoles, comme on plante les pois en Angleterre; qu'il croît dans les terres humides, & que ses épis ressemblent à ceux de l'avoine (x).

In n'y a point de champs ni de bois qui ne foient ornés d'une grande variété de fleurs fauvages, tout-à-fait différentes de celles de l'Europe, mais d'une beauté fort médiocre. On en distingue une, qui est d'un fort beau cramoisi, & qui ressemble pour la figure à celle que les François nomment Belle de nuis. Elle est du plus beau cramoisi du monde; mais les Négres n'ont aucun goût pour les fleurs (a).

Its ont une forte de lys, qu'ils appellent Bunning, d'un goût fort âcre, [& aîgre] dont les Anglois se servent pour assaisonner leurs sauces (b).

(r) Barbot dit qu'il a le goût de la noisette, & l'appelle Racine noire, pag. 30. & 40.

(1) Angl. ses épis ont environ deux pouces de long, & un quart de diamètre. R. d. E.

(t) Labat, Vol. III. pag. 92. (v) Ibid. Vol. V. pag. 244.

E.

(x) Angi. terres marécageuses. R. d. E.
 (y) un boisseau en produit souvent jusqu'à

cent-soixante. R. d. E.

(a) Barbot, pag. 32. (b) Jobson, pag. 135.

# CHAPITRE

Animaux sauvages & privés.

g. I.

Lions, Tigres, Léopards, Loups, &c.

CETTE vaste partie du Continent de l'Afrique, qui est depuis le Cap-Blanc jusqu'à Sierra-Léona, contient des Animaux de toutes les espèces, sur-tout une infinité de Bêtes de proye, qui vivent en sureté dans cette retraite. Donnons le premier rang au Lion, puisque de tout tems on l'a nommé le Roi des Animaux.

Pp 2

HISTOIRS NATURELLE.

Jernotte.

Le ris.

Comment on feme le ris.

Fleurs.

IL

L'Afrique Pays comme naturel du Lion.

Description de cetAnimal.

Hardieffe

& fierté du

Lion.

IL semble que l'Afrique soit le Pays naturel de cette noble créature, nonfeulement parce qu'il n'y a point de Rézions connues où les Lions soient en si grand nombre, mais encore parce qu'ils y sont d'une taille & d'une fierté terribles. Cependant on remarque que ceux du Mont Atlas n'approchent point de ceux du Sénégal & de la Gambra pour la hardiesse & la grosseur.

QUELQUES Naturalistes se sont imaginés que la face du Lion a quelque ressemblance avec le visage humain. Il a la tête grosse & charnue, couvertede longues boucles d'un crin fort rude. Son front est quarré & comme filloné par de profondes rides, fur-tout lorsqu'il est en fureur. Ses yeux sont viss & percans, ombragés d'épais fourcils qu'il fait mouvoir d'une manière terrible. Ila le nez long, large & ouvert, la machoire épaisse, & garnie de muscles, de tendons, & de nerfs d'une force fingulière. Il a de chaque côte quatorze dents. quatre tranchantes, quatre de l'œil, & fix molaires. Les premières font d'une grandeur médiocre; les fecondes, plus grandes mais inégales; [ & les troitie. 2 mes font environ ] de la longueur d'un pouce, & larges à proportion, avec trois petits points au centre, auxquels plusieurs Naturalistes trouvent de la ressemblance avec la fleur de lys. Sa langue est fort grosse, rude, & couverte de plufieurs pointes austi dures que de la corne, longues de trois ou quatre lignes, & tournées vers le gozier. Cette étrange superficie de sa langue rend ses léchemens si dangereux qu'ils écorchent autli-tôt la peau; & pour peu qu'il sente le sang, il ne pense plus qu'à dévorer. Le Domestique d'un [France çois ] ayant souffert qu'un Lion privé, qui couchoit dans la chambre de son Maître, prît l'habitude de le careller & de le lécher, fut averti fouvent des sunestes conséquences auxquelles il s'exposoit. Mais se fiant à la douceur & à la familiarité de cet Animal, il négligea les avertissemens. Son Maître. réveillé par quelque bruit, jetta les yeux dans sa chambre, & ne sut pas peu effrave de voir la tête de son Valet entre les grifes du Lion, qui avoit de ia dévoré le corps. Il se leva aussi-tôt; & gagnant son cabinet, il appella au secours quelques autres [François] qui tuerent le monstre à coups de fufil (a).

Quo I Que le cou du Lion soit d'une bonne longueur, il est d'une sorce & d'une roideur étonnante. Aristote s'est trompé lorsqu'il l'a crû composé d'un seul os. Il consiste en plusieurs vertèbres mobiles, qui ne laissent pas d'être parsaitement jointes. Celui du Mâle est couvert d'une longue & rude crinière, qui se dresse lorsqu'il est en sure. La femelle est sans crinière, mais on la croit plus séroce encore & plus terrible que le mâle.

Lz Lion a les jambes courtes, osseuses & fort souples. Sa marche est lente & majestueuse, excepté lorsqu'il poursuit sa proie, car il court alors avec une vîtesse extraordinaire. Il a les pieds gros & larges. Ceux de devant sont divisés en cinq grises, bien articulées. Ceux de derrière en quatre, toutes armées d'ongles sorts & pointus. Sa queuë est longue, vigoureuse, couverte d'un poil rude & court, jusqu'à l'extrémité, qui est frisée, & qui se termine en touse.

Personne n'ignore quelle est la fierté & la hardiesse de ce terrible Animal. Son intrépidité est si surprenante, que soit hommes ou bêtes, il ne paroît

parolt jame tique, il para faim le pre réfiftance n bieffer fans tourne jame fort lenteme

OC

Un Gent feulement el lets & les Pi l'approchoie de moyens Ménagerie d d'abord effra fe retira pruc taquée que pa cette fituatio lui prefentan tique, emplo le trouva l'oc ou dix dents, s'apperçut qu ter en arrière bataille. SUIVANT

fiévre, ou du célébre Du Ve vers replis, de multitude de pargne rien.
meme la fuit témoignage de dit il, lui raccomes du Pays, des Lions pou ner, placot que

LE Lion fu en trois ou qu fion. C'est u coqs. On a mais il n'est pa res, lorsqu'ils & de le remu

<sup>(</sup>b) Ibid. pag.

<sup>(</sup>c) Ce trait pa

foient en ine fierte oprochent offeur. a quelque

a quelque ouverte de filloné par ifs & perrrible. Ila uscles, de orze dents, font d'une les troitie 4 tion, avec vent de la & couverte ou quatre ingue rend pour peu l'un [Fran 13

bre de son
buvent des
douceur &
douceur &
fut pas peu
i avoit dé
il appella
à coups de

d'une fora crû comne laiffent longue & fans crinieâle. marche est court alors

marche et court alors Ceux de deière en qualongue, viité, qui est

errible Aniêtes, il ne paroît parolt jamais effrayé du nombre de ses ennemis. S'il ne pense point à l'attaque, il passe dédaigneusement & continue sa marche avec lenteur. Si la saim le presse, il tombe indisféremment sur tout ce qui se présente, & la résiltance ne fait qu'augmenter sa rage. Aussi est-il fort dangereux de le blesser sans l'abattre. Quelque inégal que puisse ètre le combat, il ne tourne jamais le dos. S'il est forcé de se retirer, il le fait en arrière, & sort lentement, jusqu'à ce qu'il ait gagné quelque retraite assurée.

Un Gentilhomme Florentin (b) avoit une Mule si vicieuse, que nonseulement elle rendoit peu de service, mais que se révoltant contre les Valets & les Palefreniers, elle maltraitoit des dents ou des pieds tous ceux qui l'approchoient. Son Maître après avoir employé inutilement toutes fortes de moyens pour la dompter, résolut de l'exposer aux bêtes séroces de la Ménagerie du Grand Duc. On lâcha un Lion, dont le rugissement auroit d'abord effrayé tout autre Animal. Mais la Mule, sans paroître allarmée. se retira prudemment dans un coin de la cour, où elle ne pouvoit être attaquée que par derrière, c'est-à-dire du côté de sa principale force. Dans cette fituation, elle attendit fon ennemi, l'observant du coin de l'œil, & lui presentant la croupière. Le Lion, qui parut sentir la difficulté de l'attique, employa toute fon adresse pour prendre ses avantages. Enfin la Mule trouva l'occasion de lui lancer une si furieuse ruade, qu'elle lui brisa neuf ou dix dents, dont on vit fauter les fragmens en l'air. Le Roi des Animaux l'apperçut qu'il n'étoit plus en état de combattre. Il ne pensa qu'à se retiter en arrière jusques dans sa loge, en laissant la Mule maîtresse du champ de bataille.

Sulvant l'opinion de quelques Naturalistes, le Lion a constamment la fièvre, ou du moins une violente inflammation dans la masse du sang. Le célèbre Du Verney a remarqué que la vessicule du siel dans cet animal, a divers replis, d'où il conclut qu'il abonde en bile. Sa proie ordinaire est une multiude de petits animaux, excepté lorsqu'étant pressé par la faim, il n'épargne rien. Cependant on assure qu'il respecte les semmes, & qu'il prend meme la suite à leur vûte. Mais on n'a pour garand de cette vérité que le témoignage de Labat, qui parle d'après Paul Lucas. Ce sameux Voyageur, ditil, lui raconta qu'étant à la Momesta près de Tunis, il avoit vût les semmes du Pays, sans autres armes que des bâtons & des pierres, poursuivre des Lions pour leur faire quitter leur proie, & ces siers Animaux l'abandonner, plûtôt que de se défendre.

Le Lion supporte long-tems la sois. On prétend qu'il ne boit qu'une sois en trois ou quatre jours, mais qu'il boit beaucoup lorsqu'il en trouve l'occasion. C'est une erreur vulgaire que de le croire épouvanté du chant des coqs. On a vérisié au contraire qu'il fait peu d'attention à la volaille; mais il n'est pas moins vrai qu'il redoute les Serpens. La ressource des Mores, lorsqu'ils sont poursuivis par un Lion, est de prendre leur turban (c) & de le remuer devant eux, dans la sorme d'un Serpent. Cette vûe suffit

HISTOIR &

Fait fingulier d'une Mule.

Le Lion craint les Serpens & les femines.

Manière dont les Mores l'évitent à la chaise.

<sup>(</sup>b) Ibid. pag. 16. On raconte ce fait d'après Labat. à la fin du Voyage de Fréjus en Mauritanie, pag. 27.

HISTOIRE MATURALLE.

pour faire précipiter sa retraite à leur ennemi. Comme il arrive souvent que mêmes Peuples de rencontrer des Lions dans leurs chailes, il est fort remaquable que leurs Chevaux, quoique célebres pour seur vitesse, sont faise (d) d'une terreur si vive qu'ils deviennent immobiles, & que les Chiens, non moins timides, se tiennent rampans aux pieds de leur Maître ou de son Cheval. Le seul expédient, pour le More, est de descendre & d'abandonne une proie qu'il ne peut détendre. Mais fi le ravisseur est trop près, & qu'on n'ait pas le tems d'allumer du feu, feul moyen (e) de l'effrayer; il ne relle qu'à se coucher par terre, dans un profond tilence. Le Lion, lorsqu'il n'est pas tourmenté par une faim dévorante, passe gravement, comme s'il ctor fatisfait du respect qu'on a pour sa présence (f).

LE Lion est d'une taille affez haute & fort bien prife. Ceux d'Afrique no font pas moins gros qu'un Cheval Barbe. Quoique la Lionne n'ait que deux mammelles, elle porte souvent quatre Lionceaux, & quelquesois davantage. On affüre qu'ils naissent les yeux ouverts. Lorsque les Mores en trouvent dans quelque antre, ils ne manquent point de les porter aux Européens (1). [qui s'empressent ordinairement de les acheter.] Si la Lionne revient aller tôt pour courir après les ravisseurs, ils lui jettent un de ses petits, & tandis qu'elle le porte à sa caverne, ils ne perdent pas un moment pour s'échaper

avec les autres.

d'un Père Jacobin.

Comment

ils prennent

les Lionceaux.

Nos l'listoires offrent quantité d'éxemples de la générofité & de la clémence du Lion. Labat en rapporte deux, qu'il avoit appris de plusieurs témoins. Le Père Joseph Colombet, Religieux Jacobin, étant dans l'Esclavage à Mequinez, resolut avec un de ses Compagnons, de se mettre en liberté par la fuite. Comme ils connoissoient assez le Pays, ils espéroient de pouvoir se rendre à Larathe, Place qui appartient aux Portugais sur cette Côte. Ils trouvérent le moyen de s'échaper, & ne marchant que la nuit, ils se reposoient pendant le jour dans les bois, où ils se couvroient de seuilles & de ronces pour se désendre de l'ardeur du Soleil. Après deux jours de marche, ils arrivèrent près d'un étang, seule eau qu'ils eutsent rencontrée depuis leur départ; &k premier objet qui frappa teurs yeux fut un Lion, qui étoit fort près d'eux, & qui paroissoit garder le bord de l'eau. Un moment de conseil sur un danger si pressant, leur sit prendre le parti de se mettre à genoux devant ce terrible voisin; & d'une voix touchante, ils lui firent le récit de leur infortune. Le Lion parut touché de leur humiliation. Il s'éloigna volontairement à quelque distance, & leur laissa la liberté de boire. Le plus hardi ne balança point à s'approcher de l'étang, où il remplit son flacon, tandis que l'autre continuoit ses prières. Ils passèrent ensuite à la vue du Lion, sans qu'il sit le moindre mouvement pour leur nuire; & le jour d'après, ils arrivèrent heureusement à Larathe.

La seconde avanture étoit arrivée à Florence. Un Lion du Grand Duc étant forti de la Ménagerie, entra dans la Ville, & ne manqua point d'y répandre

Autre preuve de la clémence des Lions.

> (d) Cela est confirmé par la Lettre dont il est parlé dans la note précédente.

de cette manière, au Sr. A \*\*\*, qui les apprivoisa. Voyez la Lettre à la fin du Voyage de Fréjus. pag. 25.

OCCIDE

beaucoup d'époi fon enfant dans Le Lion s'en fail portée du plus mepris du dange a regarda fixeme fenfant à terre,

Un autre Au claves Chrétiens se rendre à Maza lequel ils cherch comme eux lorfo fin qui les suivit ques Cavaliers, faifant face à leu de conduire ces r & lorfqu'ils furer

Las François doient enchaînée i la machoire, q pilie de poitrine fut bien-tôt redui ré, lui ôtèrent fu dans cet état , lo buk, l'apperçut à ouverte, & deja Animal, & s'ima avec de l'eau, & effets merveilleux qu'elle se rétablit d'un si grand service vouloit rien prend suivoit dans l'Isle.

Le hazard fav l'avantage fur le I pagnie Françoise entier de Chévres beau Lion, qu'on vue de ce terrible tent toutes la fuit

e) autre moyen de l'écarter R. d. E. (f) Labat, Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 21. & fulv.

<sup>(</sup>b) Quelque opinio deux récits sur le tés remarquera sans doute vant le même Auteur, femmes, celle-ci n'a ployer la prière. [Voy ll. pag. 26. & Juiv.] NB. Le Traducteur conséquence qui n'est

remarant faifis

8

il eton
ique ne
ue deux
vantage,
rouvent
ns (g),
nt allez-j
k tandis
échaper

la cléeurs téclavage erté par se rentrouvėent penes pour riverent rt; &le d'eux. un danvant ce r inforirement balança l'autre 'il fît le nt heu-

e étant spandre aucoup

it été pris i les ap-Voyage peaucoup d'épouvante. Entre les fugitifs, il se trouva une semme qui portoit son ensant dans ses bras, & qui, dans l'excès de sa crainte, le laissa tomber. Le Lion s'en faisse, & paroissoit prêt à le dévorer; lorsque la mère, transportée du plus tendre mouvement de la nature, retourna sur ses pas, au mépris du danger, se jetta aux pieds du Lion, & lui demanda son ensant Il la regarda fixement. Ses cris & ses pleurs semblérent le toucher. Ensin, il mit l'ensant à terre, & se retira sans lui avoir sait le moindre mal (b).

Un autre Auteur ajoûte à ces deux histoires, que vers l'an 1614, deux Esclaves Chrétiens s'étant échapés la nuit de leur prison, dans l'espérance de se rendre à Mazagan, Place Portugaise, ils apperçurent près d'un arbre, sous lequel ils cherchoient à se cacher pendant le jour, un Lion, qui marcha comme eux lorsqu'il les vit marcher, qui s'arrêta lorsqu'il les vit arrêtés, enfin qui les suivit sans les perdre de vûc. Bien-tôt ils surent joints par quelques Cavaliers, qui avoient été détachés pour les poursuivre. Mais le Lion sasant face à leurs ennemis, les obligea de se retirer. Ensuite ne cessant point de conduire ces malheureux Esclaves, il ne les quitta qu'à la vûc de Mazagan, & lorsqu'ils furent hors de danger (1).

Las François du l'ort Saint-Louis avoient une belle Lionne, qu'ils gardojent enchaînée pour l'envoyer en France. Cet Animal fut atteint d'un mal ala machoire, qu'on prétend aussi dangereux pour son espèce, que l'hydropisse de poitrine pour la race humaine. N'étant plus capable de manger, il jut bien-tôt réduit à l'extrémité; & les gens du Fort, qui le crurent désespéré, lui ôtèrent sa chaîne & jettèrent le corps dans un champ voisin. Il étoit dans cet état, lorsque le Sieur Compagnon, Auteur (k) du Voyage de Bambuk, l'apperçut à son retour de la chasse. Ses yeux étoient sermés, su gueule ouverte, & déja remplie de fourmis. Compagnon prit pitié de ce pauvre Animal, & s'imaginant lui trouver quelque refte de vie, il lui lava le gozier avec de l'eau. & lui fit avaller un peu de lait. Un reméde si simple eut des effets merveilleux. La Lionne fut rapportée au Fort. On en prit tant de soin qu'elle fe rétablit par degrés. Mais n'oubliant pas à qui elle étoit redevable d'un si grand service, elle conçut tant d'affection pour son bienfaiteur, qu'elle ne vouloit rien prendre que de sa main; & lorsqu'elle fut tout-à-fait guérie, elle le suivoit dans l'Isle, avec un cordon au cou, comme le chien le plus familier (1).

Le hazard favorise quelquesois de soibles animaux jusqu'à leur donner de l'avantage sur le Lion. Tandis que le Sieur Brue étoit Directeur de la Compagnie Françoise au Sénégal, on apporta dans l'Isse de Saint-Louis un troupeau entier de Chévres qu'on avoit acheté des Mores. Il y avoit dans le Fort un beau Lion, qu'on y nourrissoit soigneusement depuis plusieurs années (m). La vûe de ce terrible Animal inspira tant de frayeur aux Chévres, qu'elles prisent toutes la suite, à la réserve d'une seule, qui, le regardant avec audace,

femmes, celle-ci n'avoit pas besoin d'em-

ployer la prière. [Voyez Labat, ubifup. Tom. I. pag. 26. & juiv.]

NB. Le Traducteur auroit du relèver cette

conséquence qui n'est pas juste dans le cas-cy

(b) Quelque opinion qu'on prenne de ces deux récits sur le témoignage de Labat, on remarquera sans doute que s'il est vrai, sui-remarquera s'il est vrai, s'

Voyage de Fréjus, pag. 29.

(k) Voyez ci-dessus sa Relation.

(k) Poe Marchaia Voyage de Guinéa 3

(1) Des Marchais, Voyage deGuinée. Tom.I.

(m) Angl. depuis quatre ans. R. d. E.

HISTOIRE HATUKELLE.

Lionne du Fort Saint-Louis.

Le Lion est quelquefois effravé.

# VOYAGES AU LONG DES CÔTES

NATURELLE.

fit un pas en arrière, & s'avança vers lui les cornes baissées. Cette attaque qui fut répétée plusieurs fois, jetta le Lion dans un tel désordre, que soit frayeur ou pitié, il se mit comme un Chien entre les jambes du Directeur. pour éviter un adverfaire si incommode.

Animaux qui ne craignent pas de le combattre.

On nomme quelques animaux (n) qui ne craignent pas de mesurer leurs forces avec le Lion, tel que le Tigre & le Sanglier. L'Eléphant, quoique redoutable par sa grosseur, devient souvent sa proie. En 1695, dans un marais rempli de roseaux proche de Maroc, on trouva un Lion & un Sanglier expirans des blessures qu'ils avoient reçu l'un de l'autre dans le même lieu. Les roseaux étoient abattus aux environs & teints de leur sang ( o ).

Sa manière d'attaquer.

L'ATTAQUE du Lion paroît toûjours délibérée. Il ne s'avance pas directe. ment vers sa proie; mais faisant un circuit, & rampant même pour s'approcher, il s'élance ensuite, lorsqu'il est à portée de fondre dessus d'un seul faut. Malgré cette férocité naturelle, les Lions s'apprivoisent facilement dans leur jeunesse. Il s'en trouve d'aussi doux & d'aussi caressans que des Chiens (p).

Manière de le prendre.

La méthode ordinaire des Mores & des Négres pour prendre des Lions, est d'ouvrir dans la terre un grand trou qu'ils couvrent de branches & de feuilles, sur lesquelles ils laissent une pièce de chair pour amorce. Lorsque l'Animal est pris dans cette trape, ils le tuent à coups de fléches & de zagayes, & se nourrissent de sa chair pendant plusieurs jours (q).

Usage de sa peau.

Les Mores employent la peau des Lions à se faire des couvertures de lits (r). En Europe on s'en sert pour les garnitures de selles & les siéges de carosse. Labat lui attribue une propriété remarquable; c'est celle d'éloigner les rats & les mites du lieu où elle est conservée. Il cite le témoignage de Paul Lucas, qui s'en étoit assuré par sa propre expérience (s).

Jakhals, ou Chien fauvage, qui l'accompagne.

OUELQUES Voyageurs affûrent que le Lion est ordinairement accompagné d'un autre Animal, qui va pour lui à la chasse & qui lui rapporte sa proie. C'est une espèce de Chien sauvage, que les Anglois nomment Jakhals. Jobson observe qu'étant à l'ancre sur la Rivière de Gambra, lui & ses gens entendirent, pendant les ténébres, le bruit de cet animal, qui chassoit pour le Lion, & distinguerent une sorte de réponse, [ou d'accueil, que le Lion luis faisoit à son retour; de sorte qu'entre (t) les Anglois du Bâtiment, c'étoit un propos commun de se dire l'un à l'autre; allons au rivage pour rendre nos devoirs au maître chasseur. Mais quoique Jobson fût homme sense, on ne voit rien à recueillir d'une observation de cette nature. ]

BOSMAN affûre que le Jakhals ou le Chien fauvage est d'une férocité qui ne le cede qu'à celle du Tigre; qu'il dévore tout ce qui se présente, Hommes, Animaux, & fur-tout les Vaches, les Chevaux (v) & les Moutons; qu'au Fort d'Akra, sur la Côte d'Or, il vient pendant la nuit jusques sous les murs; qu'il y enlève des Porcs, des Brébis, & qu'il pénétre quelquesois jusques dans l'étable; que pour détruire ces bêtes carnacières, on a trouvé

Description du Jakhals & sa férocité.

(n) Labat, Afrique Occidentale. Vol. II.

(0) Cette histoire paroît encore prise de la Lettre qui est à la fin du Voyage de Fréjus, pag. 46. Mais elle y est rapportée à l'année 1615.

(p) Le Maire, pag. 68.
 (q) Labat, Vol. II. pag. 33. & Vol. III.

r) Angl. des Matelats. R. d. E. (s) Labat, Ibid. Vol. II. pag. 35. (t) Jobson, pag. 136. (v) Angl. les Vaches, les Porcs & les

Moutons. R. d. E.

OCCIDI

le moyen de di qui foûtient un trois ou quatre mal. Ce piége pavoit été tué kra, ] & fa gro longues & d'u queté, sa tête rétoit plus grof moins terribles; & fes dents.

Un de ces a cabane d'un Né vant d'une pate choit légèremen lé quelques Nég rir. On ne lui serrée de sa pat LES Tigres,

vrier. On prét peau forme un f leurs. Le poil Chat, les yeux pointues, la lan [Ils ont le corp font vifs & agile te d'un poil fort & les pieds arm ils attaquent avec tels que l'Eléphai ce que ceux de chair, & la trot

BRUE, après rocité d'un Tigr curiofité d'éprou Acet Animal. Il e Après une court Fort, où son en avantage. Enfir fi furieux, que Haccourut à ce bi semble, ils fond rellource pour se les Porcs n'ôsère

(x) Angl. partir trois ou quatre balle (y) Bosman, pag IV. Part.

le moyen de disposer plusieurs fusils bien chargés, de manière qu'une corde

qui soutient une pièce de viande, ne peut être ébranlée sans faire partir

trois ou quatre coups (x), qui mettent autant de balles dans la tête de l'Ani-

mal. Ce piége manque rarement. En 1700, l'Auteur vit un Jakhals qui pavoit été tué [par les Esclaves du Roi de Kommani au Fort Hollandois d'A-

kra, ] & sa grosseur étoit celle d'un Mouton; mais il avoit les jambes plus

longues & d'une épaisseur proportionnée. Son poil étoit court & mar-

étoit plus grosse que [l'épaisseur d'un doigt]. Ses grifes n'étoient pas

moins terribles; de sorte que toute sa force paroît consister dans ses grifes

Un de ces animaux étant entré pendant la nuit, près d'Akra, dans la

cabane d'un Négre, enleva une fille, qu'il chargea fur son dos, en se ser-

vant d'une pate pour la tenir ferme dans cette situation, tandis qu'il mar-

choit légèrement sur les trois autres. Mais les cris de sa proie ayant éveil

lé quelques Négres, elle fut délivrée par ceux qui se hâtèrent de la secou-

rir. On ne lui trouva qu'une meurtrissure dans l'endroit où le Jakhals l'avoit

LES Tigres, sur cette Côte d'Afrique, sont de la taille d'un grand lé-

Chat, les yeux jaunes & féroces, le regard cruel & malin, les dents fort

pointues, la langue aussi rude qu'une pierre (z), & les muscles fort longs.

Ils ont le corps mince & dégagé; de forte que] tous leurs mouvemens font vifs & agiles, comme ceux du Chat. Ils ont la queuë longue, couver-

te d'un poil fort court, les jambes bien proportionnées, souples & fortes,

& les pieds armés de grifes aigues. Ils font très voraces; & dans leur faim.

ils attaquent avec beaucoup d'adresse des Animaux beaucoup plus gros qu'eux,

tels que l'Eléphant & le Taureau. Le Tigre d'Afrique est beaucoup plus féro-

ce que ceux de l'Asie & de la nouvelle Espagne. Les Négres mangent sa

BRUE, après avoir employé toutes fortes de moyens pour adoucir la fé-

rocité d'un Tigre, qu'il avoit fait élever au Fort Saint-Louis, eut un jour la

curiosité d'éprouver comment un Porc seroit capable de se désendre contre Acet Animal. Il en prit un [des plus forts] & le Tigre fut lâché contre lui.

Après une courte escarmouche, le Porc se retira dans un angle des murs du

Fort, où son ennemi fut long-tems sans pouvoir prendre sur lui le moindre

avantage. Enfin se trouvant serré de plus près, il se mit à pousser des cris

fi furieux, que tout le troupeau de Porcs, qu'on avoit pris foin d'éloigner,

Haccourut à ce bruit, [ sans que rien fût capable de l'arrêter]; & tous en-

semble, ils fondirent si brusquement sur le Tigre, qu'il n'eût pas d'autre ressource pour se mettre à couvert, que de sauter dans le fossé du Fort, où

queté, sa tête grosse [large] & plate, avec des dents, dont la moindre

attaque. que foit recteur.

8

er leurs quoique un ma-Sanglier me lieu.

directe. s'approfeul faut. lans leur (p). s Lions, es & de & fes dents.

ferrée de fa pate (y)

zagayes, e lits (r). e carosse. les rats ul Lucas,

Lorfque

ompagné fa proie. als. Jobgens enit pour le Lion lui at . c'étoit ur rendre ne fenfé,

rocité qui e, Hom-Moutons; ques fous uelquefois a trouvé

Porcs & les

(x) Angl. partir le Mousquet, qui met trois ou quatre balles dans la tête. R. d. E.

(y) Bosman, pag. 246. & Juiv. IV. Part.

les Porcs n'ôfèrent le suivre (b).

chair, & la trouvent bonne (a).

(z) Angl. qu'une lime. R. d. E. (a) Angl. sa chair est bonne. R. d. E.

(b) Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 37.

HISTOIRE NATURELLE.

Tigres d'A-

Combat d'un Porc contre un Tigre.

wier. On prétend qu'ils font beaucoup plus grands dans l'Abyssinie. Leur peau forme un spectacle agréable par la variété de ses taches & de ses couleurs. Le poil en est doux & luisant. Ils ont la tête semblable à celle du

On

HISTOIRE NATURELLE.

On a remarqué que les Tigres d'Afrique (c) n'attaquent jamais les Blages. c'est-à-dire les Européens, quoiqu'ils dévorent fort avidement les Negres. [En général,] ils sont plus cruels & plus voraces que les Lions. Lors 4 qu'ils sont presses par la faim, ils entrent dans les Villages, ils enlèvent le premier animal qu'ils rencontrent, à la vue même des Habitans, qu'ils de vorent quelquefois eux-mêmes. Il est difficile de se procurer des Tigres vivans, parce que les Négres les tirent avec des fléches empoisonnées, & que dans les piéges mêmes où ils trouvent quelquefois le moyen de les prendre, ils ne peuvent ou n'ôsent s'en faisir qu'après les avoir tues à coups de fléches. Un Tigre mortellement blessé ne laisse pas de fuir encore avec beaucoup de vîtesse, & n'expire ordinairement que dans sa fuite (d).

Difficulté de prendre des Tigres vivans.

Multitude

IL se trouve, sur la Côte d'Or, des Tigres aussi gros que des Buffles incroyable de On en distingue de quatre ou cinq sortes, dont la différence consiste dans ces Animaux. Ceur grandeur, leur férocité, & la disposition de leurs taches. Le nombre de ces Animaux est incroyable dans cette Contrée. Bosman ne put s'assurer si les Léopards & les Panthères sont une espèce de Tigres; mais les observations de Pline lui parurent si fausses dans la comparaison qu'il en sit souvent avec le témoignage de ses yeux, qu'il ne daigne pas le nommer. Les Négres distinguent les Tigres par plutieurs noms; mais il seroit difficile, suivant le même Auteur, de rendre ces expressions barbares en catactères de l'Europe.

Leur furie.

Tous les Tigres, dit Bosman, sont des ammaux enragés, qui donnent souvent des scenes fort tragiques. Ils n'épargnent ni les hommes ni les betes. Capendant, lorsqu'ils trouvent assez de bêtes pour rassasser leur faim, ils n'attaquent point les hommes; sans quoi le Pays de la Côte d'Or seroit bien-tôt fans Habitans. Avec cette étrange férocité, on ne laisse pas de les apprivoifer dans leur jeunesse; & l'on en voit d'aussi familiers que les Chiens & les Chats de l'Europe. Bosman en vit six (e) de cette espèce à El-Mina. Mais il observa que tôt ou tard ils reviennent à leur férocité, & qu'il ne faut jamais s'y fier sans précaution (f).

Témoignage de Le Maire.

Le Tigre, dit (g) un autre Voyageur, est à peu près de la longueur & de la hauteur du Lévnier. Il est plus féroce que le Lion & se jette indifféremment sur les hommes & sur les bêtes. Les Négres en tuent un grand nombre à coups de fléches & de zagayes, dans la feule vûe de les déponiler de leur peau. Jamais cet animal ne se rend, tandis qu'il lui reste un soufie de vie; & rarement meurt-il sans ôter la vie à quelqu'un de ceux qui le tuent.

Le Chat tigre.

LE Chat tigre tire son nom de ses tâches noires & blanches, qui lui donnent beaucoup de ressemblance avec le véritable Tigre. Il est de la forme des Chats de l'Europe, mais trois ou quatre fois plus gros, & naturellement vorace. Il mange les rats, les fouris, &c; & si l'on excepte la groffeur, il est fort peuidifférentidu Tigre.

(c) Les Tigres de la Côte sont d'un naturel différent de ceux de l'Europe; car ils n'attaquent &c. R. d. E.

(d) Arthus, ubi fup. Part. VI. pag. 78. (e) Angl. en vit huit, dont deux appartenoient au Directeur Général. R. d. E. (f) Bolman, pag. 245.

(g) Le Maire, pag. 68. Voyez ausii la-Planche.

Blancs, Négres. Lors-qvent le l'ils dél'igres ées, & de les tués à fuir endans fi

Buffles.
ifte dans
nombre
s'affûrer
es obserfit souer. Les
difficile,
ctères de

donnent
i les bèur faim,
Or féroit
as de les
es Chiens
à El-Mi& qu'il

longueur jette inun grand dépouilrefte un ceux qui

lui donorme des ellement ur, il est

LE d. E.

z aussi la



Clephants.
Elefanten.
Gazelle.
Gettehert.

Chat tigre.

Tigerkat.
Civette.
Civetkat.

. N. Schlev soule, dien

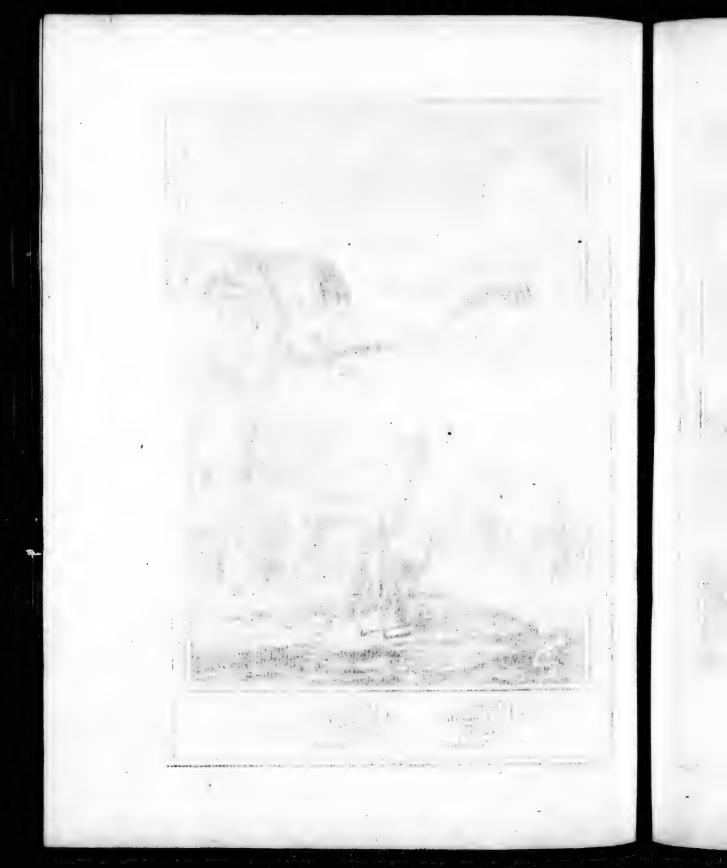

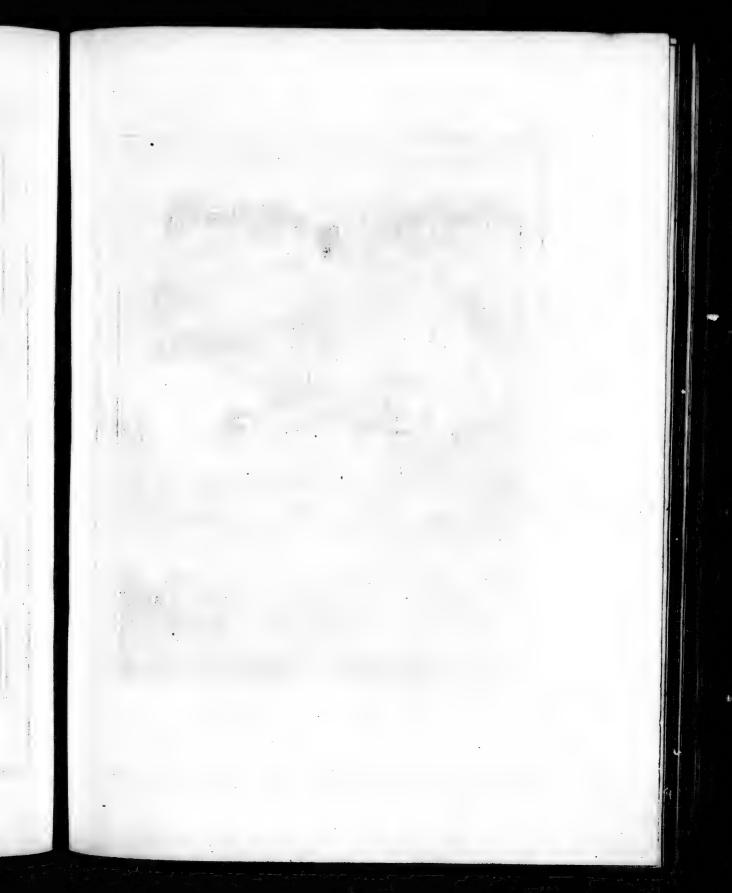

LE Léops a moins qu'i voir s'échape lui déchire le chair qu'il en Il porte aux qu'il rencontr

La Panthé de fort belles tête ronde, le farouche; ce furprendre les & les enfans.

Jonson ra de Panthères On lui fit voi une Panthère. toit allée pui nimal, qui ent cris qui attirère de fuir avec fa la natte, & le La Panter s' dans l'obscurit fait élever sur les dernières n tres, qui étois tour (1).

ce.] Le Mair, pèce de Tije, est beaucou pl même (m)

Les Lops re peu plus grs &

(b) Ibid (i) Afrile Occid (k) And l'Once



Le Crocodile . De Krokodil .

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XVI. 307

Le Léopard est agile & cruel. Cependant il n'attaque jamais les hommes, à moins qu'il ne se trouve dans quelque lieu si étroit qu'il craigne de ne pouvoir s'échaper. Dans ces occasions, il se jette sur l'ennemi qu'il redoute, il lui déchire le visage avec ses grises, il continue de lui arracher autant de chair qu'il en peut trouver, jusqu'à ce qu'il le voye mort sans mouvement. Il porte aux Chiens une haine mortelle, & s'expose à tout pour dévorer ceux qu'il rencontre (b).

LA Panthère (i) d'Afrique est de l'espèce des Léopards. Sa peau est marquetée de fort belles taches. Elle est vive & légère. Elle a taille d'un Lévrier, la rette ronde, le gozier large, & les dents tranchantes. Son regard n'a rien de farouche; cependant elle est vorace, & sans cesse autour des Villages, pour surprendre les bestiaux ou la volaille. Il est rare qu'elle (k) attaque les hommes

& les enfans.

Jobson raconte que les bords de la Gambra sont remplis de Léopards & de Panthères, que les Négres tuent pour en vendre la peau au Européens. On lui sit voir un jeune-homme qui avoit été enlevé dans le infance par une Panthère. Sa nère l'avoit laissé à saporte, sur une natte, tandis qu'elle étoit allée puiser de l'eau à quelque sontaine. A son retour, découvrant l'Animal, qui entraspoit tout à-la-sois la natte & l'ensant, elle poussa de grands cris qui attirèrent susseurs. Négres au secours. Cependant le monstre continuoit de suir avec sa ppie, lorsqu'un heureux hazard sit glisser l'ensant de dessus la natte, & le radit ainsi à ceux qui s'essocient inutilement de le secourir. La Panthère s'épapa, sans quitter la natte. Cet Animal est si hardi, que dans l'obscurité il s'approchoit quelquesois de la cabane que Jobson avoit sait élever sur l'rivage. Un chien, qui faisoit la garde, rentroit alors avec les dernières mrques de frayeur, & se cachoit derrière le dos de ses Mastres, qui étoiat obligés d'allumer des seux pour essrayer le monstre à son tour (1).

[QUELQUES Voyageurs mettent de la différence entre la Panthère & l'Ounce.] Le Mair, qui les prend pour le même animal, prétend que c'est une espèce de Tije, & le représente encore plus séroce. Il ajoûte que sa peau est beaucou plus belle que celle du Tigre, quoiqu'elle soit mouchetée de

LES Lops ressemblent entièrement à ceux de France; mais ils sont un peu plus gfs & beaucoup plus cruels (n).

(b) Bid (i) Africe Occidentale, Vol. IV. pag. 361. (k) An l'Once d'Afrique. R. d. E.

(1) Jobson, pag. 138.

(m) Le Maire, ubi sup. pag. 69.



HISTOIRS

Le Léopard.

La Panthére, ou i'Oun-

Jeune Négre enlevé par une Panthère.

La Panthère & l'Ounce ce font le même animal.

Loups.

HSITOIRE NATURELLE.

### XVII. A

Bêtes sauvages & privées.

Eléphans, Buffles, Vaches sauvages, &c.

Description de l'Eléphant.

TL n'y a point d'Animal terrestre qui puisse le disputer à l'Eléphant pour la groffeur. On en trouve peu au Nord du Sénégal; mais les Régions du Sud en sont remplies. S'il paroît que la matière n'ait point été employée avec épargne dans la composition de cet Aninal, on ne peut pas dire que la nature ait pris autant de soin de sa forme. Sa tite est monstrueuse. Ses oreilles, quoique longues, larges & épaisses, ses yux, quoique fort grands, paroissent d'une petitesse extrême dans cette mase d'énorme grosseur (a). Son nez est si épais & si long qu'il touche à la trre. On l'appelle proboscide ou trompe. Il est charnu, nerveux, creusé en orme de tuyau. fléxible, & d'une force si singulière qu'il lui sert à briser of à déraciner les petits arbres, à rompre les branches des plus gros, & à se rayer le passage dans les plus épaisses forêts. Il lui sert aussi à lever de terresur son dos (b) les plus lourds fardeaux. C'est par ce canal qu'il respire è qu'il reçoit les odeurs. Le nez de l'Eléphant va toûjours en diminuant deput la tête jusqu'a l'extrémité, où il se termine par un cartilage mobile, avec de ouvertures, qu'il ferme à son gré. Sans ce présent de la nature, (c) mourroit de faim; car il a le cou si épais & si roide, qu'il lui est impossiblele le courber assez pour paître comme les autres animaux. Aussi périt-il bientôt, lorsqu'il est privé de cet utile instrument par quelque blessure. Sa bouce est placée au-dessous de sa trompe dans la plus basse partie de sa tête, & imble jointe à sa poitrine. Sa langue est d'une petitesse qui n'a point de proprtion avec la masse du corps. Il n'a dans les deux machoires (d) que quatredents pour broyer sa nourriture; mais la nature l'a fourni, pour sa désense, e deux autres dents qui fortent de la machoire supérieure, & qui font longes de plusieurs pieds. Il se sert furieusement de ces deux armes. Ce sont ledents qui s'achètent, & qui font mieux connues fous le nom d'Yvoire. Leur soffeur est proportionnée à l'âge de l'Animal. La partie qui touche la machoirest creuse (e). Le reste est solide & se tourne en pointe. Comme les Européens pyent ces dents affez cher, c'est un motif qui arme continuellement les Négrecontre l'Eléphant. Ils s'attroupent quelquefois pour cette chasse, avec leur Niches

Ses dents.

(a) Voyez la Figure.
(b) Jannequin dit qu'un Eléphant porte avec sa trompe un gros canon l'espace d'une lieuë. Voyez son Voyage de Lybie pag. 146.

(c) Il s'en sert aussi facilement que nous

nous servons des doigts.

(d) Celles de la machoire d'en basont plus longues de deux doigts que celles a haut. Voyez l'abrégé des Transactions sofophiques, Vol. V. pag. 121.

(e) Angl. environ la moitié de la a,

du côté de la machoire, est creuse R. d.

OCCI

& leurs zaga qu'ils creuser peut gueres LA chair

lorfqu'elle co quatre ou cindix pieds de l tion.] On en forme que des tons déferts & ce qu'il faut sa & quantité d'a intraitables, p negal ne s'éloi encore plus fa inquiets & defi s'ils ne sont in QUOIQUE leur marche &

fort légèremen Leur courfe est courir. Avec u fes & des pieds beaucoup le mo ses, qui s'étend presque noir, c poils longs & re tinuité. Sa queu l'exception de q vent à se délivre que sa peau est point de jointure Flever & de fe co de tous les Voys oner [plus] diffic t≯Négres, qui l'or coup d'avantage

Quoique les

la guerre & pou

Agres en ayent tir

entrepris, comn d'autres obstacles les femelles de

(f) Afrique Occid des colonnes, les pi ovant plus larges & pl

# OCCIDENTALES OF L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XVII. 309

& leurs zagayes. Mais leur methode la plus commune est celle des fosses, listoire qu'ils creusent dans les bois, & qui leur reuffissent d'autant mieux qu'on ne

peut guères se tromper à la trace des Eléphans (f).

La chair de ces animaux est un mêts délicieux pour les Négres, sur tout orfqu'elle commence à se corrompre. Un bon Eléphant en contient plus que quatre ou cinq Bœufs. La mesure ordinaire de ceux d'Afrique est de neuf ou pdix pieds de long, sur onze ou douze de hauteur [ & ils sont épais à propor- re. tion.] On en distingue trois sortes; mais cette différence vient moins de leur forme que des lieux qu'ils habitent. Les Eléphans qui se retirent dans les Cantons déferts & montagneux sont plus farouches & plus adroits que les autres; ce qu'il faut fans doute attribuer à leur fituation parmi les Tigres, les Lions, & quantité d'autres bêtes féroces. Ceux qui vivent dans les plaines font moins intraitables, parce qu'ils font accoutumés à la vûe des hommes. Ceux du Sénégal ne s'éloignant guéres des Habitations & des terres cultivées, seroient encore plus familiers, si les fréquentes attaques des Négres ne les rendoient inquiets & défians. Cependant il n'arrive guéres qu'ils infultent les hommes,

s'ils ne sont insultés les premiers.

léphant

rais les

oint été

eut pas

trueuse.

ue fort

e grof-

'appelle

tuyau,

iner les

passage

dos(b)

eçoit les

e julqu'a

ertures,

rroit de

courber

lorfqu'il

st placée

le jointe

on avec

nts pour

leux au-

de plu-

lents qui offeur est

ft creuse recontre

uraléches

'en-basout celles :nctions fo-

de la a,

se R. d.

Ovorque la taille des Eléphans fasse juger qu'ils doivent être pesans dans leur marche & qu'ils ont peu de légèreté à la course, ils marchent & courent fort légèrement. Leur pas ordinaire égale celui de l'homme le plus agile. Leur course est beaucoup plus prompte; mais il est rare de voir un Eléphant courir. Avec un ventre (g) pendant, un dos courbé, des jambes fort épaifles & des pieds de douze ou quinze pouces de diamétre, ils ne peuvent aimer beaucoup le mouvement. Leurs pieds sont couverts d'une peau dure & épaisses, qui s'étend jusqu'à l'extrémité de leurs ongles. L'Eléphant d'Afrique est presque noir, comme ceux de l'Asie. Sa peau est dure & ridée, avec quelques poils longs & roides, qui font répandus par intervalles & fans aucune continuité. Sa queuë est longue & semblable à celle du Taureau, mais nue, à l'exception de quelques poils qui se rassemblent à l'extrémité, & qui lui servent à se délivrer des mouches: secours d'ailleurs assez peu nécessaire, puisque sa peau est à l'épreuve de la balle. On s'est persuade faussement qu'il n'a point de jointures aux pieds, & qu'il lui est impossible par conséquent de se Hever & de se coucher. [Cette erreur vulgaire est détruite par le témoignage de tous les Voyageurs. ] Mais il a un défaut moins connu, qui est de se tourrner [plus] difficilement de la droite à la gauche [que du côté opposé.] Les Négres, qui l'ont reconnu par des expériences continuelles, en tirent beaucoup d'avantage pour l'attaquer en plein champ (b).

Quolque les Afiatiques ayent trouvé l'art de former leurs Eléphans pour la guerre & pour quantité d'autres usages, on n'a jamais appris que les Néfigres en ayent tiré la même utilité; [ & si quelques Princes particuliers l'ont entrepris, comme on l'a vû dans l'éxemple de Boh Jean, leur paresse ou d'autres obstacles les ont bien-tôt rebutés. Plusieurs Naturalistes affürent que nions fausses les femelles de ces animaux portent leurs petits dix-huit mois, d'autres,

Sa chair, sa mesure.

Son caracte-

Sa légèreté.

Erreur vui-

ou douteules:

Afrique Occidentale, Vol. III. pag. 270. (g) Quatre jambes qu'on prendroit pour des colonnes, les pieds courts; ceux de de-Ovant plus larges & plus ronds [ tandis que ceux

de derrière sont plus longs,] voyez les Tranfactions Philosophiques, ubi fup.

(b) Afrique Occidentale, ubi fup. png. 275.

NATURELLE.

trente-fix : mais rien n'est plus incertain, & l'on me peut espérer d'en être jamais mieux informé, parce que les Eléphans privés ne produifent point. D'autres affurent auffi que les Elephans voyent & marchent auffi-tôt qu'ils font nes, & que les femelles les nourriffent de leur lait pendant fept ou huit ans: fimples conjectures, qui n'ont aucune autorité pour fondement.

Sinourrituie.

H s'enyvre

champs de ta-

Ses ennemis.

dans les

L'ELEPHANT a peu d'embarras pour sa nourriture. Il se nourrit d'herbe. comme les Taureaux & les Vaches. Si l'herbe lui manque, il mange des feuil les & des branches d'arbres, des roseaux, des jones, toutes sortes de frutt, de grains & de légumes. Dans une faim pressante, il mange quelquesois de la terre & des pierres; mais on a remarqué que cette nourriture lui cause bien-tôt la mort. D'ailleurs il fouffre patiemment la faim, & l'on affure qu'il peut passer huit ou dix jours sans aucun aliment. Cependant il mange beaucoup lorfqu'il est dans l'abondance; témoins les dommages qu'il cause aux Plantations des Négres. Un seul de ces animaux consume dans un jour ce qui fuffiroit pour nourrir trente hommes pendant une semaine; sans compter les ravages qu'il fait avec ses pieds. Aussi les Négres n'épargnent-ils rien pour les éloigner de leurs champs. Ils y font la garde pendant le jour. Ils y alla ment des feux pendant la nuit. Le tabac enyvre quelquesois les Eléphans. [ Lorfqu'ils font entrés dans les Plantations où on le cultive, & qu'ils en onto mange; cela ] leur fait faire des mouvemens fort comiques. Quelquefois leur yvresse va jusqu'à tomber endormis. Les Négres ne manquent point ces occalions de les tuer, & se vengent sur leurs cadavres de tous les maux qu'ilses ont reçus. Les Eléphans boivent de l'eau; mais ils ne manquent jamais dela troubler auparavant avec les pieds (1).

ILS ont quantité d'ennemis, [qui les exposent à des combats fréquens, &# dont ils deviennent fort souvent la proye. Le principal est le Rbinoceres; mais Labat prétend qu'il ne s'en trouve point en Afrique, quoique Barbot affûre (k) qu'on en voit fur le Sénégal. Les autres ennemis de l'Eléphant sont les Lions, les Tigres, & les Serpens, fans compter les Négres. Le plus redoutable est le Tigre; il faisit l'Eléphant par la trompe, & la déchire enpiéces. La Compagnie Françoise achète annuellement environ cinquante millet

livres d'Yvoire d'Afrique.

Les Eléphans s'attroupent ordinairement au nombre de cinquante ou soixante. On en rencontre souvent des troupeaux dans les bois; mais ils ne nui-

fent à personne, lorsqu'ils ne sont point attaqués (1).

Josson rapporte qu'ils sont en si grand nombre au long de la Gambra, qu'on apperçoit de tous côtés leurs traces. [Cet Auteur en a vû feize grandt dans une seule troupe; sans compter les petits qui tétoient encore, & ceux qui n'avoient pas atteint toute leur grandeur. Les roseaux & les bruyères, où ils aiment à se retirer, squoique un pied & demi plus hauts que le plus grands homme, laissent voir ordinairement la moitié de leur corps à découvert Les deux dents qui nous donnent l'Yvoire sortent de la machoire d'en-haut, quoique les Peintres (m) nous les représentent dans la situation opposée. C'est avec ces puissantes armes que les Eléphans arrachent les arbres. Mais

Erreur des Peintre

> Voyez Barbot, pag. 28. (i) Ibid. pag. 281. 1) Labat, Vol. 111. pag. 286. (k) Kolben, dans sa Relation du Cap de Bonne-Espérance, dit qu'on y en avoit aussi. (m) Jobson, pag. 139.

OCCID

fil arrive que le même Aut fés dans les t Fles Eléphans e de peau. ] Il ci est de fort bor légers à la cou qu'on trouva la vitesse des c

il a la liberté faifit dans fa fu Voyageur, po pl'herbe & des f te que ces moi nuit, & que s'i quillement. Qu les renverfent c

Its cansent

La Maire c

ics Orangers & julqu'à l'arbre q Negres, l'Elépi scoup de frayeur quatre ou cinq, gnons n'osèrent à moins qu'ils n doit-elle être de & contre l'endro rement applatie.

LES Negres a mais que s'il est moins avoir exp Au mois de

procha de Mina rivage, sous le M ians armes, pour vironner sans défi Hollandois, qui le bleffa au-deffu Animal. Il contin lement quelques m tre les arbres qui d's y arrêta. Le

n) Angl. ne laista (0) Le Maire, pag (p) Le Maire, Ibid

<sup>(4)</sup> Un Négre, dit

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XVII. 311

sil arrive quelquefois aussi qu'elles se brisent, [ & de la vient, suivant le même Auteur, qu'on trouve si souvent des fragmens d'Yvoire disper-(4 dans les terres.] Jobson accuse d'erreur ceux qui se sont imaginé que fles Eléphans changent de dents, [comme les Cerfs de cornes, & les Serpens de peau.] Il cite sa propre expérience pour assurer que la chair de ces animaux eft de fort bon gout. Il ajoute qu'ils sont aussi timides que les Daims; & si légers à la courfe, qu'un Eléphant qu'il avoit blessé de trois coups de fusil. & qu'on trouva mort le jour d'après dans les bois, ne laissa pas de surpasser h vitesse des chevaux (n).

Le Maire confeille de ne jamais attaquer l'Eléphant dans un lieu (0) où il a la liberté de se tourner. Sa trompe est terrible, dit-il, & l'ennemi qu'il faisit dans sa fureur ne peut éviter d'être écrasé. La femelle, suivant le même Voyageur, porte souvent trois jeunes à la fois, & les nourrit avec de plherbe & des feuilles [qu'elle met dans leur bouche avec sa trompe]. Il ajoûte que ces monstrueux animaux entrent souvent dans les Villages pendant la quit, & que s'ils rencontrent quelques Négres, ils ne passent pas moins tranquillement. Quelquefois, le hazard les faifant heurter contre les cabanes, ils

les renversent comme une coquille de noix ](p). ILS causent de furieux ravages au milieu des arbres fruitiers, sur-tout parmi les Orangers & les Bananiers, Ils mangent non-seulement les bananes, mais jusqu'à l'arbre qui les porte. Suivant Bosman, qui prétend l'avoir appris des Negres, l'Eléphant pourfuit l'homme dans l'eau & lui caufe du moins beauproup de frayeur. Bosman en vit passer souvent près de lui, [ à Rio de Gabon, ] quatre ou cinq, qui ne lui causerent aucun mal, mais que lui & ses Compagnons n'ofèrent tirer, parce qu'il est très-difficile de les blesser mortellement. amoins qu'ils ne foient frapés entre les yeux & les orcilles: encore la balle doit-elle être de fer; car la peau de l'Eléphant résiste au plomb comme un mur; & contre l'endroit même que le fer perce, une balle de plomb tombe entièroment applatie.

LES Négres affurent que jamais l'Eléphant n'insulte les passans dans un bois; pmais que s'il est tiré & manqué, il devient furieux (q). [Bosman dit néanmoins avoir expérimenté la fausseté de cette remarque (r).

Au mois de Décembre 1700, à six heures du matin, un Eléphant s'approcha de Mina, sur la Côte d'Or, marchant à pas mesures au long du Eléphant de rivage, sous le Mont de St Jago. Quelques Négres allèrent au-devant de lui Mina. fans armes, pour le tromper par des apparences tranquilles. Il se laissa environner sans défiance, & continua de marcher au milieu d'eux. Un Officier Hollandois, qui s'étoit placé sur la pente du Mont, le tira d'assez près, & le blessa au dessus de l'œil. Cette insulte ne fit pas doubler le pas au fier Animal. Il continua de marcher, les oreilles levées, en paroissant faire seulement quelques menaces aux Négres, qui continuoient de le suivre, mais en-tre les arbres qui bordojent la route. Il s'avança jusqu'au jardin Hollandois, & s'y arrêta. Le Directeur Général, accompagné de l'Auteur & d'un grand nombre

HISTOIRE NATURELLE.

Temolgrage de Jubfon.

Ravages des Eléphans.

Histoire d'un

en être

point.

'ils font

uit ans;

l'herbe,

es feuil

e fruits,

efois de

ui canfe

dre qu'il

ze beau-

ause aux

ur ce qui

apter les

en pour

s y allu-

Eléphans.

efois leur

t ces oc-

qu'ils en

nais de la

uens, &

binoceros ;

Barbot af-

hant font

e plus re-

re en pié-

te ou soi-

ils ne nui-

Gambra.

ze grandsli

& ceux

blus grand in

écouvert.

'en-haut, opposée.

res. Mais

bruyères,

inte miller

ls en onti

<sup>(</sup>n) Angl. ne laissa pas de suchapper R. d. E.

Le Maire, pag. 68. Le Maire, Ibid.

<sup>(4)</sup> Un Negre, ditcit, près d'Axim fur la (r) Bosman, pag. 242.

Côte d'Or, ayant tiré & manqué un Eléphant, l'animal fondit furieusement sur lui, & le mit en pièces lui & son fusil. Rosman, pag. 318.

DATURELLE.

nombre de Facteurs & de Domestiques, se rendit au jardin, & le trouva au milieu des Cocotiers, dont il avoit déja brisé neus ou dix, avec la même sacilité qu'un homme auroit à renverser un ensant. On lui tira aussi-tôt plus de cent balles, qui le sirent saigner comme un Bœus qu'on auroit égorgé. Cependant il demeura sur ses jambes, sans s'émouvoir, secuent seulements ses oreilles, & faisant craindre ceux qui l'attaquoient qu'il n'eût dessein de les poursuivre. La consiance qu'on prit à cette tranquillité couta cher au Négre du Directeur. S'étant imaginé qu'il pouvoit badiner avec un animal si doux, il s'approcha de lui par derrière, & lui prit la queuë. Mais l'Eléphant punit sa hardiesse d'un coup de trompe, & l'attirant à lui il le soula deux ou trois sois sous ses pieds. Ensuite, comme s'il n'eut point été satisfait de cette vengeance, il lui sit dans le corps, avec ses dents, deux trous où le poing d'un homme auroit pû passer. Après lui avoir ôté la vie, il tourna la tete d'un autre côte; sans marquer d'attention pour le cadavre; & deux autres Négres s'étant avan-

ces pour l'emporter, il leur laissa faire tranquillement cet office.

IL passa plus d'une heure dans le jardin, jettant les yeux sur les Hollandois. qui étoient à couvert fous des arbres, à quinze ou seize pas de lui. Enfin la crainte d'être forcés dans cette retraite leur fit prendre le parti de se retirer: heureux de n'être pas poursuivis hors du jardin par l'animal, contre leque ils n'auroient pû trouver la moindre ressource, [ pas même quand ils auroient été à cheval. ] [Ils avoient à se reprocher de n'avoir point apporté d'autre poudre & d'autres balles que la charge de leurs fufils. Mais le hazard condus sit l'Eléphant par une autre porte, qu'il renversa dans son passage, sia jettantif à une bonne distance], quoiqu'elle fût d'une double brique [ & qu'il n'eut presque fait que de la toucher]. Il ne sortit pas néanmoins par cette ouverture; mais forçant la haye du jardin, il gagna lentement la Rivière, pour laver le fang dont il étoit couvert, ou pour se rafraîchir. Ensuite retournant ven quelques arbres, il y brifa plufieurs tuyaux d'un Aqueduc, & quelques planches destinées à la construction d'une Barque. [Les Hollandois avoient eu le temé de se rassembler avec des munitions.] Ils renouvellerent leur décharge & lesrent tomber à force de coups. Sa trompe, qui fut coupée aufli-tôt, étoit si dure & si épaisse, qu'il fallut plus de trente coups pour la séparer du corps. Cette opération dût être fort douloureuse pour l'Eléphant, car après avoir essuyé tant de balles sans pousser un seul cri, il se mit à rugir de toute sa sorce. On le laissa expirer sous un arbre, [où il s'étoit traîné avec beaucoup de peine ]; ce qui confirme l'opinion établie parmi les Négres, que les Eléphans, à l'approche de leur mort, se retirent, s'ils le peuvent, sous un arbre ou dans

Aussi-Tôt qu'il fut mort, les Négres tombèrent en foule sur son cadavre, & coupèrent autant de chair qu'ils en purent emporter. [Ce qui leur soumit aussi-bien qu'aux Blancs assez de nourriture pour ce jour-là. Au reste, cet Animal n'étoit pas fort grand; puisque les dents ne pesoient pas plus de trente-cinq livres.] On trouva que d'un si grand nombre de coups, il en avoit reçu peu de mortels. Quantité de balles étoient restées entre la peau & les os. D'autres n'ayant pû pénétrer qu'une partie de la peau s'y trouvoient encore nichées. Mais la plûpart étoient tombées applaties. Quoique Bosman conclue delà qu'elles doivent être de ser, il y a beaucoup d'apparence que celles des Hollandois étoient trop petites, & n'avoient pas d'autre défaut, puisqu'on

La peau de l'Eléphant est à l'épreuve des petites balles.

OCCIL

a l'éxemple de la Gambra effrayé de ces léphant, & c

L'ELEPH

Il vit l'espace

Les Négres e

dans les lieux
de seuilles d'a

assommé avec
les Chasseurs,
lls font prése
ches (t).

LE Bufie et que le Bœuf. couvre aiféme tite à proporti noires, courbe dangereux, fu Comme fa cou la foule aux pie Plufieurs Négr pour retenir le ambes courtes d'effrayer. Il n labourer la terre qu'au milieu mé est coriace & p es Boucheries d cepté dans la gr il, dans la Guin ans. Bofman tro léger pour égale 4 moins dans l'eau Pcouleur, fuivant une fort laide bêt me en pleurs, d mais Bofman tra

DANS plusieu gnes, on voit d hommes. Elles

<sup>(1)</sup> Bosman, Del 318 & fulv. Q(1) Arthus[dans]

VI. pag. 77.]

(v) Barbot dit

Monte mangent la c

IV. Part.

ouva an a même tôt plus égorgé. eulement p n de les III Négre fi doux, t punit fa

vengean. n homme itre côte: ant avan-

trois for

ollandois, Enfin la e retirer; tre leque s auroienta té d'autre T rd conduila jettant qu'il n'eut ouvertuour laver rnant vers s planches eu le temof ge & lefit, étoit li du corps. près avoir

ute fa for-

aucoup de Eléphans,

re ou dans n cadavre, eur fournit , cet Anide trenteavoit regu s os. D'auencore nian conclue celles des puifqu'on a l'éxemple d'un Anglois, qui, tirant un Eléphant de son canot, sur le bord de la Gambra, le tua d'une feule balle de plomb. Quoiqu'il en foit, l'Auteur effrayé de cette avanture, prit la réfolution de n'approcher jamais d'aucun Eléphant, & donne le même conseil (1) à ceux qui aiment leur sureté.

L'ELEPHANT n'est pas moins admirable par sa docilité que par sa grosseur. Il vit l'espace de cent cinquante ans. Sa couleur s'embellit en vieillissant. Les Négres en prennent [ un grand nombre ] en creufant de profondes fosses dans les lieux que ces animaux fréquentent, & les couvrant de branches & de feuilles d'arbres. L'Eléphant se précipite dans le piège, où il est bien-tôt assemmé avec toutes fortes d'armes & d'instrumens. Le corps est partagé entre les Chasseurs, & la peau leur sert à couvrir leurs bancs & leurs chaises. Ils font préfent de la queue au Roi, qui l'employe pour chasser les mou-

ches (1).

Le Bufie est un autre animal des mêmes Contrées. Il est plus (v) gros que le Bouf. Son poil est noir, court, & fort rude, mais si clair qu'on découvre aifément la peau. Elle est brune & porcuse. La tête du Busle est petite à proportion du corps, maîgre & pendante. Ses cornes font longues. noires, courbées, avec la pointe ordinairement tournée en dedans. Il est dangereux, sur-tout dans sa colère, & lorsqu'il est irrité par quelque insulte. Comme sa course est fort prompte, s'il atteint la personne qu'il poursuit, il la foule aux pieds, il l'écrase, jusqu'à ce qu'il ne lui trouve plus de respiration. Plusieurs Négres ont échapé à sa fureur en se contraignant long-tems (x) pour retenir leur haleine. Il a les yeux grands & le regard terrible, les ambes courtes, le pied ferme dans son affiete; son mugissement est capable d'effrayer. Il mange peu & travaille beaucoup. On s'en fert en Italie pour labourer la terre & pour tirer les voitures. Son tempérament est si chaud, qu'au milieu même de l'hiver, il cherche l'eau & s'y plaît toûjours. Sa chair est coriace & peu estimée; ce qui n'empêche pas qu'elle ne se vende dans ples Boucheries de Rome (y). Bosman trouve beaucoup de ressemblance, [excepté dans la groffeur, ] entre le Busle & l'Eléphant. Cet animal est rare, ditil, dans la Guinée. A peine s'y en voit-il un dans l'espace de trois ou quatre ans. Bosman trouve que la chair en est bonne. Il ne croit pas le Busse assez leger pour égaler un homme à la course; mais, à son avis, il faudroit s'y fier moins dans l'eau; [apparemment parce qu'il est fort prompt à la nage.] Sa rouleur, suivant le même témoin, est d'un brun foncé [ & il peut passer pour une fort laide bête. On prétend (z) qu'il contrefait le gémissement d'un homme en pleurs, & qu'il employe d'autres artifices pour surprendre les Négres; mais Bofman traite ces récits de fables.

Dans plusieurs parties du Continent, sur-tout dans les bois & les montagnes, on voit des Vaches sauvages, qui craignent beaucoup l'approche des hommes. Elles sont ordinairement de couleur brune, avec de petites cornes

NATURELLE.

De quelle manière les Négres le prennent.

Le Buffe Sa deferip.

Vaches fau-

(1) Bosman, Description de la Guinée, pag.

(t) Arthus[dans la Collection deDeBryPart.

(v) Barbot dit que les Négres du Cap-Monte mangent la chair du Bufle. pag. 114.

IV. Part.

(x) On raconte la même chofe du Taureau

(y) Labat, Afrique Occidentale. Vol. IV.

pag. 357. (2) Bosman, ubi sup. pag. 245.

# 214 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

NATURELLE.

noires & pointues. Elles multiplient prodigieusement, & le nombre en feroit infini, si les Européens & les Nègres ne leur faisoient sans cesse la

guerre (a).

Sangliers de la Gambra & du Sénégal.

I o B s o N nous apprend qu'outre les Busses, on trouve quantité de gros San. gliers fur la Gambra. Leur couleur est un bleu foncé. Ils sont armés de la ges défenses. & fournis d'une longue queuë toufue, qu'ils tiennent presque toûiours levée. [Les Habitans parlent beaucoup de leur hardiesse & de leur h férocité. Ils les tuent pour prendre leur peau, qu'ils apportent aux Comptoirs Anglois. Jobson en vit une de quatorze pieds de longueur, brune &

rayée de blanc (b).

LE Maire observe qu'aux environs du Cap-Verd, les bêtes fauves sont en fort grand nombre. Il met dans ce nombre les Sangliers, les Chévres, & les Liévres; mais il regrettoit de n'avoir vû aucun Cerf du Pays. Ils ont la tête auffi belle qu'en France, avec cette différence, que leur cornes ressemblent à celles des Chévres [ des montagnes de ] Suisse, excepté seulement (1)3 qu'elles sont plus droites. La chair des Sangliers du Sénégal, [où il s'en trouve en quantité. 7 est plus blanche que celle des Sangliers d'Europe, mais (4) fort inférieure pour le goût.

(a) Labat, ubi fup. pag. 360.

(d) Labat, Vol. III. pag. 82.

(b) Jobion, ubi jup. pag. 143. ⇔(c) Le Maire, Voyage aux Canarics.

### II.

Antilopes, Cerfs, Biches, Capiverds, Singes, Champaniz, Civettes, Chevaux, Baufs, Moutons &c.

Description de l'Antilope ou de la Gazelle.

N trouve fur le Sénégal & fur la Gambra de grands troupeaux de Gazelles ou d'Antilopes. Cet animal a la tête, la queuë & le poil du Chameau, le corps de la Biche, & le cri des Chévres. Par les jambes, qu'il a plus courtes par devant que par derrière, il ressemble au Liévre. Aussi a-t-il plus de facilité à monter qu'à descendre. Dans un terrain uni (a), sa légère té est médiocre. Il tient les oreilles levées au moindre bruit. Ses cornes sont droites; mais, à un pouce de la pointe, elles fe tournent en dedans. Il est d'un naturel doux, qui s'apprivoise aisément. Autour de l'œil, il a un cercle noir comme le Chameau.

Cerfs & Biches. Manière dont les Négres les tuent.

Les Cerfs & les Biches ne sont pas moins communs dans le même Pays. Ils viennent en troupeaux fort nombreux des Régions qui sont au Nord du Sénégal, pour chercher des pâturages au Sud de cette Rivière, soù ils sont plus abondans. Les Négres leur font payer ce secours bien cher. Ils attendent que l'herbe commence à fécher, ce qui arrive au mois de Mars ou d'Avril. Alors les Habitans des Isles Bifecha & Ivory s'assemblent, & mettants le feu à ces espèces de forêts, [ en commençant du côté le plus large de l'Isle,] ils contraignent tous les animaux dont elles font remplies, [de se retirer à l'au t

(a) Angl. terrein qui n'est pas uni. R. d. E.

OCCII

tre extrémit re de l'autre. fe fauver à la tendent en g cherie. Ils falée. & vei

> Sur le ra Pays une bêt ne, de la loi tion des Nég Europe; mai la leur faisoit (d) fe trouve n'a jamais ví

Près du ( corps d'un C feau d'une Ta

PARMI les

Animal que le est fort connu est blanchâtre pointus, qui fied fur les br celle de l'Ours dents pointues fur terre. Les qu'ils trouvent

Les Singes bra. Ils paroi dans leur espè nation est fort Chefs, qui son fous le ventre elles chargent composée d'un hardiesse extrê témérité à se p les Anglois ave voir. Pen lant toutes ensemble ensuite au silen

(b) Labat, Vol Jobson, pa

(d) Le Maire, (e) Barbot, pag (f) Voyez ci de

(g) Angl. fur le

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XVII. 215

tre extrémité; où elles sont environnées par les Négres d'un côté & la rivièrede l'autre. Celles qui ont eu le tems ] de gagner le bord de la Rivière pour fe fauver à la nage, [trouvent sur l'autre rive] d'autres Négres [qui les ] atretendent en grand nombre, & ne manquent pas d'en faire une fanglante boucherie. Ils [partagent ensuite leur chasse,] font sécher la chair après l'avoir

salée, & vendent les peaux aux Européens (b).

abre en

cesse la

ros San.

de lar.

presque

Comp.

ine, &

font en

res, &

s ont la

reffem-

nent (c) 🖈

en trough

nais (d)

k de Ga-

I du Cha-

, qu'il a

uffi a-t-il

a légère-

rnes font

eft d'un

rcle noir

ne Pays.

Nord du

ls atten-

ou d'Amettant

e l'Isle,

er à l'au-13

tre

ils fonty

de leur A

Sur le rapport des Négres de la Gambra, Jobson dit qu'il y a dans leur Pays une bête de la taille & de la couleur du Daim, avec (c) une seule corne, de la longueur du bras. Il observe qu'à juger de cet animal par la description des Négres, il ne ressemble point à la Licorne, telle qu'on la peint en Europe; mais peut-être les Négres ne s'en formoient-ils l'idée, que parce qu'il la leur faisoit naître par ses questions. Le Maire nous dit à la vérité qu'il (d) se trouve des Rhinoceros dans le même Pays; mais il confesse qu'il n'en n'a jamais vû.

PRES du Cap-Verd, on voit un Animal fort remarquable, (e) qui a le corps d'un Chien, les pieds d'un Daim, mais beaucoup plus grands, le mu-

feau d'une Taupe, & qui se nourrit de fourmis.

PARMI les Sérères, qui font voifins du même Cap, on trouve un autre Animal que les Habitans nomment Bomba & les Européens (f) Capiverd. Il est fort connu au Brésil. On en voit d'aussi gros qu'un Porc d'un an. Son poil est blanchâtre, court, menu & roide. Ses pieds sont armés d'ongles fort pointus, qui lui fervent à monter (g) sur les Arbres & à descendre. Il s'y asfied fur les branches & mange le fruit. Sa tête ressemble beaucoup (h) à celle de l'Ours. Ses yeux font petits; mais vifs; fon gozier fort large. & fes dents pointues. Il est Amphibie, jusqu'à vivre aussi facilement dans l'eau que fur terre. Les Négres lui font ordinairement la guerre, & mangent sa chair.

qu'ils trouvent excellente (i). Les Singes, de différentes espèces, sont innombrables au long de la Gambra. Ils paroissent en troupes de trois ou quatre mille, rassemblés chacun dans leur espèce. On prétend qu'ils forment des Républiques, où la subordination est fort-bien observée; qu'ils voyagent en bon ordre, sous certains Chefs, qui sont de la plus grosse espèce; que les fémelles portent leurs petits fous le ventre quand elles n'en ont qu'un, mais que si elles en ont deux. elles chargent le second sur leur dos; & que leur arrière-garde est toûjours composee d'un certain nombre des plus gros. Il est certain qu'ils sont d'une hardiesse extrême. Jobson, voyageant sur la Rivière, étoit surpris de leur témérité à se présenter sur les arbres, à secouër les branches. & à menacer les Anglois avec des cris confus, comme s'ils eussent été fort offensés de les voir. Pen lant la nuit, on entendoit quantité de voix, qui sembloient parler toutes ensemble, & qu'une voix plus forte, qui prenoit le dessus, réduisoit ensuite au silence. Jobson remarqua aussi, dans quelques endroits fréquentés

HISTOIRE

Animal de la Gambra, quin'a qu'une

Animal fingulier du Cap-

Capiverd ou

Différentes

(b) Labat, Vol. II. pag. 42. & III. pag. 80.

Jobson, pag. 146. (d) Le Maire, pag. 70.

(e) Barbot, pag. 28. (f) Voyez ci dessus, Livre I. de ce Vo-

(g) Angl. fur les Arbres, comme les Ours;

& après en être descendu, il s'affied sur son derrière & mange. R. d. E.

(b) Froger dit qu'il a la tête d'un Liévre, le corps d'un Porc, le poil épais & couleur de cendre, sans queuë. Voyage à la Mer du Sud, pag. 127.
(i) Labat, Vol. IV. pag. 158.

# 316 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

HISTOIRE NATURELLE.

par ces animaux, une forte d'habitation composée de branches entrelassées; qui pouvoient servir du moins à les garantir de l'ardeur du Soleil. Les Negres

mangent [fort avidement] la chair des Singes (k).

Leurs divers noms.

LE Maire distingue plusieurs espèces de Singes au long du Sénégal & des Côtes. Il appelle Guinous ceux qui ont la queue fort longue, & Magots ceux qui sont absolument sans queuë. Mais il n'en vit aucun de la seconde espèce. Ceux de la première sont par-tout en grand nombre, & paroissent de trois fortes; (1) l'une petite, qui est peu nuitible, & qui s'appellent Rewailers ou Pleureurs, parce que leur cri ressemble à celui des enfans; les deux autres sor. tes (m), à peu près de la taille des Magots. Ils ont non-seulement des mains & des pieds, mais quelque chose dans les gertes & dans la contenance qui ressemble beaucoup à la figure humaine. Les Negres (n) sont persuades que ces Singes peuvent parler comme les hommes, mais qu'ils s'oultment à se taire. dans la crainte qu'on ne les force au travail. Ils ne sont propres qu'à mordre & à déchirer. Aussi les Négres du Sénégal, qui voyent les rançois recher. cher ces animaux, leur apportent des rats en cage, en les affurant qu'ils sont plus méchans encore & qu'ils mordent mieux que les Singes,

Moisson des Singes.

Opinion que

les Négres ont

des Singes.

On ne peut s'imaginer les ravages que ces pernicieux animaux causent dans les champs des Negres, lorsque le millet, le ris & les autres grains, sont ils fe nourrissent, I font dans leur maturité. Ils se joignent quarante ou cinquante, pour entrer dans un Lugan. Un [des plus vieux] se place en senti-fi nelle au sommet de quelque arbre, tandis que les autres font la moisson. Sil apperçoit quelque Negre, il se met à pousser des cris surieux. Toute la troupe, avertie par ce fignal, se retire avec son butin, en fautant de branche en branche avec une merveilleuse agilité Les femelles chargées de leurs petits (0) n'en font pas moins légères. Froger ajoûte que les Singes enlèvent fouvent de jeunes filles de huit ou neuf ans, & qu'il est fort difficile de les délivrer d'entre leurs mains. Ils les transportent, dit-il (p), sur des arbres d'une grande hauteur. La vengeance des Négres contre ces cruels ennemis, est d'en tuer un grand nombre & de manger leur chair. Les jeunes s'apprivoisnt aisément. La plus sûre méthode pour les prendre, est de les blesser au vitage, parce qu'y portant les mains dans le premier fentiment de la douleur, ils la chent la branche qui les foûtient, & tombent ordinairement au pied de l'Arbre. On s'engageroit dans un détail infini, si l'on vouloit décrire toutes les différentes espèces de Singes qui se trouvent depuis Arguim jusqu'à Sierra-Léo**na.** Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'elles ne se mèlent point (q), & qu'on n'en voit jamais de deux fortes dans le meme quartier.

Singes des bois.

CEUX qui ne quittent point les bois, (r) sont ou gris, ou blancs, ou marquetés de gris, de blanc & de rouge. Ils ont le visage noir, mais les extrémités de la joue blanche, & une petite barbe pointue au bas du menton. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus laids, & dont la figure est meme es-

(k) Jobson, pag. 143. (1) Angl. deux petites, & peu nuisibles. Quelques uns de ceux ci font appellés. R. (0) Le Maire, pag. 70.

OCCI:

frayante. L chair comme d'autres la fo ce miférable On conno

go ou le fauva figure est hide naire. Mais il à porter de l' Sans éducatio verse, lui arra tent entr'eux. lets les plus fo ont la face (x melles ont la g bril fort enfon ont une parfa. droit fans avoi pefans (2).

Jobson re fur la Gambra cruelle à la v nombre entre l (b) de Nathia Sierra-Léona. cet Animal. Q Civette, (c) & juste, qu'à la r comme des mou not, qui en avo dinaire. Il lui les, des mousta & de noir, en toufue (d · com cruelle. Ses mo tes au piége & pour nourriture

DAPPIR, QU jambes font couv

<sup>(</sup>m) Angl. l'autre sorte est, à-peu-près.R.d.E. (n) Jobson. pag. 143. Barbot dit la même chose.

<sup>(</sup>p) Froger, ubi jup. pag. 45. (q) Labat, Vol. 411. pag. 301. (r) Angl. font ou gris & blanc, le net mouchetté; ou marqueté de gris de noir & de rouge, avec le visage noir, les extrémités des joues blanches. R. d. E.

<sup>(</sup>s) Barbot, pag. (t) Les Matciots cher, dit Jobson, R. d. T.

C'eft l'Oran Java, ou le Champan puis peu en Augleten (x) On a lu ci-de Babon.

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XVII. 317

ffavante. Les Négres les mangent sans distinction, (s) & regardent cette Histoire chair comme un de leurs meilleurs mêts. Les uns la préparent avec du ris; NATURELLE. d'autres la font sécher & fumer comme nos jambons. Mais la seule vûe de

ce misérable aliment soulève le cœur aux Européens (t).

On connoît une autre espèce de Singes que les Portugais nomment Elselvago ou le fauvage, & les Négres Quoja vorau. Il a cinq pieds de longueur. Sa figure est hideuse. Il a la tête, le corps, & les bras d'une grosseur extraordinaire. Mais il est docile. On lui fait apprendre à marcher droit sur ses pieds. a porter de l'eau dans un bassin sur sa tête & à rendre d'autres services (v). Sans éducation, il est si méchant & si fort qu'il attaque un homme, le renverse, lui arrache les yeux ou lui fait quelque autre mal. Ces Singes se bat. ceté. tent entr'eux. Ils mettent en pièces, avec leurs dents & leurs ongles, les filets les plus forts. Aussi ne peut-on les prendre que dans leur jeunesse. Ils ont la face (x) & les oreilles de l'homme, mais le nez fort plat. Leurs fémelles ont la gorge pleine comme les femmes & le ventre rond, avec le nombril fort enfoncé. Les jointures du bras & de la main, les jambes & le talon ont une parfaite ressemblance (y) avec les nôtres. Ils marchent souvent droit sans avoir été instruits, & portent d'un lieu à l'autre des fardeaux fort

JOBSON rend témoignage qu'il se trouve des Porc-épis & des Civettes Porc-épis & fur la Gambra, & que ces deux espèces d'animaux font une guerre (a) cruelle à la volaille. Les Civettes, ou les Chats musqués, sont en grand nombre entre le Sénégal & le Mont Atlas, auffi-bien que dans le Royaume (b) de Nathia, près de l'Abyssinie, & dans celui de Quoja, au dessous de Sierra-Léona. Les Voyageurs ne s'accordent point dans la description de cet Animal. Quelques-uns l'ont pris, pour l'Hyene. D'autres le nomment livette, (c) & d'autres Chat musqu. Ce dernier nom paroît d'autant moins opinions sur juste, qu'à la réserve des oreilles, & de quelques poils qui se présentent la Civette. comme des moustaches, la Civette n'a rien de temblable au Chat. Thevenot, qui en avoit vu plusieurs, la représente de la grosseur d'un Chien ordinaire. Il lui donne un museau pointu, de petits yeux & de petites oreilles, des moustaches comme celles du Chat, une peau marquetée de blanc & de noir, entremelée de quelques rayes jaunes, une queue longue & tousue (de comme celle du Renard. Il la reprétente farouche, vorace, cruelle. Ses morfures, dit-il, font fort dangereuses. On prend les Civettes au piège & dans des trapes. On les garde dans des cages de bois, & pour nourriture on leur donne de la chair crue bien hachée.

DAPPIR, qui en fait à peu-près la meme description, ajoûte que leurs jambes font couvertes de longs poils noirs; que leurs pieds font compofés de par Dapper.

Singe fort

Sa méchan-

Description

(s) Barbot, pag. 133.

affées.

Négres

& des

ts ceux

elpèce.

e trois

ilers on

res for-

nains &

reffem-

que ces

e taire.

mordre

recher-

ils font

caufent s, dont

ou cin-

n fenti-H

lon. S'il

la trou-

nche en

s petits

ent fou-

les dé.

bres d'u-

mis, est

ivoisent

vilage,

, ils là-

de l'Ar-

les dif-

ra-Léo-

 $\operatorname{nt}(q),$ 

ou mar-

extrénton. Il eme ef-

rayante 1

le nez

le noir &

extrémités

(t) Les Matciots nièmes refusent d'y touther dit Jobson, en arrivant de la Mer.

C'est l'Oran Utang de Borneo & de Java, ou le Champaniz. On en a vû un depuis peu en Augleterre.

(x) On a lû ci-deilus la même chose du

(y) C'est à dire, qu'ils paroissent tels lorsqu'ils font debout. R. d. T.

(2) Barbot, pag. 115.

(a) jobson, pag. 139.(b) Voyages de Thevenot Part. I. pag. 239. (6) Voyez la Figure. Barbot dit comme un Loup.

(d) L'Isle de Sokotora en est remplie. Elles ne s'y vendent que tept schellings.

l'Inde; mais

HISTOIRE NATURELLE.

cinq grifes, avec des éperons noirs fort droits & fort aigus, & qu'à l'ex. ception de quelque partie de la tête, elles ressemblent à nos grands Chiens. de l'espèce qu'on appelle Midtins, plus qu'à tout autre Animal. Pomet, qui en avoit une [qui avoit été apportée de la Chine par les Ambassadeurs des Siam ] (e), affare qu'elles ressemblent au Pole-Cat ou Ch sfouin d'Espagne, & dans sa Planche neanmoins il leur donne la figure du Renard. Brue, qui en avoit vû un grand nombre, dit comme Dapper, qu'elles ressemblent à nos grands Chiens de basse cour, & que par la tête, elles tiennent du Chat& du Renard.

Sa production.

Où le Muse est placé.

Comment il se tire.

LE prix de cet Animal confiste dans une matière épaisse & huileuse quise ramasse dans une petite bourse. Les males l'ont entre le ferotum & le penis, & les fémelles entre le pudendum & l'anus. On a du moins de fortes rations pour croire que ce petit sac, dans les fémelles, est situé près de l'anus. Il est profond d'environ trois doigts, & large de deux & demi. Il contient plusieurs glandes qui renferment la matière odoriférante, qu'on fait sorur en le pressant. Pour la tirer, on agite l'animal avec un bâton, jusqu'à ce qu'il se retire dans un coin de sa cage. On lui saisst la queuë, qu'on tire affez fort au travers des barreaux. L'animal se roidit, en pressant la cage de ses deux pieds de derrière. On le prend dans cette posture, pour lui passer au dessous du ventre un bâton qui le rend immobile. Il est aise alors de faire entrer une petite cuillier dans l'ouverture du fac, & pressant un peu la membrane on en fait fortir le muse qu'il contient (f).

CETTE opération ne se renouvelle pas tous les jours, parce que la matière n'est pas assez abondante, sur-tout lorsque l'animal est renfermé. On r revient seulement une fois en deux ou trois jours, & l'on tire chaque sois une dragme & demie de muse, ou deux dragmes au plus. Dans les premiers momens il est d'un blanc grisatre; mais il prend bientôt une couleur plus brune. L'odeur en est douce & agréable à quelque distance, mais trop forte de près, & capable même de nuire à la tête. Aussi les Parsumeurs sont-

ils obligés de l'adoucir par des mélanges.

Civettes de Hollande.

On voit quantité de ces animaux en Hollande, & c'est delà que la plus grande partie du musc passe en France & en Angleterre. On nourrit la Civette [de jaunes] d'œufs & de lait; ce qui rend le muse beaucoup plus blance que celui d'Afrique & d'Afie, où (g) elle ne vit que de chair. Au Caire comme en Hollande, ce font les Juiss qui se mélent particulièrement de ce commerce. [Ce qui donne lieu de présumer que, dans l'un & l'autre endroit, il est frelate.] On connoît les propriétés du musc. Il entre dans la compofition de plusieurs médecines (b).

LES Portugais nominent la Civette Kato de agali, & les Ethiopiens Kankan. Elle est fort commune sur la Côte d'Or, & dans plusieurs Régions de

Civettes de Guinée, estimées les meilleures.

> (e) Pomet, Histoire des Drogues, Part. II. pag. 18.

> (f) Barbot veut que la cuillier foit d'étain ou de plomb, de peur qu'elle ne blesse les parties, pag. 116.

> (g) Barbot dit que le meilleur aliment est la chair crue, & sur-tout les intestins de la volaille. Le Docteur Stibbs observe que la

Civette vit un mois entier sans boire, & qu'elle rend plus de mu(c' lor (qu'elle est nour rie avec du poisson. Elle mine beaucoup, comme les Lapins. Voyez les Transactions Philotophiques, No. 36. pag. 704. [Voyczath fi l'Histoire naturelle de Blount. pag. 12] (b) Labat, Vol. II. pag. 105.

ment Kaftor. envoyent l'ag Lisbonne & aife de nourri leurs morfure ble, car on n tres Oifeaux. la queuë qui celle du Leopa couverts de fe rouches est le

SUIVANT 1 fauvages. La est encore fort a beaucoup d'e de la bouillie de matière odorifé qu'on estime le dans leur petit si

Les Lievres ceux de l'Europe LES Mores &

fort-bien pourvu d'une beauté ext faitement ce con ne, ils les nourris graisser, ils rédui les font boire rare pas de bouche. El propre usage quel estimé quinze Esch falli, avoit un bea la queuë & les crit

Josson, Mod gions du Sénégal & de bestiaux y sont gras & de très bon Elles donnent beau monture [& de hê & leur pas est fort considère la multitu marché. Le Roi de les troupeaux. Les

<sup>(</sup>i) Arthus, ubi fup. (k) Bosman, pag. 25

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XVII. 319

l'Inde; mais elle n'égale nulle part celle de la Guinée, que les Négres nomment Kastor. Les Portugais du Pays en tirent un profit considérable. Ils envoyent l'agali ou le muse, bien nettoyé, dans des bouteilles de verre, à Lisbonne & dans d'autres lieux, où il se vend fort bien. Mais il n'est pas aise de nourrir ces Animaux. Outre qu'ils sont extrémement sarouches & que leurs morsures sont dangereuses, la dépense de leur entretien est considérable, car on ne les nourrit en Guinée que de Volaille, de Pigeons & d'autres Oiseaux. Leur forme, suivant Arthus, est celle du Renard, excepté la queuë qui ressemble à celle du Chat. Leur peau est marquetée comme celle du Leopard. On les prend ordinairement en Eté, lorsque les bois sont couverts de seuilles. Le male est présère à la sémelle, & le muse des plus farouches est le plus estimé (1).

Suivant Bosinan, le même Pays produit trois ou quatre sortes de Chats sauvages. La Civette, dit-il, en est un. On l'apporte à vendre lorsqu'elle est encore sort jeune, & son prix ordinaire est de huit ou neuf schellings. On a beaucoup d'embarras à l'élever. La première nourriture qu'on luidonne est de la bouillie de millet, avec un peu de chair ou de possson. Elle produit la matière odoriférante de sort bonne heure; mais c'est toujours celle du mâle qu'on estime le plus, parce que l'urine des sémelles tombant nécessairement

dans leur petit sac, en altère un peu la qualité (k).

l'ex-

niens,

t , qui

agne,

e, qui

olent à

Chat &

e quise

e penis,

rations

nus. Il

contient

it forur

fqu'à ce

i on tire

la cage

pour lui

ule alors

cilant un

e la ma-

é. On y

aque fois

s premiers

uleur plus

trop for-

neurs font-

ue la plus

urrit la Ciplus blancy

Au Caire

ent de ce

e endroit

la compo-

piens Kan-Régions de

ans boire, &

e beaucoup. Transaction: . [Voyezaus. int. pag. 12]

elle est nous.

l'Inde;

irs dela

LES Lievres & les Lapins des mêmes Contrées ressemblent entiérement à

ceux de l'Europe, & n'y font pas moins en abondance.

Les Mores & les Négres qui vivent entre le Sénégal & la Gambra, font fort-bien pourvus de Chevaux. On voit aux Seigneurs du Pays, des Barbes d'une beauté extraordinaire & d'un grand prix. Les Mores entendent parsaîtement ce commerce [& élèvent beaucoup de Chevaux.] Au lieu d'avoinc, ils les nourriffent avec de l'herbe & du maïs broyé. S'ils veulent les engaisser, ils réduisent le maïs en farine, dans laquelle ils melent du lait. Ils les sont boire rarement. Le grand désaut de leurs Chevaux, est de n'avoir pas de bouche. En 1697, le Siratick, ou le Roi des Foulis, avoit pour son propre usage quelques Barbes (1) d'une beauté admirable, dont chacun étoit elimé quinze Esclaves. En 1730, Bumey Haman Seaka, frère du Roi de Barfalli, avoit un beau Cheval, d'un blanc de lait (m), haut de seize paulmes, la queue & les crins traînant jusqu'à terre.

Jobson, Moore & Labat, rendent également témoignage que les Régions du Sénégal & de la Gambra produisent beaucoup d'Anes. Toutes fortes
de bestiaux y sont dans la même abondance. Les Bœuss y sont gros, robustes,
gras & de très bon goût. Les Vaches sont petites, mais charnues & sortes.
Elles donnent beaucoup de lait; & dans plusieurs Cantons elles servent de
monture [& de bête de somme.] A Bissao, elles tiennent lieu de Chevaux,
& leur pas est sort doux. Le nombre en doit paroître incroyable, quand on
considère la multitude de cuirs qui sort de ce Pays, & combien ils sont à bon
marché. Le Roi de Baol, plus connu sous le titre de Tin, en a cinq mille dans
ses troupeaux. Les bois en sont remplis. On les rencontre au nombre de trois

HISTOIRE NATURELLE.

Témoignage deBolman.

Liévres & Lapins.

Chevaux.

Anes.

Bœufs &

<sup>(</sup>i) Arthus, ubi fup. pag. 80.

<sup>(</sup>k) Bolman, pag. 251.

<sup>(1)</sup> Labat, Vol. III. pag. 60, 108. & 137. (m) Moore, pag. 124.

#### VOYAGES AU LONG DES CÔTES 320

HISTOIRE NATURELLE.

ou quatre cens, gardées par un Négre, qui les ramène le foir dans un enclos voitin de l'habitation, pour les mettre à couvert des bêtes féroces. La Na. tion des l'oulis est la plus entendue pour l'entretien des bestiaux. Le lait qu'ils en tirent est doux & de bon goût. Un Bouf gras se vend deux pièces de huit en marchandifes de l'Europe, & les Vaches beaucoup moins (n).

Moutons de deux espèces.

Les Moutons sont aussi en très-grand nombre. On en distingue deux sor. tes; les uns couverts de laine comme ceux de l'Europe, mais avec des queues si grosses, si grasses & si pesantes, que les Bergers sont obligés de les soûte. nir sur une espèce de petit chariot, pour aider l'animal à marcher. Lorsqu'on les a déchargées de leur graisse extérieure, elles passent pour un aliment fort délicat. Les Moutons de la feconde forte font revêtus de poil comme les Chevres. Ils font plus gros, plus forts & plus gras que les premiers. Quelques. uns ont jusqu'à six cornes, de différentes formes. Leur chair est tendre & de bon goût.

Chévres.

QUELQUES Voyageurs confondent cette dernière espèce avec les Chévres, qui sont aussi fort nombreuses dans les mêmes Pays, sur-tout au Sud de la Gambra, & dans les Illes des Billagos où l'on ne voit pas de Moutons, Les Chévres d'Afrique sont peu différentes de celles de l'Europe; mais la chair en est plus agréable. Outre les Chévres communes, les bords du Sénégal en produisent [deux espèces de Domestiques, mais plus petites que les nôtres. L'une qui a la peau noire & unie, est fort estimée des Négres.

Les Chiens sont ici fort laids, la plûpart sans poil, avec des oreilles de Renard. Ils n'aboyent jamais. Leur cri est un véritable heurlement; & les Chiens étrangers qu'on amène dans le Pays prennent peu-à-peu la même voix. Les Négres mangent leur chair, & la préfèrent même à celle de tout autre animal; mais ils n'apportent aucun (o) foin pour les faire multiplier (p).

Chiens fort hideux. Les Négres en mangent la chair.

> (n) Labat, Vol. II. pag. 189. & 277. Vol. III. pag. 242. & Vol. V. pag. 121. Voyez austi Barbot, pag. 28. (o) Angl. ils ne nourriffent pas beaucoup

de Porcs R. d. E.

(p) Labat, Vol. III. pag. 75. Moore 141. & Barbot, pag. 84.

#### XVIII.

Insectes & Reptiles.

Guana, Lézard, Caméléon, Sauterelles, Mosquites, Fourmis, Abeilles, Grenouilles, Scorpions, Vers, &c.

Description du Guana,

T E Guana, qui est une espèce de Lézard, est fort commun sur le Sénégal & la Gambra. Il ressemble au Crocodile (a), mais il est beaucoup plus petit, & sa grandeur est rarement de plus d'une aune. Les Négres le mangent. Plusieurs Européens, qui en ont fait l'essai, le trouvent  $(\bar{b})$  aussi bon

(a) Voyez la figure. (b) Labat, ubi sup. Vol. III. pag. 75. &

Barbot, pag. 84.

S

n enclos La Naait qu'ils s de huit

leux fores queues
es foûtecorfqu'on
ment fort
e les ChéQuelquestendre &

Chévres, Sud de la cons. Les is la chair énégal en les nôtres.

oreilles de ent; & les nême voix. t autre ani-

. Moore 141.

學的學

lbeilles,

le Sénégal ucoup plus es le manaussi bon que

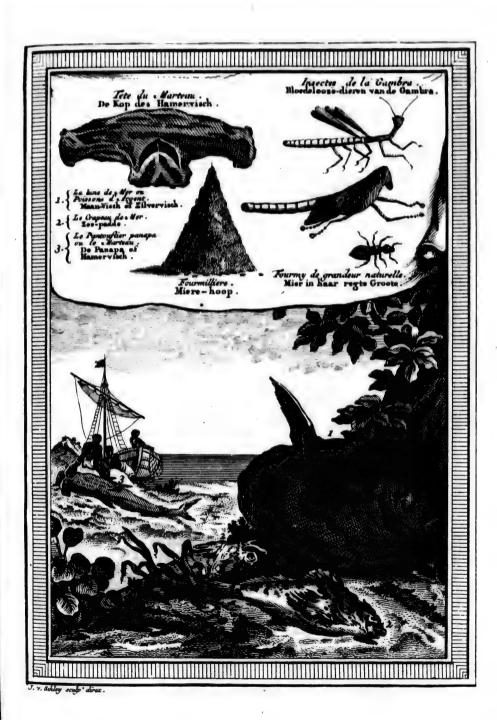

pquele Lapin.

ce la plus peti
leur est fort i
plaisir à leur p
iur le Sénégal
jusqu'à la quet
te de petites e
ves qu'elles pai
rouges, ouver
lorsqu'il étoit i
On prétend qu
jité venimeuse
& qu'il n'est p
rience en fait e
foncer dans lei
res de fang; &
font armés de e
une agilité sur
chair est bien p
pour la couleu
dormi sur quel
chent au bout

JANNE QUI enfant. Les Se ticulièrement of de petit Reptil conclure, à l'é nouveaux mon

ARTHUS O long de six pie de la forme de d'heure, il s'es suite au travers

On trouve Gambra. Moc contre l'opinio darde une langu corps. Elle ef touche. Il est gré de l'Anima qu'il est endorn d'aussi gros que ont les yeux tr garder (f) en l

<sup>(</sup>e) Barbot, ubi G(d) Labat, Afr pag. 75. & Jannequin IV. Part.

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XVIII. 321

rauele Lapin. Barbot rapporte que non-seulement cet Animal, [ fur-tout l'espèce la plus petite ] fréquente les Kombets ou les hutes des Négres, mais qu'il teur est fort incommode pendant la nuit, & que, dans leur sommeil, il prend plaifir à leur passer sur le visage (c). Pendant le séjour que Brue fit à Kavor iur le Sénégal, on lui fit voir un Guana long de trois pieds depuis le mufeau míqu'à la queue, qui avoit encore deux pieds de plus. Sa peau étoit couverte de petites écailles de différentes couleurs, jaunes, vertes & noires. si vires qu'elles paroiffoient colorés d'un beau vernis. Il avoit les yeux fort grands. rouges, ouverts jusqu'au sommet de la tête. On les auroit pris pour du seu. loriqu'il étoit irrité. Alors, sa gorge s'enfloit ausli, comme celle d'un Pigeon. On prétend que sa morsure est fort dangereuse, non qu'elle ait aucune qualité venimeufe, mais parce que l'Animal ne quitte jamais prife jufqu'à la mort. & ou'il n'est pas aifé de le tuer par les voyes ordinaires. Cependant l'expérience en fait découvrir une, qui est courte & sans danger. Il suffit de lui enfoncer dans les narines un tuyau de paille. On en voit fortir quelques goutret de fang; & l'Animal levant la machoire d'en-haut expire auffi-tôt. Ses pieds font armés de cinq grifes aigues, qui lui servent à grimper sur les arbres avec une agilité surprenante. S'il est attaqué, il se défend avec sa queuë. Quand sa chair est bien préparée, on ne la distingueroit pas de celle d'un Poulet, ni pour la couleur ni pour le goût. Les Négres le surprennent lorsqu'il est endormi fur quelque branche d'arbre, & s'en faisissent avec un lacet qu'il attachent au bout d'une gaule (d).

JANNE QUIN dit que le Lézard de ces Contrées est de la grosseur d'un petit ensant. Les Serpens y sont d'une taille monstrueuse. Mais il ne nomme particulièrement que le Basilic, le Scorpion, le Crocodile, & une autre espèce de petit Reptile dont les Négres ignorent le nom; ce qui lui donne lieu de conclure, à l'éxemple de Pline, que l'Afrique produit tous les jours quelques

nouveaux monstres, inconnus à ses Habitans.

ARTHUS observe que les Hollandois rencontrèrent dans la Guinée un Lézard long de six pieds & de la grosseur d'un homme, couvert d'écailles blanches de la forme de celles des huîtres. Après s'être laissé voir l'espace d'un quart d'heure, il s'ensonça dans le bois, avec le bruit d'un Daim qui prendroit la suite au travers des seuillages (s).

On trouve des Caméléons dans les Pays qui bordent le Sénégal & la Gambra. Moore dit que cet animal se nourrit de mouches & d'insectes, contre l'opinion des anciens Naturalistes, qui le faisoient vivre d'air. Il darde une langue de sept ou huit pouces, c'est-à-dire, de la longueur de son corps. Elle est couverte d'une matière glutineuse, qui arrête tout ce qui la touche. Il est certain que la couleur du Caméléon varie sans cesse, mais au gré de l'Animal plûtôt que par la communication des objets voisins. Lorsqu'il est endormi, il paroît presque toûjours d'un jaune luisant. Il s'en trouve d'aussi gros que les plus gros Lézards, & d'une sigure fort hideuse; mais ils ont les yeux très-beaux, & placés de manière, que de l'un ils peuvent regarder (f) en haut, & de l'autre en bas. Barbot nous apprend que les Négres

HISTOIRE NATURELLE.

Sa morfure ett dangereufe fans venin.

Comment on le tue.

Comment on le prend.

Groffeur des

Caméléons.

Variété continuelle de leur couleur.

<sup>(\*)</sup> Barbot, ubi fup. pag. 28.

CT(d) Labat, Afrique Occidentale, Vol. III.

pag. 75. & Jannequin, Voyage de Lybie pag. 134.

IV. Part.

<sup>(</sup>e) Arthus, dans De Bry, part. IV. pag. 27. (f) Voyages de Moore, pag. 107.

# 328 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

HISTOIRE NATURELLE.

du Cap de Monte appellent cet animal Barotfo, & ne veulent pas fouffrir qu'on le tue; que les Caméléons ordinaires ne font pas plus gros que la grenouille, & qu'ils font généralement couleur de fouris. Il ajoûte qu'il croit leur peau [presque] transparente, & susceptible par conséquent de tou tes les couleurs qui en approchent. Le Caméléon, dit-il encore, vit de mouches, & fait des œus comme le Crocodile & le Lézard; mais au lieu d'être couverts de peau, ils ne le sont que d'une épaisse membrane (g).

Bosman nous donne la figure de deux fortes de Caméléons. La couleur

Deux figures du Caméléon.

de l'un est un verd tacheté de gris. Celle de l'autre est un mélange de verd, de gris, & de couleur de feu.

8a Defeription par Bruyn,

LE Bruyn, dans ses Voyages au Levant, a donné la plus parfaite description qu'on ait encore vûe du Caméléon, avec une figure de la même éxactitule. Il trouva l'occasion à Smyrne de se procurer quelques-uns de ces animaux; & voulant découvrir combien de tems ils peuvent vivre, il en gardoit foigneusement quatre dans une cage. Quelquesois il leur laissoit la liberté de courir dans sa chambre, & dans la grande salle de la maison qu'il habitoit. La fraîcheur du vent de Mer sembloit leur donner plus de vivacité. Ils ouvroient la bouche pour recevoir l'air frais. Jamais le Bruyn ne les vit boire ni manger, à la réferve de quelques mouches, [qu'ils fembloient avaler avec. plaifir.] Dans l'espace d'une demie-heure, il voyoit leur couleur changer trois ou quatre fois, sans aucune cause extraordinaire à laquelle il pût attribuer cet effet. Leur couleur habituelle est le gris, ou plûtôt un souris pâle. Mais ses changemens les plus fréquens sont en un beau verd, tacheté de jaune. Quelquefois le Caméléon est marqueté de brun sur tout le corps & sur la queue. D'autres fois, c'est de brun qu'il paroît entièrement couvert. Sa peau est fort mince & presque transparente. C'est une erreur de s'imaginer, qu'il prenne toutes les couleurs qui se trouvent près de lui. Il y a des couleurs qu'il ne prend jamais, telles que le rouge. Cependant l'Auteur confesse qu'il lui a vû quelquefois recevoir la teinture des objets les plus proches (b). Il lui fut impossible de conserver plus de cinq mois en vie, ceux dont il vouloit éprouver la durée. La plûpart moururent dès le quatrième mois. La curiosité d'observer leurs intestins lui en fit ouvrir un. Il y trouva quelques œuss de la groffeur de ceux des petits oiseaux, joints ensemble par une espèce de fil; mais il fut furpris de n'appercevoir aucun boyau, ni les autres parties communes à la plûpart des bêtes. Ce qu'il trouva de plus remarquable fut la langue, qui étoit aussi longue que le corps.

SI le Caméléon descend de quelque hauteur, il avance fort soigneusement un pied, & puis l'autre, en s'attachant de sa queuë à tout ce qu'il rencontre en chemin. Il se soûtient de cette manière, aussi long-tems qu'il trouve quelque assistance; mais lorsqu'elle lui manque il tombe aussi-tôt à plat. Sa

marche est fort lente.

It ne tient pas continuellement la bouche ouverte, comme l'affürent quelques Naturalistes. Le Bruyn remarqua au contrairee qu'ils l'ouvrent rarement, à moins qu'on ne les place dans quelque lieu où ils puissent prendre un

eux des changemens subits à l'approche de certains objets. R. d. E.

(i) Le Bruyn,

(k) Bohnan, ul

OCC

nouvel air.

vrent leur

leurs. Le Ca

ce qu'il y a c

côtes (i) ,

de Guinée.

de mois dans

expérience e

quelque tem

vans en Euro

Il n'eut poin

voir prendre

parfaitement

euls qu'il le

ceux du Léza

maux ovipar

& les Tortue

épaisse & plia

h couleur, q

nouvel objec

l'air; que les

chair & la m

Pays. Des arn

curciffent l'air

les lieux où e

font ordinaires

font fort poin

verte. Les A

ne ies dédomn

qu'elles ravage

la faifon des pl

Getie. Elles o

Les Négres les

nailes, qui cau

LES Pays que de vermine que

On voit ici

LES Infect

ARTHUS

Le même

BOSMAN

(1) De Bry , 24 (18) Labat , Afi pag. 176. & Vol. II

<sup>(</sup>g) Description de la Guinée par Barbot,
pag. 114.
(b) Angi. Cependant l'Auteur a observé en

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XVIII. 323

nouvel air. Alors, non-seulement ils la tiennent ouverte, mais ils découvrent leur fatisfaction par leurs mouvemens & par la variété de leurs couleurs. Le Caméléon a l'œil rond, fort noir, & d'une petitesse remarquable. Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'il peut les tourner tous deux de différens chtes (i), & regarder de l'un au-deffus, & de l'autre au-deffous de lui.

BOSMAN trouva de la différence entre les Caméléons de Smyrne & ceux de Guinée. Dans le second de ces deux Pays, ils vivent autant d'années que de mois dans le premier. A la vérité, ceux qui lui fervirent à vérifier cette expérience étoient fouvent mis dans le jardin sur un arbre, où ils demeuroient quelque tems à l'air. On sçait d'ailleurs qu'on en a quelquesois apporté de vi-

vans en Europe.

as fouffrir

os que la

oûte qu'il

t de mou-

lieu d'è.

a couleur

de verd.

description

xactitule.

animaux;

ardoit foi-

liberté de

I habitoit.

5. Ils ou-

it boire ni

valer avec A

anger trois

t attribuer

ile. Mais

de jaune.

& fur la

iner, qu'il

uleurs qu'il

Me qu'il lui

. Il lui fut

oit éprou-

a curiofité

œufs de la

èce de fil; rties com-

able fut la

neusement

rencontre 'il trouve

plat. Sa

rent quelrent rarerendre un

nouvel

oche de cer-

Sa peau

nt de tou

Le même Auteur n'en vit jamais en Guinée qui eussent la bouche ouverte. Il n'eut point, par conféquent, l'occasion de voir leur langue ni de leur voir prendre des mouches. Dans toutes les autres circonstances, il s'accorde nafaitement avec la description de Bruyn. Il remarque seulement que les aufi [qu'il leur vit faire, ] ressembloient moins à ceux des petits oiseaux qu'à ceux du Lézard. Il ajoûte, fur ses propres observations, que tous les animaux ovipares, tels que le Lézard, le Caméléon, le Guana, les Serpens & les Tortues, n'ont pas leurs œufs couverts d'une écaille, mais d'une peau épaisse & pliable ( k ).

ARTHUS observe que le Caméléon diffère peu du Lézard, à l'exception de la couleur, qui est, dit-il, orangée. Mais il ajoûte qu'à l'approche d'un nouvel objet cette couleur change; que s'il mange si peu, c'est qu'il vit de l'air; que les Négres ne le croyent pas venimeux, & qu'ils font fécher sa

chair & la mangent (1).

LES Infectes font en fort grand nombre dans tous les Cantons du même Pays. Des armées de Sauterelles infeftent fouvent l'intérieur des terres, obscurciffent l'air dans leur passage, & détruisent tout ce qu'il y a de verd dans les lieux où elles s'arrêtent, fans laisser une seule feuille aux arbres. Elles font ordinairement de la groffeur du doigt, mais plus longues; & leurs dents font fort pointues. Leur peau est rouge & jaune; quelquesois tout-à-fait verte. Les Mores & les Négres s'en nourrissent (m). Mais cet aliment ne les dédommage pas de la famine qu'elles apportent souvent dans les Pays qu'elles ravagent.

On voit ici quantité de Mouches (n) d'une forme extraordinaire. Dans la saison des pluyes, il s'en forme des multitudes, que les Négres nomment Gule. Elles ont la tête grosse & large, sans aucune apparence de bouche. [Elles se placent sur les Arbres, où elles forment une Musique effroyable.]

Les Négres les mangent (0).

Les Pays qui bordent la Gambra sont infectés d'une espèce particulière de vermine que les Anglois ont nommé Bugabugs. C'est une sorte de [Punaises, qui causent de grands ravages. On n'est pas moins incommodé d'uHISTOISE NATURELLE.

Obfervations de Bof-

Les œufs des Ovipares font fans d-

Insectes en grand nom-

Mouches extraordinal-

Bugabugs.

(i) Le Bruyn, Voyages au Levant.

k) Bofinan, ubi fup. pag. 257.

(1) De Bry, ubi jup. pag. 79. (18) Labat, Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 176. & Vol. III. pag. 306.

(n) Moore donne la figure de deux insectes fort étranges, mais sans y joindre leur des-

cription. pag. 118.
(o) Description de la Guinée par Barbot, pag. 33. & 117.

HISTOIRE NATURELLE.

**Fourmis** blanches,

ne prodigieuse multitude ] de Fourmis blanches, qui se répandent par des voyes fort singulières. Elles s'ouvrent sous terre une route imperceptible & voutée avec beaucoup d'art, par laquelle des légions entières se rendent en fort peu de tems au lieu qui renferme leur proye. Il ne leur faut que douze heures pour faire un tuyau de cinq ou fix toifes de longueur. Elles de vorent particulièrement les draps & les étofes. Mais les tables & les coffres ne sont pas plus à l'epreuve de leurs dents; & ce qu'on auroit peine croire si l'expérience ne le vérifioit tous les jours, elles trouvent le moyen de ronger l'intérieur du bois sans altérer la superficie, de sorte que l'œil est trompe aux apparences. Le Soleil est leur ennemi. Non-seulement elles fuyent fa lumière; mais elles meurent lorsqu'elles y font exposées trop long-tems. La nuit au contraire leur rend toute leur force. Les Anglois, pour conserver leurs meubles, sont obligés de les élever sur des piedestaux, de les enduire de goudron, & de les faire fouvent changer de place (p).

Mouches vertes.

Mosquites ou Coulins.

Monches de fable.

Fourmis de bois.

Leurs édifices.

IL y a dans les bois une groffe Mouche verte, [de la grandeur d'un frelon] dont l'éguillon (q) tire du fang comme une lancette. Mais la plus grande peste du Pays est une espèce de Coufins que les Portugais nomment Mosquites, qui se répandent dans l'air à millions vers le coucher du Soleil. Les Négres sont obligés d'entretenir constamment du feu dans leurs hutes, pour chaffer ces incommodes animaux par la fumée. Les Mosquites ressemblent aux Cousins de l'Europe. C'est un petit insecte de couleur brune, avec de longues aîles, qui se terminent en pointe lorsqu'il est reposé. Il a deux cornes, & une trompe pointue par laquelle il prend sa nourriture. Son éguillon est fort subtil & caute des pustules sur la peau. Le plus court remède est de les laver avec de l'eau-de-vie (r). Moore fait regarder es moucherons comme le plus grand mal du Pays. Il les trouve plus redoutsbles que les Mouches même de fable, qui font dangereuses à la vérité par leur petitesse, mais qui ne mordent du moins que lorsque le vent s'élève (s), au-lieu que les Mosquites vous tourmentent sans cesse, & sur-tout [14] l'approche de la nuit. Leur morfure cause une demangeaison fort violente. Celui qui se grateroit jusqu'au sang s'exposeroit à des suites beaucoup plus fâcheuses; & lors même qu'on est guéri, il reste toujours une tache noiraire à l'endroit de la morfure (t).

Les bois font remplis de fourmis (v) d'une groffeur extraordinaire. Elles bâtissent leurs nids, ou leurs ruches, de terre grasse en forme pyramidale, les élèvent à la hauteur de six ou sept pieds, & les rendent aussi sermes qu'un mur de platre. Ces animaux sont blancs. Ils ont le mouvement fort vif (x). Leur groffeur ordinaire est celle d'un grain d'avoine, & leur longueur à proportion. La plûpart de leurs édifices ont quatorze ou quinze pieds de circonférence (y) avec une seule entrée, qui est à-peu-près au tiers de la hauteur. La route pour y monter est tortueuse. A quelque distance, on les prend pour de petites cabanes de Négres (2). Sur le Se-

(p) Moore, pag. 221.

R. d. E.

negal il fe tro

OCCIDE

ft (a). It n'y a po nle d'Abeilles.

(6) Négres. #Ces petits anim proche des hor Quebolik bolli ; 1 lons, qui frequ On les nomme far la Gambra, y mettent un arbres. Lorfqu les Abeilles, ils dont ils font un faire des pains livres. C'est 1

tité (e). Josson rap eurs ruches d'u ches d'arbres Cantons, elles fruit de l'arbre. des arbres, n'a

Lzs Grenou gleterre. Dans qui ressemble da dans les mêmes si le remède est de douze pouces

ENTRE plusi fans remède. (i). Dans le rles Négres, qu Maisons & vie rues. S'il arriv brûlée ausli-tôt voit des Serpens Pde diametre. [ C

<sup>(4)</sup> Barbot, pag. 133. (r) Labst, Vol. II. pag. 327. (s) Angl. Mouches de fable; qui font fi petites qu'à peine peut-on les voir. & qui ne mordent jamais quand il fait du vent; au-lieu.

<sup>(</sup>t) Moore, pag. 141. (r) Barbot, ubi fup. pag. 30. (x) Labat, ubi fup. Vol. V. pag. 30.

Le Maire, pag. 77. (3) Labat, ubi fub.

<sup>(</sup>a) Labat; Vol. (b) Angt. point (c) Barbot, de

<sup>(</sup>d) Ibid. pag. 11 (e) Moore, pag. (f) Jobson, pag.

<sup>(8)</sup> Angl. I'on t

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XVIII. 325

negal il se trouve de petites Fourmis rouges, d'une nature fort venimeu-

It n'y a point de Pays (b), sur-tout vers la Gambra, qui ne soit peuolé d'Abeilles. Aussi le commerce de la Cire est-il considérable parmi les Negres. Ils nomment Komobaffe les Mouches qui produisent le miel. Ces petits animaux habitent le creux des arbres, [ & s'effrayent peu de l'approche des hommes.] On en distingue une autre espèce, sous le nom de Quebolik bolli; mais leur miel est brun, & la cire blanche. Il y a des Frelons, qui frequentent beaucoup les Villages (d) & qui ne produisent rien. On les nomme dans le Pays Quoiu-bokesse. Moore dit que les Mandingos, far la Gambra, ont des ruches de paille, comme celles d'Angleterre; qu'ils y mettent un fond de planches, & qu'ils les attachent aux branches des arbres. Lorsqu'ils veulent recueillir ce qu'elles contiennent, ils étouffent les Abeilles, ils prennent les gaufres, les pressent pour en tirer le miel, dont ils font une forte de vin, font bouillir la cire & la coulent, pour en faire des pains, qui pésent ordinairement depuis vingt jusqu'à cent-vingt livres. C'est le Pays de Cachao qui en produit la plus grande quantité (e).

Josson rapporte que de son tems les Négres de la Gambra faisoient leurs ruches d'un tissu de roseaux, & les suspendoient à l'extrémité des branpules d'arbres [dont les Abeilles ont coutume de se nourrir.] Dans plusieurs Cantons, elles étoient en si grand nombre, qu'on les prenoit, dit-il, pour le fruit de l'arbre. Le miel fauvage, (f) qui se tire dans les bois, du creux des arbres, n'a rien d'inférieur à l'autre (g).

LES Grenouilles de la Gambra font beaucoup plus groffes que celles d'Angleterre. Dans la faifon des pluyes, elles font, pendant la nuit, un bruit qui ressemble dans l'éloignement à celui d'une meute de Chiens. On trouve dans les mêmes lieux des Scorpions fort gros, dont la blessure est mortelle si le remède est différé. En 1733, Moore vit à Bruko, un Scorpion long de douze pouces (b).

ENTRE plusieurs espèces de Serpens, il y en a dont la morsure est sans remède. Ce ne sont pas les plus gros qui sont les plus dangereux (i). Dans le Royaume de Kayor, ils vivent si familièrement parmi Maisons & viennent à la chasse des rats & des poulets jusques dans les rues. S'il arrive qu'un Négre soit mordu, un peu de poudre à tirer, brûlée austi-tôt sur la blessure, est un reméde qui réussit to0jours. On voit des Serpens de quinze ou vingt pieds de longueur, & d'un pied & demi Pde diamétre. [On dit qu'ils font plus dangereux que ceux de la même espèce

HISTOIRE. NATURELLE.

Abailles.

Frelons.

Miel & ru-

Grenouilles.

Serpens de pluficurs espe-

(a) Labat; Vol. III. pag. 298

(b) Angt. point de bois R. d. E.

(c) Barbot, description de la Guinée.

d) Ibid. pag. 116. e) Moore, pag. 44.

3

par des

otible &

ident en

jue dou-

lles de-

les cof-

peine a

e moyen

l'wil eft ent elles

ées trop

Anglois,

destaux.

:e (p).

freion ,

is grande

ent Mol.

cil. Les

tes, pour

(Temblent

avec de

Il a deux

are. Son

court re-

arder ces

redouta-

vérité par

nt s'eleve

r-tout 1

violente.

coup plus

e noiratre

aire. Elpyramida-

auffi fer-

ouvement e, & leur

ou quinze u-près au quelque ur le Se-

ag. 30.

negal

f) Jobson, pag. 133. 8) Angl. l'on trouve aussi beaucoup de miel fauvage au milieu des bois, dans la cavité des Arbres R. d. E.

) Moore, ubi fup. pag. 111. & 157. (i) Angl. Il y a par tout le Pays diverses espèces de Serpens; dont quelques uns sont fort grands, & leur morfure est dangereuse.

## 326 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

NATURELLE.

Monstrueux

Serpens.

HISTOIRE de deux pouces de Diamétre sur quatre ou cinq pieds de long.] Il y en a de si verds, qu'il est impossible (k) de les distinguer de l'herbe. Moore en tua un fur la Gambra, qui étoit (1) long de trois aunes (m). D'autres font tout-a. fait noirs, & suivant le même Auteur, ils passent pour les plus venimeux, Il en vit plusieurs de douze ou quinze pieds de long, & gros comme la jambe (n). On en trouve de marquetés. Les Négres affurent qu'il y en a de rouges, dont la blessure est mortelle. La Nation des Sérères les mange, [avec quelque précaution, fans doute, pour se garantir de leur venin.] Les Aigies en font aussi (0) leur proie. Sur la Rivière de Kurbali, on voit des Serpens de trente pieds, qui (p) seroient capables, dit-on, d'avaler un Bœuf entier. Les Négres de la Gambra parlent de quelques Serpens qui ont une crête sur la tête. & qui chantent comme le Coq. D'autres ont deux têtes, qui sortent du même cou. Mais en faisant leur description, Moore confesse que c'est su le témoignage d'autrui (q).

Chenilles. Vers.

LES Chenilles du Pays sont aussi larges que la main, & d'une (r) figure extrémement hideuse. On y voit deux sortes de Vers, également incommo des. Les premiers se nomment Chiques, & pénétrent ou s'engendrent dans les mains & dans la plante des pieds. S'ils y font (s) une fois leurs œufs, il devient impossible de les extirper. Les autres sont produits par le mauvais air, & se logent aussi dans la chair, en divers endroits du corps. Ils vacquièrent souvent jusqu'à cinq pieds de longueur. On ne s'en apperçoit qu'aux tumeurs douloureuses, qu'ils forment à la fin dans les parties qu'ils habitent Il est fort difficile de les en tirer; & s'ils se rompent dans l'opération, le malade doit s'attendre à des tourmens fort vifs. On prétend qu'ils viennent des mauvaises eaux (t) que les Négres boivent dans la saison des pluyes.

- ( k) Afrique Occidentale, Vol. IV. pag. 195.
- (1) Moore, ubi jup. pag. 140. (m) Angl. long de fix pieds. R. d. E.
- (n) Angl. il en vit quelques-uns de neuf pieds de long & de l'épaisseur du gréle de la jambe. R. d. E.
- (0) Labat, ubi sup.
- Ibid. Vol. V. pag. 249. (q) Moore, pag. 140. (r) Barbot, pag. 133.
- (s) Ibid. pag. 32.
- (t) Moore, pag. 130.

# 齱文輯勵文獻勵文獻勵文獻勵文獻圖家文輯圖家本輯圖文獻圖文獻剛文獻剛文獻

#### X I X

Oifeaux & Volaille.

'AIR, quoique sujet à des chaleurs si excessives & troublé par tant de révolutions, n'a pas moins d'Habitans en Afrique que la Terre & les Rivières. Il n'y a point de Pays (a) où les Oiseaux soient en plus grand nombre, ni dans une plus grande variété. On a déja décrit les Autruches, le Quatr'ailes, la Spatule, l'Aigle, le Flamingo, le Monoceros, à l'occasion des Cantons où chacune de ces espèces se trouve plus particulièrement. Il reste à parler de

(a) Angl. il y a, dans cette partie de l'A- Volaille. On a déja R. d. E. frique, une grande diversité d'Oiseaux & de

S

en a de fi en tua un at tout-aimeux. Il la jambe a de roue, [aveca es Aigies s Serpens uf entier. crête fur qui fortent e c'eft fur

r) figure incommont dans les œufs, il e mauvais lis y acoit qu'aux habitent ation, le ennent des

4000

er tant de & les Rinombre,
Quatr'aiCantons
parler de
ceux

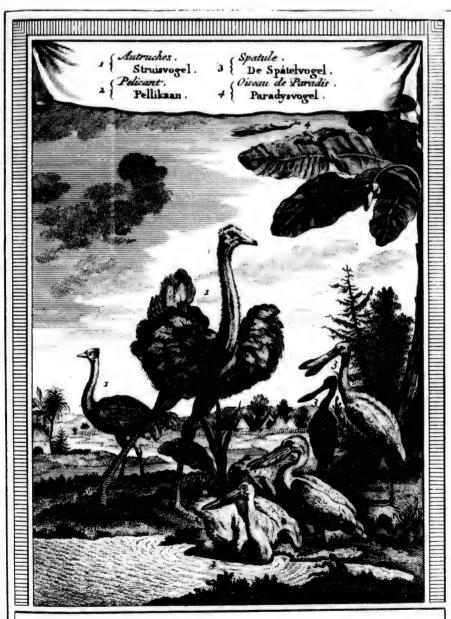

OISEAUX de la CÔTE OCCIDENTALE d'AFRIQUE.
VOGELS op de WESTKUST van AFRIKA.

. V. Schlow sculp . tires

#### OCCIDEN

ceux qui font con que nommer fans CELUI qui fe p les bords du Séné François du Séné groffeur & le (b) Sa tête est plate est (d) long d'un te est un os d'une réunis à l'excrémit res, renfermées d revetucs de petite deux os inférieurs deux os inférieurs droit, & qui s'éter té, par divers pet brane épaisse, gra il est couvert d'un gris de perle fort bon effet.] Lo ne l'animal a man me fanimat a many mate, & l'on auro a méthode du Péli on fac du poisson que l'oyageurs prétende alons d'eau (g). I can avalle des pois Moore (i) vit MOORE (i) vit epoisson; ce qui le poisson; ce qui le Quolanoja, résidatires. Elle se nour ga klow, & fréque lle a les grifes for toie des oiseaux. Il shords de la Mer s bords de la Mer, On trouve de tou pables, fuivant le ac, de le battant de bit aufii une forte couzes. La peau d'unimme celle du Croci

<sup>(</sup>b) Froger & Moore d la couleur d'une Oye; ux fois aussi gros qu'un g d'une coudée.

<sup>(</sup>c) Angl. avecles jame (d) Voyez la Figure. (e) Cest ce qui lui a acois le nom de grand

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIX. 327

caux qui font communs à toutes les parties de cette division, & qu'on n'a fait Histoine

que nommer fans aucune description.

CELUI qui se présente le premier est le Pélican, Oiseau assez commun sur les bords du Sénégal & de la Gambra. C'est l'Onocrotalus des Anciens. Les François du Sénégal lui ont donné le nom de Grand-gosser. Il a la forme, la stoffeur & le (b) port d'une grosse Oye, avec les jambes aussi courtes (c). Sa tete est plate des deux côtés, & d'une grosseur proportionnée au bec, qui elt (d) long d'un pied & demi, & large de deux pouces. La partie supérieureeft un os d'une seule pièce. Celle d'en-bas conssiste en deux os, qui sont reunis à l'extrémité par un gros cartilage. Ils composent comme deux machoires, renfermées dans la supérieure, qui est le centre de leur mouvement. & revetues de petites dents fort aigues, en forme de scie. De l'intervalle des deux os inférieurs, part un petit sac dont l'ouverture est dans le même enroit, & qui s'étend au long du cou, auquel il est lié, quoiqu'il en soit sépare, par divers petits ligamens qui le soutiennent. Il est composé d'une membrane épaisse, grasse, charnue & fort fléxible. Il n'a point de plumes, mais eft convert d'un poil doux, fin, aussi uni que le fatin, & dont la couleur et un gris de perle avec des taches de plusieurs couleurs, [ce qui produit un on effet. Lorsque ce sac est vuide, à peine s'apperçoit-il: mais lorsme l'animal a mangé beaucoup de poisson, il s'enste d'une manière surpreante, & l'on auroit peine à croire la quantité d'alimens (e) qu'il contient. la méthode du Pélican est de commencer d'abord par la pêche. Il remplit on fac du poisson qu'il a pris; & se retirant, il le mange à loisir. Quelques loyageurs prétendent que ce fac bien étendu peut contenir jusqu'à deux (f) alons d'eau (g). Le Maire lui donne le nom de jabot, & raconte que le Pécan avalle des poissons entiers, de la grosseur d'une carpe moyenne (b). Moore (i) vit à Jillefray un grand nombre de Pélicans. Il se nourrissent e poisson; ce qui leur fait chercher ordinairement le bord des Rivières.

On distingue ici quatre sortes d'Aigles; une qui [est la plus grande] se nome Quolanoja, réfidant dans les bois. Elle se perche au sommet des plus grands tores. Elle se nourrit de Singes. La seconde espèce porte le nom de Quolaga klow, & fréquente les lieux marécageux, où elle se nourrit de poisson. lea les grifes fort crochues. La troilième, qui se nomme Simbi, fait sa vie des oiseaux. La quatrième, dont le nom est Poy, habite ordinairement sbords de la Mer, & se nourrit de crabbes & d'autres coquillages (k).

On trouve de tous côtés des Faucons, aussi gros que nos Gerfauts, qui sont pables, suivant le récit des Négres, de tuer un Daim, en s'attachant sur sa e, & le battant de ses aîles jusqu'à ce que les forces lui manquent. On pit aussi une sorte d'Aigles bâtards, & plusieurs espèces de Milans & de ues. La peau d'une espèce particulière de Buze jette une odeur de musc,

mme celle du Crocodile (1).

NATURELLE.

Pélican ou Grand gosier.

Sa descrip-

Son monstrueux go-

Quatre fortes d'Aigles.

Faucons.

<sup>(</sup>b) Froger & Moore disent qu'il a la taille la couleur d'une Oye; Le Maire, qu'il est ux fois austi gros qu'un Cygne, avec un bec g d'une coudée.

Angl. avec les jambes de même. R. d. E.

Voyez la Figure. C'est ce qui lui a fait donner par les nçois le nom de grand Gosier.

<sup>(</sup>f) Moore (pag. 68.) dit la même chose. Froger (pag. 42) dit deux quartes. Januequin (pag. 168.) dit un feau d'eau.

Labat, Vol. II. pag. 199. (b) Le Maire, pag. 71.

Moore, pag. 68. Barbot, pag. 116.

<sup>(1)</sup> Jobson, pag. 151.

### VOYAGES AU LONG DES CÔTES

HISTOIRE NATURELLE.

Autruche volante.

VERS le Sénégal, on trouve un Oiseau nommé l'Autruche volante, quoinni ait fort peu de ressemblance avec l'animal qu'on a déja décrit sous ce nom l est de la taille d'un Coq-d'Inde (m), ses jambes & son cou ressemblent à cent du même animal. Sa tête est grosse & ronde, son bec court, épais, fort, Il el couvert de plumes brunes & blanches. Ses aîles font larges & fermes. [ Il a quei. que peine à prendre l'effor; mais ] lorsqu'une fois il s'éleve, il vole fort haus vîte ] & fort long-tems. Ses cuisses sont revêtues de plumes, qui paroniere colées sur la peau. Ses pieds sont d'une grandeur extraordinaire, divises et trois serres, avec un éperon, armées de grifes fortaignes. On ne peut le mes tre au rang des Oifeaux de proie, car il ne se nourrit que de fruits. Sa chais est blanche, excepté celle des jambes, qui est tout-à-fait noire. Il passe pour un oiseau très tendre & d'un goût délicat (n).

Le Combbird ou le Peigné.

PRÈS de Buckfar, fur le Sénégal, on voit un Oifeau qui se nomme Comb bird ou le Peigné. Il est de la grandeur d'un Coq-d'Inde; son plumage et gris, rayé de noir & de blanc. Il a de fort grandes aîles, dont il fait pu d'usage, parce que leur force apparemment ne répond point à leur poids. marche aussi gravement que les Espagnols, en levant pompeusement sa tête qui est couverte, au-lieu de plumes, d'une forte de poil doux, de la lorgueur de quatre ou cinq doigts. Cette chevelure descend des deux côtés la pointe en est frisée, ce qui a fait donner le nom de Peigné à l'animal. Mas fa plus grande beauté est dans sa queuë, qui ressemble à celle d'un Cond'Inde. Lorsqu'il fait la roue, la partie supérieure est d'un noir de jais son brillant, & le bas aussi blanc que l'Yvoire. On en fait des éventails naturels (1)

LES Oyes fauvages sont ici d'une couleur fort différente de celles de l'Esrope. Elles ont les aîles armées d'une substance dure, épineuse & pointue, qui a deux pouces & demi de longueur (p). Le Maire dit que les Oyes fauvaza du Pays sont très-bonnes, mais que la Sarcelle est d'un goût qui surpasse celu de tous les autres oifeaux. Il ajoûte que les [Oyes] grifes du Sénégal font les

meilleures (q).

Perdrix & Pintades.

Perroquets.

Oves fauva-

ges.

nain.

fuivant le même Auteur, une espèce de Perdrix. On trouve ici deux fortes de Perroquets; les uns petits & tout-à-fait verds les autres beaucoup plus gros, avec la tête grife, le ventre jaune, les alles vertes. & le dos mêlé de gris & de jaune. Ceux-ci n'apprennent jamais à parler; mais les petits ont l'organe clair & agréable, & prononcent distinc tement tout ce qu'on prend la peine de leur répéter (r).

LES Perdrix se perchent sur les Arbres, aussi-bien que les Pintades, qui sont

Le Héron

On trouve au long de la Rivière le Héron nain, que les François nom ment l'Aigrette. Il ressemble aux Hérons communs, à l'exception du bec à des jambes, qui font tout-a-fait noirs; & du plumage, qui est blanc san mélange. Il a fur les aîles & fur le dos une forte de plumes fines, longue de douze ou quinze pouces (s) qui s'appelle Aigrette en François.

(m) Le Maire dit qu'on voit des Autruches d'une groffeur furprenante, que celles qui volent sont un mets délicieux, qu'elles sont de la grosseur d'un Cygne avec des plumes noires & grifes, pag. 72.

(n) Labat, Vol. III. pag. 162.

(0) Labat; Vol. III. pag. 93.

Barbot, pag. 29.

(q) Le Maire, pag. 72.

Ibid. (s) Voyez la Figure. OCCI

font fort eftin Turbans (t).

LOISEAU revêtue d'une d'un Aigle. Il difficilement

Le Maire à ceux de l'Eu gles. Ils dév mème Auteur décrire éxacte Europe (y).

PRES du D l'espèce du M Labat prétend hauteur d'un noires aux aîle le bec courbé. Serpent, les R n'est point épo fi vivement, q les portent à les

LE Paon d'.

rial, ou la De

Son plumage, comme le Tabi quelquefois d'un comme doré. Pordinaire, & qu mes d'un beau Ses jambes & for solitude, & fait u & de bon goût. Sciences de Paris marquable par fa des femmes, & de plumes blanc longues fibres, Tout le reste de

(t) Jannequin dit id près des Lacs & da Voyez auffi Barbot,

ques plumes de la

(v) Angl. & eft f Jannequin, Vo Le Maire pag.

(3) Le Maire, pag

IV. Part.

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE LIV. VII. CHAP. XIX. 320

font fort estimées des Turcs & des Perfans, qui s'en servent pour orner leurs Turbans (t).

L'OISEAU que Jannequin appelle la Nonette est blanc & noir. Il a la tête revêtue d'une toufe de plumes qui a l'apparence d'un voile. Sa taille eft celle d'un Aigle. Il se nourrit de poisson. Il fréquente les bois, & s'apprivoise (v) difficilement (x).

Le Maire observe que les Cormorans & les Vautours sont ici semblables a ceux de l'Europe. Entre les derniers, il s'en trouve d'aussi gros que des Aigles. Ils dévorent les enfans, lorsqu'ils peuvent les surprendre à l'écart. Le mème Auteur vit plusieurs Oiseaux d'un plumage si variable, qu'il ne put les decrire éxactement. Le Rossignol n'a point ici un chant si agréable qu'en Europe (v).

Pars du Défert, au long du Sénégal, on trouve un Oifeau de proje, de l'espèce du Milan, auquel les François ont donné le nom (2) d'Ecouffe. Labat prétend que c'est une espèce d'Aigle batard, de la forme & de la hauteur d'un coq ordinaire. Sa couleur est brune, avec quelques plumes noires aux aîles & à la queuë. Il a le vol rapide, les ferres groffes & fortes, le bec courbé, l'œil hagard, & le cri fort aigu. Sa proje ordinaire est le Serpent, les Rats & les Oiseaux; mais tout convient à sa faim dévorante. Il n'est point épouvanté des armes à feu. La chair, cuite, ou crue, le tente si vivement, qu'il enlève leurs morceaux aux Matelots dans le tems qu'ils les portent à leur bouche.

LE Paon d'Afrique ou de Guinée, que d'autres appellent l'Oiseau Impérial, ou la Demoiselle de Numidie, est de la taille (a) du Coq-d'Inde. Son plumage, au dos & fur le ventre, est d'un violet (b) foncé, & variable comme le Tabis. Suivant les différentes réfléxions de la lumière, il paroît quelquefois d'un noir luifant, quelquefois d'un violet clair ou pourpre, & comme doré. Froger dit (c) que les plumes de sa queuë sont d'un violet fordinaire, & que sur la tête il a deux touses, l'une, sur le devant, [de plumes d'un beau noir, l'autre [de poils fins ] couleur d'aurore ou de flamme. Sesjambes & fon bec font affez longs, (d) & fa marche fort grave. Il aime la solitude, & fait une guerre mortelle à la volaille. Sa chair est nourrissante (e) & de bon goût. Cet Oifeau, suivant la description que l'Académie Royale des Sciences de Paris en a donné sous le nom de Demoiselle de Numidie, est remarquable par sa démarche & ses mouvemens, qui paroissent imités de ceux des femmes, & par la beauté de son plumage. Ses oreilles sont ornées de plumes blanches, longues de trois pouces & demi, & compofées de longues fibres, comme celles que le jeune Héron a sur le dos près des aîles. Tout le refte de fon plumage est de couleur de plomb, à la réserve de quelques plumes de la tête, du cou & des aîles, qui font d'un brun foncé. Il fe

HITTO. RET NATURELLE.

La Nonette.

Cormorate. CHOSHE' 1 3

L'E touffe

Paon d'Afrique, ou Demoiselle de Numidie.

Sa descrip-

près des Lacs & dans les Marais, pag. 168. oyez aussi Barbot, ubi sup. pag. 29.]

(v) Angl. & est fort fauvage. R. d. E. Jannequin, Voyage de Lybie, pag. 170.

Le Maire pag. 72. (3) Le Maire, pag. 72. On a vn dans les (2) Labat, Vol. II, pag. 251.

(t) Jannequin dit que l'Aigrette fait son Relations du sieur Brue, l'audace & la voracité de cet animal.

(a) Labat, Vol. III. pag. 141.

(b) Froger dit noir, pag. 251. (c) Froger. pag. 43.

(d) Froger, Ibid.

ES

quoiqu'il

ce nom. [

ent à ceur

fort. Il eft

[ Il a quel.

e fort haur

li paroillent

divifes en

peut le met-

ts. Sa chair

paffe pour

omme Comb.

plumage eff

t il fait peu

ur poids. I

nent sa tête.

, de la lon-

ix côtés. La

imal. Mais

e d'un Coq-

de jais fort

naturels (0).

elles de l'Eu-

& pointue,

ves fauvager

furpaffe celui

regal font les

ides, qui font

-a fait verds

ine, les afles

ent jamais

ncent distinc-

rançois nom-

on du bec &

est blanc fan

ines, longue nçois. Ella

93.

# VOYAGES AU LONG DES C

trouve des Demoiselles de Numidie (f) qui ont sur la tête quelques plumes en forme de crête, de la longueur d'un pouce & demi. Les côtes & le der. rière de la tête sont garnis de plumes noires, plus courtes que les autres. Du coin de l'œil, il leur part une raye de plumes blanches qui va former les [plu mes des ] oreilles. Le devant du cou est orné de plumes noires & fibreuses. beaucoup plus belles & plus douces que celles du Héron, & qui tombent gracieutement fur l'estomac. La longueur de cet animal depuis l'extrémité du bec jusqu'à celle des pieds, est de trois pieds & demi. Le bec a deux pouces de long. Il est droit & pointu. Le cou n'a pas moins de quatorze nouces, & depuis l'os de la cuiffe jusqu'à l'extremité des pattes, il y en a dix. Les yeux sont grands, & couverts de paupières noires. L'intérieur de la paupière est fort blanc, mais rayé de plutieurs vaisseaux fanguins. Le devant des jambes est revetu de grandes écailles, longues de cinq lignes & larges de quatre. Le derrière est garni d'écailles éxagonales. La plante des pieds est grainée comme le chagrin; les ferres noires, & médiocrement crochues: celle du milieu a quatre phalanges; la plus petite en a cinq; la moyenne trois. & celle de derrière une seule.

On en a vû dans le Parc de Verfailles.

On a vû plusieurs de ces Oiseaux dans le Parc de Versailles, où tout le monde admiroit, leur figure, leur contenance & leurs mouvemens. On prétendoit trouver dans leurs fauts beaucoup de ressemblance avec la danse Bohémienne, qu'ils paroissent imiter. Il semble qu'ils s'applaudissent d'eur regardés, & que le nombre des spectateurs anime leurs chants & leurs danfes (g).

La Trompette.

Sun les bords du Sénégal, on voit une autre forte d'Oiseau, que son chant a fait nommer la Trompette. Il est noir, de la grosseur d'un Coq-d'Inde. & presque de la meme forme. Ce qu'il a de particulier est un double bec dont l'un se trouve placé sur l'autre: celui d'en-haut lui sert à former des sons qui ressemblent beaucoup à ceux de la trompette (b). Froger, qui le décrit comme un animal inconnu, dit qu'avec la groffeur d'un Coq-d'Inde, il a le plumage noir (i), & les jambes courtes & épaisses. Il y a beaucoup d'apparence que c'est le même dont on a déja parlé sous le nom de Monoce. ros (k).

Autre Oifeau.

Le même Voyageur donne la description d'un autre Oiseau, qui se trouve aussi sur le Sénégal. Il est un peu plus petit que le précédent. Son plumage est blanc, son bec long & jaune, sa queuë & le bout de ses aîles couleur de flamme, ses pieds longs & fort minces (1).

Suce-Bœufs.

DANS l'Isle Bifescha, près de l'embouchure du Sénégal, on trouve un grand nombre d'Oiseaux que les François appellent Suce-Bœufs, de la groffeur d'un Merle, noir comme lui, avec un bec dur & pointu. Il s'attache sur le dos des Bestiaux, dans des endroits où leur queuë ne peut le toucner; & de son bec, il leur perce la peau pour suçer leur sang. Si les Bergers & les

(f) Il faut remarquer, une fois pour toutes, que ce sont les premiers Voyageurs qui ont donné des noms à la plûpart des Animaux d'Afrique. R. d. T.

(b) Labat, Vol. IV pag. 161. (i) Froger, pag. 14. (k) Moore en donte la figure pag, 108, fans enfaire la description.

le des Animaux pag. 205.]

H(g) [ Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris.] [Voyez l'Histoire Naturel (1) Froger, pag. 15. es plumes & le derutres. Du
les [plu-6fibreufes,
mbent gratrémité du
deux poutorze pouy en a dix.
de la pauLe devant
s & larges
es pieds eft
hues: celle
e trois, &

où tout le 18. On préc la danse Ment d'être de leurs dan-

e fon chant Coq-d'Inde, double bec former des er, qui le déd'Inde, il a a beaucoup de Monoce-

ui fe trouve son plumage couleur de

n trouve un de la grofs'attache fur toucner; & ergers & les Pastres

σr.

gure pag. 108,



## OCCI

Paftres ne ve tuer l'animal

Nous ave disposition de tre ailes distin avant la nuit. en sont à quele

Moore p d'un Pigeon. ne, il doute s

fez près pour

Baue reme
re. Il est plus
fant; sa queue quefois comm vol lent & dif-touré d'un cer Paès de la d'Oifeau à gro ne. Son cri ef

avec une artic celle d'un hon

LES bords les uns bleus, naturellement & 1726. Par l'apparence d' D'qui est fort pe On en disti

nourrit de poir fort varié. Il au-dedans de p & fur la furfac en sont éblouis l'Isle du Morfi nombre (v) fu

<sup>(</sup>m) Labat, ub
(n) Angl. fait
(o) Moore pag
nullement fur les
contraire avec ad
oculaire, mais feu
(p) Labat, Vo
(q) Labat, Vo

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIX. 331

Pastres ne veillent pas soigneusement à le chasser, il est capable à la fin de

tuer l'animal le plus vigoureux (m).

Nous avons déja décrit l'Oiseau qui porte le nom de Quatr'alles, & qui le tire m ins du nombre de ses ailes, puisqu'il n'en n'a que deux, que de la disposi on de ses plumes. Mais Jobson en vit (n) un qui a réellement quatre ailes distinctes & séparées. Cet Oiseau ne paroît jamais plus d'une heure avant la nuit. Ses deux premières aîles sont les plus grandes. Les deux autres ensont à quelque distance; de sorte que le corps se trouve placé entre les deux paires.

Moore parle du même Animal. On ne le voit, dit-il, que vers le commencement de la nuit. Il a réellement quatre aîles, & sa grosseur est celle d'un Pigeon. Mais Moore ajoûte que malgré le nom d'Oiseau qu'on lui donne, il doute s'il n'est pas de l'espèce des Chauve-souris. Il ne put le voir d'as-

sez près pour s'en assurer parfaitement (0).

BRUE remarqua, dans le même Pays, un Oifeau d'une espéce extraordinaite. Il est plus gros que le Merle. Son plumage est d'un bleu céleste fort luifant; sa queuë grosse, & longue d'environ quinze pouces. Il la déploie quelquesois comme le Paon. Un poids si peu proportionné à sa grosseur rend son vol lent & difficile. Il a la tête bien faite & les yeux fort viss. Son bec est entouré d'un cercle jaune. Cet Oiseau est fort rare (p).

PRÈS de la Rivière de Pasquet, au Sud de la Gambra, on voit une sorte d'Oiseau à gros bec, qui ressemble beaucoup au Merle. Sa chair est fort bonne. Son cri est remarquable, par la répétition qu'il fait de la syllabe ha!, ha!, avec une articulation si nette & si distincte, qu'on prendroit sa voix pour

celle d'un homme (q).

Les bords du Sénégal font peuplés d'un grand nombre d'autres Oiseaux, les uns bleus, d'autres rouges, noirs, & des couleurs les plus vives. Ils sont naturellement fort privés. On en a vû plusieurs à Paris, dans les années 1723 & 1726. Par la tête & le cou ils ressemblent à la Linotte. Leurs couleurs ont l'apparence d'un vernis. Leur chant est doux, & proportionné à leur taille,

On en distingue un, qui se nomme Kurbalos ou Pscheur, parce qu'il (s) se nourrit de poisson. Il est de la taille du Moineau, & son plumage (t) est sort varié. Il a le bec aussi long que le corps entier, fort, & pointu, armé au-dedans de petites dents qui ont la forme d'une scie. Il se balance dans l'air & sur la surface de l'eau, avec un mouvement si vis & si animé que les yeux en sont éblouis. Les deux bords de la Rivière en sont remplis, sur-tout vers l'sse du Morsil, où il s'en trouve des millions. Leurs nids sont en si grand nombre (v) sur les arbres (x), que les Négres leur donnent le nom de Villa-

HISTOIRE NATURELLE.

Quatr'aller-

Oifeau rare.

Olfcau 2 gros bec.

Variété de petits Oifeaux.

Les Kurbalos.

(m) Labat, ubi fup. Vol. III. pag. 59. (n) Angl. fait mention d'un. R. d. E.

(a) Moore pag. 117. Son doute ne tombe nulement fur les quatre alles dont il parle au contraire avec admiration & comme témoin eculaire, mais seulement dans le vol. R. d. T.

(p) Labat, Vol. III. pag. 247. (q) Labat, Vol. V. pag. 41.

(r) Ibid. Vol. III. pag. 177.

(s) Voyez la Figure.

(t) Moore, pag. 250.
(v) Barbot compta mille nids fur un feul arbre, pag. 132. Atkins en compta cinq cens

fur un arbre à Sierra-Léona. (x) Angi, fur l'eau. R. d. E.

wee une tache

poitrine. Elle

comme certain

HISTOIRE NATURELLE.

Méchanique deleurs nids. ges. Il y a quelque chose de sort curieux dans la méchanique de ces nids. Leur figure est oblongue, comme celle d'une poire. Leur couleur est grise. Ils sont composés d'une terre dure, mélée de plumes (y), de mousse & de paille, si bien entrelasses, que la pluye n'y trouve aucun passage. Ils sont si s

Divers témoignages fur ces Oiseaux. Jobson, parlant du méme Oiseau, dit qu'il fait ordinairement son nid sur un arbre dont les seuilles sont piquantes, & qui croît en abondance sur les bords de la Gambra. L'art de cet Animal consiste, dit-il, à se placer vers l'extrémité des branches, & à se faire, pour entrée, un petit canal qui ressemble au cou d'une bouteille. Les Singes veillent à l'autre bout des branches, & lorsque la nichée commence à croître, ils ont la malice de secouêr la branche & de faire tomber quelques petits. Les Kurbalos se sont aussi des nids contre la rive, aux endroits les plus escarpés, & leur donnent jusqu'à trois ou quatre pieds de prosondeur (e).

Le Maire dit que ces petits animaux font leur nids fur les Palmiers, avec une architecture admirable, qui les met à couvert des Serpens & des autres Animaux qui montent quelquefois au long du tronc. Ils bâtissent, dit-il, a l'extrêmité des branches, auxquelles leurs édifices sont suspendus par un lien de paille, d'un pied & demi de longueur, avec un petit trou vers le sommet, pour leur servir d'entrée. Les Cormorans & les Vautours, suivant le même Ecrivain, ressemblent ici à ceux de l'Europe; il s'en trouve d'aussi

gros que l'Aigie (f).

Fresayes ou Chouettes de la Gambra,

Perdrix &

IL y a sur la Gambra une sorte de Chouettes, que les Négres croyent sorcières, & pour lesquelles ils ont tant d'aversion, que s'il en paroît une dans le Village tous les Habitans prennent l'allarme & lui donnent la chasse (g).

Les Perdrix sont d'une couleur obscure, qui les rend beaucoup moins belles que celles d'Angleterre. Elles aiment [pour la plûpart,] à se rassembler autourgées (b) Villages. Moore leur donne des (i) éperons comme aux coqs. Stibbs rapporte qu'au dessus de Barrakonda on trouve quantité de Perdrix de Roc, qui portent ce nom, parce qu'elles choisssent les Rochers & les précipices pour leur retraite ordinaire. Elles sont, comme on l'a dit, mêlées d'un brun obscur,

(y) Barbot dit de ronces.
(z) Un pied & demi fuivant Le Maire, pag.

(a) La figure [de ces Oifeâux] & de leurs Hards répond mal à cette description; ce qui marque la négligence de Barbot; [ou qu'il a Hardsché à en imposer à ses Lecteurs.]

(b) Comme un balon, dit Le Maire, sufpendu par un sil, pag. 72. (c) près du sommet. Voyez le Maire, ubi

(d) Labat, Vol. III. pag. 165. & 188.

(e) Jobson, ubi fup. pag. 149. (f) Le Maire, pag. 78. (g) Moore, pag. 108. (b) Jobson, pag. 118.

(b) Jobson, pag. 148. (i) Moore, pag. 108.

groffeur, & be fent la queue ce On voit, di Poules de Guin aifément, & l' forme des Perd reendré obfeur, leur plumage fo de crête, de la La fémelle n'a hardis (n). On lent beaucoup. Elles se nourriss bon gout. Ils'er ou trois cens, d des batons. Cell domestique ( JOBSON & A Gambra. Le pi fur-tout cette m dyeux. Elles f riffent du grain lente (p) nourri de taches blanche dit qu'elles font :

Le même Eci font ceux qui s'a mais que le nomb privés (q). Les Chauve-

font fort longues me de crochets p tête en bas. Elles écorchent pour le qui la nature air c nomment Tonga. de Monte (s).

to(k) Journal de S: teMoore, pag. 287.] (l) Voyez la Figur

(m) Le Maire dit poir, avec des rayes copece des Perdrix,

(1) C'est un sorte

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XIX. 333

wee une tache couleur de tabac, de la grandeur d'un écu, au milieu de la Historne poitrine. Elles ont les jambes & le bec rouge; un cercle autour des yeux. comme certains Pigeons d'Europe, la forme de nos Perdrix, mais moins de groffeur, & beaucoup de vicetse dans leur course. En courant, elles retrouffent la queue comme les Poules ( k ).

On voit, dans tous les Cantons du Pays, un grand nombre de Pintades ou de Poules de Guinée. Elles font naturellement fauvages, mais on en apprivoife afément, & l'on en fait fouvent passer en Europe. Elles ont à peu-près la faiouches. forme des Perdrix; mais elles font plus groffes (1). Leur plumage est d'un prendré obseur, marqué régulièrement (m) de taches blanches [ce qui rend leur plumage fort agréable à voir. ] Le mâle a fur la tête une toufe en forme de crête, de la couleur d'une écaille féche de noix, & les oreilles rouges. La fémelle n'a aucun de ces ornemens. Les Pintades font des animaux fort hadis (n). On en voit peu qui ayent la queuë longue, excepté lorfqu'elles volent beaucoup. Leur bec est dur & épais, leurs grifes longues & pointues. Elles se nourrissent de vers & de sauterelles. Leur chair est blanche & de lon goût. Il s'en trouve qui l'ont noire. On les rencontre en troupeaux de deux ou trois cens, & les Négres n'employent pour cette chasse que des Chiens & des básons. Celles qu'on prend jeunes deviennent auffi privées que la volaile domestique (o).

10B50 N & Moore relèvent beaucoup l'abondance des Pintades au long de la Gambra. Le premier leur donne la groffeur du Faifan, loue leur beauté, & furtout cette multitude de taches régulières qu'on prendroit pour autant dyeux. Elles se rassemblent, dit-il, en troupeaux nombreux, & se nouraffent du grain qu'elles pillent dans les champs. Leur chair est une excellinte (p) nourriture. Moore dit qu'elles sont de couleur brune & marquetées detaches blanches, avec d'autres taches bleues & rouges autour de la tête. Il dit qu'elles font au fi farouches en Afrique que les Faifans en Angleterre.

Le même Ecrivain nous apprend que les feuls Oifeaux privés de l'Afrique ont ceux qui s'élèvent dans les cours, comme nos Coqs & nos Poules, mais que le nombre en est fort grand. On n'y voit point de Canards & d'Oyes

prives (q). Les Chauve-fouris ne sont pas moins grosses ici que des Pigeons. Leurs aîles fint first longues, avec deux ou trois ongles pointus, qui leur fervent comme de crochets pour s'attacher aux arbres, d'où elles se laissent pendre la tête en bas. Elles ont la peau brune, & couverte d'un duvet. Les Négres les écorchent pour les manger. De tous les animaux qui volent, c'est le seul à  $\mathfrak{P}^{(i)}$  la nature ait donné du lait (r) pour nourrir ses petits. Les Négres le nomment Tonga. On en voit une quantité prodigieuse aux environs du Cap de Monte (s).

JOBSON

NATURELLE.

Pintades en grand nomre , belles &

Peu d'Oi. cn Afrique.

Chauve fou.

🗘 (k) Journal de Stibbs, [dans les Voyages te Moore, pag. 287.]

(1) Voyez la Figure.

Leur la font

ille, fi

qu'e.

ils font

onnent

) pour

nijours

pluye.

, leurs

on nid

nce fur

er vers

ui ref-

s bran-

fecouër

utli des

i d trois

, avec

autres

lit-il, à

par un

Vers |

fuivant

d'ausli

ent for-

ae dans

(g).

s belles

autour

Stibbs

oc, qui

es pour

obscur,

tire, the

183.

avec

es [det s Cro-

> (m) Le Maire dit marqueté de gris & de oir, avec des rayes rouges, & les croit de spice des Perdrix, pag. 73.

s'apprivoisent sans peine, & qui aiment les Buiffons. Labat, Vol. II. pag. 326.

( o ) Ibid. & Vol. III. pag. 139.

Jobson, pag. 147.

(q) Moore, pag. 180. (r) Labat, Vol. V. pag. 29.

(s) Barbot, pag. 116.

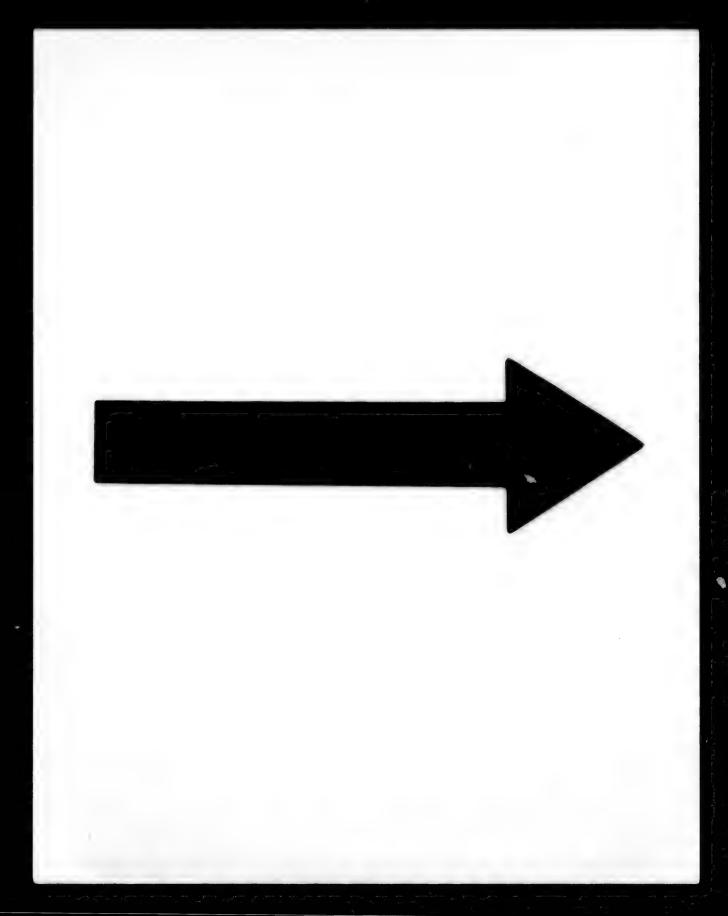

MIO WHERE RESERVED TO THE RESE

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STILL SELLEN



#### VOYAGES AU LONG DES CÔTES

HISTOTER NATURELLE.

Wake, ou Alcaviak.

Josson parle du Wake, Oiseau qu'on nomme ainsi parce qu'il exprime ce bruit en volant. Il aime les champs semés de ris, mais c'est pour y causer beaucoup de ravage. Il est gros & d'un fort beau plumage. On admire sur tout la forme de sa tête, & la belle touse qui lui sert de couronne. En Angleterre, elle fait (t) quelquefois la parure des plus grands Seigneurs. Cet Diseau paroît être le même dont on trouve la description dans Barbot, sous le titre d'Alcaviak, car Wake n'est apparemment qu'une contraction de ce mot. Il est de la taille du Paon. Il a la tête couronnée d'une belle touse de petites plumes, & marquetée de taches blanches. Son plumage a la douceur du velours (v).

Faucon qui se nourrit de poisson.

ENTRE Rufisco & Byurt, près du Lac d'Eutan, on trouve une espèce de Faucon, qui se nourrit de poisson. Il a le plumage brun, avec quelques plumes blanches à l'extrémité des aîles & fur la poitrine. Son bec est grand, crochu, & dentelé comme une scie; ses jambes courtes, mais armées de serres fortes & pointues. Il a le vol ferme. On le voit suspendu long-tems sur l'eau, se balançant avec grace, pour choisir sa proie, qu'il va dévorer sur le rivage (x).

Cailles fort groiles.

LES Cailles de la Gambra font aussi grosses que nos Beccases. Elles y sont en grand nombre. Jobson suppose qu'elles sont de l'espèce de celles qui tombèrent dans les déferts, pour la nourriture des Ifraélites.

Pigeons fauvages.

On voit jusqu'à la porte des cabanes, quantité de Pigeons fauvages, qui viennent se nourrir des restes de grain qu'ils y trouvent; mais les Négres n'on point encore pensé à les apprivoiser, en leur formant des Colombiers ou d'autres retraites (y).

LE plus grand Oiseau de ces Contrées d'Afrique, si l'on en croit le même Auteur, se nomme le Stalker ou la Cigogne d'Afrique. Mais il ne tire cet avantage que de son cou & de ses jambes, qui le rendent plus grand qu'un homme. Son corps a la grosseur d'un Agneau. La chair en est sort séche, quoique les Habitans la croyent nourrissante & l'estiment beaucoup.

Oifeau fans jambes.

D'un e infinité de petits Oiseaux, dont la couleur est charmante & le chant délicieux, le plus extraordinaire est celui qui n'a pour jambes (z), comme l'Oiseau d'Arabie, que deux filets par lesquels il s'attache aux Arbres, la tête pendante & le corps sans mouvement. Sa couleur est si pâle & si semblable à la feuille morte, qu'il est fort difficile à distinguer dans ce repos.

Parakitos.

On ne voit point de Perroquets sur la Rivière de Gambra, ou du moins la seule espèce qui s'y trouve en est une à queuë rouge, qui n'apprend presque jamais à parler. [Ils bâtissent aussi leurs nids à l'extrémité des branches.] Ont trouve dans le même lieu une grande abondance de Parakitos (a). Oiseau d'une rare beauté.

(t) Jobson, pag. 147.
(v) Barbot, pag. 29. Cette description conyient à la figure que Moore a donnée pag. 228. de l'Oiseau couronné; sans néanmoins le décrire.

(x) Labat, Vol. IV. pag. 155.

(y) Angl. Mais ils n'en n'ont point de privés. R. d. E.

(3) En cela, il ressemble au Manucodiota, ou l'Oiseau du Paradis.

(a) Jobson, pag. 146. & 150. [On doitregretter qu'il n'en ait pas donné la description.]



S

rime ce y causer nire sur-En An: rs. Cet ot, sous on de ce touse de douceur

sipèce de ques plult grand, es de ferctems fur prer fur le

les y font qui tom-

ages, qui gres n'ont rs ou d'au-

t le même e cet avanin homme. quoique les

& le chant ), comme es, la téte i femblable

du moins nd presque ches.] Ont a), Oiseau

nt point de pri-

Manucodieta,

o. [ On doitre-] la description.]

APITRE



SIERRA LEONA. POISSONS VISCHEN van SIERRA-LEONA.

'ANIM L fes, les F feau pointu; contraire, ave ont-ils donné d revêtus d'une Leurs intestins en troupes, & un figne de ma

quin, & vante mes.] On en f les & les même trémité de l'œ premier. L'un tuyau de plume Abeilles. L'Aus dernier; mais c il fit ses Observa

LES Baleines Elles paroissent Cependant on feau, ni même eft moins redev toucher à quelq Pêcheurs, on n

LE Souffleur a coup plus petit. fage, qui est au-LES Lamies

légèrement. Ell elles n'ont pas d Les Scharks, paroissent ordina

<sup>(</sup>b) Angl. espect (c) Arthus, ub. (d) Le Maire, (e) Angl. Elles

HISTOIRE NATURELLE.

#### CHAPITRE XX.

Poissons & Monstres-Marins.

L'ANIMAL que les François nomment Marsouin & les Anglois Porpoi
s, les Portugais l'appellent Tamnos, & les Négres se sont accoutumés à lui donner le meme nom. On en distingue deux sortes; l'une qui a le museau pointu; ce qui lui sait donner aussi le nom de Cochons de Mer; l'autre au
contraire, avec la face plate comme les Lamies (a). Aussi les Hollandois leur
ontils donné ce nom. On les appelle aussi Moines de Mer, parce qu'ils sont
revêtus d'une espèce de coules (b). Leur graisse ressemble au lard du Cochon.
Leurs intestins ont la même ressemblance avec ceux de cet animal. Il nagent
en troupes, & jettent aussi le meme cri. On regarde leur rencontre comme
un signe de mauvais tems (c).

Le Maire donne au Marsouin d'Afrique la grosseur du Schark ou du Requin, & vante la bonté de sa chair. [Ce poisson ne fait jamais de mal aux hommes.] On en fait du lard, mais d'assez mauvais gost. Avec les mêmes entrailles des mêmes côtes que le Porc, il leur attribue deux estomacs; l'un à l'extrémité de l'écophage; l'autre contre les côtes, & presqu'aussi grand que le
premier. L'un communique à l'autre par un petit passage, de la grandeur d'un
tuyau de plume. Ils sont remplis de petites cellules, comme les gausres des
Abeilles. L'Auteur se souvent, dit-il, que le duodenum prend sa naissance du
dernier; mais dans l'état où les Matelots avoient mis le Marsouin, sur leques
ilst ses Observations, il lui sut impossible de les porter plus loin (d).

Les Baleines sont d'une grandeur prodigieuse dans toutes leur dimensions. Elles paroissent quelquesois plus grosses qu'un Bâtiment de vingt-six tonneaux. Cependant on n'a point d'exemple qu'elles ayent jamais renversé un Vaisfeau, ni même une Barque ou une Chaloupe. Mais suivant l'Auteur, on en est moins redevable à leur bonté qu'à la délicatesse de leur peau, qui ne peut toucher à quelque chose de dur sans en être blessée. Pour les Nacelles des Pêcheurs, on n'y est point avec la même sûreté (e).

Le Souffleur a beaucoup de ressemblance avec la Baleine, mais il est beaucoup plus petit. S'il lance de l'eau comme la Baleine, c'est par un seul passage, qui est au-dessus du muzeau au-lieu que la Baleine en a deux (f).

1. Es Lamies nagent sur les Basses comme le Marsouin, mais beaucoup plus légèrement. Elles sont assez grosses, sans être comparables aux Baleines, & elles n'ont pas de passage pour lancer de l'eau (g).

Les Scharks, que les Portugais appellent Tuberones, & les François Requins, paroissent ordinairement dans les tems calmes. Ils nagent lentement, à l'aide

Marfouin de deux fortes.

Baleines.

Le Souffleur.

Lamies.

Scharks ou Requins.

(3'(a) ou le poisson à Epéc.

(b) Angl. espèce de capuchon. R. d. E.

(c) Arthus, ubi fup Part. VI. pag. 27. (d) Le Maire, pag. 75.

(e) Angi. Elles ne regardent cependant pas

à cela lorsqu'elles ont été harponnées Les Pêcheurs doivent alors prendre soin d'en éloigner leurs Chaloupes. R. d. E.

(f) Le Maire pag. 75. (g) Arthus, ubi sup.

ror; & les ay

on trouve leu

devient aussi

dans du vin b IL est fort

Requins. En

emportée tan-

Weymouth re-

affamé pour s'

d'une rame qu

renversé en al

lots fut faifi pa

le fable. Mais tour de la vage

BOSMAN af avec les Chier

ressemblance.

& trente pied

pointu. Le re

les poissons, ce

plus fouvent (

Basses. Les Es

trop dure; mai

ou dix jours, c quoi ils la rega

merce considér

faut déféspérer

ou] qu'il ne fe

qui est extréme

dans la Mer,

animaux qui se

dans sa chûte, le

une jambe du n'en faut pour c

part à la proie

entr'eux avec un

du corps hors de

bler la Mer. L

Matelot affez ha

toûjours quelque

qu'ils brifent la pas de les éviter.

(n) Angl. féchée

Sı quelqu'un

Sur la Côt

NATURALLE.

HISTOIRE d'une haute nageoire qu'ils ont sur la tête. Leur gueule s'étend jusqu'au milieu du cou; de sorte que pour avaler, ils sont sorcés de se tourner avec beaucoup de peine. Ils ont la tête plate & unie. Leur principale force confifte dans leur queuë, avec laquelle ils frappent violemment; & dans leurs scies tranchanter, car on ne peut donner d'autre nom à leurs dents, qui coupent la jambe ou le bras d'un homme aussi nettement que la meilleure hache. Ces terribles animaux sont toûjours affamés. Ils avallent tout ce qui se présente, de sorte qu'on leur a trouve souvent des crochets & d'autres instrumens de fer dans les entrailles. Leur chair est coriace & de mauvais goût (b).

Leur vora-

Grandeur du Requin.

Ce qui l'empêche de dépeupler la

Mler.

Comment on le prend.

LE Maire donne au Requin la forme du Chien-Marin; mais il le croit trois fois plus long. La fémelle est vivipare. Sa matrice ressemble à celle de la Chienne, & ses autres parties à celle des poissons. On regarde le Requin comme le plus vorace de tous les animaux de Mer. Labat paroît persuadéque c'est un véritable Chien de Mer, qui ne diffère de ceux des Mers de l'Europe que (i) par la grandeur. On en a vû sur les Côtes d'Afrique, [où il est font commun & même dans les Rivières, ] de la longueur de vingt-cinq pieds, & de quatre pieds de diamétre, couverts d'une peau forte & rude, quoique d'une médiocre épaisseur. Le Requin a la tête longue, les yeux grands. ronds, fort ouverts & d'un rouge enflamé; la gueule large, armée de trois rangées de dents à chaque machoire; les unes triangulaires, d'autres plates & d'autres pointues. Elles sont toutes si serrées & si fermes que rien ne peut leur résister. Heureusement, cette affreuse gueule est presqu'éloignée d'un pied de l'extrémité du muzeau; de forte que le monstre pousse d'abord fa proie devant lui avant que de la mordre. Quelques Auteurs ont cru (k) qu'il se tourne sur le dos pour dévorer: mais dans cette position, il lui seroit aussi difficile d'avaler, que lorsqu'il nage sur le ventre. Sa méthode la plus sûre est de se tourner sur le côté. Ses nagoires sont fort grandes. Il en a deux de chaque côté; une sur le dos, [à un tiers de distance depuis la tète la une plus petite près de la queuë, & deux médiocres au-dessous du ventre. Sa queuë est [dentelée,] large & forte. Il poursuit sa proie avec tanti d'avidité, qu'il s'élance quelquefois sur le sable. Sans la difficulté qu'il a pour avaler, il dépeupleroit bien-tôt l'Océan. Avec quelque légèreté qu'il se tourne, il donne le tems aux autres poissons de s'échaper. Les Négres prennent ce moment pour le frapper. [Quand il se tourne de leur côté] Ils plongent fous lui, [dit Arthus], & lui ouvrent le ventre. Il est d'ail leurs affez facile à tromper, parce que sa voracité lui fait saisir toutes sortes d'amorces (1). On le prend ordinairement avec un crochet attaché au bout d'une chaîne, auquel on lie une pièce de lard ou d'autre viande. Sa chair est coriace, maîgre, gluante, & de mauvais goût. La seule partie supportable est le ventre, qu'on fait mariner l'espace de vingt-quatre heures, & bouillir à l'eau pour le manger avec de l'huile. Si l'on prend une fémelle, avec quelques petits (m) dans le ventre, on se hâte de les en ti-

vipare.

Labat, Vol. () Moore, pag.

<sup>(</sup>b) Arthus ubi sup. (i) Le Maire dit qu'il a communément depuis quatre jusqu'à huit pieds de long.

<sup>(</sup>k) Arthus, Bosman & d'autres Voyageurs affürent la même chose.

<sup>(1)</sup> Arthus dit qu'il en prit trois, en une heure, qui avoient huit à dix pieds de longueur, & qu'on en tira dix galons d'huile, pag. 45. (m) On a déja remarqué qu'elle est vi-

IV. Part.

dans leur ichantes, ibe ou le animaux ju'on leur entrailles.

rroit trois
elle de la
e Requin
fuadé que
l'Europe
l est font-si
nq pieds,
, quoique
t grands,
armée de
d'autres
s que rien
u'éloignée
se d'abord

lui feroit
de la plus
Il en a
is la tète]E
u ventre.
avec tant
té qu'il a

 $t \operatorname{cru}(k)$ 

ereté qu'il s Négres eur côté]; l est d'ail outes forattaché au

ande. Sa ule partie uatre heuprend une les en tirer;

rois, en une de longueur, pag. 45. elle est virer; & les ayant fait dégorger dans l'eau fraîche, pendant un jour ou deux, on trouve leur chair fort bonne. La cervelle du Requin, rôtie au feu (n), devient aussi dure qu'une pierre. Les Anglois prétendent que (o) rapée dans du vin blanc, elle soulage beaucoup les semmes en travail.

It est fort dangereux de se baigner dans les Rivières qui produisent des Requins. En 1731, une petite Esclave de Jamesfort, sur la Gambra, sut emportée tandis qu'elle étoit à se laver les pieds (p). Une Barque de Weymouth remontant la même Rivière en 1731, il y eut un Requin assez assamé pour s'en approcher, malgré le bruit qui s'y saisoit, & pour se saissir

d'une rame qu'il brisa d'un seul coup de dents.

Sur la Côte de Juida, où la Mer est toujours fort grosse, un Canot sut renversé en allant au rivage avec quelques marchandises. Un des Matelots su sais la par un Requin, & la violence des slots les jetta tous deux sur le sable. Mais le monstre, sans lâcher un moment sa proie, attendit le retour de la vague, & regagna la Mer avec le Matelot qu'il emporta (q).

Bosman affure que c'est une erreur grossière de confondre les Requins avec les Chiens de Mer, & prétend au contraire qu'ils n'ont pas la moindre ressemblance. Le Requin est fort long & fort épais. Il a quelquesois vingt & trente pieds de long. Sa tête est large, plate, avec un museau sort pointu. Le reste du corps est d'une laideur extraordinaire. C'est de tous les poissons, celui que les Négres aiment le mieux, & qu'ils mangent le plus souvent (r). Sur la Côte d'Or ils en prennent tous les jours parmi les lasses. Les Européens n'en mangent jamais, parce qu'ils trouvent sa chair trop dure; mais les Négres sçavent remédier à ce désaut en la gardant huit ou dix jours, c'est-à-dire, jusqu'à ce quelle soit puante de corruption; après quoi ils la regardent comme un mêts sort délicat. Aussi s'en fait-il un commerce considérable dans le Pays.

Si quelqu'un, continue Bosman, a le malheur de tomber dans la Mer, il Faut déléfpérer de le revoir, à moins [qu'on ne lui donne d'abord du secours. ou] qu'il ne se trouve alors aucun Requin aux environs du Vaisseau; ce qui est extrémement rate. Lorsqu'il mouroit un Esclave & qu'on le jettoit dans la Mer, Bosman voyoit avec horreur quatre ou cinq de ces affreux animaux qui fe lançoient vers le fond pour faisir le corps, ou qui le prenant dans sa chûte, le déchiroient en un instant. Chaque morsure séparoit un bras ou une jambe du tronc; & tout étoit dévoré, dit-il, en moins de tems qu'il n'en faut pour compter vingt. Si quelque Requin arrivoit trop tard pour avoir part à la proie, il paroissoit prêt à dévorer les autres; car il s'attaquent entr'eux avec une violence incroyable: on leur voit lever la tête & la moitié du corps hors de l'eau, & se porter des coups si terribles qu'ils font trembler la Mer. Lorsqu'un Requin est pris & tiré à bord, il n'y a point de Matelot assez hardi pour s'en approcher. Outre ses morsures, qui enlèvent tolijours quelque partie du corps, les coups de sa queuë sont si redoutables, qu'ils brifent la jambe, le bras & tout autre membre, à ceux qui ne se hâtent

pas de les éviter.

IV. Part.

LE

(0) Labat, Vol. II. pag. 348. (1) Moore, pag. 78.

°V v

(q) Arthus, ubi fup. pag. 46.
 (r) Angi. C'est le meilleur & le plus commun des alimens des Négres. R. d. E.

HISTOIRE NATURELLE.

Sa cervelle, à quoi bonne.

Exemples de la voracité du Requin.

Témoignage oculaire de Boiman.

# VOYAGES AU LONG DES

MATURELLE.

Les Requins font moins voraces fur certaines Côtes. Quelle en est la raison.

Le même Auteur ajoûte que, sur toute la Côte d'Or les Requins sont moins avides de chair humaine que dans d'autres lieux. La raison qu'il en apporte est qu'ils y trouvent une extrême abondance de petits poissons, dont ils penvent continuellement se rassafier; au lieu que vers Ardra, Juida, Benin, &c. fouffrant fort souvent la faim, ils cherchent à dévorer les hommes. On les a vû suivre un Vaisseau pendant plus de trois semaines & d'un mois, pour attendre les immondices & les cadavres des Esclaves morts qu'on jette à la Mer. Malgré cet excès de voracité, que tout le monde s'accorde à leur attribuer, plusieurs personnes assurerent Bosman, qu'au Cap-Verd, où ces animaux font affez affamés, le Patron d'un Vaisseau fioliandois étant en danger de périr, faute de sçavoir nager, un Requin le prit doucement par la jambe & le conduisit au rivage. A la vérité l'Auteur déclare qu'il trouva ce récit sans vrai-semblance (s).

ARTHUS & d'autres Voyageurs observent que le Requin est ordinairement environné d'une multitude de petits poissons nommés Quequadores (t), qui ont la gueule [ large ] & la tete plate. Ils s'attachent au corps du monstre; & lors qu'il s'est faisi de quelque proie, ils se raisemblent autour de lui pour en manger leur part, sans qu'il false aucun mouvement pour les chasser (v). De ce nombre est le Suceur, petit poisson de la grosseur d'une Sole, qui s'attache par la gueule aux Vaisseaux pour les sucer. Lorsqu'ils tont en grand nombre contre le gouvernail, ils peuvent retarder la course d'un Bariment; mais on a prétendu faussement qu'ils étoient capables (x) de l'arrêter, comme la Remore. C'est Le Maire qui parle ici, & qui se trompe sur ces deux circonstances; car le Suceur s'attache aux Vaisseaux par le derrière de la tête; & l'on ne peut supposer raisonnablement qu'étant si petit, il ait le moindre effet pour retarder la course d'un Bâtiment.

Le Pilote.

Le Suceur.

Fausse idée de Barbot.

> On compte encore, dans le cortége du Requin, un petit poisson de la grandeur du Hareng, qui se nomme le Pilote, & qui entre librement dans sa gueule (y), en fort de même, s'attache à fon dos, sans que le monstre lui

nuife jamais (2).

Le Zigene ou le Pantouflier.

Le Zigene ou le Pantouflier, nommé par les Anglois Hammerfish ou le Marteau, est, suivant Jannequin, un poisson fort & vorace, presqu'aussi dangereux que le Requin (a). Labat en vit un jeune d'environ douze pieds de long, & de la groffeur d'un Cheval (b). Sa forme est à-peu-près celle du Requin, excepté la tête qui [est très-large & ] a l'apparence d'un marteau (1) h Il a de grands yeux, places aux deux extrémités, & le regard terrible. Se dents, comme celles du Requin, sont disposées en plusieurs rangs (d).

La Vache de Mer, que les Espagnols appellent Manatea, & les François de Mer ou le Lamentin, est ordinairement longue de seize ou dix-huit pieds (e), sur quatre ou cinq de diamétre. Elle est ronde depuis la tête jusqu'au nombril, d'où

s'applatifant

La Vache Lamentin.

> (s) Bosman, Description de la Guinée, (8) Voyez la Figure.

(v) Arthus, ubi fup. pag. 76. (x) Le Maire, Voyage aux Isles Canaries, &c. pag. 76.

(y) Angl. dans fa mulette. R. d. E. (z) Atkins, Voyage en Guinée, pag. 57. (a) Jannequin, Voyage de Lybie, pag. 46.

(1) Labat [Voyages aux Isles de l'América que, Vol. IV. pag. 351.

(c) Voyez la Figure.

(d) On peut voir une histoire remarquable de ce Poisson dans l'endroit de Labat qu'on vient de citer.

(e) Atkins lui donne onze ou douze pleds de longueur, pag. 43.

apporte
ils peuils peuils peuils, ce,
On les
ils, pour
jette à la
eur attrices aniétant en
nt par la

rouva ce

nairement
), qui ont
e; & lorf p
en manger
ee nombre
ar la gueutre le gouprétendu
nore. C'est
es; car le
e peut supretarder la

de la grannt 'dans fa nonstre lui

ou le Maruffi dangee pieds de
elle du Rerteau ( c ) X
rible. Ses
[d].

François , fur quabril, d'où pplatissant

de l'América

remarquable Labat qu'on

douse pieds

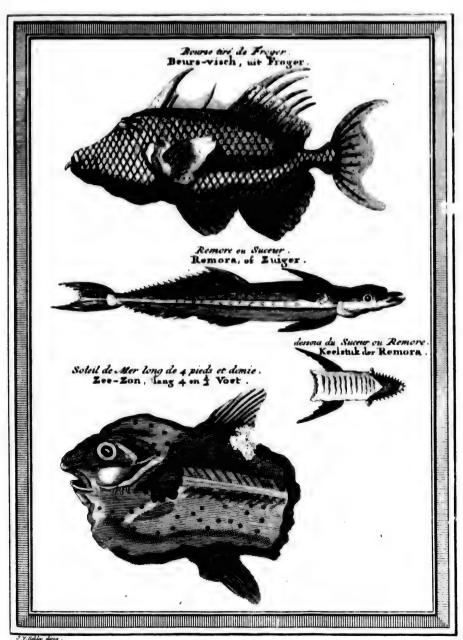

Poissons de la CÔTE d'AFRIQUE. Vischen van de KUST van AFRIKA.

#### OCCII

s'applatissant le d'un four. ses lévres, & yeux perits & prend l'allarm sons qui sont d

Le nom de reur quantité oréelles, quoique nageoires, ple leur infertion, dont chacune of fert de ces nagmelles, qui fo car elle ne va fecours si foibli jusqu'à douze o c'est que si la Me fortir avec le der des mains trouve au fond

La Manatée guères des Côte fis de l'eau, les perdre tant de combien de ter deux à la fois, re ceffé de les reparable (k) au prochent du ve cinq pouces d'é vifcères une cer beurre; qui fe conée & peut fei trouve quatre p

re. pag. 79.

(k) Atkins dit qu' de du Veau, mais qu'

<sup>(</sup>f) Atkins lui de fpetites qu'à petites qu'à petite (g) Atkins lui de la gueule, commi kur trouve auffi besi a tête & le muzea (e) C'est ainsi q la figure que Labat diffère de sa descript (f) Le Maire di mageoires pour marc le, pag. 79.

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XX. 310

s'applatissant par degré, elle forme une queue dont la figure ressemble à la pelle d'un four. Sa tête est groffe & pefante, sa gueule fort large, avec de grofse lévres, & quelques poils longs & rudes à la partie supérieure. Elle a les yeux petits & fans feu, & la vue foible; mais l'ouie si subtile, (f) qu'elle prend l'allarme au moindre bruit. Elle est fort timide, comme tous les poisfons qui font comme elle fans dents & fans défense (R).

Le nom de Manatea, ou de Poisson qui a des mains, a jetté (b) dans l'erreur quantité de Graveurs & de Peintres. Ils la représentent avec des mains réclies, quoique dans la vérité, ces mains prétendues ne foient que deux fortes asgeoires, placées près de ses oreilles, plus larges à l'extrémité qu'au lieu de leur infertion, dentelées en trois divisions qui forment quatre petites pointes, dont chacune est terminée par une callosité en forme de corne. La femelle se fent de ces nageoires pour soûtenir ses petits & les approcher de ses (i) mammelles, qui font un peu au-dessus. C'est le seul usage qu'elle en puisse faire, car elle ne va jamais au rivage comme le Cheval-Marin; & d'ailleurs deux secours si foibles ne pourroient pas servir à supporter son corps, qui pèse jusqu'à douze ou quinze cens livres. Mais ce qui ne doit laisser aucun doute, c'est que si la Manatée se trouve engagée dans quelque Anse, d'où elle ne puisfe fortir avec le reflux, elle demeure à terre ou fur le fable, fans pouvoir s'aider des mains & des bras qu'on lui attribue. Sa nourriture est l'herbe qui se trouve au fond de la Mer & des Rivières.

La Manatée ou la Vache Marine aime l'eau fraîche. Aussi ne s'éloigne-t'elle guères des Côtes. Comme elle s'endort quelquefois, la gueule ouverte au-defsade l'eau, les Pècheurs Négres la surprennent dans cette situation, & lui font perdre tant de fang qu'il leur devient aifé de la tirer au rivage. On ignore combien de tems elles portent leurs petits; mais elles en ont ordinairement deux à la fois, qui se laitsent prendre avec la mère lorsqu'elle n'a point encore cessé de les nourrir. La chair de ces animaux est si délicate qu'elle est comparable (k) au veau de Rivière (l). Les meilleures parties font celles qui approchent du ventre & des mammelles. Le lard de la Manatée a quatre ou cinq pouces d'épaisseur, & ne le céde point à celui du Porc. Il y a dans les viceres une certaine partie qu'on fait fondre (m) & dont on fait d'excellent beurre; qui se conserve fort long-tems. La peau est assez épaisse pour être tanée & peut servir à plusieurs usages au-lieu de cuir (n). Dans la tête, on trouve quatre pierres blanches, auxquelles on attribue des vertus médicinales.

HISTOIRE NATURELLE

Nommée Manatea par les Espagnols. Erreur caufée par ce nom.

Pefanteur de ce monstre.

Comment les Négres la

Lard de ia Vache Ma-

(f) Atkins lui donne pourtant des oreilles spetites qu'à peine y entreroit il un poinçon. (g) Atkins lui donne des dents nu fond de la gueule, comme aux Vaches, pag. 43. Il

eur trouve auffi beaucoup de reifemblance par la tête & le muzeau.

(b) C'est ainsi qu'este est représentée dans a figure que Labat en a donnée; qui en cela differe de sa description. Vol. 11. pag. 338.

(i) Le Maire dit qu'elles se servent de ces nageoires pour marcher lorsqu'elles sont à ter-

(t) Atkins dit que sa chair ressemble à celde du Veau, mais qu'elle est dure. [Il reste à sçavoir si les gens de Mer la gardent assez long-

tems.] pag. 43.
(1) Angl. qu'on peut l'appeller Veau de Rivière. Ce qui ne doit pas s'entendred u Veau auquel on donne ce nom en France; mais de ce que sa chair ayant le goût de celle de cet animal, on doit lui en faire porter le nom. R. d. E.

(m) C'est ce qu'on appelle proprement la panne.

(n) On s'en fert aux Indes Occidentales pour frapper les Esclaves, comme d'un nerf de Bœuf.

MATURELLE.

La poudre des côtes (\*) est estimée aussi pour l'hémorragie. [Ce poisson se roit bien plus abondant sans les Crocodiles & les Requins, qui lui sont une guerre perpétuelle (\*\*).] Le Maire prétend qu'il se trouve plus de Vaches Marines dans la Rivière du Sénégal que dans la Gambra; qu'elles n'y sont que de la grosseur du Marsouin, ou du Cochon de Mer; & qu'elles ont la meme espèce de chair & de lard (\*\*q\*).

L'Epée ou l'Empereur. Le même Auteur parle d'un Poisson sur ces Côtes, (r) dont la machoire d'enhaut s'avance de la longueur de quatre pieds, avec des pointes aigues rangées de chaque côté à des distances égales. Le Maire ne put apprendre le nom de ce poisson; mais [son Traducteur dit qu'] il y a de l'apparence que c'est l'Epée ou l'Empereur; d'autant plus qu'on sçait, comme il l'ajoûte, que c'est l'ennemi déclaré de la Baleine, & qu'il la blesse quelquesois si dangereusement qu'elle suit jusqu'au rivage, où elle expire après avoir perdu tout son sang (s).

Spontons.

Les Gens de Mer ont donné le nom de Spontons à d'autres Animaux Mirins, dont la tête est armée aussi d'un os fort long, mais uni & pointu, qui refemble à la corne fabuleuse de la Licorne. Le Maire est persuadé que ce monstre est le même que les François appellent Naruval. Il est capable de percer un Bâtiment, & d'y faire une voie d'eau. Mais il y brise quelquesois son os, qui

sert de cheville pour boucher le trou.

Vieilles.

Les Vieilles, grande espèce de Morues, sont dans une singulière abondance au long de cette Côte Occidentale, fur-tout près du Cap-Blanco & de la Baye d'Arguim. [ Elles ressemblent à tous égards à la Morue; excepté dans la grandeur.] Il s'en trouve qui péfent jusqu'à deux cens livres. La chair en est blanche, tendre, grasse, ferme, & se détache en floccons. La peau est grife, épaisse, grasse, couverte de petites écailles. C'est un poisson fort vorare, & que son avidité fait prendre aisement. Comme il a beaucoup de force, il fait des mouvemens prodigieux pour s'échaper. Sa chair peut se manger fraîche; mais elle est beaucoup plus délicate après avoir été cinq ou six heures dans le fel. La tête fait d'excellent bouillon. En général la Vieille est un poisson nourrissant, & facile à digérer, lorsqu'il est cuit suffisamment; mais capable de nuire s'il n'a point affez bouilli. Il demande plus de fet que la morue de Terre-neuve; & comme il est plus gros, il faut plus de soin pour le faire sécher & le mettre en barril. Lorsqu'il est bien préparé il se conserve parfaitement, & l'on en pourroit faire un commerce avantageux. Les Hollandois en transportoient beaucoup, lorsqu'ils étoient maîtres du fort d'Arguim (1).

Torpède.

DE tous les Animaux qui nagent, il n'y en n'a point d'une espèce plus surprenante que la Torpède, nommée par les Anglois Numb-Fish, ou Poisson qui a la vertu d'engourdir. Kolben, qui lui donne le nom de Cramps, dit qu'on en prend souvent au Cap, avec d'autres poissons il est cartilagineux & presque rond, mais assez petit dans sa forme. Ses yeux sont sort petits sais

<sup>(</sup>e) Angl. les côtes passent pour un con reméde dans l'Hémorragie & la Dissenterie.R.d.E.

<sup>(</sup>p) Labat, Afrique Occidentale, Vol. II.

pag. 338.
(q) Le Maire, pag. 78.
(r) Angl. de la machoire supérieure du

quel s'avance un os long de quatre pieds.

<sup>(</sup>t) Labat, ubi fup. pag. 60. & Barbot,

S

poisson selfe fone une le Vaches y font que la même

machoire
tes aigues
prendre le
arence que
oûte, que
dangereu
perdu tout

imaux Matu, qui refce monstre e percer un on os, qui

te abondanneo & de la
scepté dans
La chair en
La peau eft
fort vorace,
de force, il
fe manger
ou fix heuieille eft un
ment; mais
e fel que la
le foin pour
éparé il fe
tvantageux.
tres du l'ort

ce plus furou Poisson , dit qu'on lagineux & t petits [&4

quatre pieds.

io. & Barbot,

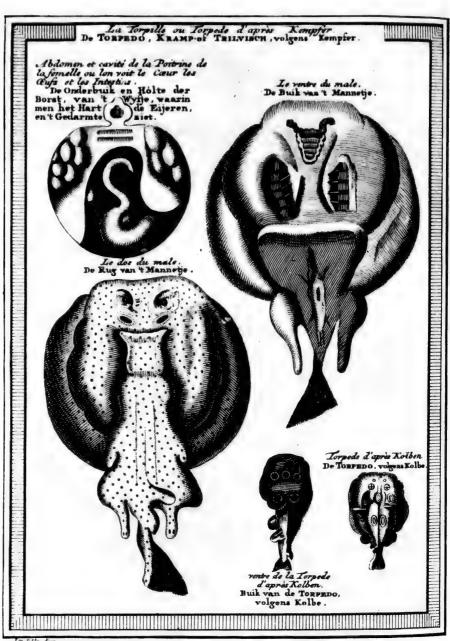

Poissons de la CÔTE OCCIDENTALE d'AFRIQUE.
VISCHEN van de WESTKUST van AFRIKA.

#### OCCID

l'iris est un mê garnie de dents dont la tête m çoit deux peti est couleur d'o mais charnue c qu'il est ouvert eft grande &7 ne pefe pas plu KOLBEN V Auteurs, qu'er avec un bâton l'animal s'enge on ressent quel Kolben éprouv d'une [demi-] dissement dimi LEs Pêchet leur crainte va

Torpède au ri LE Docteur leux Animal, o LE Poisson, gourdissement le nom de Lera Golfe Persique coup. Le con fans autre exce des n'ont pas p elles ont deux qu'aux bords, peau est glissan ches & brunes . blanc , comme Des deux côtés milieu s'enfle c trémité de la q La tête de la T

ment mieux le

(v) Angl. qui R. d. E.

bles yeux font où commence paupière [qui

(x) Angl. Une touchement, la de niode, R. d. E.

#### OCCIDENTALES DE L'AFR'IQUE, LIV. VII. CHAP. XX. 341

l'iris est un mêlange de blanc & de noir. ] Sa bouche l'est aussi. Elle est bien arnie de dents, & formée comme en demi-lune, jusqu'à la moitié du corps, dont la tête même n'est pas distinguée. Au-dessus de la gueule, on appergoit deux petites ouvertures qui servent de narine (v). Le dos de l'Animal est couleur d'orange, & son ventre tout-à-fait blanc. Sa queuë est courte, mais charnue comme celle du Turbot. Sa peau fort unie & sans écailles. Lorsqu'il est ouvert, on apperçoit fort distinctement sa cervelle. [ La vessie du fiel est grande & fon foie est blanc & très-tendre. Avec toutes ses parties, il ne pese pas plus d'un quart de livre.

KOLBEN vérifia souvent par sa propre expérience ce qu'on lit dans plusieurs Auteurs, qu'en touchant la Torpede avec le pied ou la main, ou seulement avec un bâton, le membre qui prend cette espèce de communication avec l'animal s'engourdit tellement qu'il devient immobile & qu'en même-tems on ressent quelque douleur dans toutes les autres parties du corps. En un mot, Kolben éprouva une espèce de convulsion; mais cet effet ne dura jamais plus d'une [demi-] heure. C'est l'affaire d'une ou deux minutes (x), & l'engour-

dissement diminue ensuite par degrés.

LES Pêcheurs du Cap évitent soigneusement de toucher à la Torpède, & leur crainte va si loin, que s'ils en apperçoivent une dans leur filet, ils aiment mieux le renverser & rendre toute leur prise à la Mer, que d'amener la Torpède au rivage (y).

Le Docteur Kempfer nous a donné une description si éxacte de ce merveil-

leux Animal, qu'elle mérite de trouver place ici.

Le Poisson, dit-il, que les Romains ont nommé Torpedo, à cause de l'engourdissement qui se contracte en le touchant, porte, par la même raison, le nom de Lerz Mabi chez les Perses, & celui de Riaad chez les Arabes. Le Folse Persique, [ qui nourrit quantité de poissons à écailles, ] en produit beaucoup. Le corps de la Torpède est plat, & ressemble à celui de la Raye, fans autre exception que la queuë, qui (z) est plus circulaire. Les plus grandes n'ont pas plus de deux empans de diamétre. Au centre, qui est sans os, elles ont deux doigts d'épaisseur, & delà elles diminuent insensiblement jusqu'aux bords, qui font cartilagineux & qui font l'office de nageoires. Leur peau est glifsante, sans écailles, & pleine de taches. Celles du dos sont blanches & brunes, celles de la queuë plus foncées; mais le ventre est tout-à-fait Fblanc, comme à la plûpart des poissons plats, [qui se tiennent au fond de l'eau ]. Des deux côtés, la surface est inégale, particulièrement sur le dos, dont le milieu s'enste comme un petit bouclier. Cette élévation continue jusqu'à l'extrémité de la queuë, qui s'étend de la largeur de la main au-dela du corps. Latête de la Torpède est fort plate. Elle est contenue dans le cercle du corps. bles yeux font petits; & font placés dessus, à la distance d'un pouce s'un bord où commence la tête, & autant éloignés | l'un de l'autre. Ils ont une double paupière [qui s'étend en avant] (a), dont la première est assez forte & se

HISTOTES NATURELLE.

Expérience

Description de la Torpède par Kempfer.

(v) Angl. qui semblent être les narines. R. d. E.

(3) Voyez la Figure.

<sup>(</sup>x) Angl. Une minute ou deux après l'attouchement, la douleur est à son plus haut période, R. d. E.

<sup>(</sup>y) Etat du Cap de Bonne-Espérance par Kolben, Vol. II. pag. 205.

<sup>(</sup>a) Elles font obliques dans la Figure.

HISTOIRE NATURELLE.

ferme rarement. L'intérieure est mince, transparente, & se ferme lorsque le possission est dans l'eau. Au-dessous des yeux, il a deux conduits de respiration, de la même grandeur, qui se couvrent dans l'eau d'une petite pellicule; de sort te qu'on les prendroit pour (b) d'autres yeux. La gueule est au-dessous de la tête, dans l'endroit opposé aux yeux. Elle paroît très-petite lorsqu'elle est fermée, mais elle devient fort grande en s'ouvrant. Les sévres s'y rabbassient, & sont entourées de petites pointes qui servent à setenir ce que l'animal y fait entrer. Dans la cavité des machoires on apperçoit une petite rangée de dents aigues. Des deux côtés de la gueule, est un petit creux rond [comme des narines,] séparé de la gueule même par un petit espace (c) de chair fort douce, & soutenu d'un os assez fort.

Continuation de Kempfer.

Av long du ventre, qui est doux, mince, & spongieux, il y a deux rangées de petits trous oblongs, cinq de chaque côté. Ils sont placés transversalement. & couverts chacun d'une forte peau, liée par deux nerfs, qui tiennent aux deux côtés de chaque trou [ auxquels ils répondent pour la longueur, lastua : tion & l'arrangement. L'anus est aussi de figure oblongue, & percé éxade. ment à la naissance de la queuë. On ne sçauroit presser cette partie sans en faire fortir quelques faces, entremêlées de vers de terre fort menus, mais longs comme la moitié de la main. La queuë est épaisse, & de figure conique. Elle se termine par une nageoire dont les pointes sont obliques, & présentent asse éxactement (d) la forme de la lettre X. Audessus, à peu de distance, sont deux autres nageoires, plus grandes vers le dos que du côté de la queue. & terminées en rond. A l'endroit où commence la queuë, il se trouve encore de chaque côté une nageoire plate, & charnue, large de deux pouces. Dans les mâles, elles se terminent à un pénis cartilagineux, d'un pouce de long. creux, & percé à l'extrémité, de deux trous, d'où la moindre pression sait fortir une humeur [ femblable au lait ] graffe & visqueuse. En disséquant une Torpède, l'Auteur lui trouva la peau épaisse, la chair blanche, & mélée de bleu, le péritoine ferme, les vertébres du dos cartilagineuses, & s'étendant vers la queuë. Il ne vit aucune de ces pointes latérales, qu'on nomme arrêtes, mais à la place, il découvrit des tendons qui fortent des vertèbres. Le cerveau a cinq paires de nerfs, dont le premier se dirige vers les yeux; & le dernier vers le foie. Les autres prennent différentes directions, assez pres de leur origine. Le cœur, qui est situé dans le plus petit creux de la poitrine, a précisément la forme d'une figue. L'abdomen est accompagné d'un large ventricule, fortifié de plusieurs fibres, & rempli d'excrémens noirs & puans. Il a plusieurs veines, dont l'une, qui est fort grosse, s'étend jusqu'au lobe droit du foie, & s'entortille autour de la vésicule du fiel. Le foie est une substance épaisse, d'un rouge pâle, & composé de deux lobes, dont l'un remplit toute la cavité du côté droit, & l'autre, qui est à gauche, mais plus petit, laisse voir une veine enslée de sang noir. On pourroit prendre ce fecond lob- pour la rate, s'il n'étoit joint au petit isthme qui est au-dessous de la poitrine, & s'il n'étoit de la même substance & de la même couleur. Les deux lobes sont pleins de glands, serrés l'un contre l'autre, & partent peut-être

pent-être (\*)
ie comme le b
découvre cont
de petits condi
coup aux aîles
melle, l'Auteu
n'étoient pas
couleur de foi
aux œufs de pe
parente. Ils
parente, attac
leur, qui ne pe
bre, força Ker

La Torpède ranée, du moi Pline & de Ga me vertu qui l'casions, comm ou qu'on arrête mouvement codilatent, & coposson n'agit sites en arrête l'ne développe p sois être manié ou quelque douvenin.

LORSOU'IL plus fensible; languit & dim plus violente de péde fémelle av les bras & jusqu des fouliers, fa noux & jusqu'a pitation de cœu main. Après ment recommer pas, qu'à la pêc On ne le gagn fer. Pline afft une baguette. Au reste cet

(e) Fortasse p. m f Kempferi An Nayant pu me p

m'attache éxacteme

<sup>(</sup>b) Borrichius s'y est trompé, & les a pris effectivement pour d'autres yeux.

<sup>(</sup>c) Craticula. (d) Extremitate decuffats.

ne lorsque le respiration. cule; defor. dessous de la orfqu'elle elt s'y rabbaif. que l'animai etite rangée rond [com. c) de chair

deux rangées versalement, iennent aux eur, la sima y ercé éxade. artie sans en , mais longs onique. Elle fentent affer ftance, font a queuë, & ouve encore ouces. Dans ce de long, pression fait l'équant une & mélée de s'étendant

nomme artèbres. Le es yeux; & , affez près de la poinpagné d'un ens noirs & end jusqu'au

Le foie est lobes, dont auche, mais oit prendre it au-deffous

ne couleur. & partent peut-être

neut-être (\*) du penis [qui, dans la dissection fournit une substance épais. H: 70122 e comme le beurre. ] Après avoir vuidé les intestins & les ventricules, on accouvre contre le dos un petit fac transparent, mais inégal & tortu plein de petits conduits, auquel tient une substance charnue, qui ressemble beaucoup aux aîles de la Chauve-souris; C'est l'uterus ou l'ovaire. Dans la fémelle, l'Auteur trouva plusieurs œufs, posés sur le lobe gauche du foie. Ils rétoient pas renfermés dans une écaille, mais dans une mince pellicule, couleur de soufre pâle. A l'égard du reste, ils ressembloient éxactement aux œufs de poule. Ils nageoient dans une liqueur mucilagineuse & transparente. Ils étoient renfermés dans une membrane commune, mince, transnarente, attachée au foie [qui étoit comme l'Ovaire.] L'excès de la chaeur, qui ne permettoit pas de demeurer long-tems renfermé dans une chamhre, força Kempfer d'interrompre ici ses observations (f)

La Torpède du Golfe Persique paroît différente de celle de la Méditernnée, du moins si l'on juge de celle-ci par les descriptions d'Aristote, de Pline & de Galien. La qualité que celle du Golfe a d'engourdir, n'est point me vertu qui l'accompagne tofijours. Elle ne s'exerce que dans certaines occomme lorsqu'il ressent l'impression de quelque chose qui le blesse. ou qu'on arrête sa fuite au moment qu'il veut la prendre. Il se fait alors un mouvement convulsif dans ses boyaux. Les ouvertures de sa respiration se dilatent, & dans cet effort il répand ses pernicieuses influences. Ce wison n'agit pas sensiblement sous l'eau, soit parce que l'épaisseur des paries en arrête l'effet, soit parce que l'Animal étant dans son élément naturel ne développe point toutes ses forces. Hors même de l'eau, il peut quelquefois être manie affez long-tems, jusqu'à ce que l'impatience d'y retourner. ou quelque douleur qu'on lui cause en le pressant lui fait décharger son

Lorsqu'il est pris nouvellement, il agit plus souvent & d'une manière olus fenfible: mais après avoir été quelques heures hors de l'eau, fa vertu languit & diminue par degrés. Kempfer croit avoir remarqué qu'elle est plus violente dans la fémelle que dans le mâle. On ne peut toucher la Torpède fémelle avec les mains, sans ressentir un horrible engourdissement dans les bras & jusqu'aux épaules. On ne sçauroit marcher dessus, même avec des fouliers, fans éprouver la même infensibilité dans les jambes, aux gemux & jusqu'aux cuisses. Ceux qui la touchent du pied sont saiss d'une palpitation de cœur encore plus vive que ceux qui ne l'ont touchée qu avec la main. Après en avoir fait une ou deux fois l'expérience, l'engourdissement recommence de même à la troissème. Les Pêcheurs ne conviennent pas, qu'à la pêche, il se communique à leurs mains par les cordes du filet. On ne le gagne pas non plus en blessant l'Animal de quelque instrument de fer. Pline affure qu'on est à couvert aussi, en le touchant d'un bâton ou d'une baguette.

Au reste cet engourdissement ne ressemble point à celui qui se fait quel-

NATURALLE

Remarques fur l'engourdiffement que cause de Tor-

Manière dont on l'ex-

La Torpède fémelle a plus

<sup>(1)</sup> Fortasse p. n. nascentibus. f Kempferi Amanitates exotica, pag 509. N'ayant pu me procurer cet Ouvrage, je m'attache exactement à la traduction Angloi-

se, quoique les trois notes précédentes fassent connoître que le Traducteur n'a pas été sans embarras. R. d. T.

HISTOIRE NATURELLE.

Continuation des mêmes remarques. quefois fentir dans un membre, lorsqu'ayant été pressé long-tems, la circulation du fang & des esprits s'y trouve contrainte. C'est une vapeur subite. qui passant au travere des pores pénétre en un moment jusqu'aux sources de sa vie, d'où elle continue de se répandre dans tout le corps, & d'agir sur l'ame par une véritable douleur. Les nerfs se contractent tellement, qu'on s'imagine que tous les os, fur-tout ceux de la partie affectée, font fortis de leurs jointures. Cet effet est accompagné d'un tremblement de cœur, & d'une convulsion générale, pendant laquelle on ne se trouve plus aucune marque de sentiment. Enfin l'impression est si violente, [& si prompte que, p semblable au tonnerre, elle vous frappe d'étonnement; & ] que toute la for. ce de l'autorité & des promesses, n'engageroit point un Matelot à repren. dre le poisson dans sa main, lorsqu'il en a ressenti l'effet. Cependant Kemp. fer rend témoignage qu'en faisant ces observations, il vit un Afriquain qui prenoit la Torpède sans aucune marque de frayeur, & qui la toucha (g) quelque tems avec la même tranquillité. L'Auteur ayant marqué de la curiosité pour un si rare secret, apprit que le moyen de prévenir l'engourdisse ment étoit de retenir foigneusement son haleine. Il en fit aussi-tôt l'expérience. Elle lui réuffit; & tous ses amis à qui il ne manqua point de la communiquer la tentèrent avec le même succès. Mais lorsqu'ils recommençoient a laisser sortir leur haleine, l'engourdissement recommençoit aussi à se saire sentir. Son opinion est, qu'en retenant son haleine, les écoulemens qui sortents du corps humain résistent à ceux qui transpirent de celui du poisson, qui alors ne peuvent pas pénétrer l'homme.

La Torpède est un possion tendre, qu'on tue fort aisément. Il ne paroit pas même qu'il soit facile à conserver hors de son élément; car le Dosteur Kempser en ayant sait mettre un le matin dans un tonneau d'eau de Mer, le trouva mort dans le cours de l'après-midi. Non-seulement on peut le toucher sans crainte après sa mort, mais quelques Voyageurs assurent qu'il peut être mangé. Cependant, disent-ils (b), on est accoutumé à le rejetter dans la Mer, lorsqu'on l'apperçoit dans les silets, parce qu'on redoute sa pernicieuse vertu. Les Pêcheurs croyent qu'il l'a reçue de la nature, pour sa désense contre les autres poissons. Aristote l'a cru comme eux. Pline le prouve & Kempser en a trouvé la consirmation dans les loches qu'il a quelquesois distinguées parmi (i) d'autres petits poissons, en ouvrant le ventre d'une Torpèpe. Cependant il ne s'est point apperçu, qu'étant dans la même cuve avec d'autres poissons, elle leur sit sentir saqualité; peut-être, dit-il, parce qu'ayant perdu sa liberté elle néglige ses ennemis. Cet animal n'étant d'aucun usage, il obtenoit facilement des Négres toutes les Torpèdes qui tomboient dans

leurs filets, pour faire ses observations.

LUDOLPHE (k) rapporte que les Ethiopiens guérissent la fiévre en appliquant la Torpède aux malades. Ces Torpèdes d'Ethiopie se prennent dans les Rivières & dans les Lacs. Sennart & d'autres Ecrivains auroient pû s'épargner

Témoignage de Ludolphe, de Sennart & de plufieurs autres. occi

la peine de

maux, puise 計.a figure d' fère de celle fa queuë. Da elle est rond L'EXACT ne se partage corde avec K evertu d'engo pde ce poisso pafferoit toll Torpède y e Suivant Win elle est à-peu de forte (n) pour la figure & Moore re Torpède refl l'autre, qu'el le. Ce qu'on d'engourdir e que lorsqu'ils effet qu'on l jour de cette n fore qu'en la gourdissement ce dernier poi Ade peut être qu'on n'aime tons, dont l'u bois plus comp la main fur ce me plusieurs e insensible jusq tabli. Il éprou le doigt à fa p

LA Rivière groffes & de i plus rares. O dement. Elles

poisson fut sed

(1) Amenitate.
(m) Atkins,

<sup>(</sup>g) Ce fait est raconté par Ovington, dans fon Voyage de Surate, pag. 42, sur l'autorité du Docteur Kempfer, qu'il avoit vù aux Indes. [On l'avoit de cité dans la Relation de Hdit, & qu'elle en fait sa proie.

Moore. Mais un Phénomène si curieux de mandoit du détail.]

<sup>(</sup>n) Voyage de

<sup>(\*)</sup> Johion, p (\*) Moore, p IV. Part.

la circuur fubite. ources de d'agir sur it, qu'on fortis de

cœur, & us aucune npte que, ute la for.

, qui alors ne paroît e Docteur le Mer, le le toucher l peut être ter dans la pernicieusa défense prouve & efois diftinane Torpee avec d'aue qu'ayant icun ulage,

appliquant lans les Ris'épargner

boient dans

la Torpède se on, l'engour

ap. II.

à reprennt Kempiquain qui oucha (g) e la curiongourdiffeexpérienla commuencoient a e faire sen-

qui sortents

Jobion, pag. 25. (p) Moore, pap. 176.

IV. Part.

(1) Amanitates exotica, pag. 513.

(m) Atkins, ubi sup. pag. 47.
(n) Voyage de Windus à Maroc, pag. 21.

la peine de chercher des remèdes pour l'engourdissement causé par ces Animaux, puisqu'il se dissipe si promptement, sans qu'il en reste aucune trace. a figure d'une Torpède [fémelle] Italienne, donnée par Mathiole, ne diffère de celle de Kempfer que par la disposition de ses taches & par la forme de sa queuë. Dans la Torpède de Perse, la queuë est oblique & levée. Dans l'autre elle est ronde & plate (1).

L'EXACTITUDE de cette description n'a point empêché que les Voyageurs nese partageassent sur la sorme & les qualités de la Torpède. Atkins (m) s'accorde avec Kempfer fur la forme. Elle est, dit-il, fort plate; mais il attribue la pyertu d'engourdir, [pendant un petit nombre d'heures], à la froideur extrême pde ce poisson. [ Mais, si cela étoit, le froid, cause de l'engourdissement, passeroit tosijours de l'Animal à ceux qui le touchent, sans que la volonté de la Torpède y entrât pour rien; ce qui est contraire aux expériences de Kempfer ]. Suivant Windus, qui vit plusieurs Torpèdes dans la fange, près de Tetuan, elle est à-peu-près de la grandeur de la Plie, mais plus épaisse, & fort ronde; de sorte (n) qu'on distingue à peine la tête du corps. On voit que, du moins pour la figure, ces deux Auteurs ne s'éloignent pas de Kempfer. Mais Jobson & Moore rendent ici un témoignage bien différent. Le premier affûre que la Torpède ressemble à la Brême (0), mais qu'elle est beaucoup plus épaisse; l'autre, qu'elle ressemble au Goujon, mais (p) qu'elle est beaucoup plus grosse. Ce qu'on peut conclure de cette différence d'opinions, c'est que la vertu d'engourdir est propre à (q) plusieurs poissons. Moore & Jobson conviennent que lorsqu'ils ont touché une Torpède avec un bâton, ils n'ont pas ressenti B'effet qu'on lui attribue, [ & Atkins va jusqu'à dire qu'on la rouleroit tout le jour de cette manière, sans en ressentir la moindre incommodité. ] Windus asfüre qu'en la touchant avec la canne qu'il portoit à la main, il sentit un engourdissement qui dura une minute ou deux après qu'il eut quitté sa canne. Sur cedernier point, Kolben s'accorde avec Windus. Ainsi la qualité de la Torpèade peut être plus ou moins forte, & différer d'un Pays à l'autre; sa moins qu'on n'aime mieux attribuer ces deux effets à la différente nature des bâtons, dont l'un étoit peut-être une canne de roseau, & l'autre un morceau de boisplus compact. Moore dit qu'aucun Anglois de sa compagnie ne put tenir la main sur ce poisson pendant la vingtième partie d'une minute. Il fit lui-même plusieurs expériences du bout du doigt; & dans un instant, son bras devint insensible jusqu'à l'épaule; mais en retirant la main, il se trouva bien-tôt rétabli. Il éprouva le même effet après la mort du poisson, & même en portant le doigt à sa peau, qui avoit été fraîchement écorchée (r); mais lorsque le poisson fut sec, il ne lui resta plus rien de sa vertu.

La Rivière du Sénégal produit quantité d'Ecrevisses & de Carpes plus grosses & de meilleur goût que celles de France. Les Anguilles n'y sont pas plus rares. On en prend une multitude surprenante dans la saison du débordement. Elles font graffes, & d'une groffeur extraordinaire. Les Négres les

> (q) En effet la Torpède de Kolben diffère de celle de Kempfer par la forme & la posi-

(r) Moore, ubi sup.

tion de quelques parties.

HISTOIRE NATURALLE.

Leurs oppositions con-

Ecrevisses & Carpes du Sénégal.

Anguilles font & Mulets.

HISTOIRE MATURELLE.

font fécher au Soleil, & les fument sans sel. On trouve aussi des Mulets dans la Rivière & sur les Côtes; mais ils sont couverts de grandes écailles noires; ce qui les rend sort dissérens de ceux d'Amérique, qui sont sans écailles. Le museau du Mulet d'Afrique est court, & son corps oblong. Il est ordinairement fort gras, & très-léger à la nage. Il se prend à l'hameçon, ou dans des paniers d'ozier. On prétend que la pierre [pointue] qui se trouve danssaptête, [étant prise en poudre] est un spécifique pour la pierre & la gravelle pur les œus du Mulet pourroient être employés, comme ceux de l'Esturgeon, à faire du Caviard.

Barbeau.

Le Barbeau est couvert de grandes & douces écailles. Il est un peu plus gros que celui d'Europe. On en trouve dans la Mer & dans les rivières; mais ceux du Sénégal pèsent ordinairement entre huit & dix livres. C'est un poisson de proie, qui se laisse prendre néanmoins fort aisément, & qui sait une fort bonne nourriture (s).

Tortues. Leur description & leurs

propriétés.

LA Tortue verte, ou de Mer, est commune pendant toute l'année aux siles & dans la Baye d'Arguim. Elle n'est pas si grosse que celle des Isles de l'Amérique; mais elle n'est pas moins bonne. La chair en est blanche, lardée d'une graisse verte, qui est ferme & de bon gost; & qui a l'avantage sur celle de tous les autres animaux, qu'elle peut être mangée seule, [n'ayant rien deté désagréable ni de rassaint ]. Elle est si désicate qu'elle ne peut supporter lese. Mais frasche, elle est fort nourrissante, & si facile à digerer, que l'excès même n'en incommode jamais. De quelque manière qu'on la prépare, elle est tos jours agréable. La meilleure partie est le ventre, en prenant aussi l'écaillequi le couvre, & l'épaisseur de deux doigts de la chair qu'elle contient. On met le tout au sour, assaine avec du jus de limon, du sel, du piment, du poivre commun & des cloux de girosse. Cuit avec un seu lent, c'est un mêts que tout le monde trouve exquis (t).

La Tortue fait ses œuss sur le sable du rivage. Elle remarque soigneusement le lieu; & dix-sept jours après, elle retourne pour les couver (v). Elle a quatre pattes, ou plûtôt quatre nageoires, au-dessous du ventre, qui lui tiennent lieu de jambes; mais courtes, avec une seule jointure qui touche au corps. Ces pattes, ou ces nageoires, étant un peu dentelées à l'extrémité, forment une espèce de grises, qui sont liées par une sorte membrane, & sort-bien armées d'ongles pointus. Quoiqu'elles ayent beaucoup de sorte, elles n'en ont point assez pour supporter le corps de l'animal, de sorte que son ventre touche toûjours à terre. Cependant la Tortue marche assez vîte (x) lorsqu'elle est poursuivie, & porte sort-bien deux hommes sur son des.

Etrange multiplication de la Tortue, IL se trouve des Tortues qui pondent jusqu'à deux cens cinquante œus. Ils sont de la grosseur d'une balle de paume & parsaitement ronds. L'écaille n'est pas plus dure que du parchemin humide, & n'est jamais si pleine qu'il n'y reste un petit vuide. Le jaune durcit au seu, & se mange fort-bien, mais le blanc ne perd jamais sa liquidité. Lorsque la Tortue a fait sa ponte & couvert ses œus, elle laisse au Soleil à les faire éclore, & les petits ne sont pas plûtôt sortis de l'écaille qu'ils courent à la Mer. Les Mores les prennent,

occii

foit avec de prendre fur l ner. Son hui d'olive & au

A Rufifco fur le Sénéga chard & que Moines. Let femblables à mars font dif negal; & d': la grande eff Marfouins, d SUR la Po nombre de p croit d'une r terre, qui re des plus gran ce, & nature rougeatre, c venir d'un ro ne, se levent bes, compose te. Elles ont & plus groffe de Mer. Elle pêche pas qu bes ausli faci forte que si v main, & que la faifon fuiv be. Mais ce

> (y) Labat, (z) Barbot couverte de tac

> dévorent cel

en troupes no

arretées par puissent surm

(a) Labat, (b) On a vi Cantons les hui tachent fur les dent le rivage, gres prennent u mela Sardine,

<sup>(</sup>s) Labat Afrique Occidentale, Vol. II. pag. 335.

<sup>(</sup>t ) Ibid. pag. 63.

<sup>(</sup>v) Angl. pour pondre. R. d. E.

<sup>(</sup>x) Labat, ibid.

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XX. 347

foit avec des filets, foit en les tournant sur le dos lorsqu'ils peuvent les surprendre sur le sable, car une Tortue dans cette situation ne sçauroit se retourner. Son huile sondue se garde sort-bien, & n'est gueres insérieure à l'huile d'ouve & au beurre, sur-tout lorsqu'elle est nouvelle (y).

A Russico, & dans un grand Lac entre ce Port & le Fort Saint-Louis sur le Sénégal, on prend une grosse quantité de possson qui ressemble au Pilchard & que les Négres sont sécher. Ils ont trois ou quatre sortes (2) de Moines. Leurs Soles, leurs Turbots, leurs Maquereaux, leurs Rayes sont semblables à celles de l'Europe; mais les Ecrevisses, les Brèmes & les Homars sont différentes (a) des nôtres. La Rivière de Byurt, au Sud du Sénégal; & d'autres (b) parties de la Côte produisent beaucoup d'huîtres de la grande espèce (c). Toute la Côte est bien sournie de Barbeaux, de

Marsouins, d'Epées ou d'Empereurs, &c. (d).

ets dans

noires;

les. Le

rdinaire.

ou dans

urgeon,

peu plus

es; mais

C'est un

qui fait

aux Itles

s de l'A-

dée d'une

fur celle

ter le fel.

xcès mê-

e est toil-

caillequi

On met

, du poi-

mêts que

oigneuse.

(v). El-

, qui lui

ouche au

ktrémité,

rane, &

le force,

orte que

vîte (x) os. œufs. Ils

L'écaille

eine qu'il

en, mais

ponte &

ne font

rennent,

foit

trien de

e dansfa p

Sur la Pointe de Barbarie, à l'embouchure du Sénégal, on trouve un grand nombre de petites Crabes, que les François appellent Tourlouroux. On les croit d'une nature dangereuse. C'est une fort petite espèce de Crabes de terre, qui ressemblent pour la forme à nos Ecrevisses de Mer. Le diamétre des plus gran les est de trois pouces. Leur écaille est dure, quoique fort mince, & naturellement rouge, c'est-à-dire, que le sommet du dos est d'un brun rougeatre, qui s'éclaireit par degrés vers les côtés & le ventre, jusqu'à devenir d'un rouge fort luifant Leurs yeux font noirs & durs comme de la corne, se levent ou se baissent à leur gré. Elles ont de chaque côté quatre jambes, composées chacune de quatre pattes, qui leur servent à marcher fort vîte. Elles ont d'ailleurs deux pattes de devant, placées près de leur gueule, & plus groffes que les autres. Leurs pinces ressemblent à celles de la Crabe de Mer. Elles se tiennent très-serme à tout ce qu'elles saississent; ce qui n'empêche pas qu'un de leurs avantages ne soit de pouvoir se défaire de leurs jambes aufli facilement que si elles ne tenoient au corps qu'avec de la glue: de forte que si vous en faisissez une, vous étes surpris qu'elle vous reste dans la main. & que l'animal ne laisse pas de courir fort vîte avec le reste; & dans la faison suivante, lorsqu'il change de cuirasse, il lui revient une autre jambe. Mais ce qui est fort étrange dans cette espèce de Crabes, c'est qu'elles dévorent celles qui font estropiées ainsi par quelque accident. Elles marchent en troupes nombreuses, & toujours en droite ligne, jusqu'a ce qu'elles soient arretées par une maison, par un mur, ou par quelque obstacle qu'elles ne puissent surmonter, & qui les oblige de prendre une autre route (e).

(y) Labat, ibid.
(3) Barbot dit qu'une de ces espèces est

converte de taches bleuës.
(a) Labat, Vol. IV. pag. 155.

(b) On a vû ci-dellus que dans plufieurs Cantons les huîtres croitient, ou du moins s'attachent fur les branches des arbres qui bordent le rivage. [A Yamyamakonda, les Négres prennent une espèce de petit position, comme la Sardine, qu'ils font sécher pour leur usa-

HISTOIRE NATURELLE.

Son huile.

Crabes d'une espèce singulière.

Propriété de ces Crabes.

ge.] Voyez Moore, pag. 55 & 139.

(c) Cependant Barbot dit qu'il n'y a pas d'huîtres dans cette Contrée, mais qu'il s'en trouve beaucoup à Jamblos, & d'aussi grandes que la main, pag. 30 NB. Jamblos n'est pas le nom d'un lieu; mais celui d'un poisson qui se trouve en abondance dans ce Pays. R. d. E.

(d) Labat, ubi jup. Vol. II. pag. 146.

(e) Ibid.



HILSTOIRE MATURELLE.

#### $T \cdot R$ XXI. HA

Animaux amphibies.

E Maire affure qu'il se trouve peu d'Amphibies sur les Côtes Occidentales d'Afrique (a), & qu'on n'y voit de Crocodiles, de Chevaux-Marins. de Vaches de Mer & de Tortues, qu'à l'embouchure du Sénégal & de la Description Gambra. Le Crocodile, qui est regardé comme la plus grande espèce de Lédu Crocodile. zard, est, suivant (b) Smith, d'un brun foncé. Labat dit que sa tête est plate & pointue, avec de petits (c) yeux ronds, sans aucune vivacité; ce qui a donné lieu vrai-semblablement à l'opinion de ceux (d) qui le font pleurer. Il a le gozier large, & ouvert d'une oreille à l'autre (e), avec deux, trois, ou quatre rangées de dents, de forme & de grandeur différentes, mais toutes pointues ou tranchantes. Ses jambes sont courtes, & ses pieds armés de grifes crochues, longues & pointues. Ceux de devant en ont quatre; & ceux de derrière cinq (f). C'est avec ce terrible présent de la nature [qu'il faisit] & qu'il déchire sa proie. Il est couvert d'une peau dure, épaisse, chargée d'é cailles, & garnie de tous côtés d'un grand nombre de pointes, comme autant de clous, qui ne font pas disposés néanmoins si régulièrement, que les Peintres & les Graveurs nous les représentent. Plusieurs parties de son corps, telles que la tête, le dos & la queuë, dans laquelle consiste sa principale sorce. font d'une dureté impénétrable à la balle (g).

BOSMAN dit que les écailles, dont la peau est couverte, sont quarrées, & résistent à la balle du mousquet; que les Négres s'en font des bonnets aussi durs que l'os & que l'écaille même de Tortue (b), jusqu'à ne pouvoir être fendus (i) d'un coup de hache. Smith prétend que les écailles font affez grandes pour en faire des bonnets, ou plûtôt des casques, dont les Négres se servent d'autant plus volontiers qu'ils les croyent à l'épreuve de la balle. C'est donc inutilement qu'on attaqueroit le Crocodile (k) avec cette arme. Cependant il est facile à blesser sous le ventre & sous une partie du gozier. Aussi n'ex-

pose-t-il guères ces endroits foibles au danger (1).

BARBOT observe que sa plus grande sorce consiste dans sa queuë, & qu'elle est aussi longue que le reste de son corps; qu'elle est capable de renverser un Canot; que hors de l'eau néanmoins il est moins dangereux que dedans. Il

(a) Le Maire, pag. 77.

(b) Smith, Voyage en Guinée, pag. 46.

(c) Navarette dans sa description de la Chine (pag. 317.) affure fur fa propre observation que le Crocodile a quatre yeux, deux en haut & deux au deffous.

d) Jannequin affûre qu'il a entendu crier le Crocodile, ou pleurer comme un enfant, [pour attirer les Négres au rivage] pag. 126.cd

(e) Le Maire dit que les Crocodiles de la

Gambra avalent un Chevreau entier, pag. 77. (f) Angl. Ceux de devant en ont cinq a ceux de derrière quatre. R. d. E.

(g) Labat, Vol. II. pag. 347. Voyez la Figure.

(b) Angl. les écailles du Crocodile font fort femblables à celle de la Torrue de terre. R. d. E.

(i) Bosman, pag. 247. (k) Smith, ubi Jup.

(1) Bosman, ubi jup.

OCCID

ajoûte que le C bat (m) accuse NAVARET dile ne fe vui

ulage (n). QUOIQUE un terrain uni fort difficile. tébres fi ferrées entraîner p yeux, les homm dit qu'il attaque pre avidité, qu. dont il cherche SUIVANT le eache dans quel pour boire, un omme de sa que beaucoup (q) I hite de la cach pour la manger.

chose (s). NAVARETTI icailles (t), de uiservir de lest LE Crocodile Pays. En Guine de longueur. B a Gambra (x)(y) la même ta qu'il a mefurées trois pieds (z).

BARBOT dit

ans cesse au fon

es uns qui ne f

le hommes. Il

venin, & d'autr

La plupart de voracité dangere les hommes & le

(%) Barbot, pag. PE 344.

(n) Navarette, u Labat, ubi fu

() Le Maire, pa (q) Barbot, pag.

(r) Le Maire, pa

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XXI. 349

ajoûte que le Crocodile ne peut remuer que la machoire d'en-haut; mais Laat (m) accuse de fausseté cette dernière remarque.

NAVARETTE cite le témoignage de Colins pour établir que le Crocodile ne se vuide d'aucun excrément, & qu'il n'a pas d'ouverture pour cet ulage (n).

Ovorque le Crocodile foit une lourde masse, il marche fort vîte dans un terrain uni, où il n'est pas obligé de tourner; car ce mouvement lui est fort difficile. Il a l'épine du dos fort roide, & composée de plutieurs vertebres si serrées l'une contre l'autre, qu'elle en est immobile. Aussi se laisseentraîner par le fil de l'eau comme une pièce de bois, en cherchant, des teux, les hommes & les animaux qui peuvent venir à sa rencontre. Labat at qu'il attaque quelquefois des Canots, & qu'il est souvent trahi par sa prome avidité, qui lui fait faisir l'hameçon, & qui le rend la proje de ceux dont il cherche à faire la fienne (0).

STIVANT le Maire, lorsque le Crocodile est pressé par la faim, il se oche dans quelque Rivière frequentée (p); & s'il voit un Veau s'approcher pour boire, un Négre qui se baigne, ou quelqu'un dans un Canot, il l'as-mme de sa queuë & le dévore aussi-tôt. Mais il n'est pas capable de nuire mucoup (q) hors de l'eau. S'il trouve quelque proie sur le rivage, il se ine de la cacher dans l'eau; & lorsqu'il se sent affamé il retourne à terre

BARBOT dit que sa nourriture ordinaire est le poisson, & qu'il le cherche îm cesse au fond des Rivières. Le Maire en distingue de plusieurs sortes; la uns qui ne se nourrissent que de poisson; d'autres qui n'épargnent pas is hommes. Il prétend qu'il y en a de venimeux, d'autres qui font fans min, & d'autres qui vivent de (r) fourmis. Barbot confirme la même chose (s).

NAVARETTE observe qu'on a trouvé dans le ventre du Crocodile des mailles (t), des os, des cailloux; & qu'il avale, dit-on, des pierres pour hi servir de lest (v).

Le Crocodile est plus gros dans quelques Régions que dans d'autres Pays. En Guinée, Arthus & Bosman ne lui donnent pas plus de vingt pieds ve d'une grande le le prodide longueur. Barbot rapporte qu'il s'en est trouvé dans le Sénégal & la Gambra (x) qui n'avoient pas moins de trente pieds. Smith attribue (y) la même taille à ceux de Sierra-Léona. Jobson juge par les traces qu'il a mesurées sur le sable de la Gambra, qu'il s'y en trouve de trencetrois pieds (2).

La plupart des Voyageurs affurent que le Crocodile est un monstre d'une poracité dangereuse, & que dans l'eau sur-tout, il attaque indifféremment vorace dans s hommes & les bêtes. Cependant Bosman le représente comme un ani-

HISTOIRE MATURELLE.

Artifice du Crocodile.

Il s'en trou-

Il est moins

(m) Barbot, pag. 73. & 210. Labat, ubi sup.

(n) Navarette, ubi sup.

cidentales

- Marins .

& de la

ce de Lé-

e est pla-

e; ce qui

t pleurer.

IX , trois.

nais toutes és de gri-

; & ceux

me autant

e les Pein-

orps, tel-

ale force,

arrées, &

nnets aussi

uvoir être

affez gran-

res se ser-

le. C'est

e. Cepen-

Ausii n'ex-

& qu'el-

renverfer dedans. Il

er, pag. 77. ont cinq &

Voyez la Fi-

dile font fort

rre. R. d. E.

ajoûte

u'il faisit ] argée d'é-

Labat, ubi fup. pag. 345.

Le Maire, pag. 78.

(1) Barbot, pag. 210.

(r) Le Maire, pag. 77.

(s) Barbot, pag. 30.

(t) Angl. des Cranes. R. d. E.

(v) Navarette, ubi fup.

(x) Barbot, pag. 57.

Smith, ubi jup.

(2) Jobion, pag. 16.

HISTORE. NATURALLE.

Avanture

de Smith.

mal innocent; & jamais dans ses Voyages, il n'apprit que personne en entés

dévoré (a).

Ionson observe que les Négres de la Gambra redoutent beaucoup ce monstrueux animal; que la crainte qu'ils en ont, les empeene de paller a Rivière à gué, de s'y baigner; & que s'ils (b) la font traverser a jeun bestiaux, c'est avec de grandes précautions. D'un autre côté, Bosman au fore, qu'en Guinée, dans les grandes chaleurs, on voit une multitude o Crocodiles qui se chauffent au Soleit sur le bord des Rivières, & qu'à la es du moindre paffant, ils (c) se retirent sous l'eau avec beaucoup de press pitation & de violence.

DE quelque manière que ces contradictions (d) doivent être expliquées. les Relations du plus grand nombre des Voyageurs fournissent des exemples de la voracité du Crocodile. Smith étant un jour à se promener autour de l'Isle de Bense, avec le Capitaine Connel, qui se faisoit suivre d'un gra Dogue Anglois, app. reut un Crocodile de prodigieuse grosseur, couché sur le rivage, où il paroiffoit comme une pièce de bois que la marée avoit lait. fée dans ce lieu. Le Dogue marchoit quelques pas devant son Maire Lorfqu'il fut vis-a-vis de la tete, le monstre fit un faut, & s'en faisit. L'effrai des deux Anglois fut fi grand, qu'ils prirent la fuite; & Smith paroît per fuade que s'ils n'eussent été devancés par le chien, l'un ou l'autre auroit et le même fort (e).

CET animal est terrible jusqu'après sa mort. On rapporte qu'un Negre employé par les François pour e écorcher un, le démuzela loriqu'il fat à la tete, dans la vûe de conferver sa peau plus entière. Le Crocodile. [quoique réellement mort, ] [ouvrant la bouche, ] emporta un doigt au Ne

gre (f).

Manière dont les Négres attaquent le Crocodile.

MALGRÉ la férocité de ce monstre, les Négres se hazardent quelquesois à l'attaquer, lorsqu'ils peuvent le surprendre sur quelque Basse, ou l'eaun'at pas beaucoup de profondeur. Ils s'envelopent le bras gauche d'un morceau de cuir de Bœuf; (g) & prenant leur zagaye de la droite, ils se jettent fur le monstre, & le percent de plusieurs coups au gozier & dans les yeux, & lui ouvrent enfin la gueule, qu'ils l'empechent de fermer en la traverlant de leurs zagayes. Comme il n'a point de langue, l'eau qui entre auflitot, n'est pas long-tems à le sussoquer (h). Un Negre du Fort Louis faisoit son exercice ordinaire d'attaquer tous les Crocodiles qu'il pouvoit surprendre. avoit ordinairement le bonneur de les tuer & de les amener au rivage. Mass fouvent il fortoit du combat couvert de bleffures. Un jour, fans l'adiffance qu'il reçut d'un Canot, il n'auroit pû éviter d'etre dévoré (i). Atkins fait le récit d'un engagement, dont il fut témoin à Sierra-Leona, entre un Ma-

(a) Bofman, ubi fup.

(b) Jobson, pag. 17. c) Bosman, pag. 247.

(e) Smith, Voyage en Guinée, pag. 47. (f) Labat, Vol. III. pag. 152.

la droite. De la première ils lui tiennent la gueule ouverte; & comme il n'a point le a gue, l'eau entre bien-tôt dans fon goffer. ne tarde pas à le suffoquer. Et pour le de cher plus-tôt, ils lui coupent la gorge a leur zagaye & lui arrach nt les yeux R. d.

(b) Labat Vol. II. pag. 347. (i) Ibid. Vol. V. pag. 239.

OCCII

telot Anglois danger; mais

CEPENDAL intraitables. mère de St. D les enfans & re

BRUE en V Quoiqu'il n'eût avec la férocité proceasion, qu wils avoient f fitunce. Leur lo m voulu s'en c kever leur pear du General Dan das (n) une gi den recevoir tre les Négres & q le goût du Veau

LE Crocodile femelle fait fa p

kur du Soleil (o

la bois (p). Tous les Vo oieur de muse, afare qu'on lui t tex petites bour les Négres n'en leurs mets les plu le la longueur du Ligans, de la fori nets. Ils ont le c ls ne font la guer chair à celle de la ieme forte, qui

18 (1). BARBOT & plu tator, quoique le ovageurs, y fast n animal commun odile, mais beaud

(k) Voyez ci deffus 1) Labat, ubi jup. m) Ibid. Vol. III.

(1) Barbot, pag. 2 Arthus, ubi fu d. II. pag. 347.

<sup>(</sup>d) On peut supposer qu'ils font moins voraces, & même plus timides, dans un Pays que dans un autre. R. d. T.

<sup>(</sup>g) Angl. & prennent leur zagaye de

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XXI. 351

telot Anglois & un Crocodile. Le fecours des Négres délivra l'Anglois du sanger; mais il en fortit milérablement déchiré ( k ).

CEPENDANT on nomme quelques Pays où les Crocodiles paroiffent moins intaitables. Près d'un Village nomme le Bat, vers l'embouchure de la Rimète de St. Domingo, ils font si doux & si familiers qu'ils (1) badinent avec les enfans & reçoivent d'eux leur nourriture.

BRUE en vit prendre un par ses Negres, près de Tuaho sur le Sénégal. Juoiqu'il n'eût pas moins de vingt-einq pieds de long, [il ne se désendit point éve la sérocité qu'on devoit attendre d'une taille si monstrueuse.] Dans une autroccasion, quelques l'écheurs sirent présent à Brue de deux jeunes Crocodiles vills avoient surpris dans leur sommeil, & qui se lassifierent porter sans réturce. Leur longueur étoit de einq pieds. Mais les Matelots Anglois n'ayant qu'voulu s'en charger jusqu'an Fort-Louis (m), Brue les sit tuer, pour conteres leur peau. Barbot se trouvant au Fort d'Akra dans la Guinée, regut de seneral Danois un jeune Crocodile de sept pieds de long, & le sit mettre sins (n) une grande cuve pour le transporter en Europe. Mais la crainte den recevoir trop d'incommodité, lui sit prendre ensuite le parti de le tuer. Les Nègres & quelques-uns de ses Matelots en mangèrent la chair. Elle avoit le goût du Veau, mais avec une odeur de muse extrémement sorte.

Le Crocodile vient d'un œuf, qui n'est pas plus gros qu'un œuf d'Oye. La fimelle fait sa ponte dans le sable, où elle laisse eclore ses petits à la chaar du Soleil (0), & lorsqu'ils sont sortis de l'écaille, ils gagnent l'eau ou

les bois (p).

en eut été

ucoup ce

patter is

er a lours

ofman at-

Ititude 18

ju'a la via

de press

expliquees,

exemples

autour de

d'un gros

couché fur

avoit lui-

on Maître.

fie. L'effroi

paroit per-

e auroit ei

qu'un Negra

riqu'il fut a

Crocodile .:

doigt au Ne

t quelquefois

ou l'eaun'ait

e d'un mor-

ils le jettent

ans les yeux,

la traveriant

re au li-tot,

i's faifoit fon rprendre. Il

ivage. Mais hs l'a fiftance

entre un Ma-

s lui tiennent la n'a point le ian la fon goffa i Et pour le da l

et la gorge i.

yeux R. J.

Tous les Voyageurs rendent témoignage que cet animal jette une forte seur de muse, & qu'il la communique aux eaux qu'il fréquente. Navarette asure qu'on lui trouve entre les deux pattes de devant, contre le ventre, dex petites bourses de muse par. Colins prétend que c'est sous les ouyes (q). Les Nègres n'en aiment pas moins sa chair; & Moore raconte qu'un de surs mets les plus délicats est un œuf de Crocodile, qui contient un jaune de la longueur du doigt (r). Barbot parle d'une forte de Crocodiles, nommés ligurs, de la forme des premiers, mais rarement plus longs que de quatre pois. Ils ont le corps tacheté de blanc (s), l'œil fort rond & la peau tendre. line sont la guerre qu'aux Poules & aux Poulets. Les Habitans présèrent leur estrà celle de la meilleure Volaille. Le meme Auteur en nomme une troilème sorte, qui vit sans cesse sur le sur les Négres appellent Langa-

BARBOT & plusieurs autres Ecrivains confondent le Crocodile avec l'Allair, quoique les figures qu'on en a données, & le témoignage de divers sageurs, y fassent remarquer des différences. Smith dit que l'Alligator est maiimal commun à Sierra-Léona; qu'il est à peu-près de la forme du Crolair, mais beaucoup plus petit; que les plus grands n'ont pas plus de huit

HISTOIRE NATURELLE.

Crocodiles
privés & familiers.

Origine du Crocodile.

Son odeut

Alligator.
Si c'eft le même animal
que le Crocodile.

(1) Voyez ci deffus, Chap. XVIII.

m) Ibid. Vol. III. pag. 152.

(1) Barbot, pag. 210. (2) Aithus, *ubi fup.* pag. 79. & Labat, U. U. pag. 347. (p) Bofman. pag. 247.

(q) Navarette, ubi jup. pag. 317.

(r) Moore, pag 108.

(s) Angl. de blanc. R. d. E.

(t) Barbot, ubi sup.

HISTOIRE NATURELLE. pieds; & que n'étant pas capables par conséquent de nuire beaucoup, toute

leur voracité se tourne sur le poisson (v).

Chevaux-Marins.

Leur def-

cription.

L'Arrique produit un autre animal amphibie, que les Grecs nommoies Hyppopotamos, & qui est aujourd'hui connu sous le nom de Cheval-Marin. s'en trouve beaucoup dans les Rivières de Gambra & de St. Domingo. Le Nil & toutes les Côtes, depuis le Cap-Blanco jusqu'à la Mer Rouge, n'en sont pas moins remplis. [ Il est particulier à l'Afrique, ne s'en trouvant aucun ni en Ain ni en Amérique.] Cet animal vit également dans l'eau & sur la terre. Dans fa pleine groffeur, il est (x) plus gros d'un tiers que le Bouf, auquel il se femble d'ailleurs dans quelques parties, comme dans d'autres il est femblable au Cheval. Sa queuë est celle du Cochon, à l'exception qu'elle est sans poil l'extrémité. Il se trouve des Chevaux-Marins qui pesent douze & quinze cens livres. Ils ont le corps charnu, bien ramassé, couvert d'un poil épais, court & brun, qui tourne en grisatre ou couleur de cendre dans la vicillelle de la nimal. Cette peau paroît toûjours unie & luifante lorfqu'il est dans l'eau.

It a la tête fort groffe, mais courte à proportion du corps, & plate qu fommet; le gozier large, les lévres rondes & épaisses, le nez gros & releve avec des narines (y) larges & ouvertes. Outre les dents machelières, qui font groffes, & creufes vers le milieu, il a quatre défenses comme celles du Sais glier, deux de chaque côté, c'est-à-dire une à chaque machoire; longues is fept ou huit pouces, & d'environ cinq pouces de circonférence à la racine Celles d'en-bas font plus courbées que celles de la machoire supérieure, Ella font composées d'une substance plus dure & plus blanche que l'yvoire; l'anmal en fait fortir des étincelles, lorfqu'étant en furie il les frappe l'une contra l'autre; & les Negres s'en fervent comme d'un caillou pour allumer d

feu (z).

Beauté de leurs dents.

Ufage qu'on en fait.

LES Opérateurs recherchent beaucoup ces grandes dents, pour en composé d'artificielles; parce qu'avec plus de dureté que l'Yvoire, leur couleur ne fi ternit jamais. On prétend que si l'on en fait de petites plaques pour les porte au cou (a), elles font un spécifique merveilleux contre la sciatique, le rhuma

tifme & la crampe (b).

LES oreilles du Cheval-Marin font petites en comparaifon de sa tête. Ell font pointues. Il les dresse comme le Cheval, lorsqu'il [hennit ou qu'il] on tend quelque bruit. Son hennissement est le même aussi que celui du Cheval mais si fort & si aigu qu'il se fait entendre de fort loin. Il a la vûe perçante les yeux grands, à fleur de tête, & bien taillés. Ils paroissent rouges & ea flamés lorsqu'il est en colère. Alors ses regards sont terribles; &, quoiqu'i ne soit pas naturellement porté à nuire, s'il est attaqué, blessé, ou qu'eus poursuivi de près il ne puisse se sauver dans l'eau, il se tourne furieusement contre ceux qui l'attaquent. Cependant comme il n'a point de cornes, nidia tres armes que ses pieds & les dents, sa fureur est peu dangereuse; ou du moin il n'est pas difficile de l'éviter en s'écartant. Son cou, qui est fort court, ses

Les Chevaux-Marins ne sont pas dange-TCUX.

> (v) Smith, ubi fup. pag. 48.
> (x) Il a la figure d'un Cheval de fervice; les Cuisses rondes | & la tête comme celle H d'un Taureau. Voyez Jobson, pag. 20.

(y) Elles lui servent à souffler de l'eau com-

me la Balcine. [Voyez le journal de Siblidans les Voyages de Moore, pag. 226. & 55.

(2) Afrique Occidentale, Vol. V. pag. 22.

a) Angl. portées fur le dos. R. d. E.

(b) Ibid. pag. 278.

pouille de te partie jette de la chargée de cet anima fon fardea fatigué (d

OC

It a les fahot comr soutenir le en piagant marche; di Pluficurs E. le Crocodi avance beau leger à la co amais de hi à quelque di jours à s'écl il plonge au oreilles, il p replonge. mais il nage les Côtes & che, & qu'i

prairies & de

te Mer.

La peau d & fur l'extérie memes n'y fo quand ils l'o & fous le ver les Chaffeurs péens cherch est une fois to Négres ayent gayes & de ce vent l'occasio dans l'eau, fo nir, ou qu'il quelquefois il Mais ce qui el

(c) Angl. de (d) Les Aut. d'où ce trait eff

(e) Jobson di cinq grifes, ubi

IV. Part.

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XXI. 353

nouille de fon poil à mefure qu'il avance en âge. Il a beaucoup de force dans cettepartie & dans les reins. Un célébre Voyageur raconte qu'une vague ayant lette & laisse à sec, sur le dos d'un Cheval-Marin, une Barque Hollandoite, chargée de quatorze tonneaux de vin (6), sans compter les gens de l'Equipage, cet animal attendit patiemment le retour des flots qui vinrent le délivrer de fon fardeau, & ne fit pas connoître par le moindre mouvement qu'il en fât

11 a les jambes groffes & charnues, le pied d'une grandeur médiocre, le fahot comme celui du Bœuf; mais fes paturons n'étant point affez forts pour soutenir le poids de son corps, la nature a pris soin de suppléer à ce défaut, en plaçant au-dessus deux petites cornes sur lesquelles il se soutient dans sa marche; de forte qu'il laisse sur (e) la terre les vestiges de quatre pointes. Pluficurs Ecrivains en ont pris droit de le représenter armé de grifes, comme le Crocodile. Il marche affez vîte, fur-tout dans un terrain uni; mais il avance beaucoup moins qu'un Cheval ordinaire, ou même qu'un Négre un peu leger à la course, comme les Négres le sont presque tous. Aussi ne manquent-ils lamais de hardiesse pour l'attaquer, sur-tout lorsqu'ils peuvent le surprendre quelque distance de la Rivière, & couper son passage; car il cherche toûjours à s'échaper plûtôt qu'à se désendre. S'il regagne le bord de la Rivière, i plonge ausli-tôt jusqu'au fond. Ensuite reparoilsant sur l'eau, il secoue les oreilles, il promene les yeux fur ceux qui l'ont infulté, il (f) hennit, & fe replonge. Il est plus robuste & plus dangereux sur la terre que dans l'eau; man il nage plus légèrement qu'il ne marche. Les lieux qu'il fréquente font les Côtes & fur-tout les rivières (g), parce qu'il aime beaucoup l'eau fraîche, & qu'il se plaît à monter sur les rives, pour se reposer dans les prairies & dans les champs (b) cultivés. Mais on le voit rarement en haute Mer.

La peau du Cheval-Marin est si dure, particulièrement sur le dos, au cou, & fur l'extérieur des cuiffes & des fesses, que les fléches, la zagaye, & les balles mêmes n'y font aucune impression. Les Négres & les Portugais s'en servent quand ils l'ont fait fecher, pour faire des boucliers. Mais entre les cuisses & fous le ventre, elle est beaucoup plus douce, & c'est vers ces parties que les Chasseurs tâchent de le blesser. On ne le tue point aisément. Les Européens cherchent à lui casser les jambes, avec des balles ramées; & torsqu'il est une fois tombé, la difficulté n'est pas grande à l'achever. Mais quoique les Négres avent la hardiesse d'attaquer le Requin & le Crocodile à coups de zagayes & de couteaux, ils en ont moins contre le Cheval-Marin, s'ils ne trouvent l'occation de le furprendre avec beaucoup d'avantage. Lorfqu'il est infulté dans l'eau, foit qu'il dorme au fond de la Rivière, ou qu'il se lève pour hennir, ou qu'il nage fur la surface, il se jette surieusement sur ses ennemis, & quelquefois il emporte, avec les dents, des planches de la meilleure Barque. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que la prenant par le bas, il la

HISTOIRE NATURALLE.

Erreur des Ecrivains qui lui ont donné des grifes.

Cheval-Ma-

Cet animal eft dangereux fur les Riviè-

(e) Angl. d'eau. R. d. T. (d) Les Autours du Recueil ne disent pas d'où ce trait est tiré. R. d. T.

cinq grifes, ubi fup. pag. 20.

(e) Jobson dit que son sabot est divisé en

récageux, pag. 73. (b) Afrique Occidentale, Vol. V. pag. 264.

(f) Labat dit hardiment qu'on entend ses

(g) Barbot dit qu'ils aiment les lieux ma-

hennissemens d'une licue. Vol. V. pag. 149.

IV. Part.

oup, tout

nommoica

Marin. I

go. Le Nil. en font pas

in ni en Afte

erre. Dans

uquel il ref-

est femblable ft fans poil à

quinze cena

épais, court

illeffe de l'a-

& plate as os & releve.

res, qui font

celles du Sin-; longues da

e à la racine.

érieure. Elle

yvoire; l'ani-

e l'une contra

r allumer d

r en compose couleur ne

our les porte

ue, le rhuma

fa tête. Elle

ou qu'il ] en

ui du Cheval

vûe perçante

rouges & es

&, quoiqui

, ou qu'etan

furieusemen

rnes, nidau

; ou du moin

t court, fedt

ournal de Stibb

pag. 226. d 56° Vol. V. pag. 20 os. R. d. E.

ns l'eau.

HISTOIRE NATURELLE. fait quelquesois couler à fond. On en trouve quantité d'éxemples dans les Voyageurs (i).

Exemples.

En 1731, un Facteur de la Compagnie d'Angleterrre, nommé Galand, & le Contre-Maître d'un Vaisseau Anglois furent malheureusement ( k ) novés dans la Gambra, par un accident de cette nature. Sur la Rivière du Sénégal, un de ces animaux avant été bleffé d'un coup de balle, & ne pouvant gagner le côté de la Barque d'où le coup étoit parti, la frappa d'un coup de pied si furieux, qu'il brifa une planche d'un pouce & demi d'épaisseur, & fit une voie d'eau qui faillit de faire périr la Barque (1). Celle de Jobson, sut frappée trois fois par des Chevaux-Marins, dans fes différentes navigations sur la Gambra. Un de ces animaux la perça d'un coup de dent, jusqu'à faire une voie d'eau fort dangereuse. On ne put l'éloigner (m) pendant la nuit que par la lumière d'une chandelle, qu'on mit sur un morceau de bois, & qu'on abandonna au cours de l'eau (n). Le même Auteur trouva les Chevaux. Marins encore plus féroces, lorsqu'ayant des petits, ils les portent sur le dos en nageant. Il observe que le Cheval-Marin s'accorde fort-bien avec le Crocodile, & qu'on les voit nager tranquillement l'un à côté de l'autre (0).

Il oft plus fouvent für terre que dans l'ean. CET animal est plus souvent sur la terre que dans l'eau. On prétend que ne pouvant demeurer plus de trois quarts d'heure au sond de la Rivière, il remonte pour humer l'air, après quoi il replonge, & demeure tranquille pendant le même tems. Il lui arrive souvent d'aller dormir entre les roseaux, dans les marais voisins de la Rivière. Ses ronstemens le trahissent. Les Chasseurs le surprennent & le tuent facilement dans cette situation; mais ils ne peuvent s'approcher trop doucement, car il a l'oreille si tendre qu'il s'éveille au moindre bruit; & lorsqu'il est allarmé, son premier mouvement le conduit à la Rivière Il seroit inutile d'employer des filets pour le prendre; d'un coup de dent, il briseroit toutes les cordes. Lorsque les Pêcheurs le voyent approcher de leurs filets, ils lui jettent quelque poisson dont il se saissifict; & la saissaction (p) qu'il ressent de cette petite proie, le fait tourner d'un autre

Sa nourriture.

OUTRE le poisson, qui est sa principale nourriture, il past l'herbe, il aime passionnément le ris, le maïs, & les légumes qu'il trouve dans les Plantations des Négres. Comme il a l'estomac vigoureux, & qu'il mange beaucoup, il cause en peu de tems beaucoup de ravage. Les Négres sont souvent obligés d'allumer des seux (q) pendant la nuit, pour éloigner les Eléphans & les Chevaux-Marins de leurs champs.

La chair même des bêtes ne déplaît point au Cheval-Marin, lorsqu'il en trouve à dévorer; mais, lent & massif comme il est, on ne doit pas crain-

(i) Ibid. pag. 269 & 274. (k) Voyez ci-dessus. Chap. XII. (p) Labat, Afrique Occidentale, Vol. V. pag. 270.

OCC au'il p

dre qu'il p qu'il dévoi bord des R les Blanes

LA fém che derries qu'en ne I en si grano quelques R nombreux

Les Pet regardent font pas se res de la C de cet anim lui trouvent lie, que rôt res à celle d

Quorqu gais le traite rement illuss le tems du C

La graisse fang, le reno méde. Il se lorsqu'il s'es fa blessure.

Moore parties de la nagent la têt henniffement bre, que le avoue qu'il n croit s'être a gard de leurs leure (v).

QUELQU' le Cheval de Hdée pour s'ar lité même de point une aff Marins qui so de la forme d

<sup>(</sup>t) Voyez ci-denus. Chap. Aff. (t) Labat, ubi fup. dit qu'il renverse souvent les Barques, mais sans nuire aux hom-

<sup>(</sup>m) Angl. On l'éloigne. R. d. E.
(n) On allume aussi une lanterne à l'ar-

<sup>(0)</sup> Jobson, pag. 22.

<sup>(</sup>q) Jannequin s'est persuadé mal-à-propoque ces animaux aiment le seu, & courent après la lumière plutôt qu'ils ne la suyent. Delà vient l'erreur où il est tombé sur la manière de les tuer. Voyez ci-dessus sa Relation au Tome III.

<sup>(</sup>r) Labat, s (s) Angl. un est aussi bonne c

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VII. CHAP. XXI. 355

dre qu'il prenne beaucoup d'animaux à la course. Les Négres sont persuadés qu'il dévore les femmes & les ensans, lorsqu'il les trouve endormis sur le bord des Rivières. Ils prétendent aussi qu'il a beaucoup plus d'aversion pour les Blanes que pour les Négres.

lans ics

Galand,

novés

énégal,

gagner

pied fi

fit une

n, fut

naviga-

julqu'à

la nuit

ois, &

nevaux.

fur le

en avec

de l'au-

end que

ière, il

anquille

ofeaux,

es Chaf-

is ils ne

s'éveille

le con-

e; d'un

vovent

aifit; &

un autre

il aime

Planta-

e beau-

fouvent

liéphans

qu'il en

is crain-

, Vol. V.

1-à-propos

courent vent. Dea manière elation au

dre

LA fémelle se délivre de ses petits à terre, les nourrit de son lait, & marche derriere eux pour les défendre. Elle en porte quatre à la fois; de forte qu'en ne lui supposant qu'une portée tous les ans, ces animaux qui sont in si grand nombre, doivent multiplier à l'infini. Aussi s'en voit-il, dans quelques Rivières, des troupeaux de trois ou quatre cens. Ils ne sont pas si nombreux dans celle du Sénégal (r).

Les Peuples d'Angola, de Congo, & des Côtes Orientales d'Afrique, regardent le Cheval-Marin comme une espèce de Divinité; mais ils ne iont pas scrupule de le manger. Les Portugais établis sur toutes les Rivieres de la Côte ne sont pas moins passionnes que les Négres pour la chair de cet animal. Elle est grasse, & de fort bonne qualité; mais les Européens ini trouvent le goût rance & l'odeur défagréable. Ils l'estiment moins bouillie, que rôtie ou étuvée. Une poitrine de Veau-Marin rôtie ne le cède guéres à celle du Veau (s). La chair des jeunes est excellente.

Quoique cet animal appartienne plus à la Terre qu'à la Mer, les Portugais le traitent de poisson. Un Auteur Protestant les accuse de se faire volontairement illusion, pour acquérir le droit d'en manger les jours de jeune & dans le tems du Caréme.

LA graisse ordinaire du Cheval-Marin, & l'abondance extraordinaire de son fang, le rendent fort fujet à l'Apoplexie. Mais la nature lui en apprend le remede. Il se saigne lui-même, en se frotant contre un angle de quelque Roc; & lorsqu'il s'est (t) tiré assez de sang, il se couche dans la sange pour fermer fa bleffure.

MOORE dit que les Chevaux-Marins font en abondance dans toutes les parties de la Gambra. Les Mandingos leur donnent le nom de Malleys. Ils nagent la tête haute, en soussilant de l'eau par les narines, & poussant des hennissemens terribles. Au-dessus de Barrakonda, ils sont en si grand nombre, que leur bruit continuel fait perdre le fommeil. Le Capitaine Stibbs avoue qu'il ne put jamais avoir la fatisfaction d'en voir un de près. Mais il croit s'être affûré qu'ils vivent d'herbe, par la vûe de leurs excrémens. A l'égard de leurs descriptions, il recommande celle de Pomet, comme la meil-

QUELQUES Naturalistes ont mis de la différence entre le Cheval-Marin & le Cheval de Rivière; d'autres ne trouvent pas cette distinction affez bien fon-Hdée pour s'arrêter à leur opinion. Le Maire [l'approuve si peu, que l'inéga-val de Rivie lité même de la groffeur, dans ceux de la Rivière du Sénégal, ne lui paroît re. point une affez forte raison pour le faire balancer. Il de que les Chevaux-Marins qui se trouvent dans cette Rivière, sont de la grosseur d'un Ane & de la forme du Cheval; que leur peau est dure & sans poil; qu'ils vivent éga-

HISTOIRE NATURELLE.

Combien il porte de pa

Qualité de fa chair

Remède que la nature lui apprend contre l'Apoplé

On le nom. mes Malley.

Si le Cheval Marin est différent duChe-

<sup>(</sup>r) Labat, ubi sup. pag. 272. 275. & 278. (s) Angl. une tétine de Cheval-Marin rôtie est aussi bonne que du Veau. R. d. E.

<sup>(</sup>t) Ibid. Vol. V. pag. 273. & 276. (v) Voyez sa Relation dans les Voyages de Moore, pag. 256 & 276.

HISTOIRE MATURELLE.

lement sur terre & dans l'eau, mais qu'ils ne quittent l'eau que pour aller chercher leur pâture. Il ajoûte qu'ils causent beaucoup de désordre dans les champs de ris & de millet, & qu'ils ruinent dix sois plus de grain qu'ils n'en mangent; qu'ils renversent quelquesois les Canots, mais qu'ils ne sont jamais de mal aux hommes (x); ensin qu'ils ont deux grandes dents, dont on fait le même usage que de l'yvoire.

Témoignage de Schouten.

Vertu d'u-

ne dent de Cheval-Ma-

rin.

Schouten affüre que cet animal ressemble plûtôt à l'Ours qu'au Cheval; qu'il n'a tiré le nom qu'on lui donne que de son hennissement, qu'il n'a [selon quelques-uns,] du Cheval que les oreilles, & que suivant d'autres Observateurs, il ressemble au Bœuf par le corps, à l'exception seulement des cornes. Il asix dents, dit-il, qui lui servent d'armes, & que les Médecins employent à plusseurs usages. Quelques-unes ont jusqu'à seize pouces de long, & ne pèsent pas moins de treize livres. Elles sont si dures, que l'acier en fait sortir des étincelles comme du caillou. On en conserve une, dans l'Hôpital de Goa, à laquelle on attribue des (y) effets merveilleux, comme d'arrêter tout-d'uncoup le sang dans les hémorragies.

D'AUTRES Ecrivains ont confondu mal-à-propos le Cheval-Marin avec la Manatée ou la Vache de Mer (z). On éxaminera dans un autre lieu, si Le Maire, & ceux qui pensent comme lui, ne se sont pas trompés de même en

le confondant avec le Cheval de Rivière.

(x) Le Maire, pag. 78.
(y) Barbot (pag. 73) dit qu'elle est souveraine pour les hemorroïdes.

(2) Schouten, Voyage aux Indes Orientales; dans la Collection des Hollandois, Tom. VI. Part. II. pag. 440.



fique, qu'on appell ciption des Pays, d

H I

QU

DEPUIS L

のYAG VOYAG SUR TO LEO

C H

Voyage (a)

Pr à d na dans de l'ordre.

(s) Le Titre est,

ller cheres champs nangent; s de mal le même

Cheval; 'a [felon vateurs, s. Ilafix nt à plune pélent fortir des e Goa, à tout-d'un-

n avec la eu, si Le même en

ides Oriendois, Tom.



# HISTOIRE É N É RAL DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XVe. SIÉCLE

QUATRIÈME PARTIE.

LIVRE HUITIÈME

國本權數本權額本權額、本權對大權額、本本:權額、本本:權額、本權額、本權額、本權額、本權 VOYAGES EN GUINEE, A PENIN, ET SUR TOUTE LA CÔTE, DEPUIS SIERRA-LEONA JUSQU'AU CAP DE LOPE-CONSALVO.

#### CHAPITRE PREMIER.

Voyage (a) de Villault, Sieur de Be lefond, aux Côtes de Guinée.

N a vû, dans le premier Tome de ce Recueil, les premières Introduc-Navigations [des Anglois] aux Côtes de Guinée; [& dans la Préface générale, les raisons qui ont déterminé l'Auteur Anglois à donner cette préférence aux Ecrivains de sa Nation. Mais la nature même de ces premiers Voyages les rend affez indépendans de l'ordre. La plupart sont si superficiels, qu'à l'exception de quelques

(a) Le Titre est, Relation des Côtes d'Afique, qu'on appelle Guinée, avec la Defciption des Pays, des Mœurs, des Usages,
des Bellefond, 1666 & 1667: imprimée à Lon-

TOIRE

INTRODUC-

Différence entre les Relations fuivantes & celles du premier Volume. remarques for la Navigation, fur le Commerce & sur les Côtes, on n'y tronve rien de plus intéressant que le dessein & les préparatifs de l'entreprise. Aus l'Auteur ne les a-t-il conservés que par un sentiment de respect pour leur origine, sans les faire même servir au plan de ses Réductions. Les Voyages sui vans portent un autre caractère. Ils regardent les mêmes Pays, dans un tems où l'avidité de s'enrichir commençoit à s'accorder avec le goût du sçavoir & le desir de l'instruction] (b). Villault, Atkins, Snelgrave, Smith, Loyer, Des Marchais, & plusieurs autres Voyageurs qui vont se présenter successivement, paroissent avoir été plus jaloux de la qualité d'Observateurs que de celle de Marchands. On commencera, suivant la méthode de ce Recueil, par les Journaux de leurs Voyages, pour réduire ensuite toutes leurs observations dans un corps, avec celles d'Arthus, de Bosman, & de quelques autres, qui ont écrit fort au long sur la Guinée, mais plûtôt en Géographes & en Historiens qu'en Voyageurs.

Qualités de la Relation de Villault.

LA Relation de Villault, à laquelle on donne ici le premier rang, est Francoife dans fon origine, (c) & doit avoir été bien reçûe du Public, puisquedans le cours d'une seule année, on en vit paroître deux éditions à Londres. Elles font fans Préface, fans Table des Matières & fans Figures. On y trouve plufieurs Remarques utiles; mais qui paroiffent copiées de celles d'Arthus. fans aucun aveu de cet emprunt. L'Ouvrage est divisé en articles, sous les titres suivans. Départ d'Amsterdam. Description du Cap-Verd. Royaume de Sierra-Léona. Cap de Monte. Cap Mefurado. Rio de Junco. Petit Dieppe. Rio Sestos. Malaguetta, ou Côte de Grain. Côte d'Yvoire. Côte d'Or, & Avantures. Description de cette Côte, Habitans, Manières & Habits. Caractère & Habits des Femmes. Mariages, & éducation des Enfans. Maisons, Alimens & Liqueurs. Marchez, Commerce, Poids & Mesures. Religion. Fetisses, Sacrifices, Prêtres, Superstitions & Enterremens. Maladies & Remèdes. Danses & Fêtes, Exercices, Métiers, Marchandises & Pêche. Rois du Pays, leur autorité, leurs Officiers d'Etat, leurs Femmes & Enfans. Succession, Revenus, Morts, Sépulture & Election. Noblesse du Pays, Armes, & manière de faire la Paix & la Guerre. Juges & administration de la Justice. Bêtes, Oifeaux & Poiffons. Fruits, Herbes & Grains. Or du Pays; d'oi il y vient, Ouvrages qu'on en fait. Retour de l'Auteur. Description de l'Isle Saint-Thomas.

L'Auteur exhorte les François à reprendre le commerce de Guinée.

Au commencement du premier article, Villault exhorte les François à renouveller leur Commerce dans la Guinée, & leur reproche d'avoir laisse prendre trop d'ascendant sur leur courage à certains préjugés qui leur sont croire ce climat pernicieux. Il a, dit-il, observé avec beaucoup de regret, que les Anglois, les Hollandois & les Danois, par leur adresse à décrier l'air

dres chez Jean Starkey en 1670. L'Ouvrage fut réimprimé la même année, mais fans additions. NB. il ya apparence que c'est la Traduction Angloise, qui a été imprimée à Londres; & non pas l'Original François, comme semble l'infinuer cette note. R. d. E.

(b) Angl. Nous rapporterons ici celles qui ont eté faites en dernier lieu, parmi lesquelles nous placerons les Voyages

du Missionnaire Loyer, du Chevalier Des Marchais & de quelques autres étrangers, aussi-bien que ceux d'Atkins, de Snelgrave & de Smith, qui font les plus modernes que les Anglois ayent publiés. R. d. E.

(c) Angl. La Traduction Angloife, en général très mauvaise, est un in douze de 280 pages; fans Préface. R. d. E.

OCCI

di Pays, ont p cens lieuës d'éi leur ont fait pe profits confidé ètre affez infer nombre de Bay verses Villes, tièrement aban It confesse q peché les France dirent des Etal Louis XI. Les-Or: & pour de Saint-George meun doute des aui fubfifte enco did, qu'aujour encore, entre l leurs que les Fr Can-Corfe, & d dois élevèrent u de la Suéde l'on ont empiété auf qu'à deux lieuës cois, qui habito que les Hollando mort. Il reste au bours battent end L'AIR du Pay de l'année. Il l'e aussi bonne santé Europe en a pli que la mauvaise i pour éloigner les réserver tout le pas vraisemblable at voulu s'engag de Cormantin do cette Côte, des p n'auroit pas mêm avantages, si elle a conduite de V où la Hollande ét te doivent rien att

st poussée par le

forts de la Guiné

wils font regrette

Le soin même

& en Histoig, est Franpuifque dans à Londres. On y trouve es d'Arthus, les, fous les Royaume de etit Dieppe. ôte d'Or, & Habits. Cans. Maifons, es. Religion. adies & Re-Pêche. Rois Enfans. Sucays, Armes, n de la Justiu Pays; d'où ption de l'Isle

Chevalier Des itres étrangers, de Snelgrave & odernes que les

s François a

d'avoir laisse

qui leur font

p de regret, décrier l'air

ngloife, en gé-in douze de 280.

au Pays, ont presque persuadé aux l'rangois d'abandonner une Côte qui a sept Intropue. cent lieuës d'étendue, depuis le Cap-Verd jusqu'au Cap Lope-Consalvo, & leur ont fait perdre le goût d'un Commerce, dont ils tirent eux-memes des orofits considérables. Il en prend occasion de demander, quel François peut ire affez infensible, pour voir sans douleur au long de cette Côte, un grand nombre de Bayes que les Habitans nomment encore Bayes de France, [ & dierfes Villes, ] telles que [le Petit Paris, ] le Petit Dieppe & plusieurs autres, enuèrement abandonnées par les Négocians de France?

Il confesse que sous le régne de Henri IV. les guerres civiles ayant emnéché les François de renforcer leurs garnisons dans cette Contrée, ils y perment des Etablissemens, dont ils étoient en possession depuis le tems de louis XI. Les Portugais leur enlevèrent toutes leurs possessions sur la Côte ior; & pour affûrer leurs Conquétes, ils batirent un Château fous le nom & Saint-George del Mina. Mais entre plusieurs preuves qui ne peuvent laisser aucun doute des anciens droits de la France, Villault parle d'une belle Eglise qui subsiste encore avec les armes & les monumens de la Nation; sans compter, dell, qu'aujourd'hui même, la principale batterie du côté de la Mer, porte encore, entre les Habitans, le nom de Batterie de France. Il est certain d'ailleurs que les François étoient autrefois maîtres d'Akra, de Cormentin, du Can-Corfe, & de Takoray. C'est dans la dernière de ces Places que les Suéhis élevèrent un Fort sur les ruines de celui des François; mais les guerres ie la Suéde l'ont empêchée de s'y foûtenir. D'un autre côté les Hollandois at empiété aussi sur l'Etablissement de la France à Commendo, qui n'est quadeux lieuës de Mina. L'Auteur dans son Voyage y vit encore deux François, qui habitoient une belle maison, & qui étoient si estimés dans le Pays. que les Hollandois ne purent obtenir d'être reçus à Commendo qu'après !eur mort. Il reste aux Habitans un fond d'amitié pour les François. Leurs Tamburs battent encore une marche de France.

L'AIR du Pays, suivant Villault, n'est dangereux que pendant trois mois de l'année. Il l'est ensuite si peu, qu'avec le moindre soin on y peut vivre en ull bonne fanté qu'en France, & peut-être avec moins de maladies; car Europe en a plusieurs qui ne sont pas connues en Guinée. Villault conclut que la mauvaise réputation du climat n'est qu'une invention des Hollandois, pour éloigner les Vaisseaux de France d'une Côte, dont ils voudroient se reserver tout le Commerce, après en avoir reconnu les avantages. Il n'est pas vraisemblable, dit-il, qu'une Nation aussi intéressée que les Hollandois, tut voulu s'engager dans une guerre contre les Anglois, à l'occasion du Fort & Cormantin dont ils s'étoient emparés, si elle ne tiroit, du Commerce de ette Côte, des profits considérables. Elle pousse si loin la jalousie, qu'elle l'auroit pas même admis les Anglois & les Danois à la participation de ses rantages, si elle n'y avoit été forcée par les Habitans. Villault ajoûte que a conduite de Valkenborgh, Général Hollandois de Mina, dans un tems la Hollande étoit en paix avec la France, marque assez que les François edoivent rien attendre de généreux ni d'humain de cette Nation, lorsqu'elle th poussée par le motif de l'intérêt.

LE soin même que les autres Nations apportent à fermer aux François les orts de la Guinée, paroît une preuve incontestable aux yeux de Villault, Pils sont regrettés dans le Pays, & qu'ils ont plus de conformité avec le

Raifons qu'il en au-

Il répond

Confirmation de ses

INTRODUC-

caractère & l'humeur des Habitans. S'ils y reparoiffoient, dit-il, ils feroient bien-tôt en possetion de tous les avantages du Commerce. Quelle vassequantité d'Yvoire & de Poudre d'Or n'en apporteroient-ils pas tous les ans; sans compter l'utilité qu'ils tireroient du Commerce des Esclaves pour leurs Colonies d'Amérique? Il conclut que rien ne devroit être capable de les arreter; d'autant plus qu'après avoir une sois passé les Canaries, les vents ne cellent plus d'être favorables, & que l'ancrage est si bon sur toute la Côte, qu'un ancre de neus ou dix pouces, suffit pour la sûreté d'un Bâtiment de quatre cens tonneaux.

S. I

Départ de l'Auteur, & son Journal jusqu'au Cap de Monte.

VILLAULT.

Emploi de l'Auteur dans fon Voyage.

fon Voyage.

Route du Vaisseau jusqu'au Cap-Verd.

A Compagnie Françoise des Indes Occidentales ayant fait équiper en Hollande, pour son propre service, un Bâtiment de quatre cens tonneaux. nommé l'Europe, Villault s'y procura l'office de Contrôleur. Il partit de Paris le jour de saint Mathieu 1666. Etant arrivé à Amsterdam le 13 de Septembre, il y passa deux mois, tandis qu'on achevoit de freter le Vaisseau. Ensin l'onze de Novembre il se rendit au Texel avec le Capitaine, qui se nommon Williamburg, avec Matthews, Sécretaire du Vaisseau, & deux Marchans nommés Vantesk & Vanderberg. Le jour suivant, ils montèrent à bord; & le 13, ils mirent à la voile. Mais en paffant devant le Fort du Téxel, qu'ils faluerent de trois coups de canon, ils prirent le parti d'arborer Pavillon d'Oftende, parce qu'ils craignoient d'être arrêtés en vertu d'un nouveau Réglement des Etats Généraux, qui défendoit aux Vaisseaux de Hollande de servir les Etrangers sur cette Côte. Ils passerent le Canal de la Manche à la faveur d'un brouillard qui les déroba aux Anglois. La guerre qu'ils avoient alors avec la Hollande faisoit appréhender leur rencontre. On eut le vent favorable jusqu'à la hauteur de quelques Isles, qui font à vingt lieuës de la Rivière de Lisbonne. Mais, par une erreur du Pilote, on manqua l'Isle de Madère, où l'on s'étoit proposé de relâcher, & l'on tomba sur la Côte de Barbarie, au Golse de Santa-Cruz, près du Cap Guer [qui est une terre élevée. ] Ensuite prenants entre les Canaries & le Cap Bojador, on passa le Tropique du Cancer le 10 de Décembre. Le 12, après avoir passé le Cap Blanco, on s'approcha de la Côte, au dix-huitième degré de latitude du Nord. On la suivit jusqu'au seizieme, au long d'une Côte basse & sabloneuse. Le 14, au Soleil levant, on sut arrêté par un calme à l'embouchure du Sénégal [ au quinzième degré.] Le 15, on découvrit les Mammelles du Cap-Verd; & le jour d'après, on doubla le Cap, dans le dessein de relâcher à (a) Russsoo, Ville de la Côte, à six lieuës du Cap (b).

LE Cap-Verd tire fon nom de sa verdure, qui le rend un des plus agréa-

OCCI

bles lieux c pd'arbres toû Roc escarped qu'elle a per qui ne se for montagnes, mirable. Elle les arbres y s' cordeau.

On s'avar entre les mai pointe de l'O paroître une feau. L'Officomme le pla repréfenta le dont il eft re en Europe, d retourna dans ter la Gambr.

On gagna

dont le fond

marée. Le Se de de la Place. Hobtenir des raf gre | recut civ de vin du Pays ches au Vaissea ment les Portug de quinze jours. TANDIS que Canots, avec o pour des coutea envoyer un, m lots, dit-il, éto troupe de Mand devant du corps le Vaisseau, &

renouveller ses

que des provision

ter. Bon, bon

valent mieux qu

<sup>(</sup>a) L'auteur nomme cette Ville de son véritable nom, qui est Rio-Fresco. Mais comme la corruption en a fait Rusico, & que nous l'avons toùjours suivie, nous nous y conformons encore. R. d. T.

<sup>(</sup>b) L'Auteur parle ici du Batôme de Metque nous avons déja représenté plusieurs sois. R. d. T.

NB. par la même raison, nous croyons èté dispensés de suppléer à cette Omission. R. de la

<sup>(</sup>c) Angl. il reto que les François alla Anglois avoient un p k dont le Gouverner W. Part.

s feroient afte quinans; fans leurs Cos arreter: ne ceilent te, qu'un

uatre cens

S

équiper en tonneaux, rtit de Paris Septembre, Enfin l'onze fe nommoit Marchanus bord; & la qu'ils falue. n d'Ostende, glement des

ir les Etranr d'un brouilec la Hollanble jusqu'à la de Lisbonne. à l'on s'étoit au Golfe de fuite prenanti Cancer le 10 procha de la Iqu'au feizie vant, on fut gré.] Le 15, oubla le Cap,

es plus agréa-

fix lieuës du

Batôme de Mer té plusieurs so

ous croyons êu mission. R. d. L.

bles lieux du monde. Du côté du Nord il est montagneux, mais revêtu VILLAULT. d'arbres toûjours verds. Sa pointe Orientale, [qui s'avance d'un mille, ] est un Roc escarpe & pointu vers la Mer, qui en arrose doucement le pied, parce qu'elle a perdu toute sa force contre plusieurs Rochers dont il est environné, & qui ne se font point appercevoir. Ces deux pointes, s'avançant comme deux montagnes, forment entr'elles une terrasse verte, dont la perspective est admirable. Elle n'est pas moins belle du côté du Sud. La terre y est basse; mais les arbres y font plantés si régulièrement, qu'ils paroissent avoir été rangés au cordeau.

On s'avança, trois lieuës plus loin, jusqu'à l'Isle de Gorée, qui étoit alors entre les mains des Hollandois. Ils avoient un Fort fur la montagne, à la pointe de l'Ouest. Ausli-tôt qu'on eut salué la Colonie de Hollande, on vit paroître une Barque, que le Gouverneur envoyoit pour reconnoître le Vaifhau. L'Officier parloit fort-bien la Langue Françoife. Il vanta fon Isle, comme le plus beau lieu de l'Univers & le plus favorable au Commerce. Il repréfenta le Cap-Verd comme un Pays amufant par la quantité de gibier dont il est rempli; Perdrix, Liévres, Daims, & divers animaux inconnus en Europe, dont la chair . It excellente. Après avoir dîné à bord. (c) Il retourna dans l'Isle; mais ce ne fut pas sans avoir averti le Capitaine d'éviter la Gambra, où les Anglois avoient un petit Fort, armé de huit ca-

On gagna Rufico (d), & l'on y jetta l'ancre dans la Baye de France, dont le fond est d'un gravier ferme, & n'a pas plus de six brasses en basse marée. Le Sécretaire du Vaisseau fut envoyé au Gouverneur ou à l'Alkaïde de la Place, avec un présent d'eau-de-vie & de quelques couteaux, pour Hobtenir des rafraîchissemens & la liberté du Commerce. Cet Officier Négre] reçut civilement le Député, & lui fit fervir une colation de fruits & de vin du Pays, avec promesse d'envoyer le lendemain des provisions fraîches au Vaisseau, & de faire avertir les Marchands du Canton, particulièrement les Portugais; mais à condition que le Vaisseau ne s'arrêtât pas moins

de quinze jours. TANDIS que le Sécretaire étoit au rivage, il vint à bord quantité de Canots, avec du poisson, que les Négres paroissoient charmés d'échanger pour des couteaux & de l'eau-de-vie. L'Alkaïde même eut la politesse d'en envoyer un, mais équipé d'une manière qui surprit l'Auteur. Les Matelots, dit-il, étoient d'une noirceur surprenante; leur air étoit celui d'une troupe de Mandians, & leur habit une fimple petite toile qui leur cachoit le devant du corps & qui laissoit tout le reste nud. Ils demandèrent d'où étoit le Vaisseau, & s'il venoit dans le dessein de s'arrêter, ou seulement pour renouveller ses provisions. On leur répondit qu'on ne desiroit actuellement que des provisions, mais qu'on se proposoit de revenir bien-tôt pour s'arrêter. Bon, bon, reprirent les Négres en Langue Françoise; les François valent mieux que toutes les Nations du Monde (e).

> vres sterlings par an. R. d. E. co (d) On a donné ci-dessus la Description

de cette Ville, tirée de Villault. (e) Voyage de Villault, pag. 17. & suiv.

(c) Angl. il retourna au Fort, souhaitant

que les François allassent à Gambra; où les Anglois avoient un petit Fort de huit Canons,

dont le Gouvernement valoit deux mille li-

W. Part.

1666.

Cap-Verd & fes agrémens.

Isle de Gorée, alors posfédée par les Hollan-

L'Auteur arrive à Ru-

Explications & desNégres.

VILLAULT.

L'Alkaïde fe

On fit soigneusement la garde pendant toute la nuit, dans la crainte de quelque surprise [de la part de ceux de Gorée.] Le 18 au matin, l'Alkai H de, qui se nommoit Abdensech, vint à bord dans son Canot, accompagne des principales personnes de la Ville. C'étoit un homme d'environ quarante ans, de belle taille, & [fort] entendu dans le Commerce. Son habille. ment étoit une robe blanche de coton, fermée aux poignets & au cou. Elle lui tomboit jusqu'aux genoux, & les manches en étoient fort larges, Il avoit des hautes chausses rouges, & pour bonnet, une espèce de capuchon. Les gens de sa suite étoient envelopés dans des mantes de coton rayé de bleu & de blanc. On les auroit pris pour une troupe d'Egyptiens. L'Alkaïde fit avec les Officiers du Vaisseau une convention qui fut signée. leur dit que le Roi du Pays se nommoit le Damel Biram, que le nom de son Royaume étoit Kayor; qu'il faisoit sa résidence à trois journées de chemin dans l'intérieur des terres, & qu'il aimoit les François. L'Alkaïde parloit en perfection l'Anglois, le François & le Hollandois [ & tout le peuplepar d loit Portugais.

Les Officiers du Vaiffeau font trompés par un Bâtiment d'Amsterd'am.

Quoique les Négres soient naturellement menteurs, & qu'il y ait peu de confiance à prendre à leurs promesses, l'Alk side fit donner avis de l'arrivée du Vaisseau à tous les Marchands du Pays. Mais si l'on trouva de la bonne-foi dans les Négres, on fut trompé par un Bâtiment d'Amsterdam. qui persuada aux François de ne pas se sier à l'Alkaïde, tandis qu'il sit son profit de leur crédulité. Ils se contentérent d'acheter quelques Poules, quelques Chevreaux, &c. (f) & la défiance que les Hollandois leur avoient inspirée, leur sit rappeller tous leurs gens à bord par un coup de canon. Dès la nuit suivante, ils remirent à la voile pour Sierra-Léona, où ils arriverent le 26 de Décembre, sans avoir relâché dans aucun autre lieu. Le lendemain, avec le secours de la marée, ils entrèrent dans la Baye de France, qui est la quatrième après le Cap Ledo, du côté méridional de la Rivière Ils y jetterent l'ancre sur six brasses, à une portée de mousquet de la Fontaine, dont ils trouvèrent l'eau excellente. [ils tuèrent une chèvre dans cel lieu. On prit encore le parti de se couvrir sous le Pavillon d'Ostende, pour éviter toutes fortes de différends avec un Vaisseau Anglois qui arrivoit dans une des Isles, & dont le Capitaine y étoit établi dans une fort belle maison, défendue par quatre pièces de canon, fous la protection du Roi du Pays, [dont il étoit chéri. ]

Ils députent au Roi de Burré.

LE 27 Décembre, on dépêcha deux Officiers du Bâtiment au Roi de Burré, avec les présens ordinaires, pour obtenir de ce Prince, qui faisoit sa résidence à dix lieuës dans la Rivière, la liberté du Commerce, & celle de prendre de l'eau & du bois. En même-tems la Chaloupe sut envoyée au rivage pour commencer d'avance à se procurer ces deux nécessités. L'Auteur descendit, avec l'Ecrivain du Vaisseau & un Domestique.

Attaque des Négres, fous la conduite du Capitaine Thomas.

PENDANT son absence, il vint à bord cinq ou six Canots, dans l'un desquels étoit un Capitaine [Anglois] nommé John Thomas, Commandant d'une des petites Isles qui sont dans la Rivière. Il apportoit de l'Yvoire à vendre.

(f) Angl. Mais ils demeuroient si longtems à terre, qu'on tira un coup de canon pour faire revenir les gens à bord de peur qu'il ne leur arrivat quelques malheurs de la part des Hollandois, R. d. E.

Le Capitair accueil civ. trouva trop Pretourna au vers les cine deja parle. 7 proient fait c mettre. ] Le ferva le reto Le Capitaine de canon ( chose. Il cr hata d'y reto mes. Ils ave gres; & leur personne de t igratignore a aleur secours lls demeurère fuivante, on

> Le 29 de l Matelots & de A leur arrivée paisseur des an etrange. Mai ient au hazare leurs ennemis. Dans le co

été députés à la dans leur voya d'yvoire, que le on reçut à bore approche par le d'un Portugais qui faifoit toute devant d'eux. I l'artillerie du V

Le Frère du

Ses cheveux co
il avoit la conte
son habillement
té par la couleu
d'un bonnet gris

R. d. E. avoit

rainte de , l'Alkaï-M compagne n quarante on habille t & au cou. ort larges. capuchon. n rayé de ns. L'Alfignée.

nom de fon

de chemin

aide parloit

E 3

peuple par. 'il y ait peu vis de l'arrirouva de la Amsterdam, qu'il fit son oules, queleur avoient p de canon. où ils arriveeu. Le lene de France, e la Rivière.

Stende, pour arrivoit dans elle maifon, Roi du Pays, a Roi de Burui faisoit sa & celle de voyée au ri-

de la Fon-

evre dans ce

ans l'un desnandant d'une pire à vendre.

s. L'Auteur

Le Capitaine du Vaisseau, qui étoit alors le seul Ossicier à bord, lui sit un VILLAULT. accueil civil, mais refusa d'acheter son Yvoire, par la seule raison qu'il le trouva trop cher. Thomas en fut si offense, qu'étant parti brusquement il pretourna au rivage, accompagné de quinze ou feize Négres. [Il débarqua vers les cinq heures sur les bords du ruisseau ou de la fontaine, dont on a déja parlé. J Villault & l'Ecrivain revenoient dans leur Chaloupe, qu'ils aprojent fait charger de lest, [avançant autant que la Marée pouvoit le permettre. ] Les Travailleurs étoient restés à couper du bois. Thomas qui obferva le retour de la Chaloupe, prit la réfolution d'attaquer les Travailleurs. Le Capitaine du Vaisseau se défiant de soi, dessein avoit fait tirer un coup de canon (g) pour avertir ses gens. Mais Villault s'imagina toute autre chofe. Il crut que ce fignal pouvoit marquer quelque révolte à bord, & fe hita d'y retourner. Heureusement les Travailleurs n'étoient pas sans armes. Ils avoient un mousquet, qui leur servit d'abord à contenir les Néges; & leurs haches firent un si bon effet entre leurs mains, qu'ils n'eurent poersonne de tué ni de blessé, sa l'exception d'un vieux homme qui eut une gratignore au bras. Le Vaisseau n'ayant pas perdu de tems pour s'avancer aleur secours, ii ne resta point aux Négres d'autre ressource que la fuite. les demeurérent cachés dans les bois pendant le reste du jour. Mais la nuit suivante, on leur entendit faire beaucoup de bruit aux environs de la Fon-

Le 29 de Décembre, l'Ecrivain & le Contre-Maître, escortés de vingt Matelots & de plusieurs Valets, retournèrent au rivage pour l'eau & le bois. A leur arrivée, les Négres abandonnèrent la Fontaine, & regagnèrent l'épaisseur des arbres. Cependant ils continuoient encore d'y faire un bruit errange. Mais les gens du Vaisseau s'en étant approchés à grands pas, tirèient au hazard quelques coups de fusil, qui firent disparoître entièrement

Dans le cours de l'après midi, on vit arriver les deux Officiers qui avoient été députés à la Cour du Roi de Burré. Ils avoient employé toute la nuit dans leur voyage, & revenoient accompagnés de plusieurs Canots chargés d'voire, que les Négres vendirent à des prix raisonnables. Le jour suivant, on reçut à bord le frère du Roi de Burré. Ce Prince se fit distinguer à son approche par les trompettes qu'il avoit dans son Canot. Il étoit accompagné d'un Portugais que les deux Officiers du Vaisseau avoient vû à la Cour, & qui faifoit toutes les affaires du Roi. On se hâta d'envoyer la Chaloupe audevant d'eux. Ils entrèrent avec un Trompette & un Tambour, au bruit de l'artillerie du Vaisseau (b).

Le Frère du Roi de Sierra-Léona étoit âgé de cinquante ou foixante ans. les cheveux commençoient à blanchir. Mais quoique d'une taille médiocre, fil avoit la contenance fort noble, [ & paroissoit être entendu dans les affaires.] Son habillement ressembloit beaucoup à celui de l'Alkaïde de Russico, excepté par la couleur, qui étoit rayée de noir & de bleu. Sa tête étoit couverte d'un bonnet gris. Il portoit un grand bâton, semblable à la fourchette d'un

He font re

On acheve de les dissiper.

Retour des

Visite du frère du Roi.

VILLAULT. 1666.

Conventions avec ce PrinMousquet, ] [sur lequel il s'appuyoit pesamment]. Les gens de son cortègeétoient vétus de robes de coton, mais le Portugais avoit les habits de fon Pays. Après avoir reconnu que le Prince entendoit fort-bien les affaires, on lui fit des plaintes du Capitaine Thomas. Il répondit que cet [ Anglois ] étoit un rebelle & un mutin, que le Roi meme fouhaitoit de voir humilie; & que si les gens du Vaisseau pouvoient s'en faisir, le Paye tear auroit obligation. [Le diner fut fervi fort proprement.] Enfuite le Prince tira d'une bourfe vingt petites pier. res, qu'il jetta fur la table, & demanda autant de barres pour les Droits du Roi & pour la permission de prendre du bois & de l'eau. Quoique les Négres ne scachent ni lire ni écrire, ils ont appris des Portugais l'usage de compter par barres (1), & ce calcul leur est devenu familier.

LE Capitaine fatisfit le Prince sur toutes ses prétentions. Il lui donna (k) douze barres en fer, quatre en eau-de-vie, deux en chaudrons & deux en chapeaux. Aux Droits, il joignit un préfent volontaire de deux bouselles d'eau-de-vie pour le Prince même, & de quelques couteaux pour son correte. Il célébra le Traité par une nouvelle décharge de l'artillerie, & la fathfaction p. it mutuelle. Ce Prince étoit fort respecté de ses gens. Il ne paroissoit iamais fans fon Trompette & fon Tambour, [ pas même quand il fortoit pour les affaires les plus communes.] On vit arriver après fon départ quantité de Portugais, dont Villault tira des informations fur les afages du Pays (1).

Les Anglois avoient dans une des Isles qui sont à l'embouchure de la Rivière, un Magazin, dont le Facteur, nommé Abraham, écrivit plusieus fois au Capitaine pour lui propofer quelque commerce. On lui repondit qu'il pouvoit venir à bord fans crainte. Il y vint le 31 Décembre dans fa propre Barque, [ lorsque le Vaisseau avoit déja fait ses achats des Portugais & c des Naturels du Pays, ] fans autre escorte que trois Négres & trois Blancs, dont l'un étoit Portugais (m) Le Capitaine le reçut d'abord civilement; mais contre la foi de ses promesses, [ & l'avis de l'Equipage , ] il le fit arrêter aprèses fouper, lui & les trois Blancs de sa suite. Le jour suivant, qui étoit le premier de lanvier 1667, il se mit avec [le Chirurgien, l'Auteur & ] trente hommest dans la grande Chaloupe, & prenant un feul canon, il entreprit d'affiéger & de piller le Comptoir Anglois. Cet édifice étoit de brique & de pierre crue (n). Il étoit défendu par quatre pièces d'artillerie de quatre livres de balle, environné d'un grand nombre de Palmiers, & couvert d'un côté par un Village Négre de quinze ou vingt maisons; de l'autre côté, il avoit une l'ontaine.

LES Hollandois s'approchoient de la rive pour débarquer, lorsqu'ils découvrirent un corps de deux cens Négres, qui sembloient disposés à désendre la Maison; & plus loin, dans les bois, une troupe encore plus nombreuse. Ils remontèrent plus haut, pour gagner l'avantage du vent. Les Négres s'étant imaginé que la Chaloupe Hollandoise avoit dessein de s'avancer jusqu'à Burré, dépêchèrent un Canot à Bulom, pour répandre l'allarme. Les Hollandois fondirent für ce Canot & s'en faisirent, mais ils apprirent des Rameurs qu'il

appartenoit

Etabliffe men: des Anglois dans une lile de la Riviere.

Le Capitaine arrête leur Facteur.

1667.

Il veut piller leur Comptoir; mais il manque fon . entreprife.

> (i) On a déja vû la fignification de ce terme. R. d. T.

> (k) Angl. Un petit barril d'eau-de-vie, estimé quatre barres; un chaudron, estimé deux; & un chapeau estimé autant. R. d. E.

(1) Angl. tacha de tirer. R. d. E. Au reste la relation que Villault a donnée de Sierre-Léona se trouve déjà ci-dessus.

(m) Angl. Hollandois. R. d. E. (n) Angl. Pierres de taille. R. d. E. OCC

appartenoit de toute l'ar la Chaloupe. la portée du etoit calme. d'une Ifle voi mais qui s'o' deux coups , r rent comme s sent de tirer. mivant l'opir vouloient fe

ENFIN la s v trouvere Prince Bomba qui étoit agé ttoit venu fol demain, il ap Civettes, qu' prix eut été d'eau-de-vie. falua de trois o

LE Vaiffea ciant devenu Le foir du mén foient de Bulor d'Ivoire, le C On leva l'ancr Et, pour évi Bitiment Holl Monte, à fois de la Rivière même jour on abondance de couteau d'un fi Habitans firent Côte. Mais le a l'Est, jusqu'a dix lieuës, dan gner le rivage ; lieuë de la terr marée.

(0) Angl. à ne et gens de la Cha ur enx, fans avo de leur faire du n Mores firent force

is Blancs, nent; mais réter aprèsit le premier te hommest 'assiéger & e crue (n). alle, enviun Village Containe. rfqu'ils de-

cer jusqu'à Hollandois meurs qu'il appartenoit

à défendre

nombreuse.

Négres s'é-

d. E. Au reste ée de Siens.

appartenoit au Portugais de la fuite d'Abraham. Cependant on faifoit feu de toute l'artillerie du Comptoir, & trois boulets vinrent tomber à dix pas de a Chaloupe. Le Capitaine Hollandois prit le parti de jetter l'ancre hors de la portée du Canon, & d'actendre que la marée favorisat fa retraite. Le tems etoit calme. Une heure après, on vit paroître dans un Canot deux Négres d'une ssle voisine, qui s'approchèrent de la Chaloupe à la portée du pistolet. mais qui s'obstinerent (a) à ne pas s'avancer davantage. Le Comptoir tira deux coups, pour les avertir du danger; & dans leur étonnement, ils fe baifferent comme s'ils eussent été menacés de leur propre feu. Les Anglois continuérent de tirer, quoique sans espèrance de nuire à la Cha.oupe. Mais leur dessein. sivant l'opinion de l'Auteur, étoit de faire connoître aux Négres qu'ils vouloient se rendre les défenseurs du Pays.

ENFIN la marée vint faciliter le retour des Ho! ndois. En arrivant à bord li y trouvèrent quel ques Portugais & quel ques Azores, entre lefquels étoit le Prince Bombo, fils du Roi de Bulom, & fort ami d'Abraham. Ce Prince. qui étoit agé de trente ou quarante ans, & d'une figure affez majestucuse. toit venu folliciter les Hollandois de rendre la liberté à son ami. Le lendemain, il apporta cent dents, du poids d'environ neuf cens livres, & deux Civettes, qu'il offrit pour la rangon d'Abranam. Il lui fut rendu, lorsque ce prix cut été délivré, & le Capitaine fit présent au Prince d'un petit barril d'eau-de-vie, d'un rouleau de tabac & d'un Fromage. A son départ, il le

falua de trois coups de canon. Le Vaisseau devoit remettre à la voile le 6 (p) de Janvier, mais le tems éant devenu fort calme, on ne put surmonter la marée qui étoit contraire. Le foir du même jour, il vint à bord, dans un Canot, deux Négres, qui se difilent de Bulom. Ils apportoient quelques fruits; mais comme ils n'avoient pas d'Yvoire, le Capitaine les prit pour des espions, & les congédia sur le champ. On leva l'ancre la meme nuit, & doublant le Cap de Ledo, on porta au Sud-Et, pour éviter les Bancs de Sainte-Anne. Le lendemain, on joignit un Bitiment Hollandois, qui faisoit la même route, pour se rendre au Cap-Monte, à soixante milles de Sierra-Léona. Le 7, on traversa l'embouchure de la Rivière Madre Bomba (q) où les Anglois ont un Etabliffement. Le même jour on eut la vûe de Rio das Gallinas, qui tire ce nom d'une si grande abondance de Poules, que les Négres en donnent deux ou trois pour un couteau d'un fou. Les Hollandois y avoient autrefois un Comptoir, & les Habitans firent divers fignes pour engager le Vaisseau à s'approcher de leur Côte. Mais le Capitaine allarmé du voninage des Anglois continua sa course à l'Est, jusqu'au neuf (r) de Janvier, qu'il découvrit le Cap de Monte, à dix lieues, dans un tems fort clair. Cependant le vent ne permit pas de gagner le rivage; & l'on fut obligé vers la nuit, de jetter l'ancre à une demilieuë de la terre, fur un fond de fable où l'on trouva douze brailes après la marée.

> se baissant comme des chats. R. d. E. (p) Angl. le fixième. R. d. E. (q) C'est Scherbro.

(r) Angl. huitième. R. d. E.

1667.

Générofité d'un Prince

Le Vaisseau part de Sierra-Léona.

Madre-Bomba. Rio das Gallinas.

LE:

(\*) Angl. à ne pas venir à bord. Sur quoi

et gens de la Chaloupe tirerent deux coups fur eux, fans avoir cependant aucun dessein leur faire du mal. A la vue du feu, les

Mores sirent force de rames pour s'éloigner,

VILLAULT.

1.c Vaisseau Cap-Monte. •

Le Cap-Monte a pris son nom d'une pointe de terre, qui s'élevant vers la Mer sorme une montagne ronde, dans un lieu où toutes les Côtes voisines sont fort basses. On n'apperçoit de la Mer ni Village ni la moindre cabane. Mais le 19, en abordant au rivage, on découvrit à quelque distance quatre ou cinq maisons, où les Négres faisoient du sel. Ils parurent effrayés à l'arrivée du Vaisseau. On apprit d'eux que la résidence de leur Roi étoit à trois journées dans les terres. Ils offrirent d'y porter avis de l'arrivée du Vaisseau, & de faire paroître en peu de jours de l'yvoire sur le rivage. Le Capitaine crut qu'il sussidié de tirer deux coups de canon pour le signat, & d'allumer des seux à terre. En effet, les Negres de quelques Villages voisins s'empressent de venir dans leurs Canots, & le jour suivant sut employé à faire des échanges à bord.

Commerce avec les Habltans.

Le Roi vient au Marché.

De quelle manière il y est reçu des Né-

gres.

L.B. 12. Villault se rendit à terre, mais avec beaucoup de difficulté. La Mer batoit avec tant de violence, que la Chaloupe ayant été laissée à se a vingt pas, les Matelots furent obliges d'en fortir & de porter les Officiers fr leurs épaules. Les Habitans avoient eu la précaution de construire sur le grege une grande I lalle de branches & de feuillages, pour mettre les marchandifes à couvert. On commença le Commerce avec eux. Mais tandis qu'on negocioit tranquillement, on entendit un bruit fubit, qui fut fuivi d'un grand mouvement parini les Négres. [Villault] se défiant de quelque trahison, firafortir ses gens de la Halle avec leurs armes. Il apprit bien-tôt que c'étoit le Roi, qui venoit lui-même au Marché. Ce Prince étoit précédé d'un Tambour & d'un Trompette, avec quelques Officiers. Ses femmes & ses filles marchojent à ses côtés. Après lui venoient ses Esclaves, & plusieurs semmes qui portoient son dîner dans des plats de bois & d'étain qu'elles tenoient leves sur leur tête. Quatre Esclaves, qui marchoient pres du Roi, le couvroient de larges boucliers. D'autres portoient ses slèches, son arc & sa zagaye. [Villault envoya] quelques-uns de ses gens au-devant du cortège royal, 4 & le falua d'une décharge de cinq ou fix moufquets. Les Négres de leur coté, se divisèrent en deux troupes, l'une des hommes & l'autre des semmes, pour faire leurs fauts & leurs danfes, avec des gestes & des contorsions ridicules. Le Roi prit un dard, & feignit de le lancer vers eux. Ils se jetterent à terre, mais ce fut pour se relever austi-tôt. Ceux qui étoient venus à sa suite commencerent alors à danfer & à chanter à leur tour. Bientôt le Roi prit une fléche, qu'il lança dans l'air. Toute l'affemblée courut avec beaucoup d'empressement du côté qu'elle étoit partie, & le bonheur de celui qui la prit & qui la rapporta au Roi fit beaucoup de jaloux. Ensuite il seignit encore de vouloir tirer sur eux. Ils se jettèrent tous à terre, avec de grandes exclamations. Ce passe-tems dura un quart d'heure. Le Roi s'approcha au milieu de cette pompe. C'étoit un vieillard grave & vénérable [ au-dessus de quatre vingt ] ans,] qui se nommoit Falam Burre. [Il avoit l'air majestueux & paroissoit être!] de fort-bon sens. ] Son habit ne différoit de celui de ses gens que par la couleur. Il étoit tout-à-fait bleu, au-lieu que celui des autres étoit rayé de bleu& de blanc. Villault (s) lui rendit tous les respects qu'il crut convenable, & lui fit les présens ordinaires. Ce Prince se retira ensuite dans une autre salle de verdure

nué fans inte

OCC

nué fans inte VILLAU falle du Roi, qu'il n'avoit de joie, il l'i Etats; qu'il gens; & que jours à leur f ét d'une des cous remercle. coûjours eu d dans le Pays, Domestique.

AFRIQ L vaste Re dant fur la Cô par des bois te laurier. Du ce & du côté du Fifle à l'embou ble que pour l l'Est, l'œil fe revêtues d'une cesse, & rafra de l'intérieur que dans aucu des cerifes (a aux brignons, le & le gibier #tades ... Chevre lieu de s'y ven de rivière y ef

tiaux. Les Tor

de circonféren

du Pays. L'yve

(a) A

Quoique re au rivage,

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. I. 367

versure que ses sujets lui avoient dressée, & voulut que le Marché sut conti-

nud fans interruption

vant ven

s voilines

e cabane.

ice quatre

yes a l'ar-

oit à trois

Vaiffeau,

itaine crut

lumer des

presferen:

les échan-

culté. La

ée à sue a sticiers sur ur le rivamarchan-

qu'on ne-

un grand hison, sta

c'etoit le

l'un Tam-

fes filles

s femmes

enoient le-

. le cou-

& fa 24-

e leur co-

s femmes,

ons ridicu-

ettérent à

à fa fuite

e Roi prit

beaucoup

qui la prit

encore de

exclama-

milieu de

latre vingth

oissoit être

ar la cou-

de bleu& ble, & lui

re falle de verdure

ège royal, 🛊

VILLAULT, après avoir expédié une partie de se affaires, se rendit à la salle du Roi, & lui sit son compliment en Portugais. Ce bon Prince lui dit qu'il n'avoit pas vû de Blancs depuis quatre ans entiers; & versant des larmes de joie, il l'assura que les François seroient toûjours reçus volontiers dans ses Etats; qu'il les trouvoit à la vérité un peu vis & capricieux, mais honnétessens; & que lui & son Pays, qu'il ne croyoit pas méprisables, seroient toûjours à leur service. Pendant son dîner, Villault prit la liberté de boire à la santé d'une des semmes de son fils, qui lui répondit en François, Monsseur, je seur remercis. Elle lui dit ensuite en Portugais que le père de son mari avoit toûjours eu des François à sa Cour, pendant qu'ils avoient des Etablissemens dans le Pays, & qu'elle avoit aisément distingué à l'air de Villault & de son Domestique, qu'ils étoient les seuls de cette Nation dans la Compagnie.

VILLAULT.

Careffes qu'il fait à Villault, iui & ies fem-

#### g. 11

Description du Cap de Monte. Cap Mesurado. Petit Dieppe. Rio de Sestos. Côte de Malaguette, &c.

'AFRIQUE seroit préférable à l'Europe si toutes les parties de cette L vaste Région ressembloient aux environs du Cap de Monte. En descendant sur la Côte, on a la vûe d'une belle plaine, qui est bordée de toutes parts par des bois toûjours verds, dont les feuilles ressemblent beaucoup à celles du Jaurier. Du côte du Sud, la perspective est terminée par la montagne du Cap, & du côté du Nord par une vaîte forêt, qui couvre de son ombre une petite Ille à l'embouchure de la Rivière, [ qui tombant ici dans la Mer, n'est navigable que pour les Canots, ou tout au plus pour les Chaloupes.] Du côté de l'Est, l'œil se perd dans la vaste étendue des prairies & des plaines, qui sont revêtues d'une verdure admirable, parfumées de l'odeur qui s'en exhale fans cesse, & rafraîchies par un grand nombre de petits ruisseaux qui descendent de l'intérieur du Pays. Le ris, le millet & le mais, font ici plus abondans que dans aucune partie de la Guinée. On y voit des oranges, des amandes, des cerifes (a), des melons, des gourdes, & une forte de prunes femblables aux brignons, quoiqu'elles ne soient pas tout-à-sait de si bon gout. La volaille & le gibier n'y sont pas moins communs, Poules, Pigeons, Canards, Pin-Atades. Chévres, Porcs; [enfin l'abondance de tous ces animaux fait qu'aulieu de s'y vendre, ils s'y donnent presque pour rien. Le poisson de Mer & de rivière y est si bom, que les Habitans le présèrent à la chair de leur bestiaux. Les Tortues y font excellentes, mais l'écaille n'en est pas estimée.

QUOIQUE Villault n'eut apperçu que cinq ou fix cabanes en prenant terre au rivage, dans l'espace de deux jours toute la plaine, à plus d'une lieuë de circonférence, se trouva couverte de hutes dresses pour les Négocians du Pays. L'yvoire, le ris & les nattes parurent de tous côtés. L'espèce en étoit excellente & le prix médiocre. Cependant le Roi promit à Villault que

Beauté extraordinaire & richeife do Pays,

Il se peuple tout-d'uncoup. VILLAULT. 1667. s'il vouloit attendre seulement trois jours, le Marché seroit infiniment plus riche en yvoire, [& les Négres en beaucoup plus grand nombre.] Ces offres n'empéchèrent point qu'on ne levât l'ancre le 13 pour gagner le Cap Mesurado. Le jour suivant, on jetta l'ancre à trois lieuës du rivage, dans l'opinion que la terre étoit plus proche. On tira deux coups de canon pour avertir les gens du Pays. Mais le jour suivant, qui étoit le 15, on reconnut l'erreur, & le tems étant fort calme, on sut oblige de demeurer à l'ancre jusqu'à midi. Dans cet intervalle, il parut un Canot conduit par deux Négres, qui invitèrent les Officiers du Vaisseau à s'approcher, mais qui ne voulurent monter à bord qu'après leur avoir vû tourner la voile vers le rivage. [Ils s'excussèrent sur le foute où ils étoient de l'amitié des Blancs], parce que depuis un an ils n'en avoient pas vû sur leur Côte. [Ils ajoutèrent que le lendemain ils auroient de l'Yvoire en abondance].

Rivière de Duro.

te avec le Chef

des Négres.

Villault trai-

Le Capitaine leur fit quelques petits présens, & mouilla l'ancre sur six brasses, à une demi-lieue du rivage, près d'une petite Rivière nommée Duro, au pied même du Cap. Comme la Rivière de Duro n'a tiré son nom que du caractère des Habitans, il sit mettre un canon dans la Chaloupe, pour leur servir de frein. Cette Rivière est si petite, qu'elle ne peut recevoir que des Canots.

En arrivant au rivage, Villault trouva que les Habitans y avoient dressé une hute, pour mettre les marchandises à couvert. Leur Capitaine, ou leur Prince, étoit [ à fumer ] sous un arbre, avec quelques Négres qui paroissoient 4 former sa garde ou son cortège. Villault (b) lui présenta deux bouteilles d'eaude-vie, qui furent avallées presqu'à l'instant. Il sut conduit ensuite dans une maison, pour y passer la nuit. Le Chef étoit un homme d'une taille puissante, & d'une physionomie sévère. Il étoit vêtu comme l'Alkaïde de Rufisco, excepté que sa robe étoit rouge, & son bonnet de la même couleur. Il avoit pour escorte cinquante ou soixante Négres, tous armés de grands dards. d'arcs, de fléches & d'épées, avec quelques femmes, qu'il renvoya dans les bois [qui n'étoient pas à plus de cinquante pas de la loge, où les Hollandois avoient re été reçus; & d'où ils n'osèrent pas s'éloigner plus de vingt verges]. Ayantremarqué le canon de la Chaloupe, il demanda aux Officiers s'ils venoient en qualité d'amis ou d'ennemis; mais comme ses propres gens étoient armés, ilsentit que c'étoit une juste excuse pour des Etrangers. Aussi promit-il de faire apporter des marchandises au rivage.

QUELQUES-UNES de ses semmes s'approchèrent des Hollandois avec leurs enfans, & l'on ne put se dispenser de leur faire quelques présens. Cependant le Chef mit son yvoire à si haut prix qu'il parut impossible de s'accorder. Tous les Négres qui se présentèrent pour le Commerce parloient la langue Portu-

gaise, & n'étoient pas mal vêtus.

LE Chef demanda pendant son dîner, s'il y avoit quelqu'un du Vaisseau qui voulût demeurer avec lui. Villault répondit hardiment qu'il y consentoit volontiers. Alors le Chef lui prit la main, la mit dans celle de sa fille, &

Il lui promet en badinant de demeurer avec lui. Effet de cette promesse.

(b) Il faut remarquer que le Traducteur a mis le nom de Villault dans un grand nombre d'Endroits, où il n'est question que des gens de l'Equipage; qui sont désignés dans l'Original par ils, ou par les Hollandois. Mais com-

me ce Voyageur étoit François, il faut que ce foit lui qui représente lors que l'occasson le demande, & qui fasse tout ce qu'il y a d'important à faire. R. d. E.

loi dit qu'il après ce T d'ami & de cant au mili observa qu'u A la curiofit fon père, qu Il vit ausli p respect, & ceux qu'il vi Chef, qui r Prophéte, & retrouver. 1 #Commerce d goat fort ag Cap, & s'ét landois avoie ennemis.

En retour mais ayant re ne paroiffoit les Anglois c fe donner le demeura fi pe avoit laiffé un lever l'ancre

APRÈS av toient autani l'engager au à l'opposite d' coups de can loupe avec -e pas d'aborder firent la moiti si la crainte le un Canot. Ils nage, & fur d'eau-de-vie. leur causèren de la plus gra montroient p s'approcher. on prit le p l'ancre. Rio d

(c) On verra

IV. Part.

ent plus ri-Ces offres Mefurado. nion que la ir les gens eur, & le nidi. Dans invitèrent ter a bord erent fur le H an ils n'en uroient de

ere fur fix mée Duro, om que du ir leur ferdes Canots. ient dressé e, ou leur aroiffoient 4 illes d'eaue dans une puissante, ifisco, ex-. Il avoit nds dards,

va dans les ois avoient Ayant reent en quanés, il senle faire ap-

avec leurs Cependant der. Tous ue Portu-

u Vaisseau confentoit la fille, & lui

faut que ce casion le dey a d'impor-

bi dit qu'il la lui donnoit pour épouse. L'amitié étant devenue fort étroite après ce Traité, il présenta Villault aux autres Négres, qui le traitèrent d'ami & de parent. Ils lui promirent de lui donner des Esclaves, & le placant au milieu de leur troupe, ils lui firent boire du vin de Palmier. Villault observa qu'un de leurs Chess répandit du vin par terre avant que d'en boire. A la curiofité qu'il marqua d'en sçavoir la raison, le Négre répondit, que si son père, qui étoit mort, avoit soif, il viendroit se désalterer dans ce lieu. Il vit aussi parmi eux quelques Prêtres, qu'ils traitoient avec beaucoup de respect, & qu'ils écoutoient comme des oracles. Leurs habits ressembloient à ceux qu'il vit ensuite à la Côte d'Or. Tandis qu'il les observoit, le principal Chef, qui remarqua fon attention, lui dit qu'il y avoit entr'eux un grand Prophète, & que s'il avoit perdu quelque chose, cet homme le lui feroit retrouver. Toute la Nation respecte beaucoup les (c) Fétiches. Le principal \*Commerce du Paysest en Yvoire [qui est excellent], & en Ris, qui est d'un goût fort agréable. Les Anglois avoient un Magazin de l'autre côté du Cap, & s'étoient acquis tant de confidération dans le Pays, que si les Hollandois avoient à se plaindre d'y être mal-reçus, c'est parce qu'ils étoient leurs

En retournant à bord, ils promirent de revenir le lendemain au rivage; mais ayant remarqué qu'une partie de l'yvoire qu'on avoit d'abord présenté Hollandois. ne paroissoit plus, ils commencerent à former quelques soupçons. En effet, les Anglois cherchoient à les amuser par des espérances de Commerce, pour se donner le tems de rassembler leurs forces. Le Capitaine Hollandois en demeura si persuadé, que sans écouter les plaintes d'un de ses Officiers, qui avoit laissé un anneau d'Or au Chef Négre pour gage de son retour, il sit lever l'ancre la nuit suivante, & mettre à la voile pour Rio Sestos.

Après avoir passé le Cap, on découvrit des feux au long du rivage. C'étoient autant d'invitations que les Habitans faisoient au Vaisseau, pour l'engager au Commerce. Le sendemain à dix heures, on mouilla directement a l'opposite d'un de ces seux, sur la Côte de Rio Junco, & l'on tira aussi-tôt deux coups de canon. Comme il ne parut aucun Canot, on fit avancer la Chaloupe avec quelques marchandises; mais la violence des flots ne lui permit pas d'aborder au rivage. On fit alors divers fignes aux Négres: quelques-uns firent la moitié de l'espace à la nage; mais ils retournoient aussi-tôt, comme gres dont on si la crainte les eut arrêtés. Enfin, trois des plus hardis s'hazardèrent dans leur désiance. un Canot. Ils furent reçus civilement. Trois autres risquèrent de passer à la nage, & furent encore mieux traités. On leur fit présent d'une bouteille d'eau-de-vie. On leur montra des chaudrons & d'autres marchandises, qui leur causérent des transports de joie. Ils demandèrent de la Rassade blanche de la plus grande largeur. Leurs compagnons, qui les observoient du rivage, montroient plusieurs grosses dents d'Eléphans, pour exciter la Chaloupe à s'approcher. Mais les difficultés de l'abordage ne paroissant pas diminuer, on prit le parti de renvoyer les Négres qui étoient à bord & de lever l'ancre. Rio de Junco est à cinq degrés cinquante minutes de latitude du Nord. Rio Junco & L'embouchure les bords.

VILLAULT. 1667.

La crainte fait partir les

Autres Nés'approche, &

<sup>(</sup>r) On verra ce nom revenir fort souvent termes se trouvent expliqués aussi dans les enavec d'amples explications. Tous les autres droits qui leur sont propres. R. d. T.

VILLAULT. L'embouchure de cette Rivière se reconnoît à trois grands arbres, & à trois grandes montagnes qui leur sont opposées dans l'intérieur des terres. Elle n'a pas moins de cinq cens pas de largeur; mais elle est peu profonde. Ses rives sont ornées d'arbres & de fleurs, qui, joint à la lenteur de son cours, forment un Paysage charmant: des deux côtés, le Pays est couvert d'Orangers, de Citroniers & de Palmiers, dans un ordre admirable. La Volaille & le vin de Palmier ne manquent jamais aux Habitans. Mais comme il y avoit peu d'apparence de Commerce, on continua de faire voile pendant la nuix & le matin du jour suivant, on arriva devant le Petit-Dieppe.

CETTE Ville n'est pas éloignée d'une Rivière, qui forme une fort jolie petite Isle à son embouchure. Elle étoit possedée autrefois par les François; mais ils l'ont abandonnée depuis long-tems. A l'entrée de la Rivière, on trouve plusieurs Rochers, qui la rendent dangereuse. Les Hollandois découvrirentau long de la Côte un petit Vaisseau, auquel ils donnèrent inutilement la chasse.

Ils arrivèrent le 22 de Janvier à Rio Sestos.

Rio Seftos & ses bords.

Caractère

du Roi, sur le

de l'Ecrivain.

témoignage

Petit Diep-

pe, ancien E-

tabliffement

François.

On affûre que Rio Sestos vient de fort loin dans les terres, du côté du 4 Nord & du Nord-Ouest. Il n'a pas moins d'une demi-lieue de largeur à son embouchure. Ses rives sont fort agréablement revêtues de grands arbres. Les Anglois y avoient autrefois, à trois lieuës de la Mer, une Maison dont il ne reste aujourd'hui que les murs. Cette Rivière est navigable l'espace de

douze lieuës, pour les grandes Barques.

VILLAULT apprit ici, de quelques Pêcheurs Négres, que depuis quinze jours on avoit vû passer sur la Côte deux Vaisseaux Flamands qui alloient à Mina. Ils l'affurèrent aussi que leur Pays n'étoit pas sans yvoire, mais que leurs Canots étant trop petits pour les moindres fardeaux, il falloit que les marchandises du Vaisseau fussent transportées au rivage. Le Capitaine consentit à mouiller sur six (d) brasses à une demi-lieue de la terre, & quelques Officiers fe mirent dans la Chaloupe avec diverses marchandises. Ils remontèrent l'espace de trois lieuës dans la Rivière, jusqu'à la première habitation, où le Roi, qui faisoit sa demeure plus loin, vint exprès pour les voir, ou plûtôt pour recevoir leurs présens.

L'ECRIVAIN du Vaisseau sit à son retour le récit de ce qui s'étoit offert à sa curiosité. Le Roi étoit un homme de haute taille, qui avoit l'air sier & serieux. Il faisoit profession d'aimer beaucoup les Anglois; ce qui ne l'avoit point empêché d'apporter avec lui beaucoup d'Yvoire; mais comme il avoit fait depuis peu un Commerce avantageux avec les deux Vaisseaux Flamands, il mettoit ses prix si hauts qu'il étoit difficile de traiter avec lui. Sa Nation paroissoit beaucoup moins douce que les Négres du Cap Mesurado. La beauté de la Rivière ne diminuoit pas dans les Terres, & ses rives étoient couvertes de petites pierres de la nature du caillou, mais plus dures, dont on tiroit du feu.

PENDANT que la Chaloupe étoit à commercer, il étoit venu au Vaisseau douze ou quinze Canots chargés de Brochets de Mer, d'une bonté extraordinaire, & de plusieurs autres sortes de poisson.

Les Négres de cette Côte sont généralement bien-faits & robustes. Com-

OCCI

me ils portent l'origine de c apprendre, q bienfait, ils a l'Equipage, I noissance. L ausi méchant Anglois, le R qu'un Vaillea ontairement na deux coute qu'il avoit pris te, lui deman male qu'il aure wiamener, fi

LE 23 de J viron quarante d'heure. Il s'e le prix si haut. Rio Sanguin, pour éviter les on reprit enfu Les noms d

Françoise, ne miers Négocia tirent tous les tugais avoient tes par les Ans l'intérieur du l ils ont produit cessé de conse vertes & au C Région à tous avec eux les at ainfi fans rivau dire, l'espace

LEUR autor fans qu'on les tant de fois à l fi abfolus dans par les enfans insulte un de le les porter. Un

(e) Angl. ce (f) [Villault (ler le Niger vers Hvenu à l'esprit de

& à trois es. Elle onde. Ses on cours, t d'Oran. olaille & il y avoit t la nuit;

jolie petiois; mais on trouve vrirentau la chasse.

lu côté du largeur à ids arbres. aifon dont 'espace de

uis quinze ient à Mie leurs Camarchanonsentit à lques Offimontèrent ion, où le ou plûtôt

it offert a fier & fene l'avoit e il avoit Flamands, Sa Nation La beauté pient coudont on

Vaisseau extraor-

tes. Comme

me ils portent tous le nom de quelque Saint, Villault voulut être informé de VILLAULT. l'origine de cet usage. Quelques verres d'eau-de-vie qu'il distribua lui firent apprendre, qu'au départ de tous les Vai Teaux dont ils avoient reçu quelque bienfait, ils avoient demandé les noms des Officiers & de tous les gens de l'Equipage, pour les faire porter à leurs enfans par un sentiment de reconnoissance. L'Auteur se crut en droit de conclure que ce Peuple n'est point auffi méchant qu'on l'a représenté. Il apprit auffi qu'à la mort d'un Marchand Anglois, le Roi avoit pris possession de son yvoire & de tous ses biens, mais qu'un Vaisseau Anglois étant ensuite arrivé sur la Côte, il avoit restitué volontairement toute la fuccession au Capitaine. Villault charmé de ce récit, donm deux couteaux au Négre qui le lui avoit fait, pour lui témoigner le plaisir qu'il avoit pris à l'entendre. Ce pauvre Afriquain, surpris de cette générosité, lui demanda son nom, & lui promit de le faire porter au premier enfant pmâle qu'il auroit de sa femme qui étoit prête d'accoucher, [promettant de le miamener, si jamais il revenoit dans ces quartiers.]

LE 23 de Janvier à la pointe du jour, on découvrit une petite Flotte d'environ quarante Canots, qui environnèrent le Vaisseau dans l'espace d'un quart d'heure. Il s'en détacha un qui apporta quelques dents à bord; mais il en mit le prix si haut, que l'ayant congédié sans avoir traité, on fit voile aussi-tôt vers Rio Sanguin, douze lieuës plus loin. Pendant quatre heures on porta au Sud, pour éviter les Rocs, qui font en grand nombre entre les deux Rivières; mais

on reprit ensuite à l'Est-au-Nord.

Les noms de plusieurs Bayes & quantité d'autres Monumens de la Nation Françoife, ne peuvent laisser aucun doute que les François n'ayent été les premiers Négocians sur cette Côte. Ce sont les Portugais (e) aujourd'hui qui en tirent tous les avantages, par le moyen de sept ou huit Comptoirs. Les Porugais avoient d'abord fuccédé aux François, mais ayant été chassés des Côtes par les Anglois & les Hollandois, ils te retirèrent vers l'année 1604 dans l'intérieur du Pays, où se mariant sans distinction avec les enfans des Négres, ils ont produit une race de Mulatres. L'ascendant que leur postérité n'a pas cessé de conserver sur les Habitans, est devenu fort pernicieux aux Découvertes & au Commerce. Ces demi-Portugais ferment l'entrée d'une si belle Région à tous les Etrangers, & l'on ne pourroit entreprendre d'en partager avec eux les avantages fans s'expofer aux infultes des Négres. Ils commercent ainsi sans rivaux, depuis le Niger jusqu'au Royaume de Benin (f), c'est-àdire, l'espace d'environ huit cens lieuës.

LEUR autorité sur les Négres atant de force qu'ils les conduisent à leur gré, sans qu'on les ait jamais vû se révolter contr'eux, comme il leur est arrivé tant de fois à l'égard des autres Nations de l'Europe. Enfin, les Portugais sont si absolus dans cette grande Contrée, qu'ils se sont quelquesois servir à table par les enfans du Roi de Rio Sanguin. Si quelque Blanc d'une autre Nation insulte un de leurs Chefs, il n'y a rien à quoi la vengeance ne soit capable de les porter. Un de ces Portugais se trouvant à Sierra-Léona pour le Commer-

Pratique fin-Négres, & son

Les François ont fréquenté les premiers

Portugais mulâtres, & leur origine dans ce Pays.

Leur antiquité parmi

(e) Angl. ce font les Anglois. R. d. E. (f) [Villault est ici fort obscur.] Il fait cou-Tvenu à l'esprit de personne. [ Mais il m'a paru

qu'on pouvoir foupçonner quelque erreur d'impression, & qu'on doit lire depuis le N ger. au-lieu de par le Niger. J'ai suivi cette i lée.]

1667.

VILLAULT. ce. dit à l'Auteur qu'il faisoit tous les ans un voyage au Sénégal, c'est-à-dise à deux cens lieues de fon féjour ordinaire, & que si les commodités lui manquoient pour faire ce voyage par eau, il se faisoit porter par des Négres, lui & toutes ses marchandises. Les [Mulatres] Portugais ont ordinairement de petites Chapelles près de leurs maisons, & n'épargnent rien pour faire des Profélites à la Religion Chrétienne. Ils leur font porter des Chapelets autour du cou, & prennent ordinairement soin d'eux pendant le reste de leur vie.

Côte deMalaghette, & Places qu'elle renferme.

C'est à Rio Sanguin que commence la Côte de Malaghette ou Manighetta, pour s'étendre l'espace de soixante lieues, jusqu'au Cap de las Palmas, à trois degrés quarante minutes de latitude du Nord. Elle comprend les Places fuivantes: Rio Sanguin, Sertrekou, Brova, Bafou, Zino, Krou, Krou-Sestre, Wapo, Batow, Grand-Sestre, Petit-Sestre, & Goyane. Le Vaisseau Hollandois parcourut tous ces lieux en dix-neuf jours.

R 10 Sanguin se décharge dans la Mer au Sud-Sud-Est, & peut recevoir une Barque l'espace de douze lieuës. Il a sur ses bords une Ville d'environ cent maifons, environnée de grands arbres. Rio Sanguin n'a pas plus de cinq

cens pas dans sa plus grande largeur.

Prince Négre qui avoit fait le voyage de Hollande.

Dès la première nuit, on vit arriver à bord, dans un Canot, trois Négres, dont l'un étoit frère du Roi. On le retint civilement à bord. Il avoit fait le voyage de Hollande, où il avoit passé trois ans. Il parloit fort-bien la langue de ce Pays. Dans les entretiens qu'on eut avec lui, il raconta qu'un Vaisseau Hollandois (g) étant venu sur la Côte, un mois auparavant, pour faire sa provision d'eau & de bois, avoit regagné la haute Mer à l'anproche d'un Vaisseau Anglois qui faisoit voile vers Rio Sestos. Il décrivit si bien ce Bâtiment, qu'on ne put douter que ce ne sût celui qu'on avoit va croiser sur les Côtes du Petit-Dieppe. Le Prince Négre ajoûta que les Anglois avoient abandonné depuis quelques années une maison qu'ils avoient à Rio Sanguin, & qu'un petit Vaisseau, qui avoit passé depuis peu de jours, avoit surpris & enlevé douze Mores près de Krou-Sestre.

Le 26 de Janvier (b), un Canot, escorté de deux autres, amena au Vaisseau le Roi même, avec une suite de dix ou douze Négres. C'étoit un Vieillard vénérable, qui avoit les cheveux blancs & la taille fort groffe. Il étoit vêtu d'une robe bleuë. [Pendant tout le dîner], il ne voulut boire que de l'eau. Il demeura sur le Vaisseau jusqu'à l'entrée de la nuit, & partit

avec son frère, après avoir reçu quelques présens.

Rencontre d'un Vaisseau qui disparolt fans être connu.

LE 3 de Février, on alla jetter l'ancre à Wapo. Le lendemain au lever du Soleil, on apperçut en Mer un Vaisseau qui s'avançoit à pleines voiles. Les Hollandois s'imaginèrent d'abord que c'étoit l'Armateur qu'ils avoient déja vû & se préparerent à le recevoir. Mais vers la fin du jour, ils le perdirent entièrement de vûe. Le 5, on alla mouiller à Batow, d'où l'on découvrit encore un Bâtiment qui s'approchoit de la Rade avec toutes ses voiles. [Le nombre des Négres qu'il y avoit alors à bord, les empêcha dabord] de juger de ce qu'il étoit; mais ] à mesure qu'il s'avançoit, on reconnut qu'il n'étoit pas moins gros que celui de Hollande. [Le Capitaine, Villault &

(b) Angl, le 25 R. d. E.

& la Volaille y TOUTES CES re est basse & p

torrens; qui cont d'Européens qui L'Auteur ne pût Côte de Malaghe

OCCI

tous les Offic

rivage tous le

s'avancèrent

plus qu'à une

Hollande, &

France. Bier

re cens tonn

Négociant pa

de la Compagi

Le Capitai

dis que l'Euro

troit dans fa

Vers le couch

l'Europe à deu

fignes d'amitié

fanté de ceux

hi répondre

Mina. L'Euro

tinua fon Comi

lent fort-bien e

de Mer qui s'aj

rendirent d'une

vière dont elles

Sanguin & le (

terres, & qui e

de Dieppe donn

poivre y est en

à cause du poi

Cette marchand

qu'on ne se l'im

la rend plus chè

le poivre commi

bitans font leur

& des noix adm

Paoix de France.

pas couverte d'u

ercellent. On

l'Auteur a vû

qu'on pouvoit le

OUTRE le pe

Toutes le

c'est-à-dire s lui mans Negres, inairement 4 pour faire Chapelets e reste de

Manighetta, Palmas, à l les Places Krou-Sestre, Hollandois

ecevoii une viron cent lus de cinq

trois Ned. Il avoit t fort-bien il raconta uparavant, Mer à l'ap-Il décrivit n avoit va ta que les ils avoient u de jours,

amena au C'étoit un grosse. Il oulut boire , & partit

au lever du zoiles. Les oient déja ls le perdiù l'on dés fes voicha dabordy onnut qu'il Villault &

tous

tous les Officiers] prirent la résolution de l'attaquer. Ils renvoyèrent au VILLAULT. nivage tous les Negres qui étoient déja venus à bord pour le Commerce, & javancèrent avec beaucoup de résolution. Les deux Vaisseaux n'étoient olus qu'à une lieue l'un de l'autre, lorsque l'Etranger arbora le Pavillon de Hollande, & fit entendre son cornet, L'Europe présenta le Pavillon de naces d'un France. Bientôt on reconnut que c'étoit une Frégate d'Amsterdam, de quane cens tonneaux, & de trente-six pièces de canon, équipée aux frais d'un Négociant particulier, & partie pour la Côte d'Ardra, avec une permission de la Compagnie Hollandoise des Indes Orientales.

Le Capitaine de ce Bâtiment, qui se nommoit Villare, s'étoit vanté, tan-dis que l'Europe étoit encore au Téxel, de le couler à sond s'il le renconnoit dans sa course. De part & d'autre on s'efforça de gagner le vent. Vers le coucher du Soleil, Villare, qui étoit assez mauvais voilier, voyant Europe à deux-cens pas avec l'avantage du vent, prit le parti de faire des fignes d'amitié, & de s'armer d'une bouteille & d'un verre pour boire à la fanté de ceux qu'il avoit crû pouvoir braver. Ils ne firent pas difficulté de hi répondre en bûvant à la fienne; après quoi il continua fa course vers Mina. L'Europe mouilla cette nuit devant le Grand Sestre, où Villault coninua fon Commerce. Il se trouve au Grand Sestre des Ouvriers qui travaillent fort-bien en fer. Ils racommodèrent pour le Vaitseau les gros cizeaux de Mer qui s'appellent Fordes, dont on se sert pour rogner les barres, & les rendirent d'une meilleure trempe.

Toutes les Villes de cette Côte sont bâties sur le bord de quelque Rivière dont elles tirent leur nom. Les principales de ces Rivières sont Rio Sanguin & le Grand Sestre, sur-tout celle-ci, qui vient d'assez loin dans les terres, & qui est assez profonde pour recevoir une Patache. Les Marchands de Dieppe donnoient le nom de Paris à la Ville, par la feule raison que le poivre y est en abondance. La Côte se nomme Malaghette ou Maniguette, a cause du poivre de Rio Sestos, que les François nomment Malaghette. Cette marchandise, qui est la principale du Pays, rapporte plus de profit qu'on ne se l'imagine, sur-tout lorsque le retardement des Flottes de l'Inde a rend plus chère. Le poivre de ce Canton est plus fort, & meilleur que le poivre commun, fur-tout le blanc.

OUTRE le poivre, cette Côte fournit du ris & du millet, dont les Habitans font leur pain; d'excellens pois, des féves, des citrons, des oranges, & des noix admirables, dont l'égaille est un peu plus épaisse que celle des poix de France. [l'Amande est ronde, comme celle de la pistache, & n'est pas couverte d'une peau comme cette dernière. Le vin de Palmier y est excellent. On y trouve aussi des prunes d'un gost extrémement agréable. l'Auteur a vû les Naturels du Pays préférer à bord ces prunes à tout ce qu'on pouvoit leur offrir. Les Bœufs, les Vaches, les Chévres, les Porcs & la Volaille y sont à très-bon marché.

Toutes ces Côtes font bordées d'une infinité de grands arbres. La terne est basse & plate, arrosée d'un grand nombre de ruisseaux & de petits torrens, qui contribuent à rendre l'air fort mal-sain. Cependant il y a peu Européens qui puissent y faire un long séjour sans essuyer quelque maladie. Auteur ne pût se procurer d'autres informations sur les propriétés de la Otte de Malaghette, ni sur la Religion & les usages du Pays. Il s'imagine Aaa 3

1667.

Autre rencontre & mc-

Fin comique du péril.

Côte de Malaghette. Origine de ce

Fortilité de cette Côte.

# 374 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

VILLAULT. 1667.

feulement qu'on y peut prendre autant de femmes qu'on est capable d'en nousrir, parce qu'un Négre de Rio Sanguin l'affura que son frère en avoit cin-

quante, & que lui-même en zvoit quinze.

Propriétés du Pays.

COMMB les gens du Vaisseau ne comprenoient rien au langage des Habitans, ils furent obligés d'avoir recours aux signes. Ces Négres ont la taille fort belle & les traits du visage assez réguliers. Ils vont nuds pieds & nue tête, fans autre habit qu'une petite pièce d'étofe qui leur couvre le devant du corps. Quoique le climat soit si peu favorable aux Etrangers, les Habitans naturels ont beaucoup de force & de fanté. Villault en vit un qui étoit incommodé d'une furieuse hernie, & qui avoit à la tête une blessure qui lui découvroit le crane. Dans cet état, il venoit tous les jours à bord. Il fumoit, il bûvoit, comme s'il n'eût ressenti aucune incommodité.

Confirmation de l'ancien commerce des François fur cette Côte.

LES Marchands de Dieppe ont entretenu long-tems un Commerceavanta. geux fur ces Côtes. Ils y et oient acquis tant d'habileté qu'ils avoient trouvé le moyen de meler le poivre d'Afrique avec celui des Indes. C'étoit avant qu'il fût devenu fort commun, & que les Portugais eussent de couvert l'Ise St. Thomas, d'où ils se répandirent dans toutes les parties de la Guinée; de forte que tout concourt à prouver que les François ont eu dans cette Contrée un Commerce [très-florissant]. Ajoûtez que non-seulement le Grand Sestre conserve encore le nom de Paris, mais que si les Habitans ont retenu quelques mots du langage Européen, ils sont clairement de la langue Françoise. Ils appellent le poivre, non festos, comme les Portugais, ni grain, comme les Hollandois, mais Malughette, qui est le nom François. Lorsqu'il arrive un Vaisseau de l'Europe, on les entend crier, Malaghette tout plein; tout à terre de Malaghette. A la vérité c'est tout le François qu'ils sçavent encore.

VILLAULT remarqua un de leurs usages. A la rencontre de leurs amis d'un autre lieu, ils se prennent l'un l'autre par la partie supérieure du bras, en criant Toma. Ensuite s'empoignant l'épaule, ils crient encore une fois Toma Puis ils se prennent mutuellement les doigts & se les font craquer, comme on l'a déja fait observer à Rio Sestos, en criant, Enfa Nemate, Enfa Nemate, c'est-à-dire, suivant l'interprétation d'un More qui parloit la langue Hollandoise; Mon cher ami, comment vous portez-vous? Tout ce que j'ai est à votre service, & ma vie même. On voit, conclut l'Auteur, que leur langue

n'est pas sans élégance pour ceux qui l'entendent.

L'ONZE de Février au matin, on partit de Goiane, en portant au Sud-Est, pour doubler le Cap de las Palmas, & se garantir des Rocs qui l'environnent. L'Auteur, [ sans s'assujettir à marquer les distances,] se transporte devant Greva, où l'on jetta l'ancre. C'est la première Place de la Côte qui se nomme

d'Yvoire.

Cap de las Palmas.

Politesse de

la langue des

Négres.

LE Cap Palmas ou de las Palmas, doit son nom aux Palmiers qui le couvrent de leur ombre dans toutes les parties qui regardent la Mer. Il s'élève en plusieurs petites montagnes revêtues de ces arbres, à quatre degrés dix minutes de latitude du Nord. Le nom d'Yvoire qu'on donne à la Côte, vient de la grande quantité de dents d'Eléphans qui s'y vendent. Elle est si surprenante, que la plûpart des Vaisseaux qui touchent au rivage, en allant vers Ardra ou vers Mina, se laissent séduire par l'occasion, & prennent tant d'Yvoire qu'ils ne conservent point assez de marchandises de l'Europe pour saire des échanges dans d'autres lieux.

OCCI

LA Côte d

as Palmas ju Elle contient Petit Tabo . C mu, Cap la 1 dois employa celui qu'il ne fur leurs anci savançoit vei 'Armateur A d'arborer le P bordée & pré rolée de canoi on vit partir la L'Officier qui grande partie polition, il ne e parti de se loupe le Lieute ans témoigner que son Vaisse Zélandois. L'E néces, & le E air d'une Pina bour battant, Le Lieutenant avoient été fép quels ils étoier avoient trouvé gnoit beaucoup le secours des 1 lots; que pour coups de canor fendre; mais q avoient été em naçon trente qu avoir accepté un VERS minui our à boire ave eur Vailleau lo roient averti qu

(i) Angl. de qui (k) Angl. que le nt Abraham, que V

mais que s'il éto:

dans leurs Cano

abutin, si l'un

e d'en nour-

avoit cine des Habiont la taille pieds & nue e le devant , les Habiun qui étoit Mure qui lui

bord. Il fu-

nerce avantaavoient troudes. C'étoit eussent déutes les parles François Ajoûtez que Paris, mais Europeen, le poivre, Hollandois, un Vaisseau erre de Mala-

eurs amis d'un du bras, en ne fois Toma. quer, comme Enfa Nemate, ingue Hollanue j'ai est à e leur langue

nt au Sud-Est, 'environment. porte devanti qui se nomme

rs qui le cour. Il s'élève re degrés dix Côte, vient est si surpre. en allant vers ent tant d'Ype pour faire

LA Côte d'Yvoire s'étend l'espace de vingt-quatre lieues, depuis le Cap de VILLAULT. las Palmas jusqu'à la Rivière d'Alene ou d'Illiny, où commence la Côte d'Or. Elle contient les Places suivantes, sur les bords de la Mer: Krova, Tabo, Patit Tabo, Grand Drouin, Tao, Rio St André, Tiron, Petit Drouin, Barnou, Cap la Hou, Jacques la Hou, Valloche, & Gammo. Le Vaisseau Hollandois employa dix-fept jours à visiter tous ces lieux, suns autre accident que chi qu'il ne put éviter à Cap la Hou. Le 26 de l'évrier, étant tranquilles fur leurs ancres, quelques gens de l'Equipage découvrirent un Vaisseau qui savançoit vers eux avec toutes ses voiles. Dans l'opinion que ce pouvoit être l'Armateur Anglois, dont on avoit entendu parler à Rio Sanguin, on se hâta d'aborer le Pavillon François. Surquoi l'Armateur commença par làcher sa bordée & présenta aussi-tôt Pavillon Hollandois. L'Europe répondit d'une mile de canon. Mais lorsqu'on doutoit encore à quoi ce prélude alloit aboutir, on vit partir la Chaloupe de l'Armateur, qui s'approcha fort près de l'Europe. L'Officier qui la commandoit n'eut pas de peine à reconnoître que la plus gande partie de l'Equipage étoit composé de Hollandois, & dans cette suppolition, il ne devoit pas faire difficulté de venir à bord. Cependant il prit e parti de se retirer. Peu de temps après, on vit venir dans la même Chaloupe le Lieutenant du Vaisseau, qui s'avança jusqu'aux échelles, & qui monta an témoigner aucune défiance. Il fut reçu civilement. On apprit de lui que son Vaisseau étoit de Bretagne, quoique commandé par un Capitaine L'Equipage étoit composé de cent hommes (i), l'artillerie de huit nièces, & le Bâtiment étoit du port d'environ cent tonneaux. Comme il avoit air d'une Pinasse & le mouvement fort léger, il fit le tour du Vaisseau tambour battant, trompettes sonnantes, avec d'autres démonstrations de joie. le Lieutenant ne fut pas moins de deux heures à bord. Il raconta qu'ils avoient été féparés par un orage, de vingt-six autres Armateurs, avec lesquels ils étoient venus en Afrique; qu'ayant relâché à Sierra-Léona, ils avoient trouvé le petit Bâtiment que l'Europe y avoit laissé; qu'il se plaimoit beaucoup (k) du Facteur Abraham & du Capitaine Thomas, qui avec k secours des Portugais s'étoient saissi de sa Chaloupe & de neuf de ses Matelots; que pour en tirer satisfaction, il avoit attaqué la maison des Anglois à coups de canon, & tué plusieurs Négres qui s'étoient présentés pour la défindre; mais que cette vigueur n'ayant pli lui faire restituer ses gens, qui woient été emmenés dans les bois, il avoit été forcé de donner pour leur raccon trente quintaux d'yvoire. Le Lieutenant retourna sur son bord, après avoir accepté une légère colation.

Vens minuit, le Capitaine Zélandois vint sur l'Europe & demeura jusqu'au our à boire avec les Officiers. Il leur dit que les Négres qui étoient près de Ru Vaisseau lorsqu'ils avoient levé l'ancre pour aller à sa rencontre, l'aroient averti que s'il étoit Anglois; il devoit courir les hazards d'un combat, mais que s'il étoit Hollandois, il étoit en sûreté; après quoi ils s'étoient remis dus leurs Canots pour attendre l'événement, avec l'espèrance d'avoir part abutin, si l'un des deux Vaisseaux étoit coulé à fond. Au départ du Zélan-

(i) Angl. de quarante hommes. R. d. E. (k) Angl. que le Facteur Anglois, nomme Abraham, que Willembourg, Capitaine de

l'Europe, avoit arrêté & fait rançonner, s'étoit saisi, avec le secours des Portugais, de sa R. d. E.

dois,

1667.

Cote d'Yvolre. Son étenqu'elle con-

Rencontre d'un Armateur François

Ce cu'on apprend des Officiers.

VILLAULT. 1667.

Succès de l'Armateur.

dois, on lui fit présent de deux barrils de poudre, de quatre barrils de balles & d'un fromage. On le salua de trois coups de canon, auxquels il répondit par le même nombre. Il faisoit voile à Mina, d'où il comptoit de se rendre à Ardra, & au Cap Lopez Confalvo, pour gagner de-là les Isles de l'Amérique. s'il ne faifoit aucune prife fur les Côtes d'Afrique. Mais Villault & fes Compagnons, apprirent dans la fuite, à St Thomas, qu'on l'avoit vû passer avec quatre cens Negres qu'il avoit enlevés sur deux Vaisseaux, près du Cap Lopez, où il s'étoit arrêté pour faire de l'eau. Le premier s'étoit laisse prendre fans résistance. L'autre avoit été coulé à fond après avoir perdu son mat.

LE même jour, les Négres du Cap la Hou s'appercevant que les deux Vais seaux étoient en bonne intelligence, retournèrent à bord pour finir leurs

marchés. Le lendemain on fit voile vers la Côte d'Or.

Rio St. André.

LE 9 de Février, on jetta l'ancre à l'embouchure de Rio St André, & l'on employa trois jours à renouveller la provision d'eau. On trouve sur la Côte une source très pure, mais couverte d'un grand arbre, dont les seuilles tom. bent dans le bassin & rendent pendant quelque tems l'eau fort amère. La provision qu'on en fit dura presque jusqu'à Saint Thomas. On ne remit à la voile que le 26 de Février, & le lendemain au soir, on découvrit la Côte d'Or, vers laquelle on porta directement. Le 28, on mouilla sur seize brasses près d'Assini, première Place de cette Côte. Le Pays est fort bas aux environs. La Ville est située à l'embouchure d'une Rivière du même nom, qui coule affez long-tems au Nord-Ouest entre les montagnes, & qui se jette dans la Mer vers le Sud. On s'y arrêta trois jours pour le Commerce de la poudre .d'Or.

Côte d'Or. Sa fituation.

Albiani.

Tabo.

Poudre d'Or.

Cap Apollo-

Axim, Fort

Hollandois.

Fort de Botrou.

Le 4 de Mars, on passa devant Albiani, Tabo, & d'autres Villes, encontinuant de trouver la terre basse & couverte de bois, mais sans Rivières. Les Canots, qui venoient à la suite du Vaisseau, n'apportant point d'Or & ne donnant aucune espérance d'en trouver, on ne cessa point d'avancer, dans la vûe de doubler avant la nuit le Cap Apollonia. Mais deux Canots qui se présentèrent ayant promis de l'Or, on prit le parti de mouiller dans le même lieu. En effet, le jour suivant fit trouver une petite quantité de cette précieufe poudre.

LE Cap Apollonia s'avance assez loin dans la Mer, en s'élevant par degrés jusqu'à former une montagne, qui rend la perspective fort agréable. La Mer y vient battre avec tant de violence, que l'approche en est fort dangereuse. On leva l'ancre pendant la nuit; mais un calme qui survint ne permit point de gagner Axim jusqu'au six de Mars après midi. Axim est un Fort qui appartient aux Hollandois, à douze lieuës du Cap Apollonia. [Il est sur l bord de la rivière, qui remonte au Nord bien avant dans le Pays: elle abon de en poudre d'Or la meilleure de la Côte; & les bords en sont plus élevés qu'i Affini ou au Cap Apollonia.] On s'y arrêta deux jours; mais s'apperçevant qui les Hollandois de cette Place empêchoient les Négres de se rendre à bord, o leva l'ancre le 8, & l'on doubla le Cap de Tres Puntas, qui tire fon nom trois montagnes, dont la position forme deux petites Bayes. Le même jour après midi, on arriva devant Botrou, autre Fort des Hollandois, situe au delà du Cap, sur une éminence, qui ne laisse pas d'être arrosée d'un ruissea fort agréable. Après y avoir passé trois jours à faire le Commerce dont o trouva l'occasion, on partit le 11, pour aller jetter l'ancre six lieues plu

loin entre S. gnes, qui se

occ

On regut ici Corfe, par de, en cont Dannemark.

marchandifes PENDAN' curiofité de v montagne qui a moindre ve

LE 13, OF

dont les Habi Nation. Le C de la Ville, d fection que les fa Cour quatre io, envoya au ter à se rendre dire qu'il avoit m, & qu'il lu session de son fait de justes re la voile le 16 nuit, on arriva feaux dans la F glois avoient u En arrivant

Hollandois (1)

leau. Ce Génér

homme vif & F

i-tôt à bord so occupoit depuis un Canot, ave mant, fuivant l Canots. Ils fir On falua le Séci du jour & toute weux, qu'on fu avoir choisi les tourna fort fatis

Le matin du tranquillement à de canon du Ca

(i) L'Original di Hollandois; mais il W. Part.

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. I. 377

join entre Sakonda & Takoray. Ces deux Places font situées entre des monta. VILLAULY. gnes, qui sont si près de la Rivière qu'elles semblent se pancher sur ses bords. On reçut ici des Lettres du Gouverneur de Frédéricsbourg, proche du Cap-Corfe, par lesquelles cet Officier offroit une retraite au Vaisseau dans sa Rade, en confidération de l'Alliance qui subsistoit alors entre la France & le Dannemark. Il faifoit prier aussi le Capitaine de conserver pour lui quelques

PENDANT deux jours qu'on passa dans la même situation. Villault eut la curjofité de voir les ruines du Fort François de Takoray. Il étoit fitué sur une montagne qui commandoit tout le Pays. Mais les environs font secs & sans

la moindre verdure. La couleur des Rocs est rougeatre. Le 13, on arriva dans l'espace de deux heures à la Rade de Commendo. dont les Habitans ont plus d'affection pour les François que pour toute autre Nation. Le Comptoir que les François y avoient autrefois, étoit à l'extrémité de la Ville, du côté du Nord. Il n'y point de caresses & de témoignages d'affection que les Négres ne fissent éclater en venant à bord. Lour Roi qui tenoit à Cour quatre lieues plus loin, dans une autre Ville nommée le Grand Commenin, envoya aux François de la viande fraîche & d'autres présens, les fit inviter à se rendre dans sa Ville & leur en offrit toutes les commodités. Il leur sit dire qu'il avoit refusé le Pavillon de Villembourg, Général de Hollande à Mina, & qu'il lui avoit répondu que les François ayant été de tout tems en possession de son Pays, ils étoient les seuls qu'il y voulût recevoir. Après avoir fait de justes remerciemens au Roi Négre pour tant de politesses, on mit à la voile le 16 de Mars pour Frédéricsbourg, & vers le commencement de la nuit, on arriva devant le Château de Mina, où l'on trouva trois petits Vaif- déricsbourg. seaux dans la Rade. Deux heures après, on doubla le Cap-Corse, où les Anglois avoient un petit Fort.

En arrivant devant Frédéricsbourg, on dépêcha un Officier au Général Hollandois (1), avec des complimens du Capitaine & des François du Vaifseau. Ce Général qui se nommoit Harry Dalbreckhe, étoit natif de Hambourg, homme vif & hardi dans sa petite taille, mais spirituel & civil. Il envoya ausfitôt a bord fon Sécretaire, nommé Dasse, Hollandois d'Amsterdam, qui occupoit depuis cinq ou fix ans cet emploi dans le Fort. On le vit arriver dans un Canot, avec huit Rameurs Esclaves qui ne faisoient que chanter en ramant, suivant l'usage des Négres, lorsqu'ils menent quelque Blanc dans leurs Canots. Ils firent trois fois le tour du Vaisseau avant que de monter à bord. On falua le Sécretaire de trois coups de canon. Il fut traité pendant le reste du jour & toute la nuit sur le Vaisseau. Vers minuit, le vent devint si impétueux, qu'on fut obligé de jetter la plus grande ancre. Le lendemain, après avoir choisi les marchandises qui convenoient au Général, le Sécretaire retourna fort satisfait au rivage.

Le matin du jour suivant, tandis que l'Ecrivain du Vaisseau se rendoit tranquillement à terre avec les marchandises du Général, on lui tira un coup de canon du Cap-Corse, & le boulet vint tomber à cinq ou six pieds de la Vaisseau.

1667.

Sakonda &

Ruinesd'un Fort François

Grand & petit

Fort de Fré-

Le Gouver-

W. Part.

se rendre mérique, fes Comaffer avec 1 Cap Lo-

de balles

repondit

le prendre mit. daux Vaiffinir leurs

dre, & l'on fur la Côte euilles tomamère. La e remit à la rit la Côte feize braffes ax environs. , qui coule jette dans

les, en conlivières. Les d'Or & ne ancer, dans Canots qui se ans le même ette précieu-

de la poudre

vant par deagréable. La fort dangent ne permit un Fort qui Il est fur s: elle abon is élevés qu' erçevantqu re à bord, o fon nom d même jour is, situé au d'un ruissea erce dont of x lieues plu

loui

<sup>(1)</sup> L'Original dit, à la vérité, Général lollandois; mais il est évident que ceci doit s'entendre d'un Danois. R. d. E.

VILLAULT.

Chaloupe. Le Général irrité de cette action fit seu de Frédéricsbourg, sur la batterie Angloise. Les Anglois comprirent alors qu'il prenoit le Vailleau sous sa protection, & lui rendirent un autre coup, mais en forme de falut, & sans boulet. Quoique la guerre su déclarée entre l'Angleterre & le Danne mark, à l'occasion des Hollandois, les Généraux des deux Nations étoient convenus d'une neutralité qui s'observoit parsaitement.

Guerres dans le Pays.

Le Gouverneur de Cormantin arrêté, & pourquoi.

LE 22 de Mars, Villault descendit au rivage, pour rendre au Cénéral Hol. landois les devoirs de la civilité & de l'amitie. Il en fut reçu avec beaucoup d'honnêteté. La conversation sut en Latin, que le Général parloit sacilement mais il ignoroit la langue Françoise. Villault apprit de lui que depuis quarre ans, les Rois du Pays s'étoient fait une guerre cruelle, qui avoit cause beaucoup de préjudice au Commerce; qu'il y avoit actuellement trois Vaisseaux Anglois dans la Rade d'Ardra; & que le Fort de Frédéricsbourg étoit oblige de fournir des provisions à Christiansbourg, Fort Danois, où la guerre avoit causé tant de ravages, que le l'ays étoit demeuré sans culture. Le refte du mois de Mars & les quatre premiers jours d'Avril furent employés au Commerce. Le 5, on appergut une Patache, qui paffoit vers Mina, avec une felouque remplie de Soldats, que le Général Hollandois envoyoit à Cormantin. Fort de Hollande. Villault apprit enfunte des Négres, que le Gouverneur de ce Fort étant alle à Anambon, ou Anamabo, pour y boire, avec quelques Soldats de su Garnison, du vin de Palmier du Pays, qui est le meilleur de l'Afrique, avoit été arrêté avec toute sa suite par le Roi de cette Contrée. Deux de ses Soldats avoient été tués en voulant se desendre. Le nom de ce Royaume est Fantin. Le Rois'étoit engagé avec les Anglois du Cap-Corse à les mettre en possession du Fort de Cormantin, & leur avoit livré son fils pour garant de cette promesse. L'ayant ensuite redemandé, les Anglois avoient refu-· sé de le rendre jusqu'à l'éxecution du Traité; & le Roi avoit sait arrêter le Gouverneur Hollandois pour l'échanger contre son fils.

Le fept, on reçut avis que le Contrôleur Général des Hollandois avoit été tué à Axim, & que les Habitans de ce Canton s'étoient déclarés pour les Anglois. Le même jour, Villault fit arrêter deux Négres à bord, & les retint prisonniers, pour la sûreté d'une somme qui lui étoit dûe par deux Marchands du Pays. Il les fit garder pendant deux jours; mais le Général Danois s'entremit pour obtenir leur liberté, & fit payer la somme dans l'espace du

huit jours.

Le Vaisseau s'avance à Eniackam. On quitta Fridericsbourg le jour du Vendredi Saint, pour s'avancer à Eniackam, quatre lieuës plus loin. Le Fort Danois falua le Vaisseau à son départ, & reçut de lui les mêmes honneurs. On passa devant Mauri, où les Hollandois ont un petit Fort nommé Nassau. Dans l'après-midi, on mouilla près d'Eniackam. Les Anglois y ont un Fort sur une petite éminence, à six cens pas du rivage. Le Pays appartient au Roi de Sabou, dont la Ville capitale n'est pas éloignée d'Eniackam.

Le 10, jour de Pâques, quelques Habitans apportèrent à bord une bonne provision de vin de Palmier, & promirent aux Marchands du Vaisseau de revenir le lendemain avec de l'Or. Le lendemain, ils y envoyèrent une fricassée de Poulets, aussi bien accommodée qu'elle le feroit en France. Mais ils firent dire aux Officiers que la même nuit, les Soldats du Roi de Fantin étoient entrés dans leur Ville, y avoient tué quatre hommes & fait plusieurs prison-

Raifons qui le font retourner à Frédéricf bourg. giers; für q & leurs eni du Bätimen leur affittanc retourner la Commerce d dans la Rade Takoray.

D'ENTAC en diftinguer qui en étoier Anamabo, d

LE 12 d'/

ment fur cetti à Fridericsbo visions fit pre mouver en ab Villault & qu regut civileme moit Acosta; passionné, in fur son Lieute rôleur du Chi visions dont le suffent fournie

PENDANT
Feau chaque j
pafe pour la
fraiche que le
pour fa fancé,
qu'il demanda l
pondit qu'il ne
plaintes à faire
leurs ravages,
actuellement ou

On leva l'ar
dont il ne rend
Oueft, on déc
aux Portugais :
tourner les voi
n'eut pas d'auti
de l'Irlande &
nent aux Dano
les fit avancer u
on rencontra c
nouvelle de la l
Septembre à A

tree. Deux

le ce Royaurse à les met-

fils pour gaavoient refu-

s'avancer a aiffeau à fon Mauri, où les , on mouilla inence, a fix a Ville capi-

rd une bonne Vaisseau de t une fricassée Mais ils firent antin étoient fieurs prifonniers; niers; fur quoi tous les Habitans avoient pris les armes, & mis leurs femmes & leurs enfans en sureté dans les bois voisins. Villault & tous les Officiers du Batiment ne doutérent pas que cet avis ne fût une manière d'implorer leur affiftance; & pour éviter des instances plus ouvertes, ils résolurent de retourner la nuit suivante à Frédéricsbourg. Il y avoit peu d'espérance de Commerce du côté de Cormantin, à cause des Hollandois; & moins encore dans la Rade d'Akra, parce que le Roi de ce Pays étoit en guerre avec Takoray.

D'ENTACKAM, Villault découvrit Cormantin, mais à trop de distance pour en distinguer les Fortifications. Il est situé sur une Colline. Les Hollandois, qui en étoient les maîtres, avoient un Comptoir à Fantin, & un autre à Anamabo, dans le même Royaume.

LE 12 d'Avril, à la faveur d'un vent Nord de terre, qui souffle constamment fur cette Côte depuis minuit jusqu'à midi, on retourna heureusement Fridericsbourg, & l'on y demeura jusqu'au 20. Mais l'épuisement des prorisions fit prendre le parti de gagner l'Isle St Thomas, où l'on espéroit d'en mouver en abondance. On mouilla le 6 de Mai, à la vûe du Château. Le 8, Villault & quelques autres Officiers rendirent visite au Gouverneur, qui les recut civilement, mais fans leur permettre d'entrer dans la Ville. Il se nommoit Acosta; petit homme de quarante ou cinquante ans, bien-fait, vif & auffonné, mais civil. Il prit prétexte d'une indifposition, pour se reposer for fon Lieutenant du foin de traiter les François. La nuit suivante, le Contrôleur du Château se rendit à bord. On lui présenta un Mémoire des proviions dont le Vaisseau avoit besoin, & le Gouverneur donna ordre qu'elles fussent fournies dans peu de jours.

PENDANT que le Vaisseau fut à l'ancre, les Matelots alloient prendre de l'eau chaque jour dans une petite Rivière qui coule jusqu'à la Mer, & qui bonté singullepasse pour la meilleure de l'Afrique. Elle se garde une année entière, aussi fraiche que le premier jour. Villault fut le seul à qui les Portugais permirent, pour sa fancé, de descendre librement au rivage [ & y rester trois nuits]. Lorsqu'il demanda la même faveur pour l'Ecrivain du Vaisseau, le Gouverneur répondit qu'il ne pouvoit l'accorder aux Hollandois, parce qu'il avoit trop de plaintes à faire de cette Nation; que fa Ville portoit encore des marques de kons ravages, fur-tout les Eglises, qui avoient été très-belles, & qu'on étoit aduellement occupé à les rebâtir.

On leva l'ancre le jour de l'Ascension, en faluant le Château de cinq coups, dont il ne rendit que trois. La course du Vaisseau ayant été réglée au Sud-Ouest, on découvrit des le lendemain, Annoben, autre Isle qui appartient aux Portugais; & l'on commença de ce point, à changer de route pour tourner les voiles vers l'Europe. En arrivant dans les Mers du Nord, on n'ent pas d'autre parti à prendre pour éviter les Anglois, que de faire le tour de l'Irlande & de l'Ecosse. On passa par les Isles de Ferro, qui appartiennent aux Danois, & l'ignorance des Pilotes, dans une course si détournée, gleterre. les fit avancer trop loin de deux cens lieuës. Mais, fur la Côte de Norvége, on rencontra quelques Vaisseaux Hollandois, de qui l'on apprit l'heureuse nouvelle de la Paix de Breda. Le 20 d'Août on arriva au Téxel; & le 4 de deptembre à Amsterdam, après avoir employé neuf mois & demi dans le Bbb 2

VILLAULT. 1667.

Situation de

Le Vaisseau fe rend à l'Ifle faint Tho-

Eau d'une

Haine des Portugais contre les Hol-

Détour du Vaisseau pour revenir en An-

## 380 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

VILLAULT.

Voyage, sans autre accident que la perte d'un homme, qui mourut, en passant la Ligne, d'une Dissenterie qu'il avoit gagnée à St Thomas, pour avoir mange trop de sucre.

#### CHAPITRE II.

Voyage du Capitaine Thomas Phillips au Royaume de Juida, & dans l'Iste de St Thomas.

INTRODUC-

Le Journal de Phillips se trouve dans la Collection de (a) Churchil, sous le titre de Voyage sait dans l'Annibal de Londrer, en 1693 & 1694, d'Angleterre au Cap Mesurado, & de-là, au long de la Côte de Guinée, jusqu'au Royaume de Whida (b), à l'Isse de St. Thomas, & à la Barbade, avec des observations sur le Pays, sur les I labitans & sur leurs Mœurs, par Thomas Phillips Commandant du Vaisseau. Ce Journal contient quantité de remarques curieuses, mais, en général, il est sort mal écrit, & plein de petites circonstances Nautiques, qui n'ayant rapport qu'aux situations passagères de l'Auteur & du Vaisseau, ne sont d'aucune utilité pour l'Histoire ni même pour la Navigation. Aussi a-t-on pris le parti de les retrancher entièrement. Il est accompagné d'un Plan de Porto Praya, & de quelques perspectives, telles que le Pic de Ténérise, Mayo, la Pointe Nord de St Jago, les Caps de Monte, de Mesurado, & de Lopez-Consalvo. L'Auteur est sort éxact à donner les latitudes & les distances des Places; [& ses observations la defus fout aussi éxactes qu'on puisse les faire sur Mer.]

Caractère du Journal de Phillips.

Avantures de Phillips avant ce Voya-

Il est prison-

nier enFrance.

Son Voyage en Afrique n'étoit pas fon essai de Navigation. Il avoit parcouru les Mers du Levant pendant les guerres du Roi Guillaume, & sa mauvaise fortune l'avoit fait tomber entre les mains des François à son retour de Venise & de Zante. Il commandoit alors le William, Bâtiment de vingt pièces de canon & de deux cens Tonneaux. Trois Vaisseaux de Guerre François, qui étoient tombés sur lui à soixante lieuës au Sud-Ouest du Cap

Clear en Irlande, l'avoient forcé de se rendre sans résistance. Son Vainqueur avoit été la Couronne, Vaisseau de soixante-dix pièces de canon de sonte. Un boulet qui avoit percé son arrière ne lui avoit pas laissé le tems de délibérer sur sa désense. Il avoit été conduit à bord du Commandant François, nomme le Chevalier de Montbrun, qui l'ayant traité sort civilement, l'avoit mené à Brest, & lui avoit donné l'occasion de connoître un Pays pour lequel il avoit

[ cu jusqu' ] alors une parfaite aversion.

Après son retour en Angleterre il étoit demeuré quelque tems sans emploi, jusqu'à ce que le Chevalier Jessiry Jessires, dont il loue la générosité, sui consia le soin d'acheter l'Annibal, Vaisseau de quatre cens cinquante tonneaux & de trente-six pièces de canon. Jessires paya la somme entière; mais

(a) Il commence à la page 171 & finit à la me d'autres l'appellent Fida. Voyez ci-deflous page 239.

(b) Les Anglois lui donnent ce nom, com:

OCC.

ayant fait er four-Gouver Négocians e gvoit emplochands affoci Commission ( Négres.

Dunes, il y miral lui en troisième ran appellé par cinq Vaisseau avec eux de de trente pid qui partoit p gola, fous la grandeurs, de ky connoisso tres Comman recevoir de li ses yeux (c).

Le vent av

pronoftics d'u Mais dans l'o chouer à deux d'aller au fecc parurent égal leau; ce qui reçu de leur ciers d'un Vai ceur pour leur Il leur recomr vres foit diftri qualité des pre content que d' les injures. ( & leurs plaifai d'amitié, ils s' D'un autre cô reste quelque s des travaux in ont plus de pa

n'arrive que tr

<sup>(</sup>c) C'est-là une

#### OCCIDENTALES BE L'AFRIQUE, Lav. VIII. CHAP. II. 381

syant fait entrer dans son entreprise Jean Jesseys son srère, Samuel Stanger sous-Gouverneur de la Compagnie Royale d'Afrique, & quelques autres Négocians distingués, il leur recommanda particulièrement l'Agent qu'il svoit employé. Une protection si déclarée, sit choisir Phillips par les Marchands associés, pour saire le Voyage de Guinée sur le même Vaisseau. Sa Commission étoit de se procurer des dents d'Eléphans, de l'Or & dus Esclaves

Il partit de Londres le 5 de Septembre 1693. Le 13 étant arrivé aux Dunes, il y trouva l'Amiral Nevil, qu'il falua d'onze coups de canon. L'Amiral lui en rendit neuf, & partit le même jour fur un Vaisseau de Guerre du moissème rang, pour se rendre à Copenhague en Dannemark, où il étoit appellé par des affaires importantes. Phillips, demeuré dans la Rade avec caq Vaisseaux Marchands, qui se préparoient aussi à faire voile, convint avec eux de lever l'ancre ensemble le 9 d'Octobre. L'un étoit un Batiment de trente pièces de canon, commandé par le Capitaine Thomas Schurley, qui partoit pour l'Inde Orientale; le second de 24 canons, partoit pour Angola, sous la conduite du Capitaine Daniel. Les trois autres, de disserntes grandeurs, étoient destinés aussi pour l'Afrique. Comme le Capitaine Schurley connoissoit les Côtes de Guinée par une longue fréquentation, tous les autres Commandans s'accordérent à le choisir pour leur Ches, c'est-à-dire, à recevoir de lui l'ordre de Navigation, & à faire voile sous son Pavillon & sous ses yeux (s).

Le vent ayant changé au Sud & au Sud-Est quart au Sud, avec tous les pronostics d'un sort mauvais tems, on prit le parti de retourner aux Dunes. Mais dans l'obscurité d'un brouillard fort épais, Schurley eut le malheur d'échouer à deux milles au Sud-Est de la pointe du Sud. Phillips, qui se hâta d'aller au secours, trouva les gens de Schurley peu disposés à l'obeissance. Ils parurent également infensibles aux ordres de leurs Officiers & au péril du Vaiskau; ce qui venoit apparemment de quelque fujet de plainte qu'ils avoient reçu de leur Capitaine. Phillips en prend occasion de faire regarder aux Ossiciers d'un Vaisseau, fur-tout d'un Vaisseau Marchand, l'humanité & la douœur pour leur Equipage, comme des qualités indispensablement nécessaires. ll leur recommande particulièrement de prendre foin que la proportion de vivies foit distribuée fidélement, & qu'il n'y ait point de plainte à faire de la qualité des provisions; parce qu'il n'y a rien, dit-il, qui rende un Matelot si content que d'avoir l'estomac rempli, ni qui le révolte plus que la dureté & les injures. Qu'on leur rende justice, & qu'on leur permette leurs chansons à leurs plaisanteries de Mer, en y joignant quelquesois un mot de bonté & d'amitié, ils s'exposeront au feu & à l'eau pour le service de leur Capitaine. D'un autre côté, il faut qu'ils foient employés sans ménagement, tandis qu'il refle quelque travail à finir: mais on doit bien se garder de les fatiguer par des travaux inutiles. & de leur faire sentir que la tyrannie & l'humeur y ont plus de part que le besoin. C'est néanmoins, ajoûte l'Auteur, ce qui n'arrive que trop souvent; au préjudice extrême des Propriétaires du Vais-

INVADU.

Motify de fon Voyag en Guinde.

PHILLIP...

Dipart de

Son Vaif. fenu échous près des Dur ness

Conduite nécessaire avec les Matelets.

(c) Cest-là une coutume généralement obfervée quand plusieurs Vaisseaffx Marchands

en paffant oir mange

entirette

Churchil, 1693 & Côte de à la Barba-

œurs, par et quantité & plein de tions passal'Hittoire ancher en-

ancher enlques perfe St Jago, eur elt fort tions la def-

avoit parme, & fa s à fon reâtiment de de Guerre est du Cap Vainqueur fonte. Un e délibérer s, nomme oit mené à

fans emténérolité, quante tonière; mais ayant

uel il avoit

ez ci-dessous ».

P H 1 L L 1 P S 1 6 9 3. seau. [L'Auteur en donne deux exemples. Le premier est celui d'un Maître qui souvent faisoit plier sur le pont un cable à ses gens, pour le faire passer ensuite par une ouverture du Vaisseau, d'où on le ramenoit sur le pont pour le plier comme il étoit auparavant, fans aucun égard au dommage que le frottement faisoit au cable; son but, disoit-il, étoit de tourmenter les gens de fon équipage qu'il nommoit des chiens. Je craindrois fort, ajoûte Phillips, qu'en cas d'accident, il n'arrivat à ce Maître la même chofe qu'à celui d'un Bati. ment Charbonnier qui revenoit de Newcastle. Celui-ci, contre l'usage, tenoit le beurre sous la clé. Dans une occasion pressante, ayant donné ses ordrespour prévenir un malheur, ses gens lui répondirent unanimement qu'ils ne toucheroient pas une corde que le beurre ne fut apporté au devant du Mât; ce qu'il fut obligé de faire, après avoir marchandé long-tems avec eux. Ils se mirent alors à l'ouvrage, mais il étoit trop tard, le Vaisseau ayant échoué sans avoir jamais pû être remis à flot. L'autre éxemple, dont parle Phillips, est celui d'un Maître qui jettoit quelquesois des bagatelles à la Mer, & faisoit descendre la Chaloupe à s'es gens pour les aller chercher. Souvent ils étoient obligés de ramer une demi-heure avant que de les atteindre; & pendant cet intervalle, le Capitaine faisoit mettre toutes les voiles, de sorte qu'il se passoit quelquefois cinq on fix heures avant que les Matelots pussent revenir à bord, ne voulant les attendre que fur le foir.

Le Vendredi 27 d'Octobre, on passa l'Isse de Wight, & ce sur la dernière partie d'Angleterre dont on eut la voie. Un vent frais écarta quelques Vaisseaux de l'Escadre Marchande. Phillips découvrit plusieurs Batimens qui passoient à pleines voiles; mais il ne parla qu'à un Portugais de deux cens tonneaux, qui se rendoit à Londres avec sa cargaison de vin d'Opporto (d). Son intention auroit été d'en acheter quelques barrils, si le vent ne l'en eut empêché. [Il sit la revôte, & assigna à chacun son poste, en cas de quelque en gagement. Il se trouva qu'] Il avoit à bord soixante dix hommes qui appartenoient au Vaisseau, & trente-trois Passagers de la Compagnie d'Afrique, pour le service des Forts de Guinée; ce qui montoit au nombre de cent trois

hommes.

Le Lundi 30, on rencontra le Capitaine Hereford, qui se joignit à l'Escadre. [Le même jour, on vendit au devant du mât les hardes du Contre-Mât tre Fabin & de Jean Hardin. Ces deux hommes avoient déserté pendant que le Vaisseau étoit aux Dunes; & le premier avoit dispersé une partie de la cargaison & des provisions du Navire, tandis qu'il étoit encore dans la rivière.] Le 1 de Novembre, on découvrit quatre grands Bâtimens chacun de soixante-dix pièces de canon, qu'on prit pour des Vaisseaux de Guerre François. Schurley, que tous les autres Commandans consultèrent sur cette rencontre, sut d'avis de prendre le large & de les éviter. On le sit sans peine à la saveur d'un tems obscur, & d'un vent impétueux qui sembloit être l'avant-coureur d'un orage. En effet, il devint si violent que Phillips eut deux de ses mâts sendus, & que Jean Southern, un de ses meilleurs Matelots, sut emporté dans la Mer, sans pouvoir ètre sauvé par aucune assistance. Cette perte sut extrémement regrettée. La sureur des slots ne sit qu'augmenter, avec d'autant plus

Nombre d'hommes dont le Vaiffeau- étoit chargé.

Tempête qui metPhillips en danger.

(d) Angl. qui venoit d'Opporto à Londres chargé de vin. R. d. E.

occ

de danger p
feau. Le jo
qu'au centre
ler fe radou
pour en fai
tes de rifqu
des Ouvrier
perdit de vo

eu la moin dans la com ment la mai de déclarer ordre qu'elle bit de femme lavant le lin Cap-Corfe,

qui avoit le t

LE 21, 0

Compagnie

de Jean Bro-

à d'Ouest. [Pl à la pointe C demi-Est, il cens vingt-m du Vaisseau r sensiblement assuré par ex du matin, on Ha Côte & le l'autre, une l tendoit, louve se. Vers midi

vers ceux qui qu'à trois heu diftingua que qu'on ne doute PHILLIPS répondit qu'es éclairei, lorsquans, il leva

qu'à la portée fon courage. vie, & donna l'ennemi. Ell queterie. Phi

beaucoup de v Fune feconde dé n Maître pare paffer ont pour se le frot-gens de ps, qu'en un Bati-e, tenoit dres pour

dres pour s ne touMat; ce
ux. Ils fe
nt échoué
: Phillips,
& faifoit
ils étoient
endant cet
Il fe paffoit

ir à bord.

la dernièlques Vaifns qui pafcens ton(d). Son
en eut emquelque enui apparted'Afrique,
e cent trois

enit à l'Efontre-Maî-B endant que e de la carla rivière.] de foixane François. rencontre, à la faveur nt-coureur s mâts fenporté dans fut extréautant plus de danger pour Phillips, qu'il n'avoit plus de voile qui put commander le Vaiffeau. Le jour suivant, on s'apperçut que le mât de misene étoit pourri jusqu'au centre. Phillips ayant consulté ses Officiers, les trouva tous d'avis d'aller se radouber à Plymouth. Mais il sut si choqué de cette proposition, que pour en faire perdre jusqu'à l'idée, il déclara brusquement, qu'à toutes sortes de risques, sa résolution étoit de continuer son voyage. Toute l'habileté des Ouvriers sut employée à réparer les mâts. Dans cette tempête, Phillips perdit de vûe le Capitaine Schurley.

LE 18, on découvrit qu'un des Soldats qui passoit pour le service de la Compagnie de Guinée étoit une semme. Elle s'étoit engagée sous le nom de Jean Brown; & depuis trois mois qu'elle étoit à bord, on n'avoit pas tu la moindre désiance de son séxe, parce qu'elle étoit continuellement dans la compagnie des Passugers, & qu'elle avoit tossjours mis sort ardemment la main au travail. Mais une maladie trahit son secret. On la pressa de déclarer la vérité. Elle sit cet aveu, [les larmes aux yeux.] Phillips donna ordre qu'elle sût logée à part, & lui sit faire par le Tailleur du Vaisseau, un habit de semme, de quelques vieilles étoses. Elle se rendit utile à l'Equipage en lavant le linge, & dans d'autres emplois convenables à son séxe, jusqu'au Cap-Corse, où elle su mise à terre. C'étoit une semme d'environ vingt ans, qui avoit le teint sort bazané.

Le 21, on apperçut le Pic de Ténérife, à vingt-cinq lieuës Sud-Ouest quart rd'Ouest. [ Phillips observe, qu'en prenant de la pointe Orientale de cette Isle à la pointe Occidentale de la grande Canarie, leur fituation est-Sud quart-Est demi-Est, il compte que la course du Vaisseau à l'Occident avoit été de sept cens vingt-milles, estimant qu'on se trouve douze lieues plus à l'Est que la route du Vaiisseau ne l'indique, parce que la grande Mer Occidentale l'entraîne insensiblement de ce côté sans qu'on s'en apperçoive, comme il croit s'en être affüré par expérience dans plusieurs Voyages ]. Le lendemain à quatre heures du matin, on se trouva fort-près de la Rade d'Orotava, & l'on découvrit entre Ha Côte & le Vaitseau, deux Bàtimens; l'un qui paroifsoit un [grand] Vaisseau; l'autre, une Barque longue. Phillips croyant remarquer que le Vaisseau l'attendoit, louvoya au Nord, pour gagner du tems & se mettre en état de désense. Vers midi, après avoir fait ses préparatifs, il ne balança point à s'avancer vers ceux qui paroissoient si impatiens de lui parler. Mais le vent étoit si bas, qu'à trois heures après-midi, à peine se trouva-t-on à la portée du canon. On distingua que le Vaisseau inconnu étoit une belle & grande Frégate; de forte qu'on ne douta plus que ce ne fut quelque ennemi.

PHILLIPS arbora son Pavillon, & tira un coup de canon, auquel l'autre ne répondit qu'en arborant aussi le Pavillon Anglois. Mais on sut bien-tôt éclairei, lorsque présentant le flanc & faisant voir une bordée de neus canons, il leva au même instant le Pavillon François. Comme on n'étoit plus qu'à la portée de la Carabine, Phillips ne vit pas d'autre ressource que dans son courage. Il anima ses gens en leur faisant avaller quelques rasades d'eau-devie, & donnant l'ordre à tous les postes, il attendit la première décharge de l'ennemi. Elle commença presqu'aussi-tôt, avec un seu ardent de la mousqueterie. Phillips l'essuya d'un air ferme, & rendit le compliment avec beaucoup de vigueur. Alors l'Armateur le serrant de plus près, lui envoya s'une seconde décharge, [qui le mit dans un grand désordre.] Cependant il la

PHILLIPS.

Sa fermeté.

Femme travestie en Soldat.

Rencontre d'un Armateur Francois.

## 384 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

1693.

Phillips est fort maltraité dans le Combat.

Ce que c'étoit que cet Armateur, & faperte dans cette rencontre.

Avec qu'e'le pelne Phillips rétablit fon Vaisseau.

lui rendit encore. Le feu continua de part & d'autre jusqu'à dix heures de nuit. Enfin l'Armateur, après avoir sans doute essuyé quelque perte, & s'être efforcé inutilement de venir à l'abordage (e), tomba fous le vent & pris le partid'abandonner sa proie. Les Anglois remercièrent le Ciel de les avoir de. livrés du danger (f). Mais leur Bâtiment se trouvoit dans un état fort misérable. Il avoit été percé d'un si grand nombre de coups, qu'à peine les Matelots purent suffire à boucher les voies d'eau (g). On n'avoit perdu que cinq hommes. mais le nombre des blessés approchoit de quarante (b). Mats, Voiles, Antennes tout étoit en pièces. La lumière du jour fit appercevoir l'Armateur à la distance d'environ trois lieuës, sans aucune apparence qu'il sut disposé à recommencer le combat. Phillips, après son retour en Europe, apprit du Capitaine Peter Wall, qui avoit été pris per le même Vaisseau, & qui étoit à bord pendant l'Action, avec tous ses gens prisonniers comme lui, que c'étoit un Vaisseau de Saint Malo, nommé le Louis, de cinquante [deux] pièces de canon & de A deux cens quatre-vingt hommes d'Equipage [ commandés par le Capitaine de r Gra]. Il avoit perdu plus d'hommes que les Anglois & n'en avoit pas eu moins de blessés (i). Après le combat, il avoit mis à terre dans l'Isle de Ténérise Wall & quelques autres prisonniers pour aller se radouber plus librement allexa, [ ayant été fort endommagé dans le Combat. ]

PHILLIPS employa deux jours entiers aux réparations d'un Bâtiment auquel il ne restoit pas une seule partie saine. Entre les voies d'eau (k), il y en avoit quatre si terribles, que l'agitation de la Mer & la nécessité d'employer la plus grande partie des Matelots à pomper sans cesse, ne permit pas de les reboucher parfaitement. Pour comble de disgrace, le Charpentier avoit eu le bras emporté dans l'Astion. On ne vêcut pendant quelques jours (l) que de pain & de fromage, parce que le canon ayant démoli les sourneaux, il n'y eut aucun moyen de préparer les alimens. Les barrils (m) d'eau-de-vien'a-voient pas été moins maltraités, & les Anglois regrettèrent beaucoup cette

perte.

LE 26, après avoir reconnu l'Isle de Ferro, à douze lieuës au Nord-Est, on mit à la voile pour St Jago, où Phillips se proposoit de rétablir son Vasseau, de renouveller ses provisions, & de faire guérir ses blessés. Malgré les réparations qu'on avoit faites à ses voiles, il fallut des soins continuels pour en assurer l'usage. [Trente coups de canon y avoient fait de larges ou vertures, dont quelques-unes étoient de trois pieds. Celles-ci avoient été sai-

(e) Angi, après avoir perdu son mât de Misaine. R. d. E.

(f) Angl. les Anglois prirent congé de lui en faifant feu de ceux de leurs Canons qui étoient chargés, & au bruit des trompettes; bien charmés d'être débarraffés d'hôtes fi im-

portuns. R. d. E.

(g) L'Original ne parle point de ce grand nombre de voyes d'eau; quoiqu'il entre dans un affez grand détail de tout le mal que l'Armateur avoit fait au Vaiffeau de Phillips. Il n'est fait mention que de quatre, comme on verra bien-tôt. R. d. E.

(b) Angi. blessés étoit de trente-deux;

parmi les quels fe trouvoient le frère du Capitaine le, Canonnier, le Charpentier & le Contre-Maître, R. d. E.

(i) Angl. il avoit eu foixante-trois hommes tués, & au de-là de foixante-dix blesses.

(k) Angl. On employa 24 heures aux reparations du dommage causé par le Combat. & a pomper l'eau, qui étoit entrée par quatre voyes d'eau faites par autant de coups de canon, & qu'on n'avoit pas pû boucher jufqu'alors. R. d. E.

(1) Angl. pendant ce jour. R. d. E.

(m) un Barril. R. d. E.

OCC.

tes par des Le 27, on cé d'un nouve ne heure, ce ter l'ardeur prenant le le la Méditerra me jour, o voient rédu Le 30, de Mayo p

de Mayo p
St Jago, da
l'isle de Fu
pendant la r
blessures, e
neur & de
moitié de l'
En desce

de faim, que escarpé. Ce beaucoup de corchée & de le voir, de la Garnimauvais esc fit des excu Il les avoit que d'esprit

Au mêm une Mule o Montagne, terrain le p fier & plein folence aver Flamand.

avoit engag

Le Dima de St Jago, milles, ils a lança point pettes. Ce l verneur, fi

(n) le der

(0) A un A IV. Part x heures de e perte, & e vent & prices avoir dérable. es Matelots na hommes, , Antennes, à la distance recommen-

pord pendant un Vaisseau canon & de A Capitaine de S cas eu moins de Ténérise ement à Li-

l y en avoit employer la t pas de les er avoit eu (1) que de ourneaux, il u-de-vien'aucoup cette

i Nord-Est, ir son Vaiss. Malgré continuels e larges ou-U ient été saites

frère du Cantier & le Con-

te-trois homnte-dix blesses, heures aux réar le Comba, ntrée par quant de coups de su boucher jus-

R. d. E.

tes par des barres de fer, dont les François s'étoient servi en place de Boulets.] Le 27, on découvrit un Vaisseau à deux lieuës en Mer, & l'on se crut menacé d'un nouvel engagement. Les préparatifs du Combat se firent en moins d'une heure, car il sembloit que (n) la dernière disgrace, n'eut fait qu'augmenter l'ardeur & l'habileté des Matelots. Mais le Bâtiment qu'on avoit apperçu
prenant le large avec beaucoup de légèreté, on ne douta point que ce ne sur
la Méditerranée, Vaisseau Anglois commandé par le Capitaine Daniel. Le même jour, on coupa la jambe à quelques Matelots (s), que leurs blessures avoient réduits à cette triste opération.

Le 30, on découvrit les Isles de Sal, de St Jago & de Bona-Vista. Celle de Mayo parut le jour suivant; & le 2 de Décembre, on jetta l'ancre à St Jago, dans la Bayede Porto Praya. De cette Rade, on voyoit à l'Ouest l'Isle de Fuego, qui jettoit de la sumée pendant le jour, & des étincelles pendant la nuit. Le 5, on perdit quelques hommes (p), qui moururent de leurs blessures, entre lesquels on regretta extrémement Cronow, homme d'honneur & de courage, qui avoit eu du même coup une jambe entière & la

moitié de l'autre emportées.

En descendant au rivage, Phillips & ses gens furent reçus par une doutraine de Soldats, [armés chacun d'une Lance & d'une Epée,] à demi-morts de saim, qui les conduissent à leur Commandant par un chemin rude & sort escarpé. Cet Officier étoit un vieillard de fort bonne mine. Il les reçut avec theaucoup de civilité, & [en marchant avec lui, ils virent une vache tuée, écorchée & partagée en quartiers; mais si mal, que cela faisoit soulever le cœur de le voir, & si masgre que cette Viande ne le cédoit en cela qu'aux Soldats de la Garnison. Le Commandant] les sit monter dans sa maison par un fort mauvais escalier, qui les conduisit dans une assez grande chambre. Là, il leur sit des excuses d'avoir tiré sur eux à balle, tandis qu'ils entroient dans son Port. Il les avoit pris pour des Pyrates. Ensin, ils lui trouvèrent autant de politesse que d'esprit. C'étoit un Flamand d'Ostende, que le Gouverneur de Lisbonne avoit engagé dans l'Ossice qu'il éxerçoit, par de belles promesses, dont il attendoit encore l'éxécution.

Au même moment ils virent arviver le Lieutenant du Gouverneur, sur une Mule qui marchoit à grands pas entre les Rocs & les Précipices de la Montagne, & qui paroissoit aussi ferme que le meilleur Cheval dans le terrain le plus uni. Le Lieutenant paroissoit un jeune homme de vingt ans, sier & plein de vanité. Phillips sut indigné de ses manières & de l'air d'infolence avec lequel il traitoit un homme aussi respectable que le vieil Officier

Flamand.

Le Dimanche 3 de Décembre, Phillips partit dans sa Pinasse pour la Ville de St Jago, avec quelques-uns de ses Anglois. Après avoir ramé l'espace de sept milles, ils arrivèrent près d'une Pointe qui couvre la Ville. Phillips ne balança point à s'avancer directement vers la porte, en faisant sonner ses trompettes. Ce bruit amena aussi-tôt un Officier, qui le conduisit au Palais du Gouverneur, situé dans la partie haute de la Ville. Les Anglois ne rencontrèrent

PHILLIPS 1693.

Il se rend oux liles du Cop-Verd.

Il descend dans la Rado de Praya, & visite le Gouverneur.

Il fe rend à St. Jago. Ce qui fe passe entre lui & le Gouverneur.

<sup>(</sup>n) le dernier Engagement. R. d. E.
(o) Λ un Matelot, R. d. E.

<sup>(</sup>p) Angl. Personne ne mourut que Cronow, R. d. E.

IV. Part.

### VOYAGES AU LONG DES CÔTES

PHILLIPS. 1693.

Colation à

la Portugaise.

en chemin que des femmes [Négres,] dont ils admirèrent l'impudence. El De les scavoient, en langue Angloise, quelques mots insâmes qu'elles répétoient avec des attitudes & des gestes de la même faleté. Le Gouverneur étoit à l'Eglife. Mais allarmé par le son des trompettes, il se hâta de sortir à la tête de l'Assemblée. Il avoit à ses côtés le Prêtre & deux jeunes Ossiciers. Derrie. re lui, ses gens menoient en bride un cheval fort bien équipé. Après quelques complimens, il conduisit les Anglois au travers d'une cour, dans une grande maison, à laquelle néanmoins l'Auteur ne donne que le nom de grande cabane, revêtue d'un balcon de fer qui fait face à la Mer, & d'où la perspective est charmante. On servit au Capitaine & à son frère une colation à la mode Portugaise. Elle consistoit dans un grand pain blanc, & une boëte de marmelade, présentés sur une nappe. Pour liqueur, on apporta une bouteille de vin de Madère à demi-pleine, mais dont le vin étoit fi chaud, si épais & si trouble, que l'Auteur se sit violence pour en goûter.

Circonstances du féjour de Phillips à St. Jago.

Lors qu'it eut proposé d'acheter quelques Bestiaux pour sa provision. le Gouverneur lui déclara qu'il falloit les payer en argent, & que dans toute l'Isle, il étoit le seul à qui le Droit appartînt d'en vendre. Le vieil Officier de Praya avoit déja fait la même déclaration à Phillips. Cependant il obtint la permission de prendre, des Habitans, quelques Chévres & quelques Moutons en échange pour des marchandifes. Le Gouverneur acheta de lui deux ou trois cannes de roseau; & lui en voyant une à la main, qui étoit garnie d'une pomme & de quelques petits clous d'argent, il lui dit que les Capitaines Anglois qui revenoient des Indes Orientales, étoient accoutumés à lui faire de pareils présens. Phillips se crut obligé de suivre l'exemple des Officiers de sa Nation, & fit présent de sa canne au Gouverneur, qui la reçut avec de grandes marques de fatisfaction. Il l'invita ensuite à dîner à bord. Mais cette proposition sut écoutée plus froidement. On avoit à St. Jago l'éxemple de quelques Pyrates, qui ayant attiré les Gouverneurs à bord, ne leur avoient permis de retourner au rivage qu'après s'être fait apporter toutes les provisions dont ils avoient besoin. A la vérité, ils donnoient en payement des lettres de change, mais sur des noms chimériques, à Londres ou dans d'autres lieux. Le Pyrate Avery en avoit laissé une, payable par le Gouverneur de l'Ise de St. Thomas. Enfin le Gouverneur, trop bien instruit par l'expérience de fes Prédécelleurs, refusa l'offre des Anglois. Phillips s'entretenant avec lui fur le balcon, lui démanda si l'on apportoit de bon vin de Madère dans son Isle. Il répondit qu'il s'y en trouvoit d'excellent; & voyant un Portugais affez bien vêtu qui se promenoit dans la rue au-dessous de lui, il l'appella auffi-tôt pour lui demander s'il avoit du vin de Madère à troquer pour des marchandises. Le Portugais, à la vue du Gouverneur, ôta son chapeau, fit une profonde révérence, & se mit à deux genoux. Dans cette posture, il répondit qu'il avoit un barril de vin de Madère, mais qu'il ne vouloit s'en défaire que pour de l'argent. On lui dit que Phillips n'avoit que des échanges à proposer. Il se leva, fit une seconde révérence, & s'éloigna promptement, le chapeau tolijours à la main jusqu'à ce qu'on l'eut perdu de vûc. Phillips quitta le Gouverneur, assez satisfait de ses politesses, & lui promit pour le lendemain quelques fromages (q) d'Angleterre.

Soumiffion des Portugais pour leurs Commandans.

CE

(4) un fromage. R. d. E.

OCC

Cr Comm uante ans, & la phisione d'une grande avoit applati beaucoup d'e

PHILLIPS seau en état d fés les plus in espérances (r ja expliqué la n'en ayant jai Dans l'espace etonnerre, ne d'horreur de tous côtés feau (s). Il fuite, en ayar nacé de l'orag feu du Ciel, 1 rement plus d' tes de Guinée re. On les reg Voyage de l'I lieuës au Sud aucune appare Sud-Sud-Eit & LE 22. on Nord-Nord-E Nord, & l'on

fix minutes de avec celle qu'o On fe trou Schurley, qui arrivé heureuse fert du Tornad

lieuës; de sort

crut pas fe troi

(r) Angl. Phill Verd le 70. de Dé fon Vaisseau entre tontes fes parties e

(s) Angl. une dre que le feu n'e l'ayant visité soigne vrir. R. d. E.

(t) Plufleurs Vo

ation a la

boëte de

toutes les ment des ans d'auuverneur r l'expétretenant Madère t un Por-

r à bord.

Jago l'é-

, ne leur

, il l'apger pour chapeau, te postue vouloit es échan-

promptede vûc. i promit

CE

CE Commandant Portugais étoit de fort petite taille, âgé d'environ cinquante ans, & d'une famille noble de Portugal. Il avoit le teint fort bazané la phissonomie basse. Ses habits étoient aussi fort communs, à l'exception d'une grande perruque qui lui tomboit jusqu'au bas du dos, mais dont le tems avoit applati la frisure. Cependant cet extérieur négligé paroissoit couvrir heaucoup d'esprit & d'expérience.

PHILLIPS eut le tems, jusqu'au sept de Décembre, de remettre son Vaisseau en état de supporter les flots; & comme la mort l'avoit délivré des blefses les plus incommodes, il quitta les Isles du Cap-Verd avec de meilleures espérances (r). Le 10 il essuya un Tornado, espéce d'Ouragan, dont on a déa expliqué la nature, & qui est fort commun sur les Côtes d'Afrique; mais n'en avant jamais vû dans d'autres Mers, ce spectacle le surprit beaucoup. Dans l'espace d'une demi-heure, l'aiguille fit le tour entier du Cadran : & etonnerre, accompagné d'éclairs terribles, rendit le Ciel & la Mer une scène d'horreur & d'épouvante. Des traces de fouffre enflamé, qui paroissoient de tous côtés dans l'air, firent craindre à Phillips que le feu ne prît au Vaiffeau (s). Il s'accoutuma par degrés à ces affreux phénomènes; & dans la suite, en ayant éprouvé beaucoup d'autres, il se contenta, lorsqu'il étoit menacé de l'orage, d'amener toutes ses voiles, & d'attendre patiemment que le feu du Ciel, les flots & les vents, euffent éxercé leur furie; ce qui dure rarement plus d'une heure, & même avec peu de danger, sur-tout près des Côtes de Guinée, où les Tornados (t) viennent généralement du côté de la Terre. On les regarde comme un figne que la Côte n'est pas éloignée. Dans son Voyage de l'Isle Saint-Thomas à celle de la Barbade, Phillips fit quatre-cens lieuës au Sud de la Ligne, entre deux & trois degrés de latitude du Sud, sans aucune apparence de tonnerre ni (v) d'éclairs, avec des vents frais d'entre Sud-Sud-Eft & Eft-Sud-Eft.

LE 22, on découvrit le Cap Monte à sept lieuës de distance Est quart Nord-Nord-Est. A midi, la latitude étoit de six degrés trente-six minutes du Nord, & l'on avoit alors le Cap Est quart de Nord-Nord-Est (x) à quatre lieuës; de forte qu'en étant à fix (y) minutes Sud, & fix Ouest, Phillips ne crut pas se tromper dans son observation en le plaçant à six degrés quarantefir minutes de latitude du Nord; position néanmoins qui ne s'accorde pas avec celle qu'on lui donne ordinairement dans les Cartes (z).

On se trouva, le 23, à la hauteur du Cap Mesurado. Le Capitaine Schurley, qui avoit été féparé de Phillips par la première tempête, étoit artivé heureusement à ce Cap; mais ce n'étoit pas sans avoir beaucoup souf-Dans la joie de reconnoître le Vaisseau de Phillips, il se

PHILLIPL

Phillips quitte les ifles du Cap-Verd.

Violent Tornado qu'il esfuyu. Nature de ces orages.

Cap Monte, observée.

Phillips rejoint Schurley au Cap Mefu-

(r) Angl. Phillips quitta les Isles du Cap-Verd le 7e. de Décembre, après avoir nettoyé on Vaisseau entre les deux ponts, & purifié lontes ses parties en y brûlant du Goudron.

(1) Angl. une odeur de fouffre lui fit craindie que le feu n'eut pris au Vaisseau; Mais fayant visité soigneusement, sans rien décou-

(t) Plusieurs Voyageurs y ont passé jusqu'à

cinq ou fix mois, fans voir aucun Tornado. (v) Il n'y a rien à conclure d'un feul Voya-

(x) Angi. le Cap Nord-Est quart au Nord.

R. d. E. (y) Angl. dix minutes. R. d. E. (2) depuis St. Jago jusqu'au Cap Monte, il avoit couru à l'Est sept cens cinquante-qua-

tre milles.

PHILLIPS.

hâta de lui envoyer sa Pinasse, pour le supplier de relâcher au même lieu, & de lui accorder son assistance. Son mât de misene avoit été sendu d'un coup de tonnerre, & la voile de son perroquet consumée par les éclairs. Quoique Phillips se sût proposé d'alter prendre du bois & de l'eau douze lieuës plus loin, à Junco, où l'eau de la Rivière est excellente & le bois en abondance, il ne balança point à satisfaire son ami. Le lieu qu'il choisse pour jetter l'ancre sur mon son sond de sable, un mille [& demi] au Sud-g Est de l'embouchure de la Rivière. Il y trouva un Vaisseau d'Interlope, commandé par Gubbins de la Barbade, & chargé presqu'uniquement de Rum, pour le Commerce de l'Or & des Esclaves. Il en acheta cinq-cens galons, à si bon marché qu'il le revendit lui-même avec beaucoup d'avantage. Il trouva aussi la Felouque, le Slander, commerce au long de la Côte, Agent de (a) Cherboroug, qui éven lieuse du Care Monto.

Cap Mestirado, bon ancrage. Le Cap Mesurado est à seize lieues du Cap Monte, sans aucune terre haute qui les sépare. C'est une montagne ronde, mais moins haute que celle du Cap Monte. Le mouillage y est fort bon au Nord Nord Est, sur douze, dix & huit brasses d'eau. Cependant le meilleur est sur neuf brasses, à deux milles du Cap, en le mettant à l'Ouest, & le Vaisseau au Sud & demi-Sud.

Phillips fe rend à la Cour du Roi André.

Un jour au matin Phillips s'étant mis dans sa Pinasse avec quelques-uns de ses Officiers, remonta l'espace de huit milles dans la Rivière, pour se rendre à la Cour du Roi André. Au long des rives, il vit quantité de Singer fur les arbres, fautant d'une branche à l'autre; & de plusieurs coups qu'il tira successivement, il n'en put tuer un seul. La Ville est sur la droite en remontant, éloignée de la rive d'environ un quart de mille; le lieu du débarquement est entre deux grands arbres, où le Roi André vint au devant des Anglois avec sa Noblesse, & les conduisit au travers des bois dans une plaine ouverte, où la Ville est située. C'est le seul terrain sans bois que Phillips remarqua dana le Pays; de sorte qu'il ne pouvoit comprendre d'ou venoit la grande quantité de ris qu'il voyoit parmi les Négres. Il fut reçu dans la Ville avec beaucoup de caresses. On le fit monter dans la salle du Conseil, qui étoit élevée de quatre pieds au dessus du rez de chaussée. Le Roi & deux ou trois de ses Grands s'assirent sur des blocs de différentes formes, [ & de la hauteur d'un demi-pied. ] On en présenta de pareils à Phillips & à ses gens. Le reste de l'Assemblée s'assit à terre, les jambes croisées.

ll est reçu à la Salle du Conseil.

Festin qu'il fait aux Négres. Usage angulier. PHILLIPS, qui étoit pressé de la faim, donna ordre à ses gens de faire du pounch, & leur fit tirer de leurs sacs quelques langues salées, & d'autres provisions qu'ils avoient eu la précaution d'apporter. Il invita le Roi & ses Courtisans à manger avec lui, & leur distribua quelques morceaux de ses alimens. Mais il sut fort surpris de les voir aller successivement vers un trou qui étoit au milieu de la salle, & jetter une petite partie de ce qu'ils devoient boire & manger, & revenir avec beaucoup de dévotion & de modestie. Ensuite ils se mirent à manger, ou plûtôt à dévorer, tout ce qui leur sut présenté par les Anglois. Sa Majeste & tous les Grands recevoient,

(a) C'est la Rivière que tous les autres de Sierrs-Léona. R. d. T. Anglois nomment Scherbre ou Scherbere, près.

occi

voient, avec Phillips & de que leur der mient par le donner les pr Arrks le

charges du ca tisfait de cett voir faire l'és lance; mais mens & leut quelques Aux dans fes guer marchoient de fées d'une pie arge. Le b elles n'eussen ture, ils s'av d'aller à la de filiers firent auffi-tôt une Ils retournère fusion. Les recommencèr cette manière d'arbres & de oifeaux, qui me. Le nom d'un feul coup fort maigres. rent à Colker un ou deux D re de la Riviè pour Interprés tendoient ni l'.

PENDANT cufa quelques qu'il en fit au coup de méco Phillips fit affe rien pour déco fe déclarer cou les. Cette co impérieux, en

(b) Angl. leur Q(c) Auffil'appo même lieu, fendu d'un les éclairs. l'eau douze e & le bois qu'il choifit is ] au Sud-gl'Interlope, quement de ta cinq-cens oup d'avantar Colker.

la Côte.

ucune terre haute que

ord Elt, für neuf braffes,

quelques-uns
re, pour se
é de Singes
s coups qu'il
la droite en
lieu du dét au-devant
is dans une
ns bois que
rendre d'où
Il fut reçu
s la falle du

aussée. Le

différentes

de pareils ay

ens de faire es, & d'au vita le Roi norceaux de cent vers un de ce qu'ils ption & de er, tout ce trands recevoient,

voient, avec une avidité extrême, les peaux, les os, & tous les restes de Phillips & de ses gens. A l'égard de la cérémonie du trou, ils lui apprirent que leur dernier Roi (b) ayant été enterré dans ce lieu, & ce qu'ils jet-mient par le trou, tombant sur son corps, ils se faisoient un devoir de lui donner les prémices de tout ce qui devoit servir à leur nourriture.

Apriks le repas, Phillips donna ordre à ses gens de faire quelques décharges du canon qu'il avoit apporté sur la Pinasse. Le Roi parut fort sanifait de cette galanterie, & donna de son côté, aux Anglois, le plaisir de voir faire l'exercice militaire à ses Négres. Leurs armes étoient l'arc & la lance; mais Phillips ne remarqua pas beaucoup d'ordre dans leurs mouvemens & leurs évolutions. Il se trouvoit parmi les Soldats du Roi André. quelques Auxiliaires, de la Rivière de Junco, qui étoient venus le secourir dans ses guerres. Deux de ces Négres étrangers étoient armés de fusils. & marchoient derrière deux autres, qui portoient de larges targettes, compo-fies d'une pièce de bois quarrée, de quatre pieds de le gu ur sur sur deux de large. Le bout des deux fusils passoit entre les deux ta.g.ttes, comme si elles n'eussent été destinées qu'à couvrir les deux sussiliers. Dans cette posure, ils s'avancerent avec beaucoup de lenteur & de filence, en feignant d'aller à la découverte de l'ennemi. Après avoir fait quelques pas, les fufiliers firent feu; & le reste de la Troupe, qui venoit à leur suite, lanca auffitôt une grêle de fléches, avec des cris & des mouvemens fort hideux. Ils retournèrent ensuite à leur premier poste, mais avec beaucoup de confusion. Les fusiliers rechargerent, & s'étant remis dans le même ordre, ils recommencerent plusieurs fois cet exercice. Au reste Phillips jugea que cette manière de combattre étoit affez convenable au Pays, qui est couvert d'arbres & de bois (c). Il prit plaisir à tirer lui-même une sorte de petits oiseaux, qui ressemblent beaucoup aux Bécassines pour la grosseur & la forme. Le nombre en étoit si grand, qu'il en tuoit quelquefois sept ou huit d'un seul coup. La chair en est assez bonne, quoiqu'ils soient ordinairement fort maîgres. Mais les Anglois se trouvèrent mieux de la pêche, & laissérent à Colker, Agent de Cherborough, le foin de faire tuer tous les jours un ou deux Daims par ses Gromettes. Ils tendirent des filets à l'embouchure de la Rivière, & se procurèrent quantité d'excellent poisson. Ils avoient pour Interpréte un des Négres de Colker, car les Habitans du Canton n'entendoient ni l'Anglois ni le Portugais.

Pendant le séjour qu'ils firent au Cap Monte, un Negre du Pays actus quelques Matelots de lui avoir dérobé un sac de ris. Sur les plaintes qu'il en sit au Roi, ce Prince vint lui même au rivage; & marquant beautoup de mécontentement, il demanda au Capitaine que le ris sut restitué. Phillips sit assembler tout ce qu'il y avoit de Matelots à terre, & n'épargna rien pour découvrir l'Auteur du vol. Mais ne trouvant personne qui voulût se déclarer coupable, il en sit son rapport au Roi avec des excuses sort civiles. Cette conduite ne sit qu'irriter ce Prince Négre. Il prit un ton plus impérieux, en protestant qu'il ne soussirie pas que ses Sujets sussent un sur la sur la

1693.

Exercice militaire des Négres:

Chaste de Phillips.

Pêche abon dante.

Querelie entre les Négres & les Anglois pour un vol fupposé.

<sup>(</sup>b) Angl. leur dernier Roi. R. d. E. & cette manière de combattre est en usage. Φ(ε) Austi l'appelle-t-on le Combat des Bois, parmi les Négres de la Jamaïque.

tes, & demandant une prompte satisfaction. Enfin, les Anglois crurent s'appercevoir que leur patience le rendoit plus infolent. Ils réfolurent d'affecter auffi de la mauvaise humeur. Phillips donna ordre que tout le monde parût le fusil à la main. L'Agent Colker, qui connoissoit les usages du Pays, déclara au Roi, en secouant sa canne, qu'il falloit faire apporter fur le champ de l'eau rouge, forte de breuvage que les Négres employent pour la vérification des crimes (d), & qu'il en feroit boire à tous les Anglois pour faire connoître leur innocence; mais qu'après ce témoignage, il ne répondoit pas des effets d'un juste ressentiment, pour l'outrage que Sa Majesté faisoit à la Nation. A peine eut-il fini cette de claration, que le Roi changea de langage. Il ne douta point que les Anglois ne fussent innocens, puisqu'ils étoient résolus d'avaler la liqueur; & devenant humble & foumis, il jura de punir l'accufateur (e) par un bannissement perpétuel. Cependant, ajoûte l'Auteur, s'il eut consenti à l'offre de Colker, il n'y avoit point un Anglois qui eut voulu faire l'effai de fa liqueur rouge.

Visite d'un Roi Négre.

Admiration qu'il cause à l'Auteur.

A leur arrivée, ils avoient dressé deux tentes pour la commodité du Commerce, & pour servir de retraite à leurs Charpentiers pendant la nuit (f). Un jour qu'ils y étoient à se reposer tranquillement, ils y virent arriver un Roi de l'intérieur du Pays. Phillips le représente comme le plus beau Négre qu'il eut jamais vû, [à l'exception du Roi de Siboa.] Sa taille étoit fort hau-c te & parfaitement bien prise, ses traits réguliers, son port majestueux, enfin toute sa figure capable d'exciter l'attention, quoiqu'il sut dans un age si avancé, qu'il avoit la barbe & les cheveux tout-à-fait blancs. Sa tête étoit couverte de plus de cent petites cornes, d'environ la longueur d'un pouce, attachées à fa chevelure, & couvertes d'une pâte ou d'un vernis rouge qui ne changeoit rien à la forme. C'étoient ses Fetiches, c'est-à-dire, les Dieux sous la protection desquels il avoit mis son Royaume & sa personne. L'Auteur fixa d'abord les yeux sur lui, par la seule impression de sa figure; & ne lui voyant rendre aucun honneur par le Roi André & par ses Nobles, il étoit fort éloigné de deviner fa naiffance & fon rang. Il paffa plus d'une heure fans être mieux éclairci. Enfin le hazard lui ayant fait apprendre que c'étoit un grand Roi, il fut si surpris de la conduite d'André, qu'il ne balança point à lui en faire quelques reproches. Mais s'appercevant qu'il en étoit peu touché, il s'avança vers le Monarque étranger pour le prier de s'approcher de la Compagnie. Il ne put lui persuader d'entrer dans la tente; mais ayant fait porter dehors un flacon de Pounch, il l'engagea facilement à boire avec lui. Après avoir vuidé la première bouteille, Phillips vouloit passer à la seconde. Le Roi Négre s'excusa sur la longueur du chemin qu'il avoit à faire avant la nuit. Il fit présent à Phillips d'une belle peau de Léopard, se la valeur de trois ou quatres

c'(d) C'est le suc d'un arbre. c'(e) Angl. en le bannissant de leurs tentes. Sur quoi l'on trouve dans une note; que les Anglois avoient élevé, sur le sable à l'embouchure de la Rivière, deux tentes pour la commodité du Commerce & l'usage de ceux qui coupoient du bois, qui s'y retiroient pendant la nuit. (f) Ces deux tentes, comme on vient de le dire étoient à l'embouchure de la Rivière; & ceci se passa dans la Ville du Roi André, à huit milles du lieu ou elles étoient. Aussiles tentes, dont parle le Traducteur, sont changées dans l'Original en la salle du Conseil du Roi, R. d. E.

OCCI

livres fterlings
Rum. Il partit
munication av
mient mutuell
felligence.

it trouva p rendre compte la fuite, que c commande par &l'Amérique, elles fi fangla miles autres, il lu long-tems undis que ses unheur de gag Matelot. Mais que Phillips & bupe, & l'enga ILs firent d int des décharg m dans la riviés imit ensuite à la as à Phillips un brough. Gubbins la Lettres de Ph a Comptoir du ( ta Compagnie Emptant même noit de les tenis avoit besoin. nobligé de s'arr au. Enfin, ils assert le Cap I usse à la vûe mots pour les in lyvoire en abor rjulqu'au rivage demandoit le odes, d'oranges du Cap Baxos is hérissée de R

ses la pointe n sur la pointe n sur un Village st-Lumsey: nom

ques marchandi amodé de la fiév

d-Lumley; nom e

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. II. 301

leres sterlings], qui lui fut payée sur le champ de quelques bouteilles de Just. Il partit fort content des Anglois, mais fans avoir eu la moin le comemunication avec le Roi André. Phillips apprit ensuite que les deux Rois [amient mutuellement divers sujets de plainte & ] ne vivoient pas en bonne in-

telligence. It trouva parmi les Négres un Ecossois, qui lui parut fort embarrassé à staire compte de son séjour dans un Pays barbare. On sut informé, dans afaite, que c'étoit un Brigand, arrivé sur la Côte dans un petit Vaisseau ammande par Herbert, qui ayant enlevé ce Batiment dans quelque Colonie le l'Amérique, avoit embrasse le métier de Pyrate. Il s'étoit élevé des quealles si sanglantes entre les gens de l'Equipage, que s'étant massacrés les miles autres, il n'étoit resté que cet Ecossois. Dans l'impossibilité de conduire dus long-tems le Vaisseau, il l'avoit fait échouer au Sud-Est du Cap; & andis que ses compagnons expiroient de leurs blessures, il avoit eu le naheur de gagner le rivage. Il offrit ses services aux Anglois en qualité de Matelot. Mais il portoit sur son visage des traits si marques de friponnerie, que Phillips & Schurley refuserent ses offres. Colker le prit sur sa Cha-

hupe, & l'engagea pour Cherborough. [lis firent de grandes réjouissances le jour de Noël, chaque Vaisseau faiindes décharges de son artillerie. Le 28, Jean Soan, Capitaine du Jeffry, enndans la rivière, où ayant renouvellé sa provision de bois, d'eau & de ris, mitensuite à la voile pour Bait.] Le 3 de Janvier, Colker après avoir rein à Phillips un paquet adresse au Chevalier Jeffry Jeffrey, partit pour Cherbrough. Gubbins mit à la voile de son côté pour la Côte d'Or, & se chargea la Lettres de Phillips pour les principaux l'acteurs de la Compagnie d'Afrique a Comptoir du Cap-Corfe. Il leur apprenoit qu'il étoit venu avec l'agrément la Compagnie, & la permission d'acheter des Esclaves sur la Côte d'Or. Imptant même fur leur affiftance pour s'en procurer un grand nombre, il les poit de les tenir prêts pour son arrivée, avec d'autres marchandises dont woit besoin. Mais après avoir rendu service au Capitaine Schurley, il hobligé de s'arrêter quelques jours de plus pour réparer son propre Vais-Enfin, ils mirent ensemble à la voile pour la Côte d'Or. Le 11, ils Reent le Cap Mesurado; & le jour suivant ils jettèrent l'ancre, sur treize ulles à la vûe de Pikinini Setro, ou du petit Sestos. Il leur vint plusieurs mou pour les inviter au Commerce, avec promesse de leur faire trouver Syvoire en abondance. Mais ayant profité d'un petit vent pour s'avanjusqu'au rivage, on ne leur apporta que quelques dents médiocres, dont demandoit le double de leur juste valeur; avec un petit nombre de d'oranges & de bananes. Le Samedi 13, ils mouillérent à trois mil-Cap Baxos, qui fait la pointe Est du grand Sestos. Elle est basse, shérissée de Rocs. Phillips se rendit au rivage dans sa Pinasse, avec Eques marchandises propres au Commerce. Schurley, qui étoit fort inamodé de la fiévre, y envoya aussi sa Chaloupe, sous la conduite de son

Sur la pointe même du grand Sestos, en entrant dans la Rivière, on Grand Sestos, we un Village de trente ou quarante maisons, dont le Chef s'appelloit the Lumley; nom qu'il avoit pris d'un vieux Capitaine Anglois, qui avoit kté long tems le Commerce sur la Côte de Guinée. Huit milles plus haut,

PHILLIPS. 1694.

Phillips trouve un Ecossois parmi les Né-

Avanture de cet homme.

1604.

Précaution de Phillips avant que de fe rendre à la Cô-

Pikinini Setro, ou petit

Cap Baxos.

de la Rivière; u Roi André, olent. Auffiles ir, font chandu Confeil du

s crurent

rent d'afit le mon-

usages du

apporter

employent

à tous les

témoigna-

ur l'outra-

cette dé-

que les An-

iqueur; &

) par un

confenti à

re l'effai de

é du Com-

it (f). Un

ver un Roi

eau Négre

oit fort hau-t

ueux, enfin

age li avan-

oit couverte

attachées à

e changeoit

s la protec-

fixa d'abord

yant rendre

pigné de de-

nieux éclair-

Roi, il fut

faire quel-

avança vers

gnie. Il ne

dehors un

avoir vuide

Roi Negre

nuit. Il fit

ois ou quatret livres

e on vient de

Peuples eruels, & leur Commerce

on arrive à la résidence du Roi Peter, Monarque du Pays. L'Auteur n'als pas si loin, parce qu'il avoit appris que les Habitans sont perfides & cruels, & que plusieurs Négocians de l'Europe en avoient fait une triste expérience Les marchandises qu'on detire ici sont des chaudrons de cuivre, des bassins de différentes grandeurs, des fusils, des étofes rouges & bleues, des conteaux, &c. Phillips avoit porté des essais de chaque espèce; mais à la réserve de quelques Veaux (g), & d'un petit nombre de dents que les Négres tenoien: à fort haut prix, il ne trouva rien qui put faire l'objet de son Commerce Ils y acheterent cependant des Poules, des Limons & des Oranges en petit quantité & on leur offrit du Ris, mais beaucoup plus cher qu'à Mesurado, ou ils en avoient fait leur provition.] Dans son absence, ses gens exercerent leurs filets à l'embouchure de la Rivière, & lui préparèrent à son retourquantité d'excellent poisson.

Manière dont les Négres s'entre-

Le observa que la manière de saluer, entre les Habitans, est, comme que Cap Mesurado, de prendre le pouce & le premier doigt de celui qu'on salue, & de les faire craquer, en criant Akli 3! Akki 8! Tous les Negres du Canton avoient la physionomie si mauvaise, que Phillips bientôt failgué de leur compagnie, revint à bord vers le foir, & ne se crut bien à couvert que fous fon canon. Ils s'affemblèrent en si grand nombre sur le rivage. armés d'arcs & de javelines, que se défiant plus que jamais de leurs intentions, il fit lever l'ancre malgré toutes les instances par lesquelles ils s'effor-

cèrent de l'arrêter.

Divers Rocs.

V15-λ-v15 le Cap Baxos on trouve une chaîne de Rocs, qui s'étendà plus de deux lieuës dans la Mer. Le Courant y étoit si fort au Sud-Est, qu'il jetta le Vaisseau trois lieuës à l'Est du Cap. A cette distance de la pointe de Seftos, on apperçut un grand Rocher blanc qui avoit l'apparence d'une voile & deux lieuës plus loin un autre Roc, cinq lieuës au dessous de Sanguin. L première vûe que Sanguin offre de la Mer, est un peloton de grands arbres entre lesquels & Sestos, toute la Côte est parsemée de Rocs. On n'y trouve point de mouillage à moins de vingt-cinq braffes.

Battoa.

LE 15 on jetta l'ancre à la vûe de Battoa, où la terre commence à s'éle ver plus que depuis Sanguin. On s'apperçut ici qu'on étoit poussé, par le cou rant, près de trois milles au Sud-Est dans l'espace d'une heure. Plusieurs Ca nots, fortis de la rivière de Sanguin, s'approchèrent hardiment du Vaissea Mais quoique ce soit ici que commence la Côte de Malaghette, ils n'appo tèrent rien à vendre. A dix heures, l'on étoit vis-à-vis la Rivière Sino, est à douze lieues de Sanguin. Elle se reconnoît aisément, par un arbre se présente sous la forme d'un Vaisseau. On en vit sortir plusieurs Canou chargés de Malaguette, c'est-à-dire, d'une espèce de poivre qui ressemble beaucoup à celui de l'Inde & qui est peut-être aussi bon. Les Négres l'appo tent dans des paniers d'ozier. Phillips en achera dix quintaux pour une bar de fer, de la valeur de trois schellings & demi d'Angleterre, & pour un deux couteaux, dont il fit présent au Courtier Négre. Ce poivre lui ser pour assaisonner la nourriture de ses Esclaves, & les garantir du flux de ve tre & des tranchées auxquelles ils sont fort sujets. Vers midi, il sit porter

Rivière Sino.

Ufage de la Malaguette.

> (g) Angl. quelques dents de veau. Sur quoi de jeunes Eléphants. L'on remarque qu'il faut entendre cela des dents

OCC

Sud-Eft qua demain à la gés de Mala tuin [ pefan LE Merc de Rocs. C'

poivre. Phil pours d'une lades. ] Le l cueil, & mi descendirent bours. & du tance d'un e nies, le Cap sein des flots

LE 19, é pace d'une he impossible d'a qu'on leur fit offrit de l'ea d'un autre T du Cap Palma & à la haute te d'un beau polite du pre médiocre, & il n'étoit pas

mouiller l'anc

on suivit de f > LE 21 à he cageuse], tro fieurs Canots, monter à bord tes d'eau de I faire un Com Matelots que qu'ils se hâter de peine à les ques verres d'e ques dents. I que Phillips av ouverte, & fi

(b) Sur les Va pelain & le Chirus morts fuivant leur IV. Part.

vantage pour

Mer; & Jaissan

s'étend à plus Sud-Eft, qu'il à la pointe de d'une voile, Sanguin. La rands arbres On n'y trouve

nence à s'éle
é, par le cou
Plufieurs Ca
du Vaiffea
, ils n'appo
ière Sino, q
un arbre q
afieurs Canot
qui reffemb
(égres l'appo
our une ban
& pour un
ivre lui ferv
lu flux de ve
il fit porter

sud-Est quart à l'Est, pour gagner le Cap de las Palmas. On se trouva le lendemain à la hauteur de Wappo, d'où l'on vit venir quantité de Canots chargés de Malaguette. Philippo, acheta trois cens livres pour trois bassins d'éligies de la piéce de la Palmas. On se trouva le la piéce de la Palmas. On se trouva le la pièce de la Palmas. On se trouva le lendemain à la hauteur de Wappo, d'où l'on vit venir quantité de Canots chargés de Malaguette. Philippo de la pièce de la Palmas. On se trouva le lendemain à la hauteur de Wappo, d'où l'on vit venir quantité de Canots chargés de Malaguette. Philippo de la palmas de la

ptain [ pefans deux livres la pièce.]

Le Mercredi 17, on doubla la pointe du Cap Palmas, qui est environnée de Rocs. C'est là que finit la Côte de Malaghette & qu'on cesse de trouver du poivre. Phillips perdit dans ce lieu son frère, qui étoit attaqué depuis huit pours d'une fiévre maligne; [ & dont plusieurs Matelots avoient aussi été malades.] Le lendemain à six heures du matin, le corps sut cloué dans son cercueil, & mis dans la Pinasse, où le Capitaine, le Chapelain, & le Trésorier descendirent pour l'ensevelir dans les stots, au bruit des trompettes, des tambours, & du canon des deux Vaisseaux. Ils s'éloignèrent du Bâtiment à la distance d'un quart de mille; & les cérémonies Ecclésiastiques (b) étant sinies, le Capitaine aida lui-même à précipiter le corps de son frère dans le sein des stots.

Le 19, étant à l'ancre, on essuya un Tornado fort violent, qui dura l'espace d'une heure. Deux Canots se présentèrent avec de l'Yvoire; mais il sut impossible d'engager les Négres à monter à bord pour le Commerce, quoiqu'on leur sit voir les marchandises qu'ils aiment le mieux, & qu'on leur estrit de l'eau de-vie. Le jour suivant, après avoir sousser les secousses d'un autre Tornado, on alla jetter l'ancre vis-à-vis Drouin, à trente lieuës du Cap Palmas. Ce lieu se reconnoît sans peine à l'épaisseur de ses arbres, & à la haute terre qui borne la perspective; car la Côte est basse & couverte d'un beau sable blanc. A midi, les deux Vaisseaux se trouvèrent à l'opposite du premier des Monts rouges. On en compte onze, d'une hauteur médiocre, & peu éloignés l'un de l'autre. Depuis qu'on avoit doublé le Cap, il n'étoit pas venu un seul Canot à bord, quoiqu'on ne manquat point de mouiller l'ancre chaque nuit pour se faire appercevoir, & que pendant le jour on suivît de fort près le rivage.

LE 21 à huit heures, on arriva devant Koëtre, terre fort basse [& marécageuse], trois ou quatre milles au-dessus du Cap Labo. Il s'y présenta pluseurs Canots, avec quantité de belles dents; mais les Négres, avant que de monter à bord, éxigèrent que le Capitaine se mît dans les yeux trois goutes d'eau de Mer, pour gage d'amitié. Il y consentit, dans l'espérance de faire un Commerce avantageux. Cependant la vue d'un grand nombre de Matelots que la curiosité amena sur les ponts leur causa tant d'inquiétude, qu'ils se hâtèrent de rentrer dans leurs Canots (i). Phillips n'eût pas peu de peine à les rappeller. Il leur sit voir ses marchandises, il leur offrit quelques verres d'eau-de-vie; ensin, ils se laissèrent persuader d'apporter quelques dents. Mais tandis qu'ils convenoient des échanges, un grand Chien que Phillips avoit à bord entendant du bruit sur le tillac, s'avança la gueule ouverte, & sit retentir le Vaisseau de ses aboyemens. Il n'en fallut pas davantage pour jetter l'allarme parmi les Négres. Ils se précipitèrent dans la Mer; & laissant leur Yvoire sur le Vaisseau, ils regagnèrent leurs Canots à la

1694.

Mort & fepulture du frère de Pintips.

Deux Torna-

Drouin.

Monts rouges

Koëtre.

Cap Laho. Crainte & défiance des Négres du Pays.

<sup>(</sup>b) Sur les Vaisseaux Anglois, c'est le Chapelain & le Chirurgien qui disent l'Office des que peu de Monde sur le pont.

PRILLIPS. 1694.

nage. Phillips les pressa de retourner, en leur présentant leur Yvoire du bord du Vaisseau & leur faisant divers signes d'amitie. La crainte paroissoit les rendre immobiles. Il se mit trois gouttes d'eau dans les yeux; cette cérémonie même ne les touchoit pas. Enfin, il s'avisa de prendre le Chien & de le frapper avec quelques marques de colère. Alors les Negres ne firent pas difficulté de revenir; mais la defiance étoit peinte sur leur visage, ils avoient les yeuxsus tous les coins du Vaisseau, & le moindre mouvement qu'ils voyoient suireau Anglois leur en faifoit faire un pour se jetter dans la Mer. Cependant ils n'en furent pas moins subtils dans le Commerce, & le prix qu'ils mirent à leur Yvoire fut si excessif, que Phillips en acheta fort peu.

Difformite de cette Nation.

Cas Negres se rendent fort difformes, par une sorte de vernis rougeitre dont ils se peignent différentes parties du corps; & par leur parure de tête, qui confiste à tresser leurs cheveux avec un mélange de lin. Quelques-uns les laissent flotter sur leurs épaules; d'autres les relèvent sur le sommet de la tête. Phillips fut surpris à leur arrivée de n'entendre sortir de leur boucheque qua, qua, qua, comme d'une troupe de Canards. Il juge que c'est dela qu'on a donné à leur Côte le nom de Pays ou Côte de Quoqua. Elle s'étend de puis le Cap de Palmas jusqu'à Baffam Picolo, où l'on commence à trouver de l'Or.

Pourquoi on nomme cette Côte Quaqua.

Les Habitans paffent pour Antropophages.

LES Habitans de ce Canton passent pour Antropophages. Rubsun, Contremaître du Vaisseau, qui avoit commerce long temps avec eux, affara Phillips qu'ils mangent leurs ennemis, c'est-à-dire, les prisonniers qu'ils font à la guerre, & qu'ils traitent de même leurs amis après leur mort. En effet, ils ont l'air farouche & vorace. Leurs dents font pointues; apparemment parce qu'ils les aiguitent dans cette forme, car les Négres des Pays voitins les ont différentes. Ils tont robustes & bien-faits, mais de la plus hideuse figure que Phillips cût jamais vû. Chaque Canot a fon Courtier, qui en entrant dans le Vailleau commence par demander un Daf. bi , c'est-à-dire , un present d'un oude deux conteaux. A chaque marché qui se conclud, il demande un nouveau Daschi, fous prétexte qu'il n'a pas d'autre salaire. En effet, les Marchan is ne récompenfent point autrement les services. [Mais ces Courtiers sont si importuns, que, y pour s'en débarraffer, on est obligé de leur donner quelque chose, L'Auteur n'avoit point encore vû de Négres si désians & si dissiciles que sur cette Côte; ce qui lui fit juger qu'ils avoient été trompés par quelque Corfaire, qui en avoit enlevé quelques-uns sous ombre de Commerce. Les marchandises qu'ils detirent sont de grands pots, [fermés à vis dont ils paroissoient enchantés,] dell grands bailins d'etain [les plus grands étant les meilleurs], du fer en barrest & des couteaux de toutes fortes de formes.

Pikinini Lad'yvoire.

LE 23, tandis que les deux Vaisseaux étoient à la voile, il leur vint trois bo Commerce Canots de Pikinini Labo, fix lieuës à l'Est du Cap Laho. L'un s'adressa au Vaisseau de Schurley, & les deux autres à celui de Phillips, avec quantité de fort belles dents; mais ils les tinrent à si haut prix qu'on n'en put acheter beaucoup. Ils demandèrent les mêmes marchandifes qu'au Cap Laho. Ce fut le dernier endroit où les Anglois trouvèrent de l'yvoire; mais ils remarquerent que les Négres n'apportoient les grosses dents que pour la montre, & qu'ils s'obstinoient à ne vendre que les petites & les médiocres.

Commerce del'Or, avec plusieurs Canots.

LE 25, on vit arriver deux Canots de Bassam Picolo, pour offrir le Commerce de l'Or. Phillips en acheta trente achis pour du fer en barre, à

deux barres p Chellings. To en petites pic leur parure, pondre ni de mais n'en app Buffam, qui y sutres Canota of Il donnoit un fins d'étain du n'oublioit pas mais en remor des balances, celles des Ang mefure qu'ils a Pasion de s'en

LA maladie

la deux Equip

huit hommes;

avec la plûpari gné d'un broui rendit feur fitt refifter au Cour dans l'espace d combat. Phillip l'est ps décour l'ancre; & che coup. Sa fabr in François; William Flem particulière du Commerce fur tevenoit d'Ang de feize pièces a Phillips que eur voyage à les Rades fi per s'étoient faisis l'autre fort dan Danois puffent tant de fâcheufe même. ] Il fut dix pas devani

(k) Angl. deux

cher & de se se

LE Mercrec

te du bord it les renderemonie de frappur fficulté de s veux fin t faireaux nt ils n'en ent à leur

rougeitre e de tête, elques-uns omet de la coucheque de la qu'on 'étend deà trouver

, Contre-Mara Philils font à En effet, nment parifins les ont figure que ant dans le d'un ou de eau Daschi, récompentuns, que, L'Auteur ette Côte; , qui en difes qu'ils

en barres de rvint trois adressa au e quantité ut acheter lo. Ce sut remarquèontre, &

antés,] de L

r le Combarre, à deux

deux barres pour trois achis. La valeur de chaque achi est d'environ cinq chellings. Tout l'Or que les Anglois prirent ici étoit en l'etiches, c'elt-à-dire en petites pièces ornées de jolies figures, que les Négres employent pour leur parure, & qui font ordinairement d'Or très-pur. On n'y voit point de poudre ni de lingots. Le 26, quelques Canots vinrent offrir des Efelaves. mais n'en apporterent aucun. Le jour suivant, il vint à bord un Canot de Baffam, qui y passa toute la nuit. Phillips en tira trente-six achis d'Or. Deux autres Canots, qui arrivèrent le jour suivant, lui en sournirent seize onces. o'll donnoit une harre de fer, une douzaine & demi de Couteaux, ou des Baflins d'étain du poids de fix livres, pour un achi & demi, bien entendu qu'on s'oublioit pas le Daschi des Courtiers ]. Il se servoit ici de ses propres poids; mis en remontant, il trouva les Negres mieux instruits. Ils avoient des poids, des balances, & d'autres mesures, auxquelles ils comparoient soigneusement celles des Anglois. Le prix des marchandifes leur parut augmenter aufli, à mesure qu'ils avançoient, parce que les Negres trouvent moins souvent l'ocgeasion de s'en fournir. [ Mais aussi n'ont-ils pas beaucoup d'Or.]

La maladie, qui avoit emporté le frère de Phillips s'étoit répandue dans la deux Equipages; mais celui de Schurley fut le plus maltraité. Il perdit huit homines; & le Capitaine même tomba dans une langueur mortelle, avec la plûpart de ses gens. Un calme, qui dura plusieurs sours, accompagné d'un brouillard épais, & d'une chaleur pefante, fans le moindre vent. rendit leur situation encore plus dangereuse. Pendant dix jours, il fallut refister au Courant, qui pouffoit les deux Vaisseaux, plus d'un mille (k) à l'Ouest dans l'espace d'une heure. Pour comble de disgrace, on se crut menacé d'un combat. Phillips apperçut un Bâtiment, qui s'étoit fort approché avant qu'il l'est pa découvrir. Il fit tirer un coup de canon pour l'avertir de mettre à l'ancre; & choqué qu'il n'y parût pas faire d'attention, il lui tira un second coup. Sa fabrique & ses peintures en blanc le lui avoient fait prendre pour un François; mais on le reconnut enfin pour un Armateur de Hollande. William Flemming, qui le commandoit, étoit revêtu d'une Commission particulière du Roi Guillaume. Il y avoit plus de neuf mois qu'il éxerçoit le Commerce fur la Côte, fans avoir pû se defaire encore de sa cargaison. Il revenoit d'Angola. Son Vaisseau, qui se nommoit le Jacob Hendrik, étoit de feize pièces de canon & de quarante-deux hommes d'équipage. Il apprit à Phillips que le Capitaine Gubbins & son Chapelain étoient morts dans leur voyage à la Côte d'Or; que tout le Pays étoit troublé par la guerre, & les Rades si peu sûres, qu'il paroissoit peu d'Or sur la Côte; que les Négres sétoient saissis du Fort d'Akra, après avoir tué le principal Facteur & blessé l'autre fort dangereusement; [enfin, qu'il y avoit peu d'apparence que les Danois pussent se rétablir dans cette Place. Phillips, déja fort affligé de tant de fâcheuses nouvelles, fut bientôt forcé de tourner sa compassion sur luimême.] Il fut pris d'une extinction de vûe qui ne lui permettoit plus de voir dix pas devant lui, & d'un étourdissement qui lui ôtoit le pouvoir de marcher & de se soutenir sans appui.

Le Mercredi 8 (1), on entendit le bruit de plusieurs canons; & presqu'aussi-

PHILLIPS, 1694.

Trifte étae des deux Vaitfeaux Anglois.

Rencontre d'un Armateur de Hollande.

Récits facheux pour Phillips. Ses maladies.

(k) Angl. deux milles. R. d. E.

(1) Angl. fixième. R. d. E.

Ddd 2

1694.

Rencontre d'un Vaisseau de la Compagnie Hollandoile.

tôt on découvrit un Vaisseau, qui se sut bientôt approché de celui de Phillips. Comme on l'avoit d'abord reconnu pour Hollandois, on ne fut pas surpris de voir monter familièrement le Capitaine à bord. Il appartenoit à la Compagnie Hollandoise des Indes Occidentales, qui l'envoyoit à Mina. Mais il avoit été retenu cinq mois à Plymouth; & depuis qu'il en étoit parti, il avoit employé neuf femaines entières dans fa Navigation. Il raconta qu'il avoit été aux prises avec un Armateur François à cinquante lieuës de Scilly, & que le Comte de Torrington s'étoit fauvé d'Angleterre. Phillips ne douta point que cette dernière nouvelle ne fût d'une fausseté absolue. Il sçavoit que les Hollandois n'avoient jamais été bien disposés pour ce brave Officier, de. puis que par leur propre imprudence, ils avoient été si maltraités en 1600 par la Flotte Françoise à la vûe de Beachy. Ce Vaisseau étoit de vingt. quatre pièces de canon & de quatre-vingt hommes, Soldats & Matelots Les canonades qu'on avoit entendues venoient de lui; mais il n'en avoit voula qu'à l'Armateur de la même Nation qui avoit quitté depuis peu Phillips, & qui s'étoit éloigné à force de voiles.

Privilége exclusif de la Compagnie de Hollande.

Quoique la Compagnie Hollandoise eût le privilége exclusif du Commerce für cette Côte, avec se droit d'attaquer tous les Marchands particuliers, & de faifir leurs Vaisseaux & leurs marchandises, il y avoit alors plus d'une douzaine de Bâtimens d'Interlope qui bravoient toutes les défenses & tous les droits. Phillips affûre quales Matelots de ces Vaisseaux, lorsqu'ils avoient le malheur d'ètre pris, étoient renfermés dans les cachots de Mina, & le Capitaine, avec les principaux Officiers, condamnés au dernier supplice par le Gouverneur Général de Hollande (m), qui avoit sur eux le droit de vie & de mort, à la tête d'une Cour Martiale, sans aucun appel en Europe. La même autorité s'étendoit sur tous les Négres voisins, particulièrement sur ceux de la Ville même de Mina, qui achètent à ce prix la protection dont ils jouissent sous le canon du Fort. Aussi le nom d'un Gouverneur Hollandois est-il fort respecté dans toutes ces Régions; tandis que le pouvoir des Agens Anglois se réduit à faire arrêter les coupables, & à les envoyer chargés de chaînes en Europe, pour y être jugés suivant les loix. Il est certain que les Interlopiers Hollandois ont été quelquefois traités avec la dernière rigueur. Mais cette crainte n'est pas capable de les rebuter. Ils ont des Bâtimens si légers, qu'à la voile ils échappent toûjours aux Vaisseaux de la Compagnie. Ils sont ordinairement bien fournis d'armes & de munitions. Le courage est si bien établi parmi leurs Matelots & leurs Soldats, qu'ils périroient jusqu'au dernier sans penser à se rendre. Phillips rend témoignage qu'il en a vû quatre ou cinq à l'ancre, devant le Fort de Mina, pendant des semaines entières, éxerçant ouvertement le Commerce, comme pour affronter le Gouverneur & sa Garnison.

Afthany.

Cap d'Apol-

Hardieffe

des Marchands d'in-

terlope.

Ioma.

Les deux Vaisseaux Anglois s'étoient avancés jusqu'à la Rade d'Asthany, à douze lieuë de Bassam. Mais n'y voyant aucune apparence de Commerce, ils gagnèrent le Cap Appollonia, où la fortune ne leur fut pas plus favorable. Leur étonnement fut extrême de trouver cette stérilité dans les lieux qui étoient autrefois célébres par l'abondance de l'Or & la facilité des marchés. LE 13, ayant doublé le Cap, ils jettèrent l'ancre au Cap d'Axim (n),

(m) Argl. Gouverneur Général de ce Fort. R. d. E.

(n) Axim est à dix lieuës d'Apollonia.

na que le lendem Auteur, c'est-àengagea. Buckerig te dans le Fort. for les attendoit s

OCCII

deux milles a de Hollande, le pressa de s'a danfa, & cha coup en inquie des banderolle Phillips furpris faire feu fur le teur le conjura dans un petit ( dre aux Négre nant un grand Phillips apprit que le grand C autorité supérie toirs de Hollan a la conduite d coupables ne m Mina, où leur souvent de se vo qualité de simpl punit avec cett dans leur Compt n'y fasse entrer leurs Etabliffem iement observée lesautres n'ayen LE grand Car Frank, que les a a Phillips, pour toit de l'Europe postes de la Cor de Dicky, où il gner. Les Age loient de dispose que les guerres d

pas d'apparence RAWLISSON voyer fon Canot ion erreur; & ri glois. La nuit fut

(0) Angle Le

e Phillips, as furpris à la Com-Mais il parti, il conta qu'il de Scilly, s ne douta qu'est que est en 1690 de vingtelots. Les

voit voulu

hillips, & Commerce iers, & de ne douzaine roits. Philalheur d'êe, avec les eur Général e d'une Cour oit fur tous e de Mina, n du Fort. toutes ces ire arrêter bour y être ois ont été 'est pas cails échapement bien parmi leurs penser à se re, devant

d'Asthany,
commerce,
favorable.
lieux qui
marchés.
dxim (n),
deux

rtement le

Apollonia.

deux milles au-dessous du Fort Hollandois. Rawlisson, Chef du Comptoir de Hollande, vint à bord, pour demander des nouvelles de l'Europe. On le pressa de s'arrêter. Il y consentit, & se livrant à sa bonne humeur, il but, dansa, & chanta de fort bonne grace. Mais sa joie sut changée tout-d'uncoup en inquiétude, à la vûe d'un grand Canot à douze Rameurs, portant des banderolles de diverses couleurs, qui s'avançoit de l'Est vers le Vaisseau. Phillips surpris de son trouble lui en demanda la raison. Il lui offrit même de faire feu fur le Canot, s'il se croyoit menacé de quelque danger. Mais le Facteur le conjura de s'en bien garder; & fans s'expliquer davantage, il se jetta dans un petit Canot de Pêcheur, où il se coucha sur le ventre; il donna orde aux Négres de ramer vers l'Ouest avec toute la diligence possible, & prenant un grand tour, il alla gagner la terre un quart de mille au-dessus du Fort. Phillips apprit bientôt la cause de tant d'allarmes. Rawlisson s'étoit imaginé que le grand Canot étoit celui du Fiscal Hollandois de Mina, Officier d'une autorité supérieure à la sienne, dont l'emploi consiste à visiter tous les Compwirs de Hollande, pour éxaminer l'état du Gouvernement & veiller sur tout ila conduite des Facteurs. Cette visite se fait avec tant de rigueur, que les coupables ne manquent jamais d'être arrêtés, & conduits dans les prisons de Mina, où leur moindre punition est de payer une amende considérable. & souvent de se voir condamnés à porter le mousquet pour la garde du Fort, en qualité de simple Soldat. Ce n'est pas seulement le Commerce clandestin qu'on runit avec cette sévérité dans les Facteurs. Ils doivent veiller au bon ordre dans leur Comptoir; empêcher par éxemple qu'on ne couche dehors, & qu'on n'y fasse entrer des femmes pendant la nuit. Les Anglois négligent dans leurs Etablissemens cette partie de la bonne police, mais elle est rigoureusment observée parmi les Hollandois; ce qui n'empêche pas que les uns & leautres n'ayent des femmes libres ou Esclaves, dont ils changent à leur gré. Le grand Canot arriva bien-tôt à bord. Il amenoit un Anglois, nommé hank, que les Agens de la Compagnie Angloise, au Cap-Corse, envoyoient i Phillips, pour recevoir de lui les Lettres & les paquets qu'il leur apporwit de l'Europe, & prendre les nouveaux Facteurs qui venoient occuper les postes de la Compagnie dans ses divers Comptoirs. Il avoit relâché à celui de Dicky, où il avoit engagé Buckerige, qui en étoit le Chef, à l'accompagner. Les Agens marquoient à Phillips, par ce Canot, qu'ils lui conseilbient de disposer de sa cargaison avant que d'arriver au Cap-Corse; parce que les guerres du Pays anéantissoient le Commerce de l'Or, & qu'il n'y avoit pas d'apparence qu'il pût se procurer des Esclaves sur la Côte.

RAWLISSON, que nous avons laissé au rivage, ne manqua point de renvoyer son Canot à bord, pour y prendre des informations. Il apprit bientôt son erreur; & riant de ses propres craintes, il se hâta de rejoindre les Anglois. La nuit sut employée à se réjouir. Le Facteur de Hollande ne retourna que le lendemain dans son Comptoir; bien lesté, suivant l'expression de l'Auteur, c'est-à-dire yvre de pounch & de vin. Mais, avant son départ, il saggea Buckerige, Schurley & Phillips, à lui rendre le lendemain une visite dans le Fort. Ils s'y rendirent à l'heure dont ils étoient convenus. Rawlisson les attendoit sur le rivage (0), avec son Chapelain, qui étoit un jeune

(1) Angl. Le Lieutenant de Rawlisson. R. d. E.

Рипелен. 1694.

Cap d'Axim.

Frayeur panique de Rawliffon Facteur Hollandois.

Sévérité des Hollandois dans leurs Comptoirs.

Avis que Phillips reçoit du Cap-Corfe.

Rawlisson retourne à bord de Phillips & s'y réjouit beaucoup.

## 308 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

PHILLIPS. 1694.

François Il les conduisst à la porte du Fort, où ils furent salués de neuf coups de canon. Avant le dîner, il leur proposa de faire un tour de promenade autour de la Place. C'est une espèce de Château, bâti sur un Roc, à la manié. re des Portugais, des mains desquels il est passé dans celles des Hollandois. Il est à quatre flancs, sur chacun desquels on voit quelques pièces de canon. dont le nombre total monte à dix-huit. Ceux qui regardent la Mer font affez gros. Phillips en diftingua quelques-uns de fonte. Les murs font d'une boine hauteur, & la Porte capable de quelque défense. Elle fait face au Continent. Au milieu du Fort sont le magasin, la cuisine, & le logement des Soldats, fur lequei on a ménagé trois ou quatre petites chambres pour les Facteurs. Celle où les Anglois furent traités, n'avoit que la moitié de ses murs, [c'està-dire qu'ayant été ruinés par le tems, ou par d'autres causes, personne ne s'étoit crû intéressé à les rétablir. La bonne-chère ne parut pas si négligée. On fervit aux Anglois plusieurs sortes de viandes & de poissons. Ce que Phillips trouva de meilleur, fut un Pudding d'Yam ou d'Ignames, assaisonné par !: Chapelain François avec du fucre & du jus d'Orange. Le vin du Rhin & le Pounch ne furent point épargnés; mais Phillips préféra beaucoup à l'un & à l'autre une forte de vin de Palmier, nommé Kokoro, qu'on prendroit à la couleur pour du petit lait, & au goût pour du vin blanc de Florence. On but la fanté du Roi d'Angleterre & celle de la Compagnie d'Afrique, chacune avec une décharge de sept coups de canon; après quoi les Anglois surent invités à fortir du Château pour voir une danse de Négres, sous quelques gros cotoniers, dont ils font leurs Canots (p).

Bonne-chère du Facteur Hollandois.

Sa femme & celle de fon Chapelain.

Danse des Négres.

RAWLISSON y avoit fait porter des sièges & des liqueurs. Les Anglois y trouvèrent Madame Rawlisson, semme [ou maîtresse] du Facteur, jeune Mulâtre qui avoit beaucoup d'agrémens. Elle étoit couverte, au milieu du corps, d'une riche écharpe de soie. Sur la tête elle avoit un bonnet à fleurs d'or & d'argent, sous lequel ses cheveux tomboient de toute leur longueur; car les Mulâtres affectent de les porter comme les Blancs, pour se distinguer des Négres. Elle étoit accompagnée de la femme du fecond Facteur & de celle du Chapelain François, qui étoient de jeunes Négresses de douze ou quinze Ces trois Dames commencerent la danse au son de trois instrumens, composés de dents d'Eléphans creuses, & d'un tambour de cuivre. Elles danfèrent successivement, avec des gestes, & des mouvemens ridicules de la tête, des épaules & des bras; de sorte que leurs pieds avoient la moindre part à l'action. Le commencement de leur danse sut assez modéré; mais s'échausfant par degrés, elles s'agitèrent à la fin comme autant de folles ou de furieuses. D'autres semmes parurent ensuite sur la scène. Les hommes eurent leur tour. Entre les plus galans, il en parut deux qui avoient l'os d'une machoire d'homme attaché à la poignée de leur épée. On apprit aux Anglois que c'étoit un trophée militaire, & qu'ayant tué dans un combat quelques fameux Guerriers, ils se faisoient honneur de porter sans cesse cette marque de leur victoire. Enfin les Anglois fatigués du spectacle, prirent prétexte de la fin du jour pour retourner à bord.

OCCII

LA Ville e

est située au le

deffous du Châ ment. ] Phillip avec des pelle dre d'Or. Ce mit à la voile vingt-quatre br vis le milieu Brandebourg, de Dicky, dans Cap Tres-Punt barquement foi BUCKERIG: construire un p Ville, Quoiqu deja planté, pr defense. La V pour répondre du bois, de l'e grains du Pays. tommerce, il 1 nière place [ de regient de se de tetourné en Eur apportées. A ves sterlings, q rioler fes in truc Le même jou dans la Rade de fur la pointe, ur portée du canon pagner Phillips, u Johnson, pre mais furieux d'un lapprit du lecor des Enfans Bleux UNE femme d glois du Fort un Julqu'à l'age de d Corfe, conque de de pour sa femi (r) prennent des me premier Facte y être élevée fous

(1) Angl. de deux

<sup>(</sup>p) Tous les Voyageurs qui ont été à Juida, remarquent que c'est ici le lieu où l'on

neuf coups lenade aula manièlollandois, de canon, font affez une boune Continent, s Soldats, s Facteurs, rs, [c'efterfonne ne fin négligée,

Ce que l'hilonné par l'a Rinin & le à l'un & à ndroit à la ce. On but e, chacune is furent inelques gros

jeune Mujeune Mujeune Mujeurs d'or & eur; car les tinguer des & de celle e ou quinze nftrumens, Elles dan-

nstrumens,
Elles dancules de la
noindre part
us s'échaufs ou de funmes eurent
s d'une maaux Anglois
at quelques
ette marque
nt prétexte

illeur marché.

LA Ville est à l'Est du Château, & contient environ cent maisons. Elle est située au long des bords de la Rivière, qui se décharge dans la Mer audessions du Château; [& c'est à son embouchure qu'est le lieu du débarquement.] Phillips observa sur la rive une centaine de Négres des deux séxes, avec des pelles, qui leur servoient à remuer le sable pour en tirer de la poudre d'Or. Cependant le Commerce n'y étant pas sort avantageux, on remit à la voile le 16, pour gagner le Cap de Tres-Puntas, en se tenant sur vingt-quatre brasses, dans la crainte des Rocs qui s'étendent assez loin vis-àvis le milieu du Cap. Vers midi, on se trouva devant un Comptoir de Brandebourg, & trois heures après, on jetta l'ancre à la vûe du Comptoir de Dicky, dans l'Anse même où il est situé, environ trois lieuës à l'Est du Cap Tres-Puntas. Les Anglois n'ont pas de Comptoir sur la Côte où le débarquement soit si facile.

Buckerige, Chef du Comptoir de Dicky, s'occupoit actuellement à Anonfruire un petit Fort sur un grand Roc plat, un demi-mille à l'Est de la Ville. Quoique cette entreprise sût fort éloignée de sa persection, il avoit des planté, près du Fort, quelques pièces de canon qui faisoient toute sa desense. La Ville est assez grande. Phillips descendit un jour au rivage, pour répondre aux civilités de Buckerige qui l'avoit invité à dîner. Il prit du bois, de l'eau, & quelques pierres dures pour s'en servir à broyer les grans du Pays. Mais les Habitans marquant peu d'empressement pour le tommerce, il leva l'ancre, & se trouva vers midi devant Tagaratha, derpière place [de la Côte d'Or,] où les instructions de la Compagnie l'obligement de se désaire de sa cargasson. S'al eût observé cet ordre, il seroit tourné en Europe avec la plus grande partie des marchandises qu'il en avoit apportées. A peine en avoit-il vendu pour la valeur de trois (q) cens livres sterlings, quoiqu'il en eût pour trois mille. Aussi ne balança-t-il point à voler ses in tructions.

Le même jour à deux heures après midi, il mouilla, sur sept brasses, dans la Rade de Sukkandi, à deux milles du rivage. Les Hollandois y ont, sur la pointe, un petit Fort, qui commande le lieu du débarquement, à la portée du canon du Fort Anglois. Schurley qui n'avoit pas cessé d'accompagner Phillips, se rendit [avec lui] le 20 au Château Anglois, où il trouus Johnson, premier Facteur de ce Comptoir, non-seulement malade au lit, mais surieux d'un affront qu'il avoit reçu de Vankubeline, Marchand de Mina. Il apprit du second l'acteur [jeune homme qui avoit été élevé dans l'Hôpital des Ensans Bleux] le détail de cette avanture.

Une femme du Pays, nommée Taguha, avoit eu de quelque Soldat Anglois du fort une fille mulatre, qui avoit été élevée assez soigneusement luqu'à l'àge de dix ou onze ans. Johnson, qui étoit alors l'acteur du Cap-lors, conçut de l'inclination pour cette jeune fille, & proposa de la prende pour sa femme, de la manière, ajoûte l'Auteur, dont les Européens (r) prennent des semmes en Guinée. Dans le même tems, ayant été nomme premier Facteur de Sukkandi, il y mena la petite Mulâtre avec lui, pour yêtre élevée sous ses yeux, jusqu'à ce qu'elle sut en âge de servir à ses plai-

PHILLIPS. 1694.

Situation de la Ville.

Cap de Très-Puntas. Comptoir de Brandebourg.

Anfe, Ville, & Fort deDicky,

Langueur du Commerce fur cette Côte.

Rade & Comptoir de Sukkandi.

Avanture de Johnson, Facteur de Sukkandi.

<sup>(4)</sup> Angl. de deux cens. R. d. E. Heclui de leur inclination. [C'est un usage éta-(7) lls n'ont point d'autre engagement que bli, contre toutes sortes de Loix.]

# 400 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

THILLIPS.

firs. Il la traita pendant deux ou trois ans avec beaucoup de tendresse. [ prenant un grand plaisir à s'entretenir avec elle. ] Lorsqu'elle touchoit à Page qu'il s'étoit proposé, Vankuheline, qui avoit entendu vanter sa beauté, gagna Taguba sa mère, à force de présens, & la fit consentir à se rendre au Comptoir de Sukkandi, sous prétexte de voir sa fille, mais en effet pour l'engager adroitement à s'approcher du rivage, où il devoit envoyer un Canot fort léger & les faire enlever toutes deux. Taguba ne manqua point d'adresse pour éxécuter ce plan. Elle fut reçue civilement de Johnson. qui n'ayant aucun sujet de défiance, laissa volontiers sortir sa fille avec elle, Lorsqu'elles furent au bord de l'eau, quelques Matelots qui les attendoient enlevèrent la fille malgré ses cris; & sa mère la suivit, en feignant de cé. der à sa douleur. Elles furent menées toutes deux à Vankuheline, qui recueillit bientôt le fruit des foins & des espèrances de Johnson. Phillips avoit vû cette petite créature au Château de Mina, lorsqu'il y avoit dîné chez le Général Hollandois. Elle avoit dansé devant lui dans une parure fort brillante, sous le nom de Madame Vankuheline. Cette avanture, & quelques autres démêlés avec les Hollandois, avoient troublé la tête de Johnson ins. qu'à le rendre presque sou. Quelque tems après, ce malheureux Facteur fut furpris par les Négres, qui, [à l'instigation de Vankuheline & du Général Hollandois, le taillèrent en pièces avec tous ses gens, se saissirent du Fort, & pillèrent toutes les marchandises. Son Lieutenant, que les Anglois appelloient M. le Second, n'ayant pas laissé de traiter fort civilement Phillips & Schurley, ils ne retournèrent à bord que vers le foir. Le premier objet au'ils virent approcher, fût reconnu aussi-tôt pour un Paquebot Anglois nommé l'Aigle, qui étoit parti des Dunes avec eux, chargé de paquets & de lettres pour la Gambra, Cherborough & le Cap-Corse. Le Capitaine de ce petit Bâtiment étoit mort à la Gambra [avec plusieurs de ses gens.] Brouwn, qui lui avoit succédé, apprit à Phillips que l'Agent de Colken (s) avoit eu de grands démêlés avec son second en arrivant à Cherborough, & qu'il avoit eu besoin d'employer la force pour s'y faire

Fin tragique de Johnson.

Arrivée d'un Paquebot Anglois.

LE 21 Phillips alla jetter l'ancre entre la pointe d'Abady & Schuma (t) où il lui vint quelques Canots, avec lesquels il sit des échanges avantagem pour de l'Or. Les Marchands Négres paroissoient craindre que leurs marchandises ne sussent consissant les Agens de Hollande, pour avoit éxercé le Commerce avec les Anglois. Ils avoient essuyé plus d'une soit cette insulte, non-seulement à l'occasion des Vaisseaux Anglois qui étoient attirés sur leur Côte, mais pour s'être sourni de quelques marchandises à Suk kandy, & lorsque sur leurs plaintes les Facteurs Anglois avoient demandé sa tissaction au Général de Mina, en l'assurant que les marchandises apparte noient à la Compagnie, ils n'en n'avoient pû obtenir que de vaines promesses Les Hollandois portoient si loin l'insolence au long de cette Côte

fur-tout depuis la révolution, qu'ils s'efforçoient par toutes fortes

moyens de ruiner le Commerce des Anglois; [traitant les Négres ave

Obstacles que les Hollandois apportent au Commerce de Guinée.

Ils se faisifsent de Commendo.

(s) Angl. s'étoit féparé de lui à Mesurado, çu. R. & qu'en arrivant à Cherborough il avoit en du bruit avec son Second avant de louvoir être re-

çu. R. d. E.
(t) à deux lieuës de Sukkandi.

8

cendresse, ouchoit à ra fa beauentir à se ra fa beauentir à se ra fa beauentir à se ra fe de ce ranqua e Johnson, avec elle. attendoient ant de cée, qui renillips avoit iné chez le e fort brile quelques ohnson juste de control du Fort, & glois appelPhillips & cemier objet dot Anglois e paquets & Le Capitaine e se gens. Just de Colker ant à Cherur s'y faire

Schuma (t),
avantageur
e leurs marpour avoir
us d'une foir
s qui étoien
indifes à Suk
i demandé fa
ilifes apparte
hes promeffer
cette Côte
tes fortes d
Négres ave
févérité

andi.



FORT BADENSTEIN, TE BOETRI, uit Barbot.



FORT ST SEBASTIAAN, TE SHAMA, uit Barbot.

J. V. Schler dires

févérité , ] f levé Commer plus favorat gardent enco ecrit, fignés possession. Su s'y rétablir teriaux pour de lui tirer pl ne pouvoient continuèrent affez de fuccè Négres, fufc & des Muniti rent dans la ne LE 22, P font entre Sch

geux avec les les arrêtoit en fut avec des p mirent chaque de les passer p ler à la Point deux lieuës de également avec effectivement LE 25, il p

ne prévoyant
Corfe, à moir
Commerce de
Villes à l'Est,
bord. Le 27,
Château de sep
Pendant
du Fort & du se
de la Compagn
Les Agens

Les Agens Poste, dans la fence, Phillips de verdure, que débarquer chac compagnant chavoit amenés pas un qui ne se l'espace de deux

IV. Part.

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. II. 401

févérité, ] fans en avoir reçu le moindre sujet de plainte. Ils ont enlevé Commendo à la Compagnie Angloise, c'est-à dire, l'endroit le
plus favorable de toute la Côte pour le Commerce de l'Or. Ils le
gardent encore, quoique les Agens de la Compagnie ayent des titres par
écrit, signés de tous les Princes du Pays; sans compter le droit d'une longue
possession. Sur des sondemens si justes elle tenta, il y a quelques années, de
i'y rétablir Mais lorsque son Vaisseau passoit devant Mina, chargé de matériaux pour bàtir un nouveau Compsoir, les Hollandois eurent la témérité
de lui tirer plusieurs volées de canon, sans respecter le Pavillon Royal qu'ils
ne pouvoient méconnoître à si peu de distance. Cependant les Anglois ne
continuèrent pas moins leur entreprise, & commencèrent à se fortisser avec
asses des surnitions ], leur causèrent tant de troubles & d'embarras, qu'ils se virent dans la nécessité de se retirer avec perte de plusieurs hommes.

LE 22, Phillips & Schurley arrivèrent devant les hautes montagnes qui font entre Schuma & Commendo. Le Commerce fut d'abord affez avantageux avec les Habitans de ces deux Places; mais la crainte des Hollandois les arrêtoit encore. S'ils achetèrent trois ou quatre balles de Perpetuane, ce fut avec des précautions extrêmes pour les emporter. Ils les divifèrent, & mirent chaque partie dans des facs qu'ils avoient avec eux, dans l'espérance de les passer plus facilement. Phillips rebuté de leurs incertitudes, alla mouiller à la Pointe d'Ampeni, qui est entre Commendo & la Ville de Mina, à deux lieuës de la Ville. Cette situation lui parut favorable pour commercer également avec ces deux Places; & dans l'espace de deux jours, il se procura

effectivement plus de trente marcs d'Or.

LE 25, il passa devant le Château de Mina, qu'il salua de sept coups; & ne prévoyant aucun obstacle, il jetta l'ancre entre cette Place & le Capcorse, à moins d'une lieuë de l'une & de l'autre. Il y trouva se meilleur commerce de toute la Côte, par l'empressement que les Négres de toutes les Villes à l'Est, jusqu'à Cormantin, eurent les deux jours suivans à venir à botd. Le 27, il alla mouiller dans la Rade du Cap-Corse, après avoir salué le Château de sept coups (v), qui lui furent rendus.

PENDANT vingt-neuf jours qu'il passa dans cette Rade, il leva un Plan éxact du Fort & du Comptoir Anglois. C'est le plus considérable des Etablissemens

de la Compagnie sur cette Côte.

Les Agens, les Facteurs & les autres Officiers, n'ofant s'éloigner de leur Poste, dans la crainte des accidens qui pouvoient arriver pendant leur abfence, Phillips & Schurley leur donnèrent à dîner, dans un beau cabinet de verdure, qui est au centre du jardin de la Compagnie. Ils avoient fait débarquer chacun six canons, pour donner plus d'éclat à cette sête, en accompagnant chaque santé d'une décharge. Des trente Soldats que Phillips avoit amenés pour le service de la Compagnie dans le Fort, il n'y en avoit pas un qui ne sût en aussi bonne santé qu'au départ d'Angleterre; mais dans l'espace de deux mois, les maladies du climat en firent périr la moitié. Clayton,

1694

Schuma & Commendo.

Commerce avantageux pour Phillips.

Fête qu'il donne aux Officiers Anglois du Cap-Corfe.

(v) Angl. de quinze. R. d. E.

IV. Part.

Eee

# 402 VOYAGES AU LONG DES

PRILLIPS. D604.

Chef du Comptoir Danois de Frédéricsbourg, mourut aussi de la fiévre. Il fut enterré avec beaucoup de pompe dans le jardin de Blackjack, qui est voisin du Fort, & qui sert de sépulture commune aux Européens. Clayton out pour successeur John Rootsey, Barbadien, qui étoit arrivé depuis peu avec les Vaisseaux Danois.

Histoire de William Lord.

Artifice de

quelques Mar-

chands pour déguiser leur

pyraterie.

Un trompette du Vaisseau de Phillips, nommé William Lord, avant prisquerelle dans l'yvresse avec un Sergent du Château, lui sit au ventre une bleffure qu'on crut d'abord très-dangereuse. Il fut chargé de fers dans une Tour qui servoit de prison. Mais sur le rapport du Chirurgien, qui ne jugea point la playe mortelle, Lord obtint la liberté. Ce Trompette étoit nonfeulement fort vigoureux, mais si querelleur & si intraitable, que Phillips fe vit obligé de le faire enchaîner fur la poupe, depuis Saint Thomas jusqu'à la Barbade. Son dessein étoit de le mettre sur un Vaisseau de Guerre en at. rivant dans cette Itle. Mais sa bonté l'ayant fait céder ensuite aux sollicitations qu'il recut en faveur de ce misérable, il eut lieu de s'en repentir. A peine fat-on arrivé à la Barbade, que Lord se trouvant libre, sortit secrétement du Vaisseau. & se cacha dans la Ville jusqu'à ce qu'il eut dépensé tout son argent. Il étoit arrivé au Port une Frégate de la Nouvelle Angleterre, petite. mais bien équipée pour la guerre, excellente voilière & montée de vingt pièces de canon. Quelques Marchands de l'Isle l'avoient achetée: & sous prétexte de l'envoyer à Madagascar pour le Commerce des Esclaves, nonfeulement ils avoient obtenu une Commission de Russel, Gouverneur de la Barbade, mais ils l'avoient engagé à s'affocier avec eux dans cette entreprise. Lord s'engagea fur ce Bâtiment, & fon exemple fut suivi de plusieurs Matelots de Phillips. Au reste le Voyage de Madagascar n'étoit qu'un prétexte. Phillips fut informé par des avis certains, que la Frégate devoit se rendre à l'entrée de la Mer Rouge, pour y chercher des profits plus considérables dans le pillage des Vaisseaux Marchands du Mogol, & revenir ensuite avec quelques Esclaves Négres, pour couvrir les apparences en rentrant à la Barbade. I Phillips vendit à un Marchand des armes à seu pour le service de la Fréga : te; mais en beaucoup plus grande quantité qu'il n'étoit nécessaire à un si petit Vaisseau pour sa défense. Quoiqu'il en soit. Phillips n'a point appris ce qu'il étoit devenu. Les autres Vaisseaux Marchands perdirent aussi beaucoup de monde par la perte & les enrollemens forcés pour les Vaisseaux de Guerre; Mais plus que tout cela, 7 la Commission d'un Gouverneur qui étoit proche parent de l'Amiral d'Angleterre, mettoit ce petit Bâtiment en droit d'incommoder beaucoup tous les Vaisseaux du Port. Sous prétexte du service du Roi, il engagea tous les Matelots qui étoient disposés à quitter leurs Marchands. Ceux mêmes qui pensoient le moins à rompre leurs engagemens avec d'autres Capitaines, en prirent du moins occasion de faire augmenter leurs gages; & l'on n'en auroit pas trouvé un dans cette circonstance, qui voulût faire le Voyage de l'Europe, [ qui est l'affaire de six semaines, ] à moins de trente livres sterlings, [ & la promesse d'être déchargé au premier Port.]

AVANT que de quitter le Cap-Corse, Phillips prit une partie du Bledd'Inde qui est réglé pour la provision des Négres jusqu'à la Barbade. La mesure pour chacun est de quatre boisseaux, & le prix de la Compagnie deux achis par mesure. L'huile de Palmier est à meilleur marché sur la Côte de Juida qu'au Cap-Corfe. Mais elle coute moins encore dans l'Isle PHILLIPS

de Saint Thomas.

S

vre. Il qui est Clayton peu avec

ant pris-itre une lans une ne jugea oit non-Phillips s jusqu'à
re en aricitations
A peine
rétement
tout son

, petite,
de vingt
; & fous
res, noneur de la
intreprife.
ieurs Maprétexte.
rendre à
ables dans
vec quelBarbade.
la fréga de
un fi peis ce qu'il
ucoup de
s Guerre;
it proche
d'income du Roi,
archands.
c d'autres
sages; &
le Voyaivres fter-

du Bled-ade. La ompagnie he fur la ans l'Isle



 $\mathbf{E}_{1}$ 

Pritti Arckanis, Le Roi de Futtu dans le Prince f conftante Angloife, fujet de la

fujet de la

Lu fe fit
teau, fatigi
pour en pri
chirs du Ch
aux Officier
devoient vi
femme qui
pour fon ma
nonier en co
violence fer
tas rouge qu
fa complait
main on la v
parfaite inte
ENFIN S
dans la réfoloupe avong

dans la réfol loupe avanç. Tornado, que deux caifles fer entraîner me le fecour rage ayant c ces, mais ils rentrés à bougede toute le fau, possédé vé, & préfe vingt pièces la Compagnimaison couve lieue plus lon Phillips

PHILLIPS
le même non
Searl, le reft
Facteurs du C
Copper Facte
tion qu'il defi

(x) A

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, Liv. VIII. CHAP. II. 403

PHILLIPS vit arriver au Cap-Corse le Roi de Sabo, & Ninfa, Général des Archanis, qui furent bientot suivis d'un autre Prince, frère du Roi de l'uttu. Le Roi de Sabo, à la tête de vingt mille Negres, avoit défait le Roi de l'uttu dans une bataille, l'avoit détrôné, & luj avoit donné pour Successeur le Prince son frère, qui venoit jurer devant les Anglois de porter une haine constante à son Prédecesseur, de savoriser les intérêts de la Compagnie Angloife, & de ne pas troubler le Commerce des Arckanis, qui avoit fait le

fujet de la guerre.

Le fe fit au Cap-Corfe un mariage fort remarquable. Le Canonier du Château, fatigué de sa femme ou mécontent de sa conduite, la chassa de sa maison sour en prendre une autre, qui étoit fille du Capitaine Amo, un des Kabafchirs du Château. La cérémonie ne confifta que dans un festin qu'il donna aux Officiers, & une robe dont il fit présent à la nouvelle compagne. Ils devoient vivre ensuite dans la plus parfaite haifon du mariage. Mais la jeune somme qui n'avoit pas plus de douze ans, & qui se sentoit peu d'inclination your son mari, ne voulut jamais consentir à le mettre au lit avec lui. Le Canonier en conçut une furieuse colère. Cependant ayant fait réfléxion que la violence serviroit peu, il acheta sur le Vaisseau trois ou quatre aunes de taffeas rouge qu'il fit voir à sa femme, en lui promettant d'en faire le prix de sa complaifance. La beauté de ce présent la rendit traitable; & dès le lendemain on la vit, non-seulement parce de ce nouvel ornement, mais dans une

parfaite intelligence avec fon mari.

ENFIN Schurley & Phillips partirent du Cap-Corfe pour retourner à bord, dans la réfolution de lever l'ancre en y arrivant. Mais tandis que leur Chaloupe avançoit tranquillement à la rame, ils furent surpris par un violent Tornado, qui rendit en un moment la Mer fort groffe. Leur inquiétude pour deux caisses d'Or, qu'ils avoient avec eux, leur sit prendre le parti de se laisfer entraîner par le vent, qui les repouffoit vers la terre, & d'y joindre même le secours des rames. Ils furent jettés sur la Côte à quelque distance. L'oage ayant cessé vers dix heures du loir, ils voulurent retourner sur leurs traes, mais ils trouverent leurs Vaisseaux à l'ancre sous Frédéricsbourg. Etant tentrés à bord, ils prirent congé du Château le lendemain, par une déchargede toute leur artillerie (x). Le 26, ils passerent par Mauri, ou le Fort Nassau, possédé par les Hollandois, à une heue du Cap-Corse. Ce Fort est élevé, & présente l'apparence d'une Fortification moderne, revêtue de seize ou vingt pièces de canon. Vers neuf heures, ils passèrent devant Anischen, où a Compagnie Angloife avoit alors un petit Comptoir, qui n'étoit qu'une maison couverte de chaume. Une heure après ils arriverent à Anamabo, une ieue plus loin.

PHILLIPS ayant falué le Château de sept coups qui lui furent rendus dans meme nombre, descendit au rivage pour demander au Facteur, nommé Etarl, le reste du bled-d'Inde qui lui avoit été assigné dans ce lieu par les mabo. l'acteurs du Cap-Corse. Il trouva dans les soins de Searl, & dans ceux de Copper Facteur d'Aga, une demi-lieue à l'Est d'Anamabo, toute la satisfacun qu'il defiroit. Ils dînérent tous deux avec lui, accompagnés de leurs femmes .

PHIL. 1. 1. 1 P. 1694.

Vifite du Roi de Sabo.

Singulfare espèce de ma

Tornado qui met Phil ips en danger.

Ils quittent le Cap-Corfe.

Maure, ou Fort Natlau.

Fort & Comptoir Anglois d'Ana-

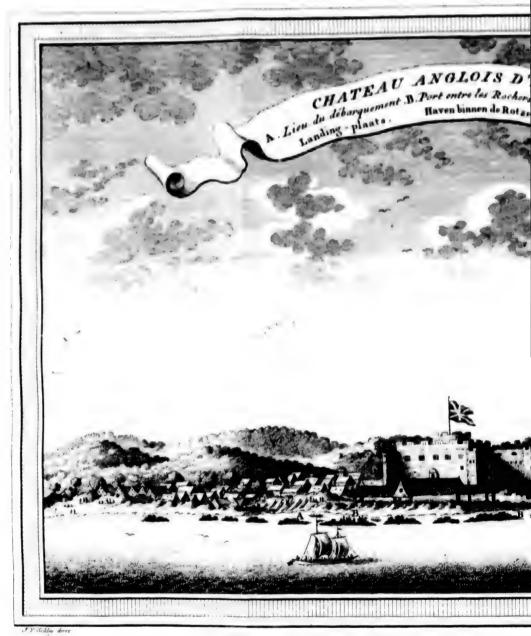

ENGELSCH-KASTEEL te

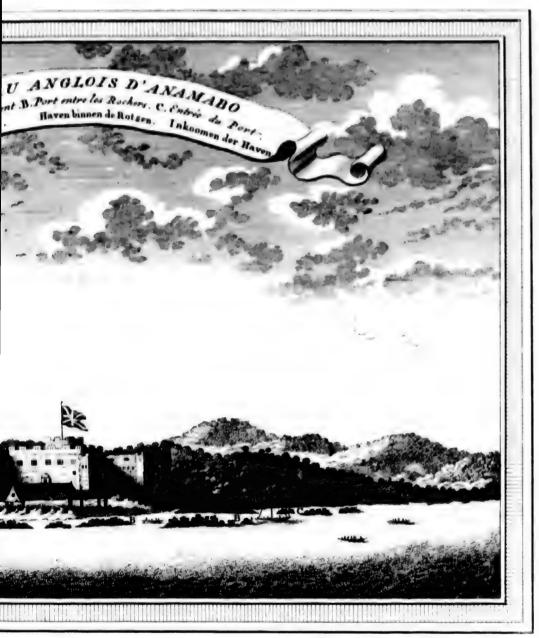

ASTEEL te ANAMABO.

PHILLIPS.

Commodité des mariages du Pays.

Fort Hollandois de Cormantia.

Winiba.

Reine du Pays. Sa figure. Son goût pour Buckerige,

Jenne involontaire.

Dangers de Buckerige dans fon Comptoir. Il bâtit un Fort. femmes, qui étoient mulâtres, comme celles des Facteurs du Cap-Corse. Phillips ne se lasse pas d'admirer des mariages si commodes. La liberté que les maris ont de changer de semmes à leur gré, rend celles-ci sort complaissantes & fort douces. Elles lavent le linge, elles entretiennent la propreté dans leur maison. Il n'y a point d'emploi ni de travail qu'elles osent resuser, & la dépense qui regarde leur personne se réduit presque à rien.

PHILLIPS & Schurley virent fouvent au Château d'Anamabo, le Gouverneur Hollandois & celui de Cormantin, qui se nonmoit Fusteman. Il les engagea même à le visiter dans son Fort. Cet Etablissement est fort beau. Sa détense consiste dans vingt pièces de canon. Il est situé dans un lieu beaucoup plus haut que celui des Anglois, du côté de l'Est, à la distance d'une lieuë.

LES Facteurs d'Anamabo firent présent à Phillips de deux petits Négres, Il avoit reçu la même politesse de ceux du Cap-Corse, avec quantité de Canards & d'autres rafraîchissemens.

LE 3 de Mai, les deux Capitaines s'étant procuré chacun cent quatre. vingt mesures de bled-d'Inde, mirent ensemble à la voile. [Comme ils côtoyoient la terre, plusieurs Canots s'approchèrent d'eux; mais le Commerce qu'on fit avec eux fut peu de chose; parce qu'ils n'avoient pas d'Or.] Le 4. ils mouillèrent à Winiba, où Nicols Buckerige, Facteur de ce Comptoir, leur avoit fait espérer des Canots pour le voyage de Juida. Ils y en prirent deux à cinq rameurs, un pour chaque Vaisseau; & leur premier soin sut de les fortifier par une bonne charpente. Ils réparèrent leur Barque longue, à laquelle les vers s'étoient attachés, & qui faisoit eau dans plusieurs endroits. Ils prirent de l'eau fraîche, & leur provition de bois à brîtler. Mais ce ne fut qu'après avoir obtenu la permission de la Reine du Pays. Cette Princesse, âgée d'environ cinquante ans, étoit aussi noire que le jais, & d'une grosseur extraordinaire. Les deux Capitaines allèrent lui faire leur cour avec Buckerige. Ils la trouvèrent affife fous un grand arbre, où elle les reçut avec beaucoup de bonté. Elle fit danser devant eux tous les gens de sa suite; & dans l'intervalle des danses, elle prodiguoit des baisers à Buckerige, qu'elle paroiffoit aimer beaucoup. En effet, ajoûte l'Auteur, ce jeune Anglois avoit tant d'esprit & d'agrément dans l'humeur, qu'il s'attiroit la considération de tout le monde. D'ailleurs il sçavoit parfaitement la langue & les usages du Pays. Ils présentèrent à la Reine un barril d'eau-de-vie, & quelques rouleaux de tabac qu'elle parut charmée de recevoir. Elle poussa la civilité jusqu'à leur offir à chacun, pour compagne, une de ses Filles-d'honneur, pendant tout le tems qu'ils youdroient s'arrêter à terre; mais ils se dispenserent modestement d'accepter cette offre, & passerent la nuit avec Buckerige. Le jour suivant, ils se virent forcés de garder un jeune involontaire. Tandis que le Cuisinier leur préparoit à dîner, le feu prit si subitement aux branches de Palmier, dont la Cuisine étoit composée (y), que dans moins d'un quart d'heure, l'édifice & toutes les viandes furent réduites en cendres.

BUCKERIGE n'avoit pas d'autre logement qu'une maison de terre, converte de branches & de chaume, au danger continuel d'être pillé par les Quambaërs, espèce de Négres qui habitent l'intérieur du Pays, & qui se répandent

(y) Angl. aux feuilles de Palmier dont la Cuifine étoit couverte. R. d. E.

8 p-Corfe.

erté que complaipropreté refufer,

Gouver-Il les eneau. Sa beaucoup e lieuë. légres. Il e Canards

nt quatre-ne ils cô-p ommerce r. ] Le 4, Comptoir, n prirent oin fut de longue, à rs endroits. sais ce ne Princesse, ne groffeur vec Buckeavec beaue; & dans elle paroifavoit tant on de tout es du Pays. eaux de taleur offrir ant tout le

heure, l'éerre, couillé par les qui se ré-pandent



KONINGS FORT TE MANFRO, uit Barbot.

## OCCI

pandent fouv tenté de l'effi de la Reine, lui voir fouffi Vaiffeau dans avoit comme du rivage. Le vriers, & par l'édifice avan qu'il y employ ment d'écaille

PHILLIPS
Campagnes ét
de Daims qui
cens dans une
Buckerige lui
fontaines où d
dreffe & beau
ches. Sur ce
été d'habiles I
lls partirent a
le lendemain
quantité de gr
ll eft dangeret
teur qu'ils s'en
talité furieuse

Buckerie Les marchand de la Côte.

LE 9, Schuge, qui s'étoirent le 12. I Vaisseaux le reles apparent Dans cet intereçu treize de en avoit producelui des Promeurs, d'un Faqui avoit fo massace, à se dans le Fort, Hollande, qui pouvoient troi Château avoit tes sortes de moit ces circonté les Holland

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. II. 495

pandent fouvent vers le rivage pour y chercher leur proie. Ils avoient déja tenté de l'effrayer par leurs menaces. Mais il étoit raffuré par les promesses le la Reine, qui protestoit ouvertement qu'elle perdroit plûtôt la vie que de lui voir soussir une insulte. Cependant il paroissoit charmé d'avoir quelque Vaisseau dans la Rade, & son sommeil en étoit beaucoup plus tranquièle. Il avoit commencé à bâtir un Fort pour sa sûreté, sur une éminence à cent pas du rivage. Les murs avoient déja huit pieds de hauteur. Mais faute d'Ouvriers, & par la lenteur des Agens du Cap-Corse à lui envoyer des matériaux, sédifice avançoit si peu, qu'il en ressentoit beaucoup de chagrin. Les briques qu'il y employoit ne promettoient pas une longue durée; mais il faisoit un ciment d'écailles d'huîtres, qui paroissoit excellent.

PHILLIPS admira ici la quantité de Pintades & d'autres Oiseaux, dont les Campagnes étoient remplies. Il prit encore plus de plaisir à voir des légions de Paims qui traversoient les Plaines. Un jour il en compta jusqu'à cinq cens dans une seule troupe, mais si farouches qu'il ne put en tirer un seul. Buckerige lui dit que la méthode des Négres étoit de se coucher près des sontaines où ces animaux se rassemblent pour boire, & qu'avec un peu d'adresse & beaucoup de silence, ils en tuoient en grand nombre à coups de siéc d'habiles Braconiers en Angleterre, entreprirent de saire la même chasse. Ils partirent avec tous les secours qu'ils pouvoient desirer; mais ils reparurent le lendemain avec beaucoup d'excuses & sans venaison. Phillips vit aussi quantité de gros Singes, qui vont en troupes de cinquante & même de cent. Il est dangereux de les rencontrer, sur-tout pour les semmes. On assura l'autre qu'ils s'en faississent au qu'ils les violent l'un après l'autre, avec une brutalité furieuse.

BUCKERIGE faisoit ici le Commerce de l'Or avec beaucoup d'avantage. Les marchandises recherchées par les Négres sont les mêmes que sur le reste

LE 0, Schurley & Phillips remirent à la voile, accompagnés de Buckerige, qui s'étoit offert à les conduire jusqu'au Comptoir d'Akra. Ils y arrivètent le 12. 70hn Bloome, l'acteur de ce Comptoir, fit distribuer aux deux Vaisseaux le reste du bled qui leur appartenoit. La bonté de l'eau & d'assez belles apparences de Commerce les encouragèrent à s'arrêter jusqu'au 17. Dans cet intervalle ils recurent quatorze marcs d'Or, comme ils en avoient reçu treize depuis qu'ils étoient partis du Cap-Corfe. Toute leur course leur en avoit produit cent treize, tant pour le compte de la Compagnie, que pour celui des Propriétaires du Vaisseau. Phillips acheta un Canot à cing Rameurs, d'un Prince Négre qui s'étoit faisi du Fort Danois dans ce Canton. & qui avoit forcé le Facteur de se réfugier chez les Hollandois après avoir maffacré, à fes yeux, fon Second & plusieurs Soldats. Le Négre, établi dans le Fort, exerçoit tranquillement le Commerce avec les Interlopiers de Hollande, qui recevoient de lui leur eau, & d'autres commodités qu'ils ne pouvoient trouver qu'à St. Thomas ou dans l'Isle du Prince. Lorsque le Château avoit été surpris, les Danois y avoient un Magazin rempli de toutes fortes de marchandifes, & plus de cinquante marcs d'Or. Phillips tenoit ces circonstances de la bouche même du Facteur, qui avoit bientôt quitté les Hollandois pour se retirer au Cap-Corse, dans l'esperance d'y voir ar-Eee 3

PHILLIPS. 1694.

Multitude de Daims fauvages. Chafle de deux Anglois.

Singes dangereux pour les femmes.

Quantité d'Or que Phillips avoit ra-

Les Danois chassés d'un Fort par un Prince Négre.

## 406 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

PHILLIPS. 1694.

Détail de tet accident. river quelque Vaisseau de sa Nation. Mais Phillips lui ayant offert le passa. ge gratis, il avoit accepté cette offre, quoiqu'il craignît beaucoup qu'en arrivant dans sa Patrie, on ne le rendît responsable de son infortune. Il confessa aux Anglois qu'il avoit été surpris par un peloton de Négres, qui s'étoient présentés au Comptoir sous de belles apparences de Commerce. Ils avoient commencé par massacrer son Second, tandis qu'il leur montroit des marchandises. Ensuite ils s'étoient répandus dans le l'ort, pour surprendre de me. me un petit nombre de Soldats & de Domestiques, dont ils pouvoient appréhender quelque résistance. Le Facteur, allarmé par le bruit, étoit sorts de fa chambre l'épée à la main; mais il s'étoit vû atraquer au li tôt par deux Négres, contre lesquels il s'étoit désendu quelque tems, en criant au se. cours. Ne voyant paroître aucun de ses gens, & le nombre des Négres augmentant autour de lui, il avoit pris le parti de se précipiter par une senétre, après avoir reçu plusieurs blessures, & de chercher un azile chez les Hollandois. LE Prince Négre, qui avoit pris le titre de Gouverneur depuis qu'il se

Le Prince Négre invite Phillips à diner.

Phillips refuse de donner son épéc à la porte. voyoit tranquille dans son Fort, envoya deux de ses gens à bord, pour inviter le Capitaine Phillips, Buckerige & Bloome à dâner. Ils accepterent cette étrange invitation, [& furent portés dans des Hamacks qu'il avoit en voyé à ce sujet.] A la porte du Fort, la Garde leur demanda leurs épées, qu'ils ne firent pas difficulté de donner, à la réserve de Phillips. Comme son resus causa quelque altercation, le Gouverneur parut lui-même, & lui déclara que tel étoit l'usage à sa porte. Phillips répondit que cela pouvoit être, mais que l'usage d'un Capitaine Anglois n'étoit jamais de quitter son épée. Sa résolution paroissant ferme, le Gouverneur seignit d'en être saisfait, & condustit ses hôtes dans la salle à manger, où l'on montoit par une échelle & l'on entroit par un trou, comme par une espèce d'écoutille. Lossqu'on y sut arrivé, il but à la santé de tous les convives; & l'artillerie du Château se sit entendre. On se promena ensuite l'espace d'un quart d'heure, après quoi Phillips tirant volontairement son épée la unit entre les mains d'un deses gens. Cette galanterie parut plaire beaucoup au Gouverneur.

Le Gouverneur Négre avoit été Cuifinier. Le dîner fut fervi, avec une grande abondance de Pounch & de toutes fortes de viandes. Les mêts n'étoient pas mal préparés. Phillips apprit que le Gouverneur avoit été Cuisinier dans un Comptoir Anglois. Aussi quit toit-il fouvent la Compagnie, pour aller donner ses ordres à la Cuisine. Il ne laissa pas de paroître à table avec beaucoup de pompe. (2) Outre plusieurs Négres qui se tenoient derrière lui, il en avoit un de chaque côté, le pistolet à la main pour garder sa personne. Il but souvent la fanté du Roi d'Angleterre, celle de la Compagnie & de ses Hôtes, avec autant de volées de canon. Phillips compta plus de deux cens coups pendant le tems qu'il pissa dans le Fort. Le Drapeau qui fut arboré étoit blanc, & portoit la figure d'un Négre armé d'un cimetère. Il y avoit peu d'endroits du Château où l'on n'apperçut quelques marques de sa vieillesse, & de la négligence du Mastre à le réparer. De seize pièces qui composient l'artillerie, la moitié étoit sans assuts. Cette Place est éloignée de quatre milles, à l'Est, du Fort Anglois. En

A. Lieu

revenant

Etat de fon Fort.

(2) Angl. ayant pour sa garde un Négre, armé de deux pistolets. R. d. E.

ert le paffa.
p qu'en arIl confessa
si s'étoient
ils avoient
s marchanire de mèoient appréoit forti de
par deux
riant au sedes Nègres
ar une sené-

ile chez les

uis qu'il fe d, pour inacceptèrent il avoit en 2 eurs épées, s. Comme eme, & lui ela pouvoit quitter fon 1 être fatiscoit par une tille. Lorfrie du Châeure, après s d'un de fes

z de toutes
apprit que
Aussi quitCuisine. Il
Outre pluté, le pistoRoi d'Anvolées de
qu'il pesa
figure d'un
L'on n'apMaître à le
é étoit fans
Inglois. En
revenant



#### OCCID

revenant à box marquèrent que prit épagnoul stems; mais l'es Phillips que leu Le jour suiv fix canons. He
Négre, dans la
Comptoir. Hs
nitions, des vi pirce que le Go mais il apprit es folemnel, par mittutions, de inquante marcs droits. Ces co mittle Château
our acheter de
lecidentales, il
day fondit fur
le feu. Telle fut
nois avoit quitté
le y avoit lou
maladie qui avoi
mourut enfin fur
Militaires dans le
leckerige, & le
le au bruit de k, au bruit de marqua beaucou même en mauvai ontenta de nor nandement. A l' qu'il fe reposoit c BLOOME asso. lions, de Tigre
Fautre partie de
Corfe un jeune I
fat mis à bord de
parce qu'il refuse
was les Blancs b
fa cage; mais il vent la main dan moindre mal. Il nent la forme,

a grandeur d'un l

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. II. 407

evenant à bord, les gens de Phillips tuèrent deux Liévres cornus (a), & re- PHILLIPS. marquèrent que tous les buissons voisins en étoient remplis. Ils avoient un petit épagneul, qui en auroit pris seul un grand nombre en fort peu de mais l'essai [ qu'on en avoit fait au dîner du Gouverneur ], avoit appris à

Millips que leur chair est insipide.

Le jour suivant on vit arriver deux Vaisseaux Danois, chacun de vingtfix canons. Ils venoient traiter de la restitution du Fort avec le Gouverneur s'y rétablis-Négre, dans la vûe de relever cet Etablissement & d'y former un nouveau Comptoir. Ils avoient amené un Gouverneur & des Soldats, avec des mumions, des vivres & des marchandises. Phillips ne fut pas témoin du Traité. arce que le Gouverneur se rendit long-tems fort difficile sur les conditions: mais il apprit ensuite que le Fort avoit été délivré aux Danois, sur un acte blemnel, par lequel ils dispenserent le Gouverneur de toutes sortes de minutions. de fatisfactions & de réparations, s'engageant même à lui payer inquante marcs d'Or le jour qu'ils rentreroient en possession de leurs anciens doits. Ces conditions furent observées fidélement, & le Général Danois unit le Château en état de défense. De-là il fit le voyage des Côtes de Juida. our acheter des Esclaves. Mais voulant prendre, à son retour, par les Indes decidentales, il relacha malheureusement dans l'Isle du Prince, où le Pyrate de la Flotte hery fondit fur fes deux Vaisseaux, les prit, les pilla, & les détruisit par Danoise. feu. Telle fut la fin de cette fatale entreprise. L'ancien Gouverneur Danois avoit quitté Phillips pour se joindre à ses compatriotes.

It y avoit long-tems que le Capitaine Schurley languissoit, de la même galadie qui avoit emporté une partie de ses gens, [c'étoit la Dissenterie.] Il mourut enfin fur son bord, à la vûe du Château d'Akra. On lui fit des obséques les. Clay lui Militaires dans le Château, où il fut décemment enterré. Bloome, Phillips, succède. lackerige, & le Chef du Comptoir Hollandois, portèrent les coins du Poêk, au bruit de toute l'artillerie des deux Vaisseaux & des Forts. Schurley mqua beaucoup d'aversion pour toutes les formalités d'un testament, & prit nime en mauvaise part le soin que Phillips prit de l'en faire souvenir. Il se contenta de nommer Clay son Contre-maître, pour lui succéder au commandement. A l'égard des marchandises & de ses propres intérêts, il déclara

pil se reposoit de tout sur Brice, son Trésorier.

Bloome affara Phillips qu'il se trouve, aux environs d'Akra, plus de lions, de Tigres, de Civettes & d'autres animaux farouches, que dans tougautre partie de la Guinée. Le même Facteur avoit envoyé à ceux du Capforse un jeune Tigre privé, dont ils firent présent à Phillips. Ce bel animal nt mis à bord dans une cage de bois, où il fut nourri d'intestins d'oiseaux, pre qu'il refusoit tout autre aliment que de la chair. Il étoit si doux que ous les Blancs badinoient avec lui de la main, au travers des barreaux de acage; mais il devenoit furieux à la vûe d'un Négre. Phillips mettoit fourent la main dans fa gueule, & lui prenoit la langue, fans en recevoir le moindre mal. Il [aimoit à badiner comme font les Chats,] & en avoit absolunent la forme, mais marqueté de belles taches, comme un Léopard, & de grandeur d'un Lévrier, [ son corps étant aussi mince.] A la sin, on s'apper-

Les Danois

fes funérail-

Tigre privé.

QUT'-

PHARLIPS. 1694.

Animaux que Phillips achète.

Tornado.

Rivière de Volta.

Côte d'Alam-

Comparation de pluficurs fortes d'Efclaves.

cut qu'il prenoit par degrés la férocité de son espèce, & qu'il ne faut pas se promettre de changer la nature. Phillips s'étoit aufli procuré deux Civettes. El. les avoient exactement la figure du Renard, & la meme grandeur; fans autre différence que la couleur, qui étoit d'un gris clair. On les gardoit dans des cages de bois, où elles étoient nourries de farine bouillie dans l'eau; man elles jettoient une odeur si forte, qu'on ne prenoit pas de plaisir à s'en approcher. Phillips acheta plusieurs Singes, & quantité de Perroquets [ à une pier ce de huit chacun, ] d'un Batiment Hollandois d'Interlope qui revenoit d'Angola, où se trouvent les plus beaux Perroquets verds.

LE 16, il s'éleva un si surieux Tornado que le Vaisseau de Phillips eut deux cables rompus. Le fond d'ailleurs est si mauvais sur cette Côte, qu'il y a peu de Vaisseaux assez heureux pour n'y pas laisser quelques ancres. [Unix étoit obligé de la lever foir & matin ; de peur qu'elle ne s'enfonçat dans la glaife, au point de ne pouvoir plus l'en tirer, & malgré cette précaution, Phillips ne laissa pas que d'en perdre une. Le lendemain, ayant mis à la voile. Phillips fut pouflé par le Courant à quatre lieues d'Akra vers l'Est. Mais, après s'être dégagé le 18, il s'avança heureusement à la vûe de la Rivière de Volta. où les Basses étant en grand nombre, il fallut se conduire la sonde à la main. Lorfou'on eut passe le Banc de sable, que le cours impétueux de cette grande Rivière a poussé plus de trois lieues dans la Mer, on trouva l'eau plus profonde. On avoit affuré l'Auteur que le Courant portoit de l'eau douce à la même distance, mais l'essai qu'il en sit, ne s'accorda point avec ce témoignage.

LE 19, sur la Côte d'Alampo, on vit arriver à bord un Canot chargé de trois femmes & de quatre enfans, que les Négres apportoient à vendre. Mais ils les mirent à si haut prix qu'on ne sut pas tenté de les acheter. D'ailleurs c'étoit autant de squelettes, si affoiblis par la faim, que la force leur manquoit pour se soutenir. Le Chef du Canot promit deux ou trois cens Esclaves aux Anglois, s'ils vouloient s'approcher du rivage & s'y arrêter quelques jours. Mais on jugea des autres par la montre. La prudence d'ailleurs ne permettoit pas de se fier à des Peuples, avec lesquels on n'avoit pas de Commerce établi, & dans un Pays où la Nation Angloise n'avoit pas de Comptoir. Phillips observe que les Négres de cette Côte passent aux Indes Occidentales pour les plus foibles & les plus mauvais de l'Afrique. Ce font aussi ceux qui se vendent le moins, ou qui se donnent au plus bas prix. Il ajoûte qu'il n'en n'a pû trouver la raison, & qu'ils lui ont paru aussi bien-saits que dans les autres Cantons. La seule différence qu'il y ait remarqué est celle de la couleur, qui n'est pas si noire. Ils sont tous circoncis; ce qui ne doit rien changer à leur force, mais qui les diffingue encore des Negres de toute la Côte, où l'on ne s'est jamais apperçu que la circoncision foit en usage. Les Négres de la Côte d'Or, qu'on appelle aussi Négres de Cormantin, font les plus recherchés à la Barbade. Ils s'y vendent trois ou quatre livres sterlings plus que ceux de Juida, qui sont commus autrement fous le nom de Papas, ou Négres de Popo. Ceux-ci font préférés à ceux-memes d'Angola, Comme ces derniers le font à ceux d'Alampo, les plus mauvais de teus. LE 20 au foir, on arriva fur la Côte de Juida (b), environ foixante

(b) Autrement nomme Wbida, Queda & badinage ou par corruption], le Royaume Fida. Les Françols nomment ce Pays [part Juda. Voyez ci-dessous fa description.

lienës à l'Ef de leurs Cha armés, fe r a'ils eussen ept-cens po cesseur de la Compagn LE Comp

en étoit le faires pour leur sûreté. les Anglois r perches, do couche, & Cette voitur

La fituati Mais les det pour leurs m arriver avan Magazin. E mêmes qui le leur convoiti veiller conti aux noix de servent à sépa voyent paroît & les planche turel. Ces Po enfans, qui e ils leurs plaint pables de faire

LE Compt Esclaves, lori point aux Can s'en trouvoit d'ailleurs une puanteur cont on n'a recou noncer au fon plus longue & tourmenté cru reprendre ses d'un mouchoir cautions meme

PIERSON, la Cour du R pnoître le cara Pservoit de guie

IV. Part.

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. II. 400

lienës à l'Est d'Akra. Dès le lendemain, les deux Capitaines, accompagnés Phillipse. de leurs Chapelains, de leurs Trésoriers, & d'une douzaine de Matelots bien armés, se rendirent au rivage, dans la résolution de s'y arrêter jusqu'à ce u'ils eussent trouvé l'occation d'acheter treize-cens Esclaves; c'est-a-dire, rive sur la Coient cens pour le Vaisseau de Phillips, & six-cens pour celui de Clay, suc- te de Julda. cesseur de Schurley. Telles étoient les conventions des Propriétaires, avec a Compagnie.

La Comptoir Anglois étant à trois milles de la Côte, Joseph Pierson, qui en étoit le Chef, envoya aux deux Capitaines toutes les commodités nécesfaires pour leur débarquement, avec une garde de plusieurs Négres pour leur sûreté. Les commodités confiftoient dans une forte de brancards, que les Anglois nomment Hamacks, c'est-à-dire Branles, suspendus à de longues perches, dont les Négres portent les deux bouts fur leurs Epaules. On s'y couche, & l'on y est assez à l'aise. Les Porteurs marchent fort légèrement.

Cette voiture n'est guéres connue qu'en Afrique. La situation du Comptoir est dans des marais, où l'air est très-mal sain. Mais les deux Capitaines s'estimèrent fort heureux de trouver cette retraite pour leurs marchandises, qui ayant été débarquées fort tard, ne pouvoient arriver avant la fin du jour à la Ville Royale, où les Facteurs avoient leur Magazin. Elles auroient été fort exposées au pillage des Négres, & de ceux mêmes qui les portoient, car ils ont tant de subtilité à voler ce qui excite leur convoitise ou leur curiosité, que pendant le jour même on a besoin de veiller continuellement sur eux. Comme ils en veulent particulièrement aux noix de kowris, ils ne sont jamais sans une espèce de coins, qui leur Négres. servent à séparer les planches du barril, pour en faire tomber les noix. S'ils voyent paroître quelque Blanc qui les observe, ils retirent aussi-tôt leur coin; & les planches se resterrant d'elles-mêmes, tout se retrouve dans son état naturel. Ces Porteurs sont ordinairement suivis de leurs femmes & de leurs cafans, qui emportent le fruit de leur larcin. En vain les Facteurs adressentis leurs plaintes au Roi. L'autorité & les punitions mêmes, ne sont pas capables de faire renoncer les Négres à leurs vieilles habitudes.

Le Comptoir devint encore utile aux deux Capitaines pour y loger les Esclaves, lorsqu'ayant été conduits au rivage, le mauvais tems ne permettoit tés du Comppoint aux Canots de les venir prendre & de les transporter à bord; car il toir Anglois. s'en trouvoit quelquefois cent qui devoient ètre embarqués à la fois. C'étoit d'ailleurs une trifte habitation que ce Comptoir. Les marais y produisent une puanteur continuelle, & des essains de Mosquites, si insupportables, que si l'on n'a recours au Laudanum, ou à quelque autre Soporifique, il fautrenoncer au sommeil. La nuit que Phillips fut obligé d'y passer, lui parut la plus longue & la plus fâcheuse de sa vie. A peine étoit-il au lit, qu'il sut sourmenté cruellement par ces cruels animaux. Il fut forcé de se lever, de reprendre ses habits, de se couvrir les mains avec des gands, & le visage d'un mouchoir, pour attendre le jour dans cette situation, & toutes ses précautions mêmes ne le garantirent pas de l'éguillon des Mosquites.

Pierson, qui avoit l'esprit vif & entreprenant, s'étoit acquis du crédit à Caractère de la Cour du Roi, & de la considération dans le Pays. Il avoit appris à con-Pierson, Chef pnoître le caractère des Habitans; [qui font fort laches] & l'expérience lui Piervoit de guide, [les traitant avec tévérité ou douceur] suivant les occa-IV. Part.

1694.

Sa fituation

Larcins des

Royaume de

oas fe pro-

ettes. El.

fans au.

doit dans

eau; mais

en appro-

a une pie l

noit d'An-

hillips eut

e, qu'il y

cres. [Unk

ans la glai-

ion, Phil-

a la voile,

lais, après

e de Volta.

à la main.

ette grande

plus pro-

ce à la mê-

noignage.

chargé de

ndre. Mais

. D'ailleurs

e leur man-

cens Efcla-

er quelques

'ailleurs ne

oit pas de

oit pas de

aux Indes

e. Ce font

s prix. Il Ti bien-faits

marqué est

; ce qui ne

les Negres

circoncision

Negres de

nt trois ou

autrement

cux-memes

ais de rous.

n soixants

lieuds

iption.

mille d'eau-

dull conver

wit une rob

ques & de n ires étofes à

im qu'il fe

voit amenés

ice & la vari

de bas & de

LES Angl

taines par la

impatience

& qu'il leur

after, par

tion de la C

recevoit de aieux tourne

weter toutes

tels fentimens

gueur leur car

ng fouffriroit

il promirent

Maitres, de f

IL repondi

w, (c) qu'il Marchands.

1694.

sions. La plupart des Esclaves qui appartenoient au Comptoir étoient des Négres de la Côte d'Or, Nation hardie, brave & capable de sentiment. les traitoit si bien, que se les étant fort attachés, il auroit été sur avec dix de ces fidéles Afriquains, de battre quarante Soldats des meilleures troupes

Ville Royafe de Juida, & Os environs.

LA Ville Royale de Juida est à quatre milles du Comptoir Anglois, Le chemin est une belle plaine, couverte de bled-d'Inde & de Guinee, de patates, d'ignames, & d'autres fruits, dont le Pays produit deux moissons chaque année. On y rencontre plutieurs petits Villages, que les Negres appel. Tent Krims, & qui ont chacun leur Capitaine ou leur Chef. Les maifons n'ont guères plus de quinze pieds de longueur (c). Elles sont sans lumière, excepté celle du Chef, qui est éclairée par un trou dans le mur. On peut les comparer à nos étables. N'ayant qu'une feule chambre, les Négres y mangent, y dorment, fur la terre, comme les Moutons. Les Kabaschirs, c'est le nomqu'ils donnent à leurs Chefs, ont des nattes, qui leur fervent de lit, avec une pierre,

ou quelque chofe de semblable ] pour oreillers.

A l'arrivée des deux Vaisseaux, le Roi envoya au Comptoir Anglois deux de les Kabaschirs, ou de ses Nobles, charges d'un compliment pour les fac-'teurs. Phillips & Clay, qui étoient déja débarques, firent répondre au Monarque qu'ils iroient le sendemain lui rendre seurs devoirs. Cette réponse ne le fatisfit pus. Il fit partir sur le champ deux autres de ses Grands, pour les inviter à venir des le même jour, & les avertir non-seulement qu'il les attendoit, mais que tous les Capitaines qui les avoient précédés, étojent venus le voir des le premier jour. Sur quoi, dans la crainte de l'offenser, les deux Capitaines, accompagnés de Pierson & de leurs gens, se mirent en

chemin pour la Ville Royale.

Réception des Facteurs au Palais.

Trône du Roi.

I'us furent reçus à la porte du Palais par plusieurs Kabaschirs, qui les saluèrent à la mode ordinaire des Negres, c'est-à-dire, en faisant d'abort claquer leurs doigts (d), & leur ferrant ensuite les mains avec beaucoup d'amitle. L'orsqu'ils eurent traverse la cour, les mêmes Seigneurs se jetterent à genoux près de l'appartement du Roi, firent claquer leurs doigts, toucherent la terre du front, & la baisèrent trois sois; cérémonie ordinaire lors qu'ils approchent de leur Maître. S'étant levés, ils introduitirent les Anglois dans la chambre du Roi, qui étoit remplie de Nobles à genoux; ils s'y mi-'rent comme tous les autres, chacun dans son poste, & s'y tinrent constanment pendant toute l'audience. C'est la situation dans laquelle ils paroissent

toujours devant le Roi.

S'A Majesté, qui étoit cachée derrière un rideau, ayant jetté les yeux sur Tes Anglois par une petite ouverture, leur fit signe de s'approcher. Ils s'avancerent vers le trône, qui étoit une estrade d'argile, de la haureur de deux pieds, [& d'envîron six en quarré,] environnée de vieux rideaux sales qui ne l'etirent jamais, parce que le Monarque n'accorde point à ses Kabaschirs l'honneur de le voir au visage. Il avoit près de lui deux ou trois petits Négres, [ qui étoient ses enfans.] Il tenoit à la bouche une longue pipe de bois, dont il la tête auroit pû contenir une once de tabac. A son côté il avoit une bou-

R. d. E.

mages de refu quil n'ofoit ri DANS CCLE avoir fait affect rere le Roi d des deux Capi felle-ci eft [ u fe dans l'cau.

nent Ale. Il soutcalles (f) petite table qui daffiettes & de parce que l'usa date. On fer fullps, que le wee un plat de texes qu'elles f cherent pas be

(e) On conçoit ince de ce Monai

<sup>(1)</sup> angl. de hauteur. R. d. E. (d) Angl. leurs mains & ci-après de même.

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAR. II. 411

colle d'eau-de-vie, avec une petite tasse d'argent asse mal-propre. Sa tête etuit converse, ou plûtôt liée d'un calico sort grossiur; & pour habit, il portesit une robe de damas rouge. Sa garde-robe étoit fort bien garnie de casaques & de manteaux, de drap d'or & d'argent, de brocards de soie, & d'auues étoses à fleurs, brochées de grains de verre de dissérentes couleurs; préhus qu'il se vantoit d'avoir reçus des Capitaines Blanes que le Commerce aroit amenés dans ses Etats, & dont il prenoit plaisir à faire admirer le nomhue & la variété. Mais de toute sa vie, il n'avoit jamais porté de chemise, ni

Les Anglois se découvrirent la tête pour le saluer. Il prit les deux Capitines par la main, & leur dit d'un air obligeant, qu'il avoit eu beaucoup simpatience de les voir; qu'il aimoit leur Nation; qu'ils étoient ses frères, à qu'il leur rendroit tous les bons ossices qui dépendroient de lui. Ils le sirent affirer, par l'Interpréte, de leur reconnoissance personnelle, & de l'affection de la Compagnie Royale d'Angleterre, qui malgré les offres qu'elle recevoit de plusieurs Pays où les Ésciaves étoient en abondance, aimoit aieux tourner son Commerce vers le Royaume de Juida, pour y faire apuster toutes les commodités dont il avoit besoin. Ils ajostèrent qu'avec de ses sentimens, ils se flattoient que Sa Majesté ne seroit pas traîner en lonqueur leur cargaison d'Esclaves, principal objet de leur Voyage, & qu'elle se soussient qu'à leur retour en Angleterre, ils rendroient compte à leurs Maitres, de ses faveurs & de ses bontés.

Il répondit que la Compagnie Royale d'Afrique étoit un fort honnéte-homu, (e) qu'il l'aimoit fincerement, & qu'on traiteroit de bonne foi avec ses Marchands. Cependant il tint mal sa parole; ou plûtôt malgré les témoimages de respect qu'il recevoit de ses Kabaschirs, il sit voir par sa conduite

wil n'ofoit rien faire qui leur déplût. Dans cette première audience, il ne manqua rien à ses politesses. Après woir fait affeoir les Anglois près de lui, fur un banc, il but à la fanté de son titre le Roi d'Angleterre, de son ami la Compagnie Royale d'Afrique, & des deux Capitaines. Ses liqueurs favorites étoient l'equ-de-vie, & le Pitto. felle-ci est [ une agréable liqueur ] composée de bled-d'Inde , long-tems infufe dans l'eau. Elle tire sur le goût d'une espèce de biere que les Anglois nomment Ale. Il y en a de si forte qu'elle se conserve trois mois, & que deux bouteilles (f) font capables d'enyver. On apporta bientôt devant le Roi une petite table quarrée, fur laquelle un vieux drap tenoit lieu de nappe, garnie calliettes & de cuillières d'étain. Il n'y avoit ni couteaux ni fourchettes, parce que l'usage du Pays est de déchirer les viandes avec les doigts & les onts. On servit ensuite un grand bassin d'étain, de la même couleur, dit, halips, que le teint de Sa Majesté, rempli de Poules étuvées dans leur jus. wer un plat de patates bouillies, pour servir de pain. Les Poules étoient si vates qu'elles se dépeçoient d'elles-mêmes. Des mêts de cette espèce n'exofferent pas beaucoup l'appétit des Anglois. Cependant ils eurept la com-

1604.

Son habille

Caroffer qu'il fact aux Fac

Lours divi-

Festin que le Roi donne aux Anglois.

(t) On conçoit que c'est un trait de l'ignosuce de ce Monarque, R. d. T. (f) Angl. deux quartes. Chaque quarte est environ une pinte, mesure de Paris. R. d. E.

ment. Il

gloss. Le e, de paissons chares appel-

res appeles maifons s lumière, on peut les y mangent, e nom qu'ils une pierre,

nglois deux ur les facdre au Motte réponse ands, pout ent qu'il les és, étoient ffenser, les mirent en

qui les faant d'abort aucoup d'ajettèrent à ts, touchèfinaire lorsles Anglois ils s'y mint contramparoiffent

es yeux fur er. Ils s'aeur de deux fales qui ne chirs l'honts Négres, bois, dont fi te une bouteille

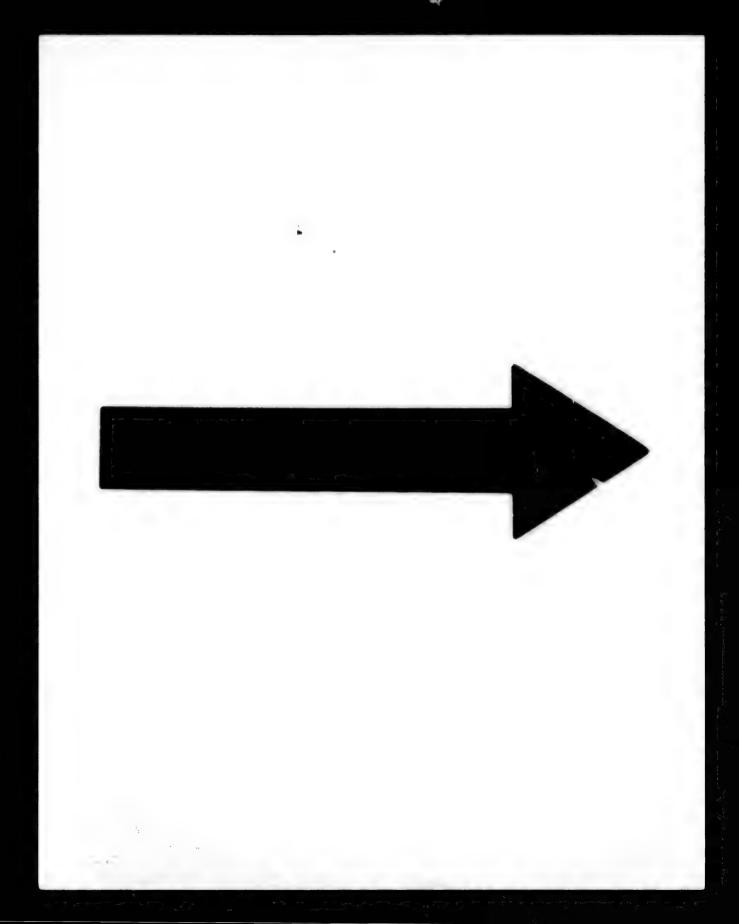

MIO HER RESERVED IN THE SECOND SECOND

11.25 LLA LLA

# IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503



# VOYAGES AU LONG DES COTES

1694.

Mal-propreté du Roi & de fes Officiers.

Regrets du Roi pour la mort deSchurley.

PHILLIPS. plaifance d'avaler deux ou trois cuillerées de bouillon, où la malaghette & le poivre rouge n'étoient pas épargnés. Ils eurent l'honneur de boire plusieurs fois à la fanté de Sa Majesté, dans une tasse de coco. Toute l'argenterie Royale se réduisoit à la petite tasse qui lui servoit à boire de l'eau-de-vie. Le Roi faluoit fouvent les Anglois par des inclinations de tête, baisoit sa propre main, & pouffoit quelquefois de grands éclats de rire. Lorsqu'ils eurent cessé de manger, il prit, dans le bouillon, quelques piéces de volaille qu'il donna à ses enfans (g). Le reste sut distribué encre ses Nobles, qui s'avancèrent en rampant sur le ventre, comme autant de Chiens. Leurs mains leur fervirent de cuillière pour pêcher la viande dans le bouillon. Ils les léchoient ensuite avec beaucoup d'avidité. Ce spectacle sit soulever le cœur à Phillips, Après le dîner, le Roi demanda des nouvelles du Capitaine Schurley.

On lui dit qu'il étoit mort à Akra. Il se mit aussi-tôt à crier, à se tordre les mains, & a se frotter les yeux, quoiqu'il n'en sortit pas de larmes, en répétant qu'il avoit beaucoup perdu, & que Schurley etoit son ami. Il ajouta que la Côte d'Or l'avoit empoisonné. Ensuite il parla de peintures, de mortiers de cuivre, & de quantité d'autres présens que Schurley lui avoit promis. Clay ayant répondu qu'il n'avoit rien de cette nature à bord, le Monarque parut de fort mauvaise humeur, & lui soutint que les présens étoient sans doute sur le Vaisseau, mais que depuis la mort de Schurley, il vouloit les saire tourner à son profit. Clay, pour l'appaiser, déclara qu'il y avoit sur le Vailfeau d'autres présens qui lui étoient envoyés par la Compagnie, tels que des arquebuses, des étoses de soie, &c. Enfin, lorsque le Roi se sût informéquel. les fortes de marchandifes ils apportoient, & de combien d'Esclaves ils avoient

Palavera ou Traité conclu pour les mar-

chandifes.

besoin, ils lui demandèrent la permission de se retirer. Le lendemain, suivant leurs promesses, il retournèrent au Palais avec des essais de leurs marchandises; & l'on convint du prix des Esclaves. Ces conventions ou ces Traités portent à Juida le nom de Palavera, quoique dans les Régions Occidentales de l'Afrique, le même mot signifie au contraire dispute ou querelle. Après beaucoup de difficultés, on convint de cent livres de Kowris pour chaque Esclave; [ce qui lui revenoit à quatre livres sterlings.] Alors le Roi fit affigner aux Marchands Anglois, des Magazins, une Cuifine, & des Logemens. Mais toutes les chambres étant sans porte, ils furent obligés d'en faire à leurs frais & d'y mettre des verrouils & des serrures. Le jour firivant ils payèrent les droits ordinaires au Roi & aux Kabaschirs, après quoi les Officiers du Commerce firent avertir les Habitans de la Ville, au son d'une cloche, d'amener leurs Esclaves au Marché. Cette cloche, qui est de ser, a la forme d'un pain de fucre, & contiendroit environ vingt (b) livres de kowris. On frappe dessus avec un bâton, qui en tire un son fort soible & sourd

Bonne-chère des Anglois.

CHAQUE jour au matin, le Roi invitoit les deux Capitaines à déjeuner, & leur offroit toûjours ses deux plats de Poules étuvées & de Patates bouilles à l'eau. Mais il leur envoyoit tous les jours pour leur table, un Porc, une Chévre, une Brebis & une bouteille de Pitto. De leur côté, ils lui faisoient porter avec-la même régularité quatre bouteilles d'eau de-vie, qu'il recevoit comme le souverain bien. Comme ils avoient leur Cuisinier dans la Ville, &

(g) Angl. aux petits enfant qui étoient (b) Angl. Cinquante. R. d. E. avec lui. R. d. E.

occ

que les pro divers accid forent attaq tête. A peir & la mauva gereux. Cet ment, où l'e tous leurs ex paffer tous le remède. Le fon tour, & d les Négres ne différends en Les Eicla baschirs exig fous prétexte quoiqu'ils fuff Mais c'étoit u mettre. Les chacun felon Chirurgiens A n'avoient aucu bras & les jam a bouche & n avant que de Palmier, il n'é étoient dans l scheter de mai gieuse. La mai rables. Elle a 1 k Chirurgien d les hommes & bois, pour pré

prix, & de la avoient eue de lent ordinairem main, par lesq es Esclaves. quer cette mil epaules, chacu de la marque el elt si peu doulou

APRÈS avoi

(i) Angl. qui et iontagieuse à bord. bient séparés des i

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. II. 413

que les provisions y étoient en abondance, ils faisoient sort bonne chère. Mais livers accidens leur firent bientôt perdre l'appétit. La plûpart de leurs gens surent attaqués de la sièvre. Phillips sut attent lui-même d'un violent mal de tète. A peine se trouva-t-il capable d'aller jusqu'au marché sans être soutenu, & la mauvaise o leur du lieu lui causoit quelquesois des évanouissemens dangereux. Cette Halle, que les Habitans appellent Trunk, étoit un vieux Bâtiment, où l'on faisoit passer la nuit aux Esclaves, dans la nécessité d'y faire tous leurs excrémens. Trois ou quatre heures, que Phillips étoit obligé d'y paffer tous les jours, ruinèrent tout-à-fait sa santé. [ Mais il n'y avoit pas de remède. Le Capitaine Clay & lui convinrent cependant d'y aller chacun à son tour, & de faire les achats en commun. C'étoit le vrai moyen d'empêcher que les Négres ne rehaussassent le prix de leurs Esclaves, & qu'il ne s'élevât des

différends entr'eux.

nette &

plusieurs

genterie

-vie. Le

fa pro-

ls eurent

ille qu'it

ii s'avan-

nains leur

léchoient

Phillips.

Schurley.

tordre les

, en ré-

Il ajoùta

, de mor-

it promis.

Monarque

oient fans

oit les fai-

fur le Vaif-

els que des

ormé quel-

ils avoient

is avec des

. Ces con-

ne dans les

ire dispute

vres de Ko-

ngs. Alors

uisine, & ent obligés

. Le jour

après quoi au fon d'u-

est de fer,

) livres de

le & fourd.

déjeûner,

tes bouillies

Porc, une ui faisoient

il recevoit la Ville, & que

E.

LES Esclaves du Roi furent les premiers qu'on offrit en vente; & les Kabaschirs éxigèrent qu'ils sussent achetés avant qu'on en produisse d'autres, sous prétexte qu'étant de la Maison Royale, ils ne devoient pas être resusés, quoiqu'ils fussent non-seulement les plus difformes, mais encore les plus chers. Mais c'étoit une des prérogatives du Roi, à laquelle on étoit forcé de se soûmettre. Les Kabaschirs an enoient eux-mêmes ceux qu'ils vouloient vendre, chacun felon fon rang & fa qualité. Ils étoient livrés aux observations des Chargiens Anglois, qui éxaminoient soigneusement s'ils étoient sains & s'ils n'avoient aucune imperfection dans les memores. Ils leur faisoient étendre les bras & les jambes. Ils les faisoient fauter, tousser. Ils les forçoient d'ouvrir la bouche & montrer les dents, pour juger de leur âge; car étant tous rasés avant que de paroître aux yeux des Marchands, & bien frottés d'huile de Palmier, il n'étoit pas aifé de distinguer autrement les vieillards de ceux qui toient dans le milieu de l'age. La principale attention étoit à n'en point wheter de malades (i), de peur que leur infection ne devînt bientôt contageuse. La maladie, qu'ils appellent yaws est fort commune parmi ces misérables. Elle a presque les memes symptomes que la vérole (k); ce qui oblige le Chirurgien d'éxaminer les deux féxes avec la dernière éxactitude. On met In hommes & les femmes à part, séparés par une cloison de grosses barres de bois, pour prévenir les querelles.

Après avoir fait le choix de ceux qu'on veut acheter, on convient du prix, & de la nature des marchandises. Mais la précaution que les Facteurs woient eue de commencer par cet article, leur épargna les difficultés qui naifent ordinairement. Ils donnèrent aux Propriétaires des billets fignés de leur main, par lesquels ils s'engageoient à délavrer les marchandises en recevant les Esclaves. L'échange se sit le jour d'après. Phillips & Clay firent marquer cette misérable troupe, avec un ser chaud, à la poitrine & sur les épaules, chacun de la première lettre du nom de son Bâtiment. La place de la marque est frottée auparavant d'huile de Palmier; mais cette opération est si peu douloureuse, que trois ou quatre jours suffisent pour fermer la playe,

PHILLIPS. 1694.

Maladies qui

Vente des Ef-

Circonstances de cette

Manière dont on conduit les

Marque

<sup>(</sup>i) Angl. qui eussent la vérole de peur. ... contagieuse à bord. Car, quoique les hommes ssient séparés des femmes par une cloison de

groffes barres de bois, ils trouvent cependant le moyen d'avoir commerce enfemble, R. d. E. (k) que la Chaude-pisse. R. d. E.

PHILLIPS.

& pour faire paroître les chairs fort faines. [La marque, qui est blanche, est visible; mais ne dure pas long-tems.]

Officiers Négres qui en répondent,

A mesure qu'on a payé pour cinquante ou soixante, en les sait conduire au rivage. Un Kabaschir, sous le titre de Capitaine d'Elèlaves, prend soin de les embarquer & de les rendre surement à bord. S'il s'en perdoit quelqu'un dans l'embarquement, c'est le Kabaschir qui en répond aux l'acteurs; comme c'est le Capitaine du Trunk ou du marché qui est responsable de ceux qui s'échapperoient pendant la vente, & jusqu'au moment qu'on leur sait quitter la Ville. Dans le chemin jusqu'à la Mer, ils sont conduits par deux autres Officiers que le Roi nomme lui-même, & qui reçoivent de chaque Vaisseau, pour prix de leur peine, la valeur d'un Esclave en marchandises. Tous les devoirs furent remplis si sidélement, que de treize-cens Esclaves, achetés & conduits dans un espace si court, il ne s'en perdit pas un.

IL y a auffi un Capitaine de terre, dont la commission est de garantir les marchandises du pillage & du larcin. Après les avoir débarquées, on est quelquesois forcé de les laisser une nuit entière sur le rivage, parce qu'il ne se présente pas toujours assez de Porteurs. Malgré les soins & l'autorité du Capitaine, il est difficile de mettre tout à couvert. Il l'est encore plus d'ob-

tenir la restitution de ce qu'on a perdu.

Défespoir des Négres dans l'Esclavage. Lorsque les Esclaves sont arrivés au bord de la Mer, les Canots des Vaisseux les condussent à la Barque longue, qui les transporte à bord. On ne tarde point à les mettre aux sers, deux à deux, dans la crainte qu'ils ne se soulevent, ou qu'ils ne s'échappent à la nage. Ils ont tant de regret à s'éloigner de leur Pays, qu'ils saississent l'occasion de fauter dans la Mer, hors du Canot, de la Barque, ou du Vaisseau, & qu'ils demeurent au sond des slots jusqu'à ce que l'eau les étouse. Le nom de la Barbade leur cause plus d'effroi que celui de l'Enser, quoiqu'au sond, dit l'Auteur, ils y ménent une vie beaucoup plus douce que dans leur Pays. On en a vû plusieurs dévorés par les Requins, au moment qu'ils s'élançoient dans la Mer. Ces animaux sont si accoutumés à prositer du malheur des Négres, qu'ils suivent quelquesiois un Vaisseau jusqu'à la Barbade, pour faire leur proie des Esclaves qui meurent en chemin, & dont on jette les cadavres hors du bord. Phillips raconte qu'il en voyoit tous les jours quelques-uns autour de son Bâtiment; mais il ne peut assisse sont aux ces fusses.

Les deux Vaisseaux perdirent douze Négres, qui se noyèrent volontairement, & quelques autres qui se laissèrent mourir par une obstination désepérée à ne prendre aucune nourriture. Ils sont persuadés qu'en mourant ils retournent aussi-tôt dans leur Patrie. On conseilloit à Phillips de saire couper à quelques-uns les bras & les jambes, pour effrayer les autres par l'éxemple. D'autres Capitaines s'étoient bien trouvés de cette rigueur. Mais il ne put se résoudre à traiter, avec tant de barbarie, de misérables créatures qui étoient comme lui l'ouvrage de Dieu, & qui n'étoient pas, dit-il, moins chères au Créateur que les Blancs. Il ajoûte qu'il ne voit aucune raison de les mépriser pour leur couleur, puisqu'ils l'ont reçue de la nature, & qu'il ne comprend pas pourquoi les Blancs croiroient valoir mieux dans l'intérieur (1). Tous

Confell eruel qu'on donne à Phillips. Ses mifons pour le rejette:

pluficurs.

Les Anglois en perdent

\*(1) Angl. pourquoi la couleur blanche seroit dans la réalité meilleure que la noire. R. d. E.

les hommes, les Négres a népris pour

de même.

Les (Kabafment, de pay partie du prix fouvent, pen qu'ils lui vend envoyées avec chant pour ce findoit toute et Prince, ap mes ou quelqu faccepter d'au corder cette fa PHILLIPS, [& l'artavec

la deffus des in m Kabaschir a er plufieurs ve boire, il lui ma presa de lui ap Mancs, [quel mes, & s'ils mal. Tout l'écl k Pays venoien are pour empe daves; que la r oudans quelque hit se defaire; qu'ils portent he au travers de edoigt dans la ultant le poiso fiforte, lorfqu pitiêtre affez i actoient pas fi. Negres; non qu a poison. Phill parmettre que le une prière, & liats. Cependar dont les Anglois bit une bouteill elayât, le premie tout ce qui leur

le jour au Il

anche, eft

conduire rend foin doit quel. Facteurs:

e de ceux leur fair par deux

e chaque archandi-- cens Ill.

en perdit

arantir les s, on eff ce qu'il ne

utorité du plus d'ob-

Canots des bord. On e qu'ils ne regret à Mer, hors

fond des cause plus énent une s dévorés

s animaux t quelquelaves qui

Phillips Bâtiment;

olontaireon désesourant ils re couper 'éxemple.

ne put se ui étoient chères au

mépriser comprend Tous les

re. R. d. E.

hommes, dit-il encore, sont portes à juger savorablement d'eux-mêmes. la Négres s'estiment, & se croyent même supérieurs à nous, puisque par népris pour notre couleur, ils se figurent le Diabie blanc & le représentent

LES Kabaschirs sont obligés, pour chaque Esclave qu'ils vendent publiquement, de payer au Roi des droits & des coutumes, qui confiftent dans une natie du prix qu'ils ont reçu. Pour s'exempter de ces impôts, ils amenoient mivent, pendant la nuit, à la maison du Capitaine, deux ou trois Esclaves m'ils lui vendoient secretement, & les marchandises d'échange leur étoient avoyées avec les mêmes précautions. Cependant Phillips avoit peu de panchant pour ce Commerce clandestin, par la crainte d'offenser le Roi, qui défindoit toute forte de trafic & de traité hors du Marché public. Quelquefois te Prince, après avoir vendu dans un mouvement de colère une de ses femmes ou quelqu'un de ses sujets, revenoit à lui même & prioit les Facteurs decepter d'autres Esclaves à la place. Ils avoient la complaisance de lui ac-

order cette satisfaction & le plaitir de remarquer qu'il y étoit sensible, PHILLIPS, qui avoit entendu vanter tant de fois les poisons des Négres. [ & l'art avec lequel ils en infectent leurs fléches, ] eut la curiofité de prendre udellus des informations. Mais pour les rendre plus certaines, il engagea m Kabaschir a le vititer dans le Magasin. La, il commença par lui faire avale plusieurs verres de liqueurs fortes; & le voyant échauffé par le plaisir de boire, il lui marqua une vive affection, il lui fit divers présens; enfin, il le west de lui apprendre de bonne-foi comment les Négres empoisonnoient les Manes, [quel étoit leur fecret pour communiquer le poison jusqu'à leurs armes.] & s'ils avoient quelque antidote dont l'effet fût auffi sûr que celui du ml. Tout l'éclaireissement qu'il put tirer, fut que les poisons en usage dans kPays venoient de fort loin, & s'achetoient fort cher; que la quantité nécefare pour empoisonner un homme revenoit à la valeur de trois ou quatre Esdaves; que la méthode ordinaire pour l'employer, étoit de le mêler dans l'eau adans quelque autre liqueur, qu'il falloit faire avaler à l'ennemi dont on vouhit se defaire; qu'on se mettoit la dose de poison sous l'ongle du petit doigt qu'ils portent fort long, ] [où elle pouvoit être conservée long tems sans nuiman travers de la peau ] & qu'adroitement on trouvoit le moyen de plonger khoigt dans la calebasse, ou la tasse, qui contenoit la liqueur; qu'au même islant le poison ne manquoit pas de se dissoudre, & que son action étoit forte, lorsqu'il étoit bien préparé, qu'il n'y avoit point d'antidote qui plitêtre affez tôt employé. Le Kabaschir ajoûta que les empoisonnemens attoient pas si communs dans le Royaume de Juida que dans les autres Pays Négres; non que les haines y fussent moins vives, mais à cause de la cherté a poison. Phillips avoit prie le Roi, des sa première audience, de ne pas prinettre que les Anglois fussent exposés au poison. Ce Prince avoit ri de une prière, & l'avoit assuré que ce barbare usage n'étoit pas connu dans ses lats. Cependant l'Auteur observa qu'il resusoit de boire dans la même tasse dont les Anglois & ses Kabaschirs s'étoient servis, & que si on lui présenbit une bouteille de liqueur, il vouloit que celui dont il l'avoit reçue en elayat le premier. Au contraire, les Kabaschirs avaloient sans précaution tout ce qui leur venoit de la main des Anglois. Ils alloient deux ou trois hile jour au Magazin, où chaque visite étoit payée d'un verre d'eau-dePart. tas. 1694.

Commerce

Informations que Phillips prend fur le poison des Négres.

Défiance de Phillips.

Celle du Roi.

vie. Les deux Capitaines ne paroiffoient jamais au Trunk sans y faire porter

trois ou quatre bouteilles, qui servoient comme de sceau a tous les Traités.

Souvent les Kabaschirs venoient demander des liqueurs au Magazin, sous

prétexte de quelque mariage qui les obligeoit de se réjouir, [ou de quelque

maladie pour laquelle ils ne connoissoient pas de meilleur reméde.] L'envie

de se conserver leur amitié faisoit toûjours accorder une partie de leur de-

PHILLIPS. 1694.

Avidité des Kabafchirs pour les liqueurs.

mande.

Demande fingulière que le Roi fait à Phillips.

L'AUTEUR rapporte à cette occasion que le voluptueux & vieux Monarque de Juida le fit appeller une fois fecrétement pendant la nuit, pour lui dire qu'ayant époufé une jeune fille qu'il devoit recevoir cette nuit même, il avoit besoin d'un petit barril d'eau-de-vie pour donner une sête aux parens de sa belle, & de quelque potion qui le rendît propre à la caresser. Ses deux demandes lui furent accordées. Le Chirurgien du Vaisseau lui donna un cordial qui répondit à ses intentions, & reçut de lui, pour récompense, deux robes le jour suivant.

DANS l'Isle Saint Thomas, les Portugais sont des empoisonneurs si habiles. que si l'on s'en rapporte aux informations de Phillips, en coupant une piece de viande, le côté qu'ils veulent donner à leur ennemi sera infecté de poifon fans que l'autre s'en ressente; c'est-à-dire, que le couteau n'est empoifonné que d'un côté. Cependant l'Auteur fait remarquer avec soin qu'il n'en parle que sur le témoignage d'autrui, & qu'en relâchant dans l'Isle de Saint Thomas, ni lui, ni ses gens n'en firent aucune expérience.

Les femmes du Roi de Juida sont rensermées dans un Quartier séparé. L'Auteur s'en approcha plutieurs fois, avec quelques-uns de ses gens; & jettant les yeux par-dessus le mur, il vit plusieurs de ces Reines occupées à divers ouvrages. Il lia meme quelque entretien avec elles. Mais un l'acteur François de la Compagnie, se laissant entraîner par sa curiosité, tenta d'ouvrir la porte, qui étoit fermée avec quelques liens d'ozier. Toutes les femmes prirent la fuite, en jettant un cri. Quelques Kabaschirs, envoyés par le Roi. vinrent prier les Blancs de garder plus de mesure, & de tourner d'un autre côté leur promenade. Ils y confentirent volontiers, à l'exception du François, qu'on eut peine à faire entrer dans des vûes plus raisonnables.

Le lendemain en déjeunant avec eux, le Roi leur fit un reproche for doux de leur curiofité, & leur déclara que les loix du Pays ne permettoient à personne d'approcher si près du Quartier des semmes. Il ajoûta qu'il les trouvoit excusables, en qualité d'Etrangers, mais qu'il les prioit néanmoins de ne pas retomber dans la même faute. Leurs excufes furent aussi polies que le reproche. Il en parut fort satisfait; mais il marqua un peu plus de ressent timent contre le Facteur François, qui devoit mieux connoître les loix du Royaume. Phillips voyant l'embarras du Facteur, prit sur lui tout le blame, & protesta que c'étoit lui-même qui avoit mené sa compagnie dans un lieu qu'il étoit curieux de voir, pour rendre témoignage de la galanterie du Roi à son retour en Angleterre. Le Monarque le prit par la main, & lui dit que si sa compagnie n'avoit point eu d'autre vûe, il étoit fâché d'en avoir sait de plaintes, & qu'il pardonnoit volontiers au Facteur François.

CE Facteur & son Associé, ou son Lieutenant, habitoient une petite caban près du Palais du Roi. Comme on n'avoit pas vû, depuis trois ou quatre ans de Vaisseau François sur la Côte, il vivoit des libéralités du Roi, sans aucu

Habiles empoisonneurs.

Quartier des femmes à Jui-

Imprudence d'un Facteur François.

Leurs excufes.

Ce que c'étoit que ce Facteur Fran-

cois.

moyen de diner, & li cilement la n'ôfa paffer fon départ.

A peu de arbres, qui branches, n fraîcheur ce grande part zarres, il eu d'une descri au pied d'un pieds d'épair ion propre mais envelo un grand p poisson pour avoit envie laquelle il e coupoit fort de kanki, a de cette por L'Auteur vit Cuisinier ser dre confusion est de ne boi

aux Anglois. plûtôt que Facteurs par qu'ils faisoie gazin. Ils ir Roi. Ils pré d'une grande efforcés de ta qu'à lui donne

LE Roi

PHILLIP: nuits aux Kal mé d'affifter : les y accomp manqua point que mauvais lets & de fab de profondes cours qu'on le re, il demand tience. Il at

IV. Part.

y faire porter s les Traités. lagazin, fous ou de quelque ide.] L'envie e de leur de-

eux Monarque
pour lui dire
uit même, il
e aux parens
caresser. Ses
lui donna un
apense, deux

urs fi habiles, int une pièce fecté de poin'est empoioin qu'il n'en l'Isse de Saint

artier féparé. fes gens; & es occupées à is un Facteur , tenta d'oues les femmes s par le Roi, ier d'un autre du François,

reproche fort permettoient in últa qu'il les it néanmoins fli polies que lus de reflentes loix du ut le blâme, dans un lieu terie du Roi lui dit que avoir fait des

petite cabant u quatre ans i, fans aucus moyer moyen de retourner dans sa Patrie. Phillips l'avoit presque tous les jours à diner, de lui offrit de le conduire à la Barbade, d'où il pourroit gagner sa-cilement la Martinique. Mais l'Angleterre étant en guerre avec la France, il pa'ôsa passer dans une lse ennemie. [Phillips lui laissa quelques provisions à son départ.]

A peu de distance de la Ville Royale, on trouve trente ou quarante gros arbres, qui forment la plus agréable promenade du Pays. L'epaisseur des branches, ne laissant point de passage à la chaleur du Soleil, y fait régner une fraîcheur continuelle. C'étoit sous ces arbres que Phillips passoit la plus grande partie du tems. On y tenoit un Marché. Entre plusieurs spectacles bizarres, il eut celui d'une table publique, ou d'un ordinaire, qu'il a cru digne d'une description. Le Négre, qui avoit formé cette entreprise, avoit placé, au pied d'un des plus gros arbres, une grande pièce de bois de trois ou quatre pieds d'épaisseur. C'étoit la table; elle n'étoit soûtenue sur la terre que par son propre poids. Les mêts étoient du Bœuf & de la chair de Chien bouillis, mais envelopés dans une peau crue de Vache. De l'autre côté on voyoit, dans un grand plat de terre, du Kanki, espèce de pâte molle, composée de poisson pourri & de farine de mais, pour servir de pain. Lorsqu'un Négre avoit envie de manger, il venoit se mettre à genoux contre la table, sur laquelle il exposoit huit ou neuf coquilles de Kowris. Alors, le Cuisinier coupoit fort adroitement de la viande pour le prix. Il y joignoit une pièce de kanki, avec un peu de sel. Si le Négre n'avoit pas l'estomac assez rempli de cette portion, il donnoit plus de coquilles & recevoit plus de viande. L'Auteur vit tout-à-la-fois, autour de la table, neuf ou dix Négres, que le Cuisinier servoit avec beaucoup de promptitude & d'adresse, & sans la moinde confusion. Ils alloient boire ensuite à la Rivière; car l'usage des Négres el de ne boire qu'après leur repas.

Le Roi avoit deux Nains, qui venoient souvent demander des kowris aux Anglois. On n'ôsoit leur en refuser, quoiqu'ils méritassent la corde plûtôt que des présens. Ils troubloient continuellement le sommeil des Facteurs par des hurlemens, auxquels ils donnoient le nom de prières, & qu'ils faisoient toutes les nuits sous quelques arbres qui touchoient au Magazin. Ils imploroient, disoient-ils, la puissance des Fetiches en faveur du Roi. Ils prétendoient que ces Divinités leur parloient souvent par la bouche d'une grande Idole de bois qui étoit à la porte du Palais, & qu'ils s'étoient efforcés de tailler en figure d'nomme, quoiqu'ils n'eussent réussi, dit l'Auteur, qu'à lui donner celle du Diable.

PHILLIPS ayant entendu souvent assure que cette figure parloit toutes les mits aux Kabaschirs & à ses Dévots, déclara naturellement qu'il seroit charmé d'assiste des cérémonies si merveilleuses, & demanda la permission de les y accompagner. Ils lui répondirent qu'il falloit s'y trouver la nuit. Il ne manqua point de s'y rendre avec eux la nuit suivante; mais craignant quelque mauvais tour, il prit avec lui quatre de ses gens, bien armés de pistolets & de sabres. Les Négres, arrivant de plusieurs côtés, firent quantité de prosondes salutations à l'image, tandis qu'il attendoit la voix & les discours qu'on lui avoit promis. Après s'être ennuyé pendant plus d'une heute, il demanda pourquoi il n'entendoit rien. On lui demanda un peu de patience. Il attendit encore deux heures, sans être plus satisfait. Les Né-IV. Part.

PHILLIPS. 1694.

. Belle prome nade & Marché.

Table publique ou ordinaire Négre.

Nains du Roi. Leur importunité.

Phillips est curieux d'entendre parier une Idole.

## VOYAGES AU LONG DES CÔTES

PRILLIPS. 1694.

Hardiesse de Phillips & maltraiter l'Idole.

gres parurent fort surpris, & l'affurèrent que leur Fetiche n'avoit jamais été fi long-tems muet. L'indignation prenant l'ascendant sur lui, il donna du bout de sa canne dans la bouche de l'Idole, & recommença plusieurs sois le même jeu, malgré les instances des Négres, qui témoignoient beaucoup d'inquiétude pour lui. Il leur dit que ne voyant qu'une pièce de bois, il n'avoit aucune raison de craindre; mais que s'il étoit vrai qu'elle sut capable de parler, il alloit la forcer de faire usage de cette qualité. La-dessus, il prit un de ses pistolets, & tirant à l'Idole, il lui mit une balle dans l'œil gauche. Les Négres prirent tous la fuite. Phillips & ses gens passerent encore une demi-heure dans le même lieu, & se retirerent enfin, sans avoir pu faire rien perdre de fon infentibilité à la pièce de bois (m).

Le jour suivant, les Négres parurent fort étonnés de voir le Capitaine Anglois en bonne fanté. Il raconta lui-même fon avanture au Roi, qui l'as. fûra gravement que la figure parloit aux Négres, mais qu'elle gardoit le filence devant les Blancs (n). Phillips répondit que si elle avoit été capable de parler, elle n'auroit pas manqué de faire entendre quelque menace ou quelque plainte, lorsqu'il l'avoit si maltraitée à coups de canne & de balle. Le Monarque répliqua que ce n'étoit à la vérité qu'une figure de bois, mais qu'il étoit certain que les f'etiches s'expliquoient fouvent par fa bouche; qu'il en avoit été fouvent témoin lui même, & qu'il fouhaitoit que les Angloisne se répentissent point de l'avoir maltraitée. Phillips lui dit qu'il défioit égale. ment les Fetiches & la Statue de lui nuire; & qu'il ne redoutoit que le poifon de ses Sujets. Vous n'avez rien à craindre du poison, reprit encore le Roi;

mais je ne vous répons pas des Fetiches.

Autres Idoles du Pays.

Avis qu'il

recut du Roi.

PHILLIPS voyoit souvent, autour des maisons du Pays, de petites figures de terre; & devant elles, du ris, du bled, de l'huile & d'autres preiens qu'on leur avoit offerts. Quelquefois c'étoient des Chevres éventrées, & sufpendues aux arbres. Les Négres ont tant de choses auxquelles ils donnent la qualité de l'etiches, qu'il ne put comprendre l'idée qu'ils attachent à ce nom. Sur la Côte d'Or, lorfqu'il se fait quelque promesse solemnelle ou quelque serment, le Prêtre mêle des poudres de différentes couleurs, dont il jette cinq ou fix cueillerées fur un des principaux l'etiches (0). Ce mêlange doit causer la mort à celui qui violeroit fon serment. Les Negres en sont si persualés, que plusieurs Capitaines ont pris le parti de faire jurer leurs Esclaves, par leurs fermens. les Fetiches, qu'ils ne se jetteroient pas dans la Mer pour regagner le rivage, & leur ont fait ôter leurs chaînes après ce serment. Le Breuvage dont le Capitaine Schurley se servoit dans cette occasion étoit un verre de Bierre, dans lequel il mêloit un peu d'Aloës. Les Négres y ajoutoient autant de foi que s'il avoit été composé par les plus habiles Pretres de Guinée. Cependant Phillips conseille aux Marchands de se reposer moins là-dessus, que sur de bonnes chaînes de fer.

Guerre des

Arkanis.

Respect des

Negres pour

Au Cap-Corse, il avoit vû les Fetiches employés solemnellement par les

(m) L'action de Phillips étoit affürèment bien imprudente; & lui auroit couté la vie

(n) On s'est servi d'excuses pareilles dans de semblables occasions, en mettant seulement le nom d'Hérétique à la place de celui de Blanc.

o) Angl. Le Prêtre prend cinq ou fix cuillerées de liqueur, dans laquelle il mêle des poudres de diverses couleurs. R. d. E.

OCCI

mis Facteurs foi du nouveau kanis. Voici mus les March & dont l'Or el € rendre aux l fer. Le Pays de & long-tems. des Hollandois facheter d'eux recevoient des atte tyrannie, mitemens, en milit la guerre. ains, nommé . la Anglois du erent a leur fo ment recours Auxiliaires. Ce me Phillips ait tepondoient mei cour fi puissant, ous la conduite evingt mille ho Mint attendu leu m quelques légé ax Négres de de m embuscades. la fortune se déc Roide Futtu de c Nimfa & le Roi 1 k fa Ville Capita milerent une par trône le frère werent par les Vainqueurs amend bur d'être consta ans toutes fortes (\*); d'entretenir aliberté du passag les articles furent Angleterre, de l me marque qui tir aors au Château du il en qualité de

of(p) Cet artic

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE LIV. VIII. CHAP. II. 410

mais été

onna du

curs fois

quesurse

s, ilna

pable de

, il prit

'œil gau-

ent enco-

avoir pil

Capitaine

, qui l'af-

loit le si-

é capable

enace ou

de balle.

oois, mais

che; qu'il

Inglois ne

oit égale-

ie le poi-

re le Roi:

tites figu-

es preiens

es, & fuf-

donnent la

à ce nom.

relque fer-

jette cinq

oit causer

erfualés,

ves, par

r le riva-

rage dont

e Bierre,

ant de foi

ependant

r de bon-

t par les

e celui de

ng ou fix il mêle des

trois

mis Facteurs de la Compagnie, Place, Roman, & Melroff, pour engager la PHILLIPS. hi du nouveau Roi de Futtu, du Roi de Sabo, & de Nimfa Général des Arlanis. Voici le détail qu'il fait de cet incident. Les Arkanis, qui font de ous les Marchands Négres ceux dont les Anglois aiment mieux le Commerce. & dont l'Or est le plus pur, habitent l'intérieur des terres; de forte que pour erendre aux Forts & aux Vaisseaux, ils ont quelques autres Pays à traverfr. Le Pays de l'uttu en étoit un; & le Roi leur avoit accordé le passage afis long-tems, sans leur causer aucun chagrin. Mais ses Sujets, à l'instigation de Hollandois de Mina, leur fermèrent les chemins, & les voulurent forcer facheter d'eux à plus haut prix des marchandises de moindre valeur, qu'ils recevoient des Hollandois. Les Arkanis, ayant refusé de se soûmettre à une tyrannie, se virent exposés au pillage & à toutes sortes de mauvais nitemens, en traversant le Royaume de Futtu. Leur mécontentement promilit la guerre. Ils choisirent pour Genéral un de leurs principaux Négoans, nommé Nimfa, qui avoit toutes les qualités nécessaires à cet emploi. la Anglois du Cap-Corfe, à qui ils communiquerent leur dessein, s'engagrent à leur fournir des armes & des munitions. D'un autre côté les Arkanis ment recours au Roi de Sabo, de qui ils louërent un corps de Troupes luxiliaires. Ce Prince avoit la figure la plus majestueuse & la plus guerrière, me Phillips ait jamais vue parmi les Négres. Sa conduite & son courage mondoient merveilleusement à son air. Les Arkanis soûtenus par un seroun si puissant, & par quelques Négres du Cap-Corse, qui les joignirent hus la conduite des Capitaines Hansika & Amo, composerent une armée kvingt mille hommes, & marchèrent contre le Roi de Futtu, qui n'avoit mint attendu leur arrivée pour affembler aussi ses meilleures Troupes. Il y nt quelques légères escarmouches entre les deux partis, car il n'arrive guères a Négres de décider leurs querelles par de véritables Batailles. Le pillage, membuscades, les surprises sont les principaux événemens de leurs guerres. la sortune se déclara si heureusement pour les Arkanis, qu'ils forcerent le Roide Futtu de chercher un azile & de la protection au Château de Mina. Nimfa & le Roi même de Sabo profitèrent de fa retraite pour s'approcher ha Ville Capitale. Ils y entrèrent sans résistance. Ils la pille ant, ils en rilèrent une partie; & pour affurer le fruit de la guerre, ils averent sur trône le frère du Roi fugitif. Tous les Kabaschirs du Royaume de Futtu werent par les Fetiches, d'être fidéles à leur nouveau Maître. Ensuite les vinqueurs amenèrent ce Monarque au Cap-Corfe, pour lui faire jurer à son our d'être constamment attaché aux Anglois, & de favoriser leur intérêts signés au Capans toutes fortes d'occasions; de porter une haine immortelle à son frère Corse. ); d'entretenir une paix inviolable avec les Arkanis, & de leur accorder liberté du passage dans son Pays, avec leur Or & leurs autres marchandises. les articles furent écrits sur du parchemin, au nom de la Compagnie Royale Angleterre, de Nimfa, & du Roi de Sabo. Le Roi de Futtu les signa, par me marque qui tint lieu de son nom. Schurley & Phillips, qui se trouvoient tors au Château du Cap-Corfe, les Facteurs, & plusieurs Kabaschirs signèrent en qualité de témoins. Après quoi le Roi de Futtu s'étant mis à ge-

1694.

Sujet de la

Caractère du

Les Arkanis détrônent le Roi de Futtu.

Articles de paix jurés &

co (p) Cet article du Traité est bien peu Chrétien.

## VOYAGES AU LONG DES CÔTES

PHILLIPS. 1694.

Serment par les Fetiches.

noux, jura solemnellement par les Fetiches d'être fidéle à l'observation de Traité. On joignit au serment la cérémonie des poudres. Le Prêtre des Fetiches prit cinq ou six cueillerées d'eau, dans lesquelles il jetta plusieurs sortes de poudres (q), dont il connoissoit seul la composition. Après les avoir bien mêlées, il déclara au Roi de l'uttu qu'à la moindre infraction des articles, il tomberoit mort sur le champ comme un clou de porte. Ce Prince parut fort persuadé de la vérité de cette menace. Il avoit la physionomie basse & stupide. Un ver qu'il avoit au pied ne lui permettant pas de se soutenir sur

ses jambes, il étoit porté sur les épaules d'un Négre.

En arrivant au Cap-Corfe, le Roi de Sabo & Nimfa furent salués de neuf coups de canon, par le Château & les Bâtimens qui étoient dans la Rade. Ils y répondirent par une décharge de leur mousqueterie. Leur entrée se fit sous un dais, auquel on avoit suspendu plusieurs queues de cheval, & leurs gens ne cesserent point de tirer susqu'à la porte du Château. La, le Monarque Négre, & le Général des Arkanis mirent le fabre à la main; & trouvant les Facteurs Anglois, qui étoient venus au-devant d'eux, ils leur baifèrent les mains avec de grands témoignages de joie. Les Anglois prirent les leurs, & les secouèrent à la mode du Pays. Mais pour donner plus de force à leurs félicitations, ils firent porter hors des murs un tonneau d'eau-de-vie, qui fut enfoncé, & bû par toute l'Armée à la fanté de la Compagnie Royaled'An-

LE Roi de Sabo s'étoit fait accompagner de deux de ses semmes pendant toute la guerre. Elles l'avoient suivi au Château Anglois; & suivant l'usage du Pays, où l'on ne se fait pas honte d'être chargé de vermine, elles lui nettoyoient souvent la tête en public, & prenoient plaisir à manger ses

Recherches de Phillips fur les Fetiches.

Singullères

careffes des

Roi de Sabo.

femines du

PHILLLIPS n'ayant rien épargné pour découvrir tout ce qui appartenoitaux Fetiches, ajoûte à fon récit les circonstances suivantes. Les Négres ont de petites pièces d'Or, d'un travail fort recherché, qui représentent diverses figures, & qu'ils portent attachées à leur chevelure, au cou, au poignet, & a la cheville du pied. Ils donnent à ces figures le nom de Fetiches (r). Ils ont des créatures particulières qui font l'objet de leur dévotion; & chaque Négre a la sienne, qu'il regarde comme sa Divinité tutelaire, & qu'il appelle aussi son Fetiche (s). Celle du Général Nimsa étoit la Vache. Les Facteurs en ayant fait tuer une pour traiter les Princes Négres avant leur départ, il fut impossible de lui en faire manger (t), & pour excuse, il confessa que cet animal étant son Fetiche, il n'avoit pû le voir égorger sans regret. D'autres ont pour Fetiche, le Chien, le Mouton, le Léopard, & tout ce que leur imagination leur peint de plus puissant ou de plus respectable. Au Cap Mefurado, l'Auteur apprit d'un Négre de qualité, qui portoit autour du bras

(q) Angl. une douzaine de fortes. R. d. E. (r) Ciest les Grisgris de Gambra & des autres Negres Occidentaux, ou les Teraphims réception de Roman, & des Capitaines Schur-

OCCID

me aiguillette roon le garantiff portent une de quelque os de l siculières contr perstition a bea for la Gambra

Le Prêtre d mordinaires. devint fi excess purent apporte elois hors d'étai moient les Fac oria d'être trans fureur des flo

Pour éxécu

wec un baffin e pitto, une bou res préfens qu chelles s'avança flots, pour les d'affection pour e Blancs étoie y apportant tou plus long-tems, Il lui dit que si e baffin. Alors il pour le ris, le lucceffivement.

IL arriva, le es, on profita rivage. Le Roi a cause en fût Voyageurs n'igr alors beaucoup pleines ou nouv fon Commerce, Le Prêtre se vai droit, du bled pour leur accord ne leur firent rie

PIERSON ra pour servir de le Chef. Quelq qué d'une fievre auffi-tôt son Pre cation des l'etich expliquer sa com

<sup>(</sup>s) C'est dans ce Païs la plus grande marque d'amitié & de respect qu'on puisse donner à un ami. Le Gouverneur Hollandois ede la Mina en fit aprêter une tout entière pour la

ley, Freeman & Phillips. (\*) fa conduite étoit conforme à la remarque de Citeron; qu'il n'y a personne d'affez fou pour manger l'objet de son adoration. Ma ce qui ne se voyoit pas du tems de cet Orateur, se voit frequemment aujourd'hui...

#### OCCIDENTALES DE l'AFRIQUE, Liv. VIII. CHAP. II. 421

me aiguillette de peau de Léopard, que c'étoit le Fetiche dont la protecpon le garantissoit du tonnerre [qui est terrible dans ces Quartiers.] D'autres portent une dent de Tigre, une corne de Bouc, enduite de pate rouge, que os de Poisson, &c. & chacun attribue à son l'etiche des vertus parsuculières contre les maux ou les dangers qu'il appréhende le plus. [Cette Supersition a beaucoup de rapport avec celle qui est en usage sur le sénégal & la Gambra pour les Grisgris.]

Le Prêtre des Fetiches du Roi s'attribue une puissance & des lumières exmordinaires. Dans la Saison des pluyes, où la Mer est fort agitée, elle le devint si excessivement, que pendant près de trois semaines, les Canots ne purent apporter de marchandifes au rivage. Les Kabaschirs voyant les Anfois hors d'état de payer les Esclaves, & ne voulant pas les livrer à crédit, moient les Facteurs en suspens. Phillips en fit des plaintes au Roi, qui le nia d'être tranquille, & de compter que par les mesures qu'il alloit prendre,

fureur des flots s'appaiseroit des le jour suivant.

Pour éxécuter cette étrange promesse, il envoya son Prêtre au rivage, wec un bassin d'huile de Palmier, un sac de ris & de bled, une bouteille de pitto, une bouteille d'eau-de-vie, une pièce de toile peinte, & divers aures présens qu'il vouloit faire à la Mer. Le Prêtre chargé de toutes ces richesses s'avança sur le bord de l'eau. La, il sit un discours [aux vents & ]aux flou, pour les assurer que son Roi, qui étoit leur ami, avoit beaucoup d'affection pour les Blancs, & s'intéressoit au succès de leur cargaison; que le Blancs étoient de fort honnêtes-gens, & se rendoient utiles au Pays en apportant toutes fortes de commodités. Il pria la Mer de ne pas se fâcher olus long-tems, & de ne pas s'opposer au débarquement des marchandises. lui dit que si elle avoit besoin d'huile de Palmier, son Roi lui en offroit un bassin. Alors il jetta le bassin d'huile dans la Mer; & répétant la meme offre pour le ris, le bled, le pitto, l'eau-de-vie, le calico, &c. il les y jetta aussi fuccessivement.

It arriva, le jour suivant, que les flots étant devenus un peu plus tranquilles, on profita de ce changement pour apporter quelques marchandifes au rivage. Le Roi ne manqua point d'en faire honneur à ses Fetiches, quoique à cause en sût tout-à-fait naturelle. On étoit au décours de la Lune. Les Voyageurs n'ignorent pas que dans les Régions Méridionales le vent perd alors beaucoup de sa force, & que la Mer est plus calme que dans les Lunes pleines ou nouvelles. Cependant Phillips, charmé de pouvoir recommencer on Commerce, ne disputa point aux l'etiches la gloire qu'on leur attribuoit. Le Prêtre se vanta d'etre assez puissant pour faire pleuvoir, quand il le voudroit, du bled & du sel. Les Anglois lui offrirent de grandes récompenses pour leur accorder une seule fois ce spectacle. Mais les instances & les offres

ne leur firent rien obtenir.

Pierson raconta l'histoire suivante à Phillips. Il avoit été envoyé à Juida pour servir de second Facteur au Comptoir, sous Smith, qui en étoit alors le Chef. Quelques jours après son arrivée, Smith sut dangereusement attaqué d'une fievre maligne. Le Roi qui aimoit beaucoup cet Anglois lui envoya auffitôt son Prêtre, pour chasser la mort par ses enchantemens & par l'invocation des l'etiches. En approchant du malade, le Prêtre commença par lui expliquer sa commission. Ensuite s'étant rendu au cimetière des Blancs, avec

Ggg.3

PHILLIPS. 1694.

Pulffance que les l'i êtres s'attribuent.

lis conjurent

Le Roi s'en fait honneur, & les Anglois en profitent.

Conjuration des morts par un Prêtre Né-

aines Schurà la remar-nne d'affez ation. Mais de cet Orahui...

tion de

es Feti-

s fortes

oir bien

irticles,

e parut baffe &

enir fur

de neuf-

Rade. Ils

e fit fous

urs gens

fonarque

uvant les-

èrent les

leurs, &

à leurs

vie, qui

aled'An-

pendant

ant l'ufa-

ine, elles

anger fest

tenoitaux

ont de peiverses fi-

net, & al

). Ils ont.

k chaque

qu'il ap-

Les Facdépart, il

que cet

D'autres

que leur

Cap Me-

r du bras

une

#### 422 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

Phillips. 1694.

fa provision d'eau-de-vie, d'huile, de ris, &c. il s'écria d'une voix fort haute O vous! Blancs morts, qui repofez ici, vous voulez avoir parmi vous le l'acteur Smith. Mais il est aime de notre Roi, ill'aime, & fon intention n'est noint encore de le quitter pour venir demeurer avec vous. S'étant approché de la sépulture du Capitaine Wyburn, fondateur du Comptoir; il lui dit du même ton: O vous, Capitaine de tous les Blancs qui repofent ici, la maladie de Smith est encore un de vos coups. Vous voudriez qu'il vint bientos vous tenir compagnie, parce que c'est un honnéte-homme. Mais notre Roine veut pas qu'il le quitte encore, & vous ne l'aurez pas. Après cette harangue, il fit un trou fur la fosse, dans lequel il versa de l'eau-de-vie & de l'haile, en difant à Wyburn que s'il avoit befoin de ces prefens, on les lui offroit volontiers; mais qu'il ne devoit pas s'attendre qu'on lui livrât le Facteur, & qu'il falloit renoncer à cette prétention. Il revint ensuite au Comptoir, où il eut la hardiesse d'affurer Smith que sa maladie ne seroit pas mortelle. On fit d'abord peu d'attention à ses ridicules promesses. Cependant comme il commençoit à se rendre incommode, Pierson le força de se retirer; & deux jours après, on perdit le pauvre Smith.

Figure & caractère du Roi de Juida.

Sapuissance.

Seigneurs de fa Cour.

Le Roi de Juida étoit agé d'environ foixante ans, autant du moins que Phillips fut capable d'en juger, car les Négres ne connoissent point leur age, & ne tiennent aucun compte de la mesure du tems. Ce Prince étoit d'une taille médiocre [ & mince. ] Il avoit les cheveux gris, & la physionomie forte commune. L'Auteur ne lui trouva pas les fentimens plus relevés. Cependant il étoit d'un fort bon naturel, & d'une humeur assez douce, sur tout lorsqu'il vouloit obtenir quelque présent. Pendant que le Vaisseau sut sur la Côte, il ne sortit point une seule sois de son Palais. Mais il se promenoit souvent dans les cours, pieds nuds au milieu de la boue, avec aussi peu d'attention pour sa personne que le plus pauvre de ses Sujets; quoiqu'on le prétende si puissant, que dans l'espace de vingt-quatre heures, il peut rassembler une Armée de quarante mille hommes. Son principal Kabaschir se nommoit Springgatha; vieillard de quatre-vingt ans, confommé dans la Politique, qui gouvernoit absolument son Maître, & qui s'attendoit à monter sur le Trône après lui. Les Anglois trouvèrent plus d'obstacle de sa part à l'établissement de leur Commerce (v), que de celle du Roi & de tous les autres Kabaichirs. Le second Seigneur de la Cour, [ & qui avoit le plus de part à la confidence du la Roi, ] fe faisoit appeller Capitaine Charter; nom qu'il avoit pris d'un [Facteur] a Anglois, au service duquel il avoit été dans sa jeuness. & qu'il se faisoit honneur de porter par reconnoissance pour son ancien Maître. Son âge ne surpassoit pas trente ans. Il étoit d'une figure agreable & d'un fort bon naturel. Les Anglois se trouvèrent si bien de sa générosité & de sa douceur, qu'ils achetèrent de lui plus d'Esclaves que de tous les autres Kabaschirs enfemble. Comme Springgatha étoit trop vieux pour faire espèrer qu'il pst furvivre au Roi, c'étoit à Charter que toute la Nation destinoit la Couronne. Les autres Seigneurs, c'est-à-dire ceux avec qui Phillips eut quelque rapport, se nommoient Capitaine Tom, [qui taisoit la fonction d'Interprète] Capitaine Bybi, Capitaine Aywa. Le Roi marquoit une considération parti-

☆(v) Angl. Il faut entendre par-là , l'eftimation des Marchandifes de part & d'autre

des Marchandifes de part & d'autre

| Pour en faire l'échange.
| Pour en faire l'échange. occii

calière pour les États de 1 an azile à cell La Mer est

prefque ] jan mverfe. Mai gagent & plon niquer avec er one quelque fir Tous les C ment point de erélifter à la les plus grand ringt-huit on t Rimeurs. Ceux fix rames. Les pourvoyent ord in étant renve a Négres & les wee la précaut amir lieu de Pile n Côte font les de les compagne umens font reg sarchandifes. L. représent d'un

r conduire enfui rpouffé contre joe étoit extréme failips avoit une t la volaille, de

men pieces,

occasion de le v

mux de kowris

chandifes de mo

ar une vague f

dobtenir la moit

nat le parti de l

wident plus vol

PHILLIPS av

plir tous les jours

li le rouloient si

p, avant que le

mpétueux. Il n

(x) Angl. où, per mivoit souvent que

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. II. 423

culière pour un Prince étranger, frère du Roi d'Arda, qui ayant été banni Etats de fon frère pour quelque entreprife féditionfe, étoit venu chercher

a azile à celle de Juida.

La Mer est tobjours si grosse au long de la Côte, que les Canots n'alloient presque ] jamais du bord Anglois au rivage, sans qu'il y en cût quelqu'un de anverfé. Mais l'habileté des Rameurs Negres est surprenante. D'ailleurs ils pagent & plongent avec tant d'adresse, que leurs amis n'ont presque rien à flouer av .e eux. Au contraire, ils laiffent perir impitoyablement ceux qu'ils

ont quelque firjet de harr.

Tous les Capitaines achètent leurs Canots fur la Côte d'Or, & ne manment point de les fortifier avec de bonnes planches, pour les rendre capables eréfister à la violence des flots. Ils sont composés d'un tronc de Cotonier. La plus grands n'ont pas plus de quatre pieds de largeur, mais ils en ont finet huit ou trente de longueur, & conciennent depuis deux jusqu'à douze Rimeurs. Ceux qui conviennent le plus à la Cote de Juida font à cinq ou farames. Les Vaisseaux qui viennent pour le Commerce des Esclaves, se purvoyent ordinairement de deux Canots, parce qu'il arrive fouvent que métant renversé par les vagues, il a besom du secours de l'autre pour sauver la Négres & les marchandifes. Les Rameurs se prennent aussi à la Côte d'Or, me la précaution d'en choifir un qui ait affez d'expérience & d'habileté pour smir lieu de Pilote; [ & l'on s'y trompe d'autant moins que les Négres de ceta Côte font les plus habiles Matelots de toute la Guinée. ] Ce Pilote commanles compagnons, & se fait obeir avec beaucoup d'autorité. Leurs appoinumens sont réglés, & se payent la motié en Or au Cap-Corse, & le reste en suchandifes. Lorfqu'on est satisfait de leurs services, l'usage est de leur faispresent d'un des deux Canots, pour retourner sur leur Cote. On met l'aumen pièces, pour en faire du bois à bruler; car il est rare qu'on trouve location de le vendre. Les Rameurs de Phillips lui perdirent fix ou fept tonmux de kowris, & plus de cent barres de fer; fans compter d'autres marmadifes de moindre importance. Ce malheur arriva fort près du rivage, ar une vague furieuse qui renversa le Canot. Il sut impossible aux Anglois dottenir la moindre fatisfaction; & loin de maltraiter les Rameurs, ils prient le parti de les confoler par de belles paroles, dans la crainte de quelque wident plus volontaire.

PHILLIPS avoit constamment deux hommes au rivage, occupés à remil tous les jours un barril d'eau, qu'il n'étoit pas aifé de transporter à bord. le rouloient fur le fable pendant la nuit, pour arriver le matin au rivas, avant que le jour eut ramené les vents de Mer, qui étoient toûjours fort apétueux. Il n'y avoit pas d'autre ressource que celle des Radeaux pour conduire enfuite jusqu'à la Barque longue, (x) au risque d'être souvent apoussé contre les Rocs, où il ne manquoit guéres de se briser. La de étoit extrême à bord, lorsqu'on y voyoit arriver heureusement ce secours. milips avoit une sorte de petit esquif qui lui servoit à transporter des porcs, a la volaille, des lettres, &c. mais dont il ne pouvoit tirer aucun service

PHILLIPS. 1604.

Habileté des Ramours No.

Précautions des Capitaines Anglos pour les Canots,

Leur marhé avec les Rameurs de la Côte d'Or.

Embarras de Phillips pour la commanicition du rivage au Vait-

rt haute: Vous le ion n'est pproche ut dit du la mabientut e Roine arangue, haile, en

it volonde qu'il r, où il ille. On comme il & deux noins que

leur age, oit d'une omie fort pendant il lorfqu'il Côte, il t fouvent u d'attenprétende nbler une oit Springqui gouône après nt de leur rs. Le fe-

dence du Facteur A isoit honge ne furbon natudouceur, fchirs enqu'il pôt Couron-

elque rapterprète 1 on particulière

<sup>(\*)</sup> Angl. où, pendant qu'on le haloit, il deau & enfonçoit le tonneau. R. d. E. mivoit souvent que la Mer rompoit le ra-

OCCI

1694.

PHILLIPS. pour l'eau & les Esclaves. Il falloit deux hommes pour le conduire; & deux hommes faisoient toute sa charge.

Phillips & Clay partent de Juida.

LE 27 de Juillet, Phillips ayant embarqué sept cens Esclaves, entre les. quels il y avoit deux cens vingt femmes, prit congé du Roi de Juida, & mit à la voile avec Clay qui en avoit acheté fix cens cinquante. Leur dessein étoit de relâcher à l'Isse de Saint Thomas pour y prendre des provisions. Le 2 d'Août, ils passèrent à la pointe Sud de l'Isle du Prince, qui leur parut sort haute & fort montagneuse, quatre-vingt-neuf lieues à l'Est de Juida. Le 4, ils se trouvèrent à la vûe de la terre, vers cinquante sept minutes de latitude du Nord. Le Pays étoit bas & couvert d'arbres, avec une petite sile vers le Sud [ Phillips prit cet endroit pour le Cap St. Jean. ] Pendant la nuit suivante, Phillips perdit la vue du Vaisseau de Clay, parce que celuici effrayé au spectacle de plusieurs Baleines (y), qu'il avoit prises pour des Rocs, avoit amené ses voiles pour n'avancer que la sonde à la main. Cette Mer est remplie de monstres, mais particulièrement de Baleines, qui prennent plaisir à suivre un Vaisseau, les prenant, comme le suppose l'Auteur, pour quelque animal gigantesque de leur élément. Les Anglois s'amusérent beaucoup à les voir combattre contre le Tresher ou le Batteur, car ces deux espèces d'animaux ne se rencontrent jamais sans se quereller. Le Tresher leur parut long de douze ou quinze pieds, mais fort affilé. Dans l'engagement, il s'élève de la moitié du corps hors de l'eau, & tombe sur la Baleine

avec tant de violence, que le bruit se fait entendre jusqu'à bord. LE 5. on fit un seton au cou de Phillips pour le guérir de son mal de tête, auquel ni les vésicatoires ni les autres remèdes n'avoient apporté aucun changement. Le 6, on passa la Ligne. Pendant que les Négres étoient à dîner sur le tillac, le jeune Tigre, que Phillips portoiten Europe, trouvale moyen de fortir de sa cage, & saisissant une femme à la jambe, lui emporta le mollet dans un instant. Un Matelot Anglois, qui accourut aussi-tôt, lui donna quelques petits coups qui le firent ramper comme un épagneul; & le prenant entre ses bras, il le porta sans résistance jusqu'à sa cage. On a déja sait remarquer que cet animal sembloit avoir pris les Négres en haine. Phillips or donna que pendant leur dîner, on eut foin de couvrir la cage d'un voile; fans

quoi le Tigre paroissoit dans une fureur continuelle.

LE 8, on découvrit le Cap Lopez [ à fix lieuës au Sud-Ouest quart-d'Ouest]

On se trouvoit alors vis-à-vis d'un grand Banc de sable, qui sembloit border rivage, & qu'on prit pour celui qui porte, dans la Carte Hollandoise, lenon de Grôte White Pleken, près de la Rivière de Gabon. Il en fort un autre Banc qui s'avance fort loin dans la Mer. A deux lieuës de cet écueil, la fonde ne donna que dix braffes d'eau; mais il y a peu de danger, parce que la proton deur diminue sensiblement par degrés. Le Cap de Lopez-Consalvo paroissoi éloigné de cinq lieuës au Sud. Par les observations, on trouva trente-cinq-mi

nutes de latitude. Phillips panchoit beaucoup à relâcher au Cap, pour y fair fa provision d'eau & de bois. Mais l'incertitude des Vents, & la force qu'il re connut aux Courans, joint à la mortalité qui commençoit à se répandre parm

Il se perdent de vûe.

Monstres Marins.

Le Tigre de Phillips s'échappe de sa cage.

Grote White Pleken.

Cap de Lopez-Confaivo.

> (y) L'Anglois ne dit pas que ce fut des Ba-Grampus plus petit que la Baleine. R. d. E. leines; mais une espèce de poisson appellé

les Esclaves mas, dont poôté de cette n& prefqu'en a fix lieuës. lui donna de la Ville, il se défiant de vis-a-vis de cun danger. viron deux r

LE même Ville, qui a fut regut civ lui fit que p l'eau, & d'ac tems que la Phillips crut pour ne pas fe fon Vaisseau, prochant si p dans les chaît

LE seul te

I'lle St Thor blent la fonta mes à terre p gens armés; les plus grane enlever ou que bre d'Esclave mettre à la v étoit arrivé de a treize cens minutes, qui loixante-quina qu'il n'avança plus il prit au qu'il porta ver en considéran dans le treiziè accordée de la

(3) Ang. Ma nuellement la gar les Portugais, qu du monde lui au W. Part.

ire ; & deux

, entre lefle Juida, & Leur dessein ovisions. Le ur parut fort uida. Le 4, utes de latipetite isle Pendant la

e que celuirifes pour des main. Cette s, qui prenpfe l'Auteur, s s'amufèrent car ces deux Le Tresher

ans l'engage-

fur la Baleine

n mal de tête, aucun chancoient à dîner puva le moyen porta le molôt, lui donna & le prenant déja fait re-Phillips or-

in voile; fan

lart-d'Ouest]
loit border le
doise, lenon
n autre Banc,
la fonde ne
le la profon
lvo paroissoir
ente-cinq-mic
pour y fair
force qu'il re
pandre parm

eine. R. d. E.

fes Esclaves, le déterminèrent à continuer sa Navigation vers l'Isle St Thomas, dont il étoit encore éloigné de quarante lieuës. Ainsi partant, le 9, du prôté de cette Isle, il la découvrit le 11, [portant Nord-Ouest quart d'Ouest]; pa presqu'en même tems il apperçut les Latras, [au Nord-Ouest] qui en sont à six lieuës. En s'approchant, il eut soin de ne pas quitter la sonde, qui lui donna depuis quatorze jusqu'à sept brasses. Mais à peu de distance de la Ville, il sut étonné de se trouver tout-d'un-coup sur cinq brasses. Ensin se désiant de sa situation, il prit le parti de mouiller l'ancre sur quatre & demie. Se sisse vis du Château. Cependant il reconnut ensuite qu'il n'y avoit aucun danger. Quoique dans ce lieu, la Mer n'ait pas plus de prosondeur environ deux milles à la ronde, elle en a beaucoup davantage vers la Côte de

Le même jour, il descendit au rivage, pour visiter le Gouverneur de la Ville, qui avoit le commandement absolu depuis la mort du Général. Il en su reçut civilement. Après avoir satisfait à quelques questions, qu'on ne su fit que pour la forme, il obtint la permission de prendre du bois, de l'eau, & d'acheter les provisions dont il avoit besoin. On l'avertit en mêmetems que la meilleure Rade & la plus fréquentée étoit sous le Château. Phillips crut entendre qu'on le soupçonnoit de n'y avoir pas mouillé d'abord, pour ne pas se placer sous le canon du Gouverneur. Il se hâtea d'y faire avancer son Vaisseau, avec ordre de saluer le Château de cinq coups. Mais en approchant si près de la terre, il n'oublia pas de faire mettre tous les Négres dans les chasnes, de peur qu'il ne leur prît envie de se sauver à la nage.

LE feul tems, ou du moins le feul commode pour se fournir d'eau dans Ille St Thomas, est celui de la nuit, parce que les semmes de la Ville troublent la fontaine pendant le jour en y lavant leur linge. Phillips mit trois hommes à terre pour ce travail. Il eut soin de faire garder ses Négres par des gens armés; précaution nécessaire au milieu des Portugais, qui font, dit-il, les plus grands Voleurs du monde, & qui n'auroient pas manqué de leur enlever ou quelques Négres ou leurs fers (z). Il voyoit mourir un si grand nombre d'Esclaves, qu'après avoir fini ses affaires à la hâte, il prit le parti de mettre à la voile pour la Barbade, sans attendre le Vaisseau de Clay, qui étoit arrivé deux jours après le sien. Il fait monter la longueur de ce Voyage à treize cens cinquante-huit lieuës, ou soixante-sept degrés cinquante-quatre minutes, qui réduites en milles d'Angleterre, en produisent quatre mille soixante-quinze. Il observe en général que son passage sut sort heureux, & qu'il n'avança jamais plus de trois degrés au Sud de la Ligne; mais que plus il prit au Sud, plus il trouva les Vents impétueux; & plus encore lorsm'il porta vers l'Est (a). Il ajoûta qu'il fut surpris aussi de les trouver si frais, en considérant les latitudes. Depuis le 20 d'Octobre, il fit tossjours voile dans le treizième degré douze minutes du Nord, c'est-à-dire, dans la latitude accordée de la Barbade, jusqu'au quatre de Novembre qu'il découvrit cette Isle

PHILLIPS. 1694.

Phillips arrive à l'Itle Saint Thomas.

Il part pour la Barbade.

Longueur de

IV. Part.

Hhh

<sup>(3)</sup> Ang. Mais un des trois faisoit contimellement la garde pendant la nuit; sans quoi is Portugais, qui sont les plus grands Voleurs du monde lui auroient dérobé tous ses cer-

ceaux de fer. R. d. E.

(a) L'Anglois ne dit pas que les Vents fusfent plus forts à l'Est, mais feulement froids.
R. d. E.

# 426 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

1694.

Calculs de l'Auteur sur cette courfe.

Pertes de Phillips dans fon Voyage. à la distance de sept lieues. Elle portoit, par rapport à lui, [ Nord ] Ouest quart p au Nord. Ses observations, qu'il croit fort éxactes, lui firent trouver à ce point treize degrés douze minutes du Nord; de sorte que sans s'arrêter à l'opinion reçue, il donne hardiment pour latitude à l'Isle de la Barbade, treize degrés huit minutes; & pour distance méridienne de l'Isle St. Thomas, soixante. huit degrés quarante-neuf minutes Ouest. Il conclut de-là qu'on s'est fort trompé lorsqu'on a prétendu que sa longitude n'est que soixante ou soixante. deux degrés Ouest du Cap Lopez; & l'on peut compter, dit-il, sur les calculs. auxquels il a pris foin d'apporter une parfaite éxactitude.

Lentra dans le Port de Bridgetown le 4 de Novembre, après avoir employé deux mois onze jours dans fon passage [depuis St. Thomas.] Les maladies avoient fait tant de ravage sur son bord, qu'il avoit perdu quatorze Matelots & trois cens [vingt] Négres. Cette difgrace l'affligeoit fensible. ment, quand il considéroit que la mort de chaque Esclave faisoit perdre dix livres sterling à la Compagnie, & dix livres dix schellings aux Capitaines (b) du Vaisseau. Tel étoit le prix que les Agens de la Compagnie en devoient recevoir à la Barbade. Ainsi la perte totale montoit à six mille cinq cens foixante livres sterling. Phillips ne livra vivans que trois cens soixante. douze Esclaves, dont la vente rapporta, l'un portant l'autre, environ dix-neuf Causes des livres sterling par tête.

maladies qui fe mirent parmi les Négres, & ses Matelots.

La principale maladie qui avoit emporté tant de Blancs & de Négres. étoit un flux blanc (White flux), d'une violence si extraordinaire qu'il n'y avoit point de remèdes qui pussent l'arrêter. Ceux qui en étoient une sois faitis mouroient sans aucune ressource. Elle avoit commencé (c) avant qu'on eut relâché dans l'Isle de St Thomas, mais les progrés en avoient été terribles dans le reste du Voyage. Pour les Blancs, outre les dangereuses qualités du climat, on n'en connoissoit pas d'autre cause que le Sucre noir, sans aucune préparation, & le mauvais Rum, dont toutes les représentations du Capitaine ne les empêchoient pas d'user avec excès. Non-seulement il employa plufieurs fois les châtimens pour arrêter cette licence; mais il faisoit jetter dans la Mer tout le rum & le sucre qu'il pouvoit découvrir. Il chargea même de fers, Lord son Trompette, qui étoit le plus livré à ce désordre, & qui ne se contentant pas d'y entraîner les autres par son éxemple, alla un jour le couteau à la main, dans un accès d'yvresse, pour tuer le Contre-maître dans son lit. Ce malheureux demeura près de deux mois, enchaîné sur la poupe, fans autre dais que le Ciel, c'est à dire, exposé à toutes les injures de l'air, & n'y fut pas attaqué de la moindre maladie; tandis que l'art du Chirurgien & les soins du Capitaine ne purent sauver un grand nombre d'honnêtes-gens. A l'égard des Négres, ce fut la petite vérole qui causa les plus grands ravages; & toute l'affiftance qu'on put donner aux malades, se réduisit à ne les pas laisser manquer d'eau rour se désaltérer, ni d'huile de Palmier pour en frotter leurs playes. Ce qu'il y a de fort étrange, suivant l'Auteur, c'est que cette cruelle maladie, étant déchaînée parmi les Négres, n'attaqua qu'eux, & ne se communiqua point aux Blancs (d). Ils se trouvoit néanmoins à bord plufieurs

infection; t

OC pluficurs N

mais eue, Phillips ajo les Négres leurs de tê vres. &c. au flux; a gretter les deux malad riture, a t ne à fuppor teur, qui e qu'on donn comparable Il faut reno mité s'y m & qu'il ne r incroyables

fayé un terr rage, & qu re une parti furieuses ter ne Gourney, s'étant mis l fans avoir ri étoit parti p nier Gouver fans éxempl état où la fu

Trois

LISLE de du monde, d infectée d'ur nombre d'Et de fon bord; entrepris de fur les Vaisse Phillips perd maladie, il r malades. C i'en garantir.

malignité n'étoi: oit précipiter ti clure, de ce seu ne se communique Or perm

<sup>(</sup>b) Angl. aux Propriétaires du Vaisseau.

Thomas. R. d. E. of (d) peut-être faut-il attribuer cela à l'espè-(c) Angl. quitté St. huit jours après avoir ce de petite vérole qui régnoit alors; dont la

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. II. 427

plasieurs Matelots, & même quelques jeunes garçons, qui ne l'avoient jamais eue, & qui n'en étoient pas moins constamment au milieu des malades. Phillips ajoûte que les symptômes de la petite vérole sont les mêmes parmi les Négres que dans tous les Pays de l'Europe. Elle commence par des douleurs de tête & de dos, par des maux de cœur, des vomissemens, des fiévres, &c. Mais ceux que la petite vérole avoit épargnés ne réfiftérent point au flux; avec d'autant plus de chagrin pour le Capitaine, qu'il avoit à regretter les foins qu'on s'étoit donnés pour les fauver de la première de ces deux maladies. Quel embarras, dit-il, à leur fournir régulièrement leur nourriture, à tenir leurs logemens dans une propreté continuelle; & quelle peine à supporter non-seulement la vûe de seur misère, mais encore leur puanteur, qui est bien plus révoltante que celle des Blancs? Le travail des Mines, m'on donne pour exemple de ce qu'il y a de plus dur au monde, n'est pas comparable à la fatigue de ceux qui se chargent de transporter des Esclaves. Il faut renoncer au repos, pour leur conserver la fanté & la vie, & si la Morulité s'y met, il faut compter que le fruit du Voyage est absolument perdu, & qu'il ne reste que le cruel désespoir d'avoir souffert inutilement des peines incroyables (e).

TROIS semaines avant l'arrivée de Phillips à la Barbade, on y avoit essuré un terrible ouragan, qui avoit jetté tous les Bâtimens de la Rade au rirage, & qui en avoit fracassé huit ou neuf entre les Rocs. Phillips vit encoreune partie de leurs débris. Mais il admira la Bizarrerie du fort dans ces surieuses tempètes. Le Bristol, Vaisseau de guerre commandé par le Capitaine Gourney, avoit laissé couler ses cables au premier mouvement des flots; & sétant mis heureusement au large, il étoit rentré dans le Port après l'orage, fans avoir rien fouffert. Au contraire, le Capitaine Thomas Scherman, qui toit parti pour l'Angleterre avant l'ouragan, avec le Colonel Rendal, dernier Gouverneur de l'Isle, sut si maltraité par des tourbillons d'une violence sans éxemple, qu'ayant perdu ses mâts, il revint au Port dans le plus triste état où la fureur des vents & des flots puisse réduire un Vaisseau.

L'Isle de la Barbade, qui est, dit l'Auteur, un des plus agréables lieux du monde. & qui étoit alors habité par quantité d'honnêtes-gens, se trouvoit infectée d'une peste violente, qui en avoit déja fait le tombeau d'un grand nombre d'Etrangers. Le Capitaine Scherman y avoit enterré six cens hommes de son bord; non que son Equipage eut jamais été si nombreux; mais ayant entrepris de réparer ses pertes, par de nouveaux Matelots qu'il engageroit sur les Vaisseaux Marchands, il n'avoit fait que les multiplier par degrés. Phillips perdit dix-huit hommes. Comme il ne comptoit pas d'échaper à la maladie, il ne fit pas difficulté de visiter sans précaution ses gens & ses amis malades. C'est à cette liberté même qu'il attribue le bonheur qu'il eut de t'en garantir. L'habitude du mauvais air l'endurcit en quelque forte contre Infection; tandis qu'une infinité d'autres, que la crainte retenoit à la cam-

malignité n'étoit pas fort grande: Car ce fepoit précipiter trop son jugement que de condure, de ce seul éxemple, que cette Maladie ne se communique pas des Négres aux Blancs. (e) On permet au Capitaine, au Chirur-

gien & à d'autres Officiers d'acheter un certain nombre d'Esclaves pour leur compte. Ils sont entretenus aux dépens du Vaisseau; & l'on obferve qu'ils meurent rarement, fur-tout ceux du Capitaine.

PHILLIPS. 1694.

La petite vérole des Négres restemble à la nôtre.

Peines qu'il en coûte à transporter les Négres.

Ouragan terrible à la Bar-

Peste qui infectoit cette

Méthode

er cela à l'espèalors; dont la malignité

Duest quart

r à ce point

à l'opinion

eize degrés

, foixante-

n s'est fort

u soixanteles calculs,

près avoir

lu quatorze

perdre dix

: Capitaines

gnie en de-

mille cinq ns foixante-

ron dix-neuf

de Négres,

ire qu'il n'y nt une fois

avant qu'on

été terribles

s qualités du

fans aucune du Capitaine

mploya plu-

jetter dans

ea même de

& qui ne se

jour le cou-

re dans fon

la poupe,

es de l'air,

Chirurgien nnêtes-gens.

rands rava-

isit à ne les

ier pour en

ar, c'est que

qua qu'eux, noins à bord plufieurs

oit fensible-13

.] Les ma-m

Hhh 2

## 428 VOYAGES AU LONG DES COTES

PHILLIPS.

pagne, ne manquoient pas d'en être atteints dès la première fois que la nécessité de leurs affaires les rappelloit à la Ville. [C'est par le conseil du Co-el lonel Kendal, qu'il s'étoit conduit de cette manière.] Pendant le séjour qu'il sit à la Barbade, il vit périr vingt Capitaines de Vaisseau, entre lesquels il regretta beaucoup Gourney & Bowls, qui commandoient tous deux chacun leur Vaisseau de Guerre. Le nombre des Matelots morts est incroyable.

Retour de o l'Auteur en Europe. L'Auteur embarqua sept cens barrils de sucre, à neus ou dix schellings le quintal, du coton à deux sous la livre, & du gingembre à huit schellings le quintal. Le 2 d'Avril, il se tint prêt à lever l'ancre, avec trente autres Battimens, dont sept étoient de vingt-huit pièces de canon sous l'escorte du Tigre, Vaisseau de Guerre, commandé par le Capitaine Scherman. Ils étoient convenus de se mettre en ligne de bataille s'ils rencontroient quelque ennemi. Le Chester, autre Vaisseau de Guerre arrivé depuis peu à Bridgetown, se détermina aussi à partir avec eux. Ensin, après avoir salué la Ville de toute leur artillerie, ils mirent à la voile pour l'Angleterre. Ce n'étoit pas le hazard qui avoit amené le Chester à la Barbade. Le Colonel Codrington, Gouverneur général des Isles Angloises sous le vent, ayant appris que les François avoient sait partir une Escadre de la Martinique, s'étoit cru obligé de sortisser le Convoi par ce secours.

Mort de Mad. North.

CEPENDANT ils n'eurent point l'occasion de s'en servir. Après une heureuse Navigation, ils arrivèrent le 22 de May à la vûe de Scilly, sans autre accident que la mort de Mad. North, belle-fille du Colonel Ruffel, que Phillips avoit reçue à bord pour le passage [ & une surdité à l'oreille gauche qui lui survint à luimême, d'autant plus incommode qu'il avoit déja perdu l'usage de la droite en Guinée, & que son Médecin étoit mort de la peste à la Barbade.] Il y joint un nouvel exemple de la férocité de son Tigre, avec quelque soin qu'on crût l'avoir apprivoifé. Un jeune Anglois du Vaisseau qui étoit accoutumé à badiner avec cet animal, se blessa un jour la main, dans sa cage, contre la pointe d'un clou qui lui fit fortir quelques gouttes de sang. Le Tigre n'eut pas plûtôt vû le fang, que toute sa férocité s'étant réveillée, il sauta sur la main & la déchira en un instant jusqu'au poignet (f.). Le Chirurgien du Vaisseau en prit soin jusqu'au 24, qu'on entra dans le Port de Falmouth. Mais [le mal n'ayant fait f qu'augmenter par les premiers remèdes, ] Phillips laissa le blessé dans cette Ville, [ en assez grand danger.] A la sortie du Port, il sut exposé lui-même à pé-H rir, par la faute de son Contre-maître, qui fit échouer le Vaisseau lorsqu'on s'y attendoit le moins. Cependant la marée l'ayant remis à flot, il passa, le 29 devant Plymouth, & le foir, il joignit la Flotte Angloise partie de Bilbao, sous l'escorte du Capitaine Guy & du Capitaine Hughes, qui commandoient deux Vaisseaux de Guerre. S'étant avancés ensemble jusqu'à la Pointe de Beachy, un vent Est Nord-Est, qui s'éleva tout-d'un-coup, leur fit craindre de se briser les uns contre les autres. Ils en furent quittes pour quelque désordre à la quille & au flanc même de plusieurs Vaisseaux, & pour la perte de trois Chaloupes qui furent submergées au milieu de la Flotte. Le Bâtiment de Phillips ne dut son salut qu'à sa force. Il étoit luimême dans un état affez trifte. La fluxion qui lui avoit affoibli long-tems

Férocité du Tigre de Phillips.

Danger auquel Phillips est exposé à Beachy.

(f) Cet exemple confirme ce qu'on a dit ci-dessus du Lion.

occ

a vue avoit noit prefqu's ce qui se pa fa chambre ment pour fituation. S ler les autres tenant de l'A beaucoup de rendit la furc mires du Vai geât de le fai qu'à Londres réfigna le co Compagnie o IL prit auf

fayer des rem mains de plu les espérances bre de potion ce de l'art p lips dégoûté le parti de se de sa vie.

40本報路本信

Voyage

des Missions in nonciation à res, & divisée e contient que assez bien remtion de la Rég cet air de simplement du car Le Lecteur mes, dont les

(a) Un

acun leur

lieu de la

Il étoit luilong-tems

12

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. III. 429

la vue avoit pris un autre cours. Elle lui causoit une surdité, qui le chagrinoit presqu'autant que la perte de ses yeux. Il étoit au lit, sans se désier de ce qui se passoit autour de lui; lorsque voyant entrer le Contre-maître dans a chambre avec des marques extraordinaires de frayeur, il se leva brusquement pour se traîner sur le pont, où il vit avec étonnement le danger de sa fination. Sa seule ressource sut de faire les signaux ordinaires, pour appeller les autres à son secours. Le Capitaine Guy, qui avoit été autresois Lieutenant de l'Annibal, fut le plus ardent à le secourir. Il l'aida, quoiqu'avec beaucoup de peine, à gagner Spithead. Le chagrin de ce dernier accident rendit la furdité de Phillips incurable. Il écrivit de Portsmouth aux Propriénires du Vaisseau, pour les prier de lui envoyer un successeur, qui se chargeat de le faire radouber; sans quoi l'on n'esperoit point qu'il pût aller jusqu'à Londres. On se hâta d'envoyer le Capitaine John Hereford, auquel il réligna le commandement, avec les deux caisses d'Or qu'il apportoit pour la Compagnie d'Afrique.

It prit aussi-tôt le chemin de Londres, dans une extréme impatience d'esaver des remèdes pour le rétablissement de sa santé. On le mit entre les mains de plusieurs Médecins renommés, qui le flattèrent tous des plus belles espérances. Mais après l'avoir long-tems tourmenté par un grand nomhe de potions, & d'opérations Chirurgiques, ils reconnurent l'impuissance de l'art pour une guérison qui surpassoit les forces de la nature. Phillips dégoûté du monde, parce qu'il ne pouvoit plus s'y rendre utile, prit le parti de se retirer à Breknock son Pays natal, pour y passer le reste

Il devient tout-à-fait

Cette raifor lui fait quitter les affaires.

#### 儎霴坆鷈覅坆榹覅坆槪蹳攻栺譺攻栕娺蹳攻삮帳澿ヶ槪蹳坆榳蹳>桙軉滳坆儬

#### H. A. P I T $\mathbf{R}$ III.

Voyage de Loyer à Issini sur la Côte d'Or, avec la description du Pays & des Habitans.

CETTE Relation sut publiée (a) pour la première sois à Paris en INTRODUC-1714. L'Auteur étoit un Jacobin, qui s'est qualifié de Préset Apostolique des Missions sur la Côte de Guinée, & de Religieux du Couvent de l'Annonciation à Rennes en Bretagne. Son Ouvrage est orné de plusieurs figu-188, & divisé en articles; mais il est sans Table & sans Index. La Présace ne contient que des protestations de fidélité, & des promesses qui paroissent allez bien remplies dans l'éxécution. Nous n'avons pas de meilleure description de la Région d'Issini & de ses Habitans. Elle est d'ailleurs écrite avec cet air de simplicité & de bonne-foi, qui fait tosjours présumer avantageuiement du caractère d'un Auteur.

Le Lecteur, dit Loyer, sera surpris sans doute de trouver ici des Royaumes, dont les Monarques ne sont que des Paysans; des Villes, qui ne sont bâties.

Caractère de cet Ouvrage.

(a) Un Volume in-octavo, chez Seneuze.

# 430 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

TION.

Division de l'Ouvrage en Articles.

INTRODUC- bâties que de roseaux; des Vaisseaux composés d'un tronc d'arbre, & surtout un Peuple qui vit sans soins, qui parle sans régle, qui fait des affaires sans le secours de l'Ecriture, & qui marche sans habit; un Peuple, dont une partie vit dans l'eau comme les poissons, une autre dans des trous comme les vers, aussi nud & presque aussi stupide que ces animaux. L'ouvrage qui représente ces étranges objets est divisé sous les titres suivans. I. Voyage Préliminaire aux Isles de l'Amérique. II. Départ de l'Auteur pour Islini. III. Description [de Ténérise,] de l'Isle de Gorée & de la Côte voiline, [ du Roi & des Mœurs des habitans.] IV. Cap Bernard & Russico. V. Royaume de Sestre. VI. Réception solemnelle qu'Abasini, Roi d'Islini, fit à M. Damou. VII. Le Roi d'Iffini; fon Palais; fes converfations avec fes Courtifans ; ses richesses; sa puissance; succession au Trône. VIII. Habitans; leur taille, leurs dispositions, leur génie, leur industrie, leur tempéramment, leurs habits. IX. Femmes; leurs inclinations, leurs mariages, leur manie. re d'élèver leurs enfans, leurs habits. X. Vétères & Kompas. XI. Maifons, meubles, uftenciles, pains, koris, vin de Palmier, huile. XII. Comment le Royaume d'Issini a changé de place. XIII. Terroir & Rivière d'Issini; fruits & végétaux, air, climat, maladie. XIV. Quadrupèdes, Oiseaux, Poissons, Insectes. XV. Marchands & Commerce. XVI. Justice Civile & Criminelle. XVII. Médecine & remédes; mort & funérailles. XVIII. Religion, Créance, Fétiches, Superstitions, Sermens; Grand-Prêtre nommé Osnon. XIX. Guerres, Armes, Instrumens Militaires; (b) Attaque des Hollandois en 1702. XX. Retour de l'Auteur en France.

Les Planches sont de la grandeur des pages, & fort mal-gravées. Elles ne représentent rien d'ailleurs qui mérite beaucoup de curiosité. On voit au frontispice l'Audience du Roi Abasini. 1. Quelques Négres & quelquesunes de leurs maisons. 2. Une cabane de Négre. 3. Un Negre vêtu & un Négre nud. 4. Un Négre monté sur un Chameau. 5. & 6. Différentes mai-

sons des Négres. Un Négre qui grimpe sur un Palmier.

(b) Angl. & comment les Hollandois y bre 1702. R. d. E. attaquèrent les François le 13e de Novem-

#### g. I.

Caufes du Voyage de l'Auteur & sa Navigation jusqu'à Issini.

Mission du Père Gonzalvez à Iffini. Elle est abandonnée.

Figures &

leur fujet.

A U mois d'Août 1687, le Père Gonsalvez, Religieux de l'Ordre de Saint Dominique, natif du Puy en Velay, s'étoit embarque au Port de la Rochelle avec quelques autres Religieux (a) du même Ordre, pour aller prêcher l'Evangile en Guinée. Il étoit arrivé heureusement à lisini le 24 Décembre de la même année; & le Roi du Pays, qui se nommoit Zenan l'avoit (b) reçu avec beaucoup de bonté. Ce Prince avoit donné au Père

(a) Labat dit qu'ils étoient fix, & qu'ils avoient été encouragés à cette entreprise par le Voyage qu'il avoit fait lui-même à issini, & par le bon accueil qu'il y avoit reçu. Voyez

le Voyage de Des Marchais, Vol. I. pag. 204. (b) Ce Zenan étoit Roi des Négres d'Illini, par les raisons qu'on verra dans la suite.

OCC

Gonfalvez c

parurent tot

y furent env Gonfalvez, & de quelqu claves au fe autres Miffic quelques mo voient été er cule même fo fut abandonn En 1700, l'Amérique, grégation de de Guinée. apporte que & qu'il reçut de ses projets faire des Affoc h Compagnie penfoit à renv woit recu en quelques anné mort, on juge donner un équ pour l'escorter fir la reconno pour le nouve ferrol, Lieute au Prince 'Ani pondit qu'ayant cetoit une viv avec un Religio LOYER, ap Capitaine du V expédition, pa dela par terre qu'il avoit dans pour l'embarqu Province de Par

(e) Labat dit qu te pour y recevoir ileur Naissance. O(d) Labat appell

(e) Labat dit qu dun des Religieux (f) Angl. l'espace & furaffaires dont une s comme vrage qui . Voyage

our Islini. e voiline, 7. Royanfit à M. es Courtitans; leur ramment, ur maniè-XI. Mai-XII. Com-& Rivière adrupèdes,

VI. Justice funérailles. Grandaires; (b) ance. ées. Elles

On voit k quelquesvétu & un rentes mai-

l'Ordre de aé au Port rdre, pour Itlini le 24 noit Zenan né au Père Gonfalvez

I. I. pag. 204 Negres d'Illians la fuite.

Gonsalvez deux jeunes Négres, dont on a cru que l'un étoit son fils, & qui parurent tous deux en France sous les noms d'Ansaba (c) & de Rianga (d). Ils furent envoyés au retour des Vaisseaux de la Compagnie (e). Mais le Père Gonfalvez, laissant à Issini le Père Henri Cerizier, en possession d'une maison & de quelques terres qui lui avoient été affignées par le Roi, avec fix Efclaves au service de la Mission, étoit parti pour l'Inde, accompagné des autres Missionnaires, & n'y étoit arrivé que pour y mourir dans l'espace de quelques mois (f), lui & tous ses Compagnons. [On a soupçonné qu'ils avoient été empoisonnés.] Le Père Cerizier, qui étoit resté à Issini, y avoit ellemême fort (g). Ainti la Mission de Guinée étant demeurée sans Ouvriers. sut abandonnée dans cet état jusqu'à la fin du même siécle.

En 1700, le Père Loyer, après avoir passé quelques années aux Isles de Amérique, s'étant rendu à Rome pour le Jubilé, fut nommé par la Connégation de Propaganda fide, Prefet Apostolique des Missions de la Côte de Guinée. Labat qui étoit du même Ordre & de la même Communauté, apporte que ce fût sur ses propres sollicitations que Loyer obtint ce titre, & uvil recut de la Cour Romaine une fomme confidérable pour l'éxécution de les projets. Il retourna en France avec ses pouvoirs, dans la vûe de s'y faire des Affociés, & d'obtenir la permission de passer sur quelque Vaisseau de a Compagnie Françoise d'Afrique. Il trouva l'occasion favorable. Le Roi pensoit à renvoyer dans le Royaume d'Issini le Prince Louis Aniaba (h), qui avoit reçu en France une éducation fort noble, & qui avoit même servi quelques années en qualité de Capitaine de Cavalerie. Zenan son père, étant mort, on jugeoit-à-propos de le faire retourner dans sa Patrie. Le Roi lui fit donner un équipage convenable à son rang, & deux Vaisseaux de Guerre pour l'escorter, à la follication sans doute de la Compagnie, qui comptoit in la reconnoissance de ce Prince, & qui en espéroit beaucoup de faveurs pour le nouvel Etablissement qu'elle méditoit en Guinée. Le Marquis de ferrol, Lieutenant Général des Isles Françoises, ayant présenté le Père Loyer al Prince Aniaba, en lui communiquant le dessein de son Voyage, il répondit qu'ayant été amené Payen, en France, par un Religieux de cet Ordre, cétoit une vive satisfaction pour lui de retourner Chrétien, dans sa Patrie, avec un Religieux du même Ordre.

Loyer, après avoir eu quelques conférences avec le Chevalier Damou, Capitaine du Vaisseau de Guerre le Poly, que le Roi destinoit pour cette espédition, partit pour Orleans, d'où il se rendit par la Loire à Angers, & de par terre à Rennes. Il vouloit prendre congé de sa famille & des amis qu'il avoit dans cette Ville. Enfin s'étant rendu à la Rochelle, Port nommé pour l'embarquement, il y trouva le Père Jacques Villard, Jacobin de la frovince de Paris, qu'il avoit engagé, en passant par Lyon, à l'accompagner

(t) Labat dit qu'ils furent envoyés en Fran-

pour y recevoir une éducation convenable

Q(d) Labat appelle ce dernier Banya. R. d.E.

(e) Labat dit qu'ils furent confiés aux soins

(f) Angl. l'espace de dix-huit ou vingt mois, R. d. E.

d'un des Religieux de Gonzalvez.

ileur Naissance.

(g) Angl. y cut le même fort quelques années après, & Labat infinue qu'il fut aussi em-

poisonné. R. d. E.

(b) pour l'honneur de sa Religion ou de son Roi, Loyer fait envisager ce Négre comme un Prince Souverain, quoique d'autres Auteurs, des François même, croyent que ce n'étoit qu'un Imposteur.

LOYER. 1700.

Orlgine du Voyage de

Prince Aniaba bien élevé en LOYER 1701.

Il part avec lui pour l'Afrique fous la conduite du Chevaller Damou.

en Afrique. Le Chevalier Damou & le Prince Aniaba arrivèrent peu de jours apres. On n'attendoit qu'eux. Ils s'embarquerent le 18 d'Avril 1701, & le jour suivant, on sortit de la Rade de Chedebois avec un vent favorable. Le 20 on passa devant le Fort de Belle-Isle. Le lendemain, on jetta l'ancre sous l'Isle de Groas, à deux lieues du Port Louis, où l'on s'arreta jusqu'au 27 pour prendre des rafraschissemens, & pour attendre deux Vais. seaux de la Compagnie de Saint Domingue, (i) qui avoient ordre d'accompagner le Chevalier Damou jusqu'à la Côte d'Afrique. L'un qui se nommoit l'impudent, étoit commandé par le sieur Basset; l'autre nommé la Hollande, par le sieur Carle. Ils étoient tous deux de vingt pièces de canon, & dedeux cens cinquante hommes.

lis effuvent une tempête au Cap de Finiftere.

LE 27 d'Avril on mit à la voile avec un fort bon vent; mais les deux jours suivans il devint si variable & si impétueux, qu'on sut obligé d'amener toutes les voiles & de s'abandonner au cours des flots. Le 29 au foir, on arriva au Cap de Finistère. La Mer continua d'y être si surieuse, qu'à deux heures du matin une partie de l'Arrière fut emportée, & les fenêtres de la chambredu Conseil brifées avec tant de violence, qu'il entra assez d'eau pour meure plutieurs personnes en danger. [Elle entraina deux pailagers avec leurs matelats jusques devant le mât de misaine. ] L'allarme sut générale. Loyer quié. toit a'ors à dormir dans le cabinet du Canonier, avec son Compagnon, sut éveillé par ce déluge, autant que par les cris des Matelots & par le bruit des Ouvriers (k). Ils se crurent perdus; mais la bonne conduite des Officiers sit bientôt évanouir le péril.

Extremité où eile réduit deux Vaiffeaux.

Les deux Vaisseaux de Saint Domingue furent moins heureux. L'Impudent, après avoir perdu son grand mât, se vit sorcé de jetter dans les flots une partie de sa cargaison, qui consistoit en marchandises, en farine & en planches, destinées pour l'Etablissement d'Issini. Cette perte se sit sentir vivement dans la suite. On jetta jusqu'au four & aux ustenciles de cuisine. Tout l'Equipage étoit réduit au désespoir, lorsque l'Enseigne du Vaisseau, nommé Gazan, fit vœu au nom du Public, d'aller à pieds nuds, en chemise, & la corde au cou, du premier Port où l'on aborderoit, à l'Eglise la plus voifine, pour rendre graces à Dieu de ses biensaits. Ce vœu sut accompli, avec beaucoup de piété, à Santa-Cruz dans l'Isle de Ténérife.

Rencontre de Salé.

A peine étoit-on délivré de ce danger qu'on retomba dans un autre. d'un Gorsaire Le 1 de Mai, vers une heure du matin, le Poly apperçut fort près de lui un Bâtiment qu'il prit d'abord à ses seux, pour la Hollande, Vaisseau du Convoi, mais qu'il reconnut bientôt à ses voiles pour un Corsaire de Salé. Ces Brigands croisent ordinairement à cette Latitude. Le soupçon sut confirmé par le silence auquel ils s'obstinèrent, malgré tous les signaux. On se hâta de courir aux Armes; mais elles avoient été si mouillées dans la dernière tempête, qu'elles étoient hors d'état de servir. Les Corsaires abordèrent en même tems le Poly; & l'action seroit devenue sérieuse, si les vagues, qui étoient encore fort groffes, ne leur eussent fait manquer leur but. Ils brifèrent leur beaupre contre celui du Poly, & lui causèrent aussi quelque dommage.

dommage. tirer, & ne pondoit, ta lement que mettre en e n'auroit fait & d'attaque a victoire, de May, on Canaries. A composée de pointe, & p. matin, on aj encore pour bora le Pavi arge & difpa A fix heur etta l'ancre à Malo. Il y av Anglois, entr de piastres po disposoit à me tirer un coup déclarer qu'il & les Françoi braffes, à une Enfeigne au C

LOYER del qui étoit alors Seigneur regut me de l'accessi (m), Conful 1 Boulogne en P dont il avoit pl Damou & a fes bijoux pour la teur, par fa bo après avoir ren le 18, on eut

étoit disposé à

fort. Il repor

toit à rien pot

tira onze coup

(1) Angl. & L G(m) Il fut enfu

IV. Part.

<sup>(</sup>i) Angl. auxquels le Chevalier Damou (k) Angl. bruit inséparable de la Manoeu devoit servir de Convoi jusqu'à la Côte d'Afrivre. R. d. E. que. R. d. E.

peu de il 1701, t favoraon jetta s'arreta ux Vaitd'accomnommoit Iollande,

& de deux

S

deux jours ner toutes arriva au heures du hambre du our mettre leurs ma-H oyer quiéon, fut ée bruit des Officiers fit

L'Impuns les flots rine & en t sentir vide cuisine. Vaisseau, n chemise, la plus voinpli, avec

un autre. rès de lui Taiffeau du e de Salé. n fut conix. On se la dernière rdèrent en agues, qui . Ils bri-Mi quelque dommage.

e la Manoeu

dommage. Pendant ce tems-là, les François s'efforçoient inutilement de tirer, & ne cessoient pas de demander à l'ennemi qui il étoit. On leur répondoit, tantôt Hambourg, tantôt Hollande, Angleterre & France. Heureusement que le Corsaire se trouvoit dans un tel désordre qu'il ne put se mettre en état de revenir à l'abordage; sans quoi le Poly étoit perdu, ou n'auroit fait du moins qu'une foible défense. On proposa d'attendre le jour, & d'attaquer les Brigands. Mais le Chevalier n'ayant rien à le promettre de la victoire, jugea qu'il y avoit plus de prudence à continuer sa course. Le 7 de May, on passa à la vûe de Fuerte-Ventura & de Lancerota, deux des Isles Canaries. Au Nord-Ouest de Fuerte-Ventura, on découvre, une Pointe, composée de quatre petits monts, dont le dernier forme l'extrémité de la pointe, & paroît séparé du reste de l'Isle. Le même jour, à neuf heures du matin, on apperçut un Vaisseau qui s'avançoit à toutes voiles, & qu'on prit encore pour un Corfaire de Salé. On se préparoit à le recevoir, & l'on arbora le Pavillon d'Angleterre. Mais à la distance d'une lieue, il reprit le arge & disparut bientôt.

A six heures du foir, on découvrit l'Isle de Ténérife. Le lendemain, on ietta l'ancre à Santa-Cruz, où l'on trouva un Vaisseau Marchand de Saint l'iste de Tene-Malo. Il y avoit dans la même Rade plusieurs autres Bâtimens, Espagnols & rise. Anglois, entre lesquels étoit un riche Vaisseau des Indes Orientales, chargé de piastres pour la Compagnie d'Angleterre. A la vûe des François, il se diposoit à mettre promptement à la voile. Mais le Gouverneur de l'Isse sit tirer un coup de canon à balle, pour lui défendre de fortir de la Rade, & déclarer qu'il le prenoit sous sa protection. Il demeura dans cette confiance, & les François le laissérent tranquille (l). Ils mouillèrent sur quarante-cinq buffes, à une portée de canon de la Ville. Le Chevalier Damou envoya fon Enseigne au Gouverneur pour lui faire un compliment, & lui demander s'il toit disposé à rendre coup pour coup, en cas que les François saluassent le fort. Il répondit qu'ils étoient les maîtres de commencer, & qu'il ne manqueroit à rien pour convaincre le Commandant François de fon estime. Le Poly tira onze coups, qui lui furent rendus dans le même nombre.

Loyer descendit au rivage pour rendre ses devoirs au Viceroi de l'Isle, qui étoit alors le Comte de Palmas, & qui faisoit sa résidence à Laguna. Ce Seigneur reçut fort civilement les Missionnaires, & témoigna une joie extrême de l'accession du Duc d'Anjou au Trône d'Espagne. Le Sieur Mustelier (m), Consul François, traita magnifiquement ses Compatriotes. Il étoit de Boulogne en Picardie. Il s'étoit marié dans l'Isle avec une Dame Espagnole, dont il avoit plusieurs enfans. Malgré l'usage du Pays, il fit voir au Chevalier Damou & à ses Officiers, l'aînée de ses filles, vêtue fort richement savec des bijoux pour la valeur de dix mille livres; mais plus charmante, suivant l'Auteur, par sa bonne grace & sa modestie que par sa parure. Le 10 de May, après avoir renouvellé les provisions, on leva l'ancre à l'entrée de la nuit. Le 18, on eut la vûe de l'embouchure du Sénégal, & l'on s'approcha de la

LOYER 170I.

Autre ren

Civilité du

Ils font bien Sieur Mustelier Conful de

<sup>(1)</sup> Angl. & Loyer l'y hiffa en partant. naga, en l'année 1712; & il est mort à Tuabo en Galam, comme on l'a vû ci-dessus. (m) Il fut ensuite Directeur Général à Sa-

### VOYAGES AU LONG DES CÔTES

LOYER. 1701.

Côte, dans la crainte de manquer le Cap-Verd. Le lendemain à midi, en

mouilla dans la Rade de Gorée sur treize brasses.

Ils arrivent à la Côted'Afrique. Roi Peuples du Pays.

DEPUIS la Rivière du Sénégal jusqu'à sept ou huit lieuës au Sud du Cap-Verd, la Côte appartient au Royaume de Kayor, qui est habité par les la lofs (n), Nation gouvernée par un Prince fort absolu. Il se nommoit Damel Tal Biram (0), mais Damel est un titre de dignité. Ce Monarque se fait nommer Roi de Kayor, & de Baol ou de Jain. Le dernier de ces deux Pays est habité par les Sérères, Nation voisine des Jalofs, avec lesquels elle est sans cesse en guerre. Avant que les Européens eussent des Forts sur cette Côte, la résidence ordinaire du Roi étoit à quinze lieues dans les terres, Mais le Commerce qu'il entretient avec les Blancs l'a porté à s'approcher de la Mer. Il fait aujourd'hui sa demeure ordinaire à Russico, dans une maison assez propre, ornée de belles nattes de différentes couleurs & fort bien nuancées, qui se font en persection dans le Pays. Ce Prince sur les moindres prétextes, vend ses Sujets aux Blancs, pour des marchandises de l'Europe, & sur-tout pour de l'eau-de-vie. Il a tant de passion pour cette liqueur, que dans un feul jour, on prétend qu'il en boit jusqu'à fix quartes (p). Mais l'Auteur trouva ce récit fans vraisemblance. Il ajoûte, comme d'autres Voyageurs, quela rigueur, ou plûtôt la tyrannie du Damel, va jusqu'à rendre un Village entier sesponsable des fautes d'un Habitant, & qu'à la moindre offense, il les vend tous pour l'Esclavage.

Les François descendirent aussi au Cap-Bernard, à deux lieues de Gorée. pour visiter le Comptoir, ou le Magasin, qu'ils y ont dans un Village Négre. Le Chef, ou le Facteur, leur fit le meilleur accueil qu'il lui fut possible, dans un logement qui n'étoit pas fort commode. Ils se disposèrent ensuite à payer les droits à l'Alkaïde, c'est-à-dire, une bouteille d'eau-de vie [qu'ils r nomment Sangara,] pour chaque Barque d'eau & de bois; mais cet Officier

Négre étoit parti pour suivre le Damel à la guerre.

Lz 22 de May, il levèrent l'ancre pour l'alter jetter à Rufisco, Ville plus grande que celle du Cap-Bernard. Ils s'y arrêterent jusqu'au 25 au soir. Ayant remis à la voile, ils découvrirent le 11 de Juin la montagne de Sestre, qui se présente comme une petite lile; & le soir ils mouillèrent sur onze brasses, une lieuë à l'Ouest du Grand Sestre, nommé autrement le petit Paris. Le 12 de Juin, trois Négres, qui se présentèrent dans un Canot avec trois Ananas, demandèrent d'où étoit le Vaisseau, ou plûtôt sollicitèrent quelques présens qu'ils nomment daschis, & dont ils paroissent fort avides. Un d'entr'eux, voyant le Prince Aniaba boire du thé, demanda qu'on lui en sît boire aussi. On lui répondit que cette liqueur n'étoit que pour les Blancs. Il répliqua que puisqu'un Négre en bûvoit, on pouvoit bien lui accorder la même grace. Amaba parut fort choqué d'un discours si libre. Mais il n'en descendit pas moins au rivage; & pendant huit jours qu'il y demeura, il vêcut avec les Négresses d'une manière qui n'édifia personne. On trouva dans cette Rade deux Bâtimens Anglois, l'un à l'ancre, l'autre qui mettoit à la voile. Ils faluèrent les François de trois coups.

François du Cap Bernard.

Comptoir

Aniaba offensé des libertés que les Négres prennent avec lui.

> (n) L'Auteur met par-tout les Geloffes, (p) La quarte d'An Mortent Ghialefs.] (p) La quarte d'Angleterre revient à la pin-[ comme d'autres mettent Ghialofs.] (e) Labat le nomme Latir-Fal-Sukabé.

occ

Lz 15 au roiles & qui Portugais. I. d'eau, le Cu rendre fur le page Franço prit d'eux qu a traite des mpetueux. vers la Côte. que fans l'aff fond, & que bandonner. cruficat de l LE Cheva

s'y trouvères grèts étoien ntions les p de fe rendre chever de se bord. Il lui f filie, en lui p mer jusqu'à l On remit i

jetta l'ancre.

connus fous l répéter contin Cet air de c m'étant même vent se faisir. tle est bordée millet, du ris d'yvoire, qu'i des haches, d on remit à la v midi, à la vûc feau Anglois, que les Anglo Poly pour un ement les Fra Chevalier ne p procurer d'auti rent fur le riv

(q) Erreur

Vaisseau, qui mer de plus

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. III. 495

Le 15 au matin, on découvrit deux Vaisseaux qui s'avançoient à pleines L o v e n. rolles & qui vinrent mouiller fort près du Poly. L'un étoit Anglois & l'autre Portugais. La Chaloupe du Poly revenant alors du rivage avec la provision d'eau, le Capitaine Portugais, qui étoit un Négre libre, y entra pour se tugais que le rendre sur le bord du Chevalier Damou, avec un Interpréte que tout l'Equi-François senge François prit pour un Provençal, quoiqu'il le niât constamment. On apmit d'eux qu'ils étoient partis de la Baye de tous les Saints, au Brefil, pour traite des Negres, mais qu'à leur retour ils avoient effityé des vents si apémeux, qu'après avoir perdu leur mat, ils s'étoient vus forces de retourner vers la Côte. Ils ajoûterent que leur Bâtiment s'étoit trouve si rempli d'eau. que sans l'affistance du Vaisseau Anglois, ils n'auroient psi éviter de couler à fond. & que dans le trifte état où il étoit encore, ils étoient résolus de l'abandonner, si le Chevalier Damou vouloit leur accorder le passage, avec un ertificat de la situation où il les trouvoit.

midi , on

d du Cap-

ar les Jaoit Damel

ue fe fait

ces deux

fquels elle

s fur cette

rres, Mais

de la Mer.

aifon affez

nuancées,

prétextes. & fur-tout

e dans un

uteur trouurs, quela

lage entier il les vend

de Gorée.

illage Néat possible,

t enfuite à

et Officier

Ville plus

oir. Ayant

Seftre , qui

ze braffes, is. Le 12

is Ananas,

es préfens

l'entr'eux,

boire aussi.

pliqua que

grace. A-

pas moins

Négresses

deux Bâti-

luèrent les

vient à la pin-

LE

vie qu'ils 1

LE Chevalier envoya auffi-tôt fes Charpentiers à bord du Portugais. Ils n'y trouverent ni marteau ni cloux pour boucher les voies d'eau. grèts étoient brifés ou pourris. Il failut deux jours de travail pour les réparations les plus pressantes; après quoi le Chevalier confeilla au Capitaine de se rendre à Saint-Thomas, Isle Portugaise sous la Ligne, où il pourroit shever de se radouber, & disposer de quatre-vingt Esclaves qu'il avoit à bord. Il lui fit présent d'un quintal de biscuit & de cinquante livres de chair filie, en lui promettant des fecours plus considérables, s'il vouloit l'accompamer jusqu'à Islini. Le Portugais s'y engagea; mais il manqua de parole.

On remit à la voile le 18; & le 21 on doubla le Cap de Palmas, où l'on inta l'ancre. Les Habitans de ce Pays, qu'on nomme la Côte d'Yvoire, sont connus sous le nom de Quaquas, & l'ont tiré de l'habitude qu'ils ont de motter continuellement ce mot, qui fignifie dans leur langue, votre serviteur. set air de compliment n'empêche pas qu'ils ne soient fort sauvages. & qu'étant même Antropophages, (q) ils ne dévorent tous les Blancs dont ils peuvent se saisir. Leur Côte est fort dangereuse, par la quantité de Rocs dont elle est bordée. Ils apportèrent à vendre, dans leurs Canots, du poivre, du millet, du ris, de la volaille, des perroquets, des finges, & beaucoup d'yvoire, qu'ils proposèrent d'échanger pour des couteaux, de l'eau-de-vie, des haches, des ustenciles de fer, des étofes de coton & des pagnes. Mais on remit à la voile le 22 de grand matin, & l'on mouilla le lendemain après midi, à la vûe de la Côte. Le Chevalier Damou appercevant un petit Vaiffeu Anglois, qui s'éloignoit à force de voiles, lui envoya sa Chaloupe, que les Anglois recurent les armes à la main, parce qu'ils avoient pris le Poly pour un Pyrate. Mais reconnoissant leur erreur, ils traitèrent fort civiement les François, & leur dirent qu'ils étoient près d'Issini. Cependant le Chevalier ne prit point assez de confiance à leur témoignage pour ne pas se pocurer d'autres informations. A la vûe de plusieurs Négres qui se présentetent sur le rivage, il y envoya sa Chaloupe; & le second Charpentier du Vaisseau, qui étoit un Négre libre, risqua de se jetter à la nage, pour éparmer de plus grands risques aux François de la Chaloupe. Il revint avec beaucoup

Quaquas, habitans de la Côte d'Ivoire.

Vaisseau Anois pour des

<sup>(</sup>e) Erreur démentie par cent autres Relations. R. d. T.

LOYER. 1701.

lls arrivent à Taqueschua au Royaume d'iffini.

Joye des Né-

recevoir le

mou.

Chevalier Da-

beaucoup de peine, mais avec l'heureuse nouvelle que cette Côte étoit celle du Royaume d'Abassam, à dix lieues de Taqueschua, où commence le Royaume d'Illini. Le 25 on leva l'ancre au matin; & vers midi (r), on mouilla tranquillement près de Taqueschua. Quoique la Mer sût sort grosse, il vint à bord un Canot, qui reconnut le Chevalier Damou pour l'avoir vu plutieurs fois fur cette Côte. Mais lorsque les Négres eurent appris qu'il venoit formes un établissement François, ils ne purent modérer leurs transports de joie. Amonin, qui les commandoit, fit trois fois le tour du Vaisseau avec for Canot; & fautant hardiment fur le tillac, il fe mit à chanter & à danfer de joie. Le Chevalier, pour plaire à la Nation, falua le Village de trois coups. Amonin & ses Compagnons surent extrémement caressés à bord, & retournant au rivage, ils y portèrent la nouvelle de l'arrivée des François. On avoit employé deux mois & quelques jours dans le Voyage.

Le vingt-fix se passa tout entier à recevoir & à traiter les Négres, qui ne firent qu'aller & venir continuellement. Il en demeura neuf ou dix à bord; & pendant toute la nuit ils firent à tout l'Equipage la cérémonie de l'Aquio mingo. C'est une manière de se serrer les mains, en faisant craquer les doigts, & repétant ces deux mots, qui fignifient; ferviteur, mon ami. Le jour fujvant. Damou & le Prince Aniaba descendirent au rivage, avec quelques Le Roi vient Soldats. Le 28 Akasini, Roi du Pays, vint d'Affoko, sa Capitale, escorte de ses principaux Officiers & d'un grand nombre d'Esclaves. Il reçut le Commandant François avec les plus grandes marques de tendresse & d'estime. Il le remercia particulièrement des bontés du Roi de France pour Aniaba. Enfin, il accorda aux François la liberté de bâtir un Fort, dans la partie de ses Etats qui conviendroit le mieux à leurs projets de Commerce (s).

> (r) Labat fixe le 5°. de Juin pour le jour de leur arrivée à Iffini. Voyez Des Marchais Voyage en Guinée. Tom. I. pag. 208. 23(1) Labat, qui rapporte l'Hitoire d'Ania-

ba, regarde cette faveur comme une bagate! le de fort peu d'utilité à la Compagnie. Voyen Des Marchala Isld.

### 3. I I.

Erection d'un Fort. Audiences du Roi. Le Fort oft attaqué par les Hollandois. Ingratitude d'Aniaba. Son origine.

E Chevalier Damou passa les deux jours suivans à se concilier l'affection des Seigneurs Négres par ses caresses & ses présens. Toutes les mesures étant prises pour l'Etablissement, il retourna le 1 de suillet sur son Vaisseau, fort fatisfait de ces heureux préliminaires. Le matin du jour suivant, il leva l'ancre pour l'aller jetter trois lieues plus bas, au-dessous de l'embouchure de la Rivière, vis-à-vis une étroite Péninfule qui a deux lieuës de longueur, & quatre-vingt ou cent pas de large entre la Rivière & la Mer. C'étoit le lieu désigné pour bâtir un Fort. Le 3 & le 4, la Mer fut si grosse que le débarquement parut impossible. Cette violente agitation des flots est commune fur la Côte aux mois de Juin, de Juillet & d'Août, & rend l'approche de la terre fort dangereuse. Le 5, la Mer étant devenue plus calme, Gabarel, Lieutenant du Vaisseau, sut envoyé à terre pour choisir un terrain propre à la construction du Fort.

Lieu que les François choififfent pour batir un Fort. OCC.

LOYER C l'entrer dans h Chaloupe. & Kikribu , t ment d'un Ca voient pas à fecourir. Ils perdus: & no exposés à la c Aniaba & d'a rirent une re ms s'écarter. defluyer jufq relide dans le woir vû d'au tien à mange Mesnil de Ch revenu d'Affo beours. Cet ( LE lendem Capitaine Em parafols de di voient plus ! venoient fans de leur eau-de Lorfqu'ils eure qui étoient à the d'arbre, d a dans la teri françois, il le qu'il livroit ce tout autre ufag moin de cette à qui supplée sois les remerc dérent la conti

Affoko. Lz 6 de Jui ciers. Il fit aj Emon, qui se t la Esclaves un quelle les Franç In même-tems Capacheres, se p sut donnée le 9 Le Roi Aka

es François qu'

Ville d'Affoko.

LOYER

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. III. 437

LOYER & Villard l'accompagnèrent. En arrivant à la Barre, ils furent forces Loves. fentrer dans un Canot des Negres, parce que le passage étoit impossible à a Chaloupe. Mais à peine eurent-ils touché aux grandes vagues, que le Canot & Kikribu , terme dont les Negres se servent pour exprimer le renverse- en danger de ment d'un Canot, & les plongea tous dans l'eau. Heurensement, ils n'as perir, avec soient pas à nager bien loin, & les Negres se haterent d'ailleurs de les Gabarel Lieufecourir. Ils ne perdirent perfonne; mais leurs habits furent mouilles ou Vaiifeau, perdus: & ne trouvant aucun abri sur le rivage, ils y demeurérent tout le jour, espofés à la chaleur du Soleil. Cependant le Capitaine Yamoké, frère du Roi. Aniaba & d'autres Négres vinrent les voir dans cette fituation, & feur offirent une retraite dans la Ville d'Affoko. Gabarel, qui avoit ordre de ne sus s'écarter, se vit dans la nécessité de passer la nuit au même lieu, & deffuyer jufqu'au jour une pluye si violente, que deux François qui avoient rélidé dans le Pays pendant plusieurs années, ne se souvenoient pas d'en woir vû d'aussi forte depuis six ans. Pour comble de disgrace, ils n'avoient ien à manger, quoiqu'ils fussent affamés. Il étoit fort tard avant que Du Mesnil de Champigny, défigné Gouverneur du nouvel Établissement, sut evenu d'Affoko, avec quelques pièces de biscuit qui leur furent d'un grand keours. Cet Officier ne furvecut que trois femaines à cette avanture.

Le lendemain, Yamoké frère du Roi & son Sucesseur, Aniaba, & le Capitaine Emon, suivis d'un grand nombre de Négres qui portoient des que le Roi & arasols de diverses couleurs, leur apporterent le soulagement dont ils n'a- d'un Terrain. roient plus besoin: c'est-à-dire de quoi les mettre à couvert; mais ils aux François. renoient fans provisions de bouche. Ils leur demandèrent même une partie de leur eau- de-vie, que Gabarel leur fit donner, pour gagner leur affection. lorsqu'ils curent passé quelque tems à boire, Yamoké assembla les François, wi étoient à terre au nombre de douze ou quinze. Il fit couper une branthe d'arbre, & la mit entre les mains du Capitaine Emon. Celui-ci la plana dans la terre, devant toute l'assemblée. Ensuite l'ayant fait toucher aux françois, il leur declara au nom du Roi Akafini & de toute fa Nation. wil livroit ce Terrain aux François, pour y bâtir un Fort, ou pour en faire ont autre usage qu'ils jugeroient-à-propos. Il prit toute l'assemblée à témoin de cette Donation; formalité qui rend parmi eux un acte autentique. & qui supplée au défaut de l'écriture, dont ils n'ont pas l'usage. Les Fransois les remercièrent de cette généreuse marque d'amitié, & leur en deman-Adirent la continuation. Les Négres retournèrent, après la Cérémonie à

Le 6 de Juillet, Damou descendit à terre avec plusieurs de ses Offiders. Il fit apporter des tentes & d'autres commodités. Le Capitaine les Damou mon, qui se trouva sur le rivage pour le recevoir, sit élever aussi-tôt par descend au sila Esclaves une salle de roseaux, couverte de seuilles de Palmier, sous laquelle les François se retirèrent jusqu'à ce que leurs tentes sussent dressées. En même-tems, le Roi faifant assembler ses Kabaschirs, que Loyer appelle Capacheres, se préparoit à donner une audience solemnelle aux François. Elle ut donnée le 9, avec les formalités suivantes.

Le Roi Akasini députa le Capitaine Emon au Chevalier Damou & à tous 11 est invité les François qu'il avoit fous ses ordres, pour les inviter à se rendre dans la 4 l'Audience Ville d'Affoko. Cette Capitale du Royaume d'Issini est située dans une Isse du Roi.

Le Cheva

propre à LOYER

oit celle

Royau.

lla tran-

l vint à

plutieurs

t former

de joie.

for Ca-

anser de

is coups.

c retour-

On avoit

, qui ne

a bord;

e l'Aquio

es doigts,

jour fui-

quelques

escorte de

le Com-

ftime. Il

iba. En-

rtie de fes

une bagate!

gute. Voye:

l'affection s mefures

Vaisseau,

t, il leva

bouchure

ongueur,

C'étoit le

que le dé-

commune

che de la

Gabarel,

toient entr

1701.

du même nom, formée par la Rivière d'Issini, deux lieuës au-dessus de la Péninsule où les François étoient campés. C'est la résidence ordinaire du Roi & de ses principaux Kabaschirs. Damou & ses gens furent conduits dans un grand Canot, au fon des trompettes & des tambours [qui faisoient un bruit si grand qu'on ne pouvoit pas s'entendre. ] En arrivant à la Ville. ils se virent environnés d'une soule de Négres, que la curiosité avoit rassem. blés. On les conduisit à la maison du Capitaine Yamoké, pour s'y reposer, en attendant que le Roi fût prêt à les recevoir. Enfin le Chevalier fut avent de se mettre en marche.

On l'introduit au Palais.

Description

de l'audience.

IL traversa trois cours, entre une double haye de Soldats Négres, armés de fabres & de mousquets. Etant arrivé à l'appartement du Roi, il trouva ce Prince assis sur une espèce de trône. Il s'approcha de lui avec une profonde révérence, & lui présenta le Père Loyer & les Officiers François, au nombre de dix ou douze. Le Roi fit l'honneur au Commandant & au Missionnaire de leur faire présenter des sièges. Les autres seplacèrent comme ils en trouvèrent l'occasion. On fut assis l'espace d'une heure fans prononcer un seul mot. Mais les trompettes, les tambours & d'autres instrumens de musique faisoient un bruit qui n'auroit pas permis de s'entendre. Tous les Kabaschirs étoient rangés en ordre, sur la terre, ou sur de petits sièges d'un demi-pied de hauteur. Le Capitaine Yamoké étoit assis au coin du trône, à la droite du Roi. Aniaba étoit à la gauche, sur un siège un peu plus bas. Le Capitaine Emon étoit assis près des François,

Trône & posture du Roi.

vis-à-vis du Roi.

LA falle de l'audience avoit l'apparence d'une grange. Elle étoit bâtie de roseaux & couverte de seuilles de Palmier. Sa hauteur étoit de quatorze ou quinze pieds, sa longueur de vingt, sa largeur de quinze. Le plat-p fond panchoit de tous côtés, comme une Voute. Elle n'avoit ni ornemens, ni meubles, ni plancher. Le fond étoit de fable. Pour trône, le Roi n'avoit qu'un châlit, qu'il avoit acheté des Anglois pour cet usage, soutenu sur quatre piliers, peints en couleur d'ébéne. Ce châlit étoit placé au fond de la salle, sur des planches informes, & couvert de trois ou quatre peaux de Tigres. Le Roi étoit assis au milieu, les pieds pendans vers la terre, une pipe à la bouche, d'une brasse de long, & fumant sans cesse. Cette posture est la plus noble parmi les Négres. Il étoit nud, à l'exception du milieu du corps, qui étoit couvert d'un pagne de coton à rayes rouges & bleuës. Il avoit sur la tête un chapeau bordé d'argent, avec un plumet [blanc] à la Françoise. Sa barbe grise étoit tresse en vingt petites boucles, mélées de soixante morceaux d'Aygris, qui est une des plus précieufes Pierres du Pays, quoiqu'elle n'ait ni lustre ni beauté, & qu'elle vaille à peine nôtre rassade de verre. Mais ces Peuples en font tant de cas, qu'ils donnent le même poids d'Or en échange. Suivant ce calcul, la barbe du Roi valoit plus de mille écus. Des deux côtés de ce Prince, sur le même trône, mais un peu plus en arrière, étoient assises deux de ses semmes [favo-4 rites], chacune portant sur l'épaule un grand sabre à poignée d'Or, d'ou pendoit la figure d'un crane de Mouton en Or, de grandeur naturelle, ou plus grande même que la nature. Sur le fourreau étoit une grande écaille du même métal, bordée d'une centaine de dents de Tigre. Les deux femmes avoient de grands coliers & de grands bracelets d'Or, & sur le sein des

Prix de la barbe du Roi.

me tous les corps. Der les & de br cune étoit c fa pipe, l'a deux côtés, plaques & c meme métal AUSSI-T

woit continu nommé Beng & ce qu'ils ce qui les am Majesté des Religion & d avoit amenés intentions du rendre témois

LE Roid'

de France por d'heure à ces chirs, qui par quitta brufque les mêmes pl time Emon, suivirent. Peu & s'adressant avoit donné qu volontiers. Or çois furent rec du poisson fort de la volaille. Negres.

LE 10 de Ju

dence du Roi, tout-d'un-coup allemblée dan petite cour les Cocotier, & fl ment à Damou fort. Damou l res, & pour le consentit, à co ient. Ses ordres on vit arriver d ze ou feize pied

dessus de la predinaire du nt conduits qui faisoient da la Ville, avoit rassement y reposer, er sutaverti

Négres, ardu Roi, il de lui avec les Officiers un Commanautres feplad'une heures & d'autres nis de s'enerre, ou fur amoké étoit gauche, fur es François,

étoit bâtie de quatorze e. The platoit ni ornear trône, le ulage, fouétoit placé rois ou quaendans vers fans cesse. , à l'excepà rayes rouvec un plungt petites olus précieuelle vaille à cas, qu'ils arbe du Roi même trômes [favo-X d'Or, d'où turelle, ou ande écaille deux femr le sein des

plaques

plaques de même métal, attachées avec des chaînes d'Or. Leurs cheveux étoient entrelassés de quantité de brins d'Or. Mais elles étoient nues comme tous les autres, à la réserve des pagnes qui leur couvroient le milieu du corps. Derrière elles, il y avoit six autres semmes, parées aussi de manilles & de bracelets d'Or, mais moins richement que les deux premières. Chacune étoit chargée de quelque chose à l'usage du Roi. L'une avoit soin de sa pipe, l'autre de sa bouteille d'eau-de-vie, &c. Au pied du trône, des deux côtés, étoient deux hommes armés de sabres, & richement ornés de plaques & de coliers d'Or, chacun portant à la main une zagaye garnie du même métal.

AUSSI-TÔT que le Roi eût fumé sa pipe, il sit cesser la musique, qui avoit continué juiqu'alors sans interruption. Il donna ordre à l'Interpréte, nominé Benga, de demander aux l'rançois ce qui les amenoit dans ses Etats, & ce qu'ils souhaitoient de lui. Ils répondirent par le même Interpréte que ce qui les amenoit de leurs Vaisseaux à sa Cour, étoit le desir de rendre à Sa Majesté des témoignages de leur respect; mais que l'envie de répandre leur Religion & d'établir un bon commerce avec ses Sujets, étoit le motif qui les avoit amenés de France; & qu'ils espéroient que Sa Majesté seconderoit les intentions du Roi leur Maître, dont Aniaba & l'Interpréte pouvoient lui

rendre témoignage.

LE Roi d'Issimi exprima vivement combien il étoit sensible aux bontés du Roi d'Issimi exprima vivement combien il étoit sensible aux bontés du Roi de France pour sa personne & pour ses Sujets. On employa près de trois quarts d'heure à ces complimens mutuels, sans qu'il adressat un seul mot à ses Kabaschirs, qui paroissoient fort attentis à ce qui se passoit autour d'eux. Enfin, il quitta brusquement son Trône, tandis que tous les autres demeurèrent dans les mêmes places, à l'exception du Capitaine Yamoké son srère, du Capitaine Emon, & de deux ou trois autres de ses principaux Officiers qui le suivirent. Peu après, il sit appeller le Chevalier Damou & le Père Loyer; & s'adressant au premier, il le pria de se réconcilier avec Aniaba, qui lui avoit donné quelque sujet de plainte par sa conduite. Damou y consentit tolontiers. On se surra les mains, & l'audience sut ainsi terminée. Les Francois surent reconduits à la maison du Capitaine Yamoké, qui leur présenta du possion fort bien préparé à l'huile de Palmier, de la chair de Sanglier & de la volaille. Le reste du jour & toute la nuit se passèrent à voir danser les Négres.

Le 10 de Juillet à onze heures du matin, Damou obtint une seconde audence du Roi, dans l'assemblée de ses Kabaschirs. Le Monarque s'étant levé tout-d'un-coup, comme il avoit fait la première sois, laissa ses semmes & lassemblée dans la salle de l'audience, pour faire passer avec lui dans une petite cour les François & quelques-uns de ses Grands. Là, il s'assit sous un scotier, & sit assert à Damou quel service il pouvoit lui rendre pour la construction de son sont Damou quel service il pouvoit lui rendre pour la construction de son sont Damou le pria de donner des ordres pour faire couper de grosses solives, & pour les faire porter au rivage par les Esclaves des Kabaschirs. Il y consentit, à condition que les François leur sissent à chacun quelque petit présent. Ses ordres furent éxécutés avec tant de diligence, que deux jours après, on vit arriver deux ou trois barques chargées de grandes palissades, de quinte ou seize pieds de long. Le 14, les François commencèrent à bâtir leur

LOYER.

Femmes qui affistent au Trône.

Discours da Rei.

Seconde au-

Ordres donnés pour la construction du Fort. 1701.

L o y E R. Fort. Une des courtines sut tracée dès le même jour, pour être flanquée de deux bastions, qui devoient être montés de huit piéces de grosse artilleried de quelques pedereros (1).

Caractère d'Akasini Roi d Hlini.

Situation du

Fort, & fa

description.

AKASINI, Roi d'Issini, étoit alors âgé de plus de soixante-dix ans. étoit bien fait, d'une figure majestueuse, & homme de génie (v). Mais quoique riche, avec peu d'enfans, il étoit avare. Yamoké son frère étoit de tiné à lui succèder; & suivant les apparences, le Capitaine Emon, fils d'Yamoké (x), souhaitoit la mort de son oncle & de son père pour se trouver l'héritier de la Couronne. Comme ces trois Chefs portoient beauconp d'affec. tion aux François, il est certain que si l'on avoit sest profiter de leur dispostion, l'Etablissement se seroit étendu & persectionné avec beaucoup d'avantage. Labat nous a donné la description du Fort. La place que Damou avoir choisie est une longue Péninsule bordée à l'Est & au Sud par la Mer, & par la Rivière à l'Ouest. Elle est jointe au Continent par un Isthme, qui n'a pas plus de cinquante pas de largeur (y). La terre, quoique féche & stérile far la surface, étoit couverte de fort beaux arbres; & les environs du Fort produisoient de fort bonne herbe. Il étoit aisé de fortifier toute la Péninsule. Da côté de la Mer, elle est défendue naturellement par des Rocs, contre lesques les flots battent continuellement avec beaucoup de violence. Le côté de la Rivière ne l'est pas moins par une tarre fort dangereuse; de forte qu'il n'y a point d'autre accès que par l'Isthme, qui est fort étroit. Le l'ort fut composé d'une courtine & de deux demi-bastions, avec une palissade de dix ou douze pieds de hauteur (z), & un fossé extérieur. Sur chaque bastion on plaça quatre piéces de trois livres de balle, & quelques pedereros. Derrière ce mauvais | retranchement, on bâtit quelques logemens pour les Officiers, & l'on y joignit des magazins d'assez petite étendue, mais suffisans peur la quantité de marchandifes qu'on avoit apportée. On y laissa une garnison, avec de fortes affûrances d'un fecours confidérable dans l'espace de huit ou

Il cft abandonné par la .Compagnie de France.

CEPENDANT les Vaisseaux qui avoient conduit le Prince Aniaba étant retournés en France, la Compagnie fut si dégoûtée par les pertes qu'elle avoit effuyées dans cette entreprise, qu'elle oublia l'Etablissement d'Issini pendant près de quatre ans. Ce ne fut qu'en 1705 qu'un Vaisseau de Guerre recut ordre de prendre tous les François qu'on y avoit laissés & d'abandonner le Fort aux Négres. Cet ordre ayant été éxécuté, Labat censure beaucoup la conduite de la Compagnie. Apres les promesses qu'on avoit faites aux Peuples d'Issini, on leur devoit, dit-il, plus de constance & de fidélité. Il ajoûte, à l'honneur de ces honnêtes Négres, qu'ils demeurèrent fidéles à leurs engagemens (a) aussi long-tems qu'ils eurent l'espérance de voir les François fixés dans leur Pays. Il n'en faut pas de meilleure preuve, suivant le même Auteur, que leur résistance (b) à toutes les offres des Hollandois; & ce ne

Fidélité des Négres.

> (t) Angl. montés de quatre pièces de huit livres de balle & de quelques pierriers. R. d. E.

> (v) Labat, Voyage en Guinée. Tom. I.

(x) Angl. Emon fon Neveu, fouhaitoit la mort de tous les deux pour se trouver. R. d. E. (y) Angl. qui a environ cent cinquante pas de largeur. R. d. E.

(2) Angl. hauteur hors de terre, affez mal terraffée en dedans & fans fossé. R. d. E.

(a) Des Marchais, Voyage en Guinée, Vol. I. pag. 210.  $\bigoplus(b)$  Barbot ne parle pas si avantageusement

de l'inclination des Négres, pour les François.

fut que le n l'année fuiv

CE Gouv bliffement c ules conféque gine ] (d), ou du moins brien obtenii leur Traité. oune Escadre à trois lieuës cois traverfa bliffement F aucun répon c'étoit un Va canon. & le étoit de Fran commençant après avoir les moyens p mandant Fra river neuf V que les Holla ou trois volé

> PENDAN reauprès du leur artillerie re sa descent & lorfque la an corps de de Novembr ployèrent le les François matin, de Pa faifant paroît fort heureuse de tuer un C bord même

Ø[Il rapporte qu Mini fur la fin c Négres commen çois, ils lui ré schirs s'étoient 1 un mille au-defi tenoient pas la les François, & iyage qu'une de cinq piéces

IV. Part.

e flanquée de

se artilleried

e-dix ans.

e (v). Mais

rère étoit des

on, fils d'Ya-

ur se trouver

iconp d'affec-

e leur disposacoup d'avan-

Damou avon

Mer, & par

, qui n'a pas & stérile far

s du Fort pro-

Péninfule. Du contre lesquels

e côté de la orte qu'il n'y

ort fut com-

de de dix ou

aftion on pla-

Derrière ce les Officiers,

isans pour la

ne garnison, e de huit ou

Aniaba étant

ertes qu'elle d'Issini pen-

e Guerre re-

l'abandonner

beaucoup la tes aux Peu-

lité. Il ajoû-

es à leurs enles François

ant le même s; & ce ne

fut

OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, Liv. VIII. CHAP. III. 441

sut que le mauvais état du Fort qui excita le Gouverneur de Mina à l'attaquer

l'année fuivante (c).

CE Gouverneur, qui se nommoit William de Palme, ayant jugé que l'Etablissement des François dans le Royaume d'Issini, pouvoit avoir de sacheuases conféquences pour le Commerce de Hollande, avoit employé [dès l'origine] (d), toutes fortes de voies pour engager les Négres à les abandonner, ou du moins, à ne les pas secourir lorsqu'ils seroient attaqués. N'ayant pû prien obtenir d'eux [par ses promesses & par ses présens] au préjudice de leur Traité, il se rendit, le 3 Novembre (e) 1702, à la vile du Fort, avec sune Escadre de quatre Vaisseaux, [jettant l'ancre à Taqueschua, qui en est atrois lieuës. Le lendemain, un de ses Bâtimens prenant le Pavillon Francois traversa librement la Rade, alla mouiller à la portée du canon de l'Etabliffement François, & falua le Fort de trois coups. Les François ne faisant aucun réponse, il continua de tirer par intervalles, pour leur persuader que c'étoit un Vaisseau de leur Nation. Au quatrième salut, ils firent seu d'un seul canon, & levèrent leur Pavillon, pour obliger le Capitaine du Vaisseau, s'il étoit de France, à leur envoyer sa Chaloupe au rivage. Mais les Hollandois commençant à juger qu'ils étoient découverts, retournèrent vers l'Escadre, après avoir passé deux jours entiers à l'ancre. De Palme eut recours à tous les moyens possibles pour corrompre les Négres. Mais les promesses du Commandant François, & l'espérance qu'il leur donnoit tous les jours de voir argiver neuf Vaisseaux de France les rendit fermes dans ses intérêts; de sorte que les Hollandois enragés de voir rejetter leurs offres, leur envoyèrent deux ou trois volées de canon, & se disposèrent à l'attaque du Fort.

PENDANT qu'ils faisoient leurs préparatifs, les Négres se rendirent par terreauprès du Fort; & pressant les François de se désendre vigoureusement avec leur artillerie, ils se chargèrent de recevoir l'ennemi s'il entreprenoit de faire sa descente. Ils firent, pendant chaque nuit, une bonne garde sur la Côte, & lorsque la Garnison Françoise faisoit ses rondes, il s'y joignoit toûjours un corps de cinquante Négres qui prenoient l'ordre du Gouverneur. Le 11 de Novembre, les Hollandois vinrent jetter l'ancre devant le Fort. Ils employèrent le jour suivant à sonder toutes les parties de la Rade, tandis que les François se mettoient en état de les recevoir. Le 13, à huit heures du matin, de Palme fit avancer son Escadre plus près du rivage. Alors les François saisant paroître leur Pavillon tirèrent deux coups, qui porterent tous deux fort heureusement. Le premier perça un Vaisseau d'outre en outre, & faillit de tuer un Officier Portugais. Le second causa beaucoup de désordre sur le bord même de l'Amiral. Les Hollandois commencèrent de leur côté à tirer

furieusement;

erre, affez mal e. R. d. E. n Guinée, Vol.

vantageulement ur les François.

tivage qu'une fimple loge palissadée, garnie de cinq pièces d'Artillerie avec une Garnison IV. Part.

de huit hommes, qui, quoiqu'on leur eût laissé assez de provisions, avoient cependant beaucoup souffert par le manque d'eau, parce que les Naturels du Pays leur cachoient foigneusement les fources.] Voyez sa description de la Guinée, pag. 420.

(d) Au mois de Mai 1702, lorsqu'il alloit prendre possession de son Gouvernement.

(e) Angl. le 4e. de Novembre.

P[ll rapporte qu'une personne qui avoit été à

Issui sur la fin de 1701, ayant demandé aux

Négres comment ils s'accommodoient des Fran-

çois, ils lui répondirent que tous les Kaba-

schirs s'étoient retirés avec tous leurs Sujets à

m mille au-deffus du Village; qu'ils n'entre-

tenoient pas la moindre correspondance avec

les François, & que ceux-ci n'avoient sur le

Lovg.a. 1701.

Les Hollandois employent l'artifice ·pour se sai fir du Fort François.

Ils l'attaquent à force

### VOYAGES AU LONG DES CÔTES

Embarras des Afliégés

Incident qui fert à leur délivrance.

furieusement; mais on leur répondit avec tant de vigueur, que le troisième coup du l'ort vint tomber sur le tillac d'un de leurs. Vaisseaux & cassa la cuisse au Capitaine Les autres, fur-tout celui de (f) l'Amiral, furent si maltraités, qu'ils n'auroient pû éviter d'être coulés à fond si les François avoient été mieux fournis de munitions & de vivres. La faim les pressoit si fort, qu'ils furent réduits à vendre leurs habits (g) pour se procurer des alimens. Ils n'étoient guères mieux en munitions de guerre, puisque n'ayant plus que deux barrils de poudre, qu'ils se crurent obligés de réserver pour la mous. queterie, ils cesserent de faire feu; tandis que les Hollandois tiroient à boulets ramés, & leur envoyèrent près de douze cens coups dans leur Fort de bois, quoiqu'avec fort peu de dommage. A deux heures après midi, il arriva un accident qui sembloit devoir causer la ruine des Assiégés, & qui devint néanmoins l'occasion de leur délivrance. Il y avoit dans le Fort, pres de la Chapelle, une grande ruche d'Abeilles, qui fut renversée d'un coup de canon. Ces petits animaux se trouvant délogés si brusquement au milieu d'un jour fort calme, fondirent avec tant de furie sur la Garnison, qu'ils la forcèrent de quitter le Fort. De Palme ne doutant point que les François n'en eussent abandonné la défense, donna ordre immédiatement à cinquante hommes de débarquer dans six Canots. Mais la Garnison rentra dans le Fort par une des embrasures du bastion de la Rivière, sans que les Hollandois pussent s'en appercevoir.

D'un autre côté, les Négres voyant les cinquante hommes prêts à débarquer, exhortèrent les François à ne pas se rendre, & les prièrent seulement de ne pas tirer au rivage, de peur que leurs coups ne portassent sur eux comme sur l'Ennemi, [ajoûtant, qu'ils verroient la manière dont ils alloient lesse recevoir. Ils se mirent en embuscade derrière quelques brossailles; & les Hollandois ne furent pas plûtôt débarqués, que le Capitaine Yamoké, frère du Roi, & le Capitaine Emon, à la tête de leurs plus braves gens, fondirent fur eux, les forcèrent de plier des les premiers coups, & les preffèrent si vivement, malgré le seu de leur Flotte, que de cinquante ils en tuèrent trente-neuf. Ils se saissirent de deux grands (b) Canots & de leur charge, sans parler des Enseignes, des Tambours & des Trompettes. Deux Hollandois demeurerent prisonniers entre leurs mains; & les neuf autres s'étant fauvés dans le Fort même, obtinrent quartier des François. Après avoir dépouillé les morts, ce fut le sujet d'une grande joie pour les Négres de leur couper (i) les pieds & les mains, pour les porter comme en triomphe, & de laisser les troncs mutilés à la vûe de la Flotte. Le Général Hollandois découragé par une si malheureuse entreprise leva l'ancre dès le même jour, avec d'autant plus de honte & de chagrin, qu'il avoit crû le succès de son expédition certain; [les Négres lui ayant dit qu'on manquoit dans le Fort de la Munitions de guerre & de provisions de bouche; ce qui n'étoit que trop vrai.] Entre les hommes qu'il avoit perdus, il compta le Sieur de Mideins (k), son

Les Ho!landois font fort maltraites & se retirent.

> (f) Labat dit qu'il fut obligé de sortir de la Ligne pour remédier à sa situation, Vol. I. 215.

g) Loyer, pag. 264. (b) Labat dit que les trois autres Canots furent brifés par les vagues. ubifup. pag. 216. (i) Labat dit au même endroit que les Négres portèrent ces têtes à leur Roi.

Ingénieur,

(k) Il fut tué par le Commandant Fran-

Ingénieur

OC

que trois h bre le fils-a & qui mou feul homme

AVANT çois s'il de dant, lui a maisque po lui avoient rie. Aniaba vint enfuite pas la moin wien faire

Pour s'e France pend voit pas pla de reconnoif cipes de l'ho verneur, qu fait plufieurs meme d'entr tenir leurs in dune ingrati faire quelque diltribuer au Emon fon ne cet Apostat. 1 Portrait du 1 mauvaise dest

LE Cheval Père Labat qu il avoit été co feau Marchan fuite dérobé p spasser pour un ment à se cha Après avoir ét coup de pomp de reprendre f rmandé en Frai

(1) La Gazette 1703, dit qu'ils tués, avec leur In Plaissèrent leurs Car Barbot Description troisième sta la cuitle naltraités, voient été ort, qu'ils mens. Ils plus que r la mouf-

tiroient à s leur Fort ès midi, il gés, & qui Fort, pres in coup de au milieu , qu'ils la ançois n'en

cinquante ins le Fort Hollandois ts à débar-

: feulement nt fur eux alloient lesid lles; & les : Yamoké, aves gens, & les presuante ils en & de leur ttes. Deux neuf autres Après avoir res de leur

omphe, & Hollandois nême jour, cès de son le Fort de rop vrai.

p. pag. 216. roit que les Roi. ndant Fran-

s(k), for

Ingénieur,

Ingénieur, qui commandoit (1) fon détachement. Les Négres ne perdirent Loyes que trois hommes dans l'Action; mais ils regrettérent beaucoup dans ce nombre le fils-aîné du Roi (m), qui eut la jambe emportée d'un coup de canon, & qui mourut de cette blessure trois jours après. Les François n'eurent pas un seul homme de tué.

AVANT l'engagement, Aniaba avoit fait demander au Commandant François s'il devoit aller à son secours. De la Vie, c'étoit le nom du Comman-ractère d'Adant, lui avoit fait répondre, que s'il y venoit il feroit honneur à la Nation, niaba. maisque pour le sien même, il ne pouvoit s'en dispenser sins manquer à ceux qui lui avoient donné en France le commandement d'une Compagnie de Cavalerie. Aniaba n'en prit pas moins le parti de s'éloigner pendant trois jours. Il vint ensuite séliciter le Commandant sur le succès de ses armes; mais il ne sit nas la moindre apologie pour son absence; & les l'rançois affectèrent de ne

ui en faire aucun reproche.

Pour s'expliquer sincèrement, dit Labat, Aniaba aprèsavoir été élevé en France pendant quatorze ans, & s'être vû comblé des bienfaits du Roi, n'aroit pas plûtôt pris terre au rivage d'Issini, qu'il avoit perdu tout sentiment de reconnoissance, & qu'il s'étoit dépouillé, avec l'habit François, des principes de l'honneur & de la Religion Romaine. Les Missionnaires & le Gouremeur, qui avoient conçu de lui de meilleures espérances, lui en avoient fait plussieurs fois des plaintes qui n'avoient rien produit. On le soupconnoit même d'entretenir des intelligences secrétes avec les Hollandois, & de soûtenir leurs intérêts à sa Cour. Comme cette conduite ne pouvoit venir que d'une ingratitude monstrueuse, le Chevalier Damou qui étoit chargé de lui faire quelques préfens lorsqu'il seroit monté sur le Trône, aima mieux les ditribuer au Roi Akalini, au Capitaine Yamoké son srère, & au Capitaine Emon fon neveu, qui marquoient plus d'attachement pour les François que et Apostat. Il en remporta même une partie en France, particulièrement un Portrait du Roi enrichi de diamans; & l'ingrat Aniaba fut abandonné à fa mauvaise destinée.

Le Chevalier Des Marchais, qui avoit beaucoup connu Aniaba, apprit au Père Labat quelques circonstances de ses avantures. Suivant ce témoignage, lavoit été conduit en France par le Capitaine Compère, Patron d'un Vaifseau Marchand, qui s'étoit proposé d'en faire son valet. Mais il lui fut ensuite dérobé par quelques personnes qui trouvèrent de l'avantage à le faire passer pour un Prince, [à Paris & à la Cour.] Ce jeune Négre consentit aisément à se charger d'un rôle, dont il devoit tirer du profit & de l'honneur. Après avoir été fort-bien élevé fous ce titre, & renvoyé à Islini avec beaucoup de pompe, il fut dépouillé par les Négres de son Pays, qui le forcèrent de reprendre fon ancienne vie. Des Marchais s'étoit persuadé qu'ayant commandé en France une Compagnie de Cavalerie, on [auroit dû] lui donner le Gouvernement

Mauvais ca-

Origine & avantures

Témoignage des Marchais,

<sup>(1)</sup> La Gazette de Paris, du 17. Octobre 1703, dit qu'ils eurent vingt cinq hommes tués, avec leur Ingénieur, onze pris, & qu'ils Plaisserent leurs Canots aux Vainqueurs. [Voyez ubi fup, Barbot Description de Guinée pag. 430.]

<sup>(</sup>m) Labat rapporte que les François firent remercier le Roi Akafini de son secours, & qu'il envoya les féliciter de leur Victoire.

LOYER.

Lettres du Général Hoilandois au Commandant du Fort. Gouvernement du Fort; mais sa conduite [qui] le rendit indigne de cette confiance [montre qu'on auroit mal fait.]

Lz Général Hollandois écrivit deux Lettres au Commandant François d'Iffi. ni; l'une datée d'Axim, le 14 de Novembre, c'est-a-dire, le lendemain de sa désaite, pour le prier de traiter savorablement les prisonniers & d'établir un cartel d'échange; [l'autre, dont on ignore la date, pour folliciter l'éxé que cution de la première.] Mais comme ces Lettres vinrent au Fort par les maim d'Akasini, que les réponses devoient y passer aussi, & que les Négres commençoient à foupçonner le Commandant de vouloir faire une paix féparée avec les Hollandois, on résolut de ne leur donner aucun sujet d'ombrage, parce que la Garnison dépendoit d'eux pour les vivres, & de leur abandonner non-seulement les conditions de la paix, mais même la disposition des prisonniers. Ainsi les Lettres du Général Hollandois demeurant sans réponse, l'impatience lui fit prendre le parti d'envoyer des Ambassadeurs au Roi Akasini. Il se sit [de part & d'autre] plusieurs députations inutiles. Enfin le Général envoya un Kabafchir nommé Kufik, engagé au service de la Compagnie Hollandoise, & tout couvert de chaînes & de plaques d'Or, avec un pleinpouvoir pour traiter de la rançon des prisonniers. Ce Député ménagea si adroitement les intérêts de ses Maîtres, que non-seulement les prisonniers surent renvoyés fans rançon, mais que pour réparer la perte des Hollandois, le Roi Akasini consentit à payer dix Bendus, c'est-à-dire quatre mille livres en Or. Kosik partit d'Assoko le 17 de Janvier 1703 avec cette somme & les prisonniers. Les François avoient évité de prendre part à cet accommodement, & ne furent pas fâchés, dans l'embarras de leur fituation, qu'on les délivrat de la nécessité de fournir à l'entretien des Hollandois. En venant à la Cour d'Affoko, le Kabaschir de Mina avoit été accompagné d'Afamusehn, Reine de Ghiomray, près du Cap d'Appollonia, a l'Est d'Issini, qui demanda aux François quand ils devoient recevoir des Vaisseaux de l'Europe. Ils répondirent qu'ils en attendoient de jour en jour: Si les François, répliqua cette Reine. avoient autant de fidélité dans leurs promesses que de civilité dans leur conduite, toute la Côte d'Afrique seroit à eux. Mais comme ils tiennent rarement ce qu'ils promettent, leurs amis ne peuvent y prendre beaucoup de confiance.

Difcours de la Reine de Ghiomray aux François.

Accord du

Roi d'Iffini

landois.

avecles Hol-

Retour du Père Loyer.

1703.

Il fait naufrage, & paile au Bréfil.

Il est atteint d'une Paralisie, Le Père Loyer n'ayant plus d'espérance de recevoir du secours de l'Europe, s'embarqua au mois de Mars 1703, sur une mauvaise Barque Portugaise, qui avoit touché à lssini pour acheter des Esclaves. Ce Bâtiment, qui étoit fort-mal équipé, périt après cinquante lieuës (n) de Navigation, avec tous les Esclaves & une partie des Matelots. Le Père Loyer eut le bonheur de se sauver [dans la Chaloupe,] accompagné de neuf Portugais, & d'un Françoiss de Bayonne. Ils rencontrèrent une autre Barque Portugaise, qui faisoit voile à Saint-Thomas, sous la Ligne, où ils passèrent six semaines: de-là ils obtinrent le passage jusqu'à la Baye de tous les Saints au Brésil. Mais Loyer épuisé de ses longues fatigues, sut atteint d'une Paralisse, qui le retint au lit pendant une année entière. Les soins du Sieur Verdois, Contul François dans cette Région, & la force de son tempéramment servirent par degrés à le rétablir. Il prosita aussili-tôt du retour de sa santé, pour s'embarquer à le rétablir. Il prosita aussili-tôt du retour de sa santé, pour s'embarquer à

(n) Angl. cent cinquante lieuës. R. d. E.

Dom Anton

CETTE
une tempête
reux nombr
avoit cu dei
filoit en tro
non, ni l'or
des Mines d
& le Setuva
Navigation,
de repos, pi
L attend
m France.

les espéranc

voyage par

Rivière de I

Ville Episco

telle, où il ensuite à la maines (p), taine Lingart on à quinze après s'être de Hollande lancre, tand aposer à l'abo ne pensoient ge. Cependa Adée de l'Arn de leur Capit valle, le Pèr à Barrez, pe firent obteni bonheur de 1 dirent comm dit avec fes

que de Pêche me elle étoit rent plusieurs prirent la ré Bayonne, D

la Villa, à ci

reçut avec to

LESPÉR

(\*) Chaque

e cette con. H

ançois d'Isli-

ndemain de

& d'établir

iciter l'éxé-a

ar les mains

légres com-

aix féparée

d'ombrage,

ur abandon-

position des

ins réponfe,

u Roi Aka-

Enfin le Gé∙₁

Compagnie

ec un plein-

igea fi adroi-

nniers furent

dois, le Roi

vres en Or.

& les prison-

nmodement,

les délivrat

nt à la Cour

fehn, Reine

emanda aux

Ils répondi-

cette Reine,

ur conduite,

rarement ce

s de l'Euro-

ue Portugai-

nt, qui étoit i, avec tous

onheur de se

un François

faifoit voile

le-là ils ob-Mais Loyer

e retint au

ful François

ar degrés à

embarquer à

bord

confiance.

OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. III. 445

bord du Setuval, Vaisseau de la Flotto Portugaise du Brésil, commandé par Dom Antonio de Souza.

CETTE Flotte étoit composée de quarante voiles, dont sept périrent dans une tempête, à la hauteur du Cap Saint Augustin. L'Amiral sut de ce malheureux nombre. Il avoit été construit depuis peu au Brésil, & le Père Loyer avoit cu dessein de s'y embarquer. On ne put sauver ni l'Equipage, qui confission trois cens hommes, ni l'artillerie qui étoit de quarante pièces de canon, ni l'or du Roi qu'on faisoit monter à trente-six arobes (0) & qui venoit des Mines de Saint-Paul, près de Rio-Janeyro. La tempête dura trois jours, & le Setuval y perdit son grand mât. Cependant, après cent & huit jours de Navigation, Loyer arriva heureusement à Lisbonne, où il prit quelques mois

de repos, pour réparer entièrement ses forces. Il attendoit en même-tems l'occasion de quelque Vaisseau, pour retourner En France. Mais la guerre où le Portugal étoit engagé retardant chaque jour sespérances, ils se procura un passeport du Roi de Portugal pour faire le voyage par terre, en traversant Coimbre, Aveyro, Porto & Viana. Il passa la Rivière de Minho, à Villa-Nova, & trois lieuës plus loin il arriva à Tay, Ville Episcopale de Gallice. De-là il se rendit à Ponto-Védro, & à Composelle, où il fit ses dévotions au tombeau de l'Apôtre Saint-Jacques. Il passa ensuite à la Corogne, pour chercher un Vaisseau. Après y avoir passé six semaines (p), il s'embarqua sur un Bâtiment Nantois commandé par le Capitaine Lingart. On mit à la voile le 12 de Juillet 1706; mais à peine étoitm'à quinze lieuës du Port, qu'on tomba fous le canon d'un Armateur, qui après s'être présenté avec le Pavillon François, arbora tout-d'un-coup celui de Hollande & lâcha fa bordée. Lingart effrayé s'approcha du rivage & jetta lancre, tandis que l'Armateur ne cellant point de faire feu sembloit se dismer à l'abordage. Les Matelots François [trop foibles pour se désendre,] ne pensoient qu'à se sauver avec tout ce qu'ils pourroient emporter au rivage. Cependant ils tirerent quelques coups, mais mollement, lorsqu'une bor-Mée de l'Armateur emporta Lingart & deux ou trois de ses gens. La perte deleur Capitaine fit perdre aux autres toute envie de résister. ] Dans l'intervalle, le Père Loyer prit l'occasion d'une Barque de Pêcheur, qui appartenoit à Barrez, petit Village à cinquante pas du Vaisseau. Quelques piastres lui frent obtenir son passage avant que l'ennemi sût arrivé à bord. Il eut ainsi le bonheur de se sauver, avec un Marchand de Saumur & son fils, qui descendirent comme lui dans la Barque sans être apperçus de l'Equipage. Il se rendit avec ses compagnons chez le Prêtre d'une Paroisse nommée St. Estevan de la Villa, à cinq quarts de lieuë du Village de Barrez. Cet honnête-homme les reçut avec tant de civilité qu'ils s'y arrêtèrent trois jours.

L'ESPÉRANCE de pouvoir gagner Saint Jean de Luz leur fit louer une Barque de Pêcheur, dans laquelle ils se livrèrent à la protection du Ciel. Comme elle étoit sans ponts, & que la Mer est fort agitée sur cette Côte, ils crusent plusieurs fois leur perte assurée. Etant arrivés jusqu'à Saint Sebastien, ils prirent la résolution de quitter la Mer, pour achever le voyage par terre. Bayonne, Dax, Bourdeaux, Ponts, Xaintes & Rochesort, surent les Villes qu'ils

1.0 YE R.

Naufrage de plufieurs Vaiffeaux Portugais, & leur perte.

1. Anteur arrivé à Lisbonne entreprend d'achever fon voyage par terre.

Il ie rembarque à la Corogne. 1706.

Son Vaiffeau eft pris par un Corfaire.

Il fe fanye,

<sup>(</sup>e) Chaque Arobe pele trente-fix livres, (p) Angl. trois semaines, R. d. E. Plou soixante-douze marcs.]

### 446 VOYAGES AU LONG DES COTES

1. e y z z.

Il arrive à la Rochelle, lou on le croyoit mort. qu'ils curent à traverser jusqu'à la Rochelle. En arrivant à la dernière, le P. Loyer apprit avec joie que le Père Villard, son associé dans la Mission d'Issin, étoit retourné en France; mais ce qui le surprit beaucoup, ce sus d'apprendre qu'on le croyoit mort lui-même, & que sur cette nouvelle, on avoit écrit du Couvent de Rennes une Lettre circulaire à tous les autres Couvens de la Frovince, pour lui saire célèbrer un Service (q). De la Rochelle il se rendit à Rennes, lieu de sa naissance, & de-la aux Eaux de Bourbon, où il regut une Lettre du Fère de Villard, alors Supérieur au Couvent de Chambery en Savoye, qui l'informoit du sort des François qu'il avoit laissés dans le Royaume d'Issin.

Sort de la Gamilion I rançoife d'Itlini.

Rigueur imprudente du Capitaine Grosbois.

Les François d'Isini reviennent en France.

Remarques Hiftoriques fur le Prince Anjaba.

LA mifère de cette petite Garnison n'ayant fait qu'augmenter de jour en iour après le départ du l'ère Loyer, elle écoit au comble, loriqu'il arriva fur la Côte trois Vaitieaux Marchands & un Vaisseau de Guerre commande par le Capitaine Grosbois. L'agitation de la Mer se trouva si furieuse, qu'il fallut trois jours (r) aux François du Fort, pour se procurer le moyen d'arriver au Vaisseau de Grosbois, de qui ils apprirent qu'il avoit ordre de les reconduire en France. Ce Capitaine traita rudement les Négres & se dispensa de leur faire les présens établis par l'usage; ce qui choqua tellement le Roi, qu'il defendit à fes Canots tout Commerce avec l'Escadre Françoise. Un Soldat du Fort, nommé Parissen, ne craignit pas de s'exposer à la sureur des flots pour gagner les Vaisseaux à la nage, & représenter à Grosbois l'imprudence de sa conduite, qui mettoit tous les François de la Gamifon en danger d'être massacrés. Mais le Capitaine insensible à tous les discours, déclara qu'il ne falloit penfer qu'à l'embarquement pour retourner en France. Parifien retourna au Fort avec cette nouvelle; & dès le même jour Grosbois envoya des Radeaux au rivage, comme la feule reflource pour amener tous les François fur fon bord. Le Père Villard fut le premier qui en ôfa courir les risques. Il se mit en chemise, avec son chapelet au cou. Après avoir ouvert heureusement la route, il se flattoit de retourner au fort, pour y prendre ses habits & sa Chapelle, mais cette permission lui sut refusée par le Capitaine. Sept autres François, moins heureux que lui, se noverent dans ce périlleux passage. Ainsi le Fort sut abandonné à la discrétion des Négres, qui demeurèrent fort irrités de voir partir si brusquement les François & de n'en avoir pas reçu de présens. Le Père Villard demanda au Capitaine la liberté de demeurer à Juida, pour y prêcher l'Evangile. Il ne put l'obtenir (s).

It manqueroit quelque chose à cet article, si l'on ne prenoit soin d'y joindre plusieurs circonstances qui regardent le Prince Aniaba, & qui se trouvent répandues dans divers Écrivains. Le Mercure de l'Europe de l'année 1701, imprimé à Paris, représente cet Imposteur, sous le nom de Louis Annibal, comme Roi de la Région d'Issin, & nous apprend qu'ayant été baptisé par le célèbre Bossue, Evêque de Meaux, Louis XIV. avoit pris la

**⇔**(q) Cette Lettre se trouve dans le Voyage de Loyer.

(r) Angl. huit jours. R. d. E.

(s) Ba bot raconte que les François piqués de se voir abandonnés par la Compagnie, & ne comptant plus sur l'affection des Négres, parce qu'ils n'étoient plus en état d'éxercer le Commerce, raférent leur Fort & s'embarquerent pour la France au mois de Juillet 1704. Il fçavoit ce fait, dit-il, d'un nommé Porquet de Dieppe, qui étoit de la Garnifon du Fort. Descript. de la Guinée, pag. 429.

occi

qualité de formain du Car Vierge, por d'employer, la converfio l'embarquer Guerre, con Ca préten

qui vint en ft en 1605 d'Iffini, qu'il Mer Roug conclure de d ges, ils ont penétration. J'Aniaba pré It y a qu wûtume de f kninite aux Ir definoient po 4 Nation, pr m France. Ilffini, il s'ir wifit de riche Mais en y dé

(t) Ang. qu'o l d. E. (v) Bofinan, 12. 420. [Les Au et, difent-ils, quant dut Aniaba pend ger que c'étoit

Illini, au fe

de convertir fo

dins le Pagani

Situation,

LE Royaume qui former shiomray, ou seuës d'Asso. sabitée par un

(a) On verr

ernière, le la Million up, ce fut ouvelle, on s les autres

E S

De la Ro. x Eaux de périeur quançois qu'il

de jour en l arriva für nmandé par ieuse, qu'il oven d'arrirdre de les & fe disia tellement Françoife. ofer à la futer à Grosde la Garnious les dis-

etourner en e même jour e pour amemier qui en au cou. Aner au Fort, n lui fut reque lui, se é à la difsi brufque-Père Villard prêcher l'E-

poit soin d'y , & qui se ope de l'anom de Louis u'ayant été voit pris la qualite

at d'éxercer le & s'embarque Juillet 1704. nné Porquet de du Fort. Def-

sualité de son Parrain; que le 27 Février, il avoit reçu l'Eucharistie de la main du Cardinal de Noailles, & qu'il avoit offert un Tableau à la Sainte Vierge, pour mettre ses Etats sous sa protection, avec un vou solemnel demployer, à son retour en Afrique, tous ses soins & tous ses efforts pout a conversion de ses Sujets. Il partit de Paris le 24 de Mai 1701, pour sembarquer au Port-Louis, sous l'escorte de deux ou trois Vaisseaux de Guerre, commandés par le Chevalier Damou.

Ce prétendu Prince d'Iffini fut le second Avanturier de cette espèce (1) qui vint en imposer à la bonne soi des François; car de Gennes, qui détruin en 1605 le Fort James, sur la Gambra, étoit chargé d'un autre Prince illini, qu'il mit fur un Vaisseau François de Saint-Domingue, parti pour Mer Rouge; avec ordre de le restituer au rivage de son Pays. On peut onelure de ces témoignages, que, malgré la stupidité qu'on attribue aux Néges, ils ont affez d'esprit pour duper les François, dont on vante si fort la penétration. Mais Bosman donne une idée toute différente de l'extraction l'Aniaba prétendu Prince d'Issini.

It y a quelques années, dit cet Auteur, que les François, [qui avoient nûtume de se saisir de tous les Négres qui venoient à bord, pour les vendre muite aux Indes Occidentales, ] ayant reconnu dans un jeune Négre, [qu'ils Eftmoient pour l'Esclavage, ] plus d'esprit qu'on n'en trouve ordinairement à Nation, prirent le parti, au lieu de le vendre en Amérique, de l'amener m France. Là, s'étant donné pour le fils & l'héritier présomptif du Roi Illini, il s'infinua fi bien dans l'estime de la Cour, que le Roi Louis XIV. iffit de riches présens, & le renvoya fort honorablement dans son Pays. Mais en v débarquant, il fut reconnu pour un timple Esclave d'un Kabaschir illini, au fervice duquel il rentra peu de tems après son arrivée; & loin \* convertir ses Compatriotes à la Religion Chrétienne, il retomba lui-même dans le Paganisme (v).

(t) Ang. qu'on amena en France, car

(v) Bosman, Description de la Guinée, 420. [Les Auteurs de ce Recueil ne veum, disent-ils, que l'état de Particulier où ikut Anjaba pendant le séjour de Loyer, pour m que c'étoit un Impotteur, puisqu'il s'étoit donné en France pour fils d'un Souverain. Mais les Auteurs oublient ici ce qu'ils ont tant de fois remarqué sur l'ordre de la succession des Négres, qui va du Roi à ses neveux, & revient ensuite à ses fils.] Loyer, pag. 183.

S. III

Situation, bornes, climat & productions du Royaume d'Issini. Négres Kompas & Veteres, &c.

E Royaume d'Issini est bordé au Nord par un Peuple nommé les Kompas, L qui forment une espèce de République, & à l'Est, par le Royaume de Royaume bliomray, ou le Cap Apollonia, & par celui d'Edona, qui n'est qu'à dix d'issini. Ruës d'Affoko. Au Sud, il a la Mer, & à l'Ouest la Côte d'Yvoire, qui est Moltée par une Nation d'Antropophages (a) nommée les Quaquas. Son

1706.

Récit de

(4) On verra dans la suite ce point discuté. R. d. T.

d'Enzoko , 1

de la Mer.

entre les mi

pquie, & de

1. 0 V E R.

étendue, au long du rivage, est de dix ou douze lieuës; sa largeur, du Sud au Nord, de deux ou trois.

Heft fittié four la Z me Torride.

A l'égard du climat, quoique ce Pays foit près de la Ligne, fous la Zone Torride, il n'est ni si chaud ni si mal-fain qu'on se le figure en Europe. Pendant la plus grande partie de l'année, l'air y est agréable & serein. La mauvaise opinion qu'on en a vient des Anglois & des Hollandois, dont l'intérêt constant est d'éloigner les François de ces Contrées, en leur faisant craindre beaucoup de difficulté à s'y établir. A la vérité dans la faison des pluyes, c'est-à-dire, depuis le mois de Mai jusqu'au mois d'Août, on y voit des brouillards fi épais, qu'il est dangereux de fortir avant que le Soleil les ait dissipés. Mais les brouillards de l'Europe ne sont pas plus sains en Automne. D'ailleurs l'expérience a fait voir qu'avec une bonne provision des alimens dont on use en Europe, & beaucoup d'attention à ne pas s'exposer à l'air pendant la nuit, on vit en aussi bonne fante dans ce Pays, qu'en aucun lieu du Monde. Cependant on avoue que depuis Octobre jusqu'au milieu d'Avril, l'air est si chaud & l'ardeur du Soleil si violente, que fans une forte constitution, c' qui arrivent des climats plus froids ont peine à rélister (b) du moins sals ne sont fort soigneux de se tenir à l'ombre & dans des lieux frais. Mais ce qui n'est contesté de personne, c'est que le Pays est sujetà moins de maladies que l'Europe.

L'air ne laiffe pas d'y être agréable.

Beauté de les perspectives.

Sa Rivière est considérable, mais peu remarquée dans les Car-

tes.

Récit des Négres fur l'intérieur les terres, & fur la Rivière.

IL y a peu de Régions dans le Monde qui présentent une aussi belle perspective. Plus on avance, dans de vastes plaines, ornées de bois charmans. plus l'on découvre d'objets agréables; sans compter une belle Rivière, dont les bords sont embellis par de grands arbres, aussi régulièrement disposés que si cet ordre étoit l'ouvrage de l'art. La Côte d'Issini est si basse, qu'à peine la distingueroit-on d'une lieue, si les arbres qui la bordent ne se faifoient appercevoir de trois lieues en Mer. Elle est arrosée par une des plus belles Rivières de l'Afrique, qui pourroit être navigable dans une grande étendue, si l'embouchure en étoit plus commode. C'est apparemment ce défaut qui ne l'a pas fait marquer dans les Cartes aussi grande & aussi considérable qu'elle l'est effectivement. Son embouchure est fermée par un vaste Banc de fable qui la rend inacessible de ce côté-là; quoique dans les tems où la Mer est calme, quelques Canots Négres courent les risques du passage, pour commercer avec les Vaisseaux qui sont dans la Rade. Le canal de la Rivière est large & profond. A sept ou huit lieuës de l'embouchure, la vûe s'étend à peine d'un bord à l'autre, quoique la rive foit montagneuse. Loyer rend témoignage, que même dans un jour ferain, ces montagnes ne lui paroissoient que des nuées; & qu'il vit, au milieu du Canal, un grand Roc, qui ne pouvoit être à moins de trois ou quatre lieues de la Terre. Les Négres racontent qu'à fix journées de l'embouchure, le cours de la Rivière est interrompu par de grands Rocs, qui forment une cascade merveilleuse. Pour aller plus loin, ils sont forcés de traîner ou de porter leurs Canots pendant une portée de mousquet; après quoi ils les lancent dans la Rivière, qui redevient parfaitement navigable, & qui se communique dans un grand nombre de Regions inconnues. Plusieurs Négres ont pénétré jusqu'aux Villes d'Ababini &

affüroient qu de belles & curiofité des LA Rivie Négres offri tous leurs re adix ou dou vière si gran Quoiqu'il en illes, la plûr itroit près d as, il fe dé LE Cheva dit que la Ri ieues, & qu eau donce d de fix ou fep lile, dont to cher stérile; #& riche, ave le de reconno Rivière, & le ves. On por

Le Royaun les Ifles formé fur la Rivière Mer. Elle con n'a que deux P le Kabaschir E

tette Ifle, car

ne de Rocs, q

Cette chûte d

bruit se fait e

vert des senti

cant enfuite a

Rivière penda

doit s'en rapp

dent austi, qu

ou Nord-Ouel

elle une branc

(c) Tout ce de

(d) Il l'appelle IV. Part.

<sup>(</sup>b) Angl. réfister; mais on peut prévenir l'ombre. R. d. E. les dangers qui en réfultent, en se tenant à

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. HI. 440

d'Ensolo, la première à dix journées, c'est-à-dire, pour le moins à cent lieuës de la Mer, l'autre à trente journées ou trois cens lieuës. Loyer vit à Islini, entre les mains des Habitans qui àvoient fait ce Voyage, des tapis de Tur-pquie, & de belles étoses de coton [ & de soye] à rayes bleuës & rouges. Ils associant qu'elles se sont dans ces lieux éloignés, & qu'ils y avoient trouvé de belles & grandes Villes, bâties de pierres; objet digne assurément de la cariosité des Voyageurs.

La Rivière d'Issini tombe dans la Mer par plusieurs embouchures, que les Négres offrirent de montrer aux François. Mais il y a peu de fond à faire sur tous leurs récits, parce que voyageant fort-peu, ils ne connoissent pas le Pays à dix ou douze lieuës de leur residence. Qui sçait, dit l'Auteur, si une Rivière si grande & simal-connue ne feroit pas une branche du Niger ou du Nil? Quoiqu'il en soit, après avoir sormé au dessus du Fort François, sept petites siles, la plûpart inhabitées, tous ses bras se réunissent; & le canal devient si eroit près du Fort, qu'il n'a pas plus de largeur que la Seine. Une lieuë plus

bis, il fe décharge dans la Mer (c).

r, du Sud

ous la Zone en Europe.

erein. La

, dont l'inleur faifant

faison des

on y voit

ins en Au-

ovision des

as s'expofer

qu'en aucun

u au milieu

as une forte

e à rélifter

& dans des

ys oft fujeta

i belle pers-

s charmans.

vière, dont

ent disposés

basse, qu'a

nt ne se fai-

une des plus

une grande

aremment ce

aussi consi-

par un vaste

ans les tems

s du passage,

e canal de la

nure, la vue

neufe. Loyer

es ne lui pa-

grand Roc.

Les Negres

vière est in-

euse. Pour al-

pendant une

qui redevient

mbre de Ré-

d' Ababini & d' Enzoko

Le Chevalier Des-Marchais, qui étoit dans le Royaume d'Issini en 1724, dit que la Rivière est navigable pour de grandes Barques l'espace de soixante leues, & que lorsqu'on y est une fois entre, on ne cesse point d'y trouver leau douce & tranquille. A huit lieues de son embouchure elle forme un Lac de six ou sept lieues de large & d'autant de longueur, au milieu duquel est une Me, dont tous les bords font escarpés, ce qui lui donne l'apparence d'un Rother stérile; mais en y descendant, on est surpris de trouver un terroir gras A riche, avec de belle herbe & des arbres de différentes espèces. Il est aile de reconnoître ici cette largeur à perte de vûe, que Loyer donne à la (d) Rivière, & le Rocher qu'il y avoit découvert à la même distance des deux rives.] On pourroit, continue Des-Marchais, former un Etablissement dans tette Isle, car la place est naturellement fortifiée. De-là jusqu'à la grande chaîaede Rocs, qui interrompt le cours de la Rivière, on compte cinquante lieuës. lette chûte d'eau est fort roide, & forme une cascade admirable, dont le bruit se fait entendre à plusieurs lieues. Des deux côtés, les Négres ont ou-Frent des sentiers [dans le Roc,] par lesquels ils tirent leurs Canots; & les lancant ensuite au-dessus de la Cataracte, ils assurent qu'ils peuvent remonter la Rivière pendant trente jours sans être arrêtés par le moindre obstacle. Si l'on doit s'en rapporter à leur témoignage, & s'il est vrai, comme ils le prétendent aussi, que le cours de la Rivière est quelquesois Nord, ou Nord-Est, ou Nord Ouest, elle doit venir de bien-près du Niger; ou peut-être en estelle une branche, comme un Voyageur moderne se l'est imaginé (e).

Le Royaume d'Issini a douze ou treize Villages au long des Côtes, ou dans les Isles formées par la Rivière. Sa principale Ville est Assoc, qui est située Pays. Is la Rivière, dans une Isle du même nom, à quatre ou cinq milles de la Mer. Elle contient deux cens maisons & mille ou douze cens Habitans. Issini n'a que deux Ports Maritimes, Taguescha & Bangayo. C'est dans le premier que

k Kabaschir Emon, neveu du Roi, saisoit sa résidence.

L o v e s. 1701-2-3.

Témoignage du Chevalier des Marchais,

Cataracte de la Rivière d'Isfini.

Villages du Pays

(e) Tout ce détail est de Loyer, pag. 185. le Lac de Des-Marchais. R. d. T.
(e) Ce Voyageur, dont parle Des-Marchais, est le Père Loyer.

IV. Part.

# ASO VOYAGES AU LONG DES CÔTES

L o Y R R. 1701-2-3.

Royaume d'Abailam.

Qualités du terroir, & vivres des Habitans. A dix lieuës de Tagueschua on trouve le Royaume d'Abassam & plusieurs petites Seigneuries, qui ne sont proprenent que des Hameaux, où le plus siche est en possession de l'autorité & du Gouvernement. Ces Chefs, qui ne portoient autresois que le nom de Capitaines, ont pris le titre de Rois depuis qu'ils ont lié Commerce avec les Européens [quelques-uns d'entr'eux ayant même fait le Voyage d'Europe.] Il n'y en n'a pas un néanmoins qui au plus de quatre mille ames dans ses Etats. Tel est le Roi d'Issin, qui dans les cas les plus pressans peut à peine lever quatre mille hommes, en y comprenant les Esclaves (f).

Le terroir d'Islini, comme la plus grande partie de la Côte d'Or, est un fable fec & blanc, qui caufe beaucoup d'incommo lité aux Voyageurs. Il ne produit que de l'herbe pour les Bestiaux, qui multiplieroient dans le Pays avec beaucoup d'abondance fi les Habitans avoient moins de parefle à les élever. Mas ils aiment mieux fouffrir la faim que d'acheter les commodités de la vie par le travail. Plufieurs Cantons humides produifent des Bananiers, & le fruit de ces arbres est la principale ressource des Habitans. Quelquesois ils défrichent une pièce de terre en brûlant les arbres & les ronces, pour y semer un peude ris, de millet & de froment (g) d'Espagne. La grandeur des arbres qu'onde couvre à mesure qu'on avance dans le l'ays, fait juger que la terre y est beaucoup meilleure. On trouve aussi une disserence avantageuse dans celle des Isles qui sont sormées par la Rivière. Elle porte des ignames, des patates, des figues, des cocos, des ananas, des dattes, des noix de kola, des pasu, & quantité d'autres fruits. Les cannes de fucre y croiffent merveilleulement. Lover en vit d'une groffeur prodigieufe, mais qui venoient du Pays de Kompas. Le coton & le tabac reuffiroient fort-bien autli avec un peu de culture, puisqu'il s'en trouve de sauvage, & d'une fort bonne espèce. La malaguette ou le poivre de Guinée, rapporteroit un profit considérable, si l'on en jormoit des Plantations régulières.

Fruits du Royaume d'Issini. On trouve dans le Pays un petit fruit rouge, nommé Affayaye, de la grosseur d'une prune moyenne; & un autre de la même espèce, mais qui n'est pas plus gros que le bout du do gt. Il n'a presque que la peau, & son goût est d'une douceur insipide: mais après l'avoir maché, si l'on mange les oranges & les citrons les plus aigres, & si l'on boit le vinaigre le plus sort, on croit manger des consitures & boire du sirop. Loyer en sit plusieurs sois l'expérience

(f) Voyage de Loyer, pag. 183. E fuiv.
(g) Des Marchais repréfente les liffinois si
parefleux, qu'ils se fient entièrement aux Vétères leurs voisins, pour les provisions &
même pour la pêche. Vol. I. pag. 190.

NB. A la place de ce qu'on vient de lire, voici ce que porte la Note des Auteurs Anglois, qui n'ont fait que traduire Labat. A mefure qu'on avance dans le Pays on le trouve meilleur; cela paroît par les grands arbres qu'il porte, & par les herbes dont il est couvert. Les lleux bas voisins arrosés de quelques Ruisseaux qui y sont en grand nombre, & les ssiès que forme la Rivière font d'une terre grasse & prosonde propre à produire tout

ce qu'on en voudroit retirer. Les Nègres ne la fatiguent guères; à peine peuvent-ils ie réfoudre à y femer un peu de ris, de mais & de poivre. Ils se reposent de ce soin sur les Vétères, qui ont toûjours en main de quoi les mettre à la raison: Car ils n'ont qu'à cesser de leur apporter des vivres seulement deux jours, pour les réduire par la fainle à faire tout ce qu'ils veulent. Les silinois se contentent des fruits des Bananiers, des Figuiers, des Cocotiers & des Palmiers qui crossent chez eux; parce qu'ils viennent sans peine & sans cu'ture. Ce n'est pas sans peine qu'ils vont pêcher à la Rivière & à la Met. R. d. E.

l'expérience d'une grande

OCI

LES bois ont le goût y a une fort rope, mais la vérité ce bonne lorfqu et plein de La plûpart l'en trouve

OUTRE
françois appendir, car
au Pommier,
wec un noya
auffi mure qu
par la faim;
ges [qui, di
nent en foule
ae font point

li v croît munes, parce deux fortes c hors une tige tiennent trois thes, qui po tachios. Chai pins, que les plient beauco haricots pour coffe reffemb qu'il n'y ait p de Septembre donne cent. nourriture co offre (i).

LE pourpie ressemble à l'éleurs potages, qu'ils nommes Caraïbe. Sa s des & d'un g agréable, & 1

(b) Loyer écr fautres Voyageurs & plusieurs

à le plus ri-

efs, qui ne

Rois depuis

r'eux avant n

ins qui ait

, qui dans

en y com-

r , eft un fa-

s. Il ne pro-

s avec beau-

lever. Man

e la vie par

e le fruit de

s défrichent

er un peude

res qu'on de

e y est bean-

ns celle des

des patates,

rexpérience avec admiration. Il est persuadé que cette vertu alkalique seroit

sune grande utilité dans la Médecine.

Les bois font remplis de plusieurs espèces de petits fruits, dont la plûpart ont le goût & l'odeur aromatiques. D'autres ont l'insipidité pour partage. Il y a une sorte d'Ikaquas (b) qui ressemble extérieurement à la prune de l'Europe, mais qui n'est composée que d'une pellicule étendue sur le noyau. A a vérité ce novau n'est pas sort dur, & contient une amande, qui est sort tonne lorsqu'elle est rôtie, mais trop amère pour être mangée crue. Le Pays ch plein de ces arbres, qui portent des Ikaquas de toutes sortes de couleurs. La plûpart ne sont que des arbustes, qui rampent même à terre; mais il jen trouve beaucoup aussi qui s'elèvent sur leur tronc & qui sont assez gros.

Outre e les oranges & les citrons, Issini produit une sorte de fruit que les françois appellent Pomme, sans autre raison que sa sorme pour lui donner enom; car il n'a pas le même goût, & l'arbre qui le porte ne ressemble point a Pommier. Cette pomme prétendue est ronde & grosse comme le poing, avec un noyau de la grosseur d'un œus. Pour être mangée, il saut qu'elle soit aussi mure que la nêsse. Les Négres en mangent, lorsqu'ils sont sort pressées par la faim; mais ordinairement ils l'abandonnent aux Eléphans & aux Singes [qui, dans les mois de Septembre & d'Octobre, saison de ce fruit, viendent en soule pour s'en repaître; ] en général les fruits du Royaume d'Issini

ae font point excellens.

It y croît, sur la terre, des Jiromons, espèce de gourdes, mais peu communes, parce que les Négres ne prennent pas la peine de la cultiver. Ils ont deux sortes de pois, dont l'une croît sous terre. Cette espèce jette au-dehors une tige d'un demi-pied de hauteur, avec vingt ou trente seuilles, qui tiennent trois à trois à la tige. Les racines se répandent en plusieurs branches, qui portent de petites cosses de la couleur & de la grandeur des Pistathios. Chaque cosse contient un ou deux pois, fort semblables aux lupins, que les François appellent Pois-chiches. Ces pois souterrains multiplient beaucoup, & sont d'excellens potages. L'autre espèce ressemble aux
haricots pour la seuille & le fruit, mais ils sont d'un meilleur goût. Leur
cosse ressemble à celle des pois communs, & ne peut être mangée. Quoiqu'il n'y ait pas de saison qui ne les produise, le meilleur tems est le mois
de Septembre & celui d'Octobre. Leur multiplication est telle qu'un seul en
donne cent. Avec le moissaire travail, les Négres pourroient s'en faire une
nourriture continuelle; mans ils se contentent de ceux que le hazard leur
offre (i).

Le pourpier croît ici de lui-même, aussi-bien que l'Eppa, légume qui ressemble à l'ozeille par la feuille & le goût. Les Négres s'en servent dans leurs potages, avec du poisson & de l'huile de Palmier. Ils ont une plante qu'ils nonment Kakos, & que les François appellent en Amérique, Choux Caraibe. Sa seuille est épaisse & de la forme d'un cœur. Ses racines grandes & d'un goût âcre. Les Négres mangent la racine, qui n'est pas sort agréable, & négligent les seuilles, dont on feroit de fort-bon potage. Les

1. 0 T E A. 1701-2-3.

Ikaquas.

Espèces de

Jiromone,

Pois fouter

Eppa, forte

Kakos, forte

(b) Loyer écrit Yeaques; [mais tous les (i) Loyer, pag. 189. Estates Voyageurs mettent Ikaquas.]

Lll 2

des papas, cilleutement.

ays de Komde culture, malaguette
l'on en for
ayaye, de la te, mais qui cau, & fon mange les les plus fort,

eau, & fon n mange les le plus fort, slutieurs fois l'expérience

peuvent-ils te ris, de mais de ce foin fur s en main de rils n'ont qu'il vres jeulement ar la famine à Les iffinois fe niers, des Fi-Palmiers qui s viennent fans pas fans peine

e & à la Met.

## VOYAGES AU LONG DES CÔTES

LOYER. 1701-2-3.

Papays, très-bonne forte de melons, sont ici très-communs & croissent au fommet d'un arbre ; leur semence a le goût du poivre. Les François em-

Papays, forte de melons.

Bêtes fauves.

Bêtes féroces.

ployent ce fruit dans la soupe avant qu'il soit mûr. TANT d'arbres & de bois qui couvrent les campagnes du Royaume d'lifi.

Hardiesse & voracité des

Tigres.

ni, servent de retraite à des légions innombrables d'animaux, dont les Né. gres mêmes ne connoissent pas tous les noms. Le principal est l'Eléphant. Les Négres lui font la guerre pour sa chair & ses dents. Ils font servir ses oreilles à couvrir leurs tambours. Mais ils ne pensent point à les apprivoifer, quoiqu'ils pussent en tirer beaucoup d'utilité. Les bois sont remplis de toutes fortes de bêtes fauves, qui seroient en beaucoup plus grand nombre, si les Lions, les Tigres, les Panthères, & d'autres bêtes de proje ne les détruisoient. Elles sont si redoutables que les Habitans du Pays sont forcés d'allumer des feux pendant la nuit, pour les éloigner de leurs hu-Quelque tems avant l'arrivée du Père Loyer, elles avoient dévoré un Négre en plein jour. Pendant le séjour qu'il fit dans le Pays, un Tigre entra dans une maison d'Assoko, Ville Capitale, & tua huit Mou. tons qui appartenoient au Roi Akasini. Les l'rançois n'étoient pas plus en sûreté dans leur Fort, car le 7 de Mars 1702, un Tigre seur enleva une Chienne qu'ils employoient à la garde de la Place. Le 17 à la même heure (k), un de ces furieux animaux fauta par dessus les palis. sades, quoiqu'elles eussent dix pieds de haut, tua deux Brebis & un Bélier qui se défendit long-tems avec ses cornes : enfin s'appercevant qu'on avoit pris l'allarme au Fort, il se retira; mais quelques heures après, il revint avec la même audace par le bastion du côté de la Mer, attaqua la sentinelle [qui fut mortellement effrayée. Le Tigre] ne prit la fuite qu'en voyant accourir toute la Garnison, [ allarmée par les cris de la sentinelle. ]

LES Civettes sont communes dans le Royaume d'Issini. Loyer en vit plusieurs qui s'apprivoisèrent parfaitement entre les mains des François, & qui vivoient de rats & de fouris. Elles ont le cri & les autres propriétés des Chats. Les endroits qu'elles fréquentent dans les bois se reconnoissent à l'odeur de musc : car en se frottant contre les arbres elles y laissent de petites parties de cette précieuse drogue, que les Négres ramassent & qu'ils vendent aux Européens. On trouve aussi dans les bois quantité de Porc-épics, dont la chair est d'un excellent goût; des Aguties, qui sont une espèce de Liévres; des Assomanglies, qui ressemblant au Chat par le corps, ont la tête du Rat, & la peau marquetée comme le Tigre. Les Négres racontent que cet animal est le mortel ennemi du Tigre, & que dans quelque lieu qu'il le ren-

contre, il le tue.

Les Rivières produisent beaucoup de Castors (1) & d'autres amphibies, dont la chair se mange fort-bien & la peau se vend avec beaucoup d'avantage. On élève des Chiens [ & des Chats ] dans le Pays, [ comme une nourriture] fort recherchée. Les Négres les nomment Aguerromow. Ils les exposent en vente, aux Marchés publics, & rient du dégoût que les François témoignent pour la chair de ces animaux. (m),

LOYER relève beaucoup l'excellence des Brebis du Pays, & les met fort au-deffus.

Civettes privées.

Aguties, sorte de liévres.

Affomanglies, ennemis du Tigre.

Castors.

Chiens dont les Négres fe nourrissent.

Brebis fans laine.

> (k) Angl. il revint & fauta. R. d. E. R. d. E. (m) Loyer, pag. 202 & faiv... (1) Angl. beaucoup de Loutres & d'autres.

au-deffus portent d reffemble prennent dans le Pa Habitans . qu'ils igno

Ø0

quefois en IL ya plus de va est de ceu Les uns or font gris; Chien méd capables d Islinois les travail est se bâtissent vager les c Fort, qui gros Singes d'une arme cris, mais fut obligé d Singe bleffe traitable, : On ne man que fois qu grés, jusqu' de réjouir te de deux ou jamais il ne LOYER plent ici l'ai

trent à chaq nôtres. On mois d'Avri troupes inn dont la chai Mer; des G France, ma & des Héro un Oiseau de gne. Il fut n délicateffe a toutes fortes mois d'Octol

qui viennent

oissent au içois em-

ıme d'Islit les Né-

Eléphant. fervir ses apprivoiemplis de rand nomproie ne

Pays font leurs huat dévoré s, un Tinuit Mout pas plus

e leur ene 17 à la les palisun Bélier

qu'on avoit s, il revint la sentinelu'en voyant n

oyer en vit rançois, & propriétés onnoissent à sent de peti-

qu'ils ven-Porc-épics, e espèce de ont la tête tent que cet qu'il le ren-

amphibies, d'avantage. e nourriture exposent en témoignent

les met fort au-dessus! au dessus du Mouton de France. Elles sont sans laine avec la peau raze. Elles L o y E R. portent deux agneaux à la fois, & portent tous les cinq mois. Les Chévres 1701-2-3. ressemblent à celles de France, mais sont moins hautes. Comme les Négres prennent peu de soin des Porcs, ceux que les Européens avoient apportés dans le Pays ont été presqu'entièrement détruits par les bêtes de proie. Les truits par les Habitans ne font pas beaucoup plus d'usage de leurs Vaches privées, parce qu'ils ignorent jusqu'à la manière de les traire. Cependant il leur prend quel-

quefois envie d'en tuer une & de la manger.

IL y a peu de Pays où les Singes soient en plus grande abondance, avec plus de variété dans leur grandeur & dans leur figure. La plus jolie espèce est de ceux qu'on nomme Sagouins. Ils ne sont pas plus gros que le poing. Les uns ont le dos noir & le ventre blanc, avec de longues barbes. D'autres sont gris, sans aucun poil au visage ni aux mains, & de la grosseur d'un Chien médiocre. D'autres sont d'une grosseur extraordinaire, furieux, & capables de se défendre contre les Négres, lorsqu'ils en sont attaqués. Les Islinois les appellent des hommes fauvages, & prétendent que la crainte du travail est la seule raison qui les empêche de parler. Ces étranges animaux se bâtissent des cabanes dans les bois, & s'assemblent en troupes pour ravager les champs des Négres. Au mois de Janvier 1702, le Matelot du Fort, qui étoit en même tems le Chasseur de la Garnison, blessa un de ces gros Singes & le prit. Le reste de la troupe, quoiqu'effrayée par le bruit d'une arme à feu, entreprit de venger le prisonnier, non-seulement par ses cris, mais en lui jettant de la boue, & des pierres en si grand nombre, qu'il sut obligé de tirer plusieurs coups pour les écarter. Enfin, il amena au Fort le Singe blesse, & lie d'une corde très-forte. Pendant quinze jours, il sut intraitable, mordant, criant, & donnant des marques continuelles de rage. On ne manquoit pas de le châtier à coups de bâton, & de lui diminuer chaque sois quelque chose de sa nourriture. Cette conduite l'adoucit par degrés, jusqu'à le rendre capable de faire la révérence, de baiser la main, & de réjouir toute la Garnison par ses souplesses & son badinage. Dans l'espace de deux ou trois mois, il devint si familier, qu'on lui accorda la liberté; & jamais il ne marqua la moindre envie de quitter le Fort.

LOYER n'entreprend point de décrire toutes les espèces d'Oiseaux qui peuplent ici l'air & les bois. Les Pintades, les Faisans & les Perdrix se rencontrent à chaque pas. Les Faisans & les Perdrix ont moins de grosseur que les pèces. nôtres. On trouve des Tourterelles pendant toute l'année, mais sur-tout aux mois d'Avril, de Mai & de Juin, où la maturité des grains en attire des troupes innombrables. Issini produit des Aigles blancs & des Aigles noirs, dont la chair passe pour une bonne nourriture. On y voit des Alouettes de Mer; des Gouailliany, des Moviettes, des Bécasses disférentes de celles de France, mais d'un excellent goût; des Canards, des Sarcelles, des Aigrettes & des Hérons en abondance. Les Négres apportèrent un jour au Père Loyer un Oiseau de la grosseur d'un Agneau, qu'ils avoient tue en pleine campagne. Il fut mis à la broche, & tous les François du Fort le trouvèrent d'une délicateffe achevée. Les grands Perroquets, à queue rouge, paroiffent en roquets à toutes fortes de lieux. Les Cailles n'y font pas moins communes. Depuis le mois d'Octobre jusqu'au mois de Mars, on voit une multitude d'Hirondelles, qui viennent des autres Pays. On admire beaucoup de petits Oiseaux, un

Extrême va-

Les François fent un mons-

Oifeaux do toutes les ci-

Aigles blanes

Grands Per-

siv.

1701-2-3.

Oifeaux blancs à queuë rouge.

Fécondité du Pays pour la Volaille.

Poissons de plusieurs etpèces.

Tortues, & leurs œufs.

la chair eft fort bonne.

Diverses fortes de vermines.

peu plus gros que la Linotte, & blancs comme l'albâtre, avec une queuë rouge, tachetée de noir. Leur musique rend la promenade délicieuse dans les bois. Les Moineaux font plus rouges que ceux de l'Europe & ne font pas en moindre nombre. Les Poules, que les Habitans nomment Amoniken, font moins grosses que celles de France; mais la chair en est plus tendre. plus blanche & de meilleur goût. Si les Négres éroient capables d'un peu d'attention & de travail, ils pourroient élever une quantité extraordin lire de Volaille; car outre la chaleur féconde du climat, ils ont des femences & des graines en abondance. Le Roi Akasini & le Capitaine Yamoké son frè. re, avoient quelques Poules & quelques Coqs - d'Inde qui leur étoient venus de l'Europe, & qui commençoient à multiplier d'une manière surprenante, Les Oyes & les Pigeons qu'on leur avoit portés ne s'accommodoient 24s moins du climat. Le Pays en étoit déjà rempli.

LA Mer & la Rivière d'Issini produisent une grande abondance de poissons, Les principaux sont le Requin, le Marsouin, la Becune, la Dorade, la Bonite, la Carcouade, le Mulet, la Sardine, le Chabris, la Raye, la Sole, le Brochet de Mer & de Rivière, l'Anguille, le Hareng, le Pilchard ou la Pelamide, le Merlan, la Séche, la Lune, le Palourd, & [sur-tout] des Hui-H tres & des Moules d'une monstrueuse grosseur. Depuis le mois de Septembre jusqu'au mois de Janvier, les Tortues de Mer viennent pondre sur cette Côte. On fuit leurs traces sur le sable, pour découvrir leurs œufs, dont le nombre, pour une seule Tortue, monte à cent cinquante & quelquesois jusqu'à deux cens. Ils sont ronds, & de la grosseur des œufs de Poule; mais au-lieu d'écaille ils ne font couverts que d'une pellicule fort douce. Le goût n'en est point agréable; cependant ils valent mieux que les œufs des Tortues de Rivière, (n) qui ne font pas ici moins communs. On y trouve aussi des Veaux-Marins & des Caymans. Ces derniers font une espèce de Crocodiles ou de grands Lézards d'eau, qui loin d'attaquer les hommes, comme en Amérique, prennent la fuite à leur vûe.

LES Serpens font ici d'une groffeur si prodigieuse, qu'ils sont capables d'avaler un homme lorsqu'ils le trouvent endormi; mais leur marche est trop lente pour surprendre ceux qui se tiennent sur leurs gardes. Les Négres, qui ne vont jamais sans armes [ à cause de ces Serpens & des autres bêtes séro to Lézards dont ces, ] les tuent facilement, & se font un mets délicieux de leur chair. Un Lézard de vingt ou trente livres, est une fort bonne nourriture. Au mois de Novembre 1720, le Père Loyer en tua un sur le bord de la Rivière, & l'apporta au Fort, où l'embarras de la Garnison le fit regarder comme un grand

LE Pays n'est pas éxempt de vermine & d'autres animaux incommodes ou pernicieux. Le nombre des Rats & des Souris y est incroyable. Les Sauterelles y font un bruit étrange dans les campagnes & même au sommet des maisons. Cette musique, joint à celle des Grillets, des Mosquites (0) & des Cousins, qui sont encore plus redoutables par leur aiguillon, ne laisse aucun repos la nuit & le jour; sur-tout si l'on y ajoûte la piquure des Millepedes, qui cause pendant vingt-quatre heures une inflammation très-douloureuse. On trouve auff

(n) Angl. qu'on trouve ici. R. d. E.

(0) Ou Maringouins. R. d. T.

aussi de tot Scorpions tes, les Ti. font des en le papier, foins qu'on

OC

LES Abo dexcellence petits anima contenu de mais ils pro euflent été :

La pierre fieurs Canto description of

LE Roya

deux fortes les Vétères.

Ejieps , N. ti nommé l'ay, sinage des Pe Canton d'Asi malheureuse ver, & ne n tes. Cette be Esieps, qui é ce avec les E Ils joignirent Vétères se r grats. Mais o feu, & les re netoient pas

Une autre dix lienës auon Ghiomray, sieurs bataille leur Pays pou ton des Véter mêmes circon Aumouans, qu eur fit espere d'autant plus cultiver. ] C'é s'affligeoient o

rent les Islinoi

niquerent tous devenant les r

une occasion

Amerique, capables. e est trop gres, qui étes féro-Li chair. Un u mois de , & l'apun grand

modes ou auterelles s maisons. s Cousins, repos la qui cause On trouve auffi aussi de tous côtés des Araignées chevelues, de la grosseur d'un œuf; & des Loyen. Scorpions volans, dont on affare que la piquire est mortelle. Enfin, les Mi- 1701-2-3. tes, les Tignes, les Cloportes, les Fourmis de cerre & les Fourmis aîlés, font des engeances permicieuses qui détruisent les étoses, le linge, les livres, le papier, les marchandifes, & tout ce qu'elles rencontrent, malgré tous les foins qu'on apporte à s'en garantir.

Les Abeilles, qui font en abondance dans le Royaume d'Issini, donnent d'excellente cire & du miel délicieux. Le 9 d'Avril 1702, un essain de ces cire, miel. petits animaux vint s'établir au Fort François, dans un baril vuide, qui avoit contenu de la poudre. Non-seulement ils le remplirent de miel & de cire, mais ils produisirent d'autres essains, qui auroient pû multiplier à l'infini s'ils eussent été soigneusement ménagés.

La pierre d'Aigrys, qui sert de monnoye aux Négres, se trouve dans plusieurs Cantons d'Issini. Elle ressemble au corail bleu, dont on donnera la description dans l'article de Bénin.

Le Royaume d'Issini, connu autrefois sous le nom d'Albini, est habité par deux fortes de Négres, les Illinois & les Vétères. Ses Habitans naturels font les Vétères, dont le nom fignifie Pécheurs de la Rivière. On raconte que les Esteps, N. tion voisine du Cap Appollonia, qui étoit gouvernée par un Prince nommé Fay, se trouvant fort mal, il y a près de quatre-vingt ans, du voisinage des Peuples d'Axim, abandonnèrent leur Pays pour se retirer dans le Canton d'Asbini, qui appartenoit aux Vétères. Ceux-ci prirent pitié d'une malheureuse Nation, lui accordèrent un azile, avec des terres pour les cultiver. & ne mirent plus de différence entr'eux-mêmes & ces nouveaux hôles. Cette bonne intelligence se soûtint pendant plusieurs années. Mais les Esseps, qui étoient d'un caractère turbulent, s'étant enrichis par leur Commerœ avec les Européens, commencèrent bientôt à mépriser leurs bienfaiteurs. Ils joignirent l'oppression au mépris; & la tyrannie sut portée si loin, que les Vétères se repentant de leurs anciennes bontés résolurent de chasser ces ingats. Mais c'étoit une entreprise difficile. Ils ignoroient l'usage des armes à feu, & les redoutoient beaucoup; tandis que les Esieps en étoient fournis & n'étoient pas moins éxercés à s'en servir. Aussi furent-ils obligés d'attendre une occasion de vengeance qui ne se présenta qu'en 1670.

Une autre Nation, nommée les Oschins, qui habitoit la Contrée d'Issini, dix lieuës au-delà du Cap Apollonia, prit querelle avec les Peuples de Ghiomo on Ghiomray, Habitans de ce Cap. Les Issinois, ou les Oschins, après pluseurs batailles, dans lesquelles ils furent maltraités, résolurent d'abandonner leur Pays pour chercher une autre retraite. Ils jetterent les yeux fur le Canton des Vétères, dont la bonté s'étoit fait connoître pour les Esieps dans les mêmes circonstances. Zenan, leur Roi ou leur Chei, étoit de la famille des dumolians, qui étoit celle des anciens Rois des Vetères. Une raison si forte leur fit espérer d'obtenir ce qui avoit été accordé gratuitement aux Esieps [d'autant plus que ce Peuple leur Allié avoit plus de terres qu'il n'en pouvoit cultiver. C'étoit le tems où les Vetères, irrités contre leurs premiers hôtes, s'affligeoient d'être trop foibles pour faire éclater leur ressentiment. Ils reçutent les Issinois à bras ouverts, leur accordèrent des terres, & leur communiquèrent tous leurs projets de vengeance. Les intérêts de ces deux Nations devenant les mêmes, elles traitèrent les Esieps avec un dédain qui produisit

Pierre d'ai-

Révolutions du Pays, à l'occasion des

Les Islinois se lient avec les Vetères, & Royaume préfent d'Islini.

### VOYAGES AU LONG DES COTES

LOYER. 1701-2-3.

bien-tôt une guerre ouverte. Comme les Issinois étoient pourvûs l'armes à feu, il fut impossible aux Esieps de résister long-tems à deux Puissances réunies. Après avoir été défaits plusieurs fois, ils se virent forcés de se retirer dans un lieu désert de la Côte d'Yvoire, ou du Pays des Quaquas, sur la rive Ouest de la Rivière de Saint André. Ils s'y sont établis, quoiqu'ils y soient fouvent exposés aux incursions des Issinois, leurs mortels ennemis, qui ne reviennent guères sans avoir emporté quelque butin. Depuis cette révolution, le Pays d'Asbini, qu'occupoient les Esieps après l'avoir obtenu des Vé. tères. & la Rivière du même nom, étant passés entre les mains des Issinois, ont pris le nom d'Istini de leurs nouveaux possesseurs; & l'ancien territoire des Issinois, qu'on nomme encore le Grand Issini, pour le distinguer de l'au. tre, dont il n'est éloigné que de dix lieuës, est demeuré sans Habitans.

Pourquoi le Royaume d'Iffini parolt mal placé dans les Cartes.

On trouve, dans ce récit, pourquoi les Cartes ne font aucune mention d'Issini dans l'endroit où le Royaume est à-présent. Elles étoient peut-être composées avant la révolution. La Rivière d'Asbini a conservé aussi son ancien nom dans le Pays de Vétères, & n'a pris le nom d'Islini que vers fon embouchure (p). Les Issinois se sont mis en possession de la Côte, au grand avantage de leur Nation, mais à la ruine des Vétères, qui font obligés de tirer d'eux les marchandises que les Européens apportent au rivage.

Les Vétères habitent für l'eau.

Les occupations & les richesses des Vétères consistent uniquement dans la pêche de la Rivière. Elle est abondante, & leur adresse est si extraordinaire, que le Père Loyer la nomme presqu'incroyable. Cependant (q) ils sont mêles entre les Islinois, avec cette différence que leurs cabanes sont sur des pilotis, au milieu de la Rivière, & que celles des Islinois sont sur la terre. Ainsi la situation de leur demeure les met à couvert de toutes sortes d'insultes, & les rend capables de résister avec avantage à tous les Peuples Négres qui ne sont pas bons Matelots. D'un autre côté les forces des Islinois font supérieures sur la rive, parce qu'ils sont meilleurs soldats que les Vétères. Ces deux Nations sont encore distinguées par d'autres différences. Les Islinois portent les cheveux longs, & tressés sur leurs épaules. Les Vétères les portent fort courts, & se font souvent raser la tête. Les pagnes des Vétères font d'un tissu d'herbe ou d'écorce d'arbre. Ceux des Issinois sont de coton ou d'étofes de l'Europe. Le cimetère des premiers est une sorte de grand poignard, long d'un pied & demi, avec un petit fourreau de la peau de quelque bête, qu'on prendroit pour une queuë de poisson; au-lieu que celui des Issinois a la forme d'une serpe. Les femmes des Vetères sont toutà-fait nues. Celles des Islinois sont couvertes d'un morceau d'étofe ou d'un pagne.

En quoi ils diffèrent des Islinois.

Caractère particulier des Vétères.

Les Vétères forment une Nation nombreuse, qui occupe un Pays d'une étendue considérable. Ils sont maîtres d'une grande partie de la belle Rivière d'Issini, d'où ils tirent tout ce qui est nécessaire à leur entretien. Ils vivent dans une étroite alliance avec les Vétères des Rivières voisines, auxquels ils envoyent du fecours, comme ils en reçoivent mutuellement dans l'occasion,

(p) Loyer, pag. 178. & fuiv.
(q) Suivant Des-Marchais, les Vetères & les Iffinois vivent fort unis. Chacune des deux Nations a fon Chef, ses usages & ses loix. Dans certaines occasions, [que l'Auteur n'explique Hmœurs étant fort différentes.] Vol. 1. pag. 196.

pas, & qui font apparemment celles de la guerre,] ils se rassemblent pour ne former qu'un feul Peuple. Mais ils rentrent ensuite dans l'ordre qui les distingue; [ leurs Caractères & leurs ]

avec d'aus nications. command avoir été l qu'il avoit a la dignit point d'au portés, co tout à l'éga noie Betiqu

LA pier

estimée d'e

oc

tion de N ment, & Vétères, est estimé Armes des que. Quelq ceux-ci les Pêche, les se servent a dreffe. Ils qui tiennen grande pêci ils s'affembl pendant tol abondante. fon, fur-to: Rivière. L le fruit de l pêcher, les

LES Vét la hardiesse d ment fort of même & dai de roseaux, de profonde: pour entrer. ces lieux ave le faisons en les font u

convertir en

plus âcre que

(r) Suivant pour un écu. Ve (s) Loyer d une pierre pré

IV. Part.

r de l'au-

ment dans extraordint(q) ils nes font fur font fur la utes fortes les Peuples des Iffinois que les Véences. Les es Vétères es des Véois sont de ne sorte de de la peau au-lieu que s font toutofe ou d'un

Pays d'une elle Rivière Ils vivent auxquels ils l'occasion, avec

celles de la e former qu'un fuite dans l'or-Ctères & leurs ol. I. pag. 196.

avec d'autant plus de facilité que toutes les Rivières du Pays ont des commu- Lo v z e. nications. Ils sont gouvernés par un Chef ou par un Capitaine. Celui qui les commandoit, pendant le voyage du Père Loyer, se nommoit Kukroku. Après avoir été l'Esclave de son Prénecesseur, il s'étoit mis en état, par les richesses Kukroku. qu'il avoit amasses, de faire tete à tous les Grands du Pays, & de s'élèver à la dignité de Souverain, dont il jouissoit passiblement. Les Vetères n'ont point d'autres loix que celles de la nature, & les violent fouvent. Ils font portés, comme la plûpart des autres Négres, au larcin & à la fraude, furtout à l'égard des Blancs, qu'ils ne peuvent supporter. Ils appellent leur monnoie Betiquets ou Aigris (r).

La pierre d'aigris, qui tient lieu de monnoie parmi ces Barbares, est fort estimée d'eux, quoiqu'elle n'ait ni lustre ni beauté. Les Kompas, autre Nation de Négres, la brifent en petits morceaux qu'ils percent fort adroitement, & qu'ils passent dans de petits brins d'herbe, pour les vendre aux Vetères, parmi lesquels ils servent (s) de monnoie. Chaque petit morceau est estimé deux liards de France. Il se trouve peu d'Or sur cette Côte. Les Armes des Vetères sont le sabre & la zagaye, qui est une espèce de demi-pique. Quelques-un ont des armes à feu, qu'ils achètent des Issinois, comme ceux-ci les ont des Européens. Mais il est rare qu'ils en fassent usage. Pour la Pêche, les Vétères employent des filets tissus d'herbe ou d'écorce d'arbre. Ils se servent aussi de dards & de crochets, qu'ils lancent (t) avec beaucoup d'adresse. Ils se mettent dans des Canots, composés d'un seul tronc d'arbre, qui tiennent ordinairement trois ou cinq personnes. Dans le tems de leur grande pêche, qui est ordinairement celui des nouvelles & des pleines Lunes, ils s'assemblent au nombre de trente ou quarante Canots, pour aller pêcher pendant toute la nuit dans les lieux où ils sont sûrs de trouver une proie fort abondante. Ils reviennent le matin avec une quantité surprenante de poisson, sur-tout de Mulets, qui sont excellens & très-communs dans leur Rivière. Le jour suivant, ils se reposent, tandis que leurs semmes vendent le fruit de leur pêche au marché. Pendant que les hommes sont occupés à pêcher, les femmes s'employent à faire bouillir de l'eau de Mer, pour la convertir en sel. Elles y réussissent, jusqu'à faire du sel fort blanc, quoique plus âcre que le nôtre.

LES Vétères se bornent à la pêche de la Rivière, parce qu'ils n'ont pas la hardiesse de s'exposer aux slots de la Mer, sur une Côte qui est ordinairement fort orageuse. Ils se font des réservoirs, où le poisson entre de luimême & dans lesquels il prend plaisir à demeurer. Ce sont de grands enclos de roseaux, soûtenus par des pieux dans les endroits où la Rivière a moins de profondeur. Ils n'y laissent qu'une ouverture, qui sert de porte au poisson pour entrer. S'ils ont besoin de quelque mets extraordinaire, ils vont dans ces lieux avec de petits filets, & choitissent ce qu'ils desirent, comme nous le faisons en Europe dans nos Réservoirs.

les font un grand Commerce de leur pêche avec les Négres des montagnes;

1701-2-3.

Leur Chef

Leur monnoie compofée de la pierre d'aigris.

Méthode de leur Pêche.

Leurs femmes font du

Réservoirs de poissons.

(r) Suivant Des-Marchais, deux passent of semblable à des grains de verrotterie] & si pour un écu. Vol. I. pag. 199.
(s) Loyer décrit ailleurs l'aigris comme
poids d'or, pag. 115. estimée des Négres, qu'ils l'achètent pour son une pierre précieuse, d'un bleu verdatre, (t) Angl. qu'ils ménagent avec. R. d. E.

IV. Part.

Mmm

SI fon ex

plat. Ils fond

buftes. Ils o

ferver les de

Pays, & qui

Sénégal. Ili

les jours la p

rend brillant

mais un poil

noirceur dimi

quantité de fe

Leurs peigne

atachés. L'h

peau, leur ti

petits brins d'

ces galanterie

vent les rendi

(a) & couvre

tres laiffent ci

vant leur prop

régulièrement

preté du corps

mains, le visa

ny trouvent n

différentes et

(b) porte auto

deux de large,

devant. Quelq

me de manteau

corce d'arbre,

baschirs 7 sont

L o T E E. 1701-2-3.

Les issinois dépendent des Vétères pour les vivres.

Nation des Kompas, fage & laborieuse.

& ceux-ci leur fournissent, en échange, du pain de millet, du maïs, du ris, des ignames, des bananes, des koros, de l'huile de Palmier, & d'autres provisions. Les Vétères vendent une partie de ces marchandises aux lssinois qui mourroient de faim sans ce secours. Aussi lorsqu'il s'élève quelque différend entre les deux Nations, l'unique vengeance des Vétères est d'interrompre leurs marchés. Les Issinois capitulent aussi-tôt, & leur accordent toutes les satisfactions qu'ils demandent.

LES Kompas bordent le Pays des Vétères. C'est une Nation gouvernéeen forme de République, [ou plûtôt d'Aristocratie,] car ce sont les Chess des villages qui discutent les intérêts publics & qui en décident à la pluralité des voix. Leur Pays est composé d'agréables Collines, que les Habitans cultivent soigneusement, & qui produisent tous les grains qu'on y séme; tandis que le terroir des Côtes, qui n'est qu'un sable sec & brûlé, demeure éternellement stérile. Les Vétères & les lssinois ne subsisteroient pas long-tems sans le secours des Kompas. Ils reçoivent d'eux leurs principales provisions, & leur vendent, en échange, des armes à seu, des pagnes, & du sel, dont les Kompas sont absolument dépourvûs. C'est d'eux encore que les Issinois tirent l'Or qu'ils employent au Commerce. Les Kompas le retirent d'une autre Nation qui habite plus loin dans les terres. Leur Pays s'étend trente ou quarante lieuës de l'Est à l'Ouest, sur quinze ou vingt lieuës de largeur. Ils sont plus nuds que les Nations voisines de la Mer; mais ils n'entendent pas si-bien la guerre (v).

Additions de Des - Marchais aux Obfervations du Père Loyer.

On lit dans la Relation du Chevalier Des-Marchais un abrégé des obvations de Loyer sur le Royaume d'Issini, auxquelles l'Auteur ajoûte les remarques suivantes. Les maisons des Vétères sont assez élevées au-dessus de la furface de l'eau, pour les garantir des Inondations. Ils placent leurs Canots fous leurs maisons. Autant qu'ils ont d'habileté sur les Rivières, autant les Issinois ont la réputation d'exceller sur les Côtes. Les Vétères laissent croître leurs cheveux, & se coupent la barbe de fort-près. Au contraire les Issinois se rasent les cheveux & laissent croître leur barbe. La plûpart des Vétères font nuds, ou n'ont que de petits pagnes d'un tissu d'herbe ou d'écorce d'arbre. Le Commerce avec les Européens a rendu les Issinois assez civils; & les Vétères, qui ne voyent presque jamais de Blancs, n'ont pas cessé d'être farouches & fauvages. Les Issinois brisent la pierre d'aigris en petites piéces, qu'ils percent par le milieu & qu'ils appellent Betiquets. Deux de ces piéces passent pour un écu de monnoie Françoise. Ils la coupent aussi en forme cylindrique d'un pouce de long. Labat croit que la pierre d'aigris est une sorte de jaspe.

Les filets [d'écorce] des Vetères durent long tems. Les Pêcheurs de cette Nation percent un poisson avec leurs dards, à cinq ou six pieds de distance. Ils n'ont besoin que de dix ou douze heures pour remplir leurs Canots de toutes sortes de poissons, sur-tout de Mulets, qui sont fort gros dans leur Rivière, fort gras & d'une bonté extraordinaire. Leur terroir, quoique riche, demeure sans culture, soit par l'indolence des Habitans, soit parce que leur

inclination pour la pêche les borne uniquement à cet éxercice (x).

fon les chapean ne les portent de beaucoup leur de LES Négres menteurs, extra (a) Angl. accompetit bonnet. R (b) Angl. Ils p. n. Il femble qu'il :

<sup>(</sup>v) Loyer, pag. 161 & fuiv. (x) Des-Marchais Voyage en Guinée. Tom. I. pag. 200. & fuiv.

Figures, Habits, Caractères, Alimens, Maisons, Loiz,

c I f'on excepte la noirceur, il n'y a rien de difforme ni de désagréable dans la taille & le visage des Issinois. Il s'en trouve peu qui ayent le nez plat. Ils font généralement bien-faits, grands, proportionnes, agiles & robuftes. Ils ont les yeux vifs & les dents blanches. Leur méthode pour se conferver les dents est de les frotter avec une serte de bois qui crost dans leur Pays, & qui est apparemment le même dont on a parlé dans les Relations du Sénégal. Ils ont grand soin d'entretenir leur noirceur, en se frottant tous les jours la peau, d'huile de Palmier, mêlée de poudre de charbon; ce qui la rend brillante, douce & unie comme une glace de miroir. On ne leur voit jamais un poil ni la moindre saleté sur le corps. A mesure qu'ils vieillissent, leur noirceur diminue, & leurs cheveux de coton deviennent gris. Ils donnent quantité de formes différentes à cette chevelure [dont ils ont un soin infini.] Leurs peignes, qui sont de bois ou d'Yvoire à quatre dents, y sont toûjours atachés. L'huile de Palmier mélée de charbon, qui leur fert à se noircir la neau, leur tient aussi lieu d'essence pour la tête. Ils parent leurs cheveux de petits brins d'Or & de jolies coquilles. Chacun s'efforce de se distinguer par es galanteries. Ils n'ont pas d'autres razoirs que leurs couteaux; mais ils scarent les rendre fort tranchans. Les uns ne se rasent que la moitié de la tête, (1) & couvrent l'autre moitié, d'un petit bonnet retroussé sur l'oreille. D'aunes laissent croître plusieurs touffes de cheveux, en différentes formes, suirant leur propre caprice. Ils sont passionnés pour leur barbe. Ils la peignent régulièrement. & la portent auffi longue que les Turcs. [Le goût de la propreté du corps est commun à toute la Nation.] Ils se lavent à tous momens les mains, le visage & la tête entière. L'habitude qu'ils ont d'être nuds fait qu'ils n'y trouvent ni peine ni honte. Il n'y a que leurs Brembis & leurs Bahumets, différentes espèces de Kabaschirs, qui soient tout-à fait vêtus. Le Peuple (b) porte autour de la ceinture, un pagne [de six pieds de long & d'environ deux de large, dont un bout se relève entre les jambes, & l'autre tombe par devant. Quelques-uns le portent en écharpe; d'autres sur les épaules, en forme de manteau. Les plus pauvres n'ont qu'une pièce d'herbe nattée, ou d'écorce d'arbre, pour cacher leur nudité. Leurs bonnets [ sur-tout ceux des Kabaschirs ] sont ordinairement de peau de Chévre. Mais ils aiment avec passon les chapeaux & les bonnets de l'Europe. Ceux qui peuvent s'en procurer ne les portent que dans les occasions d'éclat, comme une parure qui flatte beaucoup leur vanité.

LES Négres Islinois ont le sens fort juste. Ils sont rusés & subtils, grands menteurs, extrémement portés au larcin, quoiqu'on ne puisse leur faire de

Manière dont les Iffinois fe blanchiffent les dents & fe noirciffent la peau.

Leur parure de tête.

Leurs habits.

Avec quelle adresse ils dérobent.

(a) Angl. accommodant l'autre comme in petit bonnet. R. d. E.

(b) Angl. Ils portent autour de leur ceintun. Il semble qu'il s'agisse ici des Brembis, &

non pas du peuple qui va tout nud. L'Original même ne dit pas que ceux là foient tout à fait vêtus; mais qu'ils iont les feuls qui ayent quelque habillement. R. d. E.

Mmm 2

€. IV.

maïs, du

d'autres

x Islinois

que diffe-

interroment toutes

vernée en Chefs des 👍

pluralité

itans cul-

e; tandis

ure éter-

long-tems

rovisions,

fel, dont

Iffinois ti-

autre Na-

1 quarante

s font plus fi-bien la

des oh

ite les re-

-dessus de

urs Canots

autant les

les Iffinois

s Vétères

orce d'arcivils; &

essé d'êure

es piéces, res piéces

orme cy-

une forte

eds de dif-

Canots de

s leur Ri-

ue riche,

que leur

cheurs de

L o Y R R.

plus grand outrage que de les nommer Krubi (c), c'est-à-dire Voleurs dans leur langue. Il faut veiller sur leurs pieds autant que sur leurs mains; car s'ils apperçoivent à terre quelque chose qui les tente, ils ont l'adresse de le cacher sour le fable avec les orteils; & s'éloignant sans affectation, ils reviennent le prendre lorsqu'ils sont sans témoins. Le vol n'étant jamais puni parmieux, ils sont gloire de raconter leurs exploits dans ce genre, [qui leur attire des apaquaudissemens.] Le Roi meme les y encourage. Si quelqu'un de ses Sujets a fait un vol considérable & craint d'etre découvert, il s'adresse au Roi, en lui offirant la moitié du butin, & l'impunité est certaine à ce prix; [c'est aintique ce Prince emporte la moitié de tout ce que les Négres de ce Canton volent aux Blancs.] Au mois de Septembre 1702, le fils aîné de ce Prince avant derobé une cuillier d'étain aux François, & se voyant découvert, prit le partide la restituer de bonne grace & sans aucune marque de consusson (d).

Leur mauvaife-foi dans le Commerce. La Justice qui porte à payer ses dettes est une vertu peu connue des Minois. Un Prince du Pays, nommé Zapin (e), qui devoit depuis sept mois, cinq Takus (f) à quelque François, n'en voulut payer ensin que trois. Ils sont si défians dans le Commerce, qu'il faut toujours leur montrer l'argent on les marchandises d'échange, avant qu'ils entrent dans aucun traité. S'il est question de vous rendre quelque service, ils veulent être payés d'avance; & souvent ils disparoissent avec le salaire. Il est rare qu'ils remplissent jusqu'als fin tous leurs engagemens, à moins que les daschis ou les présens ne soient renouvellés plusieurs sois. Cependant lorsqu'ils achètent quelque chose, on est obligé de se fier à leur bonne-soi pour la moitié du prix; ce qui expose toujours les Marchands de l'Europe à quelque perte. Les friponneries sont communes à toute la Nation, depuis le Roi jusqu'au plus vil Esclave.

Avarice des

LEUR avarice va si loin, que s'ils tuent un Mouton, ils le regrettent jusqu'aux larmes pendant huit jours; quoique ces excès de générofité ne leur arrivent guères que pour traiter quelque Européen de distinction, dont ils reçoivent dix fois la valeur de leur dépense. S'ils élèvent de la volaille, ce n'est que pour la vendre & pour en conserver le prix. Il se retranchent tout ce qui n'est point absolument nécessaire à la vie. Leur nourriture ordinaire confifte dans quelques bananes, ou un peu de poisson que leurs Esclaves prennent à la ligne, ou quelques mauvailes crables qu'ils ramassent au long du rivage, avec de l'eau puante [ou fouillée par les betes.] Si le hazard leur fait rencontrer la carcasse de quelque animal, c'est pour eux un festin digne d'envie. Le Chevalier Damou ayant fait jetter dans la Mer un Bœuf qui étoit mort sur le Vaisseau, de quelque maladie, les flots le pousserent à demipourri fur le rivage. Une si belle proie sit accourir de toutes parts un grand nombre de Négres, qui la dévorèrent avidement. Ils ont l'estomac d'une grandeur étonnante, ou du moins, lorsqu'ils sont traités par les Blancs, le plaisir de manger aux dépens d'aucrui leur fait avaler une quantité de viande

Leur mauvais caractère.

ILS connoissent si peu le plaisir d'obliger, que s'ils peuvent se figurer qu'une chose vous soit agreable, il ne leur faut pas d'autre raison pour vous

ia refuser.
qu'un moy
ne puissent
font achete
tre côté le
trois ou qu
s'il est qu
qu'ils ne so
ment, ont
Loyer en si
trompeuse
dit-il, plus
Les sem

oignées de

pirituelles.

qu'elles ne nence lorfq che pour ga voit fans c blanchir, aj enduifent d' bagatelles. I Blancs, pou par la craine de l'Adultèr, que d'Or po livres; quoi que l'offenfé par les Juges

de fe foûten choifie. Il l'autre. Les fille (g), p fes & en fef rend maîtrei tres femmes refuse point vantage à vo derable dans comme de fir paye au père fent, avec la plainte des de

ne Emon.

La cérén

(g) Ang

<sup>(</sup>c) Angl. nommer Kruki, c'est. R. d. E.

(d) Loyer Voyage d'Issini pag 137. & fuiv.
(e) Angl. Zapin, fils du dernier Roi, qui

devoit. R. d. E.

(f) Un Takus est un sou de France.

oleurs dans se car s'ils e le cacher reviennent parmi eux. tire des ap fes Suiets a Roi, en lui

E S

ett ainti que if nton volent avant derole paru de ue des Mi fept mois. trois. Is l'argent ou

é. S'il est 'avance; & nt jufqu'a la e soient reofe. on est expose tou-

ont commu-

grettent juffité ne leur n . dont ils volaille, ce nchent tout re ordinaire rs Esclaves Tent au long hazard leur festin digne n Bœuf qui ent à demits un grand omac d'une Blancs, le é de viande

fe figurer pour vous la refuser. Dans les occations où l'on a besoin de leurs services, il n'y a Loxes. qu'un moyen de les obtenir; c'est de les traiter avec tant d'indifférence, qu'ils ne puffent pas foupgonner le deffein qu'on a de les employer, fans quoi ils font acheter leur moindre peine cent fois au-dessus de sa valeur. D'un aune côté le defir du gain leur fait apporter leur charge de mauvais fruits de nois ou quatre lieuës de distance, pour les vendre à très-vil prix; tandisque il est question de vous servir, ils resuseront de faire vingt pas, à moins qu'ils ne foient payés d'avance. On en a vû qui après avoir reçu leur pavement, ont laissé en chemin le fardeau dont ils s'étoient charges. Le Père Lover en fit plufieurs fois l'expérience. Auffi les repréfente-t-il comme la plus trompeuse & la plus ingrate Nation de l'Univers. Plus on leur fait de bien.

dit-il, plus il en faut attendre de mal.

Les femmes d'Itlini ont la taille menue & bien prise, mais sont fort éloignées de pouvoir prétendre à la beauté. Elles font dédaigneuses, rusées, forrituelles. & plus avares encore que les hommes; ce qui n'empeche pas qu'elles ne foient fort libertines. On ne leur fait pas un crime de l'incontinence lorsqu'elles ne sont pas mariées, ou qu'elles n'ont point avalé le l'etiche pour garant de leur fidélité. Elles font d'une vanité excessive. On les voit sans cesse consulter leurs petits miroirs, se frotter les dents pour les blanchir, ajuster leurs cheveux, & leur donner différentes formes. Elles les enduifent d'huile de Palmier, & les entremelent de pailletes d'Or & d'autres bagatelles. Enfin tous leurs mouvemens se rapportent à plaire, sur-tout aux Blancs, pour qui elles n'auroient rien de réfervé, li elles n'étoient retenues par la crainte de leurs maris, qui ont droit de les punir de mort dans le cas de l'Adultère, & qui peuvent traiter l'amant avec la même rigueur s'il manque d'Or pour se racheter. L'amende ordinaire est d'une Bende, ou de cent livres; quoiqu'elle foit beaucoup plus forte lorique le coupable est riche & que l'offensé est un Kabaschir. En 1702, le Prince Aniaba sut condamné par les Juges à payer sept bendes, c'est-à-dire sept cens livres au Capitaine Emon.

La cérémonie du mariage est courte. Un père qui voit son fils en état de se soûtenir, lui cherche une semme, & l'exhorte à voir la fille qu'il a choifie. Il arrive rarement que les Parties ne foient pas du goût l'une de l'autre. Les pères conviennent de la dot. On fait avaler le Fetiche à la fille (g), pour garant de sa fidélité. Deux ou trois jours se passent en danses & en festins. Enfin le mari conduit sa femme dans sa maison, qu' il la rend maîtresse absolue de tous ses Esclaves; & si dans la suite il prend d'autres femmes, c'est avec le consentement de la premiere Mais elle ne le tefuse point sans quelque forte raison, parce qu'elle trouve beaucoup d'avantage à voir multiplier les enfans de son mari, qui sont une richesse considérable dans la Nation. D'ailleurs toutes les autres femmes font regardées comme de simples concubines. Elles ne coutent au mari que huit écus, qu'il paye au père en poudre d'Or. Il les conferve auffi long-tems qu'elles lui plaifent, avec la liberté de les renvoyer lorfqu'il le juge-a-propos, fans aucune plainte des deux parts. LES

Libertinage & vanizé de leurs Femmes.

Punition pour l'Adulté.

Cérémonie. des mariages.

(g) Angl. ils mangent la Fétiche ensemble. R. d. E.

Mmm 3

France.

## 469 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

L o v E R. 1701-2-3.

Parure des

Les femmes portent un pagne comme les hommes, mais elles aiment les couleurs brillantes, telles que le rouge & le bleu, ou les étoffes rayeus, fuivant les avantages que leur vanité croit en tirer pour plaire. Leur pagne est foutenu par une autre pièce d'étofe qui leur couvre les épaules, & qui leur fert à porter leurs Enfans. Autour de la ceinture, elles se plaisent à porter quantité d'instrumens de cuivre, d'étain, & sur-tout des cleis, dont elles le font une parure, quoique souvent elles n'ayent pas dans leurs cabanes une seule boëte à fermer. Elles suspendent aussi à leur ceinture plusieurs bourses de différentes grandeurs, remplies de bijoux, ou du moins de bagatellles qui en ont l'apparence, pour se faire une réputation de richesse, sur-tout aux yeux des Européens. Leurs jambes & leurs bras font moins ornés que charges de bracelets, de chaînes, & d'une infinité de petits bijoux de cuivre, d'étain & d'yvoire. Le Père Loyer en vit plusieurs qui portoient ainsi jusqu'à dix livres, en bracelets & en manilles; plus satiguées, dit-il, fous le poids de leurs ornemens, que les criminels de l'Europe ne le font fous celui de leurs chaînes.

Manière dont elles accouchent.

Education

des enfans.

Alimens du Pays d'Iffini, préparés par les femmes.

Le jour qu'elles mettent au monde un enfant, elles le portent à la Rivière, le lavent, se lavent elles-mêmes, & retournent immédiatement à leurs occupations ordinaires. Ensuite, du consentement du père, elles donnent à l'enfant le nom de quelque arbre, de quelque bête, ou de quelque fruit. D'autres lui donnent le nom de leur fetiche, ou celui de quelque Blanc, qui est leur Mingo : h), c'est-à dire leur ami. En général, les Négresses ont une excessive affection pour leurs enfans. La fécondité des Islinoises est médiocre. [S'il est rare qu'elles n'ayent aucun fruit de leur mariage,] le nombre deleurs 🖪 enfans ne surpasse gueres deux ou trois. Elles les portent sur le dos, sans les quitter dans les travaux les plus pénibles; d'où il arrive souvent, dit l'Auteur, qu'ils ont le nez plat. A l'age de sept ou huit mois, elles les laissent ramper comme autant de petites bêtes domestiques. Le Père Loyer prétend que par cette méthode, ils apprennent plûtôt à marcher que les ensans de l'Europe. On les accoutume auffi de bonne heure à porter des bracelets de fer ou de cuivre. Lorsqu'ils ont atteint l'age de dix ou douze ans, leur éducation appartient à leurs pères, qui leur enseignent quelque moyen de gagner leur vie, tel que la pêche, la chasse, l'art de tirer du vin de Palmier, le Commerce, &c. Les femmes exercent leurs filles à nétoyer la maison, à brover le mais, le ris & le millet, à faire du pain, à préparer les alimens, à vendre ou acheter au marché, mais fur-tout à prendre un soin continuel des intérêts du ménage. Sur cet article, elles pourroient donner de bonnes leçons aux femmes les plus entendues de l'Europe (i).

Les alimens les plus communs du Pays sont les bananes, les figues, les ignames, le ris, le maïs & le millet. On fait du pain des trois derniers. Chaque jour au soir, la maîtresse de la cabane, ou la principale semme, tire du grenier la quantité de grain qu'elle croit suffisante pour le jour suivant. Au matin les jeunes filles, ou les Etclaves, ou les semmes, lorsqu'elles manquent d'Esclaves & de filles, s'assemblent pour le broyer dans de grands mortiers de bois, avec un pilon de la même matière. Elles ne sont d'abord que le séparer

OCCI

de la cosse.

mettent dans
d'eau, qui se
plate, où av
ures pour bro
la grosseur de
les fait bouill
de mettre un
n'y a point d
loyer ne pas
celui de mille
Las jours

m font une f

fruits d'une e

fort différent.

peu plus rouge couvre un grobouillir un mo mortier; & p peu de fel, be aver. Les f affaifonné; ma [Lz koros m manger avelieu de beurre. de koros, qu'i la mettant dan de bâtons, pode l'eau chaud

inie, ils panci

mandes jarres.

a tonneau.

<sup>(</sup>b) C'est le mot Portugais amigo, corrompu dans la bouche des Nègres. (f) Loyer, pag. 154.

<sup>(</sup>k) Angl. ils fo k point dans le R. (i) Elle se conse micona, au Sénér

aiment rayees. Leur es épaure, elles tout des pas dans ur cein-. ou du putation

curs bras ıfinité de plusicurs plus fatil'Europe

Rivière, leurs oclonnent à D'autres ui est leur une exmédiocre. e de leurs B , fans les dit l'Aues laissent r prétend enfans de acelets de leur édude gagner ilmier, le naifon, à alimens, continuel

ues , les derniers. ime, tire vant. Au manquent ortiers de e féparer de

le bonnes

de la cosse. Ensuite l'ayant vanné sur de grandes pièces de bois, elles le remettent dans le mortier, pour l'écraser, en y jettant par intervalles un peu deau, qui fert à l'épaissir; après quoi elles étendent la pâte sur une pierre slate, où avec une autre pierre elles la travaillent, comme font nos Peinnes pour broyer leurs couleurs. Cette pâte est divisée en petites masses, de a groffeur de nos petits pains d'un fou, que les Négres appellent Tokay. On les fait bouillir dans un pot ouvert, avec fort peu d'eau, après avoir eu foin mettre un peu de paille au fond du pot, pour les empêcher de brûler. Il y a point de jour où les femmes ne recommencent cet éxercice. Le Père lover ne parle pas fort avantageusement de cette espèce de pain, Il présère elui de millet, quoiqu'il donne des coliques d'estomac fort violentes.

Las jours de fête, lorsque les Négres ont pû se procurer du poisson, ils m font une forse de ragoût, qu'ils nomment l'oro. Ils prennent des horos. fuits d'une espèce de Palmier, qui ressemble à la datte, quoiqu'il en soit font différent. Sa groffeur est celle d'une prune ordinaire, & sa couleur un seu plus rouge que l'orpiment. Il n'est guères composé que d'une peau, qui couvre un gros noyau, avec fort peu de substance dans l'intervalle. On fait bouillir un moment ces koros avec le poisson. Ensuite on les brise dans un mortier; & pressant le jus, qu'on fait tomber sur le poisson, on y joint un ru de fel, beaucoup de poivre, & l'on donne à ce ragoût tout le tems d'éuver. Les Européens mêmes le trouvent affez agréable, lorsqu'il est bien affaifonné; mais, au goût des Négres, le poivre y paroît toûjours épargné. [LE koros est leur nourriture ordinaire.] S'ils manquent de poisson, pour manger avec leur pain, ils font une fauce d'huile de Palmier, qui leur tient les de beurre. L'Auteur explique encore leur méthode. Ils prennent quantité kkoros, qu'ils laissent en tas, jusqu'à ce qu'ils les voyent pourrir. Ensuite immettant dans un mortier, ou plûtôt dans un tonneau, ils les remuent avec is bâtons, pour en faire une forte de marmelade, sur laquelle ils versent te l'eau chaude. Ils la laissent un peu cuver; & lorsqu'ils jugent l'opération sie, ils panchent le tonneau, pour en tirer l'huile, qu'ils mettent dans de gandes jarres. On conçoit que les noyaux & les filamens restent au fond

Le vin des Négres est le jus d'une autre espèce de Palmier, qui n'a pas épines comme celui qui porte les koros. Le Royaume d'Issini en produit m si grand nombre, qu'une partie des Habitans n'a pas d'autre occupation me d'en tirer cette liqueur. Lorsqu'ils ont reconnu à certaines marques, que ubre est parvenu à sa maturité, ils grimpent au sommet; ils coupent deux a trois branches, avec un petit cizeau plat, d'un pouce de largeur; ils font m petit trou de la grosseur du doigt (k), dans lequel ils mettent une feuilroulée en forme d'entonnoir; & plaçant au-dessous un grand pot qu'ils Machent à l'arbre, ils y laissent distiler le vin. Cette liqueur n'est pas déagréable; mais elle s'aigrit (1) lorsquelle est conservée plus d'un jour, moique les Négres ne l'en estiment pas moins. Il faut renouveller les inci-

1701-2-3.

Ragoût des

Autre fauce

Leur vin de Palmier, manière dont ils

point dans le R. d. E. Elle se conserve plus long tems à Sier-Léona, au Sénégal, &c. & dans d'autres

(1) Angl. ils font un trou auffi gros que Pays, parce que la chaleur y est moins excesfive. C'est au Lecteur à faire ces remarques & & ces comparaisons, R. d. T.

curs doigts

militaire & c

breuse, elle

ronduite de l

Rivière de

ieuës, à la p

lar retour e

charges d'un

LEURS A

wec beaucou

fart de faire

terie une nou

quantité d'éxi

s lífinois on gentée. Leur

par leurs Efcl.

œux de large.

Tigre. A cha

Efelaves les p

() pour defer

mé d'un de ce

LE Royaun

k Roi Akafini

hvoient chacur

istent leurs ric

de guerre, for

leigne du Géne

que droit fur sa

Les Brembis,

12. Toute cette

unguent dans la

valeur. Pendan

mens militaires

pire du courage

bois, creusée d

undue. Les bas

peau de Chévre

LES trompet

autre, avec ut

est un enfant de

ans aucune var

it n'y a p

1. 0 y g p. 1701-2-3.

fions, chaque fois qu'on en veut tirer, car elle s'arrête après avoir coule affez long-tems par le même trou. Un Palmier fournit du vin pendant trois mois; après quoi il féche & meurt bientôt. Le trone produit des vers de la groffeur du pouce, que les Négres mangent comme un mêts délicat, & qu'ils vendent fort chèr (m).

Louis Edg.

Les Islinois sont moins curieux dans leurs édifices que la plûpart des Nogres de la meine Cote. Ils n'ont pour maisons que de miséra des huies, composées de roseaux, & couvertes de seuilles de Palmier. Dans tout le la conne trouve pas d'autres maisons platrées que cette du Roi, celle du Containe Yamoke son trère, & deux ou trois des principaux Kabaschurs d'Arsson. Elles sont de bois & baties depuis le Commerce de la Nation avec les Europeens. Tout le reste, sans en excepter celles des Grands, n'est pas comparable aux cabanes des Charbonniers de France. D'ailleurs elles sont dibasses, qu'à peine un homme ordinaire peut s'y tenir debout. Il faut y ètre assis ou couché. A la vérité les Nègres n'y entrent guères que pour dormir, ou pour s'y mettre à couvert dans les tems de pluye. Ils passent les jours entiers à leurs portes, sous des salles extérieures de branches & de verdure, où ils prennent le frais.

La porte des maisons, ou des hutes, est un trou d'un pied & demi quarré, par lequel on ne passe qu'en rampant, avec assez de dissieulté. Elle est fermes d'un tissu de roseaux, attaché intérieurement avec des cordes, pour servir de désense contre les Tigres. Pendant la nuit, on allume du seu u centre des hutes; & comme elles sont sans cheminée, il y régne tossjours une sumé épaisse. Les Négres s'y couchent sur des nattes, ou des roseaux, les pieds contre le seu. Leurs semmes habitent des cabanes séparées, où elles mangent & couchent à part; rarement du moins avec leurs maris. Toutes ces hutes sont environnées d'une palissade ou d'une haye de roseaux qui forme une cour dont la porte se ferme toutes les nuits. Cette cour & le fond des cabanes, qui n'est que de fable, sont nétoyés dix sois le jour par les semmes & les silles,

dont l'office est d'entretenir l'ordre & la proprete.

C'est une coutume immémoriale parmi les Issinois, d'avoir pour chaque Village, à cent pas de l'habitation, une maison séparée qu'ils appellent Burnamon, où les semmes & les silles se retirent pendant leurs insirmités lunaires. On a soin de leur y porter des provisions, comme si elles étoient insectés de la peste. Elles n'osent déguiser leur situation, parce qu'elles risqueroient beaucoup à tromper leurs maris. Dans la cérémonie du mariage, on les sait jurer par leur Fétiche, d'avertir leur mari aussi tôt qu'elles s'apperçoivent de

leur état, & de se rendre sur le champ au Burnamon.

Meubles des Négres d'Issni.

Maijon de

purilication

mes.

pour les fein-

Les meubles des Négres sont aussi négligés que leurs édifices. On ne trouve dans leurs hutes qu'un petit nombre de selletes, d'un demi-pied de haut, qui leur servent d'oreillers pour la nuit. Ils les portent ou les sont porter avec eux par leurs Esclaves, dans les lieux où leur dessein est de s'arrêter. Un Négre qui a pû se procurer quelque vieux cossre de Matelot, passe pour un homme de distinction. La batterie de cussine consiste dans quelques mauvais pots de terre, qui se cassent facilement, parce qu'ils sont mal paîtris, & quelques plats de bois pour servir les alimens. Ils mangent assis à terre,

mulique, que le

(n) Voyage de I

Angl. pour le l. d. E. lV. Part.

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. III. 463

ins serviettes, sans couteaux, sans sourchettes & sans cuilliers, trempant Lores

leurs doigts & la main entière dans les plats (n).

voir coulé

dant trous

s vers de

élicat, &

t des No

es huces,

ut le l'ave

du Capa-

thirs d'Ai

ation avec

n'el pui

les font fi

aut y éus

ur dormir,

s jours en-

rdure, où

mi quarré,

eft fermee

ar fervir de

centre des

une fumée

, les pieds

es mangent

es ces hutes

ne une cour

abanes, qui

& les filles,

our chaque

sellent Bur-

mités lunai-

pient infec-

isqueroient

on les fait

coivent de

On ne trou-

d de haut,

font porter

e s'arrêter.

passe pour

elques maunal paîtris,

ilis à terre,

fans

L n'y a point de Négres, sur toute la Côte, qui ayent autant d'expérience militaire & de courage que les Islinois. Quoique leur Nation foit peu nomreuse, elle est redoutée de tous leurs Voitins. Leur valeur, ou la bonne conduite de leurs Chefs, les a fait quelquefois pénétrer avec succès jusqu'à la Rivière de Saint Andre, c'est-à-dire l'espace de cinquante ou soixante icues, à la poursuite des Oschins leurs anciens Ennemis. Loyer sut témoin de our retour en 1701. Après une expédicion de cette nature, ils revenoient

charges d'un riche butin en Or & en Efclaves.

LEURS Armes font le fabre, la zagaye, & le moufquet, dont ils fe fervent wee beaucoup d'adresse & qu'ils entretiennent en fort bon ordre. Ils ont ant de faire une très-bonne arme d'un vieux mousquet, en donnant à la baturie une nouvelle trempe qui la rend meilleure. Les François en ont vû mantité d'exemples dans de vieux futils qui ne faifoient plus feu, & que a lifinois ont parfaitement rétablis, en leur donnant une couleur prefqu'argentée. Leurs Chefs de guerre ont de [fort bons] boucliers, qu'ils font porter pr leurs Esclaves, & dont la forme est un quarré-long de trois pieds, sur hax de large. Ils font composés de cuirs de Bœuf, couverts de peaux de Tigre. A chaque coin pend une fonnette, qui se fait entendre lorsque les Esclaves les portent sur le bras gauche, avec un sabre dans la main droite. (1) pour défendre leur maître. Au moment de l'attaque, chaque Général est arné d'un de ces boucliers.

LE Royaume d'Issini avoit alors trois Généraux d'une autorité presqu'égale; k Roi Akasini, Yamoké son frère, & Emon son neveu. Ces trois Princes hvoient chacun [ à peu-près ] le meme nombre d'Esclaves. C'est en quoi conillent leurs richesses & leur puissance. Ces Esclaves, qu'ils arment en tems ie guerre, forment le gros de l'Armée. Chaque Islinois libre se range sous l'ensigne du Général qu'il aime le plus, ou qui s'est acquis par ses bienfaits quelque droit fur fa reconnoissance. Chaque Général a cinq ou fix cens Esclaves. les Brembis, ou les Kabaschirs en ont chacun, depuis vingt jusqu'à cinquan-18. Toute cette Milice suit le Roi, qui a les yeux ouverts sur ceux qui se disunguent dans la bataille, & leur fait une part du butin proportionnée à leur valeur. Pendant l'Action, les tambours, les trompettes & les autres Intrumens militaires font un bruit terrible, qui joint aux cris des Négres, (p) infpre du courage aux plus làches. Leurs tambours sont composés d'une pièce de bis, creusée d'un seul côté, & couverte d'une oreille d'Eléphant assez bien undue. Les baguettes sont deux batons en forme de marteau, couverts de pau de Chévre; ce qui produit un son fort étrange.

Les trompettes sont des dents d'Eléphant, creusées presque d'un bout à aure, avec une petite ouverture au côté, par laquelle le Trompette, qui elt un enfant de douze ou quinze ans, fouisse, & tire un son fort aigu, mais ans aucune variété, tel que celui de nos cornets à bouquin. A cette belle mulique, que le Prince Aniaba, suivant le récit du Père Loyer, trouvoit

(n) Voyage de Loyer pag. 166 & fuiv. (b) Aul. fait un bruit p'us grant que (1) Angl. pour le défendre. Au moment celui du tennerre. Leurs mbours R. d. E. 1, d. E.

W. Part.

Nnn

1701-2-3.

Leur coura. ge & lour expérience à la

Lours Armes.

Leurs Tron-Infframens militaires.

Instrument

### 466 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

LOYER. 1701-2-3. préférable aux Hauts-bois de Versailles, ils joignent un Instrument fort remarquable par la singularité de sa construction, mais fort difficile à décrire, est de fer. & de la forme de deux pelles à feu concaves, longues d'un pied qui dans leur jonction composent une sorte de ventre ovale. On tient cet Instrument par le petit bout, & l'on frappe dessus avec un bâton d'un demipied de long, suivant la cadence des tambours & des trompettes, qui sont pres du Général pendant toute la durée de l'Action.

Les guerres des Négres s'élèvent facilement & se terminent de même. Comme le moindre incident leur fait prendre les armes, les moindres

avances de paix servent à les reconcilier (q).

Leurs maladies.

DE toutes les maladies auxquelles ils sont sujets, il n'y en a point de plus épidémique que la vérole. Ils en sont tous infectés dans quelque degré. On en voit quelques-uns tomber en pourriture, pour avoir négligé le mal dans fon origine. Il leur vient du commerce avec les femmes, dans lequel ils ne laissent pas de mettre tout leur bonheur. Ils sont fort affligés aussi par des maux d'yeux, qui vont souvent jusqu'à leur faire perdre entièrement la vûe, & qu'on attribue à la réfléxion des rayons du Soleil sur des sables d'une blancheur & d'une sécheresse extrêmes. Les vers de chair sont encore une de leurs maladies les plus communes. On en voit de plusieurs aunes de long(r), & de la groffeur d'une aiguille de Tapissier. Le Père Loyer parle d'un Negre qui avoit tout-à-la-fois cinq ou six de ces vers à la jambe. Il régne beaucoup de fiévres parmi les Négres. Leur reméde est de porter les malades dans une Rivie. re, & de les baigner jusqu'à ce que l'excès du froid les guérisse. Mais il en meurt plus qu'il ne s'en rétablit par cette méthode. Ordinairement les Négres périssent de la première attaque d'une maladie, parce qu'ils n'ont aucune connoissance de médecine, quoiqu'ils ne manquent point de Simples. Leur principal ressource est de consulter leurs Fétiches (s).

DANS leurs maladies ou dans les afflictions, ils ont peu d'égard & de pitié les uns pour les autres. Ils prennent soin seulement de colorer le malade de différentes peintures, à l'honneur de leurs Fetiches & de leur donner une forte de cordial, mais fans leur faire rien changer à leur diéte. Ce cordial est (t) composé de malaguette, ou de poivre de Guinée, & du jus de certaines herbes fortes, qu'ils tirent en les pilant & qu'ils font boire au malade. Dans les pleuréfies, ils font des scarifications aux épaules, en y appliquant de petites cornes au-lieu de ventouses. Pour les blessures, ils employent une herbe, dont le jus mis sur la playe avec le marc, produit des cures si merveilleuses, qu'ils comptent pour rien une blessure de cinq pouces de profondeur, où l'os même est endommagé, & qu'ils sont sûrs de la guérir en trois femaines. Loyer en vit des éxemples si surprenans, qu'il se dispense de

les rapporter, parce qu'on les prendroit pour des fables.

Leurs précautions pour leur Sépuiture.

Remèdes en

usage dans le

Royaume

d'Iffini.

Les Négres sont fort soigneux, pendant leur vie, d'acheter & de préparer tout ce qui doit servir à leur enterrement. C'est un beau drap rayé de coton, pour les envelopper; un cercueil, & des bijoux d'Or ou d'autres matières

(q) Voyage de Loyer, pag. 259 & suiv. (r) Angl. On en voit de plus de trois pieds de long. R. d. E.

(s) Loyer, ibid. pag. 200. & fuiv.

(t) Angl. Ils n'ont que deux ou trois remèdes pour toutes les Maladies. Ils sont composés de malaguette. R. d. E.

nour l'orne repondra a puis peu à femmes & nérailles de en passant d Lorsqu

OCC

tation. La fon du mort fois l'envie recherches gouver la p nom. D'au le mort free n'ont pas vû long de leurs en branlant d'autres femi les richesses c peignent les qu'il a rassem

mort, tandis d'Or, de Fem les de grand préparer un. les planches, les; de forte queil n'est ain ette du mort. pour se prépa fur le corps qu on n'en renf

Les autre

reviennent a

En méme-t armes. Si le n fournissent de durer. S'il éto m fervice que capable de les baschirs.

APRÈS tou gneusement. quelque endroi terrent. A leur ont été prépar rice festin, [ le erve pour les fort remardécrire. Il d'un pied, On tient cet d'un demijui font près

de même. s moindres

oint de plus degré. On le mal dans lequel ils ne suffi par des nent la vûe, fables d'une core une de le long (r), d'un Négre peaucoup de se une Riviè-

Mais il en ent les Nél'ont aucune aples. Leur

d & de pitié
e malade de
donner une
rdial est (t)
de certaines
alade. Dans
pliquant de
loyent une
ures si merces de proa guérir en
dispense de

de préparer de coton, es matières pour

ou trois re-

pour l'orner, dans l'opinion que l'accueil qu'on leur fera dans l'autre monde répondra aux ornemens de leur fépulture. Cependant ils ont commence depuis peu à revenir de cette erreur, qui coutoit autrefois la vie à quantité de femmes & d'Esclaves. L'usage étoit d'en facrisser un grand nombre aux sunérailles des Rois & des riches Brembis, pour leur composer une escorte en passant dans l'autre vie.

Lorsqu'un Négre expire, la nouvelle s'en répand auffi-tôt dans l'Habitation. La plûpart des femmes, fur-tout les vieilles, s'affemblent à la maifon du mort. Leurs cris & leurs postures extravagantes inspirent tout-à lafois l'envie de rire & la frayeur. Les unes, armées d'une pique, sont des recherches dans toute la maison, & seignent de vouloir ouvrir la terre pour rouver la personne qui leur manque, en l'appellant à haute voix par son mom. D'autres courent, comme des surieuses, dans toutes les maisons que le mort fréquentoit, & demandent à tous ceux qu'elles rencontrent s'ils n'ont pas vû celui qu'elles cherchent. Une abondance de larmes coule au long de leurs joues & sur leur sein. Ceux qu'elles interrogent leur répondent en branlant la tête, sourou, c'est-à-dire, il est parti. Pendant ce tems-là, d'autres semmes s'employent près du corps à vanter les actions, les vertus & is richesses du mort. Ensuite ses amis le frottent de diverses peintures, ils lui peignent les cheveux, & les frisent; ils l'ornent de son pagne, & des bijoux qu'il a rassemblés pendant sa vie.

Les autres Pleureuses, car le Père Loyer les compare à celles des Anciens, teviennent après leurs courses, & demandent au cadavre pourquoi il est mort, tandis qu'il pouvoit vivre honorablement, & s'il n'avoit point assez d'Or, de Femmes, de Bled & d'Esclaves? Toutes ces questions sont entremêtes de grands cris. On apporte alors le cercueil, si le mort a pris soin de s'en préparer un. S'il ne s'en trouve pas de prêt, on en fait un de quelques vieiltes planches, où l'on met le corps, les genoux pliés & les talons sous les sesses de forte que la tête vient reposer sur les genoux. La grandeur du cercueil n'est ainsi que d'environ trois pieds quarrés. On place aux côtés la selette du mort, son pot de terre; la sellette pour s'asseoir dans le besoin, le pot pour se préparer des alimens. Si c'est un Roi ou un riche Brembis, on jette sur le corps quantité de poudre d'Or. Il n'y a point de pauvre Négre avec qui son n'en renserme un peu, pour servir à ses besoins dans l'autre monde.

En même-tems, tous les jeunes-gens du voisinage s'assemblent avec des mes. Si le mort est un Trembis, ou de quelque distinction, les parens leur fornissent de la poudre, avec laquelle ils tirent aussi long-tems qu'elle peut durer. S'il étoit pauvre, on ne fait que deux ou trois décharges; mais c'est m service que tous les Négres se rendent mutuellement, & qu'ils croient capable de leur procurer dans l'autre vie la même réception qu'aux Kabaschirs.

APRÈS toutes ces cérémonies, ils ferment le cercueil, & le clouent soimeusement. Quatre Esclaves le transportent dans les bois, & choisissent
quelque endroit écarté, où sans autres témoins ils creusent une sosse. & l'enterrent. A leur retour, ils mangent avec les Pleureuses, les alimens qui leur
ont été préparés par les parens du mort. Il ne se trouve aucun autre Négre
si ce sestin, [le reste demeurant rensermé chez soi.] La même coutume s'observe pour les hommes & pour les semmes. Si le mort étoit d'un rang distinNnn 2 gué,

LOYER. 1701-2-3.

Cérémonies de leurs funérailles.

De quelle manière on les enterre. LOYER. 1701-2-3.

Procession & danse des veuves.

gué, ses femmes paroissent dans leurs meilleurs habits, quelques jours après l'enterrement; & chacune portant une zagaye sur l'épaule, elles font dans cet état une procession dans le Village, deux à deux, en chantant disférens airs. Elles vont ensuite à la porte des Brembis, où elles font une danse en rond, qui s'appelle Bahoua [consistant à donner un coup de leur pagaya aud milieu du cercle, à chaque pas qu'elles font.] Chaque Brembis est obligé de leur donner trois takus, qui font environ quinze fous; après quoi retournant dans leurs familles, elles ont la liberté de se remarier aussi tôt qu'elles en trouvent l'occasion (v):

Religion des Negres d'Iffi-

On a représenté la Religion de ces Négres avec de fausses couleurs. Villault, par éxemple, s'est fort trompé en rapportant qu'ils adorent les Fétiches comme leurs Divinités. Ils désavouent eux-mêmes la doctrine qu'il leur attribue. Suivant le Père Loyer, ils reconnoissent un Dieu Créateur de toutes choses, & particulièrement des Fétiches, qu'il envoye sur la terre pour rendre service au genre humain. Cependant leurs notions sont fort confuses sur l'article des Fétiches. Les plus vieux Négres paroissent embarrassés lors. qu'on les interroge. Ils ont appris feulement, par une ancienne tradition. qu'ils sont redevables aux l'étiches de tous les biens de la vie, & que ces E. tres, austi redoutables que bienfaisans, ont austi le pouvoir de leur causer tou. tes fortes de maux.

Prières des

CHAQUE jour au matin, ils vont se laver à la Rivière; & se jettant sur la tête une poignée d'eau, à laquelle ils mêlent quelquefois du fable pour exprimer leur humilité, ils joignent les mains, les ouvrent ensuite, & prononcent doucement le mot d' Eckfavais. Après quoi, levant les yeux au Cicl. ils font cette prière: Anghiumé, mamé maro, mamé Orié, mamé Skiké e Okkori. mamé Akaka, mamé Brembi, mamé Anguan e awnfon; ce qui fignifie: Mon Dieu, donnez-moi aujourd'hui du ris & des ignames; donnez-moi de l'Or & de l'aigris; donnez-moi des Esclaves & des richesses; donnez-moi la santé, & accordez-moi d'être prompt & actif. C'est à cette prière (x) que se réduisent toutes leurs adorations. Ils croyent Dieu si bon qu'il ne peut leur faire de mal. Il a donné, disent-ils, tout son pouvoir aux Fétiches & ne s'en est pas réfervé.

Fétiches d'If-

L'es Fétiches (y) sont différens, suivant les idées ou plûtôt le caprice de chaque Négre. A peine trouveroit-on deux Négres, fur toute la Côte de Guinée, qui s'accordent dans l'honneur qu'ils leur rendent; l'un choisit pour son Fétiche une pièce de bois, jaune ou rouge; l'autre les dents d'un Chien, d'un Tigre, d'une Civette, d'un Eléphant: Ceux-ci un œuf ou un os de quelque oifeau, la tête d'une Poule, un Bœuf, une Chévre; ceux-là une arrête de poilfon, la pointe d'une corne de Bélier remplie d'excrémens, une branche d'épine, un paquet de cordes composées d'écorce d'arbre, ou d'autres objets de la même nature. Leur respect pour les Fétiches est poussé si loin, qu'ils obfervent religieusement tout ce qu'ils promettent en leur nom. Les uns s'abstiennent de vin pour honorer leur Fétiche., les autres d'eau-de-vie. Quelques-uns

(v) Loyer Ibid. pag. 234. & fuiv. (x) Angl. que se réduit tout leur culte, ils croyent R. d. E.

(y) Rarbot observe que Fetisso est un mot

Portugais qui fignifie charme ou paroles enchantees, & que les Négres en ont fait leur terme de Fetiche. Pour exprimer Dieu ou une ! dole, ils ont le mot de Bossum ou de Bosses.

fe retranche tres celui di tion, fe pri tôt la vie q

ILS ont Le principa Fétiche & tant un pag me nous ob faire quelqu

OUTRE

font ordina Si quelqu'un ni d'une mo propre Féti biens comm Places public Les Particu leur Fétiche & qu'ils pe quantité de tes fortes de de ris & de M'autel des ci des poignarc frent des os pied de l'au marques de qu'ils demar quelque just chercher les #Devins, po cérémonie. ne de la larg ble ces cours deux ou troi terre devien mande un N L'animal est les Devins fo d'autres Exp ou de deux E

CHAQUE Fétiches que devoir, ils f jours après

s font dans

nt différens

e danse en

pagaya and

It obligé de

retournant lles en trou-

leurs. Vil.

nt les Féti-

ne qu'il leur

teur de tou-

terre pour

ort confuses

arrassés lorf. e tradition,

que ces E. r causer tou-

ettant fur la

ble pour ex-

ite, & pro-

eux au Cicl. iké e Okkori,

gnifie: Mon'

oi de l'Or &

la fanté, & e se réduisent

leur faire de ne s'en est

e caprice de Côte de Gui-

isit pour son

Chien, d'un e quelque oi-

rête de poil-

branche d'é-

es objets de

, qu'ils ob-

ins s'abstien-

Duelques-uns

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. III. 460

le retranchent l'usage de certains mêts & de certaines espèces de poisson; d'aures celui du ris, du maïs, des fruits, &c. Mais tous les Négres, sans exception, se privent de quelque plaisir à l'honneur des Fétiches, & perdroient plûtôt la vie que de violer leur engagement.

Ils ont dans le cours de l'année plusieurs jours consacrés aux Fétiches. Le principal est le jour de leur naissance, qu'ils célèbrent en blanchissant leur Fétiche & son autel, en se peignant le corps de la même couleur, & en porrant un pagne blanc: D'autres observent le Vendredi de chaque semaine comme nous observons le Dimanche, l'employent à parer leur Fétiche, & à lui

faire quelque offrande ou quelque facrifice. OUTRE les Fétiches particuliers, il y en a de communs au Royaume, qui font ordinairement quelque groffe montagne ou quelque arbre remarquable. blics & parti-Si quelqu'un étoit affez impie pour les couper ou les défigurer, il feroit puni d'une mort certaine. Chaque Village est aussi sous la protection de son propre Fétiche, qui est orné aux frais du Public, & qu'on invoque pour les biens communs. Ce Gardien de l'Habitation a fon autel de roseaux dans les Places publiques, élevé sur quatre piliers, & couvert de feuilles de Palmier. Les Particuliers ont dans leur enclos ou à leur porte un lieu réservé pour leur Fétiche, qu'ils parent suivant les mouvemens de leur propre dévotion, & qu'ils peignent une fois la semaine de différentes couleurs. On trouve quantité de ces autels dans les bois & les bruyères. Ils font chargés de toutes sortes de Fétiches, avec des plats & des pots de terre, remplis de mais. de ris & de fruits. Si les Négres ont besoin de pluye, ils mettent devant M'autel des cruches [vuides.] S'ils font en guerre, ils placent des fabres & des poignards pour demander la victoire. S'ils ont besoin de poisson, ils offrent des os & des arrêtes. Pour obtenir du vin de Palmier, ils laissent au pied de l'autel le petit cizeau qui sert aux incisions de l'arbre. Avec ces marques de respect & de confiance, ils se croyent sûrs d'obtenir tout ce qu'ils demandent. Mais s'il leur arrive quelque disgrace, ils l'attribuent à quelque juste ressentiment de leur l'étiche, & tous leurs soins se tournent à chercher les moyens de l'appaiser. Dans cette vûe, ils ont recours à leurs Devins, pour faire le Tokké, [qui ne demande pas peu de mystères & de sini. cérémonie. Le Devin prend dans ses mains neuf courroyes de cuir, chacune de la largeur d'un doigt, & parsemées de petits Fétiches. Il tresse ensemble ces courroyes, & prononçant quelque chofe d'obfeur, il les jette par du Tokké, deux ou trois à la sois comme au hazard. La manière dont elles ton ent à terre devient un ordre du Ciel qu'il interpréte. S'il dit que le Fétime demande un Mouton ou quelque pièce de volaille, il est obéi sur le champ. L'animal est facrifié, & le l'étiche arrosé du sang de sa victime. Lorsque les Devins sont consultés par les Brembis sur quelque projet de guerre, ou sur d'autres Expéditions d'importance, ils demandent quelquefois le sacrifice d'un ou de deux Esclaves (z).

CHAQUE jour au matin, les Négres sont fort éxacts à porter à leurs Loyer affitte à Fétiches quelque partie de leurs meilleures provisions. S'ils manquoient à ce la consécradevoir, ils se croiroient menacés de la mort avant la fin de l'année. Ils aption d'un Fétiprochent che.

LOYER. 1701-2-3.

Leurs jours de Fêtes.

Fétiches pu-

Devins d'It-

Cérémonio

(3) Loyer ubi fup. pag. 242. & fuiv.

Nnn 33

ou paroles ennt fait leur ter-Dieu ou une l ou de Boffeje.

OC

Effet inutile

de son zèle.

I. o v R R. prochent de ces objets de leur culte avec un respect mêlé de frayeur; & leur étonnement est de les voir quelquefois insultes par les Blancs sans qu'ils saifent éclater leur vengeance. [L'on ne fauroit mieux repréfenter le culte qu'ils s rendent à leurs Fétiches, qu'en le comparant à celui que tel dévots rendent dans l'Eglise Romaine aux Reliques & aux Images des Saints. ] Le Pere Lover cut plusieurs fois la curiosité d'assister à la consécration d'un rétiche; surtout un jour qu'il se trouvoit à Tapa. Il laissa commencer tranquillement la cérémonie. C'étoit la queue d'une noix de koros & une branche d'épine, peinte en rouge que les Négres avoient choifies pour les transformer en l'é. tiche. Ils les laverent d'abord dans de l'eau, dont ils jetterent ensuite quelques goûtes sur toute la famille. Enfin s'approchant du Père Loyer, ils se disposoient à lui faire part aussi de cette aspersion, en prononçant quelques paroles. Alors son zele s'échausta; & pour leur faire connoître la vanité de leur superstition, il prit les impuissans l'étiches, les brisa en mille pièces qu'il foula aux pieds, & les jetta au feu, où ils furent bien-tôt conjumés (a). A cette vûe tous les Negres prirent la fuite, en l'avertiffant que le Ciel alloit faire entendre sa foudre, & la terre s'entr'ouvrir pour l'abîmer. Lorsqu'ils eurent reconnu que le Fétiche manquoit de pouvoir pour se venger, ils commencerent à regarder le Missionnaire avec une sorte d'admiration. Mais retombant bientôt dans leurs idées superstitieuses, ils lui dirent que s'il n'étoit pas mort, c'étoit parce qu'il ne croyoit point aux Fétiches; & qu'ils scavoient fort bien que les Fétiches n'avoient aucun pouvoir sur les Blancs. Loyer leur répondit que s'ils vouloient cesser d'y croire, ils n'auroient rien non plus à redouter de leur colère (b). Ils repliquerent qu'ils s'en garderoient bien, parce que les fétiches ne manqueroient pas de les punir avec rigueur [en les battant], & rien ne pût fervir a les destant

On peut se reposer sans désiance sur le serment des Négres, lorsqu'ils ont juré par leur l'étiche, & sur-tout lorsqu'ils l'ont avallé. Pour tirer la vérité de leur bouche, il suffit de mèler quelque-chose dans de l'eau, d'y tremper un morceau de pain, & de leur faire boire ce Fétiche en témoignage de la vérité. Si ce qu'on leur demande est tel qu'ils le disent, ils boiront sans crainte. S'ils parlent contre le reproche de leur cœur, rien ne sera capable de les faire toucher à la liqueur, parce qu'ils sont persuadés que la mort est infaillible pour ceux qui jurent faussement. Leur usage est de raper un peu de leur Fétiche, qu'ils mettent dans de l'eau ou qu'ils mêlent avec quelque aliment [ pour le mettre ensuite dans leur bouche, sans l'avaller. ] Un Né h gre, qui s'engage par cette espèce de lien, trouve plus de crédit parmi ses compatriotes, qu'un Chrétien n'en trouve parmi nous en offrant de jurer sur les

faints Evangiles (c).

Autres Sermens des Négres.

ILS ont d'autres sermens moins solemnels, quoiqu'aussi superstitieux. S'ils jurent par la tête, par les bras, ou par le corps de quelqu'un, ils croyent

(a) Qu'auroit-il dit si l'on avoit traité de cette manière quelques uns de ses Fétiches ou de ses Images? Dans la plûpart des Pays Catholiques on auroit mis à mort un Négre ou un Protestant pour une parcille action.

(b) Si ces Argumens sont bons contre les

Fétiches des Négres, pourquoi ne le feroientils pas contre ceux de l'Eglise Romaine? Auf fi les Protestans en ont-ils souvent fait usage. (c) Décision bien peu honorable aux Chrétiens! il seroit à souhaiter qu'elle ne tombat que fur ceux de la Communion de l'Auteur.

qu'ils ne p lis jurent a ble qu'ils fi précation : dant ils n'e dans le trai LES Né destinés au leurs Fétich ment Ofnon Lorfque l'O font entrete Leur choix tère, mais fent des mai joints enfem equipage ils mencé néan Public. Un haute voix q vel Ofnon s' chaque Villa feul Prêtre d & a donner confentement rations [ & p # & de pluy non; & fur le mbue fuivant LA doctrin gres d'Iffini, bornent tous des plaisirs qu claient de rir teile; qu'aprè cent au centre d'une femme; de forte que, ans entre les

(d) Angl. ou p ax dépens du pub

les richesses,

ls ne mangent

m prononçani

parens & leurs qui leur procui eur; & leur qu'ils faiculte qu'ils ets rendent Pere Loyer tiche: furaillement la e d'épine. ner en Fénfuite quelover, ils fe nt quelques re la vanité mille pièces dt conjumés lant que le

oour se vente d'admirails lui dirent x l'étiches; uvoir für les re, ils n'aurepliquerent

oient pas de

r a les dela- n

ur l'abîmer.

lorfqu'ils ont rer la vérité d'y tremper gnage de la boiront sans fera capable la mort est aper un peu vec quelque . ] Un Ne it parmi ses e jurer fur les

litieux. S'ils ils croyent qu'ils

i ne le seroient-Romaine? Aufvent fait ulage. brable aux Chré. elle ne tombat de l'Auteur.

gu'ils ne peuvent se parjurer sans perdre les mêmes parties qu'ils ont attestées. ls jurent aufli par Anghiumé, ou par le Ciel (d), en prenant un peu de fable qu'ils se mettent dans la bouche, & levant les yeux au Ciel avec cette imntécation; Dien suez-moi par ce fable, si telle chose n'est pas vraie. Cependant ils n'employent gueres ce ferment que lorsqu'on l'éxige, ou qu'ils sont dans le transport de quelque passion.

Les Négres d'Issini n'ont point de Temples ni de Prêtres, ni d'autres lieux definés aux expreices de Religion que les autels publics & particuliers de lars Fétiches. Ils ne laissent pas d'avoir une sorte de Pontife, qu'ils nomment Ofnon, & dont l'élection appartient aux Brembis & aux Bahumets. Lorsque l'Osnon meurt, le Roi convoque l'Assemblée de ces Kabaschirs, qui Son élévation. font entretenus aux frais publics pendant le cours de cette cérémonie (e). Leur choix est libre, & tombe ordinairement sur un homme de bon caractère, mais versé sur-tout dans l'art de composer des l'étiches. Ils l'investisant des marques de sa dignité, qui consistent dans une multitude de Fétiches ioints ensemble, qui le couvrent depuis la tête jusqu'aux pieds. Dans cet anipage ils le conduisent en procession par toutes les rues, après avoir commencé néanmoins par lui donner huit ou dix bendes d'Or (f), levées sur le Public. Un Négre le précède dans cette marche solemnelle, & déclare à haute voix que tous les Habitans doivent apporter quelque offrande au nouvel Ofnon s'ils veulent participer à fes prières. On attache a l'extrémité de chaque Village un plat d'étain pour recevoir des aumônes. L'Osnon est le ful Prêtre du Pays. Son office confifte à faire les grands Fétiches publics, & a donner ses conseils au Roi, qui n'entreprend rien sans son avis & son confentement; s'il tombe malade, on lui envoye com nuniquer les délibévations [& prendre fon avis.] Dans un froid excellif, ou dans les tems d'ora-& de pluyes violentes, le Peuple s'écrie qu'il manque quelque chose à l'Osion; & fur le champ on fait pour lui une quete, à laquelle tout le monde conribue fuivant ses forces.

La doctrine de la transmigration des ames est si-bien établie parmi les Négres d'Issini, que n'espérant rien de réel & de permanent dans le monde, ils boment tous leurs vœux à jouir autant qu'il leur est possible des richesses & des plaisirs qui leur conviennent. Leur parle-t-on de l'Enfer & du Ciel, ils élaient de rire. Ils sont persuadés que le Monde est éternel, & l'ame immortelle; qu'après le trépas l'ame doit paffer dans une autre Région qu'ils plaunt au centre de la terre, pour y recevoir un nouveau corps dans le fein d'une femme; que les ames de cette Région passent de même dans celle-ci; forte que, suivant leurs principes, il se fait un échange continuel d'Habians entre les deux mondes. Ils placent le souverain bien de l'homme dans srichesses, le bonheur, la puissance, & le plaisir d'être servi & respecté. Is ne mangent & ne boivent rien sans en jetter une petite partie à terre, m prononçant certaines paroles. Ils font ces présens, disent-ils, à leurs parens & leurs amis de l'autre monde, qui leur rendent le même service, &

wi leur procurent ainsi les biens dont ils ont la possession (g).

(d) Angl. ou par la Divinité. R. d. E. Angl. C'est l'Osnon qui est entretenu aux dépens du public; & pon les Kabaschirs.

(f) C'est environ cent pistoles de France. (g) Loyer, ibid. pag. 299. & fuiv.

LOYE L 1701-2-3.

Grand-Prêtre d'Issini.

Doctrine des Négres fur la transmigration des

LE

I. O T E R. 1701-2-3.

Palais & Cour du Roi d'Iffini.

Manière d'entrer dans fa première gour.

fuges & Con-

feil d'Iffini.

Le Palais du Roi est bâti de roseaux entrelassés, & plâtrés d'argile, avec un mélange de terre, jaune, rouge, grise, qui forme des taches sans ordre & sans dessein. Il contient plusieurs appartemens (b) de plein-pied, & le même nombre au-dessius, tout revêtus du même plâtre & couverts de seuilles de Palmier. Cette Maison Royale est située au milieu de plusieurs grands enclos, ou de palissades de roseaux, qui forment trois cours extérieures, par lesquelles il faut passer pour se rendre au corps de l'Habitation. On entre dans la première par une échelle de sept ou huit degrés, à deux pieds l'un de l'autre, qui conduit au sommet de la palissade, d'où l'on descend par une autre échelle. L'une & l'autre sont faites avec si peu d'art, que les Négres seuls peuvent y passer sans danger. Autour du Palais, on voit des deux côtés les hûtes des semmes, qui ne sont composées que de simples roseaux, sans plâtre, & couvertes de seuilles de l'almier, comme celles du commun des Négres.

LE Roi entretient à la première barrière, c'est-à-dire à l'échelle de l'enclos, deux sentinelles armées d'un sabre & d'une zagaye, qui sont relevées de tems en tems par d'autres gardes. Lorsqu'il sort de cette enceinte, il se fait accompagner de cinquante hommes armés d'épées & de mousquets, & d'un cortège de ses principaux Kabaschirs. Il n'y a pas de Seigneur Issinois qui ne mette sa gloire à s'approcher de son Prince, à s'infinuer dans ses bonnes graces, à converser & fumer avec lui, ce que les Négres appellent Palabra. C'est dans ces conférences qu'ils traitent les affaires d'Etat, & qu'ils décident les différends qui font apportés devant eux. Chacun y explique librement son opinion. Quoique cette manière de juger fasse quelquesois trasner les affaires en longueur, elle est avantageuse à la Nation, parce qu'elle n'expose jamais les Juges à l'erreur. D'ailleurs leurs délais n'empêchent pas que les délibérations ne soient secrettes. Un Juge Issinois mourroit plûtôtque de révéler ce qui s'est passé au Conseil. Le moindre crime de cette nature est puni du dernier supplice, ou de la confiscation des biens, accompagnée de l'infamie & de la pauvreté.

IL n'est pas aisé d'approsondir les richesses du Roi, ni celles des Brembis (i) & des Kabaschirs. Ils prennent un soin extréme de les cacher; sans qu'on puisse en deviner la cause, car en général les Issinois sont la plus vaine Nation du monde, & toûjours portés à vouloir paroître plus riches qu'ils ne sont effectivement. Ils regardent comme le dernier outrage d'être appellés Agimgompouers, c'est-à-dire gueux. Cependant on conçoit mieux que le peuple a de fortes raisons pour cacher son bien, telles que la crainte de se le voir enlever par le Roi & les Seigneurs. Ceux-ci enterrent leur Or. On sçait par le récit des Négres mêmes, & par le témoignage de deux François qui ont résidé long-tems dans le Pays, qu'Akasini & Yamoké son frère avoient plusieurs grandes caisses de poudre d'Or ensevelies dans la terre. Un jour que le Roi s'étoit échaussé de liqueurs fortes, il sit apporter son trésor de-

vant (k) les deux François, & fit vuider à leurs yeux les deux caisses sur des

Tréfors du Roi d'Iffini, & de fes Grands.

(b) Il contient deux ou trois appartemens. R. d. E.

(i) On a déja remarqué que Brembis & Bahumets sont différentes espèces de Ka-

baschirs. R. d. T.

(k) Le Père Loyer ne nomme pas ces deux François. R. d. T.

nattes. L les champ d'un feul (1). Le p re change valle. Il fi fans, dans ou de rene fournir an Négres n' & le Roi ne dépense Il ne fait poillon. L. narque rég outre le tr merce: far foit pour le te de cet mes, qu'au fon Frère & petuanes, ou qu'il en il ne gagne richeifes do ne lui en c Esclaves, a travailler p LES rev

confifcation
dignité. Air
éxemple, t
fgroffir leurs
chir tourne
fait naître l
Grands, &
chands de l'
tification d'
qu'ils ont re

DANS le tembre & C & Novembre & les fait ce de travail.

(1) Loyer, (m) C'est u

IV. Part.

rrgile, avec
rs fans ordre
d, & le mês de feuilles
eurs grands
extérieures,
itation. On
à deux pieds
descend par
que les Néoit des deux
ples roseaux,
du commun

helle de l'enfont relevées
ceinte, il se
ousquets, &
guern Islinois
dans ses bonappellent PaEtat, & qu'ils
y explique lielquesois trasparce qu'elle
mpêchent pas
roit plûtôt que
ette nature est
ompagnée de

s des Brembis
er; fans qu'on
lus vaine Naches qu'ils ne
l'être appellés
mieux que le
crainte de fe
leur Or. On
leux François
a frère avoient
re. Un jour
con tréfor decaiffes fur des
nattes.

nme pas ces deux

nattes. Les lieux qu'on choisit ordinairement pour ces précieux dépôts sont les champs de Bananiers, où le pied de quelque arbre. On employe le fecours d'un feul confident, qu'on oblige d'avaller le Fétiche, pour garant du fecret (1). Le propriétaire ne visite son trésor qu'une fois l'année, soit pour lui saire changer de place, ou pour y joindre ce qu'il peut avoir acquis dans l'intervalle. Il n'en tire jamais que ce qui est nécessaire à ses besoins les plus presfans, dans l'occasion, par éxemple, de se racheter lui-même de l'Esclavage, ou de rendre le même fervice à quelqu'un des principaux Bahumets; & de fournir aux frais de la guerre, ou de louer des Troupes auxiliaires : car les Négres n'employent pas un éeu pour se procurer les commodités de la vie; & le Roi même est si frugal dans sa nourriture & dans l'habillement, qu'il ne dépense pas dix pistoles par an pour son entretien & celui de ses semmes. Il ne fait pas difficulté d'aller au marché, & d'acheter une banane ou un poisson. Loyer eut plusieurs fois l'occasion d'admirer cette economie du Monarque régnant, & le vit marchander comme le dernier Esclave. Cependant, outre le tréfor enseveli, il a quelques livres d'Or qu'il employe dans le Commerce; fans compter l'Or en œuvre, foit pour la vaisselle ou les Fétiches, milit pour les ornemens royaux dans les jours de fête & de cérémonie. [ Il achète de cet Or, employé dans le Commerce, de la poudre & de petites Armes, qu'aucun de ses Sujets n'a le droit d'acheter de la première main, que fon Frère & son Neveu.] Il fait aussi des provisions de pagnes (m), de perpetuanes, de vieux linge & de tabac, qu'il revend en détail à ses Sujets, on qu'il envoye vendre dans les Pays voifins par ses Esclaves, & sur lesquelles il ne gagne pas moins de six pour un, sans risque & sans dépense. Ainsi ses richeiles doivent augmenter continuellement; fur tout si l'on considère qu'il ne lui en coute rien pour sa table & ses habits, ni pour ses semmes & ses Esclaves, auxquels il ne donne aucuns gages, & qui sont tous obligés de travailler pour leur pain.

Les revenus de ce Prince consistent uniquement dans les amendes & les confiscations. Il n'a ni terres ni domaine qui puissent servir au soutien de sa dignité. Ainsi la Couronne est pauvre, quoique le Roi soit fort riche. A son exemple, tous les Kabaschirs qui ont de l'ambition, s'occupent sans cesse à grossir leurs trésors; [mais souvent tous les soins qu'ils ont pris pour s'enrichir tournent au prosit du Maître, par une confiscation imprévûe dont il sait naître l'occasion.] D'ailleurs il a sa part dans toutes les extorsions des Grands, & jusques dans les Daschis, où les présens qu'ils reçoivent des Marchands de l'Europe. De simples Matelots Négres, qui obtiennent quelque gratification d'un Capitaine de Vaisseau, sont obligés de faire voir au Roi ce qu'ils ont reçu; & ce Prince a droit de prendre ce qui lui convient.

Dans le tems où l'on ensemence la terre, c'est-à-dire, au mois de Septembre & Octobre pour le ris, d'Avril & de May pour le maïz, & d'Octobre & Novembre pour le millet, le Roi se rend en personne dans les champs, & les fait cultiver par ses Esclaves, qui lui doivent gratis un ou deux jours de travail. Pendant cet éxercice, il est assis à l'ombre de quelque arbre. En-

Lover. 1701-2-3.

Ufage qu'ils

Revenus or dinaires du Roi.

Manière dont il fait fa provifion de grains.

(1) Loyer, Ibid. pag. 249 & fuiv.
(m) C'est une sorte de serge. Toutes les étoses ont pris chez les Négres le nom qu'elles

ont dans les langues des premiers Européens qui les leur ont apportées. R. d. T.

IV. Part.

000

urpris dans

les Kabaschi

mains. Leur

ne foit pas

peine un m des Kabaschi

leurs enfans

eur propre

dustrie & de

cher fes rich

fes amis à la

Marchand ou

indiquent un

Le Candidat

poudre d'Or.

Négre de te

vers la Mer,

fes Canots &

dans la Mer

Alors le nou

ferre d'abord

prononcant o

Kabaschirs ré

aque de se ren

s Nobles ],

comme Marc

fans être inqu

∉regardé ] con

cheter des Eff

pouilles de l E

uchés à son i

que trois crin

& la Sorcelles

cure des hons

dautre châtin

fir de l'Affaffin

geance, & q

payer dix ben

ce, & l'autre

evendu aux Eu

fit du Roi.

Lors qu'u

faire payer, i

Un Esclave, on Baton Royal à Si le cas est par commence par

LA Justice

L o Y E R.

fuite on distribue, par son ordre, du vin de Palmier ou d'autres liqueus aux Ouvriers. Il place à la garde du champ quelques Fétiches, qui lui en répondent plus sûrement que la force, parce qu'il n'y a pas de Négre qui ne se crût mort s'il avoit ôsé violer un Canton si sacré. Au tems de la moisson, qui est Décembre & Janvier pour le ris, Août & Septembre pour le maïz, Février & Mars pour le millet, il retourne au même lieu, après avoir sait avertir ses Ouvriers; il les excite au travail par son éxemple, en coupant deux ou trois poignées de grain. Chacun s'employe d'autant plus volontiers, qu'il a pour salaire le tiers de sa moisson. Ce qui reste pour le Roi est séché au Soleil, & transporté dans de petits magazins, qui sont autour de son Palais. Cependant il ne mange jamais de son propre ris, ni de son maïz & de son millet. Il sait des échanges de ce qui est nécessaire pour son usage, avec quelques Kabaschirs, en observant [religieusement] de ne recevoir que la meme quantité. Cette coutume vient d'une ancienne superstition, qui sait croire aux Rois d'Issini que leurs champs deviendroient stériles, s'ils mangeoient les provisions de leur propre grenier.

Ufage fupers-

Bornes de l'autorité Royale.

succession.

Leur pouvoir est absolusur les pauvres & sur les Esclaves. Mais les Kabaschirs, sur-tout ceux qui passent pour riches, & qui ont un grand nombre d'Esclaves, sont sort éloignés de cette rigoureuse soumission. Leur dépendance se borne à se rendre aux Palavères, c'est-à-dire aux Conseils publics, & à secourir le Roi de leurs forces, lorsqu'il est question de la sûreté pu

Ordre dela LA

La succession, dans le Royaume d'Issini, tombe au plus proche parent du Roi, à l'exclusion de ses propres enfans. La loi ne lui permet pas meme de leur laisser une partie de ses richesses, de forte qu'ils n'ont pour leur sublistance & leur établissement, que ce qu'ils ont acquis pendant la vie de leur père. Cependant il les aide pendant son regne à faire des provisions pour l'avenir Il leur fait même apprendre quelque art ou quelque Commerce, qui puisse leur fervir après sa mort. Au reste, cette loi s'etend à tous ses Sujets. Les enfans du Roi ne laissent pas d'être respectés pendant qu'il est sur le Trône. Ils ont des gardes, qui ne cessent pas de les accompagner. Mais à la mort de leur père, toute leur grandeur disparoît; & s'ils ne s'attirent quelque distinction par leur mérite & leurs bonnes qualités, ils ne sont pas plus considérés que le commun des Négres. Leur unique portion confifte dans quelques Tout le reste de l'héritage passe au nouveau Roi; à la réserve du trésor caché, qui est le partage de celui que le rang de sa naissance appelle ensuite à la Couronne. Ainsi le Successeur futur se trouve plus riche que le Roi meme (n).

Nobles du. Royaume. Les Nobles & les Grands de cette Contrée sont distingués par les titres de Brembis & de Bahumets, qui signifient dans leur langue, les Riches & les Commandans. Dans la langue du Commerce, qu'on appelle Lingua Franca, on les confond sous le nom de Kahafchirs ou de Capchères, [sans que l'ori-gine & le sens de ce mot soient mieux connus.] C'est à ces Grands qu'appartient le privilège du Commerce, c'est-à-dire, le droit d'acheter ou de vendre, à l'arrivée des Vaisseaux de l'Europe. Tout autre Négre qui servir

(n) Loyer, ibid. pag. 129. & fulv.

liqueurs qui lui en Negre qui moiffon, r le maiz. avoir fait n coupant olontiers. i est feché ur de fon n maiz & fon-ulage, cevoir que 1. qui fait angeoient

les Kabafnd nombre eur dépenls publics, sareté pu-

parent du eme de leur **fublistance** leur père. ur l'avenir. qui puisse Sujets. Les le Trône. la mort de ue distincconfidérés s quelques réferve du ce appelle que le Roi

s titres de hes & les ua Franca, que l'ori-4 nds qu'aper ou de qui seroit **furpris** 

feroris dans un trafic actuel, verroit ses effets confisqués. De-là vient que Loye. les Kabaschirs sont les seuls riches & que tout l'Or du Pays tombe entre leurs 1701-2-3. mains. Leur nombre est ordinairement de quarante ou cinquante, quoiqu'il ne soit pas fixé. Le reste des Islinois est si pauvre, que les plus aifes ont à peine un misérable pagne pour se couvrir, & ne vivent qu'avec le secours des Kabaschirs. Ils se louent à leur service, pour se procurer de quoi nourrir leurs enfans. & quelquefois ils sont obligés de se vendre, pour le soutien de leur propre vie. Cependant lorfqu'il s'en trouve quelqu'un, qui, à force d'industrie & de travail, est parvenu à ramasser un peu de bien. & qui a pû cacher ses richesses avec assez de soin pour les conserver, il employe sous-main se amis à la Cour & parmi les Kabaschirs, pour s'élever à la qualité de Marchand ou de Noble. Si sa demande est approuvée, le Roi & les Brembis indiquent un jour où l'on se rend au bord de la Mer pour cette cérémonie. Le Candidat commence par payer les droits Royaux, qui font huit écus en poudre d'Or. Enfuite, le Roi déclare devant ses Kabaschirs, qu'il reçoit un Négre de tel nom pour Noble & pour Marchand. Après quoi se tournant rers la Mer, il défend aux flots de nuire au nouveau Kabaschir, de renverser s Canots & de nuire à ses marchandises. Il finit l'Installation en versant dans la Mer une bouteille d'eau-de-vie, pour gagner ses bonnes graces. Alors le nouveau Noble s'approche du Roi, qui lui prend les mains, les ferre d'abord l'une contre l'autre, les ouvre ensuite, & souffle dedans, en prononçant doucement le mot Akschue; c'est à-dire, allez en paix. Tous les Kabaschirs répétent cette cérémonie après le Roi. Il ne reste pour conclusion, aque de se rendre au festin, sou le Candidat a pris soin de faire inviter tous les Nobles ], & lorsqu'ils en sont sortis, il est regardé de toute la Nation, fromme Marchand, comme Noble. [ Il peut alors acheter & vendre librement sins être inquieté en aucune manière; & s'il augmente ses richesses, il est Aregardé ] comme Brembis & Kabaschir, avec le droit s de vendre & ] d'atheter des Esclaves. S'il accompagne le Roi à la guerre, il a part aux dépouilles de l'Ennemi. Enfin, il entre en possession de tous les privilèges atuchés à son titre.

La Justice d'Issini consiste dans quelques amendes pécuniaires. Il n'y a que trois crimes qui foient punis de mort; la Fuite des Esclaves, la Trahison & la Sorcellerie. Le Vol est si éloigné de passer pour un crime; qu'il procure des honneurs & des récompenses. Le parjure & le meurtre n'ont point d'autre châtiment qu'une amende; mais si les parens du mort peuvent se saisir de l'Affassin, ils sont en droit de lui ôter la vie. S'il échape à leur vengeance, & qu'il ait le tems de se présenter au Roi, il en est quitte pour payer dix bendes d'Or, ou mille livres, dont la moitié appartient à ce Prinæ, & l'autre aux parens du mort. Un Esclave convaincu de meurtre est vendu aux Européens; [mais la moitié du prix ne tourne pas moins au pro-

fit du Roi. 7 Lorsqu'un Créancier se lasse du délai & qu'il prend la résolution de se faire payer, il s'adresse au Roi, qui, sur sa demande, fait avertir le Débiteur. pour saite Un Esclave, chargé de cet ordre, se présente avec le Sceptre ou plûtôt le Bâton Royal à la main, & déclare au Débiteur qu'il est appellé par le Roi. Si le cas est pressant, il l'oblige sur le champ de le suivre. Alors le procès commence par un présent de huit onces d'Or, que le Créancier est obligé de O00 2

Création de formalité de cette cérémo-

Crimes, & ounitions #ta-

Méthode

## 476 VOYAGES AU LONG DES CÓTES

I. o Y E R. 1701-2-3. faire au Roi pour acheter de l'eau-de-vie. Il doit déposer, en même-tems, un tiers au moins de la somme qu'il demande; & ce tiers est distribué entre le Roi & les Courtisans qui doivent être ses Juges. Ensuite il jure en availant le Fétiche, que telle somme lui est due par celui qu'il a cité. On écoute le débiteur. Si les Juges ne sont pas satisfaits de ses raisons, il est condamné à payer la dette dans un certain tems, & forcé de s'y engager par un serment solemnel, qu'il prononce en touchant la tête du Roi [& disant; jetjure par vôtre tête de payer dans un tel tems la somme en question.] Le procès sinit sans autre sormalité. S'il manque d'un seul jour à l'éxécution, il est obligé de payer une bende au Roi, ou deux bendes, s'il est riche, pour avoir violé son serment. On lui donne ensuite un autre terme; mais avec de nouvelles dépenses de la part du créancier, ce qui l'oblige souvent d'abandonner ses prétentions. Cependant un débiteur qui continue de manquer à sa promesse, après l'avoir renouvellée plusieurs sois, court risque à la fin d'être déclaré insolvable; après quoi il est vendu pour l'Escelavage.

Punitions de la Sorcellerie & de la Trabifon.

Punition des Efclaves fugitifs.

.

Ils font facrifiés aux Féziches.

LA Sorcellerie, [ou du moins le crime auquel les Issinois donnent ce nom, ] He est punie par l'eau; c'est-à-dire, que le coupable est nové [folemnellement, it avec diverses marques de l'exécration publique. ] Les traîtres, c'est le nom qu'on donne à ceux qui révèlent les secrets du Conseil, sont décapités sans cérémonie, [ & fans espérance de grace. ] Les Esclaves, ou les Prisonniers de guerre qui entreprennent de s'échaper, sont présentés au Conseil du Roi & des Brembis, qui examinent d'abord les circonstances du crime. S'il paroit bien prouvé, le coupable est condamné à mort. Après lui avoir déclare in fentence, on lui lie les mains derrière le dos, on lui met dans la bouche un baillon, attaché par les deux bouts avec une corde qui se lie derrière la tête. Un Esclave du Roi, qui reçoit pour son salaire huit écus en poudre d'Or, portant sur la tête un des l'étiches du Roi, court dans toutes les ruës de la Ville comme un infenfé, en faifant pancher le Fétiche de côté & d'autre. comme s'il vouloit le faire tomber. Lorsqu'il arrive à la place où l'on a déjà conduit le Criminel, il perce la foule, en demandant au Fétichesurqui doit tomber la fonction d'Executeur? Ensuite le premier jeune-homme qu'il touche de l'épaule (0) est celui qu'on suppose nommé par le Fétiche. Cependant il recommence à demander si c'est assez d'un seul. Quelquesois le nombre des Exécuteurs nommés monte ainsi jusqu'à dix. Enfin l'Esclave sugitif est placé près du Fétiche, auquel il doit être facrifié. On prend soin de lui faire étendre le cou au-dessus de l'Idole. Celui qui se trouve nomme le premier pour l'éxécution, tire son poignard, & lui perce la gorge, tandis que les autres tiennent la victime, dont ils font couler le fang sur le Fétiche. L'Exécuteur accompagne cette action d'une prière qu'il prononce à haute voix: O Fétiche! nous t'offrons le fang de cet Esclave. Ausli-tôt qu'il est mor on coupe fon corps en pièces; & l'on ouvre, aux pieds du Fétiche, un tieu dans lequel toutes les parties font enterrées, à l'exception de la machoire, qu'on attache au Fétiche même. Les Exécuteurs font censés impurs pendant trois jours, & se bâtissent une cabane séparée, à quelque distance

( ) Angl. du coude. R. d. E.

occ

du Village. furicux & d tiaux, pain que les autr rin des trois manger, ] i n'y laiffant da feu qu'il conduit fes l'appellent t foffe. Les nent la fuite is vont rend certaine quai fuse cet emi Roi ne feroi pendant trois age est d'ar plus ils en tion (p).

水磁路水

QUOIQU à Londr

ient le Voyag

3. Ifles du Ca

Malaguette. 7

fe. 11. Côte de

la Côte de Gu

Commerce d'E

Pyrates. 22. S

La feconde

dentales; & con

Indes Occidente

acune Planche

Matières.]

Dans la Pre

(a) Che

du Village. Mais dans cet intervalle, ils ont le droit de courir comme des furieux & de prendre tout ce qui tombe entre leurs mains, Volailles, bestiaux, pain, huile, tout ce qu'ils peuvent toucher leur appartient; parce que les autres Négres le croyent fouillé & n'oscroient plus s'en servir. Ala sin des trois jours, [ pendant lesquels leurs parens ont soin de leur porter à manger, ] ils démolissent leur cabane, dont ils rassemblent toutes les pièces, n'y laissant aucune des choses dont ils se sont servis, pas même les cendres da feu qu'il y ont fait. ] Le premier Exécuteur prend un pot fur sa tête, & conduit ses compagnons jusqu'au lieu où le criminel a reçu la mort. La, ils appellent trois fois par fon nom. Le premier Exécuteur brise son pot sur sa fosse. Les autres y laissent les pièces de la cabane. Tous ensemble prennent la fuite & retournent chez eux; où se revétant de leur meilleur pagne, is vont rendre visite aux Brembis & aux Bahumets, qui leur donnent une certaine quantité de poudre d'Or. Il n'y a personne dans la Nation qui refuse cet emploi, quand il est nomme par le Fétiche. Les fils mêmes du Roi ne feroient pas difficulté de l'accepter. Il rend les Exécuteurs infames pendant trois jours; mais il passe ensuite pour un sujet de gloire. Leur uage est d'arracher une dent au criminel qui est mort par leurs mains; & plus ils en peuvent montrer, plus ils donnent d'éclat à leur réputation (p).

I. o y a R. 1701-2-3.

Les Exécuteurs font impurs pendant trois lours.

(p) Loyer, ibid. pag. 140. & 219.

## 

## C H A P I T R E IV.

Voyage de John Atkins en Guinée, au Brésil, & aux Indes Occidentales.

QUOIQUE la date de cette Relation soit l'année 1721, elle n'a paru à Londres (a) qu'en 1735, en deux Parties, dont la première content le Voyage de Guinée, sous les titres suivans: 1. Madère. 2. Canaries. Is lses du Cap-Verd. 4. Afrique en général. 5. Sierra-Léona. 6. Côte de Malaguette. 7. Sestos. 8. Cap Apollonia. 9. Cap Très-Puntas. 10. Cap-Corfe. 11. Côte depuis le Cap-Corfe jusqu'à Juida. 12. Juida. 13. Courans sur la Côte de Guinée. 14. Pluyes. 15. Vents. 16. Commerce de Guinée. 17. Commerce d'Esclaves. 18. Yvoire. 19. Or. 20. Retour sur la Côte d'Or. 21. Prates. 22. Saint Georges del Mina. 23. Cap Lopez.

La seconde Partie porte le nom de Voyage au Brésil & aux Indes Occidentales, & contient les articles suivans; 1. Barbade. 2. Cannes de Sucre. 3. Andes Occidentales. 4. Jamaïque. 5. Ouragans. [On ne trouve dans le Livre acune Planche, pour illustrer ces différens Articles, ni aucune Table des Matières.]

Dans la Préface, l'Auteur s'attache à faire quelques réfléxions sur la vie

INTRODUC TION.

(a) Chez Ward & Chandler, in-oftavo 265, pages.

O00 3

de manourt risour l'Ese nom, ] llement, 4 le nom ités fans risonniers 🎛 il du Roi S'il paroit éclaré it ouche un re la tête. ire d'Or, nës de la d'autre, u l'on a he fur qui nme qu'il the. Ceuefois le clave furend foin nomme e, tandis Fétiche.

à haute

qu'il est

Fétiche,

de la ma-

s impurs

distance

du

e-tems.

é entre

m avai-

écoute

ondam-

r un fer-

on. I Le

écution,

t riche,

e; mais

fouvent

fant ; je p

## 478 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

INTRODUC-

Réfléxions fur la vie des Mistelots. Ses déingrémens. & l'élement des Matelots. Il juge du malheur de leur vie par les commodités qu'ils abandonnent, par les dangers auxquels ils s'exposent, par l'uniformité ennuyeuse de la compagnie, du régime, & de la perspective. Et pour mettre, dit-il, le dernier trait aux misères de notre état; tandis que nous luttons ainsi contre un mauvais sort, de jolis coquins, nous enlèvent [peut-être] dans notre Patrie le cœur de nos mustresses ou de nos semmes. Il rapporte un décret national du régne de Jean, par lequel il étoit désendu aux personnes mariées d'entreprendre des Voyages au-delà des Mers, sans le consentement mutuel du mari & de la semme. Ensin, il ajoûte que par les loix Saxones, un Marchand qui avoit traversé trois sois la grande Mer, devoit être honoré du titre de Thane (b).

Ses avantages.

D'un autre côté, l'Auteur relève quelques avantages de la Navigation, qui sont capables d'y exciter les Matelots. Les Vaisseaux, dit-il, sont la véritable désense d'un Pays Maritime. (Il ne parle que des Vaisseaux de guerre, parce que le sien en étoit un.) On y trouve du moins son entretien. On y est mieux équipé & plus à couvert de tous les dangers, que dans les Vaisseaux Marchands. Les Officiers y sont plus civils & la société plus agréable. Ensin, lorsqu'on parvient à l'âge décrépit, ou qu'on se trouve hors d'état de servir par des blessures, on peut compter sur une retraite honorable & commode à l'Hôpital de Greenwich. Il ajoûte que les Officiers & les Matelots des Vaisseaux de guerre doivent trouver un motif encore plus puissant, dans les sonds qui ont été formés depuis peu d'années pour l'entretien de leurs veuves, & par conséquent de leurs ensans.

Raisons tirées de la disférence des Mers.

A l'égard de l'élément, il y met quelque distinction, qu'il tire du degré de plaisir qu'on y trouve. Après la Méditerranée, qu'il regarde comme la plus agréable partie de la Mer, a cause de la température de l'air & de ses autres avantages, il loue cette partie de l'Océan où régnent particulièrement les vents de Commerce, parce qu'à certaine distance de la terre on n'y trouve point de grosses Mers, ni d'orages dangereux, & que les jours & les naits y font d'une longueur égale. Il parle, dit-il, des Mers qui font sous la Zone Torride. L'Ocean Atlantique & la Mer du Sud, depuis le trente-neuf jusqu'au foixantième degré de latitude, font hors des limites du vent de Commerce. Les flots y font rudes & orageux; les nuées épaisses, les tempêtes communes, les vents fort variables, les nuits longues, froides & obscures. C'est encore pis, dit l'Auteur, au-delà des 60 degrés. Cependant il sçait de plusieurs Pilotes (c), qui avoient fréquenté les Mers de Groenland, que ces rudes climats ne contiennent pas d'autres vapeurs que des brouillards, des frimats & de la neige, & que la Mer y est moins agitée par les vents, qui étant Nord pour la plûpart, foufflent vers le Soleil, c'est-à-dire vers un air plus raréfié, comme on le reconnoît à ces glaçons détachés qui se trouvent bien loin au Sud du côté de l'Europe & de l'Amérique. Un autre avantage des mêmes Mers, c'est que la lumière de la Lune y dure à proportion de l'absence du Soleil; de sorte que dans le tems où le Soleil disparoît entièrement, la Lune ne se couche jamais, & console les Navigateurs par un éclat que la réfléxion de la neige & des glaces ne fait qu'augmenter.

ATKINS

occ

ATKINS contre le téi de véritable C'est qu'il re comme le pl la croît mên Negocians f ne font pas aux Habitan bar, font de raibes; car suffi régulièr Habitans ma tems avant i mangeoient o ladécouverce lant des Canil il leur fait pr plus délicate

diens Orienta
gres d'Afrique
tel outrage,
qu'une calomi
font les feuls
pophages, l'A
Voyageur qui
que Snellgrav
eft antérieure
fur l'Article de

CES réfléx

Nous apprivalier Chalonn éxaminés, cor fe trouva à la ragan, dont il verneur du Cajblonde.]

 \$\mathcal{O}(d)\$
 C'eft, per dans dans ce Paï

 Nations de prendre

<sup>(</sup>b) [Ancien titre de Noblesse.] [Voyezes (c) Angl. de personnes qui. R. d. E. Rapin. pag. 15.]

ATKINS justifie, dans la Préface, l'opinion pour laquelle il s'est déclaré, contre le témoignage de plutieurs graves Auteurs, qu'il n'y a point au monde de véritables Canibales. Sa principale raison paroît plus pieuse qu'I historique. Cest qu'il regarde, dit-il, la supposition de toutes ces races Antrop phages, comme le plus odieux reproche qu'on puisse faire à l'espèce hum ine, & qu'il la croît même offençante pour le Créateur. Il en appelle à la bonne-foi des Négocians fenfés qui ont fait le voyage de la Gumée. Il leur demande s'ils ne sont pas persuades que tous les recits qui attribuent cette offeuse qualité aux Habitans du Cap Sainte-Marie, de Mefura lo, de Drevin, & de Kallabar, font de véritables faussetés (d). Il ne juge point autrement des Isles Carathes; car à moins, dit-il, que les femmes de ces liles n'euffent des portées aufi régulières & aufi nombreuses que les Lapins, il est impossible que si les Habitans mangeoient de la chair humaine, le Pays n'eut été désert fort longtems avant l'arrivée des Européens. Prétendra-t-on ajoûte-t-il, qu'ils n'en mangeoient que les jours de fête, ou que cette habitule ne connença qu'à hdécouverte des Espagnols? Hobserve à cette occasion que La Hontan, parlant des Canibales qui bor lent le Canala, tombe dans un étrange gallicitme; il leur fait préférer, dit-il, la chair Françoise à celle des Anglois, comme plus délicate & de meilleur goût.

Cas réfléxions, joint au foin que les Voyageurs ont eu d'éxempter les Indiens Orientaux du même reproche, parce qu'étant plus puissans que les Négres d'Afrique ou d'Amérique, ils feroient plus capables de se ressentir d'un tel outragé, rendent l'Auteur très-persuadé que le sond de l'accusation n'est qu'une calomnie. Dans son opinion, conclut-il, la vermine & les mosquites sont les seuls Antropophages. [Dans son discours contre l'éxistence des Antropophages, l'Auteur attaque nommément le Capitaine Snellgrave, le dernier Voyageur qui en ait fait mention; & éxamine avec soin ses preuves. Quoique Snellgrave ait été en Guinée après Atkins, la publication de son Voyage est antérieure à celle de ce dernier; ce qui lui a donné occasion de le résuter sur l'Article des Antropophages.

Nous apprenons encore dans la Préface, que l'Auteur étoit avec le Chevalier Chalonner Ogle, lorsque le Pyrate Robert & ses complices furent pris, éxaminés, condamnés & éxécutés au Cap-Corse. Remarquons enfin qu'Atkins se trouva à la Jamaïque au mois d'Août 1722 dans le tems de cet horrible Ouragan, dont il donne une description détaillée. Il amenoit la fille du Gouverneur du Cap-Corse; qui, quoique née de parens Mulatres, étoit une belle blonde.]

\$\dot{\phi}(d)\$ C'eft, peut-tère un Artifice des Négodans dans ce Païs pour empêcher les autres Nations de prendre part à leur Commerce. On cette vûe

a vû ci-dessits que les François accusolent les Anglois & les Hollandois d'avoir décrié dans cette vûe le Climat de la Guinée.

INTROPUC-

L'Auteur rejette l'oplinion qu'il y ait des Antropophages.

odités

ormité

r met-

us lut-

orteun

fonnes

tement

Xones,

honoré

gation,

la vé-

guerre,

In v eft

aiffeaux

Enfin.

e fervir

mode à

es Vaif-

es fonds

rves, &

u degré

omme la

& de fes

erement

n'y trou-

les nuits

la Zone

neuf jus-

de Com-

tempêtes

obscures.

sçait de

que ces

rds, des nts, qui

s un air

crouvent

rtion de entièreun éclat

t-étre ]

I. 1.

Navigation de l'Auteur & ses Observations en divers lieux jufau'au Cap-Corle.

ATKINS. 1721.

Office de l'Auteur für guerre.

TKINS exerçoit l'office de Chirurgien fur le Swallow, ou l'Hirondelle. A Vaisseau de Guerre commandé par le Capitaine Ogle, qui est parvenu depuis à la dignité de Chevalier & J'Amiral. Le Weimouth, autre Vaisseau de Guerre, reçut ordre d'accompagner le Swallow dans un Voyage de Guiun Vaiifeau de née, qu'Ogle étoit chargé d'entreprendre, pour nétoyer cette Côte d'un grand nombre de Pyrates qui ruinoient le Commerce & qui portoient l'in-folence jusqu'à détruire les Comptoirs. Ces deux Vaisseaux étoient de cinquante pièces de canon; & les Gouverneurs de la Compagnie d'Afrique pour la Rivière de Gambra & les autres Etablissemens de l'Angleterre, devoient partir fous leur escorte.

Départ.

ILS mirent à la voile, de Spithead, le 5 de Février 1721. Le soir du même jour, depuis six heures jusqu'à neuf, on vit quantité de rayons de lumière. qui s'élançoient les uns à la suite des autres, & qui disparoissoient quelque. fois l'espace d'une minute ou deux. L'Auteur les appelle Capræ saltantes & nous (a) apprend que les Matelots Anglois leur donnent le nom de Morrisdanscrs, c'est-à-dire; Danseurs à la Moresque. Il y a de l'apparence, dit-il. que c'étoient des Phénomenes de cette nature, qui passoient pour des prodiges dans des fiécles moins éclairés.

Aurore Boréale.

> On passa par l'extrémité Occidentale de l'Angleterre, L'Auteur remarque que l'égalité de profondeur qu'on trouve dans cet endroit, & les portes, les fenêtres, les racines d'arbres que les Pêcheurs en tiroient autrefois, ont fait juger que dans les anciens tems, l'Angleterre étoit jointe aux petites Isles de Scilly par une pointe de terre nommée Lioness. [Ce n'est pas le seul endroité de l'Univers où, de la connoissance de l'Auteur, il seroit arrivé des changemens pareils. Quoiqu'il en soit, ] les Rocs, dit-il poëtiquement, semblent regretter encore, par des accens terribles, cette ancienne séparation.

Les Ifles de Scilly autrefois jointes à l'Angleterre.

VERS le Cap de Finisterre, on eut sans cesse le vent à l'Ouest; ce qui est fort extraordinaire sur la Côte de Portugal. A deux journées de (b) Madère, on tomba dans l'Escadre du Général Mathews, qui faisoit voile aux Indes Orientales, pour y donner aussi la chasse aux Pyrates. On remarqua ici quantité d'herbes de Mer, qui flottoient autour des Vaisseaux, à la distance d'environ quarante lieuës de l'Isle, & qui ne cessèrent point de les suivre jusqu'au rivage. Atkins juge que ces herbes croissent au sond de la Mer, & font la nourriture ordinaire des grands poissons. Il prouve son sentiment par des herbes de diverses observations. 1. Les perles & le corail, dit-il, se trouvent jusqu'à huit & dix brasses de fond. 2. La pesanteur de certains poissons, & la manière dont ils paroissent pourvus pour macher, font assez connoître que c'est en

Lcs poissons se nourrissent Mer.

> (a) C'est ce que M. de Mairan, de l'Académie des Sciences, nous a si-bien expliqué dans son Traité des Aurores Boréales. R. d. T. (b) Tout ce qui regarde Madère & les

Isles du Cap-Verd, dans la Relation d'Atkins, a déjà trouvé place au III. Tome de ce Recueil.

ruminant o dance ver pour s'app qu'il y trou qu'on ne p scavent of avoue qu'il font leur p LE 30 C

Rivière de Région. E Tortues, o ausi quanti le Dauphin poisson droi & perpendi Sa chair est Dauphin ho Poisson vola ont environ gissent à l'ex est poursuiv parce qu'elle Du Cap,

La sonde, à julqu'à treiz de Sierra-Lé passe tous le mouilla, le peine, & où d'Angleterre rendirent vit un article pro

LE 28 d'A par le Weim Gambra. Ma & tous ses eff avoit aussi co telots, qui o jusqu'à cinq d Loin de t

telots prenner civile, de qui étoit à la haut Ces deux terre

> (c) An W. Part.

ruminant qu'ils se nourrissent. 3. On trouve le poisson en plus grande abon- A T K I N S. dance vers les terres qu'au milieu de l'Océan; & peut-être n'a-t-il ses saisons pour s'approcher de certaines Côtes, que parce qu'il y est attiré par l'herbe qu'il y trouve. 4. On voit tous les jours, autour d'un Vaisseau, des poissons qu'on ne peut engager à faisir aucune amorce; ce qui semble marquer qu'ils scavent où trouver seur nourriture au fond de la Mer. Cependant l'Auteur avoue qu'il y en a beaucoup aussi qui saississent avidement l'hameçon & qui

font leur proje des petits de diverses espèces.

LE 30 de Mars, on se sépara du Weimouth, qui devoit entrer dans la Rivière de Gambra, avec le Gouverneur & les Facteurs destinés pour cette Région. En approchant du Cap-Verd, l'Equipage du Swallow prit plusieurs Tortues, qui dormoient sur la surface de l'eau dans un tems calme. On vit aussi quantité de Poissons volans, & leurs ennemis perpétuels, l'Albicore & le Dauphin. Atkins admira la couleur brillante du Dauphin, qui est un poisson droit, de quatre ou cinq pieds de longueur, avec une queuë fourchue & perpendiculaire à l'Horison. Il nage familièrement autour des Vaisseaux. Sa chair est séche, mais elle fait de fort-bon bouillon. On voit rarement le Dauphin hors de la latitude du vent de commerce, & jamais l'on n'y voit le Poisson volant. Celui ci est de la grosseur des petits harengs. Ses aîles, qui ont environ deux tiers de sa longueur, sont étroites près du corps & s'élargiffent à l'extrémité. Elles lui fervent à voler l'espace d'une stade, lorsqu'il est poursuivi, mais il les replonge de tems en tems dans la Mer, apparemment parce qu'elles deviennent plus agiles par ce fecours.

Du Cap, on porta au Sud-Sud-Ouest, pour éviter les Basses de Rio-Grande. La fonde, à dix ou douze lieuës du Cap, donne par degrés, depuis foixante jusqu'à treize brasses. On reprit ensuite au long de la Côte jusqu'à la hauteur de Sierra-Léona. Le Cap de ce nom se reconnoît par un seul arbre, qui surpasse tous les autres en grosseur, & qui a derrière lui la haute terre. On mouilla, le 7, dans la troisième Baye, où le bois & l'eau se trouvent sans peine, & où les marées sont aussi régulières que dans aucune partie du Canal d'Angleterre. Quelques Officiers du Vaisseau étant descendus au rivage le 18. rendirent visite au Seigneur Joseph, dont on a représenté l'Habitation dans

un article précédent.

LE 28 d'Avril, on partit de Sierra-Léona, & deux jours après on fut rejoint par le Weimouth, qui avoit déja rempli sa commission dans la Rivière de Gambra. Mais il avoit donné sur un Banc de sable à l'entrée de cette Rivière. & tous ses efforts n'avoient pû l'en dégager en moins de trois jours. Le Swallow avoit aussi couru quelque danger à Sierra-Léona, par la négligence des Matelots, qui oubliant le soin de la pompe, avoient laissé croître l'eau à bord jusqu'à cinq ou six pieds.

Loin de trouver des Canibales au Cap Sainte-Marie, comme tous les Matelots prennent plaisir à le raconter, on n'y trouva qu'une Nation douce & civile, de qui l'on obtint du bois pour la provision du Vaisseau. Le 14 (c), on Marie. étoit à la hauteur du Cap-Monte, & le lendemain à celle du Cap Mesurado. Ces deux terres font hautes. La première présente deux Pointes, & la seconde

1721.

Divers Poisfons près du Cap. Verd.

Dauphins & Poisions vo-

On relache à Sierra-

Il n'y a point de Canibales au Cap Sainte-

(c) Angl. le 4. R. d. E.

W. Part.

Ppp

ruminant lation d'At-Tome de ce

irondelle.

parvenu

Vaisseau

de Gui-

ôte d'un

ient l'in-

t de cin-

que pour

devoient

du même

lumière,

quelque.

Itantes &

c Morris-

e, dit-il,

s prodiges

remarque

ortes, les

, ont fait

es Ifies de

es change-

mblent re-

ce qui est

Madère,

aux Indes

ici quan-

ance d'en-

es fuivre

a Mer, &

iment par

nt jusqu'à

la manière

ne c'est en

ul endroit

#### VOYAGES AU LONG DES CÔTES

1721.

une seule; mais la Côte qui les suit l'une & l'autre est basse & couverte de bois. A trois lieuës du rivage, la fonde donne trois brasses d'eau (d).

Raifon qui a fait prendre cette idée des Négres de Mesurado.

On vit venir de Mesurado, un Canot, qui portoit un Kabaschir nommé le Capitaine John Hée, vêtu d'une camisole de Matelot, la tête couverte d'un vieux chapeau, avec quantité d'anneaux de cuivre aux doigts des mains & des pieds. Il fit quelque difficulté de monter à bord, dans la crainte d'être arrêté. Sa Ville avoit eu beaucoup à souffrir de la trahison de plusieurs Vaisfeaux; & les Négres qui l'habitoient s'étoient quelquefois vengés avec un peu de cruauté. C'étoit sur ce fondement qu'on leur faisoit l'injustice de les croire Antropophages; mais fans aucune vraisemblance, puisque dans cette supposition, ils n'auroient pas eu de Commerce ni de Voitins. Le Capitaine Hée. & les Négres qui lui servoient de Rameurs, avoient avec eux leur Fétiche, qui étoit un paquet de petits bâtons noirs, de la forme d'un botte d'asperges, envelopé dans une bourse ou un sac [de fin coton broché,] & porté sur l'épaule d'un nageur (e). Atkins voulut le voir & le manier. Mais les Négres parurent effrayés de sa hardiesse, & lui dirent pour l'arrêter: You didi, you kikatavou! ce qui fignifie dans leur Langue; fi vous y touchez, vous mourrez aussi-tôt. La défiance qui régnoit de chaque côté ne permit pas de penser long-tems au Commerce. Ils demandérent de vieilles hautes-chausses, des chemises, des guenilles, du biscuit, & tout ce qu'ils apperçurent. Enfin, cédant à leur inquiétude, ils partirent brusquement, en s'appellant l'un l'autre avec un cri qui reffembloit, suivant l'Auteur, à celui des Bouchers d'Angleterre lorsqu'ils conduisent quelques Bestiaux (f).

Le 10 de May, on mouilla l'ancre devant Sejtus ou Sestro. Cette Rivière est moins large que la Tamise (g). L'entrée en est fort étroite, & ne peut recevoir que des Chaloupes, entre deux Rocs qui sont du côté de stribord, c'est-à-dire à la droite du Vaisseau. Encore est-elle fort dangereuse, pour peu que les vents ayent de violence. Tout le reste de l'embouchure est occupé par des fables. On y peut acheter néanmoins beaucoup de ris. La Rivière est abondante en poisson. Les Habitans s'empressent d'apporter sur les rives quantité de Chévres & de Volaille; ou du moins, on s'imagine en voir un grand nombre, parce qu'il est rare d'en trouver depuis Sierra-Leona jus-

qu'à la Côte de Juida. La Barre qui ferme l'entrée de la Rivière n'empêche pas qu'on n'y puisse faire de l'eau assez facilement.

Le Roi du Pays se nommoit Pedro, & faisoit sa résidence à cinq milles du Rivage sur le bord de la Rivière. Comme il est en possettion de recevoir un présent de tous les Vaisseaux qui demandent de l'eau & du bois, on se crut obligé de lui envoyer ce tribut par une Ambassade composée d'un Lieutenant & du Tréforier. En arrivant à la Ville Royale, ils furent conduits par quelques Seigneurs Négres dans la chambre du Palavère ou du Confeil, pour y attendre que le Roi fut habillé & disposé à paroître en public. [ C'est-la où il donne ses Audiences publiques, cette cérémonie se faisant toûjours en présence de tout le peuple. ] Ils attendirent l'espace d'une heure. Enfin Sa Majesté parut, accompagnée de cent Nobles [tout nuds & la pipe à la bouche,] & précédée

On députe au Roi du Pays.

Embouchure

de la Rivière

de Seítos ou

Seftro.

OCCI

précédée d'i Tout ce cor nantique; fa grand nomb queuë, qui d'une vieille puis long-ter petit de la m fort maigre, Ses bas, for boucles; & chaîne de lét

Les Amb

nial que le Re n'auroient pe fait fouvenir. que c'étoit as il étoit beauc deurs lui préf bouteille d'ea Pedro, qui s parut pas con ficence, mais Il pria civiler échange chaci a s'en retourn Ministres, il diatement con

la manière de

& les faisant c

Mais (i) p

mandèrent qu'o fils. Ce jeune l dant à les cond flageolet, don Vaisseau, on perruque. On par laquelle on Fl'Equipage, [qu (\*) une vieille rémonie badine

(b) Angl. étoit (i) Angl. pour re idée de leur gér faute envers Tom 1 Prince, pour mont oord du Vaisseau A

<sup>(</sup>d) Angl. donne trente cinq braffes. R. d. E. e) Angl. d'un d'entr'eux. R. d. E. (f) Voyez Atkins, pag. 53 & 256.

<sup>(</sup>g) Angl. Cette Rivière a environ la moitié de la largeur de la Tamise. R. d. E.

nrécédée d'un Esclave qui composoit sa musique en soussiant dans une corne. ATKINS. Tout ce cortége étoit nud. L'habillement du Monarque (q) avoit l'air fort gantique; sa robe étoit d'une [vieille] étose rouge & fort sale, ornée d'un grand nombre de piéces de différentes couleurs. Un Esclave lui portoit la queue, qui étoit une autre pièce attachée au bas de la robe. Il étoit coeffé d'une vieille perruque noire à plein fond, qui n'avoit pas été peignée depuis long tems. Son chapeau, qui tomboit en pourriture, & qui étoit trop petit de la moitié, étoit si reculé sur le derrière de la tête, qu'avec un visage fort masgre, Sa Majesté, dit Atkins, avoit l'air d'un véritable épouvantail. ses bas, fort sales & fort grothers, étoient sans jarretières; ses souliers sans boucles; & pour ne laisser rien manquer à cette parure, il portoit au cou une chaîne de léton d'environ vingt livres.

erte de

mmé le

te d'un

ains &

d'être

s Vaif-

vec un

de les

18 cette

apitaine

ux leur

n botte

. Mais

er: You

z, vous

pas de

hauffes,

Enfin,

un l'au-

rs d'An-

Rivière

ne peut

tribord,

, pour

e est oc-

La Ri-

r fur les

en voir

ona jus-

mpéche

milles

voir un

fe crut

utenant

ar quel-

pour y

à où il présen-Majesté

he,] & 5

récédée

n la moi-

hé, ] &

Les Ambassadeurs Anglois, qui n'étoient pas plus éxercés sur le cérémonial que le Roi dans l'art des ajustemens, se mirent à genoux devant lui. & n'auroient peut-être pas pense à se relever, si Pedro lui-même ne les en eut fait souvenir. Il parut surpris de leur voir prendre cette posture, & leur dit que c'étoit apparemment l'usage de l'Europe. Mais revenant au Daschi, dont il étoit beaucoup plus occupé, il demanda auffi-tôt à le voir. Les Ambassa. deurs lui présenterent un fusil, deux pièces de bœuf salé, un fromage, une bouteille d'eau-de-vie, une douzaine de pipes, & quantité de révérences. Pedro, qui s'entendoit mieux en présens qu'en témoignages de respect, ne parut pas content de ce qui lui étoit offert; non qu'il y desirât plus de magnificence, mais parce qu'il n'y trouvoit rien de convenable à ses besoins actuels. Il pria civilement les Ambassadeurs de les reprendre, & de lui donner en échange chacun leur culotte. Cependant, comme ils ne parurent pas disposés à s'en retourner à demi-nuds, après avoir conféré quelques momens avec ses Ministres, il consentit à recevoir le présent. Les Ambassadeurs surent immédiatement congédiés, avec un verre de vin de Palmier, & l'atti-ho, qui est la manière de faluer ordinaire aux Négres, en prenant le pouce & les doigts, & les faifant craquer.

MAIS (i) pour laisser au Roi une idée avantageuse de leur politesse, ils demandèrent qu'on leur accordat l'honneur de faluer le Prince Tom Freeman son fils. Ce jeune Prince fit éclater à son tour la civilité de sa Nation en demandant à les conduire jusqu'à bord, sans en avoir été prié. Il se fit donner son flageolet, dont il leur joua plusieurs airs sur la route. Lorsqu'il sut arrivé au Vaisseau, on lui fit présent d'un Chapeau bordé, d'une épée, & d'une perruque. On y joignit une grande feuille de parchemin en forme de patente. par laquelle on le créoit Duc de Sestos. Elle sut signée par tous les gens de Fi Equipage, [ qui étoient capables d'écrire leur nom, ] & l'on y mit pour Sceau (k) une vieille marque de beurre que le hazard fit trouver à bord. Cette cérémonie badine fut si goûtée du Roi Pedro, que dans le mouvement de sa re-

(b) Angl. étoit fort grotesque. R. d. E. i) Angl. pour donner au Roi une meilleure idée de leur générosité, ils réparèrent leur saute envers Tom Freeman, son fils. Ce jeune Prince, pour montrer sa civilité, étoit venu à bord du Vaisseau Anglois sans y être invité. Il

avoit apporté avec lui son Flageolet, pour les régaler de quelques airs rustiques. On lui sit présent R. d. E

(k) Angl. l'impression d'une marque de beurre sur de la potée. R. d. E.

1721.

Cour de ce Prince, & fa

Groffièreté des Ambaffadeurs, & du Monarque

Création buriefque d'un Duc de

## 484 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

ATRINS.

connoissance, il envoya au Vaisseau deux Chévres, sous la conduite de Yosi, son second fils, qu'il étoit bien-aise d'ailleurs de voir participer aux faveurs des Anglois. Ils l'honorèrent aussi d'une dignité de leur création, en le fai-fant Prince de Baxos.

Avantage que les Anglois tirent de leurs railleries.

On avoit l'éxemple de plusieurs Négres qui avoient été revêtus des plus hauts titres, mais personne n'avoit encore pensé à les confirmer par des Patentes. Aussi le Roi Pedro continua-t-il de paroître extrémement sensible à cette distinction. Il permit aux Anglois de jetter à tous momens leurs filets dans sa Rivière, où ils prirent quantité d'excellent poisson. Il leur accorda la liberté de visiter tous ses Villages, & l'ordre sut donné à tous ses Sujets de les traiter comme les Bienfaiteurs de la Nation. Quelques personnes du Vaisseau étant entrées dans une Habitation où ce Prince étoit arrivé nouvellement, se crurent obligés de lui rendre une visite. Ils le trouvèrent dans un Palais fort inféreiur aux étables de nos bonnes Métairies. L'entrée étoit si étroite qu'on n'y pouvoit passer sans contrainte. Elle conduisoit dans une cour où l'on voyoit trois ou quatre misérables hutes, qui étoient le logement des femmes du Prince. Les Anglois passèrent ensuite sous une autre porte, d'où ils apperçurent le Roi assis dans la seconde cour, sur un échaffaud femblable à celui de nos Tailleurs, accompagné de deux ou trois [vieilles] femmes qui fumoient avec lui. [Ce qui, parmi les Négres, fait le plus agréable amusement de l'un & de l'autre séxe.] Si sa figure fit rire les Anglois, il parut sourire aussi de les voir. Après avoir joui de ce spectacle pendant quelques minutes, il prirent congé de lui avec la cérémonie ordinaire de l'atti-ho.

Homme jaune. Remarques fur ce Phénomène. Dans un autre Village sur le bord de la Rivière, ils trouvèrent un homme dont la couleur les frappa d'étonnement. Il étoit jaune; mais d'un jaune si brillant, que n'ayant jamais rien vû qui lui ressemblât, ils s'efforcèrent d'approfondir ce Phénomène. Ils employèrent les signes & tout ce que l'expérience leur avoit appris de plus propre à se faire entendre. Le seul éclair-cissement qu'ils purent tirer, sut qu'il venoit d'un Pays fort éloigné dans les terres, où les hommes de sa couleur étoient en grand nombre. L'Auteur a sçû des Capitaines Bull Finch, Lambe, & de quelques autres Voyageurs, qu'ils avoient vû plusieurs Afriquains de la même couleur; & de M. Thompson, qu'il en a vû un dans le Royaume d'Angola, & un autre à Madagascar; rareté surprenante, ajoûte Atkins, & dont l'explication doit causer autant d'embarras aux Physiciens que la couleur des Négres (1).

Route des Anglois.

Baffam. Affini. Bottomlest Pit.

Cap Apollonia. Le 18 de May, on quitta Sestos; & faisant voile au long d'une Côte aussi basse que celle de Hollande, on arriva le troisième jour au Cap Palmas. [Lexaller, ils levèrent l'Ancre à Jaque à Jaques;] Le 30, on mouilla devant Bassam ou Bassau, & le 31 devant Assimi, après avoir passé l'endroit qu'on a nommé Bottomless Pit, ou l'abime sans fond, parce que si près du rivage on ne trouve effectivement aucun fond dans un espace d'environ de trois milles. [Cet entroit est à sept lieuës au-dessous de Jaque à Jaques.] On ne trouva point aux Habitans de tous ces lieux beaucoup d'empressement pour le Commerce, jusqu'à ce qu'on eut gagné la Côte d'Or. Le 2 de Juin, on jetta l'ancre au Cap Apollonia. La terre commence ici à s'élever, & les Négres marquent plus d'ardeur pour les marchandises de l'Europe.

ficile d'obtenir pour cette fav est à trois mill Vaisseau, pou c'(m) Ils apprincies de l'intérieur coup fousfert des ceux de Dreavin; avoient détruit cené le Commerce. (n) Angl. Cepe qu'il faut entendre

fur le tillac. R. d.

ft. R. d. E.

A

(0) Angl. en d

ocd

A Faque

rent un Vais

Harding . qui

te Esclaves.

l'avanture fui

ba, qui étoit

levement, a

secondés par

la nuit, il n'y

odormis. [ Elle

Tomba ne ba

tion, il ne pi

au château d'

bord les deux

veillé par le

nière. Cepen

larme, & la

une hache à l

ger de fer les

vit arriver co

où les grands

coupables fon

goureux, qui

le fouet & po

constitution fo

fentement, su

le cœur & le

fouettée, &

dernier foupir

le jour fuivant

wuchent à ce

LE 6 de I

LE Lecteu

A Jaque à Jaques, entre le Cap Palmas & Baffam, les Anglois rencontrèrent un Vaisseau de Bristol, nommé le Robert, commandé par le Capitaine Harding, qui étoit parti avant eux de Sierra-Léona, après y avoir acheté trente Esclaves, au nombre desquels étoit le Capitaine Tomba. Harding raconta l'avanture suivante à ses Compatriotes (m). Huit jours auparavant, ce Tomba, qui étoit d'une hardiesse extraordinaire, avoit formé le projet d'un soulevement, avec trois ou quatre de ses Compagnons les plus résolus. Ils étoient secondés par une femme de leur Nation, qui les avoit avertis que pendant la nuit, il n'y avoit que cinq ou fix Blancs fur le tillac, & presque tolijours endormis. [ Elle lui donna, en même tems, un marteau pour éxécuter leur projet.] Tomba ne balança point à tenter l'entrepr se; mais au moment de l'éxécunon, il ne put engager qu'un feul Négre de plus à le suivre. S'étant rendus au château d'avant, il y trouva trois Matelots endormis, dont il dépêcha d'ahord les deux premiers d'un simple coup sur la temple. Le troissème sut réveillé par le bruit, mais Tomba ne réussit pas moins à le tuer de la même manière. Cependant quelques Anglois (n) qui n'étoient pas éloignés prirent l'allarme. & la communiquerent bientôt fur tout le Bord. Harding paroissant avec me hache à la main, (o) fendit la tête à Tomba d'un seul coup, & fit charger de fer les cinq autres complices.

Le Lecteur, dit Atkins, sera curieux d'apprendre leur châtiment. On vit arriver ce qui n'est que trop commun dans tous les Pays de l'Europe, où les grands scélérats échapent souvent au supplice, tandis que les moins coupables sont punis rigoureusement. Des cinq Esclaves, les deux plus vigoureux, qui étoient en même-tems les plus criminels, en surent quittes pour le sour quelques scarifications. Les trois autres, qui étoient d'une constitution fort soible, & qui n'avoient eu part à l'action que par leur consentement, subirent une mort cruelle, après avoir été contraints de manger le cœur & le soye de leur Ches. La semme sut suspendue par les pouces, souettée, & déchirée de coups à la vûe de tous les autres Esclaves, jusqu'au

dernier foupir, qu'elle rendit au milieu des tourmens.

Le 6 de Juin, on jetta l'ancre devant Axim, Comptoir Hollandois; & le jour suivant, au Cap de Très-Puntas. La plûpart des Vaisseaux de l'Europe ouchent à ce Cap pour renouveller leur provision d'eau, (p) qu'il est plus disfeile d'obtenir plus loin, où l'on fait payer une once d'Or à chaque Vaisseau pour cette faveur. John Conny, principal Kabaschir du Canton, dont la Ville est à trois milles de la Côte du côté de l'Ouest, envoya un de ses Esclaves au Vaisseau, pour y faire demander une canne à pomme d'Or, gravée de son

ATRINS. 1721.

Avanture d'un Vaisseau de Bristol.

Révolte de cinq Négres.

Leur puni-

d'(m) Ils apprirent auffi d'eux que les Peuples de l'intérieur des terres, qui avoient beaucoup fouffert des Panyrrs de Cobelabou & de coux de Drewin; étoient devenus supérieurs & avoient détruit ces Villages; ce qui avoit ruiné le Commerce.

(n) Angl. Cependant les deux autres. Ce qu'il faut entendre des cinq qui étoient de quart

fur le tillac. R. d. E.

le Tofi .

faveurs

n le fai-

des plus

des Pa-

enfible à

urs filets

accorda

Sujets

onnes du

nouvel-

dans un

étoit si

dans une

le loge-

atre por-

chaffaud

glois, il

pendant

naire de

n homme

jaune fi

ent d'ap-

e l'expé-

ul éclair-

dans les

Auteur a

yageurs,

Thomp.

lagascar;

er autant

Côte aussi ias. [Lext nt Bassam

nommé

e trouve

oint aux

, jusqu'à

Apollo-

d'ardeur

Æ

Cet en-

vieilles 7

us agréa-13

(0) Angl. en donna un coup à Tomba, & ft. R. d. E.

(p) Tout ce Paragraphe est étrangement désiguré. Voici ce que porte l'Original. Qu'il est plus disticile d'obtenir plus haut, chaque Vaisseau ne payant ici qu'une once d'Or pour la liberté d'en prendre ce qu'il lui en faut. Jean Conny.... Vaisseau, pour demander ce droit avec sa commission, qui consistoit dans une grande canne à Pomme d'Or, sur la quelle son nom étoit gravé. Les Anglois ayant resusée e droit, en accompagnant ce resus de quelques outrages,

## 486 VOYAGES AU LONG DES CÖTES

Ouerelle des Anglois avec an Kabaschir.

A T K 1 R s. nom, que les Anglois de quelque Voyage précédent s'étoient chargés de lui apporter. Non-feulement cette commission avoit été négligée; mais le Messa. ger du Kabaschir s'étant emporté dans ses reproches, il sut imprudemment maltraité par les Anglois de l'Equipage. Son Maître irrité de ce double outrage, ne remit pas fa vengeance plus loin qu'au jour suivant. Les Anglois étoient à puifer de l'eau. Il fondit fur eux avec main-forte, se saisit de leurs tonneaux & fit une douzaine de prifonniers, qu'il conduifit à fa Ville. L'Officier qui les commandoit prit des peines inutiles pour faire compren le au Kabaschir John, la différence d'un Vaisseau de Roi aux Vaisseaux Marchands. Son unique réponse sut ,, Qu'il étoit Roi de son Canton, non-seulement , pour son eau, mais encore pour l'embarras qu'on lui causoit à la prendre Cette rodomontade, dont le sens lui étoit apparemment plus clair qu'aux Anglois, ne l'empêcha pas de leur présenter de l'eau-de-vie & toutes ses provisions domestiques. Je sçais, disoit il, aux Matelots, que votre devoir est de suivre les ordres qu'on vous donne. Après quelques autres discussions, il fe contenta, pour la rançon des douze Anglois, de fix onces d'Or & d'un barril d'eau-de-vie.

Réconciliation des Anglois avec le Kabaschir.

Raisons qui le rendoient si

Il avoit pavé fa cour de crânes Hollandois.

On voyoit fur une Colline voisine le Fort Danois, ou, comme on l'appelloit, le Fort de Brandebourg, que les Danois avoient abandonné depuis quelques années, & dont John Conny s'étoit mis en possession. Cette hardiesse avoit fait naître quelques différends entre lui & les Hollandois. Sous prétexte de l'avoir acheté des Danois, ils y avoient envoyé en 1720 une Galiote à bombes, & deux ou trois Frégates, pour demander qu'il leur fût remis. John, qui étoit hardi & subtil, ayant pesé leurs forces, répondit qu'il vouloit voir quelque témoignage du Traité des Brandebourgeois (q). Il ajoûta même que ce Traité prétendu ne pouvoit leur donner droit qu'à l'artillerie & aux pierres de l'édifice, puisque le terrain n'appartenoit pas aux Européens pour en disposer; que les premiers Possesseurs lui en avoient payé la rente, & que depuis le parti qu'ils avoient pris de l'abandonner, il étoit réfolu de n'y pas recevoir d'autres Blancs. Ces raisonnemens ayant irrité les Hollandois, ils jettèrent quelques bombes dans la Place. Ensuite aussi furieux d'eau-de-vie que de colère, ils débarquèrent quarante hommes sous la conduite d'un Lieutenant, pour former une attaque régulière. Mais John, qui avoit eu le tems de se mettre en embuscade avec des forces supérieures, fondit brusquement sur eux & les tailla tous en pièces. Il ajoûta l'insulte à la victoire, en faisant paver l'entrée de son Palais des cranes

CET avantage avoit servi à le rendre plus fier & plus éxact sur tous les droits du Commerce, c'est-à-dire, sur ceux qui lui étoient dus justement. Cependant lorsqu'il se sur reconcilié avec les Anglois, Atkins & quelques autres Officiers du Vaisseau lui rendirent une visite. Les vents

Jean vint lui-même le lendemain. Pendant qu'ils étoient occupés à faire de l'eau, il fondit fur eux. . . . l'Officier qui les commandoit, tâchant de lui faire comprendre la différence d'un Vaisseau Marchand, n'y gagna que des coups. Et comme il fçavoit affez d'An? glois pour jurer dans cette Langue; il fit serment qu'il étoit Roi.... Il se contenta pour compensation de tout, de six onces d'Or.

(q) On a déja vû que cet Etablissement s'étoit fait fous le nom d'une Compagnie de Brandebourgeois ou de Prussiens. R. d. T.

OCC

and avoient a rivage a lleur fit par loriqu'ils n'o même fur le pente ou q maifon.

CET édifie cicux & for Jer de pierre de chauffée. mes; la fecor me qui faisoit chaites.

Pour arri

n étoit envi Kabafchir. 1

Gardes, & u meneurs Dan lavoit appris mendre une ms, bien-fast les Négres, j nets, cuffent It recut fo mi lui furent woir empeche armit de péc the n'ayant po achir prit me digrace en né plus de considé ne tel que lui burre, du fro proprement co derrière lui pe me pièce d'ét m chargée de poids de huit o Mas & de jami ATKINS tro fficulté de lui avoit pavé l'

O(r) L'Auteur ob Général Phillips iqué de n'avoir é

ur tous les dûs juste-Atkins & Les vents Sud

des crânes

contenta pour onces d'Or.

blissement s'éignie de Bran-d. T.

sud avoient rendu la Mer si grosse, que les voyant embarrasses à descendre ATRINS n rivage avec leurs propres Chaloupes, il leur envoya ses Canots. Mais Heur fit payer un akky pour ce service. Les Négres connoissent fort-bien orsqu'ils n'ont rien à craindre de l'agitation des slots. John se trouva luimême fur le rivage pour y recevoir les Anglois. Il étoit accompagné de mente ou quarante Gardes fort - bien armés, qui les conduifirent à fa

CET édifice, qu'il avoit construit des matériaux du Fort, étoit affez spagioux & fort-bien entendu. On y montoit en dehors par un double escaier de pierre, d'onze ou de douze degrés. Cet étage, sans compter le rezde chauffée, contenoit trois grandes chambres; l'une qui étoit la falle d'armes; la feconde, qui fervoit de chambre de lit au Kabaschir, & la troisième qui faisoit sa salle de compagnie. Celle-ci étoit meublée de tables & de chailes.

Pour arriver à ce Palais, il falloit traverser deux cours, dont la premiènétoit environnée de logemens pour les Officiers & les Domestiques du Kabaschir. La seconde étoit un quarré spacieux, qui contenoit une salle des furdes, & une autre falle d'armes, avec divers ornemens imités des Gouremeurs Danois, au fervice desquels John Conny avoit été plusieurs années. avoit appris d'eux les délicatesses d'honneur; & pour un Négre, il scavoit mendre une contenance affez impofante. C'étoit un homme de cinquante ins, bien-fast & robuste, d'un regard sévère, & qui se faissoit respecter de les Négres, jusqu'à vouloir que ceux qui portoient des chapeaux ou des bonses, eussent toûjours la tête nue devant lui.

It recut fort civilement les Anglois; & les falua de six coups de canon. ai lui furent rendus au même nombre (r). Il leur fit des excuses de les moir empechés de prendre de l'eau; & pour les en dédommager, il leur mmit de pêcher dans la Rivière qui passe derrière sa Ville. Mais leur pêde n'ayant point été fort heureuse, ils furent mal-servis à dîner. Le Kawhir prit même un air mécontent, & leur reprocha de s'être attiré cette digrace en négligeant de faire un présent à l'eau de la Rivière, qui méritoit las de confidération qu'une autre, parce qu'elle étoit le Fétiche d'un homne tel que lui. Il leur préfenta neanmoins du kanki, du pain, du fel, du hurre, du fromage, du vin de Palmier & de la bierre. Sa table étoit affez proprement converte, d'une nappe, de conteaux, d'afficttes, &c. Une de s semmes, car les Anglois remarquèrent qu'il en avoit plusieurs, sut assise strière lui pendant tout le festin. Elle paroissoit grosse. Sa robe étoit me pièce d'étofe informe, dont elle étoit envelopée, & qui n'étoit pas al chargée de l'étiches. Au jugement d'Atkins, ils portoient tous deux le pids de huit ou dix livres d'Or, en coliers, en bracelets, en anneaux de was & de jambes, & en autres ornemens de tête & de chevelure.

ATKINS trouvant le Kabaschir familier & de bonne humeur, ne sit pas ficulté de lui demander ce qu'étoient devenus les crânes Hollandois dont lavoit pavé l'entrée de sa Maison. Il répondit naturellement que depuis

Description de son Palais.

Figure & caractère de John Conny

Traitement u'il fait à

Ouel ufage des crânes

Q(r) L'Auteur observe dans une note, que Général Phillips étant au Cap-Corfe, fut si que de n'avoir été salué que de dix-neuf

coups pour vingt-un, qu'il en perdit l'appétit pour deux ou trois jours.

## 488 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

ATKINS. 1724. un mois il les avoit enfermés dans une caisse, avec de l'eau-de-vie, des pipes & du tabac, & qu'il les avoit fait enterrer. Il étoit tems, ajoûta-t-il d'oublier les ressentants passés; & les petites commodités qu'il avoit sait enterrer avec les Hollandois [& qui, durant leur vie, avoient été le plusde leur goût], étoient un témoignage du respect qu'il portoit aux Morts. Atkins apprit que l'usage de cette Nation est de sacrisser un ou deux Esclaves à la mort des personnes riches. Au reste le Kabaschir lui sit voir dans une de ses cours, les machoires [insérieures] des Hollandois suspendues aux brangehes d'un arbre.

Sa rigourcufe justice, & son habileté. It n'avoit pas moins de rigueur dans les châtimens, que d'éxactitude à se faire payer les droits. Quelques semaines avant l'arrivée des Anglois, il avoit condamné à mort un meurtrier, quoique le meurtre n'eût été commis que dans les termes d'une juste désense; & c'étoit le frère même du coupable qu'il avoit chargé de l'éxécution. [Il l'avoit fait jetter dans la Meraprès lui avoir mis au Col une grosse pierre, semblable à une Meule de Moulin.]

LE Kabaschir John Conny avoit profité fort habilement de son pouvoir & de ses richesses pour se mettre en possession de tout le Commerce du Pays; & par degrés il avoit réduit les profits des Européens à vingt pour cent. Atkins remarque qu'ils ne pouvoient accuser qu'eux-mêmes de cette disgrace, parce qu'ils avoient cherché à se supplanter les uns les autres en donnant seurs marchandises à moindre prix. [On gagne encore moins avec les Sujets du Kabaschir. Car dans le petit Commerce, que les Anglois sont avec eux, ils ne les payent qu'en Krakkra d'Or, dont la valeur est fort au-dessous du prix qu'ils y mettent.]

#### 6 I I.

Arrivée de l'Auteur au Cap-Corfe. Misérable état du Comptoir Anglois. Suite de Voyage à Juida, aux Isles du Prince & de St. Thomas, à Mina, &c. & Retour de l'Auteur.

Ce que c'est que les Comptoirs de Dixcove, de Sukkonda, d'Anamabo, &c. Le Swallow partit du Cap Très-Puntas le 14 de Janvier, & mouilla le lendemain à Dixcove, Comptoir Anglois. Mais quoique Dixcove, Sukkonda, Anamabo, & d'autres lieux, foient honorés du nom de Comptoirs, Atkins remarque qu'il ne s'y trouve que deux ou trois Anglois, dépendans du Cap-Corse, d'où ils recoivent leur commission, avec un salaire annuel, & des profits ou des gratifications proportionnés à leurs services.

Cap-Corfe, principal Fort des Anglois en Guinée. Le 16. de Juin, on leva l'ancre, pour mouiller le lendemain devant le Cap-Corse, principal Fort de la Compagnie Angloise d'Afrique. C'est us la résidence du Gouverneur, qui ne porte dans sa commission que le titre de Directeur Général. Ce Comptoir est composé de deux Marchands en ches d'un Sécretaire, un Chapelain, un Chirurgien, plusieurs Facteurs, Ecrivains, Mineurs, Artisiciers, & d'une Compagnie de Soldats. La Place ne manque ni d'édifices ni de commodités, pour les Anglois & pour les Esclaves (a).

(a) La Description du Fort est renvoyée à l'article Géographique.

VERS
cription la
fterling. A
accordant
cent. Au
cens-mille
malgré les
de l'état de
firmer cet
ment, &
exposé, si
les Auteur
rent à cett

million.

OC

LE Con Confeil, n mis aux vo gles de la p puniffant le de bois. P donne fuffic un peu de 1 qu'on en do temens ann sterling, & prétexte du krakras, mo met pas d'a abordent fur ses Sujets p D'accord; n vie languissa obligés d'em leurs appoin laisse à perso qu'un est-il ( ment des dé fiées à ses se négligence, glife, tant l glois de Guir qu'il plaît au lages voisins & quelques

(b) Il fau W. Part.

VER

vie, des pi-, ajoûta-t-il, il avoit fait été le plusde! Morts. Ateux Efelaves

TE 8

nctitude à fe nglois, il aété commis ne du coupadans la Mer

ne Meule de

oir dans une

ues aux bran-i

on pouvoir & ce du Pays; our cent. Atte difgrace, s en donnant vec les Sujets ont avec eux, au-dessous du

lois. Suite du Aina , &c.

& mouilla le Dixcove, Suke Comptoirs, dépendans du nnuel, & des

in devant lo
. C'est ussella
ne le titre de
nds en ches
steurs, EcriLa Place no
ur les Escla-

Vers le tems de ce Voyage, la Compagnie d'Afrique avoit levé par Soufcription la fomme de trois cens quarre-vingt-douze-mille quatre-cens livres sterling. Au mois de Décembre 1722 elle sit un appel de cinq pour cent, en accordant aux Propriétaires, suivant l'usage, un dividende de trois pour cent. Au mois de Décembre 1723, elle exposa en vente un sond de deuxcens-mille livres sterling, à trente pour cent. L'Auteur en conclut (b) que malgré les succès précèdens, la Compagnie n'avoit pas beaucoup à se louër de l'état de ses affaires. L'hyver suivant, ajoûte-t-il, ne servit pas peu à confirmer cette remarque, lorsqu'elle représenta ses embarras au Gouvernement, & qu'elle exposa les dangers auxquels le Commerce d'Afrique étoit exposé, si elle n'obtenoit la permission de former quelque nouveau système. Les Auteurs du projet demandèrent que le Parlement s'engageât. Ils promirent à cette condition de mettre les Agioteurs en mouvement, & de lever un million.

Le Comptoir du Cap-Corfe, à l'exception du premier rang qui forme le Conseil, n'est véritablement composé que de Nègres Blancs, absolument soûmis aux volontés du Directeur Général. Il les gouverne fuivant toutes les régles de la plus éxacte discipline, c'est-à-dire à la manière des Garnisons, en punissant leurs fautes par des amendes, par la prison, par le souët & le cheval de bois. Pour vivre dans cette rigoureuse dépendance, le salaire qu'on leur donne suffit à peine à leur procurer du kanki & de l'huile de Palmier, avec un peu de poisson, qui les empêche de mourir de faim : car malgré l'idée qu'on en donne au Change Royal de Londres, où l'on fait monter les appointemens annuels des Facteurs, depuis cinquante jusqu'à quatre vingt-dix livres sterling, & ceux d'un Artificier à cinquante; la vérité est qu'en Guinée, sous prétexte du profit de la Compagnie, le Directeur Général ne les paye qu'en hrakras, monnoie fausse, qui n'a de cours que dans le lieu, & qui ne seur permet pas d'acheter leurs nécessités, avec un peu d'avantage, des Vaisseaux qui abordent sur la Côte. Il est, dit-on, contre l'intérêt de la Compagnie, que ses Sujets puissent se procurer d'autres profits que ceux qu'ils tirent d'elle. D'accord; mais on abuse de ce principe. Il arrive de-là que, pour soûtenir une vie languissante, ou, si l'on veut, pour se procurer un peu de plaisir, ils sont obligés d'emprunter de la Compagnie, ou de prendre d'avance une partie de leurs appointemens, & de signer en effet la perte de leur liberté; car on ne laisse à personne la liberté de partir qu'après avoir ajusté ses comptes. Quelqu'un est-il trop sobre pour s'engager dans des dettes? On suppose adroitement des défauts de conduite, ou l'altération de quelques marchandises confiées à ses soins. Ainsi tout devient sujet au châtiment; yvresse, juremens, négligence, absence du Fort pendant la nuit, & jusqu'aux absences de l'Eglife, tant la piété, dit ironiquement Atkins, est en honneur parmi les Anglois de Guinée! Les engagemens durent, par cette méthode, aussi long-tems qu'il plaît au Directeur. Il en use de même à l'égard des Négres: dans les Villages voisins, ces misérables sont continuellement à solliciter des marchandises & quelques verres d'eau-de-vie. On leur en accorde, mais avec un compte

ATKIN 1.

Etat de la Compagnie d'Afrique.

Défordre du Comptoir Anglois au Cap-Corfe.

Remarques de l'Auteur fur la mifére du Cap-Corfe.

exact

(b) Il faut se souvenir que cette Relation n'a été publiée qu'en 1735. R. d. T. W. Part. Qqq

VER

1791.

éxact de ce qu'ils reçoivent. Ils se trouvent ainsi engagés à la Compagnie par leurs dettes, & peuvent être vendus quand il plait au Directeur.

Peinture des Facteurs.

La plûpart des Facteurs, suivant l'observation d'Atkins, ont bientôt perdu l'air de gayeté & de politesse avec lequel ils arrivent en Guinée. Ils sont fans canne & fans tabatière, chose étrange (c), dit-il, pour des gens d'affaires; ils ont le corps décharné, le vifage pale, les poches coufues ou fans usage, & la langue nouée. Il avoue que leur masgreur vient de la rareté des provisions. On ne voit gueres au marché que des plantains, du bled d'Inde, quelques petits poissons, & beaucoup de kanky. Le hazard y fait quelquefois paroître une Chévre maîgre, qui se vend cinq akkis; un Canard, un Perroquet, ou une couple de Poulets, qu'on n'achète pas moins d'un akki. Rien ne marque mieux la misère du Fort que ce qui arriva sous les yeux d'Atkins. [ Il y avoit un jeune-homme, qui y étoit venu muni de bonnes lettres de re-es commendations. Elles ne lui furent pas d'un fort grand usage. Une nuit de débauche & diverses amendes auxquelles il avoit été condamné, ayant épuifé sa bourse, il sut réduit à voler pour s'empêcher de mourir de saim. Un jour que l'Auteur étoit à l'office pour quelques affaires, il y vint une Négresse se plaindre de ce que ce pauvre malheureux lui avoit volé un plantain; ce qui étoit la seule nourriture qu'il eut prise depuis trois jours. Ces plaintes firent qu'on eut l'œil fur lui; de forte que ne trouvant plus moyen de fatisfaire aux besoins de la nature, il mourut de saim; conseillant à ses Compatriotes de courir un hazard éloigné d'être pendus chez eux, plûtôt que d'être transportés en Afrique. Atkins en allègue un fecond éxemple.] Le Capitaine de la Garnison, ennuyé d'une situation si dure, prit le parti de s'échaper pendant la nuit, & de gagner un Brigantin qui étoit prêt à s'éloigner de la Côte. Mais fon désespoir ne fut pas heureux. Le Brigantin sut poursuivi par le Weymouth, & ramené au rivage. Son Patron se vit condamné, outre quelques jours de prison, à payer soixante onces d'Or au Directeur Général.

Le Général est le seul qui ne manque de

Au milieu de la disette publique, cet Officier Général ne manque de rien. Il est le seul qui ait à lui des Bestiaux & de la Volaille. Quoique le Pays en produife si peu, il s'en fait apporter de plusieurs autres lieux par ses propres Barques; sans compter les présens qu'il reçoit des Capitaines de Vaisseaux & des Nations voisines. Il n'est pas moins fourni de légumes, & de toutes fortes de végétaux. Le Chevalier Dalby Thomas, ancien Gouverneur, ayant fait un assez beau jardin (d) hors du Fort, ses Successeurs ont pris si grand foin de l'entretenir, qu'on y trouve non-feulement tous les fruits du Pays, mais un grand nombre de ceux d'Angleterre, que le Directeur ou le Gouverneur

d'aujourd'hui réserve pour son usage.

ATKINS ne fait pas connoître ce voluptueux Anglois par fon nom. Il continue seulement de représenter son caractère & ses mœurs. L'usage n'étant point établi pour les Negocians Anglois de mener en Guinée des femmes d'Angleterre, il a pris une Konfa, c'est-à-dire, dans le langage des Négres, une femme qui n'est que pour un tems, & qui n'est point obligée de quitter le Pays, parce que cet affujettissement passeroit pour un véritable Esclavage. C'est une mulatre, fille d'un Soldat Hollandois de Mina (e), qui est déja Mère

Konfa, femme qu'on prend pour un tems.

de trois ou rens & fes a de fon amani qu'ils éxerce paffion. De le; de par ce attachée aux amaladie. Il r quelques acc ver si foible, les l'étiches, homme fenfe lumières de f

IL s'afflige femme à qu fentir au dép n'étoit pas m pieds nuds, des bracelets une des raifo crainte d'y ét disoit-elle, at

Aux quali

recteur Géné d'une fermete de Mina. But près du mén intérêts des d le Directeur mêmes. La n i dignité dans le coutume quel Celui du Capble au Géant dispenser. S'il presser, avec foi-même, di porte. D'aille vives, quoiqu de trouver à puis peu par bouf d'Irlande foit, l'Auteur pour y affifte

c) Angi. Meubles inutiles, dit-il. R. d. E. (e) Angl. de qui il a quatre beaux enfans (d) Angi. un petit jardin. R. d. E. blon ds. Ses parens & ses R. d. E.

de trois ou quatre enfans, presqu'aussi blancs que le Directeur. Ses parens & ses amis Négres aident beaucoup à sortifier l'autorité de son mari ou de son amant, comme il savorise de son côté leurs injustices dans les usures qu'ils éxercent à l'égard de la Garnison. Il aime cette semme avec une solle passion. De tems en tems, il lui persuade d'assister à l'Office dans sa Chapelle; & par complaisance elle fait cet essort sur elle-même, quoiqu'elle soit sort attachée aux usages des Négres. Atkins prit soin d'un de ses ensans dans une amaladie. Il rendit ensuite le même service au Directeur, [qui su atteint de quelques accès de sièvre.] Dans ces deux occasions, il sut surpris de le trouver si soible, que marquant moins de consiance pour son Chirurgien que pour les sétiches, il en portoit plusieurs au poignet & au cou. C'étoit d'ailleurs un homme sensé, mais sur qui la crainte de la mort avoit plus de sorce que les lumières de sa raison.

IL s'affligeoit beaucoup que toutes ses instances ne pussent engager sa femme à quitter son Pays, quoiqu'à force de sollicitations, il l'eut fait confentir au départ de ses ensans, pour les faire élever en Angleterre. Elle n'étoit pas moins obstinée à conserver l'habillement Négre, & à marcher pieds nuds, avec des chaînettes d'Or autour des chevilles & des poignets, des bracelets à la mode du Pays, & des brins d'Or dans sa chevelure. C'étoit une des raisons qui lui donnoient tant d'aversion pour l'Angleterre; dans la crainte d'y être obligée de changer de parure, & de paroître décontenancée,

disoit-elle, aux yeux d'une Nation étrangère.

ie par

t per-

is funt

is d'af-

ou fans

eté des

Inde,

elque-

in Per-

. Rien

ltkins. de re-03

ruit de

épuifé In jour

reste se

ce qui

ire aux

otes de

la Gar-

ndant la

e. Mais

mouth,

de pri-

de rien.

Pays en

propres Teaux &

utes for-, ayant

si grand

s, mais

om. Il 🔣

e n'étant femmes

Négres, quitter

clavage.

a Mère

de aux enfans

Aux qualités de bon Père & d'excellent Mari, Atkins remarqua que le Directeur Général joignoit celle de Serviteur zèlé de la Compagnie. Il étoit d'une fermeté extraordinaire à maintenir son autorité contre les Hollandois de Mina. Butler, Directeur Général du Commerce de Hollande, étant à peuprès du même caractère, ils avoient souvent des démêlés fort viss sur les intérêts des deux Nations; & quelquefois aussi à l'occasion de la Konsa, dont le Directeur Anglois vouloit que les parens fussent respectés des Hollandois mêmes. La nécessité où sont les Directeurs Généraux de conserver un air de pdignité dans leur petit Empire, [ & les basses soumissions des Négres], les accontume quelquefois à prendre des manières trop hautes avec leurs inférieurs. Celui du Cap-Corfe est sans cesse renfermé dans ses retranchemens, & ressemble au Géant du Château enchanté. Il ne se fait voir que lorsqu'il ne peut s'en dispenser. S'il fait l'honneur à quelqu'un de l'inviter à sa table, c'est sans le presser, avec les civilités ordinaires, de boire & de manger. Il faut penser à soi-même, dit Atkins, si l'on ne veut pas sortir avec la même faim qu'on apporte. D'ailleurs il croiroit fort au dessous de lui d'attendre un moment ses convives, quoiqu'il n'ignore pas qu'en arrivant trop tard, on n'a pas d'espérance de trouver à dîner dans le Fort. Cette facheuse incommodité a fait former depuis peu par la Compagnie d'Afrique, le projet d'envoyer au Cap-Corfe du bœuf d'Irlande & du porc, qui n'y reviendroient pas fort cher. Quoiqu'il en soit, l'Auteur sut assez bien traité pendant six semaines qu'il passa dans le Fort, pour y affister au jugement des Pyrates (f). 7

ATRIMA

Paffion du Directeur pour la Konfa.

Caractère de cette femme.

Hauteur du Directeur Anglois du Cap-Corfe.

LE

♠ (f) Voyez Atkins. pag. 89 & 258.

en remit à la

l'emporter que

ATRINS. 1721.

Bois & Chandelle rares fur cette Côte, & pourquoi.

Montagne

d'où lui vient

du Diable :

ce nom.

Le 26 de Juin, son Vaisseau leva l'ancre pour se rendre au Port d'Anamabo. Il en partit le 28, pour aller mouiller à Montfort. Le 30, il arriva au Port de Barki, d'où il se rendit à Schallo, Depuis Sierra-Léona, l'Auteur observe qu'on trouve difficilement du bois, de la chandelle, & les autres nécessités d'un Vuisseau. Ce n'est pas que le bois soit rare dans des Regions où l'on ne voit de tous côtés que des arbres; mais rien n'est si difficile que d'aborder sur la Côte dans les endroits où l'on ne trouve pas de Riviere navigable. D'ailleurs la défiance des Habitans est extrême dans les lieux ou le rivage est plus ouvert. A l'égard de la chandelle, les Bâtimens de Commerce en apportent peu, parce qu'on ne s'imagine pas qu'il y ait du profit à tirer de cette marchandife.

APRÈs avoir passé par Akra, par la Rivière de Volta, & par la Côte des Papas, on alla fetter l'ancre à Juida le 4 de Juillet. Toute la Côte foraisune ligne droite, fans Golfe & fans Bayes. Elle est couverte d'arbres, & fort exposée aux vents de Mer, qui ne cessent pas d'y pousser les Vaisseaux, quoique sa situation & le mouvement continuel des vagues en rendent l'approche très-dangereuse. Avant le Port d'Akra, on passe à la vue d'une haute montagne, d'où l'on a quelquesois vû sortir de la sumée comme d'un Volcan. Cette raison, joint au grand nombre de bêtes farouches qui y cherchent leur retraite, lui a fait donner le nom de Devil Hill ou Montagne du Diable. Mais le plus grand danger qu'on y court, suivant l'Auteur, vient d'une prodigieuse quantité de Singes, parmi lesquels il s'en trouve de la longueur de cinq pieds, qui attaquent les hommes avec une har. diesse extreme & les précipitent dans l'eau, que ces animaux eux-mêmes re-

doutent beaucoup (g).

Les Anglois arrivent à l'Ifle de St Tho-

La plûpart y perissent.

On partit de Juida le 20, & des le 28 on eut la vûe de l'Isle St Thomas, qui appartient aux Portugais. En approchant de cette lile, on découvrit autour du Vaisseau, quantité de Baleines & d'autres poissons monstrueux. [Le d Weymouth n'ayant pas cessé d'accompagner le Swallow,] ces deux Bâtimens avoient également besoin d'être nétoyés & radoubés, après une si longue Navigation. Les deux Equipages s'y employèrent ardemment: mais ce travail, joint à l'excès de la chaleur, & à l'intempérance des Matelots, en fit périr trois ou quatre chaque jour, pendant l'espace de six semaines. La plapart néanmoins étoient arrivés en pleine fanté. Ils furent tentés par l'abondance du vin de Palmier, qu'ils se procuroient à très-vil prix, & par la facilité qu'ils trouvoient dans leurs tentes à se livrer sans mesure à toutes sortes de débauches. Une fiévre maligne, qui devint la maladie commune, réduifit bientôt les deux Vaisseaux à délibérer s'ils devoient aller plus loin, sans attendre un renfort d'hommes des premiers Bâtimens d'Angleterre. Le Weymouth n'avoit plus affez de bras pour retirer ses ancres, & la situation du Swallow n'étoit guères plus favorable. Mais l'Auteur, en qualité de Chirurgien, jugea que dans cet état même il étoit plus-à-propos de partir; parce qu'en s'éloignant de la cause du mal, qui n'étoit que la chalenr excessive & les déréglemens de conduite, les malades éprouveroient une crise qui rétabliroit leur fanté, ou qui précipitant leur mort arrêteroit du moins la contagion. Ainti, avec le fecours de quel jues Matelots d'un Vaisseau Hollandois,

ge, qui cauler deterre avec d noins à la fin c L'ISLE du P wi donna naifi fricanus & M Auteur devroi joûte feulemen vorite de son l' monde un enfa inge la mère & Patron étoit a moient les Esch On quitta l' ans la Baye de de de la Baye. atte Côte. Les LARRIVÉE hureux pour I plots vouloient de fes Esclave ion lorfqu'il y & Gouverneur, is Matelots n'ô u lui-même à i de se défaire bord du Weyr mate si precipit ar valeur. Le Swallow our y continue determinerent à maîtres du vent dement fur les

(b) Angl. Ties Pe sigé de payer les e

verent à la haute

ayant eu dans l

ort abondante fi

funtas, (b) où

cau qu'à leur pr

tent le lendemain

que le Pyrate Ro

it; mais qu'on le

remit à la voile. Les fiévres [ faute des choses nécessaires ] continuèrent ATRING. semporter quelques hommes, mais tournérent à la plapart en flux de venre, qui cauférent moins de ravages. Le Weymouth, qui étoit parti d'Andeterre avec deux cens quarante hommes, en avoit cent quatre-vingt-deux de

noins à la fin du Voyage.

d'Ana

l arriva

Auteur

s autres

Régions

cile que

Rivière

icux ou

le Com-

u profit

dte des

for any

res, & iffeaux,

nt l'ap-

e d'une me d'un

qui y

u Mon-

Auteur,

trouve

ne har-

mes re-

homas,

couvrit

âtimens longue

ce tra-, en fit

La plû-

l'abou-

la faci-

fortes

réduifit

ans at-

Wey-

ion du

Chirur-

parce live &

réta-

contandois, on

x. [Let

L'Ist & du Prince [ qui avoit été fi précieuse aux deux Vaisseaux, ] est le lieu ai donna naissance à deux personnes celébres par leur tragique avanture. fricanus & Mouli. Il femble qu'après les avoir annoncées dans ces termes, Auteur devroit raconter leur histoire avec un peu plus d'étendue. Mais il ioûte seulement, en termes fort obseurs, que Mouli étant devenue la farerite de fon Patron, fut arrachée des bras d'Africanus; & qu'ayant mis au monde un enfant dont la couleur fit connoître le pere, Africamis tua de age la mère & l'enfant, & se tua lui-même pour éviter le châtiment. [Le hiron étoit apparemment quelque Portugais, dont Africanus & Mouli moient les Esclaves.

On quitta l'Ille du Prince le 20 de Septembre, & l'on jetta l'ancre le 28 ans la Baye de Saint Thomas, à une lieue du Fort qui est fur la pointe gaude de la Baye. C'est la principale des trois Isles que les l'ortugais ont sur

atte Côte. Les Pores & la Volaille y font à très-bon marché.

L'ARRIVÉE de deux Vaisseaux de Guerre Anglois fut un incident fort heureux pour Rowry, Capitaine d'un Bâtiment de Bristol. Ses propres Maulots vouloient le faire prifonnier, après avoir pris la réfolution de venite ses Esclaves au Gouverneur de l'Isle, qui ne rejettoit aucune proposiun lorsqu'il y trouvoit de l'avantage. Rowry, maltraité jusqu'alors par & Gouverneur, obtint plus de justice à la faveur des deux Vaisseaux. Mais a Matelots n'ôfant reparoître après cette avanture, ou plûtôt ne jugeant m lui-même à propos de fe fier à des gens qui l'avoient trahi, il prit le paride se défaire de son Batiment & de sa cargaison, pour passer au Cap-Corse ibord du Weymouth. Sa perte fut d'autant plus confidérable, que dans une unte si précipitée, il se vit obligé d'abandonner ses biens pour la moitié de

Le Swallow & le Weymouth regagnèrent la Côte d'Or en quinze jours, our y continuer l'exercice de leur committion. Mais le 5 d'Octobre, ils fe merminèrent à tourner leur Navigation à l'Ouest, dans la vûe de se rendre Commission. mâtres du vent le plus loin qu'il leur feroit possible, afin de tomber plus fadement sur les Pyrates qui s'approcheroient de la Côte. Le 20, ils se trouferent à la hauteur du Cap Apoltonia, & le 23, ils mouillèrent devant Axim syant eu dans leur passage quelque peu de pluye, qu'ils apprirent avoir été ort abondante sur les Côtes. ] Le 24, ils s'avancerent jusqu'au Cap Trèsfuntas, (b) où le Kabaschir John Conny leur accorda plus facilement de tau qu'à leur premier passage. Le 30, ayant quitté cette Rade, ils arrivèunt le lendemain au Cap-Corfe. On leur raconta, pour première nouvelle, que le Pyrate Roberts avoit pillé les Vaisseaux Marchands au long de la Côit; mais qu'on le croyoit parti pour quelque autre Mer, parce que ses der-

1721.

17. 1. Se

Service que les deux Vaiffeaux de Guerre rendent au Capitainu

Ils conti-

Pyrate Ro-

(b) Angl. Tiès Puntas, où, pour avoir Conny, il avoit arrêté quelques-uns de leur Alige de payer les droits de l'alguade à Jean gens jusqu'à ce qu'on l'ent satisfait. R. d. L.

mi les Mai

contrer, ét

chercher c

fancre au (

Gouverneu

barbaries q

etoient par

coup augme

ment pour c

eur, que c

par l'horreu

LE Swalle

our aller cr

butin aux Co

Vaisseaux de

roit pillé en

the, il n'av

pourfuivre,

requirent des

lancre, le 1

a'ils le crure

elt fort dif

Cap Lopez,

ecouvrir à l

is cables à la

butes fes voi

tirence que undant la c

ans une tra

ieux Vaisseau

lgle commen

reprendre for ment s'ouvri

ATKINS. 1721.

Le Swallow la Côte.

niers pillages étoient arrivés au mois d'Août. Comme il y avoit peu d'apparence qu'il ôsât reparoître, les deux Vaisseaux partagerent entr'eux les provisions qui leur étoient venues de Londres au Cap-Corfe; & le Weymouth demeurant pour rétablir les restes de son Equipage, le Swallow mit à la voile le 10 de Novembre. Dans l'espace d'un mois, il fit, pour la seconde parcourt toute fois la visite de Sukkonda, de Dixcove, d'Aqueda, de Très-Puntas, d'Axim. du Cap Apollonia, d'Affini, de Bassam, de Jaque à Jaques, & de plusieurs autres lieux. Le dessein du Capitaine étoit non-seulement d'asserre le Commerce, [& d'airer un Vaisseau où il y avoit tant de malades,] mais encore d'acheter des Esclaves pour sa manœuvre, & de prendre des Matelots sur les Bâtimens Marchands. [Plusieurs évitoient d'être forcés en prenant la fuite, sous prétexte de mauvais traitemens ou qu'ils étoient mal-nourris mais comme un grand nombre s'engageoient avec les Pyrates, cela montre que les Matelots se conduisent par caprice plûtôt que par raison. ] A Sukkonda, il fut obligé de faire quelques réparations à la quille de son Vaisseau. A Dixcove, il apprit de Carlton, l'acteur de ce Comptoir, qu'une Compagnie de Soldats envoyée par la Compagnie d'Afrique pour recruter la Garnison du Cap-Corse, s'étoit mutinée avec un de ses Officiers, nomme Massey, sous prétexte qu'ils étoient maltraités par les Marchands qui és toient chargés du foin de leur nourriture; qu'ils avoient encloué le canon d'un des Vaisseaux qui les avoient apportés, & que s'étant mis sur l'au tre avec le Contre-maître Lowther & quelques Matelots, ils avoient pris le large.

Changement qu'il trouve au Cap Appollo-

Au Cap Appollonia, le Swallow trouva beaucoup de changement. La Rei ne du Pays, qui avoit envoyé au Capitaine, trois mois auparavant, un pré sent de quatre akkis, avoit été forcée avec toute sa Nation, de se retire dans le Canton d'Affini. C'étoient les Santis ou les Affantis, Peuple voisin dans l'intérieur des terres, qui l'avoient chassée de ses Etats, à l'instigation de ce même John Conny, qui s'étoit rendu si puissant au Cap de Très-Puntas. El arrivant sur la Côte d'Assini, les Anglois trouvèrent cette Princesse & ses Su jets occupés de leur vengeance. Dans cette agitation de courage & de hait ne, on leur vendit fort-cher toutes les armes inutiles au Vaisseau. Ils don noient fans regret une Poule pour une pierre à fusil [n'y en ayant point dans tout le Pays. ] Ces Négres étant naturellement braves se promettoient de fai re bientôt changer la fortune en leur faveur. En effet, Atkins fut ensuite in and toutes ! formé qu'ils avoient heureusement déchargé une partie de leur ressentiment pulques minu fur John Conny.

En repassant au Cap de Très-Puntas, les Anglois du Swallow trouvèrent dures tiroient la fource & l'étang d'eau fraîche presqu'entièrement à sec, quoique les venu sur un grand Sud-Est eussent amené, depuis p.u., deux ou trois pluyes fort abondantes dorder sans p. Les brouillards continuoient même d'être fort épais pendant le jour; & complée ici à qui parut fort extraordinaire à la distance de la terre où le Vaisseau avoit jet de une d'un contracte de la terre où le vaisseau avoit jet de la contracte de la terre où le vaisseau avoit jet de la contracte de la terre où le vaisseau avoit jet de la contracte de la terre où le vaisseau avoit jet de la contracte de la terre où le vaisseau avoit jet de la contracte de la terre où le vaisseau avoit jet de la contracte de la terre où le vaisseau avoit jet de la contracte de la terre où le vaisseau avoit jet de la contracte de la terre où le vaisseau avoit jet de la contracte de la terre où le vaisseau avoit jet de la contracte de la terre où le vaisseau avoit jet de la contracte de la terre où le vaisseau avoit jet de la contracte de la terre où le vaisseau avoit jet de la contracte de la terre où le vaisseau avoit jet de la terre où le vaisse de la terre de la terre où le vaisse de la terre où le vaisse de la terre de la terre où le vaisse de la terre de la terre où le vaisse de la terre de la terr té l'ancre, on avoit des rosées à bord pendant la nuit. La direction du Coul aperte de leu rant étoit à l'Ouest.

1722.

Nouveaux pillages deRoberts.

Le 6 de Janvier on mouilla devant Mina, principal Fort de la Compa demblant en gnie Hollandoise d'Afrique, & le jour suivant au Cap-sorse. Dès le 10, on resource devint u mit à la voile pour donner la chasse aux Pyrates, sur le récit de deux ou troit Exprès, par lesquels le Gouverneur avoit appris qu'ils avoient enlevé un

(i) A

oit peu d'apentr'eux les e Weymouth ow mit à la ur la seconde tas, d'Axim, de plusieurs Firer le Commais encore Matelots fur n prenant la mal-nourris : cela montre fon. A Sukde son Vais otoir, qu'une ar recruter la ciers, nomme hands qui é loué le canon mis fur l'au-

ment. La Rei vant, un pre de se retire ple voisin dans tigation de c s-Puntas. Et ceffe & fes Su age & de hai eau. Ils don r ressentimen

s avoient pris

e deux ou troi ent enlevé u Vaisseau

Vaisseau près d'Axim. Le Pyrate Roberts avoit répandu tant de terreur parmi les Marchands, que les Vaisseaux de Guerre qui crossoient pour le rencontrer, étant trompés tous les jours par de faux rapports, qui leur faisoient chercher ce Brigand où il n'étoit pas, ils s'étoient déterminés à se tenir à fancre au Cap-Corfe, qui étoit leur rendez-vous. Mais les informations du houverneur parurent d'autant moins douteutes, qu'elles expliquoient jusqu'aux intraries que les Pyrates avoient éxercées contre leur nouvelle prife. Ils goient parfaitement équipés. Leur fuccès & leur réputation avoient beauoup augmenté leur nombre. Quantité de Matelots abandonnoient leur Bâtiment pour chercher avec eux une fortune affurée; & l'on remarquoit, dit l'Augur, que ceux qui demeuroient fidéles à leur devoir, étoient moins arrêtés par l'horreur de cette profetsion, que par la crainte du châtiment.

Le Swallow & le Weymouth ne balancerent point à se remettre en Mer, nour aller croifer du côté de Juida. C'étoit le lieu qui promettoit le plus de min aux Corsaires, & qui devoit par conséquent les avoir attirés. Les deux Vaisseaux de Guerre y arrivèrent le 15. Ils apprirent aussi-tôt que Roberts moit pillé en peu de tems onze Bâtimens, & que sur le bruit de leur approhe, il n'avoit quitté la Côte que depuis deux jours. Ils continuèrent de le mursuivre, jusqu'au 29, qu'ils arrivèrent devant l'Isle du Prince. Mais ils ne gurent des Portugais aucune information sur sa route. Ils allèrent jetter incre, le 1 de Février, à l'embouchure de la Rivière de Gabon, petit Port wils le crurent capable d'avoir choisi pour retraite, parce que la Navigation est fort difficile. Ils ne l'y trouvèrent point; mais ayant fait voile le 3 au In Lopez, ils furent agréablement surpris en entrant dans cette Baye, d'y acouvrir à l'ancre les trois Vaisseaux du Pyrate. Un des trois laissa couler scables à la vûe du Pavillon Royal d'Angleterre, & s'efforça de fuir avec vent au Cap lates ses voiles. Mais il sut arrêté avant la nuit. Il y avoit beaucoup d'apmence que les deux autres profiteroient de l'obscurité pour s'éloigner. Ceundant la crainte, ou d'autres raisons, les retinrent au sond de la Baye, lans une tranquillité qui causa le lendemain beaucoup d'étonnement aux leux Vaisseaux de Guerre. Ils y demeurèrent si ferme, que le Capitaine Me commençoit à délibérer s'il n'avoit pas besoin de précaution pour enant point dans reprendre son attaque. Mais à mesure qu'il avançoit, les yeux des Pyrates pattoient de sai went s'ouvrir. Leur frayeur devint si vive, qu'ayant coupé leurs cables & fut ensuite in modu toutes leurs voiles, ils se livrèrent au vent, qui les favorisa pendant r ressentiment selques minutes. Ils en auroient pû tirer plus de secours, si la crainte ne ar eut troublé l'esprit. Mais les uns demandant à se rendre tandis que les ow trouvèrent stroient quelques coups en fuyant, une bordée du Swallow, qui en fit bique les vent strium grand nombre, acheva de leur faire perdre courage. Ils fe laisséerent t abondantes border sans penser à se désendre. [Une note des Auteurs de ce Recueil, le jour; & ca plée ici à l'obscurité de la Relation, & nous apprend que Roberts ayant se le d'un coup de grapin dans la première chaleur de l'Abordage, ce su settion du Cous aprende que le leur Chef qui rendit les Pyrates si traitables.] Ils avoient presque settion du Cous aprende que rendit les Pyrates si traitables. Ils avoient presque se sent des leur Chef qui rendit les Pyrates si traitables. Ils avoient presque sent des leur chef qui rendit les Pyrates si traitables. Ils avoient presque sent des leur chef qui rendit les Pyrates si traitables les conditions de leur chef qui rendit les Pyrates si traitables. Ils avoient presque dent. de la Compa alemblant en plus grand nombre; de forte qu'après la prise de celui ci, s le 10, on recaute devint une conquete encore plus aisée (i). ATKINS

ATKINS. 1722.

Il est pourfuivi par les deux Vaif-

Ils le trou-

Les Pyratos se défendent

Ils se ren-

(i) Atkins Ibid. pag. 186 & 260.

## VOYAGES AU LONG DES COTES

ATKINS. 1722.

ATKINS remarque avec raison que la discipline ouvre un chemin presque sûr à la victoire. Il ajoûte que le courage s'apprend comme un metier, par une longue pratique des régles, & par la continuité de l'éxercice. Les Pyrates, qui ne manquoient assurement ni de hardiesse ni de valeur, devinrent toutd'un-coup des ennemis méprisables, faute d'un Chef pour réunir leurs forces: & tel sera toûjours, dit l'Auteur, le sort de cette misérable espèce de Guerriers, dans les mêmes circonstances.

Richeffes sid on lour trouve.

1. Es Vainqueurs trouvèrent dans les trois Vaisseaux, environ trois cens Anglois, foixante ou quatre-vingt Esclaves Négres, beaucoup de marchandifes, &, ce qui attira beaucoup plus leurs yeux, une grosse quantité de poudre d'Or. Les Prisonniers la firent monter à plus de seize mille livres sterling; mais l'Auteur s'arrêtant au témoignage des Officiers, [quoiqu'intéresses peut-être à la diminuer,] croit qu'elle ne surpassoit pas huit ou dix mille

livres (k).

La multitude des Prisonniers causa beaucoup d'embarras, pour le retour, aux deux Vaisseaux de Guerre. Il étoit à craindre que se trouvant en si grand nombre. & désespèrés de leur avanture, ils ne formassent quelque entreprise pour se remettre en liberté (1), sans compter l'attente du supplice, auquel ils étoient bien persuadés qu'une partie d'entr'eux n'échaperoit pas. En effet. ils ne furent pas plûtôt arrivés [le 18e de Février, ] au Cap-Corse qu'on leur fit, leur procès. Les uns furent condamnés à mort; d'autres acquités (m). Cette procedure dura vingt-six jours, [ avec de grands fraix, qui furent pris sur les fond du butin. Cependant le Directeur Général ayant fait un compte de la dé. pense, qui sut envoyé à l'Amirauté de Londres, on prétendit, observe malignement Atkins, que ] depuis la réformation, il ne s'étoit pas fait d'éxécution de cette nature à si bon marché (n).

On leur fait leur procès au Cap-Corfe.

Vifite de A iteur au Directeur Hollandois de A1.32.

PENDANT le féjour que les deux Vaisseaux de Guerre firent dans la Radedu Cap-Corfe, l'Auteur & quelques autres Officiers rendirent une visite au Directeur Général de Hollande à Mina. La distance n'est que de trois lieuës. Ils en furent reçus avec d'autant plus de civilité, que pendant dix-huit ans qu'il avoit éxercé fon Office, il avoit vû peu de ses Compatriotes à Mina; car il étoit Anglois de naissance & d'origine. Il rejettoit l'indifférence qu'on avoit marquée pour lui, sur les démêles continuels qu'il avoit eus avec le Directeur du Cap-Corse, pour les intérêts du Commerce. Mais il se croyoit justifie par les raisons d'honneur qui devoient l'attacher à ses Maîtres, & qui avoient fait apparemment craindre aux Anglois de ne pouvoir faire des civilités à l'un sans offenser l'autre. Sa table sur couverte de dix plats; abondance surprenante dans une si grande rareté de provisions. La variété des vins & des liqueurs répondit à cet appareil. On fut fervi par fix [grands] Négres, chacun avec une chaîne d'Or au cou. Ces chaînes font une marque de grandeur en Afrique, comme la richesse des livrées en Europe.

Après le dîner, Butler fit présent, à chacun de ses convives, 'de quatreba-

foixante quatorze d'aquittés, vingt condamné à l'Esclavage, & dix-sept à la Maréchaulle Voyez Johnson, Histoire des Pyrates. (n) les fraix montèrent à une livre sterli

(m) il y en eut cinquante-deux de pendus

par jour, difent les Auteurs, R. d. E.

<sup>(</sup>k) Le Traducteur a omis ici la relation du différend qui s'éleva pour la distribution du butin; qui fut porté à Londres devant les Commissaires de l'Amirauté. R. d. E. (1) C'est aussi ce qu'ils tentèrent une ou deux fois.

chemin presque in métier, par e. Les Pyrates, devintent toutir leurs forces; spèce de Guer-

iron trois cens p de marchanfle quantité de nille livres fterquoiqu'intéreffes it ou dix mille

pour le retour, vant en si grand elque entreprise plice, auquel ils pas. En effet, rse qu'on leur sit etés (m). Cette urent pris sur le compte de la déit, observe matrial d'éxécution

t dans la Rade du ne visite au Die de trois lieuës. ant dix-huit ans atriotes à Mina; différence qu'on voit eus avec le Mais il se croyoit ses Maîtres, & ouvoir faire des dix plats; abon-

La variété des ix [grands] Nét une marque do

es, (de quatre ba-

ante-deux dependus és, vingt condamné or à la Maréchaulle des Pyrates. t à une livre fterlin urs. R. d. E.



arbot en Dapper.



J. y. Schlow S

GEZIGT van't KASTEEL DEL-MINA, 8



EL-MINA, getrokken uit Barbot en Dapper.

gues d'Or, prioit de g qui étoient proposa de chissemens pe par ses sucre du Bi éloigné, a Les des

éloigné, a
Les der
Cap-Corfe
fur la Côte
un des Ma
Ce malheu
menacé d'u
meme tems
perfonne fu
point fans
fois de cele
l'indulgence
mandant, c
l'Office de C

pour y reno dre immédie LA Baye fur vingt br au Nord, & an mille & d Cap Sud-Oo Cartes & q viron une li ce n'est pas est bas, mai sont d'un ca tres. Leur t même leurs été dégoûtés

l'Europe.

Lors Qu'
frappant deu
rieurs & dev
mains à la ha
fine qu'ils resp
pres mains l'

<sup>(0)</sup> Il n'est f de promenades

IV. Part.

gues d'Or, de la fabrique du Pays: c'étoit une bagatelle, leur dit-il, qu'il les prioit de garder pour se souvenir de lui. Il leur sit voir ensuite ses Magazins, qui étoient grands & bien remplis. Dans le cours de l'après-midi, il leur proposa de faire une promenade dans son jardin, & leur sit servir des rastratchissemens dans un cabinet d'Eté (0). Le soir il les sit reconduire à leur Chaloupe par ses Officiers. Ses derniers adieux surent accompagnés d'un présent de sacre du Brésil, & d'une décharge de neus coups de canon. On etoit bien éloigné, au Cap-Corse, de recevoir les Anglois avec cette politesse.

Les deux Vaisseaux leverent l'ancre le 1 de May 1722. En quittant le Cap-Corse, Atkins promit au Cicl de n'y jamais retourner. Le 3 on arriva fur la Côte de Juida. Le Capitaine Ogle y enleva, fur un Vaissau Portugais, un des Matelots qui avoit attiré sa disgrace à Rowry dans l'Isle St Thomas. Ce malheureux, à qui sa conscience reprochoit son crime, & qui se voyoit menacé d'un févère châtiment, prit le parti de se couper la gorge. Vers le meme tems Atkins fut nommé Tréforier du Weymouth, parce qu'il ne restoit personne sur ce Vaisseau qui sût propre à remplir cet office. Il ne l'accepta point sans répugnance; d'autant plus que c'étoit se charger tout-a-la fois de celui de Maître-d'Hôtel, & de plusieurs autres, car la mort n'avoit ras plus respecté les Officiers que les Matelots sur ce Bâtiment. Cependant l'indulgence sur laquelle il comptoit de la part d'un fort généreux Commandant, & quelques avantages attachés à ce poste, lui firent abandonner l'Office de Chirurgien. Le 5, les deux Vaisseaux firent voile au Cap Lopez, pour y renouveller leur provision d'eau & de bois, dans le dessein de se rendre immédiatement aux grandes Indes.

La Baye du Cap Lopez est une Station sûre & commode. On y jetta l'ancre far vingt brasses, à la même distance du Cap, qu'on avoit Nord-Ouest quart au Nord, & du lieu de l'aiguade, qui étoit Sud-Est quart à l'Est; c'est-à dire à un mille & demi de l'un & de l'autre. En entrant dans la Baye, on avoit amené le Cap Sud-Ouest, pour éviter un écueil qui est marqué dans la plûpart des Cartes & qui porte le nom de Banc du brançois. Il est éloigné du Cap d'environ une lieuë & demie au Nord-Nord-Est. Quelques-uns prétendent que ce n'est pas le seul Banc qu'il y ait entre ce lieu & la Côte au Nord. Le Cap est bas, mais escarpé, quoiqu'il paroisse revêtu de beaux arbres. Les Habitans sont d'un caractère doux & humain. Ils ne se vendent jamais les uns les autres. Leur timidité ne leur permet guères de se présenter à bord. Ils ont même leurs habitations assez loin du rivage; & l'Auteur juge qu'ils ont été dégoûtés du Commerce, par la mauvaise-soi de quelques Marchands de

l'Europe.

Lors qu'ils se rencontrent entr'eux, leur manière de se saluer est en se frappant deux ou trois sois les mains l'une contre l'autre. Devant leurs Supéricurs & devant les Vieillards ils mettent un genouil à terre, & lèvent leurs mains à la hauteur de l'épaule. Ensuite pressant trois sois celles de la personne qu'ils respectent, ils se prosternent, & frappent [trois sois] de leurs propres mains l'une contre l'autre. S'ils veulent vous marquer une affection extraordinaire,

ATKINS. 1722.

Les deux Vaisseaux quittent le Cap-Corfe.

Un Mateiot Anglois fe coupe la gorge.

Baye du Cap Lopez & les avantages.

Uíages des Habitans,

(\*) Il n'est fait mention dans l'Original ni de promenades ni de colation; mais seule-binet du jardin. R. d. E.

ATKINS. 1722.

traordinaire, ils vous lèvent les mains aussi haut que les leurs peuvent s'étendre. Plusieurs Négres de leur Nation portent des noms Européens, qu'ils ont empruntés des Marchands dont ils ont été satisfaits, & se croyent sort heureux d'avoir obtenu cette espèce d'adoption. Ils ne sollicitent point une si haute saveur, sans avoir reconnu, dans celui qui l'accorde, quelque qualité qu'ils admirent, ou sans s'être imaginés qu'ils ont avec lui une sorte de ressemblance ou de sympathie (p). Comme ils ne se présentent pour le Commerce qu'en samilles ou en Tribus, chaque troupe est conduite par un Ches qui aime à se distinguer par quelque imitation de notre parure. La manière dont il porte sa perruque, son chapeau, ses hautes-chausses, donne un spectacle beaucoup plus ridicule que la nudité de ses Compagnons.

Visite que les Anglois recoivent du Prince Jacobus.

Un de ces Chefs Négres, nommé Jacobus, qui prenoit le titre de Roi fans en connoître le sens, se rendit à bord du Swallow, accompagné de quelques Négres qui paroiffoient lui porter beaucoup de respect. Il avoit une vieille perruque de Matelot, tournée de bas en haut, une demi paire de hautes. chausses, une camisole déchirée, un chapeau à demi-pourri. Chaque sois qu'il bûvoit, deux de ses gens tenoient une serviette suspendue devant son visage, afin qu'on ne pût l'appercevoir. Cet usage, dit Atkins, présente un air de grandeur, & paroît emprunté de quelque grand Monarque voisin; celui peutêtre du Monomotapa. Cependant à mesure que Jacobus & ses Compagnons se reffentirent des vapeurs de l'eau-de-vie, dont ils avaloient de grandes rasades. le respect sut oublié. Mais un incident sort étrange vint troubler leur joie. Le Vaisseau avant arboré tous ses Pavillons & fait quelques décharges de son artillerie à l'occasion d'une Fête Nationale qui tombe au 20 de May, un autre Chef qui étoit au rivage & qui s'imagina qu'on rendoit ces honneurs à Jacobus, conçut une si furieuse jalousie, que dans son absence, il se faisst de ses biens & de s'es semmes, il but son eau-de-vie, il maltraita s'es gens & mit le feu à sa maison. La lumière de l'Incendie n'apprit que trop au malheureux Jacobus l'outrage & le tort qu'on lui faisoit. Il se hâta de retourner à terre. Mais lorsqu'on s'attendoit sur les deux Vaisseaux à de cruels effets de son reffentiment, on fut furpris le lendemain de voir les deux ennemis parfaitement réconciliés.

Etrange jaloufie d'un Chef Négre & ses effets.

Peu de Commerce au Cap Lopez.

C'est une Station commode pour les Vaisseaux de Guerre.

Les Négres du Cap Lopez connoissent peu l'usage des armes à seu, parce que n'ayant presqu'aucun Commerce, ils ne peuvent se procurer des sussis ni de la poudre. Leurs armes sont la zagaye, l'arc & la massue. Une bataille passe entr'eux pour sanglante, lorsqu'il y périt six ou sept combattans. Ils sirent payer aux Anglois, pour le bois, un vieux drap de Guinee la brasse. L'eau sut accordée gratis. Elle est aisée à prendre & à charger; mais c'est une eau dormante, qui n'est pas de si bon goût que celle de source. Les Anglois achetèrent ici de la cire pour en faire des bougies, dans la disette de chandelles qu'ils soussiroient depuis long-tems. Le Cap Lopez est un lieu commode pour les Vaisseaux de Guerre, lorsqu'ils se disposent à quitter la Côte d'Afrique.

Le 5 de Juin, on leva l'ancre, avec de petits vents Sud, mêlés alternativement de calmes. Un brouillard épais fit perdre la vûe du Swallow jusqu'à

(p) Atkins, pag. 192. & fuiv. & 263. & fuiv.

pour le re tout le co fil, & le Commerc

LE 12 i ilarriva di avoir pris Royal à la un furieux curent bef

LRId aux Kays, trême à gr fage de do pseroit vain fouvent ell Cependant riverent à Guanes, Le Ouest d'Hi ont befoin éloignée d' ne; except fus la Barre ces où l'Inc rent dans c Goave.

En forta entre le Ca & un Coura tion des Isl

Le 26, merce, Est vingt & un tions, un p vèrent aux vers la nuit entrèrent e Nord. Le degrés, ma de l'opposit

DEPUIS la Virginie

(r) Angl.

foufflant vers

4!'Isle d'Annobon, où le Weymouth croisa pendant quelques jours [inutilement] pour le rencontrer. Sa Navigation sut continuée fort heureusement pendant tout le cours du mois. Le t de Juillet, il tomba au Cap Saint-Augustin du Brésil, & le 4, il jetta l'ancre dans la Rade de Fernambuc, lieu célébre pour le Commerce, dans la Province de Balua (q).

Le 12 il qui ta le Bréfil (r), à la faveur des vents de commerce. Le 3 d'Août il arriva dans la Baye de Carlifle à la Barbade, d'où il partit le 9, après y avoir pris des rafraîchissemens. Le 23, il jetta l'ancre dans la Rade de Port-Royal à la Jamaïque. Le Swallow y étoit arrivé depuis huit jours. Mais le 28, un furieux ouragan brisa leurs mâts, & leur causa tant de dommage, qu'ils

curent besoin de six mois pour le réparer.

ent s'éten-

qu'ils ont

fort heu-

int une fi

ne qualité

de reffem-

Commerce

nef qui ai-

ere dont il

acle beau-

re de Roi

né de quel-

une vieil-

de hautes-

e fois qu'il

on vifage,

un air de

celui peut-

pagnons fe

es rafades,

leur joie.

ges de son

y, un autre

rs à Jaco-

aisit de ses

s & mit le nalheureux

er à terre.

ets de fon

is parfaite-

feu, parce

es fufils ni

ne bataille

ns. Ils fi-

asse. L'eau

s c'est une

es Anglois

de chan-

lieu com-

er la Côte

s alternatiow jusqu'à l'Isle

Le 1 de Janvier, les deux Vaisseaux levèrent l'ancre, pour l'aller jetter aux Kays, où ils s'arrêtèrent jusqu'au 7 de l'évrier. Leur embarras sut extrême à gagner Port-Morant. Ils employèrent six ou sept jours dans un pasfage de douze lieues, persuadés qu'après cette fatigue, la principale difficulté referoit vaincue, parce que la Mer est douce & unie sous Hispaniola, & que souvent elle détourne les vents réglés à l'avantage des Vaisseaux qui y passent. ] Cependant ils furent encore arrêtés quatre jours par des calmes. Le 17, ils arrivèrent à la petite Isle de Novasta, où les Jamasquains vont à la chasse des Guanes. Le 19, ils entrèrent dans la Baye de Donna Maria, qui està la Pointe Ouest d'Hispaniola, ressource ordinaire des Vaisseaux de Guerre lorsqu'ils ont besoin d'eau & de bois. Ils remplirent leurs tonneaux dans une Vallée, éloignée d'un mille au Sud des deux montagnes brunes. L'eau y est fort bonne; excepté dans certains vents qui font passer les slots de la Mer par-dessus la Barre. Mais, plus près des deux monts, on trouve deux autres sources où l'Inondation de la Mer n'arrive pas si facilement. Les Anglois achetèrent dans cette Vallée, de la chair de porc salée, de deux François du petit

En sortant de la Baye, un vent Sud sort impétueux les poussa bientôt entre le Cap Saint-Nicolas & Maize, où ils trouvèrent des vents plus doux, & un Courant savorable, formé par l'ancien Détroit de Bahama & la disposi-

tion des Isles.

Le 26, près de l'Isle d'Heniago, ils retrouvèrent le véritable vent de commerce, Est demi-Nord. Le 28, ils découvrirent les Rocs nommés Hogsties, à vingt & un degrés trente-huit minutes, c'est-à-dire, suivant leurs observations, un peu plus Nord que dans les Cartes. Le même jour à midi, ils arrivèrent aux Quais d'Aklin, Rocs qui s'élèvent un peu au-dessus de l'eau, & vers la nuit, ils relâchèrent à l'Isle du Puits. Ensin la dernière Isle d'où ils entrèrent en pleine Mer sut le Kay de Watlin, à vingt-quatre degrés du Nord. Le vent de commerce ne les abandonna point jusqu'à trente-deux degrés, mais soible depuis le 27e; ce qui venoit, suivant l'opinion d'Atkins, de l'opposition continuelle des vents variables.

DEPUIS le 26e jusqu'au 37e degré de latitude, en suivant le Nord jusqu'à la Virginie, ils virent flotter chaque jour autour du Vaisseau une grosse

ATKINS.

Le Weymouth est séparé du Swallow. Il arrive au Bréiil.

Il retrouve le Swallow à la Jamaïque.

1723.

Baye de Donna Maria, favorable pour les Vaisseaux de Guerre.

Route des Anglois vers le Nord.

Gulf Weed ou Herbes de Golfe.

(q) Angl. Bahia R. d. E.
(r) Angl. parce que les vents réglés foufflant vers la Côte, devenoient de jour en

jour plus forts, & foulevoient extrêmement les flots dans la Rade. R. d. E.

# 500 VOYAGES AU LONG DES COTES

ATRINS. 1723.

quantité de ce que les Anglois appellent Gulf-Weed, c'est-à-dire Herbe !. Golfe, & qui diminuoit à proportion de la distance de la terre. On lui donné ce nom, parce qu'elle paroît venir des Basses de la Floride, & Pospretend qu'il s'en trouve jusqu'à trois ou quatre cens lieues au Nord-Est du Continent. Atkins croit pouvoir en inférer la continuation, quoiqu'infent. ble, de quelque Courant, qui s'étend plus loin au Nord qu'au Sud dans ces latitudes. Au contraire, dans les latitudes du Nord plus éloignées, les Mera près du Continent, ont une tendance sensible au Sud; ce qui paroît demon tré par ces lsles de glace qui font poussées, pendant tout l'Eté, du Nord. Ouest au long des Côtes de Terre-Neuve, jusqu'à la Nouvelle Angleterre.

Remarques Nautiques.

> Av Nord des Bermudes, les vents deviennent variables, & plus violens à mesure qu'on avance. Les deux Vaisseaux essuyèrent au soixante-hutte me degré de latitude un vent Nord-Ouest qui les jetta dans le dernice defordre; & pendant quinze jours ils eurent une si grosse Mer, qu'ils surent occupés fans cesse à la pompe. Ils arrivèrent en Angleterre au mois d'Avril 1723.

Retour des deux Vaiffeaux.

**明显新的图像的图像和:明显和的图象的明显和明显的**明显的:本:特显加加图像的图像的明显和明显的的图像的图像的形态的明显的

Voyage du Chevalier Des-Marchais en Guinée & aux Isles voisines.

INTRODUC-TION.

Remarques für Labat.

S'EST au Père Labat qu'on doit la publication de ces Mémoires, entre plufieurs autres qu'il fait profession d'avoir recucillis soigneusement en France & en Portugal, pour l'éxécution du dessein qu'il avoit formé, de donner la Description de tout le Continent d'Afrique. [Il prétend que tous ces mémoires font pleins de quantité de chofes nouvelles & curieuses par rapport à fon Plan. Ceux-ci commencent où finissoit son premier Ouvrage sur l'Asrique Occidentale, c'est à dire, au Cap de Sierra-Léona, d'où ils nous conduisent jusqu'au Cap Gabon & à Corisco, nouvel établissement des Négres, dans ce Païs. Sans ce secours, il auroit abandonné son dessein. qu'il ne se croyoit pas en état de remplir entièrement avec les autres. Ce fut le hazard qui lui procura la connoissance du Chevalier Des-Marchais grand homme de Mer, qui a fait plusieurs voyages en Afrique, & en Amérique, & qui revenoit justement alors de la Côte de Guinée, & de Cayenne, où la Compagnie qui fait ce Commerce en France, l'avoit envoyé. Il avoit multiplié & rectifié dans ce Voyage, les Observations qu'il avoit faites dans plusieurs autres; & le Père Labat, qui nous en donné la relation en IV. Volumes in octavo (a), n'aura pas manqué d'y faire usage des autres matérieux qu'il avoit rassemblés.

(a) imprimés à Paris en 1730; & réimprimés à Amsterdam en 1731, avec quantité de Cartes & de Figures; [quelque, jugement qu'on Hur les remarques qu'il n'a pû s'empêcher dy porte de fa iidélité dans ses propres observa-mêler. Mais cette difficulté même doit s'etions, il ne paroît pas, comme on l'a déja remarqué, que la défiance doive s'étendre juf-

qu'aux Ouvrages dont il n'est que l'Editeur; ou du moins, le doute ne doit tomber que vanouir fur tous les articles où l'on diffingue aisément l'ouvrage d'autrui, de ses Commentai-

Lr Che fert à fa ci

000

antant de q fens fort di inaccur, b ere encore qui font en e mettoit c virtes auxe ioin du mi ceur nature des Rois &

heureux fuc

Соммв b), Des-1 les Ulages, tant d'exact want la def que chofe de détendue da hi-ci. En gueres que l quilite de Je Guinée . &

mérite connt Des Marcha TELLE C Ouvrage. Lecteur, en

phiques & d

gardera l'Am Le premie du Chevalier jufqu'au Port naires pour ! variation de ulqu'au Cap

merce, VI.

re, & plus ence ge fe trouve d' autres Voyageur rons dans un ai s'est répandue à ar de justes fond

(b) Les Fran Juda; 1108 Aut in note que le vi joutent ils, ,, q

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. V. 501

Le Chevalier Des-Marchais avoit observé avec soin tout ce qui s'étoit of INTRODUCsert à sa curiosité dans les Pays Etrangers. Peu de personnes avoient réuni atant de qualités naturelles & acquifes. Il avoit la pénétration aifée & le fens fort droit, avec une ardente pation de s'instruire. Il étoit habile Definateur, bon Géométre, excellent homme de Mer; & ce qui est peut- Da Mar ere encore plus effentiel pour les Voyages, il sçavoit la plupare des Langues qui sont en mage sous les Cotes d'Afrique. Un avantage si extraordinaire le mettoit en état de pénétrer la vérité par lui-même, & de faire des découvertes auxquelles on ne peut guéres se flatter de parvenir, quand on a bewin du ministère d'un Interpréte. Les mêmes talens, joint à la douceur naturelle de son caractère, lui ouvroient un accès facile à la Cour les Rois & de tous les Princes. Aussi toutes ses entreprises eurent-elles un heureux fuccès.

Comma le principal Commerce des François sur cette Côte, est à Juida (b), Des-Marchais s'est attaché particulièrement à décrire ce petit État. Usages, fon Gouvernement, ses Loix & sa Religion. Il l'a fait avec ant d'exactitude qu'il feroit difficile d'y rien ajoûter. Il étoit à Juida, peu want la destruction de ce Royaume par les Dahumays. Labat rapporte quel-14: c ofe de cor événement dans sa l'réface. Mais il est raconté avec plus jeandue dans le Voyage du Capitaine Snellgrave, qui est à la suite de cenici. En général, la Relation du Chevalier Des-Marchais ne contenant mères que la Description du Pays & des Habitans, offre peu de matière en gulite le Journal (c). Des quatre Volumes, les deux premiers regardent la Guinée, & les deux autres la Cayene. Ils font remplis de Cartes Géographiques & de Figures. Les Cartes sont de M. Danville, Géographe d'un mérite connu (d). Les l'igures ont éte gravées sur les dess'ins du Chevalier gures. Des-Marchais, [ & lont d'un goût fort délicat. ]

Telle est l'idee que la Preface de Labat nous donne de l'Auteur & de l'Ouvrage. On se contentera ici de présenter les deux premiers Tomes au lefteur, en réservant les deux autres pour la partie de ce Recueil qui re-

gardera l'Amérique.

Herbe is

On lui a

, & l'or

rd-Eft du

qu'infent.

dans ces

, les Mera

it demon

du Nord-

gleterre.

us violens

nte-huitie

e dernier

qu'ils fu-

au mon

to with the species

ires, entre

scement en

formé, de

er Ouvrage a, d'où ils

Tement des

n deffein.

utres. Ce

s-Marchais

k en Amé-

de Cayen-

envoyé. Il

avoit faia relation ge des au-

ie l'Editeur;

tomber que mpêcher d'y

me doit s'e-

on dittingue

Commentai-IUSA

LE

d que tous rieuses par

nes.

Le premier est divisé en douze Chapitres, sous les titres suivans (e). I. Départ du Chevalier Des-Marchais du Havre de Grace; Defeription de ce Port; Voyage insqu'au Port de l'Orient. II. Du Port-Louis, de l'Orient & des Cargailons ordimires pour le Commerce de Guinée. III. Isles de Madère & de Porto-Santo; variation de l'Aiguille; Royaume de Burré. IV. Route depuis Sierra-Leona julqu'au Cap Monte; Description de ce Pays. V. Du Cap Monte & son Commerce. VI. Description du Cap Mesurado. VII. Projet pour y former un Eta-

Carnelère

Plan de fun

Cartes & Fi

Articles des deux premiers

es, & plus encore fur ceux où fon témoignage se trouv d'accord avec celui de plusieurs atres Voyageurs D'ailleurs nous éxaminemns dans un autre lieu, fi la prévention qui sell répandue à son désayentage, est établie ar de justes sondements ] R d. T

(b) Les François ecrivent & prononcent Juda; nos Auteurs Whidaw, en avertiffant, n note que le vrai nom est Fida. "Cest ainsi,,, soutent ils, ,, que les Européens défigurent les

" noms étrangers " Le Traducteur a apparemment, voulu se rapprocher des Anglois sans s'éloigner beaucoup des François; mais la vérité n'y gagne rien. R. d. E.

(c) Angl. à un extrait. R. d. E. (d) Angl. dont les ouvrages sont d'un rare mérite. R. d. E.

(e) Dans crete Edition, on a un peu réformé ces Titres sur l'Original même du P. Labat. R. d. E.

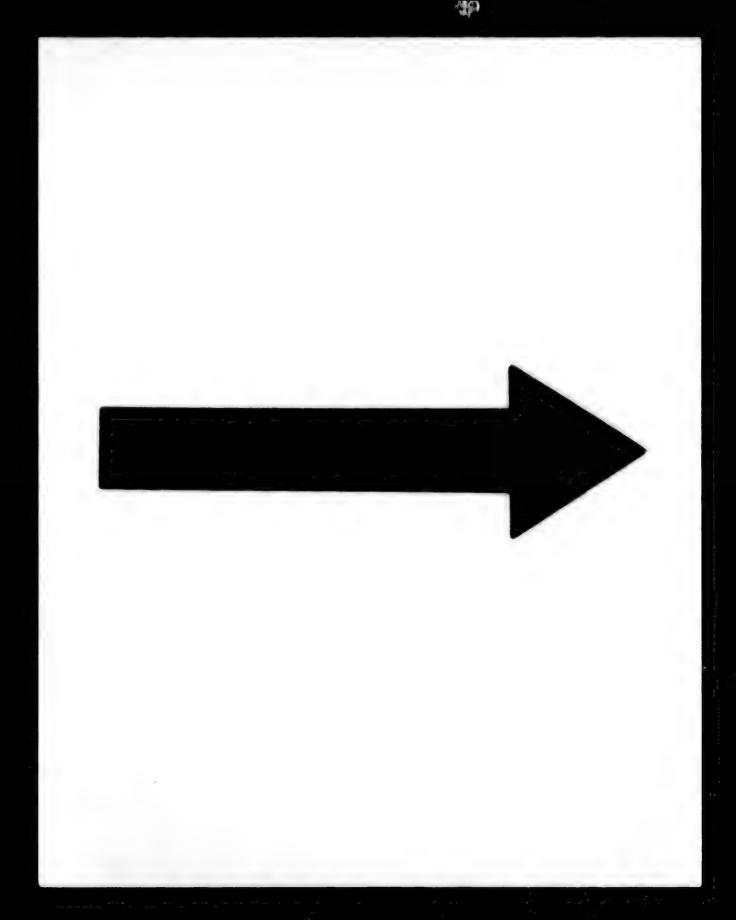

1125 LIA LIS

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OTHER SERVICE



### 502 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

INTRODUC-

blissement. VIII. Route jusqu'au Cap Palmas, & description de la Côte. IX. Description du Cap Palmas, & du Pays, jusqu'au Cap Des trois Pointes (f). X. Côte d'Or; description du Pays (g) jusqu'au Château de la Mine. XI. Château de la Mine; histoire de cet Etablissement. XII. Des mœurs & des coutumes

des Peuples de la Côte d'Or.

Le fecond Volume contient aussi douze Chapitres. I. De la Rivière de Volta; bornes anciennes & nouvelles du Royaume d'Ardres, (ou d'Ardra.) II. Du Royaume de Juda (c'est-à-dire Juida) (b); sa situation, son étendue, son terroir. III. Barre de Juida; Village de Gregoua; Forts des François & des Anglois. IV. Ville de Xavier, (ou de Sabi.) V. Rois de Juida, leur éducation, leur couronnement, leurs occupations, leurs revenus, & leur mort. VI. Commerce de Juida; Traité de neutralité entre les quatre Nations Européennes qui éxercent le Commerce à Juida. VII. Religion de Juida. VIII. Manières & coutumes de Juida. IX. [D'un Peuple appellé] Malays. X. Royaume d'Ardres. XI. Difficultés entre les François & les Hollandois. XII. Ambassade du Roi d'Ardres au Roi de France. On peut joindre ici à ces articles le premier Chapitre du troisième Volume, où l'Auteur rapporte son Voyage à l'isse du Prince, avec la description de cette Isse, & de celles de Saint-Thomas & d'Annobon.

Cartes & figures des deux mêmes Tomes. Les Planches du premier Tome sont, 1. Une Carte de la Côte de Guinée.

2. Vûes d'Ouessant, de Porto-Santo & des Selvages. 3. Vûe du Cap-Verd & de la Rade de Gorée. 4. Monstre Marin. Dorade. 5. (i) Trompes de Mer; Becasses de Mer. 6. Autre Trompe de Mer. Diable de Mer; sorte de Raye. 7. Vûe du Cap Monte. 8. Cap Mesurado; entrée de la Rivière. 9. Maissons des Négres du Cap. 10. Poisson extraordinaire du Cap. 11. Entrée de la Rivière de Sestre 12. Vûes de la Rivière de Sestre. 13. Cap Apollonia; les trois Forts d'Akara, & vûe de Juida. 14. Forts de Saint-Georges de la Mine & du Cap-Corse.

PLANCHES du fecond Tome; 1. Carte de Guinée depuis Issini jusqu'au Royaume d'Ardra. 2. Carte du Royaume de Juida. 3. Vûe de Juida. 4. Poisson nommé Lune. 5. Forts Européens de Juida. 6. Comptoirs de Xavier. 7. Couronnement du Roi de Juida. 8. Punition de l'Adultère à Juida. 9. Favori du Roi de Juida, son sépulchre. 10. Agoye, Dieu des conseils. 11. Procession au grand Serpent, pour le Couronnement du Roi de Juida. 12. Habits &

armes des Négres. 13. Pois de Juida.

(f) Angl. Tres-Puntas.(g) Angl. jufqu'à Mina.

(b) Angl. Whidaw.(i) Angl. Colomnes d'eau.

g. 1

Voyage de l'Auteur depuis le Havre de Grace jusqu'au Royaume de Juida, & de-là jusqu'à l'Isse du Prince.

DES-MAR-CHAIS. 1724. Il part, & paffe aux Isles d'Ouessant. E fut le Dimanche, 6 d'Août 1724, que le Chevalier Des-Marchais mit à la voile dans la Frégate l'Expédition. Mais il fut obligé de jetter l'ancre dans la Rade, pour attendre plusieurs de ses Matelots qui dépensoient à terre, l'argent qu'ils avoient reçu d'avance. Le 8, son Equipage se trouvant complet, il se mit en Mer. Le 10, il rencontra sept Bâtimens, deux desquels

OCCII

avoient perdu ant, on eut vironnée (a)
L'ISLE d'Outres petites mutes ensemb dentale de la & dans d'autrégler de-là le d'Ouessant soit & un ancien Coue attaque que leurs Barques reçus (b).
LE 16, on

ther de ces Isle
lieuë de Grova
GROVAIS e
estbon, mais à
le Rocs, aussi de
la pêche des C
sivant on entra
L'EXPÉDIT
pour y décharge
si servir en Gu
mémoire.

(f) Kowris ou (ontrebrode, - Patilles de Ham Guineas Blanches Aftas bleus, - Alamporis blanc ou 15 aunes, Indiennes à grand Douettes, - Garas, - - - Tapfals, - -

OUTRE les ma

<sup>(</sup>a) Voyage de Do M. O fuiv. Edit. de (b) Ibid. pag. 21. (c) Le Père Labat

<sup>(4)</sup> Ibid. pag. 23.

### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. V. 503

goient perdu leur grand mât. Le 14, étant à deux lieues de l'Isle d'Oues- DES-MARant, on eut besoin de précaution pour éviter les Rocs dont elle est en-

vironnée (a).

X. Def-

X. Cô-

Château

utumes

ière de Ardra.)

tendue,

is & des

cation,

. Com-

péennes

ières & 'Ardres.

du Roi

premier

l'isle du

iomas &

Guinée. -Verd &

Mer; Be-

Raye. 7. 9. Mai-

trée de la

onia; les

la Mine

i jusqu'au 4. Poif-

avier. 7.

. Favori

Proces-Habits &

L'Isla d'Ouessant n'a que trois lieues de tour. Elle est entourée de plusieurs mtres petites Isles, dont chacune a fon nom particulier, mais qui prennent mutes ensemble celui de la principale. Leur situation est à la Pointe Occidentale de la Bretagne. Les Bâtimens qui font voile à Brest, au Port Louis, & dans d'autres Ports au Sud, ne manquent point de s'en approcher, pour tégler de-là leur route, & se garantir des dangers de la Côte. Quoique l'Isle l'Ouessant soit assez bien peuplée, elle n'a qu'un petit nombre de Villages, & un ancien Château, où les Habitans se retirent loriqu'ils redoutent quelque attaque qui surpasse leurs forces. La plupart sont des Pêcheurs, qui ont leurs Barques dans un petit Port où de plus gros Bâtimens ne peuvent être reçus (b).

Le 16, on passa devant Glenan & Pemark, en se gardant de trop approther de ces Isles dangereuses. Le Jeudi 17 d'Août, on jetta l'ancre à une

lieuë de Grovais (c), dans un brouillard fort obscur (d).

GROVAIS est une petite Isle vis-à-vis l'embouchure du Blavet. L'ancrage v atbon, mais à certaine distance, car elle est presque ensoncée dans un cercle k Rocs, aussi dangereux pour les Vaisseaux qu'utiles à la sûreté des Habitans. la pêche des Congres ou des Anguilles de Mer y est fort abondante. Le jour hivant on entra au Port-Louis.

L'Expédition étoit obligé de relâcher dans ce Port, non-seulement mur y décharger des cordages, mais pour prendre les marchandifes qui devoient li servir en Guinée à l'achat de cinq-cens Esclaves. L'Auteur en donne le

némoire.

#### (e) Cargaison pour la Guinée.

(f) Kowris ou Bujis, - -20000 livres. Fufils, - -200 Contrebrode . - - -2000 livres. Matilles de Hambourg, - -1500 pièces. Cuivre en hassins. 600liv. Guineas Blanches de 30 aunes, 100 pièces. Poudre à tirer, -2000 lastas bleus, - - - - 50 pièces. Fer en barre, 1006 Mamporis blancs, de quatorze - - - -Corail, - - -50 ou 15 aunes, - - - - 250 pièces. Caisses de pipes -50 hdiennes à grandes fleurs, - - 150 pièces. de Hollande, Douettes - - - - - -50 pièces. Assortiment de Rassade & de Verroterie de différentes 40 pièces. Tapfals - - -40 pièces. couleurs.

OUTRE les marchandises, qui sont chargées pour un but fixe, on ne court

(a) Voyage de Des-Marchais. I. Vol. pag. G suiv. Edit. de Paris.

(b) Ibid. pag. 21. 22. (c) Le Père Labat écrit Grouais.

(d) Ibid. pag. 23.

(e) Le Traducteur a fait plusieurs fautes dans ce Mémoire, & après ses Auteurs & de fon chef; on les a corrigées fur l'Original du Père Labat, Vol. I. pag. 28. 29. & fuiv. R. d. E. (f) Angl. Labat Cauris, Bouges R. d. E. CHAJS. 1724.

Description de ces liles.

Isles de Gle-

Ifie de Gro-

chais mit etter l'anpenfoient trouvant desquels avoient

## 504 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

DRS-MAR-CHAIS. J724. aucun risque, en partant pour la Guinée, d'en prendre beaucoup davantage, parce qu'on peut trouver l'occasion de faire des échanges pour de l'Or, de l'Yvoire & de l'Ambre-gris. On peut y envoyer aussi des chapeaux [sins], des merceries & de la vaisselle d'étain, des soyes, des moussellines, (g) des calicots sins, des cristaux, des liqueurs & des vins de dissérentes sortes, de la farine & du sucre. Les Négres, dont la passion est d'inniter les Européens, aiment à se sournir de toutes ces commodités. D'ailleurs les Européens mêmes, qui sont établis dans le Pays, ne s'en accommodent pas moins volontiers.

Buis, on Nouris.

Les Bujis, font le principal article d'une Cargaison pour la Guinée. Ce sont de petites coquilles qui se pechent aux Isles Maldives, & qui sur la Côte de Guinée, prennent le nom de Kowris. On en distingue deux sortes, les grandes & les petites; mais les dernières sont les plus estimées. Les deux sortes passent pour monnoie dans une grande partie de l'Afrique au Sud du Sénégal, & même dans quelques Pays des Indes Orientales. On expliquera, dans un autre lieu, de quelle manière elles sont reçûes en compte. Les Hollandois, depuis qu'ils sont en possession de Ceylan, jouissent presqu'entièrement de ce Commerce.

Platilles de Hambourg, LES Platilles de Hambourg font une forte de toiles qui se fabriquent dans cette Ville & dans d'autres endroits de l'Allemagne, mais fort inférieures aux Platilles de Bretagne.

LES Guineas, les Salamporis, les Baftas, les Garas, les Douettes, les Tapfals, & d'autres toiles qu'on porte en Afrique viennent des Indes Orientales. Elles font toutes de coton, blanc, bleu, ou rayé, de différentes longueurs & de différentes largeurs.

Tout le cuivre ou le léton qui se transporte en Afrique est en (b) Chaudrons

& en Bassins, depuis trois livres de poids jusqu'à six, ou huit.

Eau-de-vie.

A l'égard de l'eau-de-vie, les Négres en jugent parfaitement, parce qu'ils l'aiment à l'excés. Il ne faut pas espérer de leur faire prendre du rum pour de bonne eau-de-vie de France, qui se porte en petits barrils, qu'on nomme des ancres, & qui tiennent environ six gallons ou vingt-quatre pots. Quoique (i) l'évaporation soit plus grande dans ces petits Vaisseaux, elle est compensée par la commodité du transport.

La poudre à tirer doit être particulièrement pour les petites armes. Les

Négres (k), qui font habiles tireurs, en consument beaucoup.

En verrerie, la Contrebrode est une sorte de coliers de différentes grandeurs, contrebrode. qui se font à Venise, & qui tirent leur nom de leurs rayes de couleurs différentes, sur un fond blanc ou noir. L'usage des Négres est d'en faire des ceintures à leurs enfans jusqu'à un certain âge.

Barres de fer.

On demande moins de fer en Guinée qu'au Sénégal, parce que dans cette dernière Contrée les Négres fabriquent leurs propres ustenciles, tels que des épées, des crocs, des haches, &c. au-lieu que les Négres de Guinée aiment mieux les acheter tout faits, des Vaisseaux d'Angleterre & de Hollande. Les barres qui se vendent en Guinée sont plus courtes que celles qu'on envoye au Sénégal & sur la Gambra. Elles n'ont communément que sept pieds de long, deux pouces de large, & quatre pouces d'épaisseur.

(g) Labat, des Indiennes. R. d. E.
(b) Labat & Angl. en Bassins seulement.
R. d. E.

(i) Labat & Angl. le coulage. R. d. E. (k) Labat. qui font grands tirailleurs. R.d.E.

QUELQUE

Quot font passifines & n rer ce qui Le cor liers, & c

00

APRÈS le du Port d'in, accon né à escor destinés po à gauche,

Fgal [ ou à l'Est. Téné vertes & co me Norman

Le 18 de Santo, qui p en leva deux Madère, c'e Saletins qui

LE 21, 16

tites Isles de sterile, seule gais de Made plient en gra des Corsaires para de l'Expjour, Des-M Ouest. Depu poisson dont lieuës autour servations sur Soleil. Dans l'& dans l'autre un seul jour (des seules de l'eure seules de l'

Le 3 d'Octla pointe de H à escorter le F l'eau & du boi gnie, parce qu de Guinée en

(l) Labat & Al le de Madère. R (m) Voyez l'art (n) Voyage de

IV. Part.

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. V. 505

Quotque les Négres fassent des pipes de leur terre & dans leur Pays, ils sont passionnes pour les pipes de Hollande. Mais ils ne veulent que les plus fines & méprisent beaucoup les autres. Ils ont appris des Européens à préférer ce qui leur vient des Pays étrangers aux commodités de leur Patrie.

Le corail & les grains de verre leur servent à faire des bracelets, des co-

liers, & d'autres ornemens, qu'ils ne cessent pas de demander.

APRÈS avoir achevé fa Cargaifon, le Chevalier Des-Marchais mit à la voile du Port de l'Orient, le Lundi 4 Septembre 1724, à quatre heures du maptin, accompagné du Protée, Vaisseau de la Compagnie [qu'on lui avoit donné à escorter, & ] qui devoit se rendre au Sénégal. Les Batimens qui sont destinés pour la Guinée, passent ordinairement à Madère (1), qu'ils laissent à gauche, pour gagner directement le Cap Monte. Ceux qui vont au Séné-Fgal [ ou à l'Isse de Gorée, ] portent vers l'Isse de Ténérise, & la laissent à l'Est. Ténérife, remarque l'Auteur, est une des Canaries, qui furent découvertes & conquises en partie, l'année (m) 1405, par Béthancourt Gentilhomme Normand.

LE 18 de Septembre, à la pointe du jour, on découvrit l'Isle de Porto-Santo, qui portoit Sud-Sud-Est, à huit ou neuf lieues de distance. L'Auteur en leva deux Plans ou plûtôt deux Vûes. Il passa entre cette Isle & celle de Madère, c'est-à-dire, par la plus dangereuse partie de la route, à cause des

Saletins qui y croisent continuellement.

mage,

Or, de

], des

calicots

farine

aiment

qui font

ic. Ce

i fur la

fortes,

es deny au Sud

n explicomple.

nt pref-

briquent

fort in-

ttes, les

es Orien-

ntes lon-

haudrons

rce qu'ils

rum pour

n nomme

eft com-

nes. Les

randeurs,

eurs diffé-

des cein-

dans cette

s que des

ée aiment

ande. Les

on envoye pieds de

DUELQUE

. R. d. E. lleurs. R.d.E.

Quoi-

LE 21, les deux Vaisseaux se trouvèrent fort près des Selvages, deux petites Isles désertes, au Sud-Sud-Est de Madère. Le fond du terroir en est stérile, seule raison apparemment qui les a fait abandonner, par les Portugais de Madère & par les Espagnols des Canaries, aux Serins qui s'y multiplient en grand nombre (n). Le 24, le Protée n'ayant plus rien à craindre des Corsaires de Salé, à vingt-six degrés quinze minutes de latitude, se sépara de l'Expédition, qui continua sa course vers le Cap-Monte. Le même jour, Des-Marchais, trouva que l'aiguille déclinoit de neuf degrés au Nord-Ouest. Depuis les Canaries, ses gens avoient pris une infinité de Bonites. poisson dont cette Mer est remplie dans l'espace de quatre-vingt ou cent lieuës autour des Canaries & de Madère. Le 28, Des-Marchais fit deux observations sur la variation de l'aiguille; l'une au lever, l'autre au coucher du Soleil. Dans la première, l'aiguille déclinoit de sept degrés au Nord-Ouest. & dans l'autre, de cinq degrés. Ainsi la disférence étoit de deux degrés dans un feul jour (0).

Le 3 d'Octobre, à quinze degrés trente minutes de latitude, on découvrit la pointe de Barbarie. Le Chevalier, qui avoit employé beaucoup de tems à escorter le Protée, sut obligé de porter vers Gorée, pour y prendre de l'eau & du bois (p). Ce délai fut très-préjudiciable aux intérêts de la Compagnie, parce qu'il fit perdre aux Capitaines la véritable saison pour saire voile de Guinée en Amérique. Le 4, on apperçut la pointe d'Almadie, à deux lieues à Gorée.

(1) Labat & Angl. doivent reconnoître l'Isle de Madère. R d. E.

• (n) Voyage de Des Marchais, ubi fup. pag.

(1) Des-Marchais Vol. I. ubi sup. pag. 41. (p) Labat & Angl. ces delais sont très préjudiciables &c. parce qu'ils font perdre aux Capitaines &c.

DES-MAR CHAIS. 1724.

Pipes.

Départ de

Route des

Abondance 4 6 1

On relache

<sup>(</sup>m) Voyez l'article des Canaries au Tome III.

## 506 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

DES-MAR-CHAIS. 1724.

& demie du Cap-Verd; & fur les six heures du matin, on jetta l'ancre près des Forts de Gorée, sur treize brasses. Labat melant ici ses résléxions au récit de l'Auteur, s'emporte contre la négligence de la Compagnie, qui ne fait point planter d'arbres dans cette Isle, & qui ne pense point à la pourvoir d'eau. On y est obligé de la faire apporter du Continent, tandis qu'en creusant sur le Mont Saint-Michel pour y chercher des sources, ou faisant de bonnes cîternes, on pourroit s'épargner beaucoup de frais & de travail.

Monstrueufe Chauve-fou-

L'Expédition remit à la voile le 17 d'Octobre; & le même jour la va. riation de l'aiguille se trouva de quatre degrés au Nord-Ouest. Le 26, on prit un poisson monstrueux, inconnu à tout l'Equipage. Le jour suivant, à la hauteur de Sierra-Léona, quelques Matelots prirent une chauve-fouris de la grosseur d'une poule. On n'étoit alors qu'à dix lieues de la terre (q).

Eclipse de Lune.

Deux colomnes d'eau fort extraordinai-

Dorades en grand nom-<del>b</del>re.

LE 2 de Novembre, à deux heures vingt-huit minutes, cinquante-deux secondes après minuit, on eut une éclipse de Lune, qui dura deux heures trente minutes & douze secondes. La variation de l'aiguille, qui, le 20 d'Octobre étoit de quatre degrés Nord-Ouest, & le 30 de deux degrés, augmenta, le 3 de Novembre, jusqu'à six degrés. L'Auteur en conclud de quelle nécessité sont ces observations, sur-tout lorsqu'on est éloigné de la terre. & dans des lieux où l'on a des Bancs & des Courans à redouter. Le 9, à sept degrés trente-six minutes de latitude du Nord, il trouva encore la variation de six degrés. Le 13 à quatre heures après midi, il vit trois (r) jets d'eau, ou trois colomnes, d'une espèce trop extraordinaire pour ne pas demander une description. La plus grande venoit d'une nuée épaisse, fort noire, & fort élevée dans l'air. Elle étoit tortue, quoiqu'il ne sit alors aucun vent; & dans l'espace de cent pas aux environs, elle causoit une sermentation dans la Mer. Une autre colomne fortoit de la partie supérieure de la nuée. & s'engageoit dans une seconde nuée moins épaisse & moins obscure que la première, mais beaucoup plus basse. Ce Phénomene avoit duré quelques minutes, lorsque de la seconde nuée, il sortit une colomne qui descendit vers la Mer, & qui y causa la même sermentation que la première, quoiqu'à deux cens toises de distance. Enfin les deux colomnes, après avoir été suspendues en l'air, l'espace d'une heure & demie, se brisèrent, & produisirent une pluye si violente, qu'on eut beaucoup d'embarras à chasser l'eau du tillac. Le Vaisseau n'étant point à plus d'une demi-lieuë des deux colomnes, auroit péri infailliblement, si elles avoient crevé plus près. Ce fut comme le présage des calmes & des pluyes continuelles qui succédèrent à l'éclipse du 2, & qui répandirent beaucoup de maladies dans l'Equipage. On prit ici quantité de Dorades, qui en servant à rafraîchir les malades, épargnèrent beaucoup les provisions. Le 21, la variation de l'aiguille se trouva de sept degrés. On étoit à six degrés trente-neuf minutes de latitude du Nord. Le même jour, on prit un monstrueux poisson, que le Chevalier appelle une Bécasse de Mer. Le 29, se trouvant vis-à-vis Rio das Gallinas, à huit lieuës de distance, on prit un autre poisson extraordinaire, que Des-Marchais appelle le Bœuf de Mer, ou le poisson cornu (s). APRES

(q) Des-Marchais pag. 51. 18. qu'il donne constamment à ce phénomène.

R. d. E. Labat. Trois Trompes. C'est le nom (s) Voyage de Des-Marchais. Vol. I. pag. 81. 111.

APRÈS & d'éclairs de Mefurad cellent dans dans les calr attendre le tience du C demande fo Décembre, de distance,

occ

Aussi-7 étoit le Vuit qui le conn fingulière af Pays, envoy l'inviter à de fut reçu de c glé, & les or & toutes for & la Volaille

En partar tort-bien diff Palmas, qui Sa fituation e depuis ce Ca d'Yvoire. Le du Grand (2 doient fi cont solution de m voit gagné de contre le riva envoya auffi-t près de sa mo Chevalier se l pouvoient être Anglois. (c) Capitaine, lu porta cet Offi lequel Des-Ma

<sup>(</sup>t) ou plûtôt nommer le Capitais que ce nom est o tous les Rois de l (v) Des-Marc

<sup>(\*)</sup> Angl. Labo (y) c'est-à-dire

<sup>3)</sup> Labat écrit (a) Angl. de

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. V. 507

Après avoir essuyé quantité d'orages, de calmes, de pluyes, de tonnerres & d'éclairs, on arriva le 3 de Décembre au Cap Monte. De ce Cap à celui de Mesurado, on compte dix-huit lieues. La Côte est sure, & l'ancrage excellent dans cet intervalle; de forte que dans les vents contraires ou dans les calmes, on peut jetter l'ancre à tous momens contre le rivage, pour attendre le vent de terre, qui souffle régulièrement toutes les nuits. La patience du Chevalier fut éxercée dans cette course. Une Navigation qui ne demande souvent que six heures lui prit six jours entiers. On étoit au 9. de Décembre, avant qu'il fut arrivé au Cap Mesurado. Il jetta l'ancre à un mille de distance, sur un fond d'argile, mêlé de gravier & de coquilles brisées.

AUSSI-TOT qu'il eut fait amener ses voiles, un Canot vint s'informer d'où étoit le Vaisseau. Son arrivée répandit beaucoup de joie parmi les Habitans, qui le connoissoient depuis long tems, & qui avoient conçû pour lui une singulière affection. Le Capitaine Pierre (t), qui se faisoit nommer le Roidu Pays, envoya son principal Marbut pour le complimenter de sa part & l'inviter à descendre au rivage. Des-Marchais étant descendu le lendemain, fut reçu de ce Prince avec une extrême bonté. Le prix des provisions sut réglé, & les ordres donnés aussi-tôt pour faire porter à bord, de l'eau, du bois, & toutes fortes de rafraîchissemens. Les Bœufs, les Moutons, les Chévres,

& la Volaille sont à très-vil prix dans cette Rade (v). EN partant le 18 du Cap Mesurado, Des-Marchais laissa le (x) Roi Pierre fort-bien disposé pour un Etablissement. Le 23, on arriva devant le Cap Palmas, qui tire son nom de la multitude de Palmiers dont il est revêtu. Sa situation est à quatre degrés dix minutes de latitude Nord. La Côte. depuis ce Cap jusqu'à celui de Très-Puntas, est connu sous le nom de Côte d'Yvoire. Les Hollandois l'appellent (y) Tand-kust. Le 26, on étoit à la hauteur du Grand (2) Drevin. Les calmes, les courans, & les vents contraires retardoient si continuellement la course du Vaisseau, que Des-Marchais prit la résolution de mouiller l'ancre sur trente brasses, pour ne pas perdre ce qu'il avoit gagné depuis le Cap Mesurado. Un Vaisseau Anglois, qui étoit à l'ancre contre le rivage fit les signaux (a) d'infortune, à la vûe des François, & leur envoya aussi-tôt sa Chaloupe, pour leur apprendre que le Capitaine étoit (b) près de sa mort, sans aucun des secours nécessaires dans cette extrémité. Le Chevalier se hâta de faire partir son Chirurgien, avec tous les remédes qui ponvoient être utiles au malade. Le soir, il se rendit lui-même sur le Vaisseau Anglois. (c) Ses consolations & ses secours, joint à la bonne constitution du lui rendirent la fanté dans peu de jours. La reconnoissance porta cet Officier à faire présent à son bienfaiteur d'un jeune Négre, pour lequel Des-Marchais lui donna un beau fusil de chasse (d).

DES-MAR. CHAIS. 1724.

On arrive au Cap Mon-

Continuation de la route.

Cap Mefurado. Accueil que Des-Marchais y re-

Service qu'il pitaine An-

(t) ou plûtôt le Roi du Païs qui se faisoit nommer le Capitaine Peter, Labat nous apprend que ce nom est commun depuis long-tems à tous les Rois de Mesurado. Ibid. pag. 115.

res

au

qui

la

ndis

Ou

¿ de

va-

on

, à

s de

deux

ures

2 29

rés,

id de

de la

.e 9,

a va-

) jets

s de-

fort

ucun

enta-

de la

fcure

quel-

def-

ière.

avoir

pro-

naffer

deux

èrent

page.

éparouva le du

ap-

as, a

Des-

PRES

I. pag.

Ce

(v) Des-Marchais Vol. I. pag. 112. 143. x) Angl. Labat. le Capitaine Peter. R. d. E.

y) c'est-à-dire, Côte des Dents. R. d. E. 2) Labat écrit. Grand Drouin. R. d. E.

(a) Angl. de détresse; c'est le terme des

Navigateurs. Celui d'Infortune figure mieux dans le style Epique. R. d. E.

(b) Labat; à l'extrémité & fans rafraichisemens. R. d. E.

(c) Angl. Labat. le bon Temperamment du Capitaine, le tira d'affaire, en peu de jours. R. d. E

(d) Voyage de Des-Marchais. Vol. I. pag. 143-183.

## VOYAGES AU LONG DES CÔTES

DES-MAR-CHAIS. 1725.

On arrive au Cap-Corfe, ou Des-Marchais compli mente le Gouverneur.

Le 3 de Janvier 1725, après avoir surmonté des calmes ennuyeux & des vents fort contraires, l'Expedition parvint à la hauteur du Cap Très-Puntas. On y jetta l'ancre sur vingt-cinq brasses [ fond de sable vazard ], à trois lieues de la terre. Le 5, on étoit à la vûe de Mina, où Des-Marchais voulut mouiller, dans la feule vûe de convaincre fon Capitaine en fecond, homme ignorant & presomptueux, que c'étoit réellement le Fort de ce nom; après quoi il alla jetter l'ancre dans la Rade du Cap-Corfe, où il trouva quatre Vaiffeaux Anglois. Son premier soin sut d'envoyer au rivage son Capitaine en second, pour faire son compliment au Gouverneur. Des-Marchais fut invité à descendre; mais il s'excufa fur l'impatience avec laquelle il attendoit un bon vent. Le Gouverneur lui écrivit, pour le remercier du secours qu'il avoit donné au Vaisseau Anglois, & lui fit porter un fort beau présent de volaille, decanards & d'autres oiseaux, avec des fruits & des légumes (e).

Ancien Voyage de l'Auteur au Fort d'Akra.

L z 7. il continua fa Navigation. Elle avoit été si ennuyeuse, que depuis Gorée jusqu'à Juida, il avoit été obligé de mouiller vingt-quatre fois. En 1704, servant en qualité de Major sur une Escadre de quatre Vaisseaux de Guerre, que la Compagnie de l'Affiento envoyoit en Guinée fous la conduite du Sieur Doublet, il avoit touché au Fort Danois d'Akra, où il avoit été reçu avec une décharge générale de l'artillerie. Son prétexte avoit été d'acheter des rafraîchissemens; mais, au fond, il avoit cherché l'occasion de surprendre les Forts d'Angleterre & de Hollande. Cette entreprise lui ayant paru impossible, il s'étoit réduit à faire pendant quatre jours le Commerce des Esclaves avec le Gouverneur Danois, qui lui avoit envoyé gratis quantité de provisions (f).

Il arrive dans la Rade de Juida.

LE 9, on arriva à la hauteur de Rio-Volta, dix lieuës au-dessus d'Akra; & deux jours après, on jetta l'ancre enfin dans la Rade de Juida. Des-Marchais falua le Fort d'onze coups de canon, qui lui furent rendus au même nombre. Il trouva dans la Rade l'Avanturier, Vaisseau de la Compagnie, qui arbora aussi-tôt son Pavillon (g), parce que le Chevalier étant le plus ancien Capitaine, c'étoit à lui qu'appartenoit le commandement.

Observation fur les faluts de Mer.

L'AUTEUR observe ici que les Vaisseaux qui saluent un Fort ne le font jamais qu'après avoir mouillé l'ancre; au-lieu que s'ils faluent un Vaisseau qui est à l'ancre, ils le font sous les voiles. Tous les saluts qui se font entre les Vaisseaux, soit de la voix, soit avec le canon, sont en nombre impair. Celui de la voix se fait en criant vive le Roi (b), & se répéte autant de fois qu'on veut faire d'honneur au Vaisseau qu'on falue. [Les Galères saluent toû. 💢 iours en nombre pair, & leur cri (i) est Hou, que l'on répéte plus ou moins de fois, suivant qu'on veut honorer les personnes, & tossjours en nombre

DES-MARCHAIS, qui connoissoit par une longue expérience, toutes les ru-

(e) Des-Marchais pag. 255, 303, 304;

(f) Ibid. pag. 303. 312. (g) Angl. & Labat. il amena, au con-

(b) Des-Marchais Vol. II. pag. 21: 22. (i) Le cri des Anglois est Huzza [ou cent que leurs Marins appellent Cheer c. a. d. cou-

rage.] R. d. A. ( k) Les Auteurs Anglois disent impair, ce sera une inadvertence, ou une faute d'impression Voyez Labat ubi fup. Vol. II. pag. 22, R. d. E.

confier (1) u i Xavier (m) teurs & de ne verfé les trois e trouvoit pr per les yeux rent de prend mencerent à le l'un ou l'autre environnés de autorité pour heure avant qu d'entre les por tu le tems de vinrent enfin comme le fign nant fon fardes que les Porteur parurent fort l fait le récit de Marchais, con m de leurs stra ra que plusieur ité de marcha Afiu (0), mais butin, & l'avoi Toute la perte a sûreté des in aux Officiers, i nutions de l'eau ètre moins févé renir toutes les mettre les marc pas mieux réuffi

1220

es des Négr

des de fer, si pi

li ont cloué d'a

tendre leur perte neaux fussent à

Canots sur la Bai

traire, la flamme qu'il avoit au grand mât. Le Trad. François ne sçait point les termes de Marine; mais il lui étoit si facile de confulter le Pere Labat! R. d. E.

<sup>(1)</sup> On a vû dans willy a des Officie eur le bon ordre di ont mal obéis. R. d (m) nommée aut ou Sabbi. Ce font ionnaires qui ont do a Capitale de Juida. V

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. V. 509

ses des Négres, & leur inclination au larcin, ne jugea point-à-propos de leur confier (1) une groffe quantité de marchandifes qu'il devoit faire transporter Xavier (m). Il chargea cinq ou fix de tes gens d'accompagner les porteurs & de ne pas les perdre un moment de vûe. Le convoi avoit déja traversé les trois Rivières, ou plûtôt les trois bras de la Rivière de Jacquin, & à trouvoit près de la Douane, sans que les Porteurs Négres eussent pu tromper les yeux de leurs surveillans. Enfin, deux de ces rusés Volcurs seignitent de prendre querelle entr'eux, & mettant leur fardeau à terre, commencèrent à se battre de bonne grace. Leurs compagnons prirent parti pour l'un ou l'autre, tandis que les François voulant appaifer le défordre furent environnés de quantité d'autres Négres, qui les pressoient d'employer leur autorité pour empêcher qu'il y eût du fang répandu. Il se passa plus d'une heure avant que le différend parût prêt à finir. Dans cet intervalle, ceux d'entre les porteurs qui étoient demeurés près des tonneaux de Bujis, avoient m le tems de remplir leurs poches, pour eux & pour leurs compagnons. Ils vinrent enfin se joindre sans affectation à la compagnie, & leur retour sut comme le fignal de la tranquillité pour les deux combattans. Chacun repreant son fardeau, continua de marcher comme s'il ne sût rien arrivé; & lorsque les Porteurs eurent déchargé les marchandises dans le Magazin, ils difparurent fort légèrement. Ce fut alors que les François de l'escorte ayant lait le récit de ce qui s'étoit passé en chemin, le Directeur Général & Des-Marchais, commencèrent à se désier que la querelle des Négres n'est été in de leurs stratagêmes ordinaires. Les tonneaux furent éxaminés. On troura que plusieurs avoient été ouverts, & qu'il en étoit sorti une grosse quanuté de marchandises (n). Des-Marchais en sit des plaintes au Kabaschir Asia (0), mais il étoit trop tard. Les Porteurs s'étoient retirés avec leur butin, & l'avoient mis à couvert. La preuve du vol étoit impossible (p). Toute la perte tomba sur le Chevalier Des-Marchais, parce que, soit pour à sûreté des intérêts de la Compagnie, foit pour inspirer plus de vigilance aux Officiers, il est établi que le Capitaine doit répondre de toutes les dimiautions de l'eau-de-vie & de la perte des marchandises. La loi seroit peutêtre moins févère, si la Compagnie sçavoit combien il al impossible de prérenir toutes les friponneries des Négres. On s'est in this qu'il suffiroit de mettre les marchandifes dans des tonneaux doubles; ma cet expédient n'a pu mieux réuffi. Les Anglois ont essayé, d'armer leurs tonneaux de cerdes de fer, si proches l'un de l'autre qu'il étoit impossible de les remuer (q). sont cloué d'ailleurs les deux fonds. Mais cette précaution n'a servi qu'à rendre leur perte plus confidérable. Alors, au lieu d'attendre que les ton-Maux fussent à terre, l'artifice des Négres, s'est tourné à renverser leurs Canots sur la Barre, dans des lieux qu'ils connoissent parsaitement; & les pè-

DES MAR CHAIS. 1725.

Friponnerie des Nogres à l'égard des François de des Angloss.

Leur adresse à voter.

La perte tombe fur les Officiers de la Compagnie.

chant

(1) On a vû dans une Relation précédente, wil y a des Officiers établis dans la Nation pur le bon ordre du Commerce, mais qu'ils fat mal obéis. R. d. T.

k des

intas.

nouil-

igno-

quoi

ffeaux

cond.

eicen-

vent.

né au

anards

depuis

. En

aux de induite

oit été

cheter

irpren-

t paru

ce des

tité de

'Akra;

archais

e nom-

qui ar-

ancien

font ja-

aisseau

entre

impair.

de fois

moins

ombre

les ru-

ou ce i

a. d. cou-

, ce fera apression

R. d. E.

ent toû-LF

lieues c

(a) nonmée autrement [Sabée], Sabi of Sabbi. Ce font apparemment les Mifkanaires qui ont dont é le nom de Xavier à \*Capitale de Juida: Voyez ci dessous la Description générale. R. d. T.

(n) c. d. d. de Bujis, ou bouges.
(e) Angl. & Labat. au Capitaine Affou.
R. d. E.

(p) Angl. & Labat. ils avoient changé de bonnets. R. d. E.

(q) Angl. & Labat. parce que les premiers font cloues. R. d. E.

## SIO VOYAGES AU LONG DES COTES

DESMAR-CHAIR.

1725.

chant pendant la nuit, ils distribuent entr'eux les marchandises, & gagnene le fer par deslus. La voie la plus sure est de mettre, dans les Canots, des Blancs qui veillent à tous les mouvemens des Rameurs Negres, & de faire escorter les Porteurs par des Gardes affez attentifs & affez pénétrans pour n'étre les dupes d'aucun artifice.

f.a guerre d'Ardra s'oppofe au Commerce.

La guerre, qui avoit été fort ardente entre les Rois de Juida & (r) d'Ardra, jetta beaucoup de langueur dans le Commerce. Il arriva peu d'Esclaves à Xavier, parce que le Roi d'Ardra, dont ils ont les terres à traverser, avoit bouché tous les passages. Aussi pendant quatre mois que l'Expédition passa dans la Rade, Des-Marchais ne put se procurer que cent trente-huit Esclaves, dont vingt-trois lui vinrent d'un (1) Batiment François d'Interlope, qu'il faifit au profit de la Compagnie.

Nulles Provisions fur la Côte de Juida.

IL partit de la Rade de Juida, le 5 de May, pour se rendre à l'Isle du Prin Son dessein étoit d'y prendre de l'eau, du bois & des provisions, avant que d'entreprendre le Voyage de la Cayenne, où il devoit transporter ses Eiclaves. Il ne faut point espérer de bois sur la Côte de Juida, parce que les Habitans croyent les arbres facrés, & ne permettent pas qu'on les coupe. L'eau y est d'ailleurs, mauvaise, & les provisions fort chères (1).

Ce qu'on appelle en Mer des rafratchiffemens.

PAR le terme de rafraîchissemens, les gens de Mer entendent tous les alimens frais qui peuvent être conservés à bord, tels que des Porcs [des Moutons, des Chévres (v), des Poules, des Coqs d'Inde & des Canards. Les Isles du Prince, de Saint-Thomas & d'Annobon, en fournissent en abondance. On y trouve aussi des citrons, des oranges, des bananes, & d'autres fruits, avec beaucoup de confitures, & du fucre qui n'est pas rafiné; car les Habitans, qui font Négres ou Mulâtres (x), n'ont point encore appris à lui donner ce degré de blancheur & de perfection, qu'il reçoit aux Isles de l'Amérique & dans celles des Canaries & de Madère.

LES Vents & les Courans furent si contraires, que le Chevalier Des-Marchais eut besoin de vingt jours pour arriver à l'Isle du Prince. Il jetta l'ancre à la vûe de cette Isle le 20 May 1725. Mais ayant envoyé sa Chaloupe au rivage, avec un Officier, pour demander un Pilote qui pût conduire son Vaissear dans le Port, il fut surpris d'apprendre, au retour de ses Matelots, que le Gouverneur avoit retenu son Officier en ôtage, dans la crainte que le Bâtiment François ne fût un Corfaire, qui ne demandât un Pilote que pour faire fa descente. Cependant le Chevalier ne put s'offenser de cette précaution, dans une Isle aussi éloigné de toutes fortes de secours, & souvent visitée par les Pyrates. Le vent étant fort foible, & les Courans portant au Nord-Ouest, on se vit au 20 Juin, avant que d'avoir pû s'introduire dans le Port, quoiqu'on n'eût mouillé qu'à trois lieues de l'Isle, & qu'on eût pour guide un Pilote Portugais.

Précaution du Gouverneur de l'Isle du Prince contre les Corsaires.

> L'AUTEUR conseille à tous les Vaisseaux qui viennent de Juida dans cette Isle, de faire tous leurs efforts pour gagner le Nord de l'Isle, en laissant entr'eux

Confeils Nautiques de l'Auteur.

> (t) Voyage de Des-Marchais, Vol. III. pag.
>
> 1. & fuiv. R. d. E.
> (v) Labat. des cabrits. R. d. E.
> (x) Angl. & Labat. qui font Portugais,
> Mulâtres & Négres. R. d. E. (r) Par le Roi d'Ardra, il faut entendre, comme on le verra dans les Relations suivantes, le Roi de Dahomay, qui étoit alors en possession d'Ardra. R. d. A.

(s) Angl. & Labat, d'un Interlope François. R. d. E.

OCCID

etr'eux & la point de sûrete arfemé de Ro Brimens , que altingue aifém a pointu. Ap ar du rivage ord-Eft. Si l' i donnent bei efois l'espérai PENDANT roit été si mal our quantité de eurs voics, il n'avoit pû fe mit à l'ancre. ( u les François chevalier s'a sautres déford des provisions unt Antoine de ment leurs Char sles Nations s' LE Chevalier la défertion leique part. Les trouvant les tre u départ du V chercher; mai if place. Des-I menu probablen ria Côte. Sa b id'Interlope, abourser des fr genne, où il arr

y) Barbot dans fa 395, affure que les mtre les deux Isles. 1) Voyage de Des-G fuiv. R. d. E. Angl. & Labor d faifoit eau en plusie i) Au lieu de cette pi Anglois disent aprè

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. V. 511

estr'eux & la Côte, une autre petite Isle qui en est fort proche. Il n'y a point de sûreté, dit-il, à passer entre les deux Isles; parce que ce Canal est arsemé de Rocs cachés, qui n'ont point assez d'eau pour recevoir de grands laimens, quoique les Barques y passent sans danger dans la marée. On assingue aisément la petite Isle. Elle n'est elle-même qu'un Rocher (y) rond à pointu. Après l'avoir passée, Des-Marchais conseille encore de s'approler du rivage & le suivre, pour entrer dans le Port, qui se présente au Vird-Est. Si l'on tombe au Sud ou à l'Ouest, on est emporté pas des Courans a donnent beaucoup d'embarras à gagner le Port, & qui sont perdre quelles l'espérance d'y entrer (z).

Pendant le long séjour que le Chevalier avoit sait à Juida, son Vaisseau moit été si maltraité par les vers, qu'il avoit besoin d'un Port tranquille.

Pandant le long féjour que le Chevalier avoit fait à Juida, son Vaisseau roit été si maltraité par les vers, qu'il avoit besoin d'un Port tranquille, sur quantité de réparations (a). Il faisoit cau de divers côtés; & de plusurs voies, il y en avoit une si considérable qu'il auroit péri infailliblement il n'avoit pû se mettre à couvert. On ne s'en étoit point apperçu tandis qu'il est à l'ancre. (b) Mais le danger avoit paru si pressant dans la Navigation, se les François remercièrent le Ciel de les avoir préservés du mauvais tems. Le Chevalier s'attacha uniquement à faire boucher les voies d'eau & réparer sautres désordres, tandis que les Officiers achetèrent des rafraîchissemens ades provisions pour le Voyage de Cayenne. Il eut le bonheur de trouver à l'aint Antoine deux Vaisseaux Anglois, qui l'aidèrent beaucoup & qui lui prément leurs Charpentiers. Le sien étoit malade. C'est ainsi qu'en Mer tou-

sles Nations s'entre-secourent (c), avec autant de civilité que de zèle.

La Chevalier su arrêté quelques jours de plus qu'il ne se l'étoit proposé, a la désertion de trois de ses gens. Il soupçonna les Portugais d'y avoir deque part. Les hommes leur manquoient pour le Commerce des Barques; se l'au départ du Vaisseau. Le Gouverneur affecta beaucoup d'empressement à schercher; mais il su aisse de pénétrer que c'étoient autant de grimaces. A ar place, Des-Marchais prit cinq François & un Mousse, qui avoient aparenu probablement à quelque Pyrate, & qui s'étoient sauvés du naustrage la Côte. Sa bonne fortune lui sit saisse en même-tems un Vaisseau Francis d'Interlope, chargé de quatre mille cent cruzades, qui servirent à le mbourser des frais qu'il avoit faits dans ce Port. Il partit ensin pour la sienne, où il arriva le 26 d'Août 1725 (d).

ques bordées, en louvoyant, ils virent à quel danger ils auroient été exposés, s'ils avoient eu du gros tems. R. d. E.

(c) Angl. fans aucune distinction, mais ce n'est pas en Mer, c'est quand les Vaisseaux sont en Rade neutre, qu'ils oublient toute distinction quand même les Nations servient en guerre. Voyages de Des-Murchais ubi sup. pag. 38. R. d. F. (d) Ibid. pag. 67.

DES-MA: CHAIS. 1725.

Le Valifeau du Chevalier est en danger de périr.

Trois de ses gens lui désertent, favorisés par les Portugais.

Il arrive à la Cayenne.

Barbot dans fa Description de Guinée,
 395, assure que les Vaisseaux peuvent pasmire les deux Isles.
 Voyage de Des-Marchais. Vol. III. pag.

(1) Voyage de Des-Marchais. Vol. III. pag. of fuiv. R. d. E.

1) Angl. & Labas. Sa precinte de bas di faifoit cau en plusieurs endroits. R. d. E.

1) Au lieu de cette phrase équivoque, les Augustiques disent après Labas. Que quand le

hau fut en Mer, & qu'il fallut faire quel-

entr'eux Vol. III. pag.

agnent

s , des

de faire

our n'e.

) d'Ar-

Esclaves

r, avoit

n paffa

fclaves .

qu'il fai-

du Prin

s, avant

r fes Ei-

que les

s coupe.

as les ali-

des Mou-

Canards.

en abon-

d'autres

é; car les

pris à lui

es de l'A-

Des-Mar-

tta l'ancre

pupe au ri-

fon Vaif-

elots, que

e le Bati-

pour faire

ion, dans ée par les

ord-Ouest.

quoiqu'on

un Pilote

dans cette

en laissant

E. Portugais,



#### LONG

# VI.

l'oyage de William Smith en Guinde.

INTRODUC-1 10 N.

TETTE Relation, imprimée en 1745, contient deux cens foixante feize pages, fans y comprendre la Préface & les Tables. C'est un recu continuel, qui n'a aucune division de Chapitres & d'Articles.

Barda Voyapa de banth.

LE but du Voyage de Smith avoit été de lever les Plans de tous les Forts & les Ecablissemens Anglois dans la Guinée. Il éxécuta ce dessein avec beaucoup de peine. A fon retour, il publia le fruit de fon travail, en trente Planches in-folio (a). L'Editeur paroit avoir ignoré que ces Planches avoient été publiées lorsqu'il a fait fortir l'Ouvrage de la Presse. Mais comme on en prépare une nouvelle Edition, on y joindra les principales Descriptions. avec les figures des Animaux.

VERS la fin du Voyage, on lit une Relation de la Guinée par M. Whee. ler, où les coutumes de ce Pays sont comparées avec celles d'Angleterre, C'est un Dialogue entre un Gentilhomme Anglois & une Négresse qu'il aime. Le badinage qui régne dans cette pièce, n'empêche pas qu'il ne s'y trouve un

grand nombre de faits avérés (b).

Planches & Desfeins de Smith.

Le Voyage de Smith contient tant de particularités curieuses, qu'il passe avec raison pour une des plus utiles & des plus agréables Relations que nous avons de la Guinée; fur-tout en y joignant les Delleins anciennement publiés par l'Auteur (c). Comme ils doivent entrer dans ce Recueil, il est à propos d'en donner la lifte. (d) 1. Un Eléphant avec fon Château. 2. Côte de Guinée depuis le Cap Monte jusqu'à Jacquin. 3. Rivière de Gambra. 4. Vûe Sud-Ouest de l'Isle James sur la Rivière de Gambra. 5. Plan de l'Isle James & du Fort. 6. Carte de la Rivière de Sierra-Léona, & de cette Côte jusqu'à Scherbro. 7. Vûe Nord-Ouest de l'Isle de Bense dans la Rivière de Sierra-Léona. 8. Isle de Bense. 9. Carte de la Rivière de Scherbro. to. Vûe Sud du Fort de Dixcove. 11. Plan du même Fort 12. Vûe Sud-Quest des Forts

(a) Il y a fous chaque Planche une courte description des lieux qui y sont représentés; & cette description est, à peu de chose près, la même qui se trouve dans la Relation dont on va

donner l'extrait. R. d. A.

(b) Angl. Ce jeu d'imagination, ne laisse pas d'être foutenu de bien des faits. c. à. d. que la comparaison des mœurs Négres avec les Angloises n'est point sans sondement, & que si l'Esprit de l'Auteur a mis les matériaux en œuvre; ces matériaux sont des choses de fait. R. d. E.

(c) Cet Eloge n'est point des Auteurs Anglois; i's difent simplement, qu'ils ont trouvé dans ce Voyage plusieurs observations uti-les, à une grande variété de particularités amu-fantes. R. d. E.

(d) Le Titre mérite d'être rapporté tou entier. A new Voyage to Guinea, describang the Customs, Manners, Soil, Climate, Habits, Buildings, Education, Manuel Arts, Agriculture, Trade, Emploiments, Languages, Ranks of Diffinctions, Diversions, Ma riages, & whatever elfe is memorable amongit the inhabitans. With an account of their animals; minerals; with a great variety of entertaining incidents, worthy of observation, that happened during the Author's flay inthat large country. illustrated with cuts, engraved from drawings taken from the life. With an alphabetical index, by William Smith Efgr. appointed by the Royal African Company, to furvey their fetlements, make discoveries, &c. A Londres, chez Jean Neurse.

Anglois & 14. Vue 8 du Fort A Jago, & d 17. Vue E teau. 10. de Tantum nebar. 24. dois d'Akra ce Fort 28. iam. 30. I

OC

A Comp des Pla en 1725, la capable par choix fur M. torisoient à l & les Etablis des autres lie Gambra jufqu barqua le San Capitaine Liv n-Léona. Le iarrêta à la dant plusieurs tems, jusqu'à on raffa le Tr re. ] Smith y qu'une longue eur ont donn Zone Torride

(a) De l'Edit. (b) Angl. ave (c) dépassa.

LE 22 de 8

toit une Côte

fit voir quatre mencer l'éxere

ion eût la vûe

Rivière de Ga

IV. Part.

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. VI. 515

Anglois & Hollandois à Sukkonda. 13. Plan du Fort Anglois de Sukkonda. Vue Sud-Ouest des Forts Anglois & Hollandois à Commendo. 15. Plan du Fort Anglois de Commendo. 16. Vûes du Cap-Corfe, de Mina, de St. lago, & de la Tour de Phips, du Château du Cap-Corfe, & du Fort Royal, 17. Vue Est du Château du Cap-Corse. 18. Vue Nord-Ouest du même Château. 19. Plan du même Château. 20. Plan des Jardins. 21. Vûe Sud du Fort de Tantumqueri. 22. Plan de ce Fort. 23. Vue Sud-Ouest du Fort de Winnebar. 24. Plan du même Fort. 25. Vue Nord des Forts Anglois & Hollandois d'Akra. 26. Vûc du Fort James à Akra, du côté de la Mer. 27. Plande ce Fort 28. Vue Sud-Ouest du Fort William à Juida. 29. Plan du l'ort William. 30. Plan du Fort des Princes, qui appartient aux Portugais.

TION.

1726.

Commission

Son départ.

Oifeaux du

#### S. I. (a)

Dipart, Voyage & Avantures de l'Auteur jufqu'à la Ville de Jamaique en Afrique.

A Compagnie Royale d'Afrique ayant formé le dessein de se procurer des Plans éxacts de tous ses Etablissemens sur la Côte de Guinée, prit in 1725, la résolution d'y envoyer un homme exercé dans le Dessein, & apable par ses autres qualités de répondre à cette vûe. Elle sit tomber son thoix fur M. Smith. Le 11 d'Août 1726, il reçut des instructions qui l'autorisoient à lever des Plans, des Desseins & des Perspectives de tous les Forts & les Etablissemens de la Compagnie, des principales Rivières, des Ports & des autres lieux de Commerce sur les Côtes d'Afrique, depuis la Rivière de Gambra jusqu'au Royaume de Juida. Avec ce plein-pouvoir (b), Smith s'embarqua le Samedi 20 d'Août 1726, à bord de la Bonite, commandée par le Capitaine Livingstone; avec le Sieur Walter Charles, Gouverneur de Siern-Léona. Le 22, on (6) traversa les Dunes avec un bon vent; & le 25, on iarrêta à la Pointe de Start, d'où l'on mit sérieusement à la voile. Pendant plusieurs jours, on eut d'assez bons vents Nord-Est, & fort beau tems, jusqu'à ce qu'étant tombé sous le véritable vent de (d) commerce. on rassa le Tropique le 14 de Septembre, ssans oublier la cérémonie ordinaim.] Smith y observa plusieurs Oiseaux blanchâtres, qui n'ont pour queuë
qu'une longue plume. Ils s'élèvent fort haut dans leur vol. Les Matelots Tropique. tur ont donné le nom d'Oiseaux du Tropique. On ne les voit que sous la Zone Torride, entre les Tropiques.

LE 22 de Septembre, on découvrit la terre à six lieuës de distance. C'étoit une Côte basse & sabloneuse, un peu au Nord-Est du Cap-Verd, qui se sit voir quatre heures après. L'Auteur leva le plan de ce Cap, pour commencer l'exercice de sa Commission. Le jour suivant, on doubla le Cap. & l'on eut la vue de Gorée, Comptoir François. Le 26, étant entré dans la

Rivière de Gambra, on jetta l'ancre à l'Isle James.

LES

(a) De l'Edit. Angl. Seft. I.

b) Angl. avec ces ordres. R. d. F.

(d) Angl. Trade-winds. Ce sont les vents alifés. R. d. E.

(c) depaffa.

IV. Part.

Ttt

feriptions, M. Wheeterre. C'est il aime. Le trouve un

foixante-

ft un récit

s les Forts

avec beauen trente

es avoient

nme on en

qu'il passe ns que nous nement puil est à pro-2. Côte de ra. 4. Vûc ile James & Côte jusqu'à e de Sierrao. Vue Sud t des Forts

Anglois rapporté tou ica, describing Climate, Ha-Manue! Arts. nents, Langua ivertions, Maorable amongit nt of their aniariety of enterobservation or's stay in that cuts, engraved life. With an m Smith Esqr.

n Company, to iscoveries, &c.

#### 514 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

SMITH. 1726.

Smith arrive dans l'ifle James. Il y trouve l'Empereur de Fonia.

Projet d'un Corfaire nommé Edmonfon. Les Anglois du Vaisseau attendirent le lendemain pour descendre dans l'Isse. Ils surent conduits au Château, où ils trouvèrent l'Empereur de Fonia, qui les salua à la manière de l'Europe, en leur serrant les mains, & répétant plusieurs sois Mentoni, c'est-à-dire en langage Mandingo, Dieu vous bénisse. L'Auteur, après s'être assis, prit beaucoup de plaisir à voir les Seigneurs Négres du cortège s'asseoir sur le pavé comme autant de Singes. Une heure après son arrivée, ils rentrèrent tous dans leurs Canots, à l'exception de l'Empereur, que le Gouverneur du Fort renvoya dans sa Barque, avec des Rameurs Anglois, & qu'il sit saluer de cinq coups de canon à son départ (e).

Un peu avant l'arrivée du Vaisseau, il étoit entré dans la Gambra une Chaloupe de quatre-vingt tonneaux & de six pièces d'artillerie, commandée par un Anglois, nommé Edmonson. Cet ennemi de sa Patrie avoit communiqué à ses gens quelque dessein de pillage auquel ils n'avoient pas voulu consentir. Dans leur indignation, ils avoient pris terre sous d'autres prétextes, à la réserve de trois Mousses, & s'étant présentés au Gouverneur & au Consul, ils avoient déclaré avec serment les persides intentions de leur Ches. Mais Edmonson, qui s'étoit déssé de leur dessein, avoit levé l'ancre aussi-tôt, & s'étoit retiré sous la pointe de Lemaine, hors de la portée du canon de l'Isse. Les vents de Mer, & la marée, qu'il trouva également contraires, le forcèrent de s'y arrêter, dans l'espérance de s'éloigner le lendemain.

Un départ si brusque confirmant la déposition des Matelots, le Gouverneur ne balança point à le faire suivre par sa meilleure Chaloupe. Elle étoit non seulement bien armée, mais commandée par Orseur, célébre Facteur de la Compagnie, qui avoit passé la moitié de sa vie sur un Vaisseau de Guerre.

Orfeur est chargé de le poursuivre.

ORFEUR, qui avoit une parfaite connoissance du Canal, prit avantage du reflux de la nuit, pour s'avancer fans être découvert. L'Equipage d'Edmonson n'étoit plus composé que de trois Mousses blancs, & de six Négres qu'il avoit achetés nouvellement. Au point du jour, ayant apperçu la Chaloupe de l'Isle, & ne pouvant douter qu'elle n'en voulût à lui, il résolut de s'ouvrir un passage par la force. Orfeur, qui n'étoit plus qu'à la portée de la voix, lui cria de venir à lui (f). Mais le Pyrate ne répondit que par une décharge de mousqueterie. Les Négres de la Chaloupe en furent si vivement irrités, qu'ils n'auroient pensé qu'à se venger, si leur colère n'eut été modérée par Orfeur. Comme il étoit réfolu d'employer les voies de la douceur il avertit encore Edmonson de jetter l'ancre; mais il n'est pour réponse qu'un coup de bale, qui le manqua heureusement, quoiqu'il est été tiré fur lui-même. Enfin cette conduite le piquant à son tour, il permit à ses Négres de faire feu, & le furieux Edmonson reçut un coup de susil dans l'estomac. La Chaloupe du Fort aborda immédiatement la sienne, & n'y trouva pas de résistance. A cette vûe, le désespoir s'empara du Pyrate, & lui fit prendre le parti de se précipiter dans la Mer. Orseur, sans perdre

Mort désespérée d'Edmonson.

(c) Smith Voyages to Guinea. pag. 1. & (f) Angl. d'amener. R. d. E. fuiv.

OCCI

sa peine à fa elle étoit à

LE 27 de qui l'occupèr première foi va les bords qu'impossible d'un lieu à l'plus de ressouverts de mordit à la l'der dans son

IL raconte

l'ignorance d le Royaume dre la distanc avant fait fo bles, il eut près d'une p tachés à quel Mathématiqu Theodulite, OI ils donnèrent d'attention. lui-même les les Négres ne bride à leur t pandu l'allari nutes, penda cherchèrent u

SMITH de cause de tant chines, s'imag Sortiléges. La se faire suivre dolite, les H le passage, cau qui la leurs jambes; gauche comm

Lors qu'i fé fa Barque. à l'ombre d'un Ses gens l'ay

( =

elle étoit à l'ancre lorsque Smith y étoit arrivé.

Le 27 de Septembre, l'Auteur commença ses Observations & ses Plans, qui l'occupèrent jusqu'au 10 d'Octobre. Il y trouva quelque difficulté. La première fois qu'il se rendit à la rive de Jilfray, vis-à-vis du Fort, il trouva les bords de la Rivière si profonds, & la vase si molle, qu'il lui sut presqu'impossible d'y trouver un lieu commode pour ses mesures, & de faire d'un lieu à l'autre les mouvemens nécessaires à son travail. Il n'avoit pas plus de ressource sur la terre serme, parce qu'étant couverte de bois, la vûe & le passage lui étoient également fermés. D'ailleurs, les arbres étoient couverts de grosses fourmis noires, & de guêpes venimeuses, dont l'une mordit à la levre, M. Hull, qu'il avoit amené de Londres avec lui pour l'ai-

der dans son entreprise.

ire dans

r de Fo-

, & ré-

Dieu vous

r les Sei-

Singes.

, a l'ex-

Barque, on a fon

nbra une

comman-

oit com-

pas voulu

itres pré-

erneur &

s de leur

vé l'ancre

portée du

également

oigner le

: Gouver-

Elle étoit e Facteur

aisseau de

avantage

page d'Ed-

ix Negres

u la Charésolut de

portée de e par une

nt si vive-

n'eut été

de la douour répon-

été tiré

rmit à ses

fusil dans

e, & n'y 'yrate, &

ans perdre

Il raconte quelques circonstances qui font bien connoître la simplicité & l'ignorance des Habitans. Un jour qu'il étoit à la Pointe de Bagnon, dans le Royaume de Kumbo, près de l'embouchure de la Rivière, pour y prendre la distance de cette Pointe à celle de Barra, qui lui fait face, la curiosité avant fait souhaiter à son Pilote de lui voir mesurer les distances inaccessibles, il eût la complaifance de descendre à terre, sur un rivage de sable, près d'une petite Ville, où il vit cinquante ou soixante bestiaux noirs, attachés à quelques pieux par les cornes. Tandis qu'il disposoit ses instrumens Mathématiques, plusieurs Négres s'approchèrent de lui. A la vûe de fon Theodulite, ou de sa rouë de mesure, dont ils ne purent comprendre l'usage, ils donnérent quelques marques de frayeur. D'abord, l'Auteur y fit peu d'attention. Mais ayant besoin de deux pieux pour fixer ses machines, il alla hi-même les choisir entre ceux qui servoient à retenir les bestiaux. Alors. les Négres ne dissimulèrent plus leur effroi. Ils commencèrent par lâcher la bride à leur troupeau, pour lui faire gagner les champs. Ensuite ayant répandu l'allarme dans leur Ville, ils revinrent armés, en moins de dix minutes, pendant que leurs femmes & leurs enfans fortant d'un autre côté. cherchèrent un azile dans les bois (g).

SMITH demanda aux Esclaves qui l'accompagnoient quelle pouvoit être la cause de tant de trouble. Ils l'assurérent que les Habitans épouvantés par ses machines, s'imaginoient qu'il étoit venu dans le dessein de les faire périr par des Sortiléges. La crainte de quelque incident plus fâcheux lui fit prendre le parti de se faire suivre d'une arquebuse chargée. Un de ses Esclaves roulant le Theodolite, les Habitans voulurent s'y opposer; mais ce ne fut qu'en bouchant le passage, car aucun d'entr'eux n'eut la hardiesse de toucher à la machine. Celui qui la poussoit eut la malice de la faire quelquesois avancer contre leurs jambes; mais, avec plus d'agilité que lui, ils fautoient à droite & à

gauche comme autant de Chévres.

Lors qu'il eut achevé son travail, il retourna vers le lieu où il avoit laissé sa Barque. La chaleur, qui étoit extréme, lui fit naître l'envie de s'asseoir à l'ombre d'un grand arbre, où il donna ordre qu'on lui préparât du pounch. Ses gens l'ayant-laissé seul, tandis qu'ils étoient allés prendre dans la Bar172,6.

Difficulté que Smith trouve dans fa Commission.

Exemple de l'ignorance & de la simplicité des Négres.

(g) Smith. ubi fup. pag. 10. & fuiv.

#### 516 VOYAGES AU LONG DES COTES

SMITH. 1726.

que les ustenciles nécessaires, sa frayeur sut égale à sa surprise, de se voir tout-d'un-coup environné d'une multitude de Négres, tous armés de javelines, de fusils, d'arcs & de fléches empoisonnées. Il passa quelques momens dans cette violente situation. Enfin son Pilote reparoissant avec un slacon de pounch (b), la joie qu'il eut de voir finir sa peine le fit lever assez brusquement du lieu où il étoit affis. Ce feul mouvement inspira tant d'épouvante aux Négres, qu'ils prirent auffi-tôt la fuite. Plusieurs jettèrent même leurs armes en fuyant (i). Cependant ils s'arrêterent à quelque distance, [persuadés, p comme on l'apprit dans la suite, qu'il ne tenoit qu'à lui de les exterminer.] Smith prit un fusil, qu'ils avoient laissé tomber, & feignit de vouloir tirer sur eux. Mais ils se dérobèrent à sa vûe, avant qu'il pût avoir le tems de lâcher le coup. Il retourna tranquillement sur son bord, où il divertit beaucoup les Officiers par le récit de cette avanture.

Visite que Smith rend au Roi de Barra.

LE 10 d'Octobre, il accompagna le Sieur Roger, Gouverneur de l'Isle James, dans une visite qu'il rendoit au Roi de Barra. Ce Monarque, qui avoit recu avis de leur dessein, sortit de sa Ville, pour aller un quart de mille au-devant d'eux. Son cortège étoit composé de trois ou quatre cens de ses Sujets, dont les uns battoient le tambour, d'autres jouoient d'une espèce de trompette d'Yvoire, & formoient ensemble un bruit fort Militaire. Le Roi recut les Anglois avec beaucoup de caresses. Il les conduisit dans sa Ville, où tous les Habitans exprimèrent leur joie, par des acclamations, par des décharges de mousqueterie, & par mille postures bizarres & comiques. Le Roi fit jouer sa propre artillerie, qui consistoit dans quelques pièces démontées, près de son Palais, c'est-à-dire près d'une cabane de terre, couverte de roseaux & de seuilles de Palmier.

Accueil que lui fait ce Prin-

Harangue du Roi.

Lors qu'on fe futaffis, le Roi fit paroître son Musicien, qui joua plusieurs airs de Balafo. Cet Instrument étoit fort-bien monté, & rendit des sons que Smith trouva fort agréables. Plusieurs Négres, qui furent ensuite appellés, dansèrent l'épéc à la main, en ferraillant (k) avec beaucoup d'adresse. Après ces éxercices, le Roi fit une courte harangue, qui fut interprétée aux Anglois par le Prince son Frère, & dont Smith a conservé les termes: " Il " est d'un grand avantage pour les Noirs d'aimer les Blancs, & de ne leur " causer aucun mal, mais d'entretenir un fidéle Commerce avec eux, parce , que les Vaisseaux des Blancs apportent toutes les bonnes choses & des li-", queurs fortes dans le Pays des Noirs, ". De cet élégant discours, remarque l'Auteur, on doit conclure que toute la considération des Négres pour les

Européens, n'est fondée que sur leur propre intérêt.

SMITH ayant pris congé de la Compagnie, pour faire les observations de fon emploi, le Frère du Roi & d'autres Seigneurs Négres s'obstinèrent à l'accompagner. Dans leur marche, ils se demandoient entr'eux qui étoit Smith, & quelle vue si pressante pouvoit l'avoir obligé de quitter la compagnie du Roi. Le Prince, qui voulut paroître le mieux informé, leur répondit que c'étoit un grand homme, un grand génie, envoyé par la Compagnie pour mesurer les Royaumes, les Isles & la Rivière de Guinée. Ils trouvèrent cette entreprise admirable. Ils témoignèrent une joie extrême qu'on

Admiration des Négres pour Smith.

qu'on eû firent cer avec un roître fi leurs fing (l) L lieux, lui latitude q

bra porto cette diff \*Compagn lieuës; & Enfin, il Saint Don autant de par plusieu [Au m ligion & le en beauco dans le cul plume, un ambe d'un ment. Prena in culte de gardent coi ther. Le jo que le Musi oifeau à cou porter la ma

La différ Habitans d' un avantage claves dans en horreur, & de préver fe remettre poir. Ils ont en pièces jus les deux rive

que le Mus

champ. Que

que c'étoit l

(1) L'Auteur (m) C'est au wec ce qu'il a entes, fur-tout

<sup>(</sup>b) Angl. & cette vue ranimant fon cou-R. d. E. rage, il se leva tout-d'un coup &c. R. d. E. (k) Angl. en la brandillant R. d. E. (i) Angl. & ne s'arrêterent qu'assez loin.

de se voir s de javees momens un flacon lez brulque-'épouvante même leurs persuadés, r xterminer. loir tirer fur

de lâcher le

oup les Offi-

eur de l'Isle narque, qui un quart de atre cens de l'une espèce ilitaire. Le uisit dans sa nations, par & comiques. s pièces déterre, cou-

oua plusieurs dit des sons enfuite apoup d'adresse. erprétée aux termes: ,, A de ne leur eux, parce fes & des lis, remarque res pour les

servations de obstinèrent à x qui étoit er la compané, leur répar la Com-Guinée. Ils oie extrême qu'on

t R. d. E.

qu'on eut pensé à mesurer leur Pays; & pour marquer leur approbation, ils frent cent grimaces, en tournant autour de Smith, & le regardant en face avec un air d'étonnement. Le voyant soûrire, ils le firent remercier de pasoître si sensible à leurs félicitations, quoiqu'il ne sût porté à rire que par leurs singeries & leurs contorsions ridicules.

(1) Les réfléxions qui l'occupoient continuellement, sur la situation des lieux, lui firent observer que, dans plusieurs Cartes, le Niger est placé à la même latitude que la Gambra; de sorte, dit-il, que si l'on ne suppose que la Gambra portoit autrefois le nom de Niger, il y a nécessairement de l'erreur dans cette disposition. Il ajoûte qu'il a vû les journaux d'une Chaloupe de la Compagnie, qui avoit remonté cette Rivière l'espace de [ plus de ] trois-cens lieuës; & qu'à cette distance on l'avoit assuré qu'elle est large & navigable. Enfin, il ne doute pas que les Rivières du Sénégal, de Rio Grande, de Rio Saint Domingo, de Bursalli, de Rio Nugrate, de Rio Pungo, &c. ne soient autant de branches de cette grande Rivière, qui se décharge, comme le Nil par plusieurs canaux différens (m).

Au milieu de ses occupations, Smith tourna souvent ses yeux sur la Religion & les usages du Pays.] La Religion des Payens, qui sont ici, dit-il, en beaucoup plus grand nombre que les Mahométans, consiste uniquement dans le culte de leur Fétiche (n). Tout prend pour eux cette qualité, une plume, un caillou, un morceau de vieille étofe, [un os de Bête], la ambe d'un Chien, &c. Le mot de Fétiche signifie aussi Charme ou Enchantement. Prendre le Fetiche, c'est faire un serment. Faire le Fétiche, c'est observer m culte de Religion. Ils portent tous leur Fétiche autour d'eux, & le regardent comme un objet si sacré, qu'ils ne permettent à personne d'y touther. Le jour que Smith avoit dîné chez le Roi de Barra, il avoit remarqué. que le Musicien du Prince avoit à la pointe de son bonnet le plumage d'un offeau à couronne; & le trouvant d'une beauté fingulière, il avoit voulu y porter la main, pour le regarder de plus près. Mais il avoit été fort surpris. que le Musicien se sût échapé avec inquiétude & qu'il eût disparu sur le champ. Quelques autres Anglois, témoins de cette scène, apprirent à Smith que c'étoit le Fétiche du Musicien Négre.

La différence des langages est si grande au long de la Gambra, que les Habitans d'une rive ne sont point entendus des Habitans de l'autre. C'est un avantage considérable pour les Européens, qui font le Commerce des Esdaves dans cette Contrée, parce que les Négres du Pays ayant l'Esclavage en horreur, il seroit fort difficile de les emmener, s'ils pouvoient s'entendre, & de prévenir même les complots qu'ils formeroient après leur départ pour feremettre en liberté. L'Auteur a vst des éxemples surprenans de leur désespoir. Ils ont souvent surpris les Equipages des Vaisseaux, & les ont taillés en pièces jusqu'au dernier homme. Le plus sûr est de faire ce Commerce sur les deux rives, & dans des Cantons différens. Les Esclaves ainsi mêlés, ne

(n) Fétiche est le nom en usage dans la Guinée. Sur la Gambra & le Sénégal, c'est (m) C'est au Lecteur à comparer ces idées wec ce qu'il a vû dans les Relations précé-Grifgris. R. d. T.

SMITH. 1726.

Remarques de Snith fur une erreur de pluficurs Car-

Ses remarques fur la Religion des Né-

& fur leurs . langages dif-

(1) L'Auteur observe que dans &c. R. d. E.

lentes, sur-tout au sixième Livre. R.d.A.

SMITH. 1726. s'entendent point affez pour formet des conspirations dangereuses, ou pour les éxécuter avec succès (o).

Divers Comptoirs des Anglois for la Gambra.

Les Anglois ont fur la Rivière de Gambra plusieurs Comptoirs subordonnés à celui de l'Isse James. Celui de Joar est à cinquante lieuës de l'embouchure; celui de Kuttejar, cinquante lieues plus loin. Portdendally, qui est le troisième, est beaucoup moins éloigné de la Mer. Autrefois, la Compagnie avoit un autre Etablissement dans l'ille Charles; mais sur quelque différend qui s'étoit élevé entre les Anglois & les Négres, ceux-ci prirent pendant la nuit l'occasion du reflux pour passer la Rivière à gué, & chassèrent les Anglois de l'Isle, qui est demeurée depuis déserte & sans culture. Mais la Compagnie a, dans l'Ille James, un Chateau fort & régulier. Il est monté de trente-deux grosses pièces de canon, sans y comprendre plusieurs petites pièces, qui sont sur le bord de l'eau & qui bordent le canal du Nord. Un accident, dont la cause est ignorée, sit sauter le vieux Fort en 1725. On a crû devoir attribuer cette difgrace au tonnerre, qui étant tombé apparemment sur le Magazin. réduisit tous les Edifices en poudre & causa la mort à quantité de perfonnes, entre lesquelles on compta M. Plunket, alors Gouverneur. Mais Antoine Rogers, qui fut nommé pour lui succéder, se hata de rétablir cette perte, en élevant sur les ruines, un Château beaucoup mieux entendu que le premier (p).

Smith fe rend à Sierra-

Léona.

Le Fort de l'Isle James

faute en 1725.

Il eft rebâti

par Rogers.

gné du Byam, Navire d'Antigoa, commandé par le Capitaine Hister, pour se rendre ensemble à Sierra-Léona. Ce premier jour & le lendemain, ils portèrent au Sud-Ouest & à l'Ouest-Sud-Ouest, pour éviter les Bassès de Grande, qui s'étendent à soixante lieuës du rivage. Le 13 on porta au Sud, pour Sierra-Léona. Le jour suivant, on sut arrêté par un calme, qui dura quatorze jours. Les Equipages des deux Bâtimens passèrent cet [ennuyeux], intervalle à se visiter, quoique les réjouissances des Matelots sussent souvent interrompues par des Ouragans, nommés Tornadus dans cette Mer. Ils duroient ordinairement une heure & leur approche étoit annoncée par un tonnerre surieux, par des éclairs, & des nuées noires & épaisses, auxquelles succédoient des pluyes si grosses & si pesantes (q), que l'eau tomboit sans se diviser en goutes. La longueur des calmes causa une telle disette d'eau sur la

LE 11 d'Octobre, Smith partit de l'Ille James dans la Bonite, accompa-

pérance. [Ces calmes leur donnèrent le moyen d'éxaminer les Courans; ils portoient au Nord-Est.]

Le 3 de Novembre, on découvrit la terre à la distance de dix lieuës, sur vingt-cinq brasses de sond. Comme elle paroissoit fort haute, on suppose que c'étoit la montagne de Sierra-Léona (r), & l'on se flattoit d'y arriver avant la nuit. Vers onze heures, on découvrit un Bâtiment du côté du rivage (s). Il étoit immobile sur ses ancres. Dans cette situation, au milieu du

Bonite, que sans le secours du Byam, il auroit fallu renoncer à toute es-

Calmes & Tornados.

Fausse crainte à la vûe d'un Vaisseau,

(0) Smith, ubi fup. pag. 16. & fuiv.

(p) On a lù au ieptième Livre plusieurs amples Descriptions de l'ille James & de son Fort. Smith y est même cité plus d'une rois. R. d T.

(q) Angl. que l'eau fembloit fortir d'un arrofoir.

(r) Angl. & l'on fit force de voiles pour

y arriver &c. R. d. E.

jour, on éxerce de à faire un aux prépa tant de cr dé par le ( le Comme deux Bâtin fans être s idolos (v), Léona. Il du matin, milles dans Le jour Léona. Les chacun de i

OC

neur de Sienavec la préc (y) allumèr vançant au le Baye de Fra itte Barque de par le Capita de l'après-mistôt qu'ils en ereftoit fur en fit apport à boire le pou Benfe, qui av

LE lenden furpris de se lines fort haut arbres, reten pitaine Croke de canon. On découle des R tuyau, il suffielt sans Rocs, Mulets & d'au les Négres dé Le 6, on strésidence du C

(t) Angl. & l'alian jusqu'à cinq (v) On les no l. d. A.

(x) Angl. le l kion le Privilége

<sup>(</sup>s) Angl. Et remarquant qu'il s'arrêtoit. comme pour les attendre, ils se fouvinrent aver frayeur, des expéditions que les Pyrates avoient fait l'année précédente, sur cette Côte. R. d. E.

ou pour

fubordonmbouchueft le troiignie avoit
nd qui s'ént la nuit
es Anglois
Compagnie
rente-deux
s, qui font
it, dont la
evoir attrir le Magaité de per. Mais An-

r cette per-

que le pre-

ifter, pour lemain, ils es Baffés de orta au Sud, ie, qui dura ennuyeux lent fouvent ler. Ils dupar un ton, auxquelles mboit fans fe d'eau fur la à toute ef-Courans; ils

dix lieuës, on fuppofa d'y arriver côté du rivaau milieu du jour

qu'il s'arrêtoit, fouvinrent avec Pyrates avoient iur cette Côte. jour, on ne douta point que ce ne fût quelque reste des Pyrates qui avoient éxercé depuis peu leurs brigandages sur cette Côte. On se disposa de concert à faire une vigoureuse désente, & le tems sut employé jusqu'à cinq heures aux préparatifs du Combat (\*). Mais on reconnut vers le soir que l'objet de tant de craintes étoit un Bâtiment Anglois, nommé l'Elisabeth, & commandé par le Capitaine Craighton, qui alloit de Sierra-Léona à Rio Nugnez pour le Commerce de l'Or, de l'Yvoire & du bois de Cam. Craighton, à la vûe de deux Bâtimens qui s'arrêtoient, soupçonnant qu'ils cherchoient Sierra-Léona, sans être sûrs de leur route, leur sit dire que ces hautes terres étoient les sielos (v), Isses pierreuses, ou Rochers, à vingt lieuës au Nord de Sierra-Léona. Ils avancèrent pendant toute la nuit; & le lendemain à dix heures du matin, ils découvrirent les Souses, terres extrémement hautes à vingt milles dans l'intérieur du Pays.

Le jour approchoit de sa fin, lorsqu'ils arrivèrent devant le Cap de Sierra-Léona. Les deux Bâtimens arborèrent (x) leur Pavillon, & faluérent le Cap chacun de fept coups. Ils avoient à bord le Sieur Charles, nouveau Gouverneur de Sierra Léona. Quoiqu'il fît déja nuit, ils entrèrent dans la Rivière, avec la précaution d'employer la fonde; & pour prévenir les accidens, ils (y) allumèrent des feux. Comme ils rangeoient de fort-près la Côte, en s'avançant au long des hautes montagnes, ils apperçurent, à la hauteur de la Baye de France, deux petites lumières sur le rivage. L'une venoit d'une peute Barque de Commerce; l'autre d'une Chaloupe de la Barbade, commandée par le Capitaine Croker, qui ayant découvert les deux Bâtimens dans le cours de l'après-midi, avoit suspendu sa lanterne pour leur servir de direction. Ausstôt qu'ils eurent mouillé l'ancre, Croker se rendit à bord de la Bonite. Il ne restoit sur ce Vaisseau que du vin de Madère, sans un seul limon, Croker en sit apporter un panier de son propre bord; & tan lis qu'on se rafraîchissoit a boire le pounch, il rendit compte des affaires de la Compagnie dans l'Isle de Benfe, qui avoit alors pour Directeur le Sieur Marmaduck Panwall.

Le lendemain 5 de Novembre, les deux Bàtimens furent agréablement surpris de se trouver dans une petite Baye, fort agréable, environnée de Colines fort hautes, ou plûtôt de montagnes, qui étant couvertes de fort beaux arbres, retentissent le matin du chant d'une grande variété d'Oiseaux. Le Capitaine Croker salua le Pavillon (2) du Gouverneur Charles, de cinq coups de canon. On lui en rendit trois. L'eau est excellente dans cette Baye. Elle découle des Rocs, & se rassemble si heureusement, que sortant comme d'un tuyau, il suffit de présenter les tonneaux pour les remplir. Comme la Baye est sans Rocs, les Anglois y jettèrent librement le silet, & prirent quantité de Mulets & d'autres poissons, entre lesquels il se trouva un jeune Alligator, que les Négres dévorèrent avidement (a).

LE 6, on se rendit à l'Isle de Bense, [principal Comptoir des Anglois, ] & résidence du Gouverneur. Le Château est revêtu de Fortifications réguliè-

(t) Angl. & l'on rallentit la course du Vais-

(v) On les nomme auffi, Islesde Tamara. R. d. A.

(x) Angl. le Pavillon de la Compagnie;

qu'elle envoye en Guinée. R. d. E.

(y) Angl. ils suspendirent des Lanternes

l'un à l'avant & l'autre à l'arrière de fon Vaisseau. R. d. E.

(2) Angl. de la Compagnie. R. d. E. (a) Smith. ubi sup. pag. 32. & suiv.

5 M I T H 1726.

Ifles Idolos.

Smith arrive à Sierra-Léona, avec le fecours de Croker.

Beauté de la Baye.

On ignore quand les Anglois s'y établirent.

## VOYAGES AU LONG DES COTES

1726.

Pyrates.

res & monté de vingt-deux piéces de gros canon; outre une batterie d'on. ze pieces, qui est placée sous le mur. Le Gouverneur Charles prit possession

de son poste, & reçut les complimens ordinaires.

Prise de leur Comptoir en .1720, par des

LE 7, Smith commença l'exercice de sa Commission, sans aucun obstacle de la part des Négres, qui sont, dit-il, plus accoutumes que ceux de la Gambra aux manières de l'Europe. Quelque soin qu'il prît pour s'informer de l'origine d'un si bel Etablissement, il ne put apprendre dans quel tems les Anglois sont devenus Maîtres de Sierra-Léona. Ils en jouissoient tranquillement, lorsqu'en 1720, pendant le Gouvernement de Plunket, qui eut ensuite le malheur d'être enseveli sous les ruines de Jamessort, le Pyrate Roberts trouva le moyen de les chasser de l'Isle de Bense. Smith fait le récit de cet événement. Le Pyrate entra dans la Rivière de Sierra-Léona, avec trois gros Vaisseaux, pour y chercher des rafraîchissemens. Il trouva, dans la Baye de France le Vaisseau de Commerce, qu'il prit, & qu'il sit conduire dans une autre Baye plus proche du Cap. L'Auteur lui donne, dans son Plan, le nom de Baye des Pyrates, parce qu'au tems de son Voyage, on y voyoit encore, dans la basse marée, le fond du Bâtiment que Roberts avoit enlevé, & qu'il avoit fait consumer par le seu, après l'avoir pillé. Cette Baye a beaucoup d'enfoncement, quoique l'entrée en soit fort étroite. Ce fut de-là que le jour d'après leur prise, les Pyrates envoyèrent à l'Isse de Bense une Chaloupe bien armée, pour demander au Gouverneur Plunket, s'il pouvoit leur fournir de la poudre d'Or & des balles. Il leur fit répondre qu'il n'avoit pas d'Or dont il pût se défaire; mais que de la poudre & des balles, il en avoit à leur fervice s'ils prenoient la peine de s'approcher. ROBERTS ayant compris le sens de cette réponse, profita de la première

marée pour s'avancer devant l'Isle avec les trois Vaisseaux. Il y eut une Action fort vive entre le Gouverneur & lui. Enfin Plunket ayant épuifé toutes ses munitions, se résugia dans une petite Isle nommée Tomba. Mais ayant été joint par les Pyrates, il fut ramené dans l'Isle de Bense, où Roberts lui reprocha avec beaucoup de fermens & d'éxécrations l'audace qu'il avoit eue de lui résister. Plunket s'appercevant qu'il étoit en fort mauvaise Compagnie, se mit à jurer avec la même énergie; ce qui sit beaucoup rire les Pyrates, jusqu'à conseiller à Roberts de garder le silence, parce que la partie n'étoit pas égale. On prétend que Plunket ne fut redevable de sa vie qu'à cette bizarre avanture. Les Pyrates, après avoir pillé le Magazin, retournèrent à bord, & sortirent de la Rivière avec la première marée, [laissant Plunket en possession de son Fort, où ils avoient pourtant fait tout le mal qu'ils avoient

Description de la Rivière.

Comment Plunket fauve

fa vie.

**p**û.∃ CETTE Rivière de Sierra-Léona n'a pas moins de quatre lieuës de largeur à son embouchure, depuis le Cap jusqu'à l'Isse du Léopard, qui est du côté opposé. Mais elle a si peu de profondeur au milieu, que dans quelques endroits, elle est à sec pendant les basses marées. La partie la plus profonde du Canal est au long du Cap. Ceux qui arrivent de la Mer doivent tenir route fur la droite, sans s'écarter du pied des montagnes, où la sonde trouve toiljours un fond régulier. L'ancrage est excellent dans toutes les Bayes; mais, contre les Basses, le fond est inégal & mauvais. La Compagnie d'Angleterre a dans la même Rivière, une Isle nommée Tasso, qui a trois lieuës de circonférence. Elle y entretient par ses Esclaves une fort bonne Plantation. Le

5 - d'a

e d'onoffession

n obstaix de la
informer
iel tems
ent traniet, qui
, le Pyth fait le
-Léona,
trouva,
qu'il sit
i donne,
Voyage,
Roberts
oir pillé.
t étroite.
l'Isle de
Plunket,
répondre
ire & des
cher.

première t une Acisse toutes ayant été oberts lui avoit eue e Compare les Pyla partie a vie qu'à retournéfsant Plunils avoient

de largeur ft du côté selques enrofonde du senir route rouve toûyes; mais, Angleterre uës de cirstation. Le reste

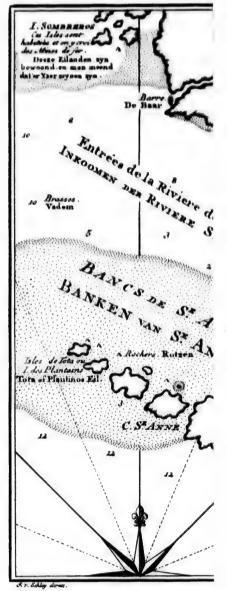

KAART van't INKOOMEZ gelegen op

OCC

reste de l'Is singulière. L La Rivie

LA Rivie d'une fort b les branches d'huîtres & Barque.

PENDAN
ne perdit pai
étoient deftit
besoin d'être
solut de prot
de Scherbro.
verneur Char
gnie, de l'ai
(d) LE 14

Ridley, Com aife de l'acco arrivèrent au 8mith y trou gnie, s'y étoi leur fervoient Rio Nugnez. en abondance Bâtimens ne s Côte.

nommée la

LE 18, le de la Rivière d'elles.] Le j Seigneur, no l'Isse d'York. river à l'Isse cendu dans ce qui n'étoit po rendu plusieur meilleurs effet amas de ruine

A la premi fe hâta de vist portoit pour Sanglier. Smit plats d'étain,

(c) Smith. ub (c) On a déja quels font ces arb (d)ici commend

IV. Part.

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. VI. 521

reste de l'Isse est couvert de bois, mais sur-tout de Cotoniers d'une grandeur singulière. Elle produit aussi du coton ordinaire & de l'indigo (b),

L'A Rivière de Sierra-Léona est remplie de toutes sortes de poissons, tous d'une sort bonne espèce, à la réserve des huîtres, qui croissent ici (c) sur les branches des arbres. L'Auteur coupa une de ces branches, si couverte d'huîtres & de barnacles, qu'à peine eut-il la force de la porter jusqu'à sa Barque.

Pandant qu'il levoit ses Plans à Sierra-Léona, le Capitaine Livingstone ne perdit pas un moment pour débarquer les marchandises & les armes qui étoient destinées à l'usage du Fort. Mais on s'apperçut que le Vaisseau avoit besoin d'être caréné & de lui donner vn nouveau mât de misene. Smith résolut de profiter du tems que demandoit ce travail, pour visiter la Rivière de Scherbro. Il obtint dans cette vûc, une Chaloupe & des Matelots du Gouverneur Charles, qui avoient ordre, comme tous les Officiers de la Compagnie, de l'assister dans toutes ses opérations.

(d) Le 14 de Novembre, il partit de l'Isle de Bense, dans une Chaloupe nommée la Sierra-Léona, sous le commandement du Capitaine Kirkbam. Ridley, Commandant d'une autre Chaloupe nommée le Jacquin, sut bienaise de l'accompagner, pour connoître la Rivière de Scherbro. Le 16, ils arrivèrent aux Isles des Bananes, dont la plus grande est fort-bien habitée. Smith y trouva quelques Blancs, qui ayant quitté le service de la Compagnie, s'y étoient établis à leurs propres frais, avec quelques Chaloupes qui leur servoient à faire le Commerce du côté du Nord, jusqu'à Rio Pungo & Rio Nugnez. Les Esclaves, l'Yvoire & le bois de Cam qu'ils en amenoient en abondance, avoient donné tant de réputation à leurs Isles, que tous les Bâtimens ne manquoient pas d'y toucher lorsqu'ils étoient arrivés sur cette Côte.

Le 18, les deux Chaloupes furent arrêtées par un calme, à l'embouchure de la Rivière de Scherbro [& virent plusieurs Trompes d'eau, tout-près d'elles.] Le jour suivant, elles s'avancèrent près d'une petite Ville dont le Seigneur, nommé Zacharie Cummerbus, étoit un Mulâtre, fils d'un Anglois de l'Isse d'York. Smith y sut reçu fort civilement. Mais dans l'impatience d'arriver à l'Isse d'York, il continua de remonter la Rivière; & le 20 étant descendu dans cette Isse, il n'y trouva qu'un Facteur Anglois, nommé Holditch, qui n'étoit point en état de se désendre contre les Nègres. Ils lui avoient rendu plusieurs visites, sans avoir manqué d'emporter chaque sois (e) les meilleurs effets de la Compagnie. Le Fort Anglois de l'Isse n'étoit alors qu'un amas de ruines.

A la première nouvelle de l'arrivée des Chaloupes, le Roi de Scherbro fe hâta de visiter Smith, avec un cortège de trois-cens hommes. Il lui apportoit pour présens, deux quintaux de Ris, deux Chévres, & un beau Sanglier. Smith répondit à cette galanterie par deux chaudrons de cuivre, deux plats d'étain, une brasse d'étose qu'il appelle Sletias (f), & quatre paquets de coliers

S M I T H. 1726.

Sinith entre prend de viûter la Rivière de Scherbro.

files Bananes, & Blancs qui s'y font établis.

Zacharie Cummerbus.

Ifle d'York. Smith y arri-

Il y reçoit la visite du Roi de Scherbro.

(c) On a deja vid dans divertes Relations

quels font ces arbres & ces hultres.
(d) ici commence la II. Section dans l'Origi-

nal Anglois.

(e) Angl. ce qui leur plaifoit des Effets de la Compagnie. R. d. E.

(f) Angl. C'est une étose de lin, fort claire-

W. Part. Vvv



KAART van 't INKOOMEN der Riviere SHERBRO, of S gelegen op de KUST'van GUINÉE, op 6 Gra

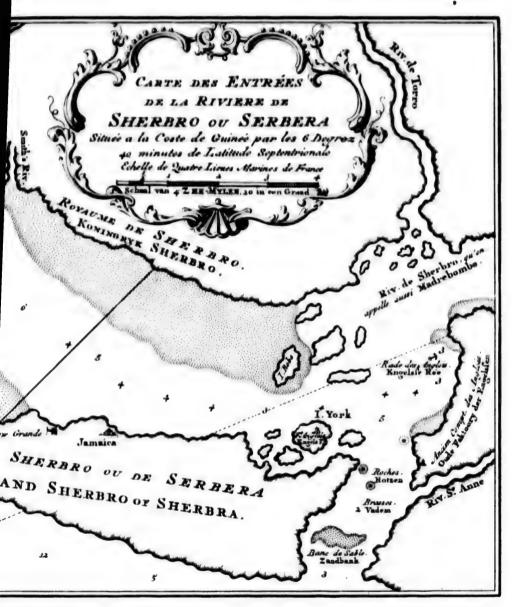

SHERBRO, of SHERBRA, ook genoemd MADREBOMBO, GUINÉE, op 6 Graaden 40 Minuuten, Noorderbreedte.

#### VOYAGES AU LONG DES CÔTES

1726.

Préfens mu-Harangue du Roi.

Infulte que

le Roi fait au

Comptoir, a-

près le départ

de Smith.

collers de verre, qui furent reçus avidement. Le Roi se sit sur le champ une cravate de l'étofe, avec un double nœud fous le menton, en laiffant pendre les deux bouts par devant, sur son surplis qui étoit de coton à rayes bleues de blanches. Après avoir pris soin de sa parure, il tira de son sein le bout d'une queue de Lion, qu'il fit voltiger plufieurs fois autour de lui. Enfuite il commença une longue harangue, qui fut interprétée par Cummerbus, Elle contenoit en substance, que la queue de Lion étoit son l'étiche, & qu'il la faifoit voltiger pour montrer l'étendué de son pouvoir & de ses domaines. Il ajolitoit, en finissant, qu'il demandoit aux deux Chaloupes quelques rafraichissemens pour lui-même & pour son Peuple. Smith jugea qu'il ne gagne.

roit pas beaucoup aux préfens de Sa Majelté.

Le troitième jour, après avoir fait l'inventaire des effets de la Compagnie. & donné un Ecrivain, nommé Allen, pour affocié au Facteur Holdisch, il falua le Roi de cinq coups de canon, & rentra dans sa Chaloupe pour continuer le voyage. Holditch & Allen s'imaginérent, après son départ, que le Roi retourneroit immédiatement à Scheroro. Mais le voyant disposé à faire durer long-tems fa vifite, & ne pouvant douter qu'elle ne les engageat dans de grands frais, ils se déterminèrent à prier Sa Majesté de partir. Ce compliment fut si-mal reçu, que le Roi dans un mouvement de colère, jura par fon l'étiche que le Pays étoit à lui; qu'il n'avoit permis aux Anglois de réfider dans l'Isle d'York qu'à certaines conditions; que le terrain & les marchandifes lui appartenoient, & qu'il le feroit d'autant plus connoître qu'ils ne lui avoient pas payé le Kole. C'est un tribut ou une rente annuelle que la Compagnie lui paye, non-seulement pour l'Isle d'York, mais pour la liberté du Commerce sur toute la Rivière. A cette menace, Holditch répondit qu'il n'y avoit pas trois mois que le Kole avoit été payé, & que Sa Majesté n'avoit, par conféquent aucune plainte à faire de la Compagnie. Cette réponse rendit le Roi si surieux, qu'il frappa Holditch, & traîna l'autre Facteur jusqu'au bord de l'eau, pour le précipiter dans un Canot, en donnant ordre à les gens de le conduire à Smith, & de lui dire que ce nouveau Facteur n'avoit point d'affaire sur la Rivière d'York. Mais il ne se trouva aucun Négre qui voulût se charger de cette commission. Allen obtint la liberté de retourner au Fort; tandis qu'Holditch dépêcha un de ses Esclaves, dans un Canot, pour avertir Smith, non-seulement qu'il étoit outragé, mais encore que le Roi commençoit à charger les Canots des marchandifes de la Compagnie, & qu'il paroissoit disposé à les emporter toutes, s'il n'étoit

Smith eft rappellé au fecours du Comptoir.

En recevant cette lettre, Smith la communiqua aux Capitaines Kirkham & Ridley. Il leur déclara que si son opinion étoit suivie, ils retourneroient aussi-tôt sur leurs traces pour aller au secours de Holditch & d'Allen; & leur représentant qu'ils n'avoient rien à craindre avec deux Bâtimens, montés de huit pièces d'artillerie, il les éxhorta, au nom de l'honneur, à ne pas fouffrit que les biens de la Compagnie fussent pillés à leurs yeux. Kirkham marqua d'autant plus de zèle à seconder Smith, qu'il avoit ordre du Gouverneur Charles de se conformer à toutes ses intentions. Mais Ridley prétendit qu'il y auroit de l'imprudence, avec sept ou huit hommes, d'en attaquer trois ou quatre cens. Cependant il se rendit aux instances de Smith; & tous ensemble, profitant d'une forte marée, & d'un vent favorable, arrivèrent bientôt dans occ

l'Ife d'You canons de cinquante 1 no parut pa fuivi des d

de grands fi ILs mar Cent Negr velines, de étoient effra libre. Les a perçut, dev cette vue . wivit. Hold e méme jou fait de voir air chagrin, de la Compa peu. Mais il cit de tous l connoissoit li claircissemen par la cravat il, mais c'eff ques dans la donna plusier pandit la con de reconnoîu parce qu'une tre les Habit fant pas de te leau, & le fi de le charger linfulte qu'ils rent leurs effo de se retirer; rent dans l'eau fur le rivage, lauta fi légèrei il abbatit le br e Roi. Cette egres, qu'ils po peine à se défi

O(g) Smith, w O(b) Cet indigi la Pays, ne pour ment implacable

## OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. VI. 523

l'isse d'York. Ils avoient eu, dans l'intervalle, la précaution de charger leurs canons de bales de moufquets. L'abordage étant aifé ils jettérent l'ancre à cinquante pas du rivage, laissant entr'eux & la terre les Canots du Roi, qui ne parut pas peu furpris de leur retour, fur-tout lorsqu'il vit descendre Smith, suivi des deux Capitaines & de deux Esclaves de la Compagnie, tous armés

de grands fabres ( g ).

8

mp une

pendre

s bleuës

le bout

e il com-

ile con-

qu'il la

omaines.

es rafrai-

e gagne-

npagnie,

ditch, il

our con-

art, que

ifpole à

engageat

rtir. Ce

ère, jura

nglois de

& les mar-

qu'ils ne

le que la la liberté

répondit

a Majesté Cette re-

autre Fac-

n donnant

veau Fac-

rouva aunt la liber-

Esclaves,

agé, mais iles de la

s'il n'étoit

Kirkham

urneroient n; & leur

montés de

as fouffrir

m marqua heur Charqu'il y au-

ois ou qua-

ensemble,

entôt dans

l'Ille

Les marchèrent vers la vieille porte de la Parade, qui subsissoit encore. Cent Négres de la suite du Roi y faisoient la garde, avec des susils, des javelines, des cimetères, des stilets & des coutelas. Smith remarqua qu'ils étoient effrayés. Ils s'ouvrirent à droite & à gauche pour laisser le passage libre. Les ayant traversés, il s'avança directement au Comptoir, où il apperçut, devant la porte, le Roi au milieu de ses Gardes. Sans s'allarmer de cette vue, il entra au Comptoir, accompagné de Ridley. Le Roi les y suivit. Holditch & Allen n'y étoient pas les seuls Blancs. Il leur étoit arrivé le même jour, un Soldat de la Compagnie, nommé Wild. Smith fort satisfait de voir le nombre des Anglois augmenté, se tourna vers le Roi, d'un air chagrin, & lui demanda pourquoi il voyoit ses Canots chargés des biens de la Compagnie. Il lui fit cette question en Anglois, que le Roi parloit un peu. Mais il n'en tira point de reponfe. Holditch & Assen firent alors le récit de tous les outrages qu'ils avoient essuyés. Smith demanda au Roi s'il reconnoissoit la vérité de toutes ces accusations, & n'en reçut pas plus d'édaircissement. Ce silence augmentant son indignation, il le prit au collet, par la cravate même dont il lui avoit fait présent. Je te l'ai donnée, lui dit-, mais c'est pour te pendre. Il le condustit avec cette espèce de corde jusques dans la Place de la Parade, au milieu de ses propres Gardes, où il lui donna plusieurs coups du plat de son sabre (b). Une action si vigoureuse répandit la consternation parmi tous les Négres du cortège. Ils étoient forcés de reconnoître, au fond du cœur, que leur Prince méritoit ce traitement, parce qu'une loi de Scherbro condamne à l'Esclavage ou à la mort ceux d'entre les Habicans qui ont la hardiesse de frapper un Blanc (i). Smith ne cesfant pas de tenir le Roi par fon colier, le traîna malgré lui jusqu'au bord de Prisonnier. leau, & le fit entrer dans un Canot, en donnant ordre à Wild & à Ridley. de le charger de chaînes. Cependant quelques-uns de ses Sujets, irrités de l'infulte qu'ils voyoient saire à leur Maître, s'approchèrent du Canot & sirent leurs efforts pour l'arrêter. Smith en blessa plusieurs & força les autres de se retirer; mais voyant le Canot prêt à s'éloigner, quelques-uns se jettètent dans l'eau. Un des plus hardis s'avança derrière Smith, qui étoit encore sur le rivage, & se disposoit à lui sendre la tête d'un coup de sabre. Ridley auta si légèrement du Canot à terre, que d'un coup plus prompt & plus sûr, abbatit le bras du Négre. Il ne restoit que Wild dans le Canot pour garder le Roi. Cette vûe, joint à l'action de Ridley, échauffa si vivement les Négres, qu'ils pousserent des cris de rage, [ & que les Anglois avoient assez de Négres. peine à se désendre contre eux.] Cependant ils étoient retenus par la crain-

5 M 1 T.H. 1726.

Hardieffe .. vec laquelle Il débarque dans l'iffe

Etrange traitement qu'il fait au Roi de Scherbro.

Il l'emmene

(g) Smith, uhi sup. pag. 54. & suiv.
(b) Cet indigne traitement, fait au Maltre lu Pays, ne pouvoit produire qu'un ressenti-ment implacable, & la ruine du Commerce

que la Compagnie y faisoit. Ce sut aussi ce qui en arriva.

(i) Mais il est ridicule de supposer qu'une pareille loi s'étendit jusques au Roi.

S H I T H.

Smith manque d'être poigardé.

Le Roi de Scherbros'échape à la nage.

Confeil que tiennent les Anglois.

Ordre que Smith met aux Affaires des Anglois.

Danger qu'il court pour sa vie.

te des deux Chaloupes, dont ils connoissoient l'artillerie, & qui paroissoiene prêtes à faire feu. Comme elles étoient à la portée de la voix, elles demandèrent plusieurs fois à Smith la permission de tirer. Mais le jour commençoit à devenir obscur; & sa Barque étant entre elles & la rive, il leur défendoit de rien entreprendre sans ses ordres. Un Négre s'approcha de lui, pour le poignarder par derrière. Ridley, qui pénétra l'intention de ce malheureux, fit un pas ou deux au-devant de lui; & d'un stilet de Portugal, il lui porta au visage un coup qui lui fendit la bouche d'une oreille à l'autre. Cette blessure empécha le Négre de parler, mais elle lui fit pousser un si terrible hurlement, que tous ses Compagnons furent faisis d'une nouvelle épouvante. Ridley profita de ce moment pour conduire le Roi aux Chaloupes. Il y arriva heureusement; mais le jour étant tombé tout-d'un-coup, ce misérable Monarque, au lieu de monter à bord, se jetta dans l'eau tandis que fon guide attachoit le Canot à la Chaloupe. Il avoit eu l'habileté de fe défaire, en un instant, de son surplis & de son bonnet, qui pouvoient l'empêcher de nager. Ridley s'imagina d'abord qu'il pouvoit être tombé fans le vouloir, & fit descendre deux Matelots de la Chaloupe, pour lui tendre la main dans les flots. Mais s'appercevant qu'il avoit gagné l'Isle à la nage, il y retourna lui-même, & présenta les déponilles Royales à Smith, qui rit beaucoup de cette comique avanture (k).

I L's jugèrent néanmoins qu'elle pouvoit avoir des suites fâcheuses, & que le Roi désespéré du traitement qu'il avoit reçu ne demeureroit pas longtems sans vengeance. Ils tinrent conseil sur leur situation avec Wild & les deux Facteurs, dans un Canot qui étoit attaché fous un grand arbre au bord de l'eau. Le résultat sut qu'Holditch, Allen & Wild retourneroient au Comptoir, pour y passer la nuit à toutes sortes de risques; qu'ils se promèneroient armés jusqu'au jour dans la Place de la Parade, & qu'ils feroient seu sur les premiers Négres qui auroient la hardiesse de se présenter; que Smith, les deux Capitaines, & les deux Gromettes prendroient soin des marchandises de la Compagnie qui étoient sur les Canots; [& qu'on attendroit le lende-He main pour régler les autres réfolutions sur la conduite des Négres. ] Wild & les Facteurs se rendirent sur le champ au Comptoir, leurs sussis chargés de gros plomb. Smith & ses Compagnons conduisirent les Canots près des Chaloupes & les y attachèrent. Ensuite les deux Capitaines étant rentrés dans leur bord, avec ordre d'y demeurer jusqu'au jour & de faire seu à certains signaux, Smith retourna au rivage, dans la seule vûe d'aller fortifier la petite Garnison du Comptoir. Mais, en chemin, une balle partie des bois, vint lui siffler à l'oreille gauche & déranger un peu s'a perruque. Il en ressentit une si vive frayeur, qu'ayant recours à la légèreté de ses jambes, il ne sit qu'une course jusqu'au Comptoir. Ce ne sut pas sans essuyer plusieurs autres coups; mais la Place de la Parade n'étant qu'à (1) deux cens pas du bord de l'eau, il y arriva heureusement. Là, commençant à respirer, il jetta les yeux autour de lui; & la nuit, qui étoit affez claire, ne l'empêcha pas d'appercevoir. distinctement un corps de Négres, rassemblé sous quelques gros Cotoniers;

(k) Smith: ubi fup. pag. 62 & fuiv.

(1) Angl. à trois-cens: 75 pas. R. d. E.

ce qui lui
avoir pri
étoit à be
les arbres
de fuccès
ennemis
Anglois q
qu'ils ente
penfa qu'
A fon

éloigné, ves qui l'a tillac pen fa tromper un corps d Hautre fign #charge fut qu'ils en l Antonio, I tendu le bi gens à la d à leur appr le Canot pr une queuë clût que le pour la fece

Au leve

Ridley, & fur les moyer Le premier d'Antonio, qu'surpris; I de ceux sur les tretien, dit ,, langues, ,, d'avoir m, que les Bl., dre amis, rences d'hot celui qui avo ouvertures d'ges d'affectic

R. d E.

(n) Angl. d

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. VI. 525

ce qui lui fit aisez connoître (m) de quel danger le Ciel l'avoit délivré. Après avoir pris quelques rafraîchissemens, il se sit assez entendre de Ridley, qui étoit à bord, pour lui ordonner de tirer deux ou trois coups de canon vers les arbres, le plus bas qu'il lui feroit possible. Cette décharge se fit avec tant de fuccès, qu'elle tua ou blessa mortellement onze Négres. Tandis que les ennemis se retirèrent dans les bois avec leurs morts, Smith donna ordre aux Anglois qu'il avoit avec lui, de faire feu (n) fur la Parade, au moindre bruit qu'ils entendroient autour d'eux. Ensuite, étant extrémement fatigué, il ne

pensa qu'à prendre un peu de repos.

oiffoient

elles de-

ur com-

il leur

a de lui,

ce mal-

tugal, il

l'autre.

ler un si

nouvelle

aux Cha-

un-coup .

'eau tan-

abileté de

ient l'em-

bé sans le

tendre la

nage, il

h, qui rit

s, & que

pas long-

fild & les

e au bord

au Comp-

nèneroient '

feu fur les

Smith, les

rchandifes

Wild &

hargés de

s des Cha-

s dans leur

as fignaux,

etite Gar-

s, vint lui Nentit une

fit qu'une

res coups;

le l'eau, il

ux autour ppercevoir. Cotoniers;

. R. d. E.

le lende- H

A fon réveil, tout lui parut si tranquille, que le jour étant encore éloigné, il ne fit pas difficulté de se rendre au rivage avec deux Esclaves qui l'avoient amené. Il repassa sur son bord, où il sit la garde sur le tillac pendant le reste de la nuit. Vers une heure, Holditch lui donna, de sa trompette, un signal dont ils étoient convenus, pour l'avertir qu'il voyoit un corps de Négres, qui s'avançoit vers la Parade. Smith lui ordonna, par un Hautre signal, de tirer [sans ménagement.] [Les trois coups, dont cette décharge fut composée, eurent tant de succès], qu'ils tuèrent un Négre, & gres maltraiqu'ils en blessèrent un autre. On apprit le lendemain que le blessé étoit Antonio, Interpréte de la Compagnie. Vers trois heures, Smith ayant entendu le bruit d'uir Canot qui frottoit contre le rivage, envoya deux de ses gens à la découverte. Ils découvrirent trois Négres, qui fautèrent dans l'eau à leur approche, & qui se sauvèrent à la nage. Les deux Gromettes amenèrent le Canot près des Chaloupes. Le lendemain à la pointe du jour, on y trouva une queuë de Lion, qui fut reconnue pour le Fétiche du Roi; d'où l'on conclût que le Prince (0) avoit tenté de fortir de l'Isle pendant la nuit, & que pour la seconde fois, il avoit eu recours à la nage.

Au lever du Soleil, Smith se rendit sur la rive de l'Isle avec Cummerbus, Ridley, & deux autres de ses Compagnons, pour délibérer avec les Facteurs sur les moyens de retirer (p) du Comptoir les marchandises de la Compagnie. Le premier objet qui frappa leurs yeux, en entrant au Comptoir, fut le Négro Antonio, qui étoit couché à terre, gémissant de ses blessures. Smith parut surpris; Holditch lui apprit qu'Antonio s'étoit trouvé au nombre de ceux sur lesquels il avoit tiré la nuit précédente. Antonio se mêlant à l'entretien, dit " qu'il avoit eu le malheur en effet d'être blessé; qu'il avoit deux " langues, l'une pour les Blancs, l'autre pour les Noirs, qu'il confessoit du Négre An-"d'avoir mérité la mort, mais qu'il étoit venu au Comptoir pour empêcher tonio. " que les Blancs ne tuassent désormais les Noirs & pour travailler à les ren-" dre amis. Smith lui demanda pourquoi il étoit venu avec des apparences d'hostilité? Il répondit qu'il n'avoit avec lui que six hommes; que celui qui avoit été tué étoit un Messager de la part du Roi, chargé de quelques ouvertures de paix, & que les cinq autres étoient retournés. Sur ces témoignages d'affection, Smith ordonna que ses blessures fussent pansées, avec d'ex-

SMITH. 1726.

Pluficurs Négres tués.

Autres Népar les armes

Smith tient

Justification

(m) Angl. à quel danger il avoit échapé.

(n.) Angl. de la Parade. R. d. E.

(0) Angl. se seroit retiré cette même nuit, s'ils n'avoient surpris son canot. R. d. E.

(p) Angl. de cette Isle. R. d. E.

1726.

ge ce Négre.

chargé de

de paix.

propositions

Il fe trouve

S M I T H. cellente fauge qu'il avoit apportée d'Angleterre, & lui promit la vie s'il étoit fincère.

VERS dix heures, on tint Conseil. Smith proposa de transporter les Effets de la Compagnie dans une Ville nommée Jamaique, de la dépendance de Cummerbus. Le Comptoir de l'Isle d'York n'étoit pas capable de défense, si les Negres s'obstinoient dans leur attaque (q). Holditch fit une objection. Les transports de cette nature avoient tolijours été préjudiciables à la Compagnie. On interro. Mais n'en pouvant apporter aucune raison, Smith souhaita qu'avant que de chercher d'autres ressources, Antonio sut éxaminé. Holditch prit la qualité de Président du Conseil. On sit appeller Antonio, qui parut avec des témoignages extravagans de joie & de soûmission. On apprit de lui que le Roi s'étoit laissé tromper, par son Trésorier, sur le payement du Kole ou du tribut; qu'il ignoroit cette trahison à l'arrivée des Anglois, mais que l'avant heureusement découverte, il avoit envoyé cinq ou six de ses Sujets, avec Antonio, pour informer les Anglois de cette erreur, & négocier la paix avec eux; que le Roi avoit ordonné d'avance à tous ses Sujets de mettre bas les armes, & de ne pas offenser les Blancs, sous peine de mort. Antonio ajoûta que le Roi & son cortège étoient dans une disette extrême de toutes fortes de provisions (r).

> A peine cette interrogation étoit finie, qu'un des Gromettes Anglois vint avertir le Conseil d'un nouvel incident. Un Négre étoit sorti seul des bois, & s'étant avancé vers le Comptoir, il s'étoit prosterné à terre en approchant du Gromette. Cette nouvelle excita la joie d'Antonio jusqu'au transport. Il se mit à fauter, en criant: c'est le Messager du Roi. Vous voyez la vérité; elle

me fauvera la vie.

Messager de la part du Roi.

Le Messager avant été introduit par Cummerbus, déclara au Conseil que le Roi fon Maître étoit fort affligé d'avoir offensé les Blancs, en leur demandant mal-à-propos un Kole qui ne lui étoit pas dû; qu'il avoit éclairci ses torts par la confession de son Trésorier, & qu'il avoit fait mettre cet imposteur à mort, comme la cause de tout le différend; que Sa Majesté souhaitoit ardemment de se revoir en paix avec les Anglois & qu'elle avoit déja donné ordre à ses Sujets de mettre bas les armes, avec désense d'offenser les Blancs sous peine de mort; enfin que manquant de provisions, elle leur en demandoit avec instances, & promettoit de leur restituer l'équivalent aussi-tôt qu'elle seroit retournée à Scherbro.

CE Message s'accordoit avec la déclaration d'Antonio. Mais comme on n'y parloit pas de l'Ambassade précédente, Smith interrogea le Négre, qui confirma tout ce qu'Antonio avoit raconté. Il ajoûta même que c'étoit Antonio qui avoit découvert la trahison du Trésorier. Le Conseil délibéra sur toutes ces ouvertures. On établit d'abord, que si l'on pouvoit faire une paix solide, l'intérêt de la Compagnie ne demandoit pas que les marchandises sussent transportées hors de l'Isle d'York. Ensuite on jugea que l'embarras où le Roi fe trouvoit pour les vivres, pouvoit servir à donner la folidité qu'on desiroit à l'accommodement. On conclut d'envoyer Cummerbus vers le Roi, avec la

(q) Angl. Holditch objects que ce Transport pourroit être préjudiciable à la Compagnie; mais comme il ne s'expliquoit pas nettement

fur la nature de ce préjudice &c. R. d. E. (r) Smith. ubi sup. 69 & sui

qualité d'A en bonne vrée à de 1 tre les Ang pour leur lution néar cles fuivan le d'York : mée; II. c commettre terme où le personnes p Scherbro at

OC

Aussi-T l'Envoyé N qu'on avoit duire par le nombreuse t & fit quelqu auquel il rep fon retour à a Compagni instamment o mettant de l claves.

CUMMER:

Après une af saccorderent Jamaique. ( d'autre parti. feil qui devoit ager à la fide fortifiée, au-l mal-fourni de pouvoient ne tre qu'un artif tribut que la C SMITH & tandis qu'ils al retournât vers donnât le tem Aussi-tôt qu'il l eccepter ses pr lacteurs, & fu

(s) Sn

woit portes à n

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, Liv. VIII. CHAP. VI. 527

qualité d'Ambassadeur, pour témoigner à ce Prince qu'on souhaitoit de vivre en bonne intelligence avec lui & ses Sujets; mais que Sa Majesté s'étant livrée à de mauvais conseils, qui l'avoient porté à commettre des Hostilités contre les Anglois & à se faisir des Effets de la Compagnie, ils étoient résolus, pour leur sûreté, de se retirer de l'Isse d'York à Jamaïque; que cette résolution néanmoins pouvoit changer, si Sa Majesté vouloit consentir aux Articles suivans; I. à jurer par ses Fétiches qu'elle ne viendroit jamais dans l'Isle d'York avec plus de vingt-quatre hommes, & que cette suite seroit désarmée; II. que les Négres, qui se présenteroient sur les bords de l'Isse pour y commettre quelque hostilité, seroient punis de mort; III. qu'à l'expiration du terme où le Kole devoit être payé, Sa Majesté n'enverroit pas plus de six personnes pour le recevoir; IV. que les Chrétiens ou les Blancs qui habitoient à Scherbro auroient constamment l'éxercice libre de leur Religion (s).

Aussi-Tôt qu'on se sût arrêté à ces résolutions, Cummerbus partit avec l'Envoyé Négre, pour se rendre dans les bois. Il portoit le Fétiche Royal, qu'on avoit trouvé deux jours auparavant dans le Canot. S'étant laissé conduire par le Négre, il trouva le Roi assis au pied d'un Cotonier, avec une nombreuse troupe de ses Sujets. A la vûe de Cummerbus, ce Prince se leva, & sit quelques pas au-devant de lui. Il reçut son compliment & son message, auquel il répondit, qu'il ne vouloit pas de guerre avec les Blancs, & qu'à son retour à Scherbro, il tiendroit un Conseil, dans lequel il accorderoit à la Compagnie Angloise tous les privilèges qu'elle desiroit. Ensin il demanda instamment que les marchandises ne sortissent point de l'Isle d'York, en promettant de sournir aux Facteurs, de l'Yvoire, du bois de Cam & des Estateurs

claves.

CUMMERBUS revint avec cette réponse. Elle sut éxaminée au Conseil. Après une assez longue délibération, Smith, les Capitaines & les Facteurs s'accordèrent à conclure que les marchandises devoient être transportées à Jamaïque. Quatre raisons leur firent juger qu'ils n'avoient point à choisir d'autre parti. 1. [La promesse vague d'accorder des privilèges dans un Conseil qui devoit se tenir à Scherbro, ne parut point un lien assez fort pour enzager à la fidélité,] un Prince d'une soi douteuse. 2. L'Isse d'York étoit peu sortifiée, au-lieu que Jamaïque étoit capable de désense. 3. Le Comptoir étant mal-fourni de provisions, les Esclaves que le Roi promettoit aux Facteurs pouvoient ne servir qu'à leur ruine, & cette promesse même n'étoit peut-étre qu'un artifice. 4. En quittant l'Isse d'York, on se délivroit du Kole ou du tribut que la Compagnie payoit au Roi.

SM1TH & Holdrich se chargèrent de tous les embarras du transport; mais sandis qu'ils alloient s'occuper de ce soin, ils souhaitèrent que Cummerbus retournât vers le Roi, pour l'amuser par une longue conférence, qui leur donnât le tems d'éxécuter leur entreprise. On convint avec lui d'un signal. Aussi-tôt qu'il l'eut entendu, il déclara au Roi que les Anglois ne pouvoient accepter ses propositions; qu'il avoit manqué de politique en maltraitant leurs lacteurs, & sur-tout en voulant piller le Comptoir; qu'une juste désiance les woit portés à mettre en sûreté, sur leurs Chaloupes, toutes les Marchandises

SMITH. 1726.

Les Anglois députent Cummerbus au Roi.

Articles qu'ils lui font propo fer.

Réponfe du Roi.

Les Anglois n'en font pas fatisfaits. Raifons de leur déliance.

Ils transportent leur . Comptoir à Jamaïque.

R. d. E.

il étoit

s Effets

nce de

ense, si

1. Les

pagnie.

que de

qualité

s témoi-

e le Roi u du tri-

2 l'avant

ts, avec

la paix ettre bas

Antonio

le toutes

glois vint des bois,

prochant ort. Il se

rite; elle

onfeil que

ur deman-

i ses torts

posteur à bit ardem-

nné ordre lancs fous

Hemandoit

qu'elle se-

omme on égre, qui

toit Anto-

a fur tou-

e paix fo-

ses fussent

où le Roi

n desiroit

, avec la

qualité

## VOYAGES AU LONG DES

SMITH. 1726.

de la Compagnie, pour les faire fortir de son Royaume & les transporter à Jamaïque; enfin que le coup de canon qu'il venoit d'entendre étoit le dernier fignal du départ.

Effet de cette résolution fur les Négres.

UNE déclaration si peu attendue parut assliger beaucoup le Roi. Ses Sujets [ ne pouvant accuser que lui de la résolution des Anglois, ] commencèrent à se mutiner. Cummerbus leur laissa vuider entr'eux cette querelle; & se faifant accompagner d'Antonio, il se rendit à la (t) Parade de l'Isle, où il fut recu dans un Canot. Cependant, en quittant la rive, il prit le parti d'y laifser Antonio, pour veiller sur les mouvemens de l'Ennemi (v). A peine étoit-il à cent pas de la terre, qu'il vit paroître un grand nombre de Négres dans la réfolution de le poursuivre. Ils firent voler sur lui quelques fléches; mais son Ca-

not fut bientôt affez loin pour n'avoir rien à redouter.

Le jour suivant, Antonio, & six autres Négres attachés aux intérêts de la Compagnie, trouvérent le moyen de se rendre à Jamaïque sur un tronc d'arbre. Ils apprirent aux Anglois qu'après le départ de Cummerbus il s'étoit élevé un Palaver, c'est-à-dire, une dispute sort vive entre le Roi & ses Sujets; que pour appaiser les mutins, ce Prince avoit donné ordre que Cummerbus fût poursuivi, parce qu'ils l'accusoient d'avoir engagé les Facteurs à quitter l'Isle d'York, pour aller s'établir dans sa Ville de Jamaïque. Ce stratagême avoit eu son effet; car tandis que les Négres poursuivoient Cummerbus, le Roi qui craignoit leur ressentiment pour avoir perdu les avantages du Commerce de la Compagnie, s'étoit dérobé dans un Canot, & disparut en effet si promptement, qu'on n'a jamais entendu parler de lui. Ses Sujets ne le trouvant plus à leur retour, expliquèrent sa fuite comme une abdication volontaire. Ils ne pensèrent qu'à s'élire un nouveau Maître. Les Nobles, [ chargés de cette élection par l'usage ou les loix du Pays, ] choisirent (x) un d'entr'eux pour succéder au Roi detrôné. Aussi-tôt qu'ils eurent déclaré leur choix, le Peuple s'ouvrit à droite & à gauche, & forma une double ligne, au long de laquelle le Candidat fut porté sur les épaules de deux hommes. A son passage, tous les Négres le regardèrent avec admiration, se prosternèrent & pousserent des cris de joie. L'usage est de conduire ainsi le Roi, successivement, dans toutes les parties de son Domaine, & la cérémonie se termine par une Fête publique.

Le Roi difparoît, ses Sujets lui donnent un successeur.

> (t) Angl. à la Pointe de l'Isle. R. d. E. (v) Angl. Il n'étoit pas loin du bord. R. d. E.

(x) Angl. leur plus vieux Capitaine. R. d. E.

#### I I.

Continuation du Voyage en diverses Parties de l'Afrique. wec quelques avantures singulières de l'Auteur.

Le nouveau Roi se retire dans sa Capitale.

E nouveau Monarque, qui se nommoit Maximo, dépêcha un Esclave à Scherbro, avec ordre aux Kabaschirs (a) de lui envoyer un certain nombre de Canots, pour fortir de l'Isle avec son cortège. Il les attendit au Comptoir

(a) L'Auteur se sert du mot Portugais, Cabeceres.

Compto lui prop il retour

(c)D au rivag pour le de l'eau principal Compagn cription.

L'Aun gnèrent l plus robu dans cette des cris, fant plusie tems pour par toutes fans, qui charmés d étoient au d'heure, porte de l d'haleine. une décha li le condi On y & de pata d'un excell Les Anglo trouvèrent

APRÈS le 29 de N canon, qui re, Kirkha restoit für fe nouvelle qu'en Europ lage où les Deux Esclar une fort bo l'eau, qu'el quoit point

avoient ap se réduisire

Cr(b) Smith.

IV. Part.

porter à e dernier

es Sujets cèrent à 📆 & fe faioù il fut

i d'y laifne étoit-il dans la réis fon Ca-

ntérêts de un tronc s il s'étoit & fes Suque Cum-Facteurs à . Ce stra-: Cummeravantages & disparut Ses Sujets

abdication es Nobles, ifirent (x)déclaré leur uble ligne, nommes. A osternèrent fuccessive-

itaine. R. d. E.

se termine

in Esclave à un certain s attendit au Comptoir

Comptoir Anglois, où il passa la nuit suivante. Quelques-uns de ses Nobles lui proposèrent de le brûler avant son départ. Mais ayant rejetté ce conseil,

il retourna le jour suivant dans sa Capitale (b).

(c) D'u n'autre côté, Smith, arrivé heureusement à Jamaïque, étoit descendu au rivage avec Cummerbus, & s'écoit procuré à bon marché deux maisons pour le service de la Compagnie. A son débarquement il sut reçu au bord de l'eau par une troupe de Négres. Cummerbus ayant donné ordre aux deux principaux Chefs de la Nation, de ne rien épargner pour faire honneur à la Compagnie Angloise, ils imaginerent des cérémonies qui méritent une description.

L'AUTEUR fut d'abord environné d'un cercle de Négres, qui lui témoignèrent leur joie par des grimaces & des acclamations. Ensuite deux des plus robultes l'ayant chargé sur leurs épaules, le portèrent jusqu'à la Ville dans cette posture, suivis de tous les autres, qui ne cesserent pas de pousser des cris, ou plûtôt des hurlemens effroyables, en fautant, dansant, & faifant plusieurs décharges de leurs mousquets. Smith craignit pendant quelque tems pour sa sûreté; mais lorsqu'il se vit promené, dans la même situation. par toutes les ruës de la Ville, au milieu d'une multitude de femmes & d'enfans, qui fortoient de leurs maisons en battant des mains & qui paroissoient charmés du spectacle, il fut bientôt persuadé que toutes ces extravagances étoient autant de caresses. Pendant cette course, qui dura plus d'un quart d'heure, Cummerbus faisoit battre du tambour & sonner la trompette, à la porte de sa maison. Smith y sut enfin rapporté. Ses porteurs étoient hors d'haleine. Il ne se trouva guères moins fatigué. Cummerbus le reçut avec une décharge de sept petites pièces de canon, qui étoient devant sa porte. Il le conduisit ensuite dans une grande salle, où la table étoit déjà couverte. On y servit plusieurs plats de poisson frit & bouilli, de racines d'yams, & de patates. A ce premier service succèda le rôti, qui étoit composé d'un excellent quartier de Chevreau, & de quatre grands bassins de volaille. Les Anglois eurent toûjours des vivres en abondance à Jamaïque, & ne les trouvèrent pas mal préparés. Ils se fournirent eux-mêmes des liqueurs qu'ils avoient apportées; & lorsque le sucre leur manqua pour faire du pounch, ils se réduisirent à boire du vin de Madère.

Après avoir établi un Comptoir dans cette Ville, Smith remit à la voile le 29 de Novembre. En quittant la rive, il falua la Ville de sept coups de canon, qui lui furent rendus au même nombre. Lorsqu'il fut sur la Rivière, Kirkham, Pourvoyeur de la petite Flotte Angloise, l'avertit qu'il ne restoit sur les deux Chaloupes que huit bouteilles de vin de Madère; fâcheuse nouvelle dans un climat où la chaleur rend ces provisions plus nécessaires qu'en Europe. On prit le parti d'aborder, dans la basse marée, près d'un Village où les Gromettes assurèrent qu'il croissoit des cannes de sucre sauvages. Deux Esclaves, qui furent envoyés à terre dans un Canot, en rapportèrent une fort bonne quantité. Elles furent coupées en piéces, & pressées dans l'eau, qu'elles rendirent assez douce pour en faire du pounch; car on ne manquoit point à bord, de rum & de limons. Le 13 de Novembre, on fortit

**ば**(b) Smith. ubi fup. pag. 78. & fuiv.

X x-x IV. Part.

(e) ici commence la III. Section dans l'Anglois. R. d. E.

SMITH. 1726.

Réception de Smith à Ja-

Fête qu'il reçoit de Cum-

Il établit un Comptoir.

Il manque de liqueurs. Comment il y supplée.

tems au ha

propofa de

loin à la ra

fans bouffo

de cocos. 1

encore plus

avancée, o

lubmergero:

encore un

loupe. Un

parurent ver

la Chaloupe.

qu'elle devo

l'extrémité,

point la lum menter, on

féroce, qu'o

de fort-près, qui préfentoir

se détermina

pour y attenfaire entendre

On jugea foit dans cette

pas long-tems pagné d'éclair

#C'étoient les av

une fureur ca

plus d'entendr

tomba une plu

couvert dans l

de descendre, être quittes pa

verent dans l

qu'ils découvre loupe. Le pr

avoir de quoi

gagner les Isle

reposer chez le

forma le desse

Les Grome Leurs efforts n

qu'ils eurent al

nui. Cependan qui faifoit voi pour leur prop

Côtes.

S м I Т II. 1726.

Istes des Plantains.

Informations qu'il reçoit fur le bois de Cam.

Cataractes de la Rivière de Scherbro.

de la Rivière, & l'on jetta l'ancre aux Isles des Plantains, où deux Marchands Anglois, Pearce & Sanderson, s'étoient établis. Kirkham, qui les connoissoit familièrement, prit terre avec l'Auteur, & le conduisit à leur habitation. Elle n'étoit pas éloignée du rivage. Le dessein de Smith étoit de tirer d'eux quelques éclaircissemens sur les parties supérieures de la Rivière ou croît le bois de Cam. Jusqu'alors, il n'avoit reçu des Négres que des informations fort confuses. Ils lui avoient dit qu'après avoir pénétré assez loin dans la Rivière de Scherbro, on arrivoit dans une Contrée fort montagneuse, où cette Rivière fait quantité de détours entre les montagnes, mais sans que son cours en soit plus rapide, excepté vers deux ou trois cataractes, dont l'une est si grande que la Rivière tombe d'environ vingt pieds, avec un bruit surprenant. Les deux autres sont moins considérables. Les Négres racontoient qu'à la première, ils avoient été obligés de descendre sur la rive, & de tirer leurs Canots à force de bras jusqu'au dessus de la cataracte; qu'aux deux autres, où l'on pouvoit surmonter l'obstacle avec un peu d'adresse, il arrivoit quelquesois que les Canots étoient renversés; que le bois de Cam, dont ils étoient chargés, alloit alors à fond, mais que le canal étant presque sans eau dans la saifon de la fécheresse, on y retournoit, avec la certitude de pecher facile. ment ce qu'on avoit perdu. Le tems qu'ils choifissoient pour ce Voyage étoit tofijours la fin des pluyes, qui ne durent pas moins de cinq mois dans cette Région. Avec le bois de Cam, il rapportoient des dents d'Eléphans, & (d) revenoient aux pluyes suivantes. Ils y voyoient un grand nombre de bêtes farouches, mais elles ne leur avoient jamais fait de mal. Smith avoit appris d'eux encore, qu'un large bras de la Rivière de Scherbro va se décharger dans la Mer près du Cap Monte, mais qu'une grande Barre, dont son embouchure est fermée, empêche absolument qu'il ne soit navigable; sans quoi il abrégeroit beaucoup le chemin, depuis Sierra-Léona jusqu'au Cap Monte & d'autres lieux (e).

La Rivière de Scherbro arrose un Pays très-sertile, qui sournit quantité de provisions fraîches à Sierra-Léona. Mais lorsque Smith espéroit la connoître beaucoup mieux par le témoignage de Pearce & de Sanderson, il apprit qu'ils étoient partis depuis peu dans leurs Chaloupes, pour aller faire le Commerce des Esclaves à Rio Pungo, vers le Nord. Cependant il trouva, dans leur maison, la semme de Sanderson, occupée, au milieu de ses Esclaves, à compter des bujis. Elle le regut fort civilement, & leur sit cueillir par ses gens des noix de cocos fraîches. Quoiqu'elle man just de sucre, elle leur sit du pounch avec de si bon miel, que Kirkham ne sit pas dissiculté de lui en demander une petite provision, [mais à l'insceu de Smith.]

Une lieuë à l'Ouest des Isles Plantains, on trouve une chaîne de Rocs absmés, qui s'avancent assez loin dans la Mer, & qui peuvent être évités aussificacilement qu'apperçus, au battement continuel des slots qui s'y brisent. La Chaloupe de Smith avoit jetté l'ancre au-delà des Rocs, à quatre milles du rivage. Le jour commençoit à baisser lorsqu'il partit des Isles Plantains. Avant qu'il eut fait un mille, la nuit devint si obscure, que non-seulement il perdit la vûe de la terre, mais qu'il ne put même découvrir sa Chaloupe.

Einbarras & dangers de Smith pendant une nuit entière.

Il ne paroiffoit point une étoile. La Barque ne laiffa pas d'avancer quelque tems au hazard. Enfin Smith, ne pouvant se défendre d'un peu d'inquiétude, proposa de s'arrêter pendant le reste de la nuit, dans la crainte d'aller si loin à la rame, qu'on ne se trouvat le lendemain hors de la vûe des Côtes. fans bouffole, & fans autre provision qu'un pot de miel & quelques noix de cocos. Kirkham trouva ces raisons sort justes, mais il jugea qu'il y avoit encore plus de péril à s'arrêter, parce que la faison des pluyes étant déja fort avancée, on devoit craindre, dans le cours de la nuit, quelque Tornado, qui submergeroit infailliblement la Barque. On prit donc la résolution d'avancer encore un peu à la rame, dans l'espérance de découvrir la terre ou la Cha-dans un Caloupe. Une heure après, on se trouva près de quelques slots d'écume. Ils not. parurent venir de la chaîne de Roes, qui s'étendoit depuis le rivage jusqu'à la Chaloupe. On réfolut de la suivre, en la laissant à droite, dans l'opinion qu'elle devoit aboutir à la Chaloupe ou à la terre. Mais lorsqu'on sut à l'extrémité, les ténébres étant toûjours de la même épaisseur, on n'appercut point la lumière de la Chaloupe. Pendant que l'inquietude ne faisoit qu'augmenter, on fut surpris d'entendre tout-d'un-coup un cri de quelque bête féroce, qu'on prit pour le rugissement d'un Lion. Comme il paroissoit venir de fort-près, on rama du même côté, & l'on découvrit aussi-tôt la terre, qui présentoit une Côte de sable blanc, divisée par quelques Rochers. Smith surcté. se détermina sur le champ à se mettre à l'abri, derrière un de ces Rochers, pour y attendre le jour; mais les cris des bêtes farouches continuant de se faire entendre, personne n'eut la hardiesse de descendre au rivage.

On jugea qu'il pouvoit être deux ou trois heures. [Le repos dont on jouissoit dans cette situation consoloit un peu des peines passées. Mais il ne dura pas long-tems. Le tonnerre commença bientôt à se faire entendre, accompagné d'éclairs si terribles, que tous les Elémens sembloient changés en seu. AC'étoient les avant-coureurs d'un violent Tornado, qui secoua les arbres [ avec une fureur capable de les déraciner.] Le bruit des branches ne permit plus d'entendre celui des bêtes fauvages. Après cette horrible agitation, il tomba une pluye impétueuse. Smith & ses Compagnons n'étoient point à couvert dans leur Canot; mais la crainte des bêtes ne leur permettant pas de descendre, ils se crurent fort heureux d'être échapés à la Mer & d'en être quittes pour être bien mouillés. La pluye finit avec la nuit. Ils se trouverent dans la Baye de Tawry, deux lieuës au Nord des Isles Plantains, qu'ils découvroient affez clairement; mais ils n'apperçurent point leur Chaloupe. Le principal chagrin de Smith étoit de se voir pénétré d'eau, sans avoir de quoi changer. Dans un état si incommode, il prit la résolution de gagner les Isles Bananes, qu'il reconnut à quatre ou cinq lieuës, pour se reposer chez le Facteur Bonnerman; & s'il ne voyoit point sa Chaloupe, il forma le dessein de se rendre à Sierra-Léona, dans le Canot, en suivant les

Côtes. Les Gromettes recommencèrent à ramer, malgré la faim qui les pressoit. Leurs efforts ne se relâchèrent point jusqu'à dix heures; mais le vent de Mer, qu'ils eurent alors à combattre, augmenta beaucoup leur fatigue & leur en-ment. nui. Cependant ils en furent délivrés tout-d'un-coup à la vûe d'un Bâtiment qui faisoit voile vers la terre. S'en étant approchés, ils le reconnurent pour leur propre Chaloupe, qui avoit été poussée en Mer par le Tornado, & XXX 2

SMITH.

Il retrouve la terre fans être plus en

Tornado qui le jette dans un nouveau

Il retrouve enfin fon Bati-

hands oiffuit ation. d'eux oît le ations la Ricette cours eft fi enant.

a pre-

rs Ca-

es, où

quefois

t char-

la fai-

facile.

ge étoit is cotte & (d) e bétes appris er dans ouchure abrége-

d'autres

quantité la conrson, il er faire trouva, fes Efcueillir re, elle ulté de

le Rocs tés aussi nt. La hilles du antains. ulement naloupe.

Flevre qui l'incommode long tems.

par les Négres

de Monte.

qui retournoit aux Isles Plantains, pour les chercher, dans la crainte qu'il ne leur fut arrivé quelque malheur. Aussi-tôt qu'ils furent rentrés à bord, ils porterent entre les Bananes & le Cap Schelling, pour se rendre à Sierraéona, où ils arrivèrent le lendemain, & le jour d'après à l'Isle de Bense. Mais en arrivant, l'Auteur fut faisi d'une fievre maligne, qui le retint au lit jusqu'au 29. Il ne sut pas même capable de monter sur le tillac jusqu'au 4 de Janvier, [qu'ils mouillèrent au Cap Mesurado.]

LE 18 de Décembre, il partit de Sierra-Léona; & le 25, il jetta l'ancre à Gallinas, où il trouva l'Elifabeth, dont on a déja eu l'occasion de parler. Craigton, qui commandoit ce Vaisseau, invita le Capitaine Livingstone à dîner sur son bord, le jour de Noël, & lui montra une lettre de Benjamin Un Anglois Croff, un des Pilotes du Capitaine Meliffe fur l'Expédition, qui se trouvois fait prisonnier arrêté depuis trois mois par les Négres du Cap Monte, en représailles dequelques Habitans qu'un Navire Anglois leur avoit enlevés. Cette infâme pratique n'est que trop souvent exercée, sur-tout par les Vaisseaux de Bristol & de Liverpool. C'est le plus grand obstacle qui puisse arriver au Commerce des Esclaves (f). Cross ayant appris l'arrivée de l'Elisabeth à Gallinas, & se trouvant abandonné de son propre Vaisseau, écrivit au Capitaine Craigton pour l'intéresser à sa liberté. Mais Craigton devant faire voile à Scherbro, c. sut Livingstone qui se chargea de délivrer ce malheureux Anglois en passant au Cap Monte.

Le même jour, on vit arriver dans la Rade de Rio Gallinas le Brig (g), Vaif-Ouerelle d'yvreffe enfeau de Bristol, commandé par le Capitaine Barry, qui d'îna aussi sur l'Etre trois Capilisabeth. On bût avec tant d'excès dans ce festin, que Barry, dans la chaleur taines Ande l'yvresse, insulta les deux autres Capitaines. Ils s'en ressentirent fort viglois. vement. Barry ne gardant plus de mesures retourna sur son bord, & sit tirer

für l'Elisabeth. Mais comme il avoit menacé Livingstone de ne pas le ménager davantage, celui-ci qui étoit retourné aussi-tôt sur son Vaisseau pour se mettre en état de défense, & qui vit l'autre exécuter sérieusement ses menaces, lui envoya quelques bordees qui le forcèrent de lever l'ancre (h).

LE 26 de Décembre, Smith toffjours conduit par Livingstone, quitta Rio · Smith parcourt la Côte. das Gallinas & le 20, il arriva au Cap Monte, où il passa quatre jours. Dans cet intervalle, Cross sut racheté, pour la somme d'environ cinquante livres

sterling, & reçu à bord de la Bonite. Il y demeura jusqu'au 26 de Janvier, qu'étant arrivé à Saint André, où l'Expédition étoit à l'ancre avec plusieurs autres Bâtimens Anglois & François, le Capitaine (i) Melisse rendit à Lie vingstone le prix de sa rançon. Smith observa, au Cap Jonte, que les Négres qui parlèrent de Commerce se gardoient soigneusement d'aller à bord, dans la crainte d'être enlevés; & que ceux mêmes qui s'y hazardèrent, rentroient dans leurs Canots à la vûe de la moindre arme, & retournoient promptement au rivage. Il ne douta pas qu'ils ne fuffent plus industrieux que la plûpart des Afriquains, parce qu'ils portent des étofes de leur propre fa-

brique.

Industrie des Négres du Cap-Monte.

> (f) le traitement que Smith fit au Roi de c. à. d. l'Amitié, petitVaisseru deBristol, R. d. E. (i) Angl. Malleiffe, ou Meltide, R. d. B. Scharbro, étoit il plus propre à favorifer ce Commerce?

de prendre fa le de Palmier.

OC

LE 2 de Je 4. Elle de l'embou demain à n les rifques suivre de procoup le Vo on jetta l'a la Barque lo bouchure el Batimens d' qui vient de

à bord , fai fur les bords LE jour f 9 de Janvie un Brigantin ne Cutier. A plie de Basse est large & de & belle prirent de l'a verent les I ge des Marci pà l'exception pune quantité vent impétue lendereain ai va le 20 à . Ville. Une h aux uels on o répondirent d trouver enfin & quelques ( nombre d'Ha bâties fur des l'humidité, o qui admiroit l Nation n'étoit Maître du Va pour lui dema Chef Négre,

(1) Smith. Vo I, A:gl réfers (m) Angl. les o

(g) Angl. The Friendfip Brig of Briftol.

Lz 2 de Janvier, la Bonite partit pour le Cap Mesurado, où elle arriva le 4. Elle y jetta l'ancre fur huit brasses, derrière le Cap même, à deux lieuës de l'embouchure de la Rivière Saint Paul. Après y avoir passé jusqu'au lendemain à midi, ne voyant paroître aucun Negre, & ne voulant pas courir les risques du débarquement, Smith sut d'avis de remettre à la voile & de suivre de près la Côte, pour en lever un Plan fidéle; ce qui retarda beaucoup le Voyage, parce qu'on fut obligé de mouiller toutes les nuits. Le 5, on jetta l'ancre devant Rio Junco, fur cinq braffes, & Smith descendit dans la Barque longue, pour fonder tous les environs de cette Rivière. L'embouchure est fermée par tant de Rocs, qu'il est impossible aux plus petits Batimens d'y entrer. Mais l'intérieur est très-navigable; & le cours de l'eau, qui vient de l'Est, est toujours tranquille. A six heures du soir, Smith revint à bord, fans avoir parlé aux Négres, quoiqu'il s'en fût présenté beaucoup fur les bords ( k ).

LE jour suivant, il continua de lever ses Plans & ses Perspectives, jusqu'au o de Janvier, qu'il jetta l'ancre à Rio Sestos, où il s'arreta fix jours, avec un Brigantin de Londres nommé la Providence, & commandé par le Capitaine Cutler. Ayant employé ce tems à fonder l'embouchure, il la trouva remplie de Basses & de Rocs, mais accessible néanmoins pour sa Barque. Le Bassin Ville de Sesest large & spacieux. Sur la rive droite en entrant, on découvre une grande & belle Ville, qui porte le même nom que la Rivière. Les Anglois y prirent de l'eau & du bois, en payant au Roi quelques Droits légers. Ils trouvèrent les Habitans affez civils, quoiqu'un peu (1) prévenus au défavantage des Marchands d'Angleterre. Les provisions y sont rares sans être chères, pa l'exception du ris [qui n'est ni l'un ni l'autre & ] dont Livingstone acheta pune quantité confidérable [avec quelques volailles.] Le 14 de Janvier, un vent impétueux d'Est Sud-Est (m), nommoda beaucoup la Bonite. Mais le lendersain amena un si beau tems, qu'étant partie à pleines voiles, elle arriva le 20 à Setra-Krou, où elle jetta l'ancre fur seize brasses, à la vûe de la Ville. Une heure après fon arrivee, il parut un Canot avec quesques Négres. auxquels on demanda s'ils avoir nt des Chévres, des Porcs & des Poules. Ils répondirent qu'ils avoient beaucoup de Poules & de Chévres. L'espoir de trouver enfin des provisions en abondance, fit descendre le jour suivant Smith & quelques Officiers du Va fi au. Ils furent reçus au rivage par un grand nombre d'Habitans, qui les conduissirent dans leur Ville. Les maitons y sont bâties fur des piliers, de curre ou cinq pieds de hauteur, foit pour éviter l'humidité, ou pour se garantir des bêtes féroces. A l'étonnement du Peuple. qui admiroit les Anglois & ui les fuivoit en foule, Smith jugea que cette Nation n'étoit pas fort aggoutumée à recevoir des Etrangers. Le Contre-Maître du Vaisseau, qui se nommoit Carse, alla chez le Chef de la Ville, pour lui demander la liberté du Commerce. Cette faveur fut accordée; & le Chef Négre, qui est une sorte de petit Roi, étant alors à dîner, pria Carse de prendre sa part des alimens qu'on lui servoit; c'étoit du ris bouilli à l'huile de Palmier. Un des Seigneurs affiftans présenta une coquille à Carse, au-

SMIT IL 1727.

Rio lunco & fon embou-

Rivière &

Politesse intéressée du Roi de Seltos.

lieu

u'il ne

rd, ils

Sierra-

Benfe.

tint au

ulqu'au

ancre à

parler.

tone a

enjamin

rouvoit

de quelpratique

ol & de

erce des

fe trou-

on pour

, c' fut

Mant au

) , Vai:fur l'E-

achaleur

fort vifit tirer

ménager pour fe

es mena-

uitta Rio

rs. Dans

te livres

lanvier, plufieurs

lit à Lie

s Négres

rd, dans

entroient

promp-

ieux que

opre fa-

ol. R. d. E.

o fuiv.

LE

**む**(k) Smith. Voyage, pag. 96. 1, Aigl réfervés pour les Anglois. R. d. E.

maltresse ancre, & d'abaisser les Vergues & les Perroquets. R. d. E.

#### VOYAGES AU LONG DES CÔTES

1727.

Pat, hours de L C. C. S. S. L.

Ruine de Drevia.

F.ongueur de la Côte des Ouaquas & de celle de Malaguette.

lieu de cuillière. Après le diner, le Roi lui dit de mettre ce riche instrument dans su poche; ce qu'il sit sans o. juction. Mais lorsqu'il sut prêt a se rei rer, le Roi l'avertit qu'après avoir reçu la cuillère ou sa coquille, il ne devoit pas le quitter fans lui faire quelque présent. Carfe lui donna quelques bagatelles qu'il avoit autour de lai, & qui furer : acceptées fore avidment. Malere la esperances que les premiers Negres as nient données au Capitaine, il ne trou-Poumes de va pour provision qu'un peu de malaguette, & quelques pommes de Pin; frait long de fix à dix pouces, & délicieux, quand il est mur. Trois lieues & demie au Sud-Eft de Setra-krou, on rencontre, à fept ou huit milles du rivage, deux Roes (n) abimés, qui font éloigné: l'un de l'autre d'environ deux cens brasses. Le plus avancé vers le Nord est un Roc plat, d'environ cin mante braffes de longueur. L'autre est escarpé, & causa la perte d'un Vassi au Anglois en 1719. Il a neuf pieds d'eau d'un côté, & cinq braffes de l'autre. L. E. 22 de Janvier, on quitta Setra-krou. Le 24, on doubla le Cap de

Palmas. Environ sept lieues au Nord-Est de ce Cap, on trouva une Ville nommée Ostende, où Smith apprit que les Négres de Saint-André, Ville voifine, av ent porté depuis peu la guerre à Drevin, réduit cette habita-tion en cendres, enlevé pour l'Esclavage les hommes, les semmes, & les enfans, qu'ils avoient vendus à plusieurs Vaisseaux qui se trouvoient alors dans leur Rade. Ce récit fit perdre aux Anglois la penfée de s'arrêter a Drevin. Ils arriverent le 26 de Janvier à Rio Saint-André, où ils trouverent l'Expédition, Vaisseau de Melisse, & plusieurs autres Patimens Anglois & François. La Rade de St. André est d'une extrême commodité pour les Vaisseaux; &, depuis la démolition de Drevin, elle est devenue célèbre par son Commerce. Smith ne s'y arrêta que pour en lever le Plan. Il continua de fuivre la Cote des Quaquas, qui s'étend Est quart Nord-Est, depuis le Cap Palmas, l'espace d'environ cent lieuës jusqu'à la Rivière de Mancha, nommée par les uns Rio Gabra, & par d'autres, Ricière d'Or. Cette Côte n'est pas si peuplée que celle de Malaguette, qui s'étend l'espace de cent lieues, depuis le Cap Monte jusqu'au Cap Palmas.

LE 4 de Février, on jetta l'ancre à cinq milles d'Avim vers l'Ouest. Ce Château des Hollandois, fur la Côte d'Or, est une petite Fortification triangulaire, montée d'onze pièces de canon. Chaque angle a sa batterie, composée de trois pièces aux deux angles qui regardent la terre, & de cinq à l'angle de la Mer. Les Négres ont une Ville fort peuplée fous le canon du Château, comme on en voit sous les Forts Européens, au long de la

Côte d'Or (v).

SEPT ou huit lieues au Sud d'Axim, on rencontre un autre Fort, bâti par les Brandebourgeois, mais tombé depuis entre les mains des Hollandois, & célèbre entre les Marchands de l'Europe sous le nom de Château de Conny. Les Prussiens, en le quittant, l'avoient laissé sous la garde d'un Kabas-Histoire du chir Négre, nommé Jean Conny, avec ordre de ne le livrer qu'à leur Nation. Ensuite le Roi de Prusse vendit toutes ses possessions sur la Côte de Guinée à la Compagnie Hollandoife des Indes Occidentales, en y comprenant un autre Fort qui lui appartenoit, près du Cap Très-Puntas ou des trois Pointes.

Fort de Frédériksbourg ou de Jean Conny.

> avec celle de Bofman. R. d. E. (n) Angl. à fleur-d'eau. R. d. E. (a) Cette Relation a beaucoup de rapport

Arument e regirer, levois pas pagatellas falgre les Inc trouin; fruit ës & dedu rivaron deux cinquan-Villea le l'autre. le Cap de une Ville é, Ville le habitas. & les er a Drerouvérent Inglois & Vaiffeaux; Commerfuivre la Palmas, nince par

uest. Ce ion trianrie, comde cinq à canon du ong de la

est pas si s, depuis

ort, bâti ollandois, 1 de Con-10 Kabafleur Na-Côte de compre-1 des trois Pointes.

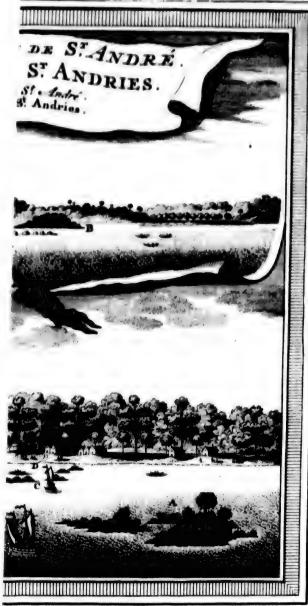

D{Ruiss out d'out friiche.
Vliet van Vers-water.
gt .

E{Fort S! Antoine .

Fort S! Antoni .

F Ville des Nyres . Negerstad . G Lieu du d'ébarquement . Plants ter Onticheepinge .



A Rotars où l'Aminal Ruyter eleva une Patter
qui obligea le Fort de se rendre;
Rotzen monere le

Rotzen, waarop de Amiraal de (Ruiter eene Batterye plaatste, die 't Fort tot Overgaavedwong.

B Rocher sur loquellas vigres mettent leurs jemmes et leurs en fans lors qu'ils rent à la guerre.
Rotzen, waarop de Negers hunne Vrouwen en Kinderen brengen, als zy ten Oorlog gaan .

Codu de



ettent leurs jèmmes wnt à la guerre . egers hunne ingen, als zy C'inque passage an lieu du debarquement . Enkelde Doortogt , ter Landinge .

D(Ruissoun d'auspriiche. Vliet van Vers-water. Fort S'. Intoine. Fort S'. Antoni.

F (Ville des Agres : Negerstad : G (Just du d'ébarquement : Plants ter Ontscheepinge :

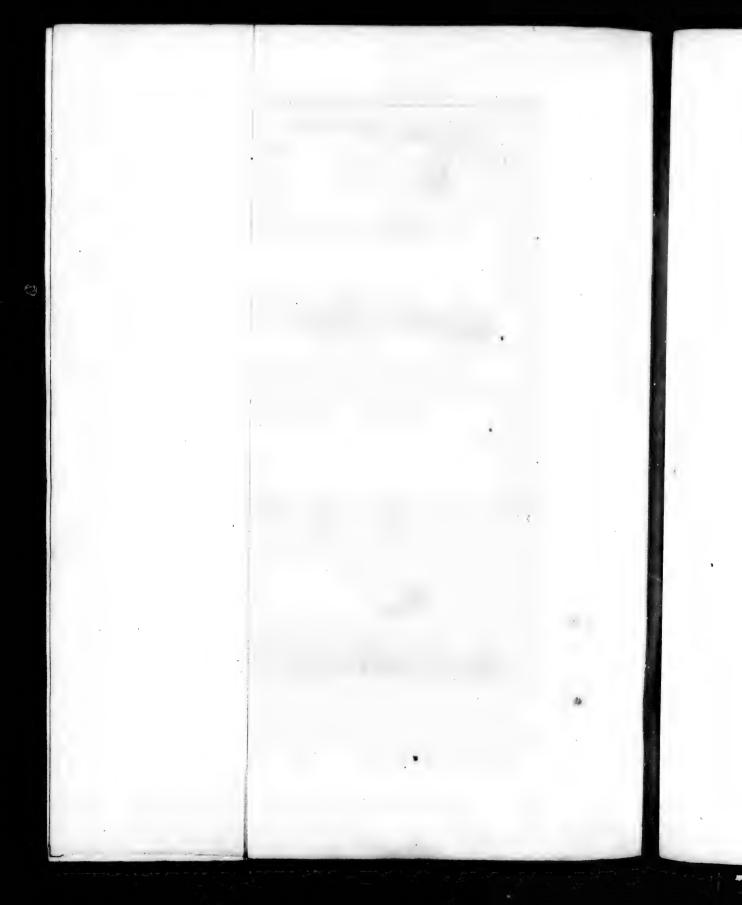

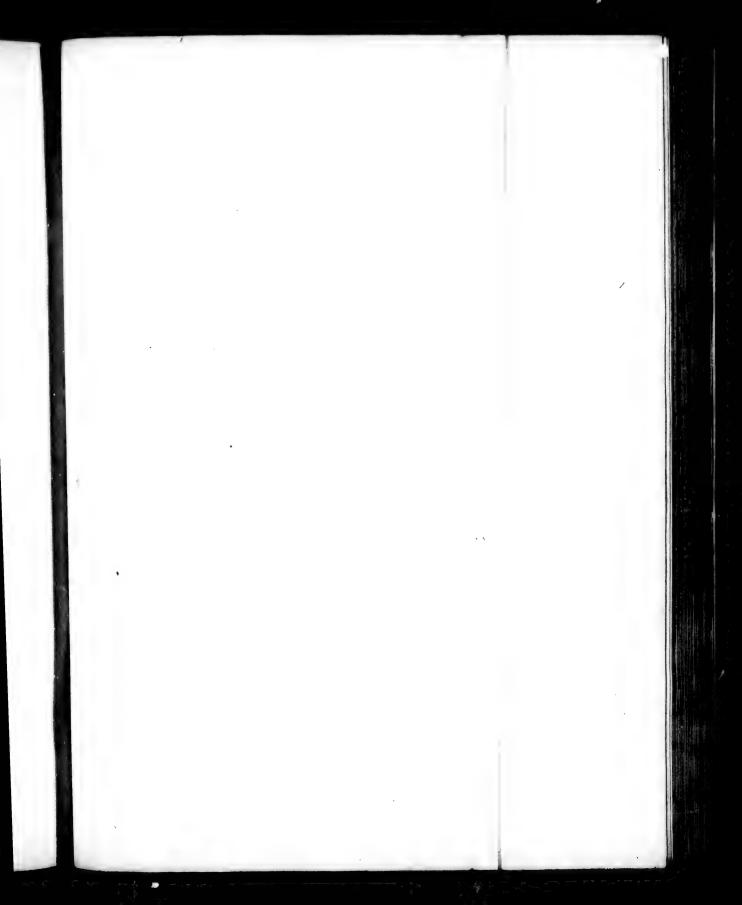



GEZIGT van de KUST, var

Pointes. M refuia l'enti coûta beauc wire, porta nombre de l avolt fait ga pour éviter

LE 6 de ! teau. Vers n dois, pour le fait payer ce Hollandois av glois, excep Les Négres creuser la te tonneau de po (q) LE 7,

déricksbourg; Commendo, d Cap-Corfe, o Pendant voit regu, par verneur Holl. Cette occalion Mina, il s'y r iandois ne mai ni objerve, ét stonne de se quement par l (r) qu'il pouve poche, mais q pas. Un repri Copendant, ap hi avoit crû ai de lever le Pla ayant auçun, i mandant Holla d'un procédé ti ner. Ils y confe

avoient été lev

<sup>(</sup>p) Angl. refuß
(q) Ici commen
ginal Anglois R. d
(r) Angl. que

Pointes. Mais lorsque les Hollandois s'y présentèrent, Jean Conny (p) leur resulta l'entrée d'un lieu confié à ses soins; ce qui sit naître une Guerre, qui coûta beaucoup de sang & d'argent aux Hollandois. Conny, enssé de sa victoire, porta la haine jusqu'à faire paver l'entrée de sa cour des crânes d'un grand nombre de Hollandois, qu'il avoit tués dans une Action fort sanglante. Il en avoit fait garnir un d'argent, pour s'en servir à boire du pounch. Cependant il su chassé du Fort en 1724, & sorcé de se retirer dans le Pays de Fantin, pour éviter la vengeance d'une Nation qu'il avoit insultée si cruellement.

Le 6 de l'évrier, Smith jetta l'ancre fur fix brasses, devant ce fameux Château. Vers minuit, il lui vint un Canot, de la part du Gouverneur Hollandis, pour lui offrir de l'eau & du bois. L'Auteur suppose qu'on lui auroit sait payer ce secours assez chèr; car il avoit appris que tous les Commandans Hollandois avoient reçu ordre de n'accorder ni eau ni bois aux Vaisseaux Anglois, excepté ceux de Humphry Morries, sameux Marchand de Londres. Les Négres du Canot lui dirent que le Gouverneur Hollandois avoit sait creuser la terre dans plusieurs endroits autour du Fort, pour découvrir un tonneau de poudre d'Or que Jean Conny y avoit laissé; mais qu'on n'avoit tiré aucun fruit de cette recherche.

(q) Le 7, on quitta le Fort de Jean Conny, dont le véritable nom est Frédéric esbourg; & touchant aux Comptoirs Anglois de Dixcove, Sukkonda & Commendo, dont Smith leva successivement les Plans, on arriva le 7 au

Cap-Corfe, où l'on trouva plusieurs Vaisseaux dans la Rade.

PENDANT le féjour que Smith avoit fait à Jamesfort sur la Gambra, il avoit reçu, par un Vaisseau Anglois, une Lettre de Hollande, adressée au Goirverneur Hollandois de Mina, qu'il s'étoit chargé de porter au Cap-Corfe. Cette occasion lui paroissant favorable pour lever le Plan du Château de Mina, il s'y rendit dans un grand Canot, avec Livingstone, sous prétexte de remettre la Lettre au Gouverneur. Mais ils reconnurent bientôt que le Hollandois ne manquoit pas de pénétration. Smith, qui ne se croyoit ni connu ni objervé, étant forti sans affectation pour jetter les yeux autour de lui, fut etonne de se voir immédiatement suivi par le Gouverneur, qui le tira brusquement par la manche, & qui le pria de rentrer dans la falle, en lui disant (r) qu'il pouvoit emporter, si c'étoit son dessein, tout l'Or de la Guinée dans sa poche, mais que pour le Plan du Château Hollandois, il ne l'emporteroit pas. Un reproche si peu attendu causa d'abord quelque embarras à Smith. Copendant, après s'être un peu remis, il répondit au Gouverneur, qu'il hi avoit crû affez de lumières pour ne pas s'imaginer qu'on pût entreprendre de lever le Plan d'une Place sans les Instrumens nécessaires; & que n'en avant aucun, il s'étonnoit qu'on pût le foupçonner de ce dessein. Le Commandant Hollandois demeura pensif un moment; & paroissant se repentir d'un procédé trop brusque, il pressa Smith & Livingstone de demeurer à dîner. Ils y confentirent. Alors, il leur montra quelques Plans imparfaits, qui avoient été levés par un Dessinateur de la Compagnie Hollandoise. L'Ou-

SMITH 1727.

Arrivée de Smith au Cap-Corfe.

Il veut lever le plan du Château de Mina.

Difficulté qu'il y trouve,

(†) Angl. refusa de le leur rendre. R. d. E. (†) Ici commence la IV. Section dans l'Original Anglois R. d. E.

(r) Angl. que quoiqu'il fût forti de fon

Païs pour y iapporter toute la Guinée, (c. à. d. les Plans de toute la Guinée) dans sa poche; il pouvoit s'affûrer, qu'il n'y emporteroit point le Château de Mina. R. d. E.



GEZIGT van de KUST, van DEL-MINA tot M

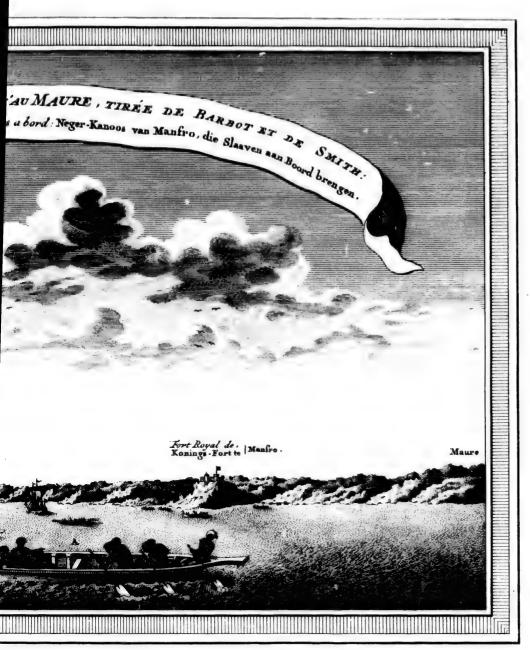

MINA tot MOURE, uit RARHOT en SMITH .

## 536 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

SMITH.

vrage avoit été fort-bien commencé, mais l'Artiste étoit mort sans avoir pa

Rareté de l'eau fur la Côte d'Or. SMITH partit du Cap-Corse le 23 de Mars. Comme on étoit à la fin de la saison séche, l'eau étoit si rare dans la Garnison, qu'il sut impossible d'en obtenir pour les besoins du Vaisseau. Il ne s'en trouve point à plus de hun milles du Château; de sorte qu'on y est réduit à l'eau d'une grande cîterne, qui se remplit par des tuyaux de plomb, où la pluye descend de tous les toîts. Tous les Forts de la Côte d'Or n'ont pas d'autre ressource.

Tantumquerri. Wineba. Le 24 de Mars, on toucha au Fort de Tantumquerri, & le 27, on mouilla sur cinq brasses à Wineba. Ce dernier Fort étoit si bien sourni d'eau, qu'après en avoir sait remplir plusieurs tonneaux, Smith ne s'apperçut pas que la cîterne eut baissé de plus de six lignes; ce qui lui sit conclure que dans un sond de Roc, elle avoit une source vive qui lui sournissoit de l'eau continuellement.

LE 28, ayant quitté Wineba, on alla jetter l'ancre le 30 au Fort d'Akra, fur six brasses, d'un fond si pierreux, qu'il endommage beaucoup les cables. L'endroit du débarquement est sur commode, parce qu'il est couvert de quelques petits Rochers, qui rompent l'impétuosité des vagues. Pendant que Smith sur à l'ancre devant Akra, il alla se promener plusieurs sois jusqu'à la porte du Fort Hollandois. Il y rencontra quelques Marchands de cette Nation, qui connoissoient le Facteur Anglois dont il étoit accompagné. On s'entretint quelques momens [avec beaucoup de familiarité & d'amitié.] Mais les Hollandois ne proposèrent point à Smith d'entrer dans leur Fort; ce qui lui sit juger qu'ils avoient des ordres du Gouverneur Général de Mina, & qu'ils craignoient les observations d'un Dessinateur Anglois (s).

Le 3 d'Avril, après avoir perdu un cable dans les Rocs d'Akra, il remit à la voile pour gagner la Côte de Juida. Le 5, il passa devant l'embouchure de la grande Rivière Volta (t), qui a tiré ce nom de la rapidité extrême de son cours. Il est si violent qu'en entrant dans la Mer, il change la couleur de l'eau jusqu'à plus de huit lieuës de la Côte. C'est cette Rivière qui sépare

la Côte d'Or de la Côte des Esclaves.

Le 7, à la pointe du jour, on jetta l'ancre, sur sept brasses, dans la Rade de Juida, & l'on salua le Fort, qui est à plus d'une lieuë de la Côte. Il se trouvoit alors dans la Rade trois Vaisseaux François & deux Portugais. La Guinée entière n'a pas de lieu où le débarquement soit si difficile. On y trouve continuellement les vagues si hautes & si impétueuses, que les Chaloupes de l'Europe ne pouvant s'approcher du rivage, on est obligé de jetter l'ancre fort loin, & d'y attendre les Canots, qui viennent prendre les Passagers & les marchandises. Ordinairement les Rameurs Négres s'en acquittent avec beaucoup d'habileré; mais quelquesois aussi le passage n'est passans (v) danger. A l'arrivée du Vaisseau de Smith, les Facteurs de sa Nation envoyèrent à bord un grand Canot, pour amener au rivage ceux qui devoient y descendre. Le passage fut heureux. Cependant Smith sut étonné de se voir entre des vagues d'une hauteur excessive, & des flots

l'aloufie des

Hollandois.

Dangers de la Côte de Juida & difficulté d'y aborder.

cif(s) Smith: Voyage: pag. 121-129 & fuiv. (v) Angl. fans accident. Car le danger y (t) Angl. à qui les Portugais ont donné se nom. R. d. E.

ES

avoir på

a fin de la flible d'en us de huit le cîterne, s les toîts.

on mouilrni d'eau, erçut pas iclure que it de l'eau

t d'Akra, les cables. Duvert de endant que jusqu'à la cette Nagné. On lé.] Mais de la cette qui Mina, &

, il remit bouchure trême de a couleur jui fépare

s la Rade
te. Il fe
Portugais.
fi difficiétueuses,
vage, on
lots, qui
tt les Raelquefois
mith, les
mener au
ependant
e, & des
flots

danger y



I, door Smith.

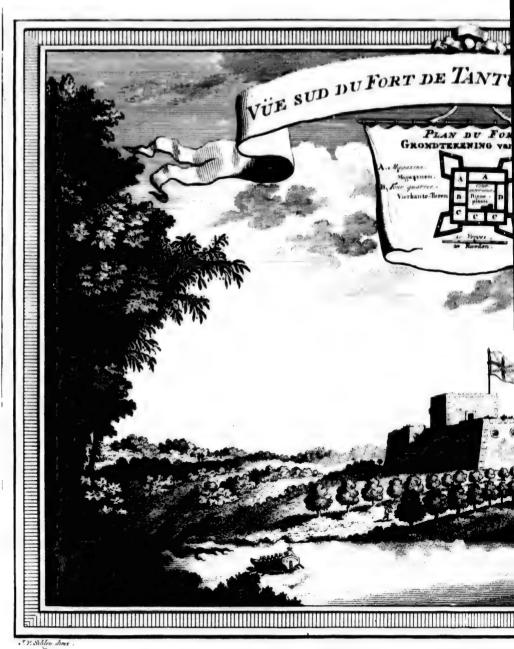

ZUIDGEZIGT van 't FORT van TANT



T van TANTUMQUERRI, door Smith.

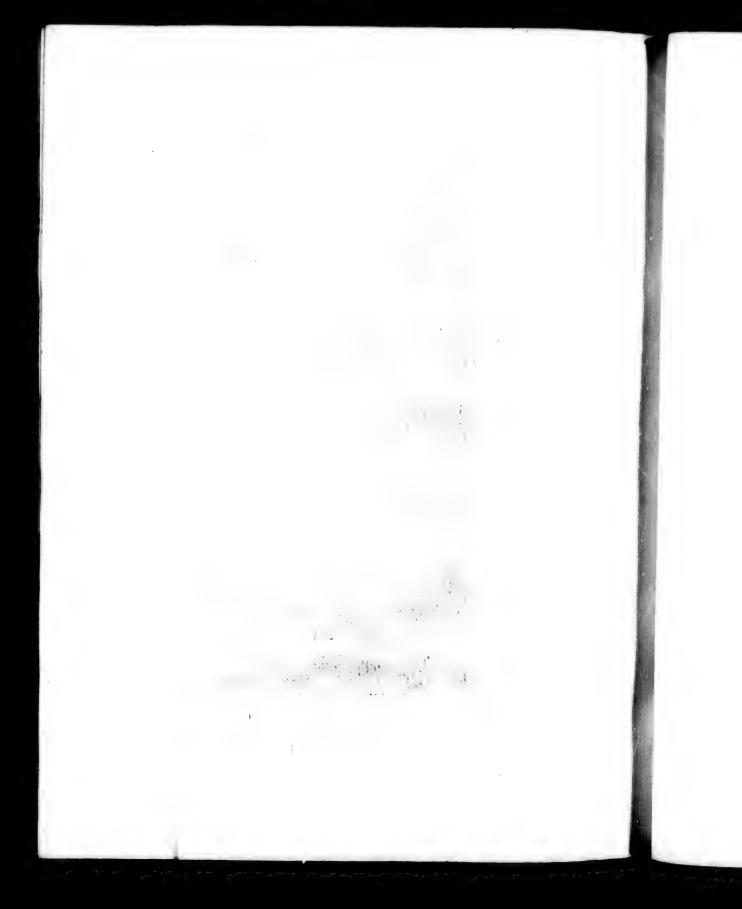



SMITH, getekend 1727.



ZUID-WEST GEZIOT van't FORT WINNE

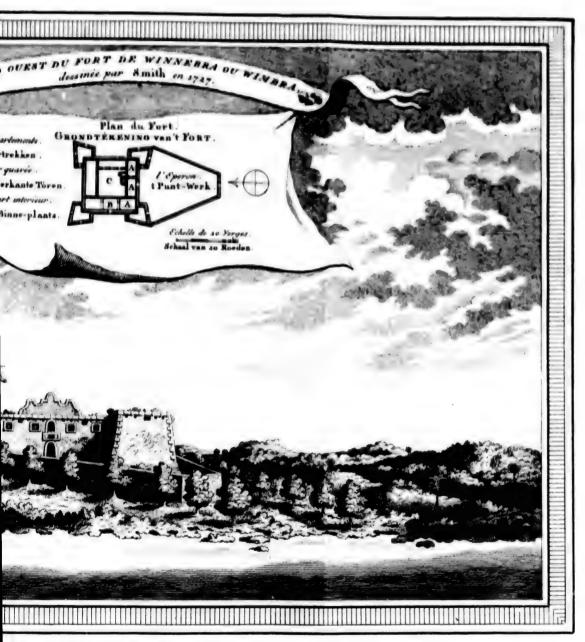

FORT WINNEBA, of WIMBA, uit SMITH, getekend 1727.

flots d'écum admira l'adr mouvement not fort loin encore plus heur d'être n on n'auroit d danger des F attendre leur Les Vaii

LES Vail rivage, des difes à couve le Matelot que Angloife nombre de b dé la raifon, barqués que ta qu'au déba l'eau, pour un jeune Recmais que la monstrueux, ses Compagn

res Compagn
CETTE tr
Pays si dange
pas difficulté
les Requins.]
même Rivièr
Pays lui part
François & le
portée de fust
d'un fossé af

fendu par plu
ILS ont à d
roommé Jacqui
dent l'un & l
cendres par l
peu tant de b
grand Ardra,
en 1724, que
Juida, & n'
Anglois d'Ar
bliger. Ce fut
les Troupes

(x) Angl. à fur le dos d'une IV. Part.

flots d'écume, qui paroissoient capables d'absmer le plus grand Vaisseau. Il admira l'adresse des Négres à les traverser; mais, sur-tout (x), à profiter du mouvement d'une vague, pour faire avancer, à l'aide des rames, leur Canot fort loin sur le rivage: après quoi sautant à terre, ils le transporterent encore plus loin, pour le garantir du retour des flots. Si l'on avoit le malheur d'être renversé, il seroit fort difficile ici de se sauver à la nage, quand on n'auroit que la violence de la Mer à combattre; mais en y joignant le danger des Requins, qui suivent toujours les Canots en grand nombre, pour attendre leur proie, on peut dire qu'il est presqu'impossible d'échaper.

Les Vaisseaux qui viennent à juida pour le Commerce ont toûjours sur le rivage, des tentes qui leur servent de Magazins pour mettre leurs marchandises à couvert. Smith, en débarquant s'approcha d'une Tente Françoise, où ple Matelot qui en avoit la garde, [& qui se trouva Irlandois] lui offrit en langue Angloise un verre d'eau-de vie qu'il accepta. Il y avoit dans la tente un grand nombre de barrils, dont le dehors paroissoit mouillé. Smith en ayant demandé la raison, le Matelot François lui répondit que les barrils n'avoient été débarqués que le matin, & qu'ils avoient beaucoup souffert au passage. Il ajoûta qu'au débarquement, un Matelot François s'étant hazardé trop loin dans l'eau, pour reprendre un barril que les vagues emportoient, avoit été saisi par un jeune Requin, contre lequel il s'étoit fort-bien désendu avec son couteau; mais que la même vague qui le ramenoit ayant apporté deux autres Requins monstrueux, il avoit été déchiré dans un moment & dévoré à la vûe de tous ses Compagnons.

CETTE tragique avanture n'inspira pas peu de dégoût à Smith pour un Pays si dangereux. Mais les branles étant prêts à le porter au Fort, (y) il ne sit pas difficulté [de se livrer aux Négres, qu'il ne crut pas aussi redoutables que les Requins.] Il traversa trois Rivières, ou plûtôt, dit-il, trois bras de la même Rivière, qui passent entre le Fort Anglois & le rivage. Ensuite le Pays lui parut si agréable, qu'il préséra d'aller à pied jusqu'au Fort. Les François & les Anglois ont leurs Forts, ou leurs Comptoirs, à moins d'une portée de susil l'un de l'autre, environnés d'un mur de terre assez épais [& d'un fossé assez profond.] Celui des Anglois, qui est fort spacieux, est défendu par plusieurs batteries qui contiennent dix-sept pièces de gros canon.

Ils ontadix-huit milles de ce Fort, du côté de l'Est, un autre Comptoir, frommé Jacquin; & celui de Sabi à cinq milles, du côté du Nord, [ils dependent l'un & l'autre du Gouverneur.] Mais le second venoit d'être réduit en cendres par le grand & puissant Roi de Dahomay, dont le nom a fait depuis peu tant de bruit en Europe. Sa première conquête avoit été le Royaume du grand Ardra, cinquante milles au Nord-Ouest de Sabi. Le Roid'Ardra ayant, en 1724, quelques affaires à régler avec Baldwin, Gouverneur Anglois de Juida, & n'étant pas satisfait de sa diligence, sit arrêter Lamb, Facteur Anglois d'Ardra, dans l'espérance de rendre Baldwin plus attentis à l'obliger. Ce sut dans ces circonstances que la Ville d'Ardra sur assiège par les Troupes du Roi de Dahomay, & qu'ayant été prise après une vigou-

S м 1 т н. 1727.

Tragique a vanture d'un François.

Smith defcend au rivage.

Forts Anglois & François.

Conquêtes du Roi de Dahomay.

<sup>(</sup>x) Angl. à porter leurs Canots au rivage fur le dos d'une vague: & à la faveur de son (y) Angl. il se mit dedans. R. d. E. Y y y

SMITH. 1727. Son Général n'avoit jamais vû de Blancs.

reuse résistance, le Roi même sut tué à la porte de son Palais. Lamb sut conduit prisonnier devant le Général de Dahomay, qui n'avoit jamais vu de Blancs. Cet Officier Négre fut si surpris de sa figure, qu'il le mena au Roi son Maître comme une rareté fort étrange. En effet, le Roi de Dahomay, faifant sa résidence à deux cens milles dans les terres, n'avoit jamais eu, non plus, l'occasion de voir un Européen. Il garda précieusement Lamb, qui écrivit pendant sa Captivité une Lettre au Gouverneur Tinker, succes. seur de Baldwin. Smith en obtint une copie, qu'il a placée à la fin de son Journal (2).

Juida conquis & les Forts Européens ruinés.

Comptoirs

brûlés à Sabi.

LA Conquête d'Ardra fut suivie d'une Irruption dans le Pays de Juida. Les Troupes de Dahomay s'étant avancées au mois de Février 1727 jusqu'à la Ville de Sabi, que les François ont nommée Xavier, en formèrent auffi-tôt le Siège. C'est sa Capitale du Royaume de Juida, Ville grande & bien peuplée, où les François, les Anglois & les Portugais ont des Comptoirs. Eile eut en peu de jours le fort d'Ardra. Mais le Roi de Juida, un des plus gros hommes que Smith ait jamais vûs, ne se croyant pas capable des fatigues de la guerre, se fit charger dans un branle, sur les épaules de quelques Négres vigoureux, & mit ainsi sa vie à couvert. Les Comptoirs Européens furent pillés, les Facteurs faits prisonniers, & menés au Camp d'Ardra, où le Roi de Dahomay s'étoit rendu. Lorsque Tinker sut présenté à ce Prince, il lui dit [avec une fermeté modeste,] que les chagrins qu'il causoit aux Blancs ne l tourneroient point à l'avantage du Pays dont il venoit de faire la conquête; que c'étoit le moyen au contraire d'en écarter tous les Vaisseaux de l'Europe, & de nuire par conséquent à sa propre grandeur.

Le Roi lui répondit qu'il fentoit la vérité de ce discours, & que son intention n'avoit point été que les Européens fussent chagrinés; mais que ce malheur étant arrivé sans ses ordres, il leur permettoit de retourner dans leurs Comptoirs, pour y éxercer le Commerce en liberté. Ils profitèrent auffitôt de cette permission. Cependant tandis que les Gouverneurs François & Anglois étoient en marche, le Général de Dahomay fit mettre le feu aux Comptoirs de la Ville, fans avoir consulté les intentions du Roi. Cette trahison caufa un chagrin mortel aux deux Gouverneurs, mais sur-tout à celui du Fort François, qui ne pensoit point à retourner si-tôt en Europe que Tinker, & qui espéroit au contraire de voir Sabi relevé de ses ruines, & le Commerce rétabli. Ils n'eurent point d'autre ressource que de se retirer tous deux dans leurs Forts. [Ce même Général, pour accoutumer ses troupes à présérer la 🖫 destruction de leurs ennemis au butin, obligea tout ce qu'il y avoit de jeunesgens dans son Armée, & il y en avoit qui n'étoient point au-dessus de sept à huit ans, de faire fauter les têtes de ceux de leurs prisonniers qui, étant

âgés & blessés, ne pouvoient guères se vendre.

LA Ville de Sabi n'avoit pas moins de cinq milles dans sa circonférence. Les Maisons étoient bâties avec assez de propreté, quoiqu'elles ne fusient couvertes que de chaume. Le Pays n'a pas de pierres. On n'y trouve pas même un caillou de la groffeur d'une noix. Cependant les Comptoirs étoient bâtis à la manière de l'Europe. Ils étoient folides, spacieux, bien ouverts,

OCC: & composé

leur falle, chaussée, é contribuoie Européens. marcher das tous les jou que, & d'u on voyoit les Marcha une espèce jours avant

LE 20 d'. Le Canot é trèrent d'ab l'espace est d'onze ou de moment fav fant avec be retour de la le rivage. N vingt-cinq o violence que de-là de ceti trouve une a dans l'interv les Négres s leurs rames d'un-coup, i pas de peine arrivant à bo les Requins,

LE matin se proposoit provisions y Livingstone 20, on passa degré du Sud C'est dans c exploit qui l Corfe plufieu

de voir leurs

APRÈS av ba sous le vé de quatre cei

(a) S

(z) Smith. Voyage pag. 166 & Juiv.

& composés de plusieurs appartemens fort commodes, qui avoient chacun leur falle, & des balcons pour prendre l'air. Les Magazins étoient au rez-dechaussée, & les logemens faisoient le second étage. De si belles demeures contribuoient non-seulement à la fatisfaction, mais encore à la fanté des Européens. La Ville étoit si peuplée, qu'il étoit difficile à toute heure de marcher dans les rues, quoiqu'elles eussent beaucoup de largeur. Il s'y tenoit tous les jours des Marchés, bien fournis de commodités d'Europe & d'Afrique, & d'une grande variété de provisions. Près des Comptoirs de l'Europe on voyoit une grande Place, plantée de beaux arbres, à l'ombre desquels les Marchands & les Capitaines traitoient de leurs affaires, comme dans une espèce de Bourse. Tous ces lieux, avoient été réduits en cendres peu de

jours avant l'arrivée de Smith (a).

amb fut

nais va

nena au

de Da-

t jamais

Lamb,

fuccef-

n de ion

ida. Les

ifqu'à la

auffi-tôt

en peu-

rs. Eile

olus gros

tigues de

Négres

is furent

où le Roi

e, il lui

Blancs ne

onquête ; Europe,

e fon in-

s que ce rner dans

rent aussi-

ois & An-

x Comp-

e trahifon

ni du Fort

inker, &

ommerce

deux dans

le jeunes-

is de fept

ui, étant

nférence.

ne fussent

rouve pas

rs étoient

ouverts,

référer la 💆

LE 20 d'Avril 1727, il profita d'un jour fort calme pour retourner à bord. Le Canot étant sur le fable, la tête tournée vers la Mer, les Passagers y entrèrent d'abord & s'affirent à l'extrémité, parce que la plus grande partie de l'espace est pour les Rameurs Négres, qui sont ordinairement au nombre d'onze ou de treize. Lorsque chacun eut pris place, les Rameurs saisirent un moment favorable pour lancer le Canot sur le dos d'une vague; & s'y glisfant avec beaucoup d'adresse, ils manièrent si bien leurs rames, qu'avant le retour de la vague suivante, ils le mirent hors du danger de se briser contre le rivage. Mais ils n'avoient encore furmonté que le premier obstacle. A vingt-cinq ou trente toises on trouve une Barre, où la Mer bat avec plus de violence que contre la terre. Ils ne la passerent pas moins heureusement. Au de-la de cette Barre, à la distance de quarante ou cinquante toises, il s'en trouve une autre, qui est beaucoup pius dangereuse. Les vagues sont surieuses dans l'intervalle, & ne font pas moins de bruit que le tonnerre. Cependant les Négres s'y tinrent ferme, près d'un quart d'heure, avec le secours de leurs rames ou de leurs pelles. Enfin voyant une grosse vague s'ouvrir toutd'un-coup, ils firent un mouvement si vif, que l'ayant traversée, ils n'eurent pas de peine à surmonter la suivante, qui étoit beaucoup moins haute. En arrivant à bord, ils se trouvèrent quittes pour avoir été un peu mouillés; & les Requins, qui les avoient suivis, ne furent pas trop contens, dit l'Auteur, de voir leurs espérances trompées.

LE matin du jour suivant, on mit à la voile, pour l'Isle du Prince, où l'on se proposoit de prendre de l'eau & du bois. On y arriva le 18 de Mai. Les provisions y étoient fort chères, mais celle d'eau & de bois coûta peu; & Livingstone employa le tems, jusqu'au 16, à faire caréner son Visseau. Le 20, on passa la Ligne. Le 23, on découvrit le Cap Lopez, à la mitude d'un degré du Sud. Ce fut la dernière fois qu'on eut la vûe de la Côte d'Afrique, FC'est dans ces Parages que Sir Chaloner Ogle avoit détruit le fameux Roberts, exploit qui lui a mérité la qualité de Chevalier. Mr. Smith avoit vû au Cap-

Corfe plusieurs des Compagnons de ce Pyrate dans les fers.

Après avoir parcouru environ quatre degrés au Sud de la Ligne, on tomba sous le véritable vent de commerce, & l'on porta à l'Ouest pendant près de quatre cens lieuës. Ensuite ayant tourné au Nord-Nord-Ouest, on passa

SMIT IL 1727.

Smith retour ne à bord. Difficulté de son

Il se rend dans l'Ise du

Calmes près de la Ligne.

(a) Smith, Voyage pag. 190. & fuiv. 238. & fuiv.

Yyy 2

état d'être

8 м 1 т н. 1727.

Voie d'eau qui expose le

Vaisseau au

dernier péril.

une seconde fois la Ligne le 5 de Juin. Dès le lendemain, on sut arrêté par les calmes qui régnent toûjours près de la Ligne dans cette faison, fur-tout entre les vents (b) de commerce Nord-Est & Sud-Est. Le tems devint fort triste par son obscurité, & par une abondance continuelle de pluyes qui nuifoient beaucoup à la manœuvre. Si près de la Ligne, on étoit surpris de trouver l'air très froid. Il ne se passoit pas de jour sans quelques Tornados. On en tira cet avantage, qu'ils servirent à faire gagner le véritable Nord-Est de commerce; après quoi l'on porta au Nord-Nord-Ouest avec un vent frais jusqu'au 1 de Juillet. Mais étant alors à treize degrés dix-neuf minutes du Nord, on s'apperçut d'une dangereuse voie d'eau. Comme elle étoit déja si grande que les pompes ne pouvoient suffire, on ne sut pas saisi d'une crainte médiocre, en considérant qu'on étoit fort éloigné de la terre, & qu'on n'étoit accompagné d'aucun Vaisseau. Après beaucoup de recherches, Livingstone découvrit la source du mal, & trouva le moyen d'en arrêter le progrès. Cependant il ne fut pas possible d'y remédier si parsaitement, qu'on ne s'appercut bientôt qu'il recommençoit avec un nouveau danger. On réfolut de suivre le vent, pour soulager le Vaisseau. Mais la fatigue extrême de l'Equipage, qui étoit sans cesse obligé de travailler à la pompe, sit applaudir à la proposition de porter droit aux Indes (c) Orientales. On étoit sous le vent Nord-Est de commerce; & dans la latitude qu'on vient de remarquer (d), on avoit directement la Barbade à l'Ouest. A la vérité, suivant les calculs, on n'en étoit pas à moins de sept cens lieues; distance terrible pour un Vaisfeau prêt à s'abîmer. Cependant les circonstances n'offrant point d'autre resfource, on résolut de s'y attacher avec tous les efforts du courage & de la prudence. Les emplois furent distribués pour une si grande entreprisé. Le Capitaine & le Pilote devoient prendre alternativement la conduite du Gouvernail, [chacun pour quatre heures.] Wheeler & Smith se chargèrent de préparer les vivres, & de faire du pounch chaud pour ceux qui travailleroient à la pompe, auxquels on assigna une pinte & demie de cette liqueur pendant chaque garde, c'est-à-dire de quatre en quatre heures. Ils avoient besoin de ce soutien pour ranimer leurs esprits, [ parce que le travail étoit si pénible & H le péril si pressant, que les Matelots ne purent être divisés qu'en deux gardes. Il restoit deux petits Négres, qui reçurent ordre d'assisser Wheeler & Smith dans leurs fonctions.

Mesures qu'on prend contre le danger,

Murmures del'Equipage. On passa neuf ou dix jours dans une extrémité si déplorable. La plûpart des Matelots commençoient à se rebuter de l'excès du travail, & quelquesuns firent éclater des murmures qui sembloient annoncer d'autres essets de leur désespoir. On leur fournissoit néanmoins des rafraîchissemens continuels; & Smith avoit soin de leur tous les jours quelques pièces de volaille ou quelque Chevreau. Tous les Officiers s'essocient aussi de les encourager par l'espérance de découvrir bientôt la Barbade. Leur Chaloupe, qui étoit assez grande & en fort bon état, avoit été placée sur le tillac. Mais la Barque longue ayant été serrée entre les ponts, plusieurs souhaitoient qu'on la mît en

nécessaire po Mer, &c. I te que les 1 pour fuir das fort; ce qui feroit pas ref les Animaux e & de nourritt LE 16 de quatre heures morts. Cet ac qui devoient répandre sur t an fort bon de laisser d'appéti a force, terre de sa joie. To riofité beaucou qu'on reconnut heures du mati

fur la Bonite,
le matin du jou
cans la maifon o
Warren, fon a
Mais la fête fut t
velle de la more
PENDANT I
du Vaiffeau, fa
refloit pas d'êtr
pitaine Livingft
Négocians, les
pourriture, fans
queur. Livingft
onferver jufqu'é

ans la fente du Vétoit à lui par

Non éxamina d

ous la quille &

ns eu le moindr voit découverte

de Carlifle.

CETTE Bay

(t) Angl. bientôt

<sup>(</sup>b) ou alisés. Ils font plus connus sous cedernier nom; Si tant est qu'ils le soient sous l'autre. R. d. E.

<sup>(</sup>c) Angl. Occidentales. R. d. E. (d) Angl. en courant à l'Ouest on porteroit directement sur la Barbade. R. d. E.

état d'être employée, c'est-à-dire, qu'elle sut équipée de tout ce qui étoit S M I T H. nécessaire pour un usage forcé, comme d'eau, de vivres, d'Instrumens de Mer. &c. D'autres s'opposoient sortement à cette proposition, dans la crainte que les plus mutins ou les plus désespérés ne profitassent des ténébres pour fuir dans la Barque & pour abandonner tous les autres à leur mauvais fort; ce qui auroit caufé nécessairement la perte du Vaisseau, parce qu'il ne seroit pas reste affez de bras pour la pompe. Au milieu de ce trouble, tous les Animaux étrangers qu'on transportoit en Europe, moururent faute de soins & de nourriture.

Le 16 de Juin, trois Matelots, qui avoient travaille à la pompe depuis quatre heures jusqu'à huit, tombèrent évanouis, & furent emportés comme morts. Cet accident ayant fait sonner plûtôt la cloche, pour appeller ceux qui devoient succéder au travail, l'horreur & la consternation parurent se tépandre sur tous les visages. Cependant comme Smith avoit fait préparer in fort bon dejeuner, on fe mit a manger, autant que la crainte pouvoit aisser d'appétit], lorsqu'un des Matelots de la pompe se mit à crier de toute la force, terre, terre, courant & sautant comme un insensé dans le transport de sa joie. Tout le monde abandonna les alimens, [pour satissaire une curiofité beaucoup plus pressante que la faim. On découvrit en effet la terre qu'on reconnut aussi-tôt pour l'Isle de la Barbade. Il n'étoit pas plus de neuf neures du matin. A quatre heures après-midi, on jetta l'ancre dans la Baye de Carlifle.

CETTE Baye étoit alors remplie de Bâtimens Anglois. Vers la nuit. Thomas Leake, Agent de la Compagnie Royale d'Afrique à la Barbade, amena fir la Bonite, des Matelots & d'autres Ouvriers pour soulager l'Equipage. le matin du jour suivant, Smith se rendit au rivage, & prit son logement lans la maison de Leake. Il fut présenté (e) immédiatement, par le Docteur Warren, son ami, à M. Worsley, Gouverneur de l'Isle, qui le retint à dîner. Mais la fête fut troublée par l'arrivée d'un Exprès, qui apportoit la 🤇 trifte 🤇 nouvelle de la mort du Roi Georges.

PENDANT les jours suivans, on se hâta de décharger toutes les marchandises lu Vaisseau, sans interrompre un moment le travail de la pompe, qui ne ressoit pas d'être nécessaire dans une Rade si tranquille. Un jour que le Capitaine Livingstone & Smith étoient à bord avec Leake, & quelques autres Négocians, les Ouvriers pompèrent un petit Dauphin, à demi rongé de purriture, sans queuë & sans tête, d'environ trois pouces & demi de lonneur. Livingstone le mit soigneusement dans de l'esprit de vin, pour le onserver jusqu'en Europe, persuadé que ce petit poisson ayant été long-tems avoient dà ans la fente du Bâtiment, avoit fermé le passage à quantité d'eau, & que leur salut. stoit à lui par conséquent qu'il étoit redevable de sa conservation. Lors-Non éxamina de près le Vaisseau, après l'avoir mis sur le côté, on apperçu., we la quille & dans d'autres endroits (f), plusieurs fentes dont on n'avoit as eu le moindre foupçon. Mais la principale étoit celle que Livingstone wit découverte, & qui n'avoit pû être bien bouchée. Cependant tou-

1727.

Confternation parmi les Matelots, de

Il arrivent

té par

ur-tout

nt fort

ui nui-

e trou-

On en

Est de

nt frais

utes du

déja fi

crainte

on n'é-

Living-

progrès.

ne s'ap-

folut de

e l'Equi-

dir à la

le vent

er (d),

calculs.

un Vais-

utre ref-

& de la

Le Ca-

Gouver-

de pré-E

lleroient

pendant

esoin de

énible & F

en deux

Wheeler

plûpart

uelques-

s de leur uels; &

laille ou ager par

oit affez

que lon-

a mît en état

porteroit

<sup>(</sup>e) Angl. bientôt après. R. d. E.

ches du doublage. Il y en avoit quelques au-(f) Angl. Une large fente entre deux plan- tres, mais qui n'étoient rien. R. d. E.

# 542 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

1727.

tes les planches étant sort bonnes, & n'ayant pas même besoin d'être calfatées, il se contenta de faire travailler aux endroits qui demandoient une prompte réparation, & de les faire revêtir d'une couche de goudron fort épaisse.

Ils retournent en Europe.

It se vit en état, le 18 d'Août, de quitter la Barbade. Ce ne sut pas sans peine qu'il traversa les vents de commerce Nord-Est, & qu'il arriva sous les vents variables au 29 degré de latitude du Nord. Mais il trouva ensuite des vents frais à l'Ouest & au Sud-Ouest, qui lui firent faire régulièrement neuf ou dix milles par heure. Le 22 de Septembre, la fonde lui donna, fur quatrevingt braffes, un beau fable luifant. Le 25, il découvrit la Pointe du Lézard, & s'engageant dans le Canal (g) il fe trouva le lendemain vis-à-vis l'Isle de Whigt. Mais le vent changea tout-d'un-coup du Sud-Ouest au Sud-Est, & devint si violent qu'il se vit forcé de tourner vers Portsmouth. En vain tira-t-il trois coups, pour demander du fecours dans un embarras qui augmentoit à chaque moment. Il ne se trouva point une seule Barque qui of at risquer de sortir. Son Pilote (h) avoit heureusement quelque connoissance de cette Côte. [Ildonna le reste au hazard; & la nécessité sut un si bon guide], qu'il mouilla dans la Rade de Portsmouth le 26 de Septembre à onze heures du matin. L'Auteur se rendit à Londres par terre.

Leur arrivée à l'ortimouth.

> (g) c. à. d. dans la Manche. R. d. E. (b) Angl. connoissant fort bien le Canal, (il s'agit ici du Canal qui fépare l'Isle de Wight du Continent de la G. B.) entreprit d'y con-

duire le Vaisseau; ce qu'il éxécuta heureusement, & fur les onze heures, ils mouillèrent dans la Rade de Portsmouth. R. d. E.

#### S. III.

Lettre de M. Bullfinch Lamb à M. Tinker, Gouverneur du Fort Anglois de Juida, touchant le Roi de Dahomay & ses Etats (a).

LAMB. 1724.

Embarras de Lamb pour fa rançon.

ONSIEUR, il y a cinq jours que le Roi me remit votre Lettre du premier de ce mois. Ce Prince m'ordonne de vous répondre en sa présence. Je le fais, [pour éxécuter ses volontés.] En recevant votre Lettre de fa main, j'eus avec lui une conférence dont je crois pouvoir conclure qu'il ne pense pas beaucoup à fixer le prix de ma liberté. Lorsque je le pressai de m'expliquer à quelles conditions il vouloit me permettre de partir, il me répondit qu'il ne voyoit aucune raison de me vendre, parce que je ne suis pas Négre. Je le pressai. Il tourna ma demande en plaisanterie, & me dit que ma rançon ne pouvoit monter à moins de sept cens Esclaves, qui à quatorze livres sterlings par tête, feroient près de dix mille livres sterling. Je lui avouai que cette ironie me glaçoit le sang dans les veines; & me remettant un peu, je lui demandai s'il me prenoit pour le Roi de mon Pays. J'ajoûta que vous & la Compagnie (b) me croiriez fou, si je vous faisois cette proposi-Roi de Daho. tion. Il se mit à rire, & me désendit de vous en parler dans ma Lettre, parce

Raillerie du may.

> (a) Cette Lettre est annoncée ci-dessus, page 538. Sa date est le 27 de Novembre 1724. A Abomay, dans le Palais du grand

Truro Audati, Roi de Dahomay. (b) Angl. nous croiriez fous lui & moi R. d. E.

OCC.

qu'il vouloit

avec vous. deviez écrir m'étoit aifé seulement de quelques aut moyen de m d'un Sceptre dra. Je ne co il est fourni richeffes. Il &c. Il ne comme du fat font excessive Rois de cette juguera tous l dépendre que des crânes de grands que le demi de tour. (c) JE lui

& de faire ven & lui dire que der la liberté. artains lieux, apporter les or préter l'oreille pas que vous r Compagnie ne viendra des lon on service. J ouceurs de la berce humain. rait de sort aus

Le Roi souh bute autre mar te lui, de prend oulût retenir l eft qu'il me re restimer beauc tre Portugais, firon cinq-cens raite comme un wec un grand n

ælui-ci.

(c) Angl.

qu'il vouloit charger le principal Officier de son Commerce de traiter cette assaire avec vous, & que si vous n'aviez rien à Juida d'assez beau pour lui, vous deviez écrire d'avance à la Compagnie. Je lui répondis, qu'à ce discours, il n'étoit aisé de prévoir que je mourrois dans son Pays, & que je le priois seulement de faire venir pour moi, par quelqu'un de ses gens, des habits & quelques autres nécessités. Il y confentit. Je n'ai donc, Monsieur, qu'un seul moyen de me racheter; ce seroit de faire offre au Roi d'une Couronne & d'un Sceptre, qui peuvent être payés sur ce qui reste dû au dernier Roi d'Ardra. Je ne connois pas d'autre present qu'il puisse trouver digne de lui; car i est fourni d'une grosse quantité de Vaisselle d'Or en œuvre, & d'autres richesses. Il a des robes de toutes les sortes, des chapeaux, des bonnets, &c. Il ne manque d'aucune espèce de marchandises. Il donne les bujis comme du fable, & les liqueurs fortes comme de l'eau. Sa vanité & sa fierté ont excessives. Aussi est-il le plus riche & le plus belliqueux de tous les Rois de cette grande Région; & l'on doit s'attendre qu'avec le cens, il subjuguera tous les Pays dont le sien est environné, [& qu'ainsi vous pouriez bien dépendre quelque jour de lui.] Il a déja pavé deux de ses principaux Palais, des crânes de ses ennemis tués à la guerre. Ces Palais néanmoins sont aussi grands que le Parc Saint James à Londres, c'est-à-dire qu'ils ont un mille & demi de tour.

(c) JE lui parle souvent d'établir une correspondance avec la Compagnie, & de faire venir des Blancs à sa Cour. Vous devez l'entretenir dans ces idées, & lui dire que le moyen de les faire réussir est de commencer par m'accorder la liberté. Il répéte sans cesse qu'il voudroit voir des Vaisseaux dans artains lieux, ne fut-ce que pour leur vendre ses Esclaves, & pour se faire apporter les ornemens qui conviennent à un Prince tel que lui. J'affecte de néter l'oreille à tous ses discours; & si vous le flatez un peu, je ne doute as que vous ne contribuiez beaucoup à finir ma misère. J'espère que la compagnie ne me jugera point indigne de son attention, & qu'elle se souviendra des longues & pénibles fouffrances auxquelles je me fuis exposé pour on service. Je suis dans une situation fort misérable, privé de toutes les buceurs de la vie, séparé de ma femme, de mes enfans, & de tout com- Lamb. nerce humain. C'est être enseveli tout vivant. Enfin je ne crois pas qu'il rait de fort aussi triste que celui de perdre ma jeunesse dans un Pays tel que

LE Roi souhaite beaucoup qu'il me vienne des Lettres de ma Nation, ou oute autre marque de souvenir. Il regarderoit comme une bassesse indigne te lui, de prendre quelque chose qui m'appartînt. Je ne crois pas même qu'il bulût retenir les Blancs qui viendroient à fa Cour. S'il me traite autrement, oft qu'il me regarde comme un Captif pris à la guerre. D'ailleurs il paroît l'estimer beaucoup, parce qu'il n'a jamais eu d'autre Blanc qu'un vieux Mutre Portugais, qui lui vient de la Nation des Papas, & qui lui a coûté en- prisonnier afron cinq-cens livres sterling. Quoique cet homme soit son Esclave, il le vec lui, & sa taite comme un Kabaschir du premier ordre. Il lui a donné deux maisons, wee un grand nombre de femmes & de domestiques, sans lui imposer d'autre

L A M B 1724.

Richetles & caractère de

Autre Blane

is lui & moi

re cal-

ent une

on fort

pas fans

fous les

uite des

ent neuf

quatre-

Lezard,

l'Isle de

. & de-

tira-t-il

oit à cha-

de fortir.

Il don-

lla dans la

Auteur se

ta heureuse-

mouillèrent d. E.

s de Juida,

Lettre du

ndre en fa

otre Lettre

nclure qu'il

e pressai de

rtir, il me e je ne suis

& me dit

ui à quator-

ng. Je lui

e remettant

s. J'ajoûtai

tte propoli-

ettre, parce

LAMB. 1724.

devoir que de raccommoder quelquesois les habits de Sa Mujesté, parce que ce Mulatre est Tailleur, [mais des plus mauvais.] Ainsi l'on peut compter que les Tailleurs, les Charpentiers, les Serruriers, ou tous autres Artifans libres, qui voudroient se rendre ici, seroient regus avec beaucoup de caresses, & ferojent bientôt une groffe fortune, car le Roi paye magnifiquement ceux qui travaillent pour lui.

Raifons qui rendoient la IIbeité de Land fort difficile.

le Roi.

L'ARRIVÉE de quelque Ouvrier feroit donc un excellent moyen pour obtenir ma liberté, en y joignant la promesse d'entretenir avec lui un Commerce réglé. Mais, étant persuadé que les Blancs contribuent ici à sa grandeur, il m'objecte à tous momens que s'il me laisse partir, il n'y a pas d'apparence qu'il en revoie jamais d'autres. Il faudroit engager quelqu'un à faire le Voyage, pour retourner presque aussi-tôt. Cette seule démarche persuaderoit au Roi qu'il verroit d'autres Blancs dans la suite; & je suis presque sor qu'il m'accorderoit la permission de partir, pour hâter ceux qui viendroient après mois Si Henri Touch, mon Valet, étoit encore à Juida, & qu'il fut disposé à se rendre ici, il y trouveroit plus d'avantage qu'il ne peut se le figurer. Il est Comment Il jeune. Le Roi prendroit infailliblement de l'affection pour lui. Quoique je ne rende aucun service à ce Prince, il m'a donné une maison, avec une dous zaine de Domestiques de l'un & de l'autre séxe, & des revenus fixes pour mon entretien. Si j'aimois l'eau-de-vie, je me tuerois en peu de tems, car or m'en fournit en abondance. Le sucre, la farine, & les autres commodités ne me sont pas plus épargnés. Si le Roi fait tuer un Bœuf, ce qui lui arrive sous vent, je suis sûr d'en recevoir un quartier. Quelquesois il m'envoye un Por vivant, un Mouton, une Chevre; & ma moindre crainte est celle de mou rir de faim. Lorsqu'il sort en public, il nous fait appeller, le Portugais & moi, pour le suivre. Nous sommes aisis près de lui pendant tout le jour, l'ardeur du Soleil; avec la permission néanmoins de faire tenir par nos Es claves des parasols qui nous couvrent la tête. Mais il nous paye assez bie pour cette fatigue. Outre trois ou quatre grands kabés (d) qu'il nous don ne, il fait quelquefois apporter un grand flacon d'eau-de-vie pour nous ra fraîchir, & nous en envoye d'autres dans nos demeures.

11 demande d'être envoyé à la guerre.

A INSI nous tâchons, le Portugais & moi, de nous rendre la vie aussi dou ce qu'il nous est possible, & (4) sur tout de ne pas tomber dans une triste se qui seroit bientôt funeste à notre santé. Cependant comme je suis fort et nuvé de ma situation, je suppliai le Roi, il y a quelque tems, de me me tre entre les mains du Général de ses Troupes, & de me faire donner un Che val pour le suivre à la guerre. Il rejetta ma demande, sous prétexte qu' ne vouloit pas me faire tuer. Ensuite m'ayant promis de m'employer autre ment, il m'ordonna de demeurer tranquille & de prendre garde à tout que je lui verrois faire. J'ignore encore quelles sont ses intentions. Son G néral même n'approuva pas l'offre que je faisois d'alter à la guerre, par que si j'étois tue, me dit-il, le Roi ne lui pardonneroit pas d'en avoir é l'occation. Depuis ce tems là, Sa Majesté m'a fait donner un cheval, & m déclaré que lorsqu'elle sortiroit de son Palais, je serois toujours à sa sui

Il fort af deaux. I. Jais, qui en a onze

O C

COMM m'en env de vous d Vous sere voyafficz i jugez bien & pour lu agréable d te ou que peut, nonclure au R me rendre

Vousd que je n'ai née; & voi joûte que le fait ordinair faveur me j qu'on ne per

SI vous a faut que voi ordres; car me rendre ut pas oublier marque des m'a pris tout volant. Je l defire pas mo Je vous prie peu de fil rete Sa Majeste m perdre quelq vingt-cinq pi On croiroit q que Juida est cent soixante. cette artilleri truire des affi mens & les qui puisse lui Estampes &

(f) Si vous y

IV. Part.

<sup>(</sup>d) Angl. C'est la valeur, d'environ une livre sterling

<sup>(</sup>e) Angl. & je crois que nous aurions assez

dequoi le faire, si nous pouvions nous ren maltres de nôtre imagination. R. d. E.

arce que compter Artifana careffes, ent ceux

pour ob-Commerrandeur, pparence le Voyaderoit au qu'il m'acaprès moi fposé à se er. Il eft Quoique j c une dou pour mon is, car of modités ne arrive fou

ve un Por le de mou ortugais & le jour, par nos Ef e affez biel nous don ur nous ra ie aussi dou

une trifte fuis fort et de me me nner un Chi rétexte qu' oloyer autr de à tout ns. Son G ierre, par en avoir neval, & m rs à sa fuil

rions nous ren . R. d. E.

Il fort affez souvent, dans un beau branle, garai de piliers dorés & de rideaux. Il m'ordonne quelquefois aussi de l'accompagner dans ses autres Palais, qui font à quelques milles de la Réfidence ordinaire. On m'affure qu'il

en a onze.

COMME il est fatiguant de monter à cheval sans selle, je vous prie de m'en envoyer une, avec un fouet & des éperons. Le Roi m'a donné ordre de vous demander aussi pour lui, le meilleur harnois que vous ayez à Juida. Vous ferez payé libéralement. Il voudroit en même-tems que vous lui envoyaffiez un Chien Anglois, & une paire de boucles à fouliers. (f) Si vous jugez bien de fes intentions, vous pouvez m'adreffer ce que je vous demande & pour lui & pour moi. Je suis persuadé que le moindre présent sera fort agréable de ma part, & redoublera mon credit à cette Cour, soit que je parte ou que je demeure. Ainsi je vous conjure de m'accorder une grace, qui peut, non-seulement rendre mon fort plus supportable, mais qui faisant conclure au Roi qu'on ne pense point à ma rançon, le déterminera peut-être à me rendre la liberté dans quelque moment de caprice.

Vous devez m'envoyer d'autant plus facilement ce que je vous demande, que je n'ai pas (g) touché tous mes appointemens depuis que je suis en Guinée; & vous ne serez pas surpris que je vous demande tant de choses, si j'ajoûte que le Roi me fait bâtir actuellement une maison, dans une Ville où il fait ordinairement son séjour, lorsqu'il se prépare à la guerre. Cette nouvelle faveur me jette dans une profonde mélancolie, parce qu'elle marque affez

qu'on ne pense point à me rendre bientôt la liberté.

Si vous approuvez que je traite avec le Roi pour quelques Esclaves, il faut que vous en parliez à ses gens, & que vous me donniez là-dessus vos ordres; car pendant le séjour que je dois faire ici, je souhaite de pouvoir me rendre utile à la Compagnie. Mais dans cette supposition, vous ne devez pas oublier de m'envoyer des essais de toutes vos marchandises, avec la marque des prix, pour prévenir toutes fortes de mal-entendus. Sa Majesté m'a pris tout le papier que j'avois encore, dans le dessein de faire un cerfvolant. Je lui ai représenté que c'est un amusement puéril; mais il ne le desire pas moins, asin, dit-il, que nous puissions nous en amuser ensemble. Je vous prie donc de m'envoyer deux mains de papier ordinaire, avec un peu de fil retors pour cet usage. Joignez-y un peloton de méche, parce que Sa Majeste m'oblige souvent de tirer ses gros canons, & que j'appréhende de perdre quelque jour la vûe en me fervant d'allumettes de bois. On voit ici vingt-cinq pièces de canon, dont quelques-unes pèsent plus de mille livres. On croiroit qu'elles y ont été apportées par le Diable, quand on confidère que Juida est à plus de deux cens milles, & qu'Ardra n'est pas à moins de cent soixante. Le Roi prend beaucoup de plaisir à faire une décharge de cette artillerie chaque jour de Marché. Il fait travailler actuellement à conftruire des affuts. Quoiqu'il paroisse fort sensé, sa passion est pour les amusemens & les bagatelles qui flattent son caprice. Si vous aviez quelque chose qui puisse lui plaire à ce titre, vous me feriez plaisir de me l'envoyer. Des Estampes & des Peintures lui plairoient beaucoup. Il aime à jetter les yeux 1724.

Préfens qu'il veut faire au Roi & fes mo-

Triftes faveurs pour

Puériles amusemens du

(f) Si vous y êtes disposés, R. d. E.

(g) Angl. que je n'ai rien touché de mes appointemens &c. R. d. E.

IV. Part.

Zzz

L A M B. 1724. Son gout pour les Li-

Lamb demande une Mattreffe blanche ou mulâtre pour

le Roi.

Etat de fes femmes.

Situation de

Récit de la guerre où l'Auteur avoit été fait prifonnier.

dans les Livres. Ordinairement il porte dans sa poche un Livre Latin de prières, qu'il a pris au Mulatre Portugais; & lorsqu'il est résolu de resuser quelque grace qu'on lui demande, il parcourt attentivement ce Livre, comme s'il y entendoit quelque chose.

IL trouve aufli beaucoup d'amusement à tracer des caractères au hazar. fur le papier; & souvent il m'envoye son ouvrage, pour imiter nos lettres. Mais il le fait accompagner d'un grand flacon d'eau-de-vie & d'un grand kabés ou deux. Si vous connoissez quelque Maîtresse hors de condition, blanche ou mulâtre, à qui l'on pût perfuader de venir dans ce Pays, foit pour y porter la qualité de femme du Roi, foit pour y éxercer librement fa profession, cette galanterie me feroit faire un extreme progrès dans le cour du Roi, & donneroit beaucoup de poids à toutes mes promelles. Une femme qui prendroit ce parti, n'auroit point à craindre d'être forcée à rien par la violence; car Sa Majesté entretient plus de deux mille semmes, avec plus de splendeur qu'aucun autre Roi Négre. Elles n'ont pas d'autre occupation que de le fervir dans fon Palais, qui paroît autli grand qu'une petite Ville. On les voit, en troupes de cent soixante & de deux cens, aller chercher de l'eau dans de petits vafes, vêtues tantôt de riches corfets de foie, tantôt de rojes d'écarlate, avec de grands coliers de corail, qui leur font deux ou trois fois le tour du cou. Leurs conducteurs ont des vestes de velours, verd, bleu, cramoifi, & des masses d'argent doré à la main, qui leur tiennent lieu de cannes. Lorfque j'arrivai dans le Pays, le Portugais avoit une fille mulitre. que le Roi traitoit avec beaucoup de confidération, & qu'il combloit de préfens. Il lui avoit donné deux femmes & une jeune fille pour la fervir. Mais étant morte de la petite vérole, il fouhaite passionnément d'en avoir d'autres; & je lui ai entendu dire plufieurs fois qu'aucun Blanc ne manquera jamais près de lui de ce qui peut s'acheter avec de l'Or. Il traite aussi très-savorablement les Négres étrangers; & ses bontés éclatent tous les jours pour quelques Malayens (b) qui font actuellement ici.

La fituation du Pays le rend fort fain. Il est élevé, & par conséquent rafraîchi tous les jours par des vents agréables. La vûe en est charmante. Elic s'etend jusqu'au grand Papa, qui est fort éloigné. On n'y est point incom-

modé des mosquites.

J'ESPÈRE que l'occasion se présentera de vous entretenir, avec plus d'étendue, de la puissance & de la grandeur de ce Prince Victorieux. Je n'ai pû me désendre quelquesois d'une vive admiration, en voyant ici des richesses que je ne m'attendois point à trouver dans cette partie du Monde. Mais je finirai ma Lettre par une courte Relation de cette guerre, qui s'est faite sous mes yeux, & de laquelle je n'ai sauvé que ce que je portois sur le dos, après avoir failli de périr misérablement dans les flammes. Je ne dois la vie qu'à la pitié d'un Négre, qui m'aida à passer le mur du vieux Comptoir, où l'on m'avoit rensermé au premier cri de guerre. Sans cette malheureuse précaution, j'aurois peut-être eu le bonheur d'éviter la Captivité. Le Roi d'Ardra s'étoit désié apparemment de mon dessein, & ce sut cette raison qui lui sit prendre le parti de s'assure de moi. Quoiqu'il en soit, la maison où j'étois retenu ayant

été la prem avoir le trifl conduifit, ai Dahomay co multitude de de m'offrir traitement m (i) quoique c'étoit le Gé

A l'entrée vres fans tête choient le pa en étoit tomi ou trois verre me traira for tiques Négre cervelle à dé destiné. Dem demeurer affin donnant à cha grands kabos, tr'eux deux a gereu ement à le Général. Il un flacon d'ea ce présent, il qu'elles ne pot me faire retro beaucoup de re n'aurez pas de

Les Dahon refuferent la li le Général me qu'à ce que j'e avec bonté. Il faire porter da

J'AVOIS VII tre ceux que le je ne pouvois fus conduit p fur leurs també de mon fupplié

<sup>(</sup>i) Voyez la
(k) Angl. c. à
pointe d'un canif
ceft une parure di

<sup>(</sup>b) Angl. On verra dans un autre lieu quelques éclaireissemens sur cette Nation.

été la première où les Dahomays mirent le seu, j'en sortis aussi-tôt pour avoir le trifte spectacle de la désolation qui suivit immédiatement. On me conduitit, au travers de la Ville, jusqu'au Palais du Roi, où le Général de Dahomay commandoit en Maître absolu. L'orgueil de la Victoire & la multitude de ses soins, ne l'empéchèrent pas de me prendre par la main & de m'offrir un verre d'eau-de-vie. J'ignorois encore qui il étoit; mais ce trattement me raffura. Je l'avois pris d'abord pour le frère du Roi d'Ardra, (i) quoique je fusse surpris de lui voir le visage coupé (k). J'appris bientôt que

é étoit le Général du Vainqueur.

atin de

refuser

comme

hazar i

lettres.

grand

dition.

ys, foic

nent fa

e cour

femme

par la

plus Je

ion que

e. On

de l'eau

le robes

rois fois

l, bleu,

lien de

nulitre,

de pré-

ir. Mais

oir d'au-

quera ja-

li très-fa-

urs pour

quent ra-

nes. Elic

at incom-

us d'éten-

ai pil me

reffes que je finirai

fous mes

res avoir

à la pitié

n m'avoit

on, j'au-

ra s'étoit rendre le

enu ayant

Nation

ete

A l'entrée de la nuit, je fus obligé de le suivre dans son Camp. Les cadavres sans tête étoient en si grand nombre dans les rues de la Ville qu'ils bouchoient le paffage, & le fang n'y auroit pas coulé avec plus d'abondance s'il en étoit tombé une pluye du Ciel En arrivant au Camp, on me fit boire deux ou trois verres d'eau-de-vie, & je fus mis fous la garde d'un Olicier, qui me traira fort honnêtement. Le lendemain, on m'amena un de mes Domeftiques Négres, mais bleffé si mortellement à la tête, qu'on lui voyoit la cervelle à découvert. Il n'étoit point en état de m'expliquer à quoi j'étois destiné. Deux jours après, le Général me fit appeller & me donna ordre de demeurer assis avec ses Capitaines, tandis qu'il comptoit les Esclaves en leur donnant à chacun leur buji. Le nombre des bujis étant monté à plus de deux grands kabos, celui des Esclaves devoit être de huit mille. Je reconnus entr'eux deux autres de mes Domestiques, l'un blessé au genon, l'autre dangereu'ement à la cuisse. J'eus l'occation d'entretenir un peu plus long-tems le Général. Il m'encouragea par l'espérance d'un meilleur fort. Il fit apporter un flucon d'eau-de-vie, but à ma fanté, & m'ordonna de garder le reste. A ce présent, il voulut ajoûter quelques pièces d'étose, que je resusai, parce qu'elles ne pouvoient m'être d'aucun usage; mais je lui dis que (1) s'il pouvoit me faire retrouver dans le pillage mes chemises & mes habits, j'en aurois beaucoup de reconnoissance, parce que mon linge étoit fort sale, comme vous n'aurez pas de peine à vous le figurer.

Les Dahomays dont mes Domestiques étoient devenus les Esclaves, leur refusérent la liberté de me parler, si ce n'étoit en leur présence. Cependant le Général me dit de ne pas m'en affliger, & de ne m'allarmer de rien jusqu'à ce que j'eusse vû le Roi son Maître, dont il m'assura que je serois reçu avec bonté. Il me donna un parafol, & un branle ou un hamack, pour me

faire porter dans le Voyage; j'acceptai ce secours avec joie.

l'Avois vû commettre tant de cruautés à l'égard des Captifs, sur-tout contre ceux que leur âge ou leurs blessures ne permettoient pas d'emmener, que la vûe de pluje ne pouvois être tout-à-fait sans crainte. La première fois sur-tout que je sieurs cruausus conduit par une troupe de Négres armés, qui battoient devant moi, sur leurs tambours, une sorte de marche lugubre que je pris pour le présage de mon supplice; (m) je me livrai aux plus tragiques imaginations. I'étois environ-

1724. De quelle manière Il fut

reçu du Vain

Cirnage dus Negres d'At-

Lamb perd tout fon baga-

Sa crainte à

(i) Voyez la Relation fuivante. R. d. T. (k) Angl. c. à. d. comme fillonné avec la pointe d'un canif. On verra dans la fuitte que vrois avec reconnoissance. c'est une parure des Dahomays. R. d. E.

(1) Angl. que si l'on trouvoit dans le pillage, des chemises ou des habits, je les rece-

(m) Angl. je m'imaginal qu'on m'alloit sacriner, R. d. E.

# 548 VOYAGES AU LONG DES CÔTES

LAMB. 1724.

Il fe tetrouve en fürete.

environné d'un grand nombre de ces furieux, qui fautoient autour de moi en poussant des cris épouvantables. La plûpart avoient à la main des épées ou des couteaux nuds, & les faifoient briller devant mes yeux, comme s'ils eussent été prêts pour l'éxécution. Mais tandis que j'implorois la pitié & le fecours du Ciel, le Général envoya ordre à l'Officier qui me conduifoit de me mener à deux milles du Camp, dans un lieu où il s'étoit retiré luimême. Son ordre fut executé fur le champ, & je fus un peu raffure par fa préfence.

E vous raconterois les circonstances de mon Voyage & de quelle manière ie fus recu du Roi, si Sa Majesté ne me faisoit demander à ce moment ma Lettre, avec un empressement qui ne me permet pas de la rendre plus longue ni de la corriger. Je me flatte que cette raifon vous [en] fera excuser [les redites & les autres ] fautes, & je fuis, &c. Bullvinch Lamb.

L'AUTRUR de cette Lettre, passa encore deux ans à la Cour de Dahomay. Enfin le Roi, se fiant à la promesse qu'il lui sit de revenir avec d'autres Blancs, le renvoya comblé (n) de bienfaits. Il s'arrêta peu à Juida. L'occation s'étant présentée de partir pour l'Amérique, il se rendit à la Barbade, où Smith le rencontra (0).

**Eclairciffe** ment fur l'Auteur de cette Lettre.

> (n) On verra dans la Relation suivante. qu'il lui avoit donné trois cens vingt onces d'Or, c'est à dire mille deux cens quatre vingt

livres flerling; & huit [ beaux ] Efclaves. Suel grave, pag. 78.

(a) Smith. Voyag, pag. 180. & field.

#### 但这个现在的本域的本域的本域的不可能来到的本域的本域的本域的本域的本域的本域的

#### VII.

Nouvelle Relation de quelques Parties de la Guinée, par le Capitaine William Snelgrave.

INTRODUC-TION.

Principal fujet de cet Ouvrage.

E titre de cet Ouvrage a beaucoup plus d'étendue. Il promet, 1. l'Isistoire de la Conquête du Royaume de Juida, par le Roi de Dahomay, le Voyage de l'Auteur au Camp du Vainqueur, où il vit facrifier plusieurs Captifs, &c. 2. La manière dont les Négres deviennent Esclaves : combien l'on en transporte annuellement de Guinée en Amérique; si ce Commerce est légitime; plusieurs Séditions d'Esclaves dont l'Auteur sut témoin. &c. 3. Un récit des infortunes de l'Auteur entre les mains des Pyrates (a).

La Relation de Snelgrave est dédiée aux Marchands de Londres, qui éxercent le Commerce sur la Côte de Guinée. Il les prend pour Juges de la vérité de ses récits & de ses observations. (b) Ce n'est pas, dit-il, un in onnu qui

Raifons qui le font dédier aux Marchands.

> (a) Angl. Son Ouvrage fut publié à Londres en 1734 chez Knapten, in Octavo, avec une Carte de la Côte de Guinée, depuis le Sénégal jusqu'au Cap Lopez. [Il contient 288. pages, Carte qui est dans l'Original. R. d. E. outre la Dédicace, la Préface & une Introduc- (b) Angl. & Sneigr. Il étoit connu tion: mais il n'y a ni figures ni Table des Ma-

tières.] La Traduction Françoise est de M. de Coulanges; c'est un in Octavo imprimé à Amtterdam en 1735. On n'y a point conservé la

(b) Angi. & Sneigr. il étoit connu de la plupart, depuis plusieurs années. R. d. E.

occ

pleur parle. tr'eux ont v

DANS fo font annone humains & d'abord que te des Méx nn grand ne ges, il ne c les Dahoma Nations, qu d'une Riviè Capitaine // moignage qu

SUR I'll d'une prob +ciens Gouve fqui après av où les infort vivent actue gociant d'Ar J& [ pour le pre Chirurgi fanté.

Au reste, profession de gres de Guin pius parfait I me qu'autant n'a rien écrit

A fa Prefa vůe générale, fi peu connu depuis le Cap eft le lieu le augmenté fi a lieu de trente ont eu jufqu'à

L'AUTEUI fept cens lieu Confalvo. Il d te Windward. depuis la mên

(c) Angl. en que pourroit faire qu'il y rapporte Nations Antropol

aleur parle, [ni un Ouvage suspect qui leur est offert,] puisque la plapart d'en-

tr'eux ont vu & approuve fon Manuferit.

Dans sa Préface, il prepare l'esprit de ses Lecteurs aux événemens qui font annoncés dans fon titre (c), en combattant le préjugé que des facrifices humains & des Canibales pourroient faire naître aux incrédules. Il observe d'abord que ces idees ne font pas nouvelles dans le Monde, puifqu'on rapporte des Méxiquains en particulier, qu'ils facrifient tous les ans à leurs Divinités nn grand nombre d'Efelaves pris à la guerre. 2. A l'égard des Antropophages, il ne croit pas que la foi de fes Lecteurs doive être plus révoltée. Outre les Dahomays, dont il rapporte l'exemple dans fon Ouvrage, il cite deux Nations, qui font dans le même utage; les Akquas, qui habitent les bords d'une Rivière nommée le vieux Kallabar, & les Kamerones, Nation voifine. Le Capitaine Arthur Lone, qui vit encore à Londres, rend la dessus le même témoignage que l'Auteur.

Sua l'Instoire du Roi de Dahomay, Snelgrave nomme aussi des témoins f d'une probité reconnue; tels que Jeremie Tinker, & Wilfon, tous deux anfeiens Gouverneurs du Fort Anglois de Juida; & d'autres [gens d'honneur,] fqui après avoir été employés, par la Compagnie d'Afrique [dans des licux où les informations ne leur ont pas manqué, font revenus en Angleterre & vivent actuellement à Londres. Il en appelle encore à Charles Dumbar, Négociant d'Antigo, qui acheta de lui la Négresse dont il rapporte l'avanture, 1 pour les faits rapportes dans son III. Livre, à Janus Bleau, son propre Chirurgien, qui (d) vit à Woodford, avec autant de réputation que de

Au reste, se bornant aux trois articles qu'il annonce dans son titre, il fait profession de s'étendre peu sur les usages, les mœurs & les qualités des Négres de Guinée. Il renvoye là-deffus fes Lecteurs à Bosman, qui ett, dit-il, le pius parfait Historien que nous ayons de cette grande Contrée. Il ajoûte même qu'autant qu'il est capable d'en juger sur ses propres observations, Bosman

n'a rien écrit qui ne foit d'une éxacte vérité. A fa Préface, l'Auteur fait succéder une Introduction, qui contient une vûe générale du Commerce de la Guinée, & les raifons pour lesquelles on a si peu connu jusqu'à présent l'intérieur de l'Afrique. Il entend la Guinée, depuis le Cap-Verd juiqu'au Pays d'Angola. La Rivière de Congo, dit-il, est le lieu le plus éloigné où les Anglois ayent porté leur Commerce. Ils l'ont augmenté fi avantageusement depuis seur dernière guerre avec la France, qu'aulieu de trente-trois Vaisseaux qu'ils avoient en 1712 sur cette Côte, ils y en

ont eu jusqu'à deux cens en 1725.

L'AUTEUR a fait lui-même un long Commerce dans l'étendue d'environ sept cens lieues de Côtes, depuis la Rivière de Scherbro jusqu'au Cap Lopez-Confalvo. Il divife cet espace en quatre parties: la première qu'il appelle, Côte Windward, ou (e) fur le vent, a deux cens cinquante lieuës de longueur depuis la même Rivière jusqu'à celle d'Ankober, près d'Axim. On ne trouve

L. Auteur combat quelques préjugés

Témoignages en faveur de fa fincérité.

Opinion qu'il

Grand Com. merce des Anglois en Gui-

Quatre divisions de la Côte où l'Auteur a com-

(c) Angl. en allant au devent du Préjugé que pourroit faire naitre contre sa Narration, ce qu'il y rapporte de facrifices humains, & de Nations Antropophages. R. d. E.

(d) Angl. qui vivoit encore à Woodford, où il jouissoit de l'estime générale, quand l'Auteur publia fon Livre. R. d. E. ( e) ou piatot, sous le vent. R. d. E.

Zzz 3

qui éxerla verite onnu qui leur

t de M. de imé à Amiconfervé la 1. E.

plusieurs combien herce eft Sec. 3.

r. Pilit-

homay .

noi en

es ou

e s'ils

tie de

duifoit

ré lui-

re par

ianière

nt ma

ongue

Daho-

e d'au-

L'oc-

rbade,

res. Snel 1

iv.

er les

onnu de la R. d. E.

INTRODUC-TION.

Ralions qui

que l'intérieur

no foit micux

de l'Afrique

commu.

empêchent

fur cette Côte aucun Etablissement Européen. Le Commerce ne s'y éxerce qu'au passage des Vaisseaux, sur les signes que les Négres sont du rivage avec de la fumée, pour avertir les Vaisseaux [ (f) qu'ils apperçoivent à la H voile.] Ils se rendent à bord dans leurs Canots avec les marchandises de leurs Pays, à moins qu'ils n'ayent été rebutés par (g) [les insultes & les violences H des Marchands de l'Europe.] C'est ce qui arrive souvent, remarque l'Auteur, à la honte des Anglois & des François, qui fous les meindres prétextes enlèvent ces malheureux Négres pour l'Esclavage (h). Une injustice si noire a nonseulement réfroidi plusieurs Nations d'Afrique pour le Commerce, mais expofé quelquefois les innocens à porter la peine des coupables; car on a l'éxemple de quelques petits Vaisseaux de l'Europe, qui ont été surpris par des Négres, maltraités, & facrifiés à leur vengeance.

LA seconde division de Snelgrave s'étend depuis la Rivière d'Ankober iusqu'au Fort d'Akra, c'est-à-dire l'espace de cinquante lieuës.. Cette partie, qui se nomme la Côte d'Or, est remplie de Comptoirs Anglois & Ilol-

La troisième division est d'environ soixante lieuës, depuis Akra jusqu'à Jacquin. Il n'y a point d'autres Comptoirs dans cet espace que ceux de Juida

La dernière partie, depuis Jacquin jusqu'à la Baye de Bénin, au long des Kallabares, des Kamerones, & du Cap Lopez-Confalvo, est de trois cens

lieuës, & n'a point de Comptoirs Européens.

Sur toute la Côte de la première division, les Marchands de l'Europe ne risquent pas volontiers de descendre au rivage (i), parce qu'ils ont mauvaise opinion du caractère des Habitans. L'Auteur descendit dans quelques endroits; mais il ne put jamais s'y procurer les moindres éclaircissemens sur les Pays intérieurs. Dans tous ses Voyages, il n'a pas rencontré un seul Blanc qui ait eu la hardiesse d'y pénétrer. Aussi ne doute-t-il pas que ceux qui formeroient cette entreprise ne périssent misérablement, par la jalousie des Négres, qui les foup, onneroient de quelque dessein pernicieux à leur Nation.

Quoique les Habitans de la Côte d'Or soient beaucoup plus civilisés par l'ancien commerce qu'ils ont avec les Européens, leur politique ne fouffre pas non plus qu'on pénétre dans le fein de leur Pays. Cette défiance va si loin, que la jalousie des Négres intérieurs s'étend jusqu'aux autres Négres qui font sous la protection des Blancs. De-là vient que dans la paix la plus profonde, lorsque les Nations éloignées de la Mer s'approchent du rivage pour le Commerce, les éclaircissemens qu'on en tire sont si fabuleux & si contradictoires, qu'on n'y peut prendre aucune confiance; d'autant plus qu'en général, les Négres en imposent toûjours aux Blancs.

On peut dire la même chose de la troissème division, car jusqu'à la conquête des Royaumes de Juida & de Jacquin par le Roi de Dahomay, on ne connoissoit presque rien des Pays du dedans. Aucun Blanc n'avoit pénétré plus loin que le Royaume d'Ardra, qui est à cinquante milles de la Côte.

(1) Angl. de jetter l'ancre. R. d. E. (g) Angl. par l'enlevement de quelques-uns d'entr'eux. R. d. E.

19 16 Ces indignités devroient être punies,

comme des actes de Pyraterie. (i) Angl. parce que les Habitans sont extrémement barbares & presque sauvages.

R. d. E.

fon Garde cess

OC

LES Pe

de la prem

ENFIN

bles des Sa

en 1704, à

confeillèren

de fa fanté

d'un arbre,

de cette hor

en 1713, il

même fort.

plusieurs pet

d'entendre la

vita le Capita la férocité e

més & de fo

tance de la C de quelques a

fellette, qui

& ne fit pas l

félicita sur so

plui rendit ses

& le chapea

Négres étoie

viron cinquan

zagaye à la n

Frangèrent vis

Snelgrave vit

terre. Ce peti

#Pretres [qui]

fun moment de

l'explication.

facrifiée la nui

me. L'horreui

fans aucun me

tion, il donna

vie. Mais lorf

le plus avancé

à craindre qu'i

la vûe effraya

clarer à ce Pr

APRES av

mations.

(k) Angl. fur (1) Angl. éto. A. d. E.

LES Peuples de la quatrième division sont encore plus barbares que ceux Introducde la première, & moins capables par conféquent de se préter aux informations.

Deux Sacrifi-

ENFIN Snelgrave conclud fon Introduction par deux éxemples remarquables des Sacrifices humains, fur la Rivière du vieux Kallabar: le premier ces humains. en 1704, à l'occation d'une maladie de Jabru Roi du Pays, à qui ses Prêtres conseillérent de faire immoler un enfant de dix mois pour le rétablissement de sa fanté. Snelgrave vit l'enfant suspendu après sa mort, aux branches d'un arbre, avec un coq vivant qu'on avoit lié fur lui, pour la perfection de cette horrible cérémonic. Dans son dernier Voyage sur la même Côte, en 1713, il eut le bonheur, de fauver un autre enfant, qui devoit avoir le même fort. Akqua, Chef ou Roi du Canton (car la Rivière de Kallabar a plusieurs petits Princes ) vint à bord, par la seule curiosité de voir le Vaisseau & d'entendre la musique de l'Europe. Cette partie l'ayant beaucoup amusé, il invita le Capitaine à descendre au rivage. Snelgrave y consentit. Mais connoissant la férocité de cette Nation, il se fit accompagner de dix Matelots bien armés & de son Canonnier. En touchant la terre, il sut conduit à quelque distance de la Côte, où il trouva le Roi assis sur une (k) sellette de bois, à l'ombre de quelques arbres fort touffus. Il fut invité à s'asseoir aussi, sur une autre sellette, qui avoit été préparée pour lui. Le Roi ne prononça point un mot, & ne fit pas le moindre mouvement jusqu'à ce qu'il le vitassis. Mais alors il le félicita sur son arrivée, & lui demanda des nouvelles de sa santé. Snelgrave plui rendit ses complimens, après l'avoir salué [par une prosonde révérence &] le chapeau à la main. L'affemblée étoit nombreufe. Quantité de Seigneurs Négres étoient debout autour de leur Maître; & sa Garde, composée d'environ cinquante hommes, armés d'arcs & de fléches, l'épée au côté, & la zagaye à la main, se tenoit derrière lui à quelque distance. Les Anglois se rangerent vis-à-vis, à vingt pas, [le fusil sur l'épaule.]

L'Auteur descend au Château de Xallabar.

Après avoir presenté au Roi quelques bagatelles, dont il parut charmé, Snelgrave vit un petit Négre, attaché par la jambe, à un pieu fiché en terre. Ce petit miserable étoit couvert de mouches & d'autres insectes. Deux 4Prêtres [qui] (1) faisoient la garde près de lui, [paroissoient ne le pas perdre sun moment de vûe. Le Capitaine surpris de ce spectacle en demanda au Roi l'explication. Ce Prince repondit que c'étoit une victime qui devoit être facrifiée la nuit suivante au Dieu (m) Eg Ho, pour la prospérité de son Royaume. L'horreur & la pitié firent une si vive impression sur Snelgrave, que sans aucun ménagement, &, comme il le confesse, avec trop de précipitation, il donna ordre à ses gens de prendre la victime, pour lui sauver la vie. Mais lorsqu'ils entreprenoient de lui obéir, un des Gardes marcha vers le plus avancé, d'un air menaçant & la lance levée. Snelgrave commençant a craindre qu'il ne perçât l'Anglois, tira de sa poche un petit pistolet (n), dont la vûe effraya beaucoup le Roi. Mais il donna ordre à l'Interpréte de déclarer à ce Prince qu'on ne vouloit nuire ni à lui ni à ses gens, pourvû que son Garde cessat de menacer l'Anglois.

Il fauve un enfant de la

(k) Angl. fur une chaise. R. d. E. (1) Angl. étoient debout à côté de lui.

(m) Angl. Egbo. R. d. E. (n) Angl. à la vûe duquel le Roi se leva de fa chaife tout effrayé, R. d. E.

CETTE

itans font exue fauvages.

· LES

it pénétré Côte.

i'à la conay, on ne

éxerce

rivage nt a la H

e leurs

luteur,

es enlèa non-

s expo-

l'éxemles Né-

Ankober tte par-

& Hol-

i julqu'à

de Juida

long des

ois cens

urope ne

mauvaile

lques enns fur les

Blanc qui

ui forme-

des Né-

vilisés par ne fouffre

nce va fi

s Négres

ix la plus

du rivage

leux & fi

plus qu'en

lation.

olences H

i n TRODUC-TION. Snelgrave achète la victime. Raifons qui lui fervent à perfuader le Roi.

CETTE demande sut auffi-tôt accordée. Mais lorsque tout parut tranquille. Snelgrave fit un reproche au Roi d'avoir violé le droit de l'Hospitalité, en permettant que son Garde menaçat les Anglois de sa lance. Le Monarque Negre répondit, que Snelgrave avoit eu tort le premier, en donnant ordre à ses gens de se faisir de la victime. Le Capitaine Anglois reconnut volontiers qu'il avoit été trop prompt; mais s'excusant sur les principes de sa Re. ligion, qui défend également & de prendre le bien d'autrui & de donner la mort aux innocens, il représenta au Prince qu'au-lieu des bénédictions du Ciel. il alloit s'attirer la haine du Dieu tout-puissant que les Blanes adorent. Il ajoûta que la première loi de la nature humaine est de [ne pas] faire aux au. tres ce que nous [ne] voudrions [pas] qu'ils nous fissent. Après quelques autres argumens, il offrit d'acheter l'enfant. Cette proposition sut acceptée; & ce qui le surprit beaucoup, le Roi ne lui demanda qu'un colier de verre bleu, qui ne valoit pas trente fols. Il s'étoit attendu qu'on lui demanderoit dix fois autant, parce que depuis les Rois jusqu'aux (0) plus vils Esclaves, les Négres sont accoutumés à profiter de toutes sortes d'occasions pour tirer quelque avantage des Européens. Il prit plaisir, après avoir obtenu cette grace, à traiter le Roi avec les liqueurs & les vivres qu'il avoit apportés du Vaiffeau. Ensuite il prit congé de ce Prince; qui, pour lui marquer la satisfaction qu'il avoit reçue de fa vilite, promit de retourner à bord.

Evénement fort fingulier.

La Mère de l'Enfant fe trouve fur le Vaiffeau de Snelgrave.

Illes vend tous deux à Antigo.

IL est fort remarquable que la veille de son débarquement Snelgrave avoit acheté la mère de l'enfant, fans prévoir ce qui lui devoit arriver, & que le Chirurgien avant remarqué qu'elle avoit beaucoup de lait, & s'étant informé de ceux qui l'avoient amenée de l'intérieur des terres, fielle avoit un enfant, ils avoient répondu qu'elle n'en n'avoit pas. Mais à peine ce petit malheureux fut-il porté à bord, que le reconnoissant entre les bras des Matelots, elle s'élança vers eux avec une impétuosité surprenante, pour le prendre dans les siens. Snelgrave a peine à croire qu'il y ait jamais eu de scène aussi touchante. L'enfant étoit aussi joli qu'un Négre peut l'être & n'avoit pas plus (p) de dix-huit mois. [ Mais la reconnoissance produisit autant d'effet que la 🗐 tendresse, lorsque sa mère eut appris de l'Interpréte que le Capitaine l'avoit dérobé à la mort. Cette avanture ne fut pas plûtôt répandue dans le Vaisseau, que tous les Négres, Libres & Esclaves, battirent des mains, & chantèrent les louanges de Snelgrave. Il en tira un fruit considérable, pendant le reste du Voyage, par la tranquillité & la soûmission qu'il trouva constamment parmi ses Esclaves, quoiqu'il n'en eut pas moins de trois cens à bord. Il se rendit de la Rivière de Kallabar à l'Isle d'Antigo, où il vendit sa cargaison. (q) M. Dumbar lui ayant entendu raconter l'histoire de la mère & du fils, les acheta tous deux fur cette seule recommandation, & leur fit trouver beaucoup de douceur dans l'Esclavage.

(0) Angl. jusqu'aux Négocians. R. d. E. jusqu'à l'âge de deux ans & au-delà. (2) Les Négresses allaitent leurs Enfans, (2) Angl. M. Studely. R. d. E. ERS

ne, a
fges. Après
te dangereu
vage, & fo
Pays avoit e
Comptoirs e
de l'épée &
fpeôtacle. L
d'os de mort
du Vainquet
que l'Auteur
IL comme

le Royaume
au fixième d
est située à s
avoient leurs
comptoit an
Anglois, les
voilines. Les
grin pour les
l'adresse est
pour ceux qu
offensés.

L'USAGE
Seigneurs ou
peuplé avec
bonté nature
lui donnoit l'a
ce avoit enri
d'un luxe & c
cent mille co
par une Arm
autrefois mé

Le Roi d' abandonné le une étude de cette dépenda de s'être rend

nquille. lité, en onarque it ordre

volon-

e fa Reonner la

du Ciel,

ent. Il

aux au- 4

uelques H

ceptée;

le verre

eroit dix

ves, les

our tirer

ette gra-

du Vais-

isfaction

ve avoit

& que le

t informé

n enfant,

dheureux

ots, elle

idre dans

austi tou-

pas plus

ne l'avoit

Vaisseau,

hantèrent

le reste du

ent parmi

rendit de (q) M.

les acheta

up de dou-

I.

fet que la

Esat du Royaume de Juida à l'arrivée de l'Auteur. Histoire de la ruine de ce Royaume (a).

JERS la fin du mois de Mars 1727, Snelgrave, Capitaine de la Catherine, arriva dans la Rade de Juida, où il avoit déja fait plusieurs Voyafiges. Après avoir pris terre, [ fans se ressentir des disgraces ordinaires de cette dangereuse Côte,] il se rendit au Fort Anglois, qui est à trois milles du rivage, & fort-près du Fort François. Trois semaines avant son arrivée, le Pays avoit été conquis & ruiné par le Roi de Dahomay, & les Européens des Comptoirs enlevés pour l'Esclavage avec les Habitans Négres. Les ravages de l'épée & du feu, dans une si belle Contrée, formoient encore un affreux la guerre. postacle. Le carnage avoit été si terrible, que les champs étoient converts d'os de morts. Cependant comme les Prisonniers Européens avoient obtenu du Vainqueur la permission de revenir dans leurs Forts, ce fut d'eux-mêmes que l'Auteur apprit les circonstances de cette étrange Révolution.

IL commence son récit par la Description de l'état florissant où il avoit va le Royaume de Juida dans ses Voyages précédens. La Côte de ce Pays est au fixième degré quarante minutes du Nord. Sabi, qui en est la Capitale, est située à sept milles de la Mer. C'étoit dans cette Ville que les Européens avoient leurs Comptoirs. La Rade étoit ouverte à toutes les Nations. On comptoit annuellement plus de deux milles Négres, que les François, les Anglois, les Hollandois & les Portugais transportoient de Sabi & des Places voisines. Les Habitans étoient civilisés par un long Commerce. Le seul chagrin pour les Marchands étoit de se voir souvent volés par le Peuple, dont l'adresse est extrême pour enlever le bien d'autrui; quoique la punition, pour ceux qui font pris sur le fait, soit de devenir Esclaves de ceux qu'ils ont. offensés.

L'usage de la Polygamie étant établi dans le Royaume de Juida, & les Seigneurs ou les Riches n'ayant pas moins de cent femmes, le Pays s'étoit peuplé avec tant d'abondance qu'il étoit rempli de Villes & de Villages. La bonté naturelle du terroir, joint à la culture qu'il recevoit de tant de mains, lui donnoit l'apparence d'un jardin continuel. Un long & florissant Commerce avoit enrichi les Habitans. Tous ces avantages étoient devenus la source d'un luxe & d'une mollesse si excessive, qu'une Nation qui auroit pû mettre cent mille combattans sous les armes, se vit chassée de ses principales Villes par une Armée peu nombreuse, & devint la proie d'un Ennemi qu'elle avoit autrefois méprifé.

LE Roi de Juida étant monté sur le Trône à l'âge de quatorze ans, avoit abandonné le Gouvernement aux Seigneurs de sa Cour, qui s'étoient fait une étude de flatter toutes ses passions pour le tenir plus long-tems dans cette dépendance. Il avoit trente ans, au tems de la Révolution. Mais loin de s'être rendu plus propre aux affaires, il ne pensoit qu'à satisfaire son in-

SNBLGRAVE. 1727. Arrivée de l'Auteur à Jui-

Ravage de

Ancienne fplendeur du Royaume de

Combien il étoit riche &

(a) Snelgrave, pag. 21. & fuiv. IV. Part.

OC

1727.

SNELGRAVE. incontinence. Il entretenoit à sa Cour plusieurs milliers de femmes, qu'il employoit à toutes fortes de fervices, car il n'y recevoit aucun domestique d'un autre sexe. Cette foiblesse aboutit à sa ruine. Les Grands n'ayant en vûe que leur intérêt particulier, s'érigérent en autant de Tyrans, qui diviférent le Peuple, & devinrent aisément la proje de leur ennemi commun, le Roi de Dahomay, Monarque puissant dont les Etats sont sort éloignés dans les terres (b).

Causes de la guerre.

CE Prince avoit fait demander depuis long-tems, au Roi de Juida, la permission d'envoyer ses Sujets, pour le Commerce, jusqu'au bord de la Mer, avec offre de lui payer les Droits ordinaires sur chaque Esclave. Cette proposition ayant été rejettée, il avoit juré de se venger dans l'occasion. Mais le Roi de Juida s'étoit si peu embarrassé de ses menaces, que l'Auteur se trouvant vers le même tems à sa Cour, il lui avoit dit que si le Roi de Dahomay entreprenoit la guerre, il ne le traiteroit pas suivant l'usage du Pays, qui étoit de lui faire couper la tête, mais qu'il le réduiroit à la qualité d'Esclave, pour l'employer aux plus vils offices (c).

Premières Conquêtes du Roi de Dahomay.

TRURO Audati, Roi de Danomay, étoit un Prince politique & vaillant, qui dans l'espace de peu d'années avoit étendu ses Conquetes vers la Mer jusqu'au Royaume d'Ardra, Pays intérieur, mais qui touche à celui de Juida. Il se proposoit d'y demeurer tranquille, jusqu'à ce qu'il eut assuré ses premières Conquêtes, lorsqu'un nouvel incident le força de reprendre les armes. Le Roi d'Ardra avoit un frère nommé Haffar; qu'il avoit traité avec beaucoup de rigueur & d'injustice. Ce Prince outragé fut offrir secrétement La Truro Audati de grosses sommes d'argent s'il vouloit entreprendre sa vengeance. Il en falloit bien moins pour réveiller un Conquérant politique. Le Roi d'Ardra découvrit les desseins de ses ennemis, & sit demander aussitôt du secours au Roi de Juida, squ'un intérêt commun devoit faire entrer 🗐 dans sa querelle.] Mais celui-ci eut l'imprudence de sermer l'oreille, & de fouffrir que l'Armée du Roi d'Ardra, qui étoit forte de cinquante mille hommes, fut taillée en pièces & le Roi même fait Prisonnier. Ce malheureux Monarque fut décapité aux yeux du Vainqueur, suivant l'usage barbare des Rois Négres (d).

Il faccage Ardra.

Eclairciffe. ment fur Lamb.

IL y avoit alors, à la Cour d'Ardra, un Facteur Anglois nommé Bullfinch Lamb, qui, ayant été député au Roi pour quelques affaires, par le Gouverneur de la Compagnie d'Afrique au Fort de Jacquin, avoit été retenu par ce Prince, sous prétexte d'une ancienne dette de la Compagnie. Le Roi avoit fait dire ensuite au Gouverneur de Jacquin, que s'il différoit plus longtems à le fatisfaire, son Député seroit condamné à l'Esclavage. Malgré les délais & les refus mêmes du Gouverneur, Lamb avoit été traité (e) avec douceur depuis deux ans qu'il étoit prisonnier. A la Révolution, il fut présenté au Vainqueur, qui n'avoit jamais vû d'homme blanc. Il en fut reçu fort civile-

(c) Snelgrave, pag. 2. & fuiv. toit Truro Audati, [il n'en faut pas croire] La-H (d) Lamb dit simplement qu'il sut tué à bat. [qui] le nomme Dada. Son Pays est situé H la porte de son Palais. R. d. T. au Nord des Royaumes du Foing & l'Ulkumi, (e) Snelgrave dit que M. Lamb fut traité qui sont au Nord de celui d'Ardra. Voyez Lafort rudement pendant ces deux premières an bat; Voyage du Cb. Des-Marchais, dans la nées. pag. 9. R. d. E. Préface.

#civilement Roi l'ayan domestique ‡renvoya at la généreu qu'on lui i pour fa ful CE Lan

deffein d'ei

de ce Pays qu'ils ne m avec lefque politique ay ≯Seigneurs d fendre, pri commença o gab, grand gah fit dema qui fouhaito voyant aban au Roi de Da queur une co

centre du R au Nord de S ces. Le Ro passage fût i der les bords peuples effér purent s'imag tentèrent d'e pour y faire Serpent, aug leur Rivière

La foûm

CE Serper Royaume de rondi comme menues, ce o the, avec qu che dessus par tairement, le principales ra ils font perfu

(f) On a vSmith, qui suiv revint à Juida; d'importance,

Acivilement, [ & dans la suite il se vit comblé de ses biensaits. Ce puissant Roi l'ayant conduit à sa Cour | lui donna une maison, des semmes & des domestiques. Après l'avoir gardé près de trois ans dans cette situation, il le Frenvoya au Comptoir de Jacquin (f), chargé d'Or & d'autres présens, savec la généreuse attention d'ordonner par des Messagers exprès, sur sa route. qu'on lui marquât toutes fortes de respects, & qu'il ne lui manquât rien

pour sa subsistance.

u'il em-

ue d'un

vûe que

le Peu-

Roi de

les ter-

la per-

a Mer,

tte pro-

se trou-

ahomay

qui étoit

e, pour

vaillant,

la Mer

celui de

it affüré

endre les

ité avec

rétement

e fa ven-

ique. Le

ler austi-

e. & de

nte mille

malheu-

e barbare

Bullfinch

le Gou-

etenu par

Le Roi

olus long-

algré les

vec dou-

préfenté

reçu fort

fut tué à b fut traité

remières an

civile-

e entrer

Mais

CE Lamb s'étoit efforcé constamment de faire perdre au Roi de Dahomay le dessein d'envahir le Royaume de Juida. Il lui représentoit que les Habitans de ce Pays étoient fort nombreux, qu'ils avoient l'usage des armes à seu, & qu'ils ne manqueroient pas d'être secourus puissamment par les Européens. avec lesquels ils étoient liés d'intérêts. Mais après son départ, ce Prince politique ayant appris par ses Emissaires, les divisions qui régnoient entre les Seigneurs de Juida, [& le Peuple,] & que le Roi n'étoit pas capable de se défendre, prit la résolution de ne pas différer plus long-tems son attaque. Il la commença du côté le plus Septentrional du Pays, par un Canton, dont Appragah, grand Seigneur Négre, avoit le Gouvernement héréditaire. Cet Appragah fit demander du secours à son Roi. Mais il avoit, à la Cour, des ennemis qui fouhaitoient sa ruine, & qui rendirent le Roi sourd à ses instances. Se voyant abandonné, il prit le parti, après quelque résistance, de se soûmettre au Roi de Dahomay (g); & cet hommage volontaire lui fit obtenir du Vainqueur une composition favorable (h).

LA soumission d'Appragah ouvrit à l'Armée victorieuse l'entrée jusqu'au centre du Royaume. Cependant elle fut arrétée par une Rivière, qui coule au Nord de Sabi, principale Ville de Juida & résidence ordinaire de ses Princes. Le Roi de Dahomay y affit son Camp, sans ôser se promettre que le passage fût une entreprise aisée. Cinq cens hommes auroient suffi pour garder les bords de cette Rivière. Mais, au-lieu de veiller à leur sûreté, les peuples efféminés de Sabi se crurent assez désendus par leur nombre, & ne purent s'imaginer que leur ennemi ôfat s'approcher de leur Ville. Ils se contentèrent d'envoyer soir & matin leurs Prêtres sur le bord de la Rivière, spour y faire des sacrifices à leur principale Divinité, qui étoit un [grand] Serpent, auquel ils s'adressoient dans ces occasions, pour rendre les bords de

leur Rivière inaccessibles.

CE Serpent étoit d'une espèce particulière, qui ne se trouve que dans le Royaume de Juida. Le ventre de ces monstres est gros. Leur dos est arrondi comme celui d'un Porc. Ils ont au contraire la tête & la queuë fort menues, ce qui rend leur marche fort lente. Leur couleur est jaune & blanche, avec quelques rayes brunes. Ils sont si peu nuisibles, que si l'on marche dessus par imprudence, car ce seroit un crime capital d'y marcher volontairement, leur morsure n'est suivie d'aucun effet fâcheux; & c'est une des principales raisons que les Négres apportent pour justifier leur culte. D'ailleurs ils sont persuadés par une ancienne tradition, que l'Invocation du Serpent SNELGRAVE. 1727.

Lamb avoit fait différer ia guerre contre Juida.

Elle commence par le Canton d'Appragah.

Le Roi & les Hahitans de Juida se trahiffent cux-mêmes par leur mol-

Serpens qu'ils regardoient comme leurs pro-

(f) On a vû dans quelques lignes de Smith, qui suivent la Lettre de Lamb, qu'il revint à Juida; mais cette erreur est de peu d'importance, soit qu'elle soit de Snelgrave

ou de Smith. R. d. T. (g) Angl. qui le reçut fort-bien. R. d. E. (b) Snelgrave. pag. 10. & fuiv.

1727.

Comment cesSerpens furent traités.

Snelcrave. les a délivrés de tous les malheurs qui les menagoient. Ils virent leurs efpérances trompées dans la plus dangereuse occasion qu'ils eussent à redouter, Leurs Divinités mêmes ne furent pas plus ménagées qu'eux; car étant en si grand nombre, qu'ils étoient regardés dans le Pays comme des animaux domestiques, les Conquérans, qui en trouvèrent les maisons remplies, leur firent un traitement fort singulier. Ils les foulevoient par le milieu du corps, en leur difant: Si vous êtes des Dieux, parlez & tâchez de vous défendre. Ces pauvres animaux demeurant fans reponse, les Dahomays [leur coupoient la tête, les éventroient, & les faisoient griller sur les charbons pour

Politique du Roi de Dahomay.

La politique du Roi Dahomay alla jusqu'à faire déclarer aux Européens, qui résidoient alors dans le Royaume de Juida, que s'ils vouloient demeurer neutres, ils n'avoient rien à craindre de ses armes, & qu'il promettoit au contraire d'abolir les impôts que le Roi de Juida mettoit sur leur Commerce; mais que s'ils prenoient parti contre lui, ils devoient s'attendre aux plus cruels effets de son ressentiment. Cette déclaration les mit dans un extrême embarras. Ils étoient portés à se retirer dans leurs Forts, qui sont à trois milles de Sabi du côté de la Mer, pour y attendre l'événement de la guerre. Mais craignant aussi d'irriter le Roi de Juida, qui pouvoit les accuser d'avoir découragé ses Sujets par leur fuite, ils se déterminèrent à demeurer dans la Ville. Devoient-ils s'imaginer, remarque Snelgrave, qu'une Nation entière se laissat égorger sans rien entreprendre pour sa désense, ou que le Conquérant leur fît subir, comme aux Vaincus, le sort de la guerre?

La Ville de Sabi est abandonnée & prife par les Vainqueurs.

(i) TRURO Audati n'eut pas plûtôt reconnu que les Habitans de Sabi laiffoient la garde de la Rivière aux Serpens, qu'il détacha deux cens hommes pour fonder les passages. Ils gagnèrent l'autre rive, sans opposition, & marchèrent immédiatement vers la Ville, au son de leurs Instrumens militaires. Le Roi de Juida, informé de leur approche, prit auffi-tôt la fuite avec tout son Peuple, & se retira dans une Isle Maritime qui n'est séparée du Continent que par une Rivière. Mais la plus grande partie des Habitans n'ayant point de Canots pour le suivre, se noyèrent en voulant passer à la nage. Le reste, au nombre de plusieurs mille, se réfugièrent dans les brossailles, où ceux qui échapèrent à l'épée, périrent encore plus misérablement par la famine. L'îsle que le Roi avoit prise pour azile est proche du Pays des Papas, qui suit le Royaume de Juida du côté de l'Ouest.

LE Détachement de l'Armée ennemie étant entré dans la Ville, mit le feu d'abord au Palais, & fit avertir aussi-tôt le Général (k) qu'il n'y avoit plus d'obstacle à redouter. Toutes les Troupes de Dahomay passèrent promptement la Rivière & n'en croyoient qu'à peine le témoignage de leurs yeux. M. Duport, qui commandoir alors à Juida, pour la Compagnie d'Afrique, raconta plusieurs fois à Snelgrave, que plusieurs Négres de Dahomay, qui étoient entrés dans le Comptoir Anglois, avoient paru si effrayés à la vûe des Blancs, que n'ôsant s'en approcher, ils avoient attendu qu'il sît signe de la tête & de la main, pour se persuader que c'étoi ent des hommes de leur espèce, ou du moins qui ne différoient d'eux que par la couleur. Mais lorsqu'ils s'en cru.

Leur furprife à la vûe des Blancs.

> (i) Angl. Le Général du Roi de Dahomay. (k) Angl. de son succès. R. d. E. Audati étoit le Roi lui-même. R. d. E.

rent affire dans fes po François, avoit réfigi & qui devo gneur Pere qui gagna

OCC

LE jour homay, qu faire prépa au Camp R pendant qu audience qu leur avoit fatisfaits à fans rançon ne purent c fent de que qu'après av Commerce, particulière.

SNELGR les Anglois tances. Il l l'Est, quoiq servi de Por héréditaire, Dahomay s' la foumission (1). Cette c que l'Auteur eut éxercés le passage qu quins, qui e manqueroit ' leurs cette I leur portoit tout le Comi cien Gouver dans cette V

LE 3 d'A fon Chirurg fut accordée

(1) Angl. 1: tée; ce qui fai la Politique de (m) Snelgr

rent affurés, ils oublièrent le respect; & prenant à Du Port tout ce qu'il avoit dans ses poches, ils le firent Prisonnier avec quarante autres Blancs, Anglois, François, Hollandois & Portugais. De ce nombre étoit Jeremie Tinker, qui avoit résigné depuis peu la Direction des affaires de la Compagnie à Du Port, faits Prison-& qui devoit s'embarquer, peu de jours après, pour l'Angleterre. Le Seiniers. gneur Pereira, Gouverneur Portugais, fut le seul qui s'échapa de la Ville &

qui gagna le Fort François.

espé-

outer.

t en si

ux do-

leur fi-

corps,

fendre.

ns pour

péens,

meurer

toit au

merce;

ax plus

xtrême

à trois

guerre. fer d'a-

emeurer

Nation

u que le

abi laif-

hommes

& mar-

ires. Le

tout fon

nent que

nt de Caste, au

eux qui

e. L'IIni fuit le

nit le feu

voit plus

rompte-

reux. M. , racon-

étoient

Blancs,

tête & pèce, ou s'en cru.

ren<sub>E</sub>

r cou-

LE jour suivant, tous les Prisonniers Blancs surent envoyés au Roi de Dahomay, qui étoit demeuré à quarante milles de Sabi. On avoit eu soin de leur faire préparer pour ce voyage des hamacks à la mode du Pays. En arrivant berté. au Camp Royal, ils furent féparés, suivant la différence de leurs Nations; & pendant quelques jours, ils furent assez maltraités. Mais, dans la première audience qu'ils obtinrent du Roi, ce Prince rejetta le mauvais accueil qu'on leur avoit fait sur le trouble de la guerre, & leur promit qu'ils seroient plus satisfaits à l'avenir. En effet, peu de jours après, il leur accorda la liberté fans rangon, avec la permission de retourner dans leurs Forts. Cependant ils ne purent obtenir la restitution de ce qu'on leur avoit pris. Le Roi fit préfent de quelques Esclaves aux Gouverneurs Anglois & François. Il les assura qu'après avoir bien établi ses Conquêtes, son dessein étoit de faire seurir le Commerce, & de donner aux Européens des témoignages d'une confidération particulière.

Snelgrave passa trois jours sur le rivage de Juida, avec les François & les Anglois des deux Comptoirs, qui lui parurent fort embarrassés des circonstances. Il les quitta pour se rendre à Jacquin, qui n'en est qu'à sept lieuës à l'Est, quoiqu'il y ait au moins trente milles de Côtes. Cette Rade a tosjours fervi de Port de Mer au Royaume d'Ardra. Elle est gouvernée par un Prince héréditaire, qui paye à cette Couronne un tribut de sel. Lorsque le Roi de Dahomay s'étoit rendu maître d'Ardra, ce Gouverneur l'avoit fait affûrer de sa soûmission, avec offre de lui payer le même tribut qu'au Roi précédent (1). Cette conduite fut fort approuvée de Truro Audati; & la sienne, remarque l'Auteur, fait connoître quelle étoit sa Politique. Quelques ravages qu'il eut éxercés dans les Pays qu'il avoit subjugués, il jugea qu'après s'être ouvert le passage qu'il desiroit jusqu'à la Mer, il pouvoit tirer quelque utilité des Jacquins, qui entendoient fort-bien le Commerce; & que par cette voie il ne manqueroit jamais d'armes & de poudre, pour achever ses Conquêtes. D'ailleurs cette Nation avoit toûjours été rivale des Juidas dans le Commerce, & leur portoit une haine invétérée depuis qu'ils avoient attiré dans leur Pays tout le Commerce de Jacquin, car les agrémens de Sabi, & la douceur de l'ancien Gouvernement avoient porté les Européens à fixer leurs Etablissemens dans cette Ville (m).

LE 3 d'Avril, Snelgrave jetta l'ancre dans la Rade de Jacquin, & députa fon Chirurgien au Prince du Pays pour lui demander fa protection. Elle lui fut accordée (n) par un serment solemnel sur les Fétiches, en présence de

1727. Tous les Blancs font

Ils font conduits au camp & remis en li-

Snelgrave fe rend dans la Rade de Jac-

Politique du Roi de Daho-

<sup>(1)</sup> Angl. la proposition sut d'abord acceptée; ce qui fait voir, dit l'Auteur, quelle est la Politique de ce Conquérant R. d. É. (m) Snelgrave, pag. 24. & fuiv.

<sup>(</sup>n) Angl. fous Fétiche, c. à. d. fous ferment. Cette expression faire Fétiche, signifie en général faire un acte de Roligion. R. d. E.

SNELGRAVE. 1727.

deux Blancs, l'un François, l'autre Hollandois. Il descendit au rivage le jour suivant; & s'étant rendu à la Ville, qui est à trois milles de la Mer, il y sut reçu civilement, dans une maiion qu'on avoit déja préparée pour lui servir

de Comptoir.

Snelgrave est appellé au Camp par le Roi.

LE lendemain, il lui vint un Messager Négre, nommé Buttene, qui lui dit, en fort bon Anglois, que ne l'ayant pû trouver à Juida, où il l'avoit cherché par l'ordre du Roi de Dahomay, il étoit venu à Jacquin pour l'inviter à se rendre au Camp, & l'affirer de la part de Sa Majetté, qu'il y seroit en sureté & reçu avec toutes sortes de caresses. Snelgrave marqua de l'embarras à répondre; mais apprenant que son resus pourroit avoir de facheuses conféquences, il prit le parti de s'engager à ce Voyage, fur-tout lorfqu'il vit plusieurs Blancs disposés à l'accompagner. Un Capitaine Hollandois, dont le Vaisseau avoit été détruit depuis peu par les Portugais, lui promit de le suivre. Le Chef du Comptoir Hollandois de Jacquin, résolut d'envoyer avec lui son Ecrivain, pour faire quelques présens au Vainqueur. Le Prince de Jacquin fit partir aussi son propre frère, pour (0) renouveller ses hommages au Roi.

li part avec quelques autres Blancs & un Prince Négrc.

Lz 8 d'Avril, ils traversèrent, dans des Canots, la Rivière qui coule derrière Jacquin. Leur cortège étoit composé de cent Négres, & le Messager leur servoit de guide. Cet homme, qui avoit été fait prisonnier avec Lamb, avoit appris l'Anglois, dès son enfance, dans le Comptoir de Juida. Ils surent accompagnés jusqu'au bord de la Rivière par les Habitans de la Ville, qui faisoient des vœux pour leur retour, dans l'opinion qu'ils avoient de la barbarie des Dahomays. Leur inquiétude étoit sur-tout pour le Duc (p), frère de leur Prince, jeune Seigneur Négre à qui Snelgrave même attribue les plus aimables qualités.

(e) Angl. pour faire hommage au Roi. Car, dit Snelgrave pag. 28, il ne s'etoit pas encora acquitté de ce devoir. R. d. E.

(p) Un Duc de la création de quelques Matelots Anglois, comme on la vû dans d'autres éxemples. R. d. T.

#### S. I I.

L'Auteur se rend au Camp du Roi de Dahomay. Spectacles barbares, & circonstances curieuses jusqu'à son retour en Angleterre (a).

Pays que Snelgrave traverfe.

PRÉS avoir passé la Rivière, ils se mirent en chemin dans leurs A hamacks, portés chacun par fix Négres, qui se relevoient successivement à certaines distances; car deux suffisent pour sostenir le bâton auquel le branle est attaché. [ Ils avoient aussi chacun un petit Cheval, pour monter, quand ils étoient las d'être couchés dans leurs hamacks.] Ils ne faisoient pas moins de quatre milles par heure; mais on étoit quelquesois obligé d'attendre ceux qui portoient le bagage. Il ne se trouve point de chariots à Jacquin, & les chevaux n'y font gueres plus gros que des anes. Au reste les

(a) Sneigrave, pag. 29. & suiv.

chemins é fi l'on n'y non-feuler Habitans ; fous quelqu Le foir, o étoient tro la fuite pal

LE jour

occ

vers neuf depuis Jaco fit à Snelgi confeilla de Camp, il le le titre de parut fort e d'armes à faire des g pénétrer le grand Capi la main, & l'estomac, prenant un vée au nom mun dans le de la bierre remettre en de leurs Inft

LE Camp tale (c) du de ruines. L branches d'a mais affez gr conduits d'a ses, du butir autour d'eux Blancs, & q passe deux he dont les Né mière qu'on trouvèrent le y furent entr cessé de les a

(b) Angl. d Voyage Snelgr. (e) Lamb, cette Capitale, que celui du Pa

chemins étoient fort bons; & la perspective du Pays auroit été très-agréable. si l'on n'y eut apperçu de tous côtés les ravages de la guerre. On y voyoit non-seulement ses ruines de quantité de Villes & de Villages, mais les os des Habitans massacrés, qui couvroient encore la terre. Le premier jour, on dîna fous quelques Cocotiers, de diverses viandes froides dont on avoit fait provision. Le soir, on sut obligé de coucher à terre dans quelques mauvaises hutes, qui étoient trop basses pour y pouvoit suspendre les branles. Tous les Négres de

la suite passèrent la nuit à l'air.

e jour

y fut

fervir

qui lui

avoit

inviter

roit en

barras

confé-

it plu-

ont le

le fui-

r avec

nce de

mages

ile der-

essager

Lamb,

Ils fu-

le, qui

la bar-

, frère

les plus

ques Ma-

d'autres

s leurs

ceffive-

auquel

ne fai-

obligé ariots à reste les

chemins

, pour

Le jour suivant, étant parti à sept heures du matin, le convoi se trouva, vers neuf heures, à un quart de mille du Camp Royal. On crut avoir fait, depuis Jacquin, environ quarante milles. Là, un Messager envoyé par le Roi, fit à Snelgrave & aux autres Blancs, les complimens de Sa Majesté. Il leur conseilla de se vêtir proprement. Ensuite les ayant conduits fort-près du Camp, il les remit entre les mains (b) d'un Officier de distinction, qui portoit le titre de Grand Capitaine. La manière dont cet Officier les aborda leur parut fort extraordinaire. Il étoit environné de cinq cens Soldats, chargés d'armes à feu, d'épées nues, de targettes & de banières, qui se mirent à faire des grimaces & des contorsions si ridicules, qu'il n'étoit pas aisé de pénétrer leurs intentions. Elles devinrent encore plus obscures lorsque le grand Capitaine s'approcha d'eux avec quelques autres Officiers, l'épée à la main, & la secouant sur leurs têtes, ou leur en appuyant la pointe sur l'estomac, avec des sauts & des mouvemens sans aucune mesure. A la fin prenant un air plus composé, il leur tendit la main, les félicita de leur arrivée au nom du Roi, & but à leur fanté du vin de Palmier, qui est fort commun dans le Pays. Snelgrave & ses Compagnons lui répondirent, en bûvant de la bierre & du vin qu'ils avoient apportés. Ensuite ils furent invités à se remettre en marche fous la garde de cinq cens Dahomays, au bruit continuel de leurs Instrumens.

Le Camp Royal étoit près d'une fort grande Ville, qui avoit été la Capitale (c) du Royaume d'Ardra, mais qui n'offroit plus qu'un affreux amas de ruines. L'armée victorieuse campoit dans des tentes, composées de petites branches d'arbres & couvertes de paille; de la forme de nos ruches à miel, mais affez grandes pour contenir dix ou douze Soldats. Les Blancs furent conduits d'abord fous quelques grands arbres, où l'on avoit placé des chaises, du butin de Juida, pour les y faire asseoir à l'ombre. Bientôt ils virent autour d'eux des milliers de Négres, dont la plûpart n'avoient jamais vû de Blancs, & que la curiofité amenoit pour jouir de ce spectacle. Après avoir passe deux heures dans cette situation, à considérer divers tours de souplesse, dont les Négres tâchoient de les amuser, ils furent menés dans une chaumière qu'on avoit préparée pour eux. La porte en étoit fort basse, mais ils trouvèrent le dedans affez haut pour y suspendre leurs branles. Aussi-tôt qu'ils y furent entrés avec leur bagage, le grand Capitaine, qui n'avoit pas encore cessé de les accompagner, laissa une garde à peu de distance, & se rendit

SNELGRAVE. 1727.

Il arrive près du Camp. Accueil bizarre qu'on lui

Situation du Camp Royal,

Logement qu'on donne à Snelgrave.

(b) Angl. du principal Officier du Roi. Voyage Snelgr. pag. 31. R. d. E.

(e) Lamb, qui avoit passe deux ans dans cette Capitale, ne lui donne pas d'autre nom que celui du Pays même, c'est-à-dire Ardra.

Angl. Snelgrave ne lui donne aucun nom. Ce-

pendant d'autres Voyageurs la nomment Assem ou Azem.

SHELSBAVE. 1737. Attentions du Roi pour

la Mreté.

auprès du Roi pour lui rendre compte de sa commission. Vers midi, (d) ils dresserent leur tente au milieu d'une grande cour, environnée de palissades, autour desquelles la populace s'empressa beaucoup pour les regarder. Mais ils dinerent tranquillement, parce que le Roi avoit defendu sous peine de mort, que personne s'approchât d'eux sans la permission de la Garde. Cette attention pour leur fûreté leur caufa beaucoup de joie. Cependant ils furent tourmentés par une si prodigieuse quantité de mouches, que malgré les soins continuels de leurs Esclaves, ils ne pouvoient avaler un morceau qui ne sut chargé de de cette vermine.

Sacrifice de quatre mille Negres.

Quarante

Héros Né-

parure.

gres, & leur

A trois heures après midi, le grand Capitaine les fit avertir de se rendre à la Porte Royale. Ils virent en chemin deux grands échaffauts, fur lesquels on avoit rassemblé en pile un grand nombre de têtes de morts. C'étoit-la que se (e) formoient les mouches, dont ils avoient reçu tant d'incommodité pendant leur diner. L'Interpréte leur apprit que les Dahomays avoient facrifié dans ce lieu, a leurs Divinités, quatre mille prisonniers de Juida, & que cette

exécution s'étoit faite il y avoit environ trois semaines.

La Porte Royale donnoit entrée dans un grand enclos de palissades, où l'on voyoit plusieurs maisons dont les murs étoient de terre. On les y sit asseoir sur des sellettes. Un Officier leur présenta une Vache, un Mouton, quelques Chévres, & d'antres provisions. Il ajoûta, pour compliment, qu'au milieu du tumulte des Armes, Sa Majesté ne pouvoit pas satisfaire l'inclination qu'elle avoit à les mieux traiter. Ils ne virent pas le Roi; mais fortant de la Cour (f) après y avoir promené quelque tems leurs yeux, ils furent surpris d'appercevoir à la porte une file de quarante Négres, grands & robustes, le fusil sur l'épaule, & le fabre à la main; chacun orné d'un grand colier de dents d'hommes, qui leur pendoient sur l'estomac & autour des épaules. L'Interpréte leur apprit que c'étoient les (g) Héros de la Nation, auxquels il étoit permis de porter les dents des ennemis qu'ils avoient tués. Quelques-uns en avoient plus que les autres, (b) ce qui faifoit une différence de degrés dans l'ordre même de la valeur; car la loi du Pays défendoit sous peine de mort de se parer d'un si glorieux ornement, sans avoir prouvé devant quelques Officiers chargés de cet office, que chaque dens venoit d'un Ennemi tué sur le champ de bataille. Snelgrave pria l'Interpréte de leur faire un compliment de fa part, & de leur dire qu'il les regardoit comme une Compagnie de fort braves gens. Ils (i) répondirent qu'ils estimoient beaucoup les Blancs.

L'AUTEUR & ses Compagnons retournérent ensuite à leur Tente, soupérent fort-bien, & firent suspendre leurs branles, où ils dormirent mieux que la nuit précédente. Le frère du Prince de Jacquin fut traité dans un autre lieu par le grand Capitaine, afin que les Blancs fussent logés moins à l'é-

CE fut le lendemain, qu'ils reçurent ordre de se préparer pour l'audience

(d) Angl. leur tente étoit dressée, R. d. E.

(c) Angl. que se nourrissoient. R. d. E. (f) Angl. après avoir témoigné leur reconnoissance. R. d. E.

qua par cette différente quantité de dents, que la fortune avoit été plus favorable aux uns qu'aux autres. R. d. E.

(1) Angl. Ils rendirent l'honnêteté en difant, qu'ils faifoient aussi grand cas des Blancs. R. d. E.

du Roi. cedent. ree, qui foûtenoie deur du S fur l'épau julqu'en t cit tonjou joyaux fu dans leur curs, qui lent une c des diamai

LE Roi ville du pi fundales a fe. A cetti soit de les verte. Alo préfentât c & leur aya la fienne.

On ame gion nomm homay faif hommes de mes, pour fes. Les mes & s'éto s'étoit hâté si lâche per A LL fe fit : roit inspiré Roi en cho te fut deftii du aux Eure part à cette le champ pa la valeur de que femme cour plusieu fa charge; schellings p horribles in

(k) Snelgra

IV. Part.

<sup>(</sup>g) Angl. les Braves du Roi. R. d. E.
(b) Angl. ce qui montroit leur degré de valour. Shelgrave dit simplement, qu'il remar-

du Roi. Ils furent conduits dans la même cour qu'ils avoient vûe le jour précedent. Sa Majesté y étoit assire, contre l'usage du Pays, sur une chasse dorée, qui s'étoit trouvée entre les depouilles du Palais de Juida. Trois femmes foûtenoient de grands parafols au-deflus de fa tête, pour le garantir de l'ardeur du Soleil, & quatre autres femmes étoient debout derrière lui, le fufil fur l'épaule. Elles étoient toutes fort proprement vêtues depuis la ceinture jusqu'en bas, suivant l'usage de la Nation, où la moitié supérieure du corps est tonjours nue. Elles portoient aux bras des cercles d'Or d'un grand prix, des joyaux fans nombre autour du cou, & de petits ornemens du Pays entrelaisés dans leur chevelure. Ces parures de tête sont des criffaux de diverses couleurs, qui viennent de fort loin dans l'intérieur de l'Afrique, & qui paroiftent une espèce de fossiles. Les Négres en sont le même cas que nous faisons des diamans.

LE Roi étoit vêtu d'une robe à fleurs d'Or, qui lui tomboit jusqu'à la cheville du pied. Il avoit sur la tête un chapeau d'Europe, brodé en Or, & des fundales aux pieds. On avertit les Blancs de s'arrêter à vingt pas de la chaise. A cette distance, Sa Majesté leur fit dire par l'Interpréte qu'elle se réjouissoit de leur arrivée. Ils lui firent une profonde révérence, la tête découverte. Alors, ayant affûré Snelgrave de sa protection, elle donna ordre qu'on présentât des chaises aux Etrangers. Ils s'assirent. Le Roi but à leur santé; & leur ayant fait porter des liqueurs, il leur donna la permission de boire à

On amena, le même jour, au Camp, plus de huit cens captifs, d'une Région nommée Tuffo, à fix journées de distance. Tandis que le Roi de Dahomay faifoit la Conquête de Juida, ces Peuples avoient attaqué cinq cens hommes de ses Troupes, qu'il avoit donnés pour escorte à douze de ses femmes, pour les reconduire dans le Pays de Dahomay avec quantité de richefses. Les Tuffos ayant mis l'escorte en déroute avoient tué les douze femmes & s'étoient saisse de leur trésor. Mais après la Conquête de Juida, le Roi s'étoit hâté de détacher une partie de son Armée, pour tirer vengeance d'une fi lâche perfidie (k).

Le fe fit amener les Prisonniers dans sa cour. La vûe de ces misérables auroit inspiré la pitié, si leur crime n'est pas mérité une juste punition. Le Roi en choisit un grand nombre, pour les facrisser à (1) ses Fétiches. Le respte fut destiné à l'Esclavage, [ou pour le service du Roi, ou pour être vendu aux Européens. Cependant tous les Soldats de Dahomay qui avoient eu part à cette prife, reçurent des récompenses, qui leur furent distribuées sur le champ par les Officiers du Roi. On leur paya, pour chaque Esclave mâle, la valeur de vingt schellings, en Kowris; & celle de dix schellings pour chaque femme & chaque enfant. Les mêmes Soldats apportèrent au milieu de la cour plusieurs milliers de têtes, enfilées dans des cordes. Chacun en avoit sa charge; & les Officiers qui les reçurent, leur payèrent la valeur de cinq schellings pour chaque tête. Ensuite d'autres Négres emportoient tous ces horribles monumens de la Victoire, pour en faire un amas près du Camp. L'In-

SNELGRAVE 1727. Audience du Roide Da

Veternens

Captifs qu'on lui amène. Il en destine une partie au facri-

Récompenfes accordées

(k) Snelgrave, pag. 37. & Juiv.

(1) Angl. à sa Fétiche, ou Ange Gardien.

IV. Part.

Выы

(d) ils

Mades .

Mau ils

mort,

tention

mentés

ntinuels

argé de

endre à

uels on

à que se

pendant

ifié dans

ue cette

ides, où

les y fit

Mouton,

it, qu'au

l'inclinas fortant

irent fur-

robustes,

nd colier

épaules.

quels il é-

ies-uns en

dans l'or-

nort de se

Officiers

le champ

ent de sa

e de fort

foupèrent

C8.

eux que la un autre oins à l'é-

l'audience du

ble aux uns êteté en dis des Blancs.

e dents, que

SHELGRAVE.

au Rol.

Manières dont les Seigacurs parient terpréte dit à Snelgrave, que le dessein du Roi étoit d'en composer un 113. phée de longue mémoire.

PENDANT que ce Prince parut dans la cour, tous les Grands de la Nation se tinrent prosternés, sans pouvoir approcher de sa chaise plus près que de vingt pas. Ceux qui avoient quelque chofe à lui communiquer commençoient par baifer la terre, & parloient enfuite à l'oreille d'une vieille femme, qui al. loit expliquer leurs desirs au Roi, & qui leur rapportoit sa réponse. Il sit préfent à pluficurs de ses Officiers & de ses Courtifans, d'environ deux cens Esclaves (m). Cette libéralité Royale fut proclamée à haute voix dans la cour. & suivie des applaudissemens de la populace, qui attendoit autour des palissades l'heure du facrifice. Ensuite on vit arriver deux Negres, qui portoient un affez grand tonneau rempli de diverfes fortes de grains. L'Auteur jugea qu'il ne contenoit pas moins de dix gallons. Après l'avoir placé à terre, les deux Négres se mirent à genoux; & mangeant le grain à poignées, ils avalérent tout en peu de minutes. Snelgrave apprit de l'Interpréte, que cette cérémonie ne se faisoit que pour amuser le Roi, & que les Acteurs ne vivoient pas longtems; mais qu'ils ne manquoient jamais de fuccesseurs. Il y eut quantité d'autres spectacles [ridicules à voir, & dont le récit ne seroit pas ennuyeux, qui durèrent pendant trois heures. Enfin Snelgrave fatigué d'avoir effuyé si long-tems toute l'ardeur du Soleil, demanda la permission de se retirer.

Speffacles Négres.

Effroi duDuc de Jacquin.

Les Dahomays mangent leurs prifonniers.

L'Auteur affifte au facrifice de quatre cens Négres.

Après le dîner, le Duc, frère du Prince de Jacquin, vint à la Tente des Blancs, dans un si grand effroi, que de noir, sa paleur le rendoit bazané. Il avoit rencontré en chemin les Tuffos qui devoient être facrifiés, & leurs cris lamentables l'avoient jetté dans ce désordre. Les Négres de la Côte ont en horreur ces excès de cruauté, & détestent sur tout les festins de chair humaine (n). Ce Barbare usage étoit familier aux Dahomays; car lorsque Snelgrave reprocha dans la fuite aux Peuples de Juida, le découragement qui leur avoit fait prendre la fuite, ils répondirent qu'il étoit impossible de réfister à des Canibals, dont il falloit s'attendre à devenir la pâture: & leur ayant répliqué qu'il importoit peu, après la mort, d'être dévorés par des hommes ou par des Vautours, qui font en fort grand nombre dans le Pays, ils fecouoient les épaules, en frémissant de la seule pensée d'être mangés par des créatures de leur espèce, & protestant qu'ils redoutoient moins (0) toute autre mort. Le Duc de Jacquin paroissoit inquiet pour sa propre sûreté, parce qu'il n'avoit point été reçu à l'audience du Roi. Mais Snelgrave & le Capitaine Hollandois, obtinrent du Chef des Prêtres la liberté d'affifter à la cérémonie. Elle fut éxécutée sur quatre petits échaffauts, élevés d'environ cinq pieds au-dessus de la terre. La première victime fut un beau Négre de cinquante ou foixante ans, qui parut les mains liées derrière le dos. Il se présenta d'un air ferme, & fans aucune marque de douleur ou de crainte. Un Prêtre Dahomay le retint quelques momens debout, près de l'échafaut, & prononça fur lui quelques paroles mystérieuses. Ensuite il fit un signe à l'Exécuteur,

qui étoit du corps. chaffaut. fang le ten voifin du C pour le Re

occ

L. B. facr Snelgrave Mais les ci renca la fin meme. Ila tout ce qui leur cruaut retirer fans un Colonel demanda ce tonnoit de 1 avantage p cien ufage penfer d'off choifir lui-1 gligeoient u Victoires qu particulières l'age & l'er qu'aux jeune des complot tion, ils ne d'ailleurs, le qu'à l'égard c'étoit pour avoient mass

SNELGRA

avoient quelé
fe formoit de
pouvoir rece
protège, &
Dieu, lui di
tant d'avanta
connoître à
adorons.

Après a Blancs se re l'après-midi à à son tour ju

(p) S.

<sup>(</sup>m) Angl. chaque présent étoit annoncé à haute voix, par un Officier établi pour cela, & sa proclamation étoit répétée par la Populace qui &c. R. d. E.

<sup>(</sup>n) Angl. dont l'usage sut sort avantageux aux Dahomais. R. d. E.

<sup>(0)</sup> Angl. la mort elle même. R. d. E.

qui étoit derrière la viêtime, & qui d'un feul coup de subre sépara la tête du corps. Toute l'assemblée poussa un grand eri. La tête sut jettée sur l'échassaut. Mais le corps, après avoir été quelque tems à terre, pour luisser au sang le tems de couler, sut emporté par des Esclaves, & jetté dans un lieu voisin du Camp. L'interpréte dit à Snelgrave que la tête de la viêtime étoit pour le Roi, le sang pour les l'éticlies, & le corps pour le Peuple (p).

La facrifice fut continué, avez les mêmes formalités pour chaque victime. Snelgrave observa que les hommes se présentoient courageusement à la mort. Mais les cris des femmes & des entans s'élevoient juiqu'au Ciel, & lui cauférent à la fin tant d'horreur, qu'il ne put se défendre de quelque effroi pour luimême. Il s'efforça néanmoins de prendre une contenance affarée, & d'éviter tent ce que les Vainqueurs auroient pû prendre pour une condamnation de leur cruauté. Mais il cherchoit, avec le Hollandois, quelque occasion de se retirer fans être apperçu. l'andis qu'ils étoient dans cette violente fituation. un Colonel Dahomay, qu'ils avoient vû à Jacquin, s'approcha d'eux, & leur deman la ce qu'ils pensoient du spectacle. Snelgrave lui répondit qu'il s'étonnoit de voir facrifier tant d'hommes fains, qui pouvoient être vendus avec avantage pour le Roi & pour la Nation. Le Colonel lui dit que c'étoit l'ancien ufage des Dahomays; qu'après une Conquête, le Roi ne pouvoit fe difpenfer d'offrir à leur Dieu un certain nombre de Captifa, qu'il étoit obligé de choifir lui-même; qu'ils se croiroient menacés de quelque malheur s'ils négligeoient une pratique si respectée, & qu'ils n'attribuoient leurs dernières Victoires qu'à leur exactitude à l'observer; que la raison qui faisoit choisir particulièrement les vieillards pour victimes étoit purement politique; que l'age & l'expérience leur faisant supposer plus de sagesse & de lumières qu'aux jeunes-gens, on craignoit que s'ils étoient confervés, ils ne formassent des complots contre leurs Vainqueurs, & qu'ayant été les Chefs de leur Nation, ils ne puffent jamais s'accoutumer à l'Efclavage. Il ajoûta qu'à cet âge d'ailleurs, les Européens ne seroient pas fort empressés à les acheter; & qu'à l'égard des jeunes-gens qui se trouvoient au nombre des victimes, c'étoit pour fervir, dans l'autre monde, les femmes du Roi que les Tuffos avoient massacrées.

SNELGRAVE concluant de cette dernière explication que les Dahomays avoient quelque idée d'un état futur, demanda au Colonel quelle opinion il fe formoit de Dieu. Il n'en tira qu'une réponse consuse, mais dont il crut pouvoir recueillir que ces Barbares reconnoissent un Dieu invisible qui les protège, & qui est subordonné à quelque autre Dieu plus puissant. Ce grand Dieu, lui dit le Colonel, est peut-être celui qui a communiqué aux Blancs tant d'avantages extraordinaires; mais puisqu'il ne lui a pas plû de se faire connoître à nous, nous nous contentons, ajoûta-t-il, de celui que nous adorons.

Après avoir affisté pendant deux heures à cette déplorable tragédie, les Blancs se retirèrent dans leur Tente, accompagnés du Colonel, qui passa l'après-midi à boire des liqueurs de l'Europe avec eux. Ils l'accompagnérent à son tour jusqu'à sa Tente. En chemin, ils passèrent par le lieu où les corps

5 7 2 7.

Fermeté des hommes. Cris des femmes & des enfans.

Raifons que les Dahomaya apportent pour justifier cet usage.

Opinion qu'ils ont de la Diviniré.

(p) Snelgrave pag. 50.

m 119.

Nation

que de

goient

qui al-

fit pre-

ens E.f.

cour .

des pa-

reoient

rjugea

re, les

ils ava-

e cette

ne vi-

s. Il y

fatigué

rmittion

ente des

izané. Il

& leurs

Côte ont

de chair

r lorfque

ment qui

e de ré-

: & leur par des

le Pays,

ingés par

o) toute

té, parce le Capi-

la céré-

iron cinq cinquan-

présenta

Jn Prêtre

prononça

écuteur,

avantageux R. d. E.

qui

e feroit

SNELGRAVE.

Politeffe que Snelgrave reçoit d'un Melàtre Portugais.

Négresse Blanche,

Manière dont les Dahomays mangent la chair humaine.

Snelgrave est persuadé qu'ils la mangeoient en esfet. Confirmation de ses idées. des victimes avoient été placés en deux tas, au nombre de quatre cens. Le Colonel les traita, avec du vin de Palmier. Mais à l'heure du fouper ils l'engagèrent à retourner avec eux. Tandis qu'ils étoient à table, ils virent arriver quelques Esclaves, chargés de plusieurs plats de chair & de poisson. C'étoit un présent, qui leur venoit d'un Mulâtre Portugais, établi à la Cour de Dahomay. Il parut bientôt lui-même, fuivi de fa femme, qui étoit beaucoup plus blanche que lui. Le Roi de Dahomay l'avoit fait prisonnier, avec Lamb, dans la Conquête d'Ardra, & n'avoit rien épargné pour se l'attacher par ses biensaits. Il lui avoit donné cette semme, dont Snelgrave admira beaucoup la figure. Elle n'avoit pas le teint si vif que les Angloises, mais elle avoit leur blancheur, avec les traits & la chevelure des Négres. Son mari assuroit qu'elle étoit née de parens très-noirs, qui n'avoient jamais vû de Blancs; & qu'elle-même n'en avoit jamais vû d'autres que Lamb. Il parut fort empressé à demander des nouvelles de ce Facteur Anglois. Le Roi disoit-il, attendoit impatiemment son retour, & lui avoit promis la liberté à lui-même, aussi-tôt que Lamb seroit revenu suivant sa promesse.

Le lendemain, Snelgrave reçut la visite du Duc de Jacquin, qui avoit obtenu la permission de paroître devant le Roi, & qui revenoit charmé de cette faveur. Il avoit été traité si humainement, qu'il ne lui restoit aucune crainte d'être mangé par les Dahomays; mais il paroissoit pénétré d'horreur en racontant les circonstances de l'horrible festin qui s'étoit fait la nuit précédente. Les corps des Tussos avoient été bouillis & dévorés. Snelgrave eut la curiosité de se transporter dans le lieu où il les avoit vûs. Il n'y restoit plus que les traces du fang; & son Interpréte lui dit, en riant, que les Vautours avoient tout enlevé. Cependant comme il étoit fort étrange qu'on ne vît pas du moins quelques os de reste, il demanda quelqu'explication. L'interpréte lui répondit alors plus sérieusement, que les Prêtres avoient distribué les cadavres dans chaque partie du Camp, & que les Soldats avoient passé toute

la nuit à les manger (q).

L'Auteur n'ôfe donner cette étrange barbarie pour une vérité, parce qu'il ne la rapporte pas sur le témoignage de ses propres yeux. Mais il laisse juger à ses Lecteurs, si elle n'est pas bien confirmée par un autre récit qu'il tient lui-même d'un fort honnête-homme, nommé Robert Moore, alors Chirurgien de l'Italienne, grande Frégate de la Compagnie Angloise. Ce Bâtiment arriva dans la Rade de Juida tandis que Snelgrave étoit à Jacquin. Le Capitaine John Dagge, qui le commandoit, se trouvant indisposé, envoya Robert Moore au Camp du Roi de Dahomay, avec des présens pour ce Prince. [Moore eut la curiosité de parcourir le Camp; & passant] au Marché, si ly vit vendre publiquement (r) de la chair humaine. Snelgrave, à qui

(q) Atkins, qui rejette toutes les suppositions d'Antropophages, répond ici que l'Interpréte se sit un plaisir d'en imposer à Snelgrave, pour excuser apparemment la lâcheté des Juidas ses Compatriotes, & juge que tous les cadavres avoient été enterrés pendant la nuit. Voyez ci-dessus l'article d'Atkins; & dans sa Relation même, la page 127.

(r) C'est la plus forte preuve de l'opinion

de Snelgrave. Mais Atkins répond que si Moore n'a pas vû tuer & démembrer les houmes dont il prétendoit avoir vû vendre la chair, il pouvoit avoir pris de la chair de Singes pour de la chair humaine. Il s'emporte même contre la crédulité de Snelgrave, & lui reproche de donner comme certain, sur le témoignage d'autrui, ce qu'il lui étoit si aisé de vérisier par ses propres yeux; (Voyez hivis

OCC:

Moore rac ché; mais y auroit ví parmi les T les Européd à part pour

du Roi, all connoissance deux Ambas au Vainques permettoit paroître. A d'une comm fon absence ques avis sur qu'il regut aparfaitement

rosité du Ro CE Portug avoit dans la nus du Royai té d'un grand décharger da dont les père toient retirés instances à dé médiatement tôt cette Vill n'étoient com n'avoient que dans un Pays fanglantes éxi He bruit des d'Yo ne put l mouches avoi mençoit à se stratagême. Il Ville voisine de marchandif toute fon Arn tra dans la Vi

Mins. pag. 131 moins paroit il s'a fondir la chofe, i de fon Trucheme pouvoit question

Moore raconta ce qu'il avoit vû, n'alla point chercher ce spectacle au Marché; mais il est persuadé que si sa curiosité l'eût conduit du même côté, il y auroit vû la même chofe. Il ajoûte qu'outre les captifs facrifiés, il y avoit parmi les Tuffos quantité d'autres vieillards, ou de jeunes gens estropiés, que les Européens n'auroient point achetés, & que les Dahomays avoient pû tuer

à part pour en vendre la chair au Marché (s).

s. Le

per ils

virent

oillon.

a Cour

t beau-

, avec

ttacher ·

admira

, mais

s. Son

jamais

mb. Il

Le Roi,

liberté

ui avoit

irmé de

aucune

'horreur

uit prérave eut

toit plus Vautours

e vît pas

iterpréte

ribué les

ssé toute

arce qu'il

laisse juécit qu'il

, alors ife. Ce

Jacquin.

ofé, en-

pour ce

e, à qui

nd que si

er les hom-

vendre la a chair de s'emporte

grave, &

ertain, sur

lui étoit si

IX; (Voyez

Atkins.

Moore

Marché,

SNELGRAVE n'ayant reçu, le même jour, aucun ordre pour l'audience du Roi, alla rendre une visite au Mulâtre Portugais, à qui il devoit de la reconnoissance & des remercimens. Son Interpréte l'avertit qu'il étoit arrivé deux Ambassadeurs du Roi de Juida, pour faire les soûmissions de ce Prince au Vainqueur, & que s'il (t) les rencontroit en chemin, la prudence ne lui permettoit pas de leur parler. Il arriva chez le Portugais sans les avoir vû paroître. Aussi-tôt qu'il sut assis, il se désit de l'Interpréte, sous le prétexte d'une commission dont il le chargea pour le Duc de Jacquin; & profitant de son absence pour s'expliquer plus librement, il demanda au Portugais quelques avis fur la conduite qu'il devoit tenir avec le Roi. Les éclaireissemens qu'il reçut de lui, furent extrémement utiles aux Anglois, & répondirent parfaitement à l'experience qu'ils firent bientôt de la politesse & de la générosité du Roi.

Ce Portugais, dont Lamb & Snelgrave ne nous apprennent pas le nom, avoit dans la cour de sa maison deux fort-beaux chevaux. Ils lui étoient ve- Portugais. nus du Royaume d'Yo, fort éloigné de Dahomay au Nord-Est, de l'autre côté d'un grand Lac d'où fortent quantité de grosses Rivières qui viennent se décharger dans la Baye de Guinée. Il racontoit que plusieurs Princes sugitifs, dont les pères avoient été vaincus & décapités par le Roi de Dahomay, s'étoient retirés fous la protection du Roi d'Yo, & l'avoient engagé par leurs instances à déclarer la guerre à leur Vainqueur. Il s'étoit mis en campagne immédiatement après la Conquête d'Ardra. Le Roi de Dahomay quittant aussitôt cette Ville avoit marché au-devant de lui, avec toutes ses sorces, qui mays. n'étoient composées que d'Infanterie. Comme ses Ennemis, au contraire, n'avoient que de la Cavalerie, il avoit eu d'abord quelque chose à souffrir, dans un Pays ouvert, où les fléches, les javelines & le fabre faisoient de fanglantes éxécutions. Mais [ une partie de ] ses Soldats étant armés de fusils. le bruit des [moindres] décharges effraya tellement les chevaux, que le Roi d'Yo ne put les attaquer une seule sois avec vigueur. Cependant les escarmouches avoient déja duré quatre jours, & l'Infanterie de Dahomay commençoit à se rebuter d'une si longue fatigue; lorsque le Roi eut recours à ce stratagême. Il avoit avec lui quantité d'eau-de-vie, qu'il fit placer dans une Ville voifine de son Camp. Il y mit aussi, comme en dépôt, un grand nombre de marchandises; & se retirant pendant la nuit, il feignit de s'éloigner avec toute son Armée. Celle d'Yo ne douta point qu'il n'eut pris la fuite. Elle entra dans la Ville; & tombant sur l'eau-de-vie, dont elle but d'autant plus avide-

SNELGRAVE. 1727.

Vifice qu'il rend au Mulàtre Portugais.

Guerre entre

Stratagême du Roi de Da-

3Atkins. pag. 131 ) [& la verité est, qu'au moins paroit-il s'être peu mis en peine d'approfondir la chose, puis qu'il s'en tient au rapport de son Truchement, & du Portugais, lorsqu'il pouvoit questionner tant d'autres gens ladeffus.

(s) [Foible conjecture pour établir un fait si peu croyable.

(t) Angl. s'il rencontroit quelqu'un de leur suite, dans la rue.

Bbbb 3

espéroit qu'i

raffer Zuing

NEIGHAVE.

avidement, que cette liqueur est très rare dans le Pays d'Yo, elle se ressentit bientôt de les pernicieux effets. Le sommeil de l'yvresse mit les plus braves hors d'état de se désendre; tandis que le Roi de Dahomay, bien instruit par fes Espions, revint sur ses pas avec la dernière diligence, & trouvant ses Ennemis dans ce défordre, n'eut pas de peine à les tailler en pièces. Il s'en échapa néanmoins une grande partie, à l'aide de leurs chevaux. Le Portugais Mulatre ajoûtoit que dans leur fuite, il avoit pris les deux chevaux qui etoient dans sa cour, & que les Vainqueurs en avoient enlevé un grand nombre. Cependant, il avoit reconnu, disoit-il, que les Dahomays craigroient beaucoup une seconde invasion, & qu'ils redoutoient extremement la Cavalerie. Depuis fa Victoire, leur Roi n'avoit pas fait difficulté d'envoyer des présens considérables à celui d'Yo, pour l'engager à demeurer tranquille dans ses Etats. Mais si la guerre recommençoit, & s'ils étoient abandonnes par la fortune, ils étoient déja résolus de se retirer vers les Côtes de la Mer. où ils écoient sûrs que leurs Ennemis n'ôseroient jamais les poursuivre. On scavoit que le Fétiche National des Yos étoit la Mer même, & que leurs Pretres leur défendant, sous peine de mort, d'y jetter les yeux, ils ne s'expoferoient point à vérifier une menace si terrible. Snelgrave remarque à cette occasion, comme les autres Voyageurs, que tous les Négres ont ainsi leurs Fétiches, généraux & particuliers, pour lesquels leur respect va si loin, que fi c'est un Mouton, par éxemple, une Chévre, ou quelque Oiseau, ils s'abitiennent toute leur vie de manger les animaux de la même espèce (v).

contre les Tos.

Sa reffource

Seconde audience de Snelgrave. Le jour suivant, Snelgrave & ses Compagnons, surent avertis de se rendre à l'audience. En arrivant dans la première cour, où ils n'avoient encore vû le Roi qu'en public, on les pria de s'arrêter un moment. Ce Prince ayant appris qu'ils lui apportoient des présens, avoit desiré de voir ce qu'ils avoient à lui offrir, avant qu'ils sussent introduits. Le retardement dura peu. On les conduisit dans une petite cour, au sond de laquelle Sa Majesté étoit assis les jambes croisées, sur un tapis de soie. Sa parure étoit fort riche; mais il avoit peu de Courtisans autour de lui. Il demanda aux Blancs, d'un ton sort doux, comment ils se portoient; &, faisant étendre près de lui deux belles nattes, il leur sit signe de s'asseoir. Ils obéirent, en apprenant de l'Interpréte que c'étoit l'usage du Pays.

Propositions de Commer-

Le Roi demanda aussi-tôt à Snelgrave quel étoit le Commerce qui l'avoit amené sur les Côtes de Guinée; & le Capitaine lui ayant répondu qu'il venoit pour le Commerce des Esclaves, & qu'il (x) espéroit beaucoup de la protection de Sa Majesté, il lui promit de le satisfaire, mais après que les Droits seroient réglés. Là-dessus, il lui dit de s'adresser à Zuinglar, un de ses Officiers, qui étoit présent, & que Snelgrave avoit connu à Juida, où il avoit sait, pendant plusseurs années, les affaires de la Cour de Dahomay. Cet Officier, prenant la parole au nom de son Maître, déclara que malgré ses Droits de Conquérant, il ne mettroit pas plus d'impôts sur les marchandises, qu'on n'étoit accoutumé d'en payer au Roi de Juida. Snelgrave répondit que Sa Majesté, étant un Prince beaucoup plus puissant que le Roi de Juida, on espérait

(v) [C'est un engagement qu'ils prennent entre les mains de leurs Prêtres, le jour qu'ils reçoivent leur nom.] Snelgr. pag. 68. & fuiv. (x) Angl. & qu'il espéroit de la bonté de Sa Majesté, d'être bientôt expédié. R. d. E.

quer jufqu'ai effet un plus d'un air gra jamais vû, refuse rien. l'Interpréte, fon étonnem promit que encouragé pa voie pour fa de protéger encore contr avoir néglige au Commerce ce que les An fatisfaire, & n'exiger d'eu grace fut acco ajoûta qu'il é de ses Etats; le plaignoien fon Peuple, gard des Blan

APRÈS CE par tant de m en saveur des lujets au larc partageoient vancer que s'i dans leur Pay térets par lei avoient du Co Blancs, que la Sujets; & que menter le non qu'il sentoit la voit être affür tans de les réc Camp.

CET entre beaucoup de 1 & huit Efelav pace de tems

(y) Angl. il

espéroit qu'il éxigeroit moins des Marchands. Cette objection parut embar- Snelgaave. raffer Zuinglar. Il balançoit fur sa réponse. Mais le Roi, qui se faisoit expliquer jusqu'au moindre mot par l'Interpréte, répondit lui-même, qu'étant en effet un plus grand Prince, il (y) devoit éxiger davantage. Mais, ajoûta-t-il, d'un air gracieux, comme vous etes le premier Capitaine Anglois que j'aye gulière du jamais vu, je veux vous traiter comme une jeune mariée, à laquelle on ne Roi. refuse rien. Snelgrave sut si surpris de ce tour d'expression, que regardant l'Interpréte, il l'accufa d'y avoir changé quelque chose. Mais le Roi flatté de son étonnement, recommença sa reponse dans les mêmes termes, & lui promit que ses actions ne démentiroient pas ses paroles. Alors Snelgrave encouragé par tant de faveurs, prit la liberté de représenter que la plus sûre voie pour faire fleurir le Commerce, étoit d'imposer des Droits légers, & de protéger les Anglois, non-feulement contre les larcins des Négres, mais encore contre les impositions arbitraires des Seigneurs. Il ajoûta que pour avoir négligé ces deux points, le Roi de Juida, avoit fait beaucoup de tort au Commerce de fon Pays. Sa Majesté prit fort-bien ce conseil, & demanda ce que les Anglois souhaitoient de lui payer. L'Auteur répondit [ que pour les fatisfaire, & leur infpirer autant de zele que de reconnoissance, il falloit accorde aux n'exiger d'eux que ] la moitié de ce qu'ils payoient au Roi de Juida. Cette Anglois. grace sut accordée sur le champ. Le Roi, [pour mettre le comble à ses bontés], ajoûta qu'il étoit résolu de rendre le Commerce florissant dans toute l'étendue de ses Etats; qu'il s'efforceroit de garantir les Blancs des injustices dont ils se plaignoient; & que Dieu l'avoit choisi pour punir le Roi de Juida & son Peuple, de toutes les bassesses dont ils s'étoient rendus coupables à l'égard des Blancs & des Noirs.

Après ce Traité, la confiance & l'affection du Roi de Dahomay éclatèrent par tant de marques, que Snelgrave ne balança point à folliciter sa clémence imploresacié en saveur des misérables Peuples de Juida. En avouant qu'ils étoient fort mence en faveur des Peusujets au larcin, il les excusa par l'éxemple des Grands de leur Nation, qui ples de Juida, partageoient avec eux les dépouilles des Etrangers. Il ne craignit point d'avancer que s'il plaisoit à Sa Majesté de leur faire grace, & de les rappeller dans leur Pays, en leur imposant un tribut, ils deviendroient utiles à ses intérets par leur industrie à cultiver la terre & par la connoissance qu'ils avoient du Commerce. Il ajoûta que c'étoit une maxime entre les Princes Blancs, que la force & la gloire des Rois consistent dans la multitude de leurs Sujets; & que si Sa Majesté goûtoit ce principe, elle avoit l'occasion d'augmenter le nombre des fiens de plusieurs centaines de mille. Le Roi répondit qu'il sentoit la vérité de ce discours; mais que la Conquête de Juida ne pouvoit être assarée que par la mort du Roi, & qu'il avoit déja offert aux Habitans de les rétablir, aufli-tôt qu'ils l'auroient envoyé mort ou vif dans son Camp.

CET entretien fut suivi de quantité d'autres discours. Le Roi se plaignit beaucoup de Lamb, qui après avoir reçu de lui trois cent vingt onces d'Or de Lamb, & & huit Esclaves en quittant sa Cour, avec serment d'y revenir dans un es-nomme Tom. pace de tems raisonnable, étoit absent depuis plus d'un an, sans lui avoir

Réponfe po-

Il se plaint

(y) Angl. il pourroit naturellement exiger davantage. R. d. E.

espéroit la bonté de lié. R. d. E.

effentit

braves

uit par

ses En-

n écha-

ortugais

aux qui

n grand

ys crai-

ment la envoyer

anquille

ndonnes

la Mer. re. On

urs Pre-

s'expo-

e à cette

nsi leurs

oin, que ils s'abi-

t encore

ice ayant

s avoient . On les

oit affife,

; mais il

n ton fort ux belles

nterpréte

ui l'avoit

qu'il ve-

pup de la s que les

un de ses où il avoit

Cet Offi-

fes Droits

es, qu'on

it que Sa

uida, on

ບ ). le se ren-

SNELGRAVE.

fait donner de ses nouvelles. Ses plaintes étoient d'autant plus justes, qu'il avoit donné à Lamb un Jacquin nommé Tom, Esclave depuis long-tems à la Cour, qui parloit fort-bien la langue Angloife, pour l'accompagner en Angleterrre; avec ordre d'y observer si les usages des Anglois dans leur Pays étoient tels que Lamb l'en avoit assuré, & de lui rapporter promptement ses informations. [ N'étoit-il pas étrange, disoit-il, qu'il n'eut entendu parler ni du Maître ni de l'Esclave? ] Snelgrave répondit qu'il ne connoissoit pas Lamb, quoique leur Patrie fut la meme, mais qu'ayant entendu parler de lui, il scavoit que de Juida il étoit passé à la Barbade, Isle fort éloignée de l'Angleterre, & qu'il ne doutoit pas que tôt ou tard il ne revînt en Guinée, avec la fidélité qu'il devoit à fon ferment. Le Roi protesta que quand Lamb feroit capable de manquer à fes engagemens, les Blancs n'en seroient pas plus maltraités à fa Cour. Ce que je lui ai donné, ajoûta-t-il, est pour moi moins que rien; & s'il (z) étoit revenu plus promptement avec le plus grand Vaisseau de son Pays, j'aurois pris plaisir à le remplir d'Esclaves dont il auroit disposé à fon gré (a).

Eclaircissement fur ce Facteur Anglois, & sur ce Négre.

Том, ce même Négre dont le Roi de Dahomay avoit fait présent à Lamb, étant venu en Angleterre l'année d'avant la publication de ce Voyage, l'Auteur fut interrogé par un Comité du Commerce, fur ce qu'il pouvoit avoir appris concernant cet Erclave. Il rend compte en peu de mots, de ses principales avantures. Lamb, après l'avoir conduit à la Barbade, & dans d'autres lieux, l'avoit laissé à Maryland. Mais il lui prit envie de l'amener à Londres en 1731. Peu de tems après leur arrivée, Snelgrave vit Lamb, & lui conseilla de ne pas retourner dans les Etats du Roi de Dahomay, parce qu'il étoit trop tard, & qu'il avoit tout à craindre du ressentiment de ce Prince. M. Testesole en avoit déja fait une triste expérience. La qualité de Gouverneur de la Compagnie d'Afrique à Juida, n'avoit point empêché qu'il n'eut fouffert une mort cruelle. [ Dans quelques idées que Lamb fût là-dessus, ] 4 il présenta au Roi d'Angleterre une Lettre sous le nom du Roi de Dahomay. Cette affaire ayant été renvoyée devant les Commissaires du Commerce, ils déclarèrent, après avoir interrogé Snelgrave, que la Lettre leur paroiffoit sapposée; mais ils jugèrent qu'il falloit prendre soin du Négre Tom, & le renvoyer à fon Roi. Suivant cet avis, les Ducs de Richemond & de Montaigu, lui procurèrent un passage commode sur le Tygre, Vaisseau de Guerre commandé par le Capitaine Berkeley. Ces deux Seigneurs envoyèrent, par le même Bâtiment, des présens considérables au Roi de Dahomay. Snelgrave apprit dans la fuite, que Tom, en arrivant à Juida, fut envoyé avec les présens à la Cour du Roi de Dahomay, qui étoit alors dans ses propres Etats; qu'il en fut reçu avec de grandes marques de fatisfaction, & que Sa Majesté fit partir à son tour, divers présens pour le Capitaine Berkeley; mais qu'avant l'arrivée de son Messager, Berkeley impatient avoit mis à la voile.

Empofture publique à fon occasion.

i a li ten-

ic D. Omay

aside die pré-

SNELGRAVE s'est cru obligé d'insérer ici cette courte explication, pour détromper ceux qui ont cru Tom envoyé par le Roi de Dahomay avec la qualité d'Ambassadeur. Cette farce, dit-il, sut poussée si loin, que les spectacles de Londres surent représentés plusieurs sois pour ce prétendu Ministre d'un prisser.

(2) Angl. s'il revenoit bientôt, quelque grand que pût être son Navire, il seroit d'a(a) Sne'grave. pag. 75. & fuiv.

occ

puissant F bliques, c né à Jacq Comptoir pendant le Facteur I

de Dahon
glais dont
au Comme
avec autai
fes faveur,
les autres
qu'à-préfe
d'aborder a
s'il vouloi
fuffent envoffres, on
then préfence

trois homn

d'y ajoûter

fis lui-mêm
Le Roi
commander
re & lui re
leurs perfor
de quelque
le bord de l
Comme il e
rent congé
entroit ordi

Avoit eu bea
avoit eu bea
Prince. Sa t
née.] Il avo
choit pas qu
Fonelgrave le
cellentes qu
vrit rien qui
core n'accor
geeit point

LE lender Royale, où l

(b) Angl. d (c) Angl. q (d) Angl. a

IV. Part.

puissant Roi d'Afrique, & qu'on prit soin d'avertir dans les Nouvelles Publiques, que c'étoit en faveur du Prince Adomo Orvonoko Tom, &c. Il étoit né à Jacquin. Des l'enfance, il y avoit appris la Langue Angloise dans les Comptoirs de la Compagnie d'Afrique; & s'étant trouvé dans celui d'Ardra, pendant la Conquête, il étoit tombé entre les mains du Vainqueur avec le

1727.

SNELGRAVE revient à fon sujet. Après avoir répondu aux plaintes du Roi de Dahomay sur l'absence de Lamo, il dit à ce Prince, que le Négociant Anglais dont il commandoit un Vuilleau, en avoit cinq autres, (b) accoutumés au Commerce de Juida, & qu'il se stattoit que Sa Majesté les traiteroit tous avec autant de bonté que le premier. Le Roi répondit, avec un foûrire, que les faveurs regardoient particulièrement la personne de Snelgrave; mais que les autres Vaisseaux néanmoins n'auroient aucun sujet de se plaindre; & qu'à-présent qu'il étoit maître de Juida & de Jacquin, il leur laissoit la liberté d'aborder à l'un ou l'autre de ces deux Ports. Il demanda enfuite à Snelgrave s'il vouloit choifir des Esclaves dans le Camp, ou s'il aimoit mieux qu'ils avec Snelgrafussent envoyés d'abord à Jacquin. Snelgrave ayant accepté la seconde de ces offres, on convint d'un prix raisonnable. Les articles du Traité furent écrits n présence du Roi [il y en avoit un, entre autres, par lequel il devoit avoir trois hommes, sur une personne de l'autre séxe; \ & l'Auteur ne manqua pas d'y ajoûter qu'on ne lui feroit prendre que les Efclaves (c) qu'il auroft choi-

Fin de l'au dienec da Roi de Dahomay.

Son Traité

Le Roi fit ensuite appeller le Duc, frère du Prince de Jacquin, pour recommander particulièrement Snelgrave à fes foins. Il lui déclara que fon frère & lui répondroient des moindres torts que les Anglois recevroient dans leurs personnes ou leurs marchandises; & que ceux qui seroient convaincus de quelque vol dans le transport des marchandises, seroient empalés vifs sur le bord de la Mer, pour fervir d'exemple aux deux Pays de Juida & de Jacquin. Comme il étoit de ja neuf heures du foir, Snelgrave & ses Compagnons prirent congé du Roi, après avoir été avertis que c'étoit le tems où ce Prince entroit ordinairement dans le Bain.

CETTE audience avoit duré cinq heures. L'Auteur, étant si-près du Roi, avoit eu beaucoup de facilité à prendre une idée éxacte de la personne de ce figure du Roi + Prince. Sa taille étoit médiocre, (d) mais pleine [& fort-bien proportion- de Dahomay. née. Il avoit le visage un peu défiguré par la petite vérole; ce qui n'empêchoit pas que sa physionomie ne sut prévenante & majestueuse. En général, +Snelgrave le représente comme (e) un Négre extraordinaire, [par les excellentes qualités qui se trouvoient réunies dans son caractère]. Il n'y découvrit rien qui eut l'air barbare, à l'exception du facrifice de ses ennemis; encore n'accordoit-il cette cruauté qu'à la politique; \ & pour lui, il ne mangeoit point de chair humaine.

Caractère &

Le lendemain, les Blancs furent appellés de fort bonne heure à la Porte Royale, où les Officiers du Roi leur déclarèrent que ce Prince ne pouvoit les obtient la li-

Sneigrave voir tir. berté de par-

(b) Angl. destinés. R d. E.

Angl. qui lui plairoient. R. d. E. (d) Angl. avec beaucoup d'emborpoint.

(e) Angl. comme le Négre le plus extraor dinaire qu'il eût jamais connu. R. d. E.

IV. Part.

s. quil

ms 2 12

en An-

ir Pays

ient fes arler ni 🖶

Lamb,

lui, il

l'Angle-

avec la

ib feroit

lus mal-

oins que

Vaisseau

t dispose

à Lamb,

Voyage,

pouvoit

s, de fes

& dans amener à

amb, &

y, parce

nt de ce

qualité de

êché qu'il

Dahomay.

herce, ils

paroiffoit

m, & le

e Montai-

le Guerre

rent, par

Snelgrave

c les pré-

es Etats;

a Majesté

nais qu'a-

on, pour

vec la qua-

fpectacles nistre d'un puissant

oile.

v.

a-deflus,

SNELGRAVE.

voir de tout le jour, parce que c'étoit (f) la fête de son Fétiche; mais qu'il leur faisoit présent de quelques Esclaves & de quantité de provisions; qu'ils pouvoient saire sond sur toutes ses promesses, retourner à Jacquin quand ils le souhaiteroient, [& sinir tranquillement leurs affaires sous sa protection. Ils trouvèrent à leur retour, les Esclaves & les provisions qui les attendoient.] On distribua, de la part du Roi, des pagnes assez propres aux Négres de leur cortège, avec une petite somme d'argent. Leur dessein étoit de partir le même jour; mais ils surent obligés d'attendre le Duc de Jacquin, qui n'avoit point encore eu sa dernière audience.

Etat de la Milice de Dahomay. Dans le cours de l'après-midi, ils virent passer devant la Porte Royale le reste de l'Armée, qui revenoit du Pays des Tussos. Ce Corps de Troupes marchoit avec plus d'ordre que l'Auteur n'en avoit jamais vû parmi les Négres, & parmi ceux-mêmes de la Côte d'Or, qui passent pour les meilleurs Soldats (g) de toutes les Régions de l'Afrique. Il étoit composé de trois mille hommes (b) de Milice régulière, suivis d'une multitude d'environ dix mille autres Négres, pour le transport du bagage, des provisions, & des têtes de leurs ennemis. Chaque Compagnie avoit ses Officiers & ses Drapeaux. Leurs Armes étoient le mousquet, le sabre & la targette. En passant devant la Porte Royale, ils se prosternèrent successivement & baissèrent la terre; mais ils se relevoient avec une vîtesse & une agilité surprenante. La place, qui étoit devant la porte, avoit quatre sois autant d'étendue que celle de la Tour de Londres. Ils y sirent l'éxercice, à la vûe d'un nombre incroyable de spectateurs; & dans l'espace de deux heures, ils sirent au moins vingt décharges de leur mousqueterie (i).

SNELGRAVE paroissant étonné de cette multitude de (k) Négres qui étoient à la suite des Troupes apprit de l'Interpréte, que le Roi donnoit à chaque Soldat un jeune élève de la Nation, entretenu aux dépens du Public, pour le former d'avance aux fatigues de la guerre, & que la plus grande partie de l'Armée présente avoit été élevée de cette manière. L'Auteur en eut moins de peine à comprendre comment le Roi de Dahomay avoit étendu si loin

ses Conquêtes, avec des Troupes si régulières & tant de politique.

Visite que l'Auteur rend au grand Capitaine.

Etabliffe-

ment Militai-

Malayens. Co que c'est que cette Nation. Avant fon départ, il crut devoir quelques civilités au Grand Capitaine, dont il avoit reçu divers fervices à son arrivée. S'étant rendu dans son partier, il y remarqua deux Négres vêtus de longues robes, avec un linge roulé autour de la tête à la manière des turbans Turcs, & des sandales aux pieds. L'Interpréte lui dit que c'étoient des (1) Malayens, Nation sort éloignée dans les terres & voisine des Mores; qu'ils avoient l'art de l'écriture dans la même perfection qu'en Europe; qu'il s'en trouvoit au Camp environ quarante, qui avoient été pris, pendant la guerre, dans différens lieux où ils éxerçoient le Commerce, & que le Roi les traitoit avec beaucoup de bonté: que sçachant teindre de plusieurs couleurs ses peaux de Chévres & de Moutons, ils saisoient pour les Dahomays des cartouches, qui leur servoient à porter

OCC.

leur poudre grave la lil

LE jour Jacquin. L Ils furent a & d'autre, gres qui po ner dans les Habitans av

LE lende Roi de Dah arriver dans lui envoyoit ge de fa Car vus. Le Prin coup fes pre ter les marc double. Sne coup plus le Le Prince d un Vaisseau à venir dans Vaisseau éto fon ami, en Chaloupe, r & de faire p quelle injust Cependant i à se relàcher attendu. Le cien pied; &

L'AUTEU parce qu'il n chemin par c principaux I & leurs meil l'Est, fous la Baye de Béniqu'ils avoient plus fûre que de l'Isle, & c fa Nation n'a

da effectiven

C'ÉTOIT ( Juida. Il y fai Habitans étoi leurs enfans p Voisins. Aussi

<sup>(</sup>f) Angl. fon jour de Fétiche. R. d. E.

<sup>(</sup>g) Angl. de tous les Noirs. R. d. E.
(b) Angl. de Troupes réglées. R. d. E.

<sup>(</sup>i.) Snelgrave, pag. 86. & Juiv.

<sup>(</sup>k) Angl. de petits garçons. R. d. E. (2) Il est parlé de cette Nation dans les Relations de Des-Marchais & de Smith.

leur poudre, & des sacs pour les provisions. Mais on n'accorda point à Snel-

grave la liberté de leur parler.

ju'ils

ils le

ent. s du

artir

n'a-

ale le

mar-

gres,

oldats

hom-

utres

leurs

rs Ar-

Porte

ils fe

étoit

our de

pecta-

harges

qui é.

à cha-

pour

partie

moins fi loin

taine,

e roulé

pieds.

oignée

lans la uaran-

éxer-

e: que utons,

porter

E.

s les Re-

leur

uar-

Ils 15

Le jour suivant, il partit avec tous ses Compagnons pour retourner à Jacquin. La musique du Roi & celle du Camp sit retentir l'air à leur départ. Ils furent accompagnés l'espace d'une lieuë par le Grand Capitaine; & de part & d'autre, on fit une décharge de la mousqueterie en se séparant. Les Négres qui portoient les branles marchèrent avec tant de légéreté pour retourner dans leur Pays, qu'on arriva le même jour à Jacquin, où l'on fut reçu des

Habitans avec des transports de joie.

Le lendemain, qui étoit le 15 d'Avril, Snelgrave paya aux Officiers du Roi de Dahomay les Impôts dont on étoit convenu. Deux jours après, il vit arriver dans la Ville un grand nombre de Négres, que le Roi de Dahomay lui envoyoit, avec la liberté du choix. Il profita de cette faveur, à l'avantage de sa Cargaison. Mais il sut arrété par deux obstacles qu'il n'avoit pas prévus. Le Prince de Jacquin éxigea pour lui-même des droits qui surpassoient beaucoup ses premières conventions; & les Négres de la Ville refusèrent de porter les marchandises à bord, si le prix de leur travail n'étoit augmenté du double. Snelgrave se vit retardé par ces deux injustices, & l'auroit été beaucoup plus long-tems s'il n'avoit été secouru par un accident fort heureux. Le Prince de Jacquin le fit un jour appeller, pour lui dire qu'il étoit arrivé un Vaisseau Anglois dans la Rade de Juida, & le prier d'engager le Capitaine à venir dans celle de Jacquin. Snelgrave, faififfant l'occasion, répondit que ce Vaisseau étoit sans doute l'Italienne, commandé par le Capitaine Dagge, fon ami, employé au fervice des mêmes Maîtres; qu'il alloit lui envoyer fa Chaloupe, mais pour le prier au contraire de ne pas quitter le Port de Juida, & de faire promptement sçavoir au Roi de Dahomay, avec quelle dureté & quelle injustice les Anglois étoient traités à Jacquin contre ses intentions. Cependant il offrit au Prince d'oublier le passé, s'il étoit disposé lui-même à se relàcher de ses prétentions. Ce langage eut l'effet que Snelgrave en avoit attendu. Le Prince confentit dès le même jour à recevoir les Droits sur l'ancien pied; & se chargeant de ramener les Porteurs à la raison, il leur persuada effectivement de porter les marchandises au prix ordinaire.

L'AUTEUR n'avoit ôfé porter directement ses plaintes au Roi de Dahomay. parce qu'il ne doutoit pas que le fort de fon Messager n'eut été de périr en chemin par quelque perfidie. Il fut informé que le Prince de Jacquin & les principaux Habitans de fa Ville avoient envoyé leurs femmes les plus chères & leurs meilleurs effets dans une Isle éloignée de douze ou quinze lieues à l'Est, sous la protection du Roi d'Appag, dont le Pays s'étend jusqu'à la Baye de Bénin. Cette précaution leur avoit paru nécessaire dans les défiances qu'ils avoient encore du Roi de Dahomay. Ils croyoient cette retraite d'autant plus fûre que ce Prince n'avoit pas de Canots pour entreprendre la Conquête de l'Isle, & qu'en supposant même qu'il pût s'en procurer, les Négres de

sa Nation n'auroient pas été capables de les conduire.

C'ETOIT en effet le Capitaine Dagge, qui étoit arrivé dans la Rade de Juida. Il y faisoit ses affaires avec beaucoup de succès. Dans la misère où les Habitans étoient réduits, ils étoient obligés de vendre leurs domestiques & da. leurs enfans pour se procurer des vivres, qu'ils achetoient des Papas leurs Voisins. Aussi la cargaison de Dagge fut-elle si-tôt finie, qu'il se vit en état

1727.

Sucigrave retourne à

Prince & les Nétres de cette Ville.

Ils fe récon-

Défiances que ce Prince avoit du Roi de Dahomay.

Dagge à Jui-

Cccc 2

SMELGRAVE.

Snelgrave est insulté par les Négres de Jacquin. de quitter la Côte trente-huit jours avant Snelgrave. [D'ailleurs la fievre 4 & d'autres maladies commencèrent leurs ravages sur le Vaisseau de l'Auteur.] Après avoir enterré son Chirurgien, il sut attaqué du même mal; & pour comble de difgrace, (m) les Troupes du Roi de Dahomay le chagrinèrent par des véxations & des demandes fort injustes. Cependant il eut la confolation de ne rien perdre par le vol; ce qu'il attribua aux ordres rigoureux que le Roi avoit donnés en fa faveur. Mais les Marchands Negres n'en devinrent que plus infolens. [Ils firent valoir comme une grace infigne la sûreté que les Anglois trouvoient dans leur Commerce.] Ils parloient avec mépris du Traité que Snelgrave avoit fait au Camp. L'Interpréte même entra dans leurs injustices; & lorsqu'on les menaçoit de l'autorité du Roi, ils se vantoient tous d'agir par ses ordres. Un de ces Négres féditieux présenta un jour le bout de son fusil à l'Auteur, pour le forcer de prendre quelques mauvais Esclaves. Les allarmes des Anglois augmentoient de jour en jour, fur-tout depuis que les Marchands Negres ne paroiffoient plus qu'armés de fabres & de poignards, avec un Efelaye qui portoit fufil.

Au milieu de ces inquiétudes, plusieurs Vaisseaux Portugais arrivèrent dans la Rade de Juida; & s'y arrêtèrent, sur quelque espérance d'y voir renaître la tranquillité & le Commerce. Le Roi de Dahomay avoit déja permis à quantité d'Habitans de rentrer dans leur Patrie. Ils commençoient à se bâtir des cabanes, près des Forts de France & d'Angleterre. (n) L'avenir sit connoître que ce n'avoit été qu'un stratagême pour tromper les Européens. Cependant le Roi de Dahomay n'ignorant pas que les Portugais payent les Esclaves en Or, leur en envoya des troupes nombreuses. Cette diversion jetta plus de langueur que jamais dans le Commerce des Jacquins. Depuis la Conquête de leur Pays, il ne leur étoit resté qu'un Port libre nommé Lakkami (o), au Nord-Est, & cette liberté leur venoit d'une grande Rivière, qui sépare ce lieu du

Continent.

Lukkami, unique Port libre des Jacquins.
Secours que Snelgrave trouve dans un Négre.

Arrivée de

pluficurs

VaisTeaux

Portugais.

Tandis que Snelgrave se livroit au chagrin de sa situation, un Négre, ami du grand Capitaine de Dahomay, lui rendit une visite à bord. [Ses propres affaires l'avoient amené dans le Canton de Jacquin.] Il sut surpris d'entendre les plaintes des Anglois; & retournant bientôt au Camp, il rendit compte au Roi de tout ce qu'il avoit appris. Ce Prince qui n'ignoroit pas les désiances du Prince de Jacquin & de ses Peuples, pensoit alors à leur envoyer

défiances du Prince de Jacquin & de ses Peuples, pensoit alors à leur envoyer son Grand Capitaine pour établir la tranquillité dans le Pays. Les nouvelles informations qu'il recevoit lui firent hâter cette résolution. Son Ministre reçut ordre aussi-tôt de partir, & rendit sa marche si prompte, qu'il apporta lui-même la première nouvelle de son arrivée. Quoique son escorte sut fort nombreuse, il voulut, pour écarter toute apparence d'hostilité, n'entrer dans la Ville qu'avec cent Gardes; & le reste de ses Troupes demeura de l'autre côté de la Rivière. Le Duc de Jacquin s'empressa beaucoup, pour le recevoir avec des honneurs distingués. Tous les Blancs assem-

Le Grand
Capitaine de
de Dahomay
est envoyé à
Jacquin.

(m) Angl. les Commis. R. d. E.

Jacquéens pouvoient encore commercer, & qu'une grande Rivière avoit mis à couvert des infultes des Dahomays (Snelgrave pag. 104.) R. d. E.

blés à la p gres de fo Mais ils s'y ne ceffoit r 'fàcheux Vo

OCC

LE Gramays. La prendre la conduits au celui qui l'a du Grand traité fut o du Roi. Le & à l'eau, jures de l'ain chands Neg Roi.

LE jour

nirent pour main avec e cortège, il Snelgrave of beaucoup de comment ce feroit long, conferver fir paté étoit de bien il avoit I'en ai cinq eut cinquant nanes & d'a fayance lui laquelle il av Non-feuleme tous les cour levèrent le s partie de la & quelques g

Lors qu' Capitaine, q tems fur fon s'en apperçu n'étoit pas l' qu'on invitoi On but beauc Capitaine doi

bles

<sup>(</sup>n) Angl. La fuite fit connoître. R. d. E.
(a) Selon la Traduction de la Relation de
Snelgrave, Lukamée est une Nation avec qui les

blés à la porte du C mptoir Hollandois le faluèrent à fon passage. Les Négres de son cortège surent d'abord logés près du Comptoir de Snelgrave. Mais ils s'y rendirent si incommodes par l'horrible bruit de leur musique, qui ne cessoit ne le jour ni la nuit, que les Anglois obtinrent d'être délivrés de ces sacheux Vessins.

Le Grand Capitaine fit arrêter, à fon arrivée, tous les Marchands Dahomays. La plûpart, avertis serétement de son dessein, avoient eu le tems de prendre la suite; mais il en restoit dix, qui surent chargés de chaînes & conduits au Camp Royal. Snelgrave eut la satisfaction de voir dans ce nombre, celui qui l'avoit menacé du bout de son susil. Il apprit ensuite qu'au retour du Grand Capitaine, cet insolent & un de ses compagnons, qui avoient traité sut outrageusement les Anglois, avoient eu la tete coupée par l'ordre du Roi. Les autres surent retenus long-tems dans les sers, & réduits au pain & à l'eau, dans la cour même du Roi, où ils étoient exposés à toutes les injures de l'air. Cette rigoureuse justice sit connoître à Snelgrave que les Marchands Nêgres, & l'interpréte, s'étoient revêtus faussement de l'autorité du

Le jour qui suivit l'arrivée du Grand Capitaine, tous les Blancs se réunirent pour lui offrir leurs présens. Il leur fit l'honneur de diner le lendemain avec eux dans le Comptoir de Snelgrave. De tous les Négres de fon cortège, il n'en fit affeoir qu'un à table, avec le Duc de Jacquin & lui. Snelgrave observe qu'il se servoit sort-mal de sa sourchette; & qu'ayant pris beaucoup de plaifir à manger du jambon & du paté à l'Angloife, il demanda comment ces deux mêts étoient préparés. Oa lai répon lit que le détail en feroit long, mais que de la manière dont ils l'étoient, ils pouvoient fe conferver fix mois malgré la chaleur du Pays. Snelgrave ayant aj pûté que le paté étoit de la main de fa femme, le Grand Capitaine voulut sgavoir combien il avoit de femmes, & ritbeaucoup en apprenant qu'il n'en avoit qu'une. J'en ai cinq cens, lui dit-il, & je fouhaiterois que dans ce nombre, il y en eut cinquante qui scussent faire d'aussi bons patés. On servit ensuite des bananes & d'autres fruits du Pays, sur de la vaisselle de Delft. Cette forte de fayance lui parut si belle, qu'il pria Snelgrave de lui donner l'assiette sur laquelle il avoit mangé, avec le couteau & la fourchette dont il s'étoit servi. Non-seulement Snelgrave lui accorda ce qu'il demandoit, mais il y joignit tous les couverts qui étoient sur la table. Au même instant, les Négres enlevèrent le service avec tant de précipitation, qu'ils faillirent de briser une partie de la vaisselle. Snelgrave fit ajoûter encore à ce présent quelques pots & quelques gobelets.

Lors qu'on avoit commencé à manger, les principaux Officiers du Grand Capitaine, qui étoient debout derrière sa chaise, lui déroboient de tems en tems sur son affiette, une pièce de jambon ou de volaille. Snelgrave, qui s'en apperçut, lui dit que les vivres ne leur manqueroient pas, & que ce n'étoit pas l'usage, en Europe, de laisser partir affamés les gens de ceux qu'on invitoit à dîner. Alors les Négres prirent confiance à cette promesse. On but beaucoup après le sessin; & de plusieurs sortes de liqueurs, le Grand Capitaine donna la présérence au pounch. En se retirant, il déclara que son

Cccc 3

Sameava.

Il venge Snelgrave.

Il dine au Comptoir An glois.

Ses discours pendant le repas.

Préfent qu'il demande.

Avidité de fes gens.

ercer, & ouvert des pag. 104.)

fiévre 4

: l'Au-

e mal:

nay le

endant

ua aux

s Mar-

Com-

fait au

es me-

es. Un

Auteur,

es An-

ds Ne-

Efclave

ent dans

enaître

à quan-

îtir des

nnoître

ndant le

aves en

plus de

uête de

1 Nord-

lieu du

Negre,

*furpris* 

l rendit

pas les

envoyer

ouvelles

Ministre

qu'il ap-

escorte

oftilité.

pes de-

h beau-

s affem-

bles

Ses H

com- H

SNELGRAVE, 1727

Il va voir la

Mer qu'il n'a-

vu. Ce qui lui

voit jamais

arrive.

dessein, pour le jour suivant, étoit d'aller voir la Mer, qui est à trois millet de la Ville, & qu'il n'avoit jamais eu ce spectacle ni celui d'aucun Vaisseau de l'Europe. Il pria Snelgrave de l'accompagner; mais l'Anglois s'excusa sur le mauvais état de sa fanté.

QUELQUES jours avant l'arrivée du Grand Capitaine, l'Interpréte avoit amené à Snelgrave, deux femmes, l'une de cinquante ans, l'autre de vingt, & l'avoit prié de la pare du Roi, non-seulement de ses acheter, mais de ne rien prendre pour leur rançon. Comme on ne vouloit pas les vendre féparément, & qu'il n'etoit pas disposé à recevoir la vieille, il les resusa toutes deux aux conditions qu'on lui imposoit. Cependant elles étoient demeurées à Jacquin. Le Grand Capitaine se rendit au rivage le jour qu'il se l'étoit propose, & vit la Mer avec autant de plaisir que d'admiration. Il ne marqua pas moins de fatisfaction à la vûe de deux Vaisseaux qui se trouvoient dans la Rade, & qui avoient reçu ordre de Snelgrave de faire quelques décharges de leur artillerie. Comme la Mer a si peu de profondeur contre la Cote, qu'on est obligé de transporter l'eau fraîche sur des radeaux (p) jusqu'aux Chaloupes, le Grand Capitaine, qui voulut voir cette manœuvre, s'approcha de si-près, qu'une vague etant venue jusqu'à lui, la frayeur le sit tomber à la renverse, & lui fit avaler quelques goutes d'eau falée. Les gens de sa suite le portèrent auffi-tot dans la Tente des Anglois, où il avoit d'iné, & demandérent de l'eau-de-vie, dont il but une pinte entière, pour corriger l'acreté de l'eau de Mer. Le foir, étant retourné à Jacquin, il fit remercier Snelgrave des politesses qu'il avoit reçues au rivage.

Vicilie femane merchée a la Mer.

Aussi-Tot que son Mossager sut parti, l'Interpréte dit secrettement à l'Auteur, que la plus vieille des deux femmes qu'il avoit refusé d'acheter, avoit été facrifiée le même jour à la Mer, par le Grand Capitaine, à la place d'une autre femme qui étoit destinée à cette cérémonie. Elle s'étoit attiré la haine du Roi, en fervant aux intrigues amoureufes des concubines de ce Prince. C'étoit à l'Interpréte même que le Grand Capitaine avoit confié l'éxecution, parce que d'un grand nombre de Dahomays, il ne s'en trouvoit pasun qui eut la hardiesse de te hazarder dans un Canot. On avoit lié à la victime les mains derrière le dos, & les pieds en croix. L'Interpréte l'avoit transportée dans un Canot à quelque distance du rivage; & l'ayant precipitée dans les flots, il avoit vû quelques Requins, disoit-il, qui l'avoient déchirée en pièces. Mais l'Auteur fut surpris, le jour suivant, d'apprendre par un billet de son Contre-Maître, qu'elle étoit sur son Bord. Quelques-uns de ses Matelots partant le matin du rivage, dans la Chaloupe, avoient apperçu un corps humain étendu sur le dos, qui rendoit de l'eau par la bouche. Ils l'avoient pris avec eux; & l'ayant porté au Vaisseau, les secours qu'on lui avoit donnés avoient été assez prompts pour lui sauver la vie. Cependant la crainte de choquer le Roi fit tenir cette avanture secrette; quoiqu'à bord, dans les interrogations qu'on fit à la Négresse, on ne pût jamais lui faire confesser qu'elle eut offensé ce Prince. Snelgrave lui trouva l'esprit sensé, & le cœur si capable de reconnoissance, que pendant son Voyage, elle lui rendit des services

Elle échappe aux flots, par le fecours des Anglois.

(v) Angl. que l'on fait remorquer jusqu'aux Vaisseaux par les Chaloupes, R. d. E.

vices confipatience as ment les pl tant d'ordre cun Voyaggénéral de avec une in

EN prena quoit pas pi promettre d grand nomb d'autres ferv dent coupab dant quelque les Facteurs fa reconnoiff

La balance raifon qui più nis vingt fo quer de foi; toir Anglois teur en ayan dération pou avec une Caremploya jufq lile; & mett fe le 25 d'Av

(q) Augl. en

Secon

grave Grand Papa, on the malheureus dans deux Islemonmé le Capquelques présentinglois, qui f

(a) Snelgrave

vices confidérables, (q) en inspirant par son éxemple de la donceur & de la patience aux Négres, sur-tout aux Esclaves de son sexe, qui sont ordinairement les plus incommodes dans une longue Navigation. Elle leur sit garder tant d'ordre & de décence, que l'Auteur n'en avoit jamais tant vû dans aucun Voyage. Il la vendit dans l'Isle d'Antigo à Charles Dumbar, Intendant général de la Barbade & des Isles sous le vent, qui lui promit de la traiter avec une indulgence qu'on n'a pas ordinairement pour les Esclaves.

milles

aiffeau

ufa fur

liove 2

vingt,

de ne

féparé-

toutes

neurées

e l'étoit

marqua

ent dans

charges

Cote ,

ifqu'aux

pprocha

mber a

fa fuite

deman-

l'acreté

Snelgra-

ement à

eter, a-

la place

attiré la ce Prin-

é l'exe-

it pas un L victime

transpore dans les

n pièces.

t de son

Matelots un corps

ient pris

t donnés

ainte de

s les in-

confesser

le cœur

des fer-

d. E.

vices

En prenant congé du Grand Capitaine, Snelgrave lui dit qu'il ne lui manquoit pas plus de quatre-vingt Esclaves pour achever sa Cargaison, & lui sit promettre d'en informer le Roi. Mais quoique ce Prince se suit réservé un grand nombre de Captiss, il les avoit employés à cultiver ses terres, & à d'autres services qui les éxemptent de l'Esclavage, à moins qu'ils ne se rendent coupables de quelque grand crime. Cependant, après avoir attendu pendant quelques semaines, Snelgrave vit arriver le nombre qui lui manquoit; & les Facteurs du Roi lui sirent des excuses d'un si long délai. Il leur témoigna sa reconnoissance par quelques petits présens.

LA balance du Compte avec le Prince de Jacquin, étoit désormais l'unique raison qui p'it arrêter Snelgrave en Guinée. Ce Prince, après lui avoir pronis vingt tois de le satisfaire, n'en trouva pas moins le moyen de lui manquer de soi; & pour mettre le comble à sa persidie, il sit attaquer le Comptoir Anglois à force ouverte. Heureusement, il n'y restoit presque rien. L'Auteur en ayant sait des plaintes qui ne surent point écoutées, eut assez de modération pour supprimer les menaces, & partit ensin le 1 de Juillet 1727,
avec une Cargaison de six cens Négres, qu'il vendit dans l'Isse d'Antigo. Il
employa jusqu'à la fin de Février 1728, à se charger de sucre dans la même
sille; & mettant à la voile avec des vents savorables, il arriva dans la Tamise le 25 d'Avril, après un Voyage de seize mois.

(q) Augl. en donnant aux Négres bonne accours qu'elle-même avoit reçu des Blancs.

#### J. 111.

Second Voyage de l'Auteur à Juida. Révolutions dans ce Pays.

Imprudence & mort cruelle du Gouverneur Anglois.

Ruine du Commerce des Esclaves.

ES mêmes intérêts ayant fait recommencer le même Voyage à Snelgrave, & dans le même Vaisseau, en 1729, il toucha dans sa route au Grand Papa, quelques lieuës au-dessus de Juida, près des lieux où le Roi de cette malheureuse Contrée avoit cherché un azile. Il menoit une vie fort triste dans deux Isles nues & sabloneuses, avec un de ses principaux Kabaschirs, nommé le Capitaine (b) Ossus, & ses plus sidéles Sujets. Snelgrave lui envoya quelques présens, & reçut de lui une Chèvre. Le Contre-Maître du Vaisseau anglois, qui sut chargé de cette députation, rapporta que le Monarque &

1727. Services qu'elle fear rand à ion toat.

Su brave acheve fa Cargation.

Nouveau différend.

Il part & revient en Europe.

SNELGRAVE.
II. Voyage.
I 7 2 9.
L'Auteur
retrouve l'ancien Roi de
Juida dans fon
azile.

Misère de ce Prince.

(a) Snelgrave, pag. 131. & fuiv.

(b) Angl. Offue. R. d. E.

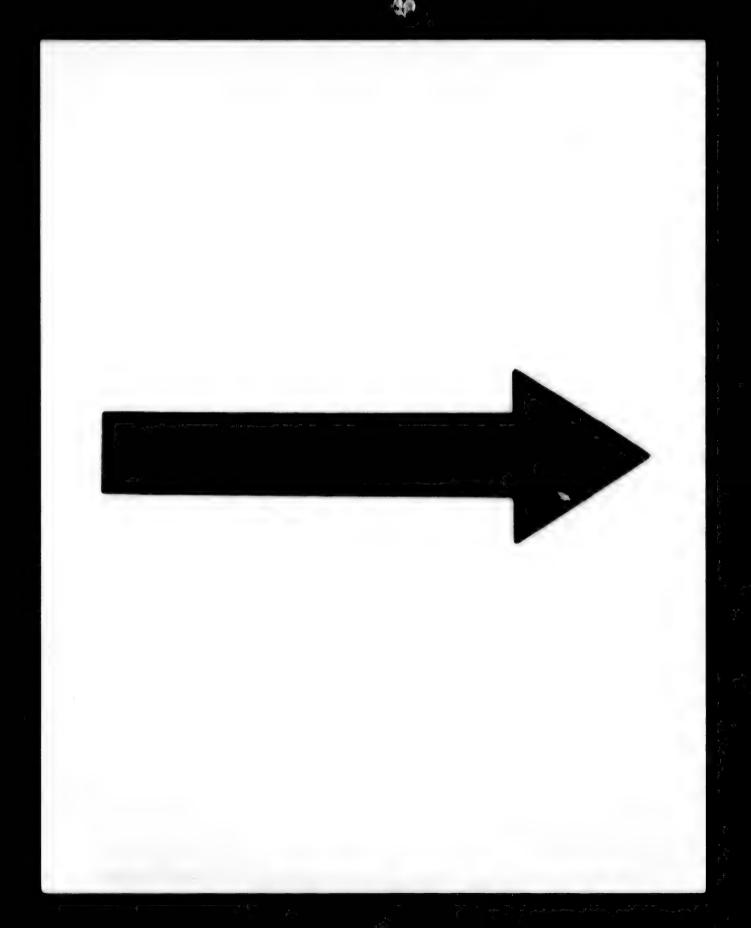

MIO LIVE PER PROPERTY OF THE P

11.25 LLA 11.60 RES

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



ON SOUND SENT

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIL SELECTION ON THE SELECTION OF THE SE

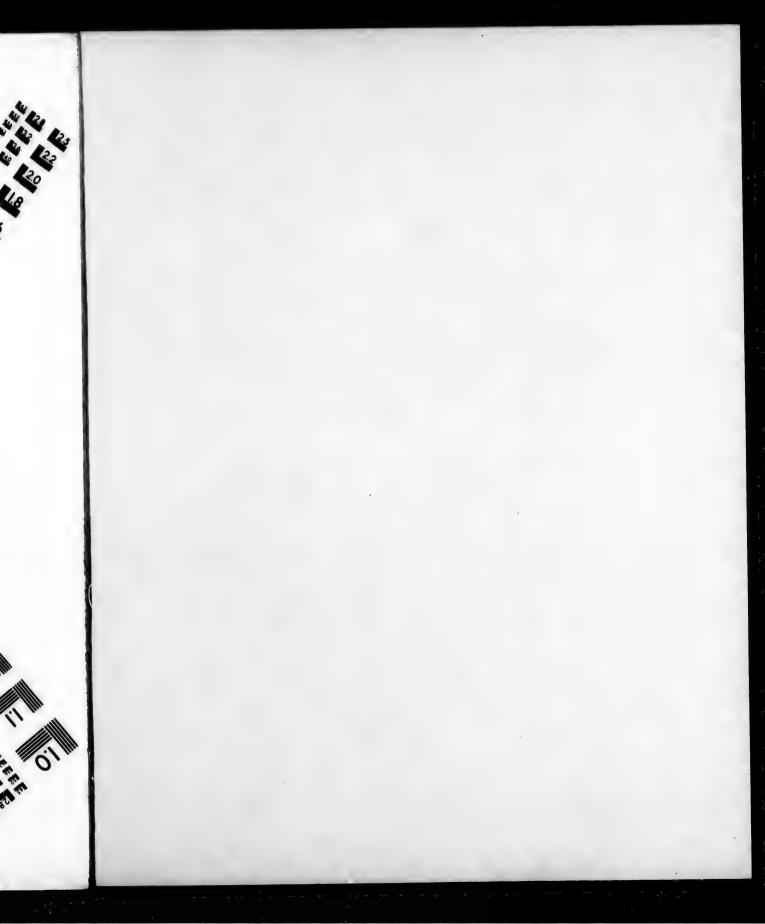

SNELGRAVE. II. Voyage. 1729.

son Kabaschir étoient dans la dernière misère. Leurs Isles ne produisoient rien. Elles étoient affez bien défendues contre les Dahomays, par une Rivière, au bord de laquelle ils avoient placé quelques groffes pièces d'artillerie. Mais elles dépendoient absolument, pour les vivres, des grands & des petits Papas leurs Voifins; ce qui servoit de jour en jour à diminuer le nombre des Habitans, par la nécessité où ils se voyoient continuellement de vendre leurs femmes, leurs ensans, & leurs domettiques, pour se procurer leurs nécessités.

Snelerave arrive à Jacquin.

SNELGRAVE ayant passé devant la Rade de Juida, sans s'y arrêter, entra le 20 de Février dans celle de Jacquin. L'Agent du Roi de Dahomay vint le recevoir à fon débarquement, & dépêcha aufli-tôt vers ce Prince pour lui donner avis de l'entrée du Capitaine Anglois. Mais ce Prince étant alors dans ses Etats de Dahomay, il se passa trois semaines avant qu'on put recevoir sa réponse, & Snelgrave n'aspira point à l'honneur de le revoir.

Ce qui s'étoit passé depuis son départ.

Depuis quel'Auteuravoit quitté cette Côte, le Roi de Dahomay perdant l'espérance d'ôter la vie au Roi de Juida, s'étoit contenté d'affermir sa Conquête en laissant des Troupes nombreuses à Sabi. Mais le tems ayant dissipé cette Armée, le Capitaine Ossus avoit eu la hardiesse de venir s'établir près du Fort François, dans la confiance qu'il avoit à l'artillerie, qui faisoit la principale force de cette Place. Le Roi de Dahomay bientôt instruit de son audace, prit la résolution de faire avancer de nouvelles Troupes pour éteindre le feu dans sa naissance; & sur le bruit de leur marche, Ossus, avec quantité de Négres attachés à lui, se retira dans le Fort François, s bien é d

Prise du Fort François. loigné de foupçonner la trahifon du Gouverneur.]

Les Troupes de Dahomay attaquèrent le Fort, & l'auroient peut-être fait inutilement, parce qu'ils n'avoient que de petites armes. Mais le feu prit aux maisons, qui n'étoient couvertes que de chaume. Les François justement allarmés en voyant la flamme qui gagnoit leur Magazin à poudre, sans aucune espérance de pouvoir l'arrêter, se résugièrent dans le Fort des Anglois, dont ils n'étoient éloignés que d'une portée de fusil. Le Magazin sauta presqu'aussi-tôt & tua plus de mille Négres, sans compter les blessés. Cependant le Capitaine Ossus & plusieurs de ses gens gagnèrent aussi le Fort Anglois, où le Gouverneur Wilson, ne fit pas difficulté de les recevoir. Mais pour se garantir du même accident, il fit ôter le chaume de toutes les maisons du Fort. Après avoir commencé par cette précaution, il fit tirer sur les Dahomays, dont il tua un grand nombre, & tint le reste assez éloigné pour n'en craindre aucune furprise (c).

çois se retirent au Fort Anglois.

Les Fran-

CEPENDANT ils entrèrent dans le Fort François, d'où ils envoyèrent demander à Wilfon pourquoi il avoit fait feu fur leur Armée. Il répondit que les ayant vûs arriver si brusquement & tomber sur ses voisins, il s'étoit crû obligé de foûtenir la caufe commune de tous les Européens. Les Dahomays répliquèrent que n'ayant aucun démêlé avec les Blancs, leur dessein n'avoit point été d'attaquer le Fort François; mais que le Capitaine Ossus, en se retirant dans ce Fort François, les avoit mis dans la nécessité de le poursuivre (d)

Leur Gouverneur est accufé de perfidie.

> (c) Snelgrave, pag. 138. & fuiv. (d) Angl. après quoi ils soutinrent en face au Gouverneur, que c'étoit lui-même qui par

l'organe du Chirurgien François, avoit sollicité le Roi à envoyer une Armée pour exterminer le Capitaine Ossus & ses gens, promettant de ne

Ils ajoû Roi, le affûrant Françoi l'avanta blance; tendît q d'Offus d aux Dah établie i Gouvern

O

Auss reproche (e) la pr vouloit p Soldats. faction, tourner o

> CE Pr déja rem il avoit f la protect le Roi de les follici ce grand de Dahor main. Le Nord, v du fourag voit épro toit com ver à tou cheffes, jets. C'est toire. Co campagne grands Et (b) A

leur donner nia le fait; m le crûrent qu but du Gou Protection at foit, dit l'A méritoit une les gens de offensés. R.

IV. Par

luifoient une Rid'artilrands & ninuer le ement de procurer

, entra le y vint le pour lui ant alors n pût reoir.

y perdant
ir fa Conint diffipé
ablir près
faifoit la
uit de fon
our éteinfus, avec
, [bien é \*

nt-être fait
e feu prit
justement
, sans aus Anglois,
sauta presCependant
t Anglois,
ais pour se
maisons du
les Dahopour n'en

oyèrent depondit que s'étoit crû Dahomays ein n'avoit en se retisuivre (d).

avoit follicité exterminer le mettant de ne leur Ils ajoûtèrent qu'un Chirurgien François, qui étoit actuellement à la Cour du Roi, leur Maître, les avoit follicités de ruiner l'établissement d'Oss, en les assurant qu'il ne trouveroit aucune protection dans le Fort. Le Gouverneur François désavoua cette imputation; & lorsque les Européens trouvoient de l'avantage à se voir assez établis près d'eux, elle étoit en effet sans vraisemblance; à moins que par une supposition encore moins probable, on ne prétendît que les François avoient employé cet artisse pour tirer de l'argent d'Ossus & lui faire acheter leur protection. Mais comment auroient-ils promis aux Dahomays de la lui resus quoiqu'il en soit, cette opinion, sans être établie sur des sondemens plus certains, couta la vie dans un autre tems au Gouverneur François, par le ressentiment des Peuples de Juida.

Aussi-Tôt que le Roi de Dahomay fut insormé de la prise du Fort, il sit reprocher au Gouverneur de s'être attiré volontairement cette disgrace, par (s) la protection qu'il avoit accordée au Capitaine Ossis; & protestant qu'il n'en vouloit point à sa Nation, (f) il lui offrit de faire réparer le Fort par ses propres Soldats. Il ajoûtoit que (g) si les François ne se contentoient pas de cette satisfaction, ils étoient les maîtres de quitter le Pays. [Mais d'autres embarras sirent

tourner d'un autre côté son attention.

CE Prince ayant conquis dans peu d'années, & ravagé divers Pays, on a déja remarqué que les fils du Roi de Wymey, & plusieurs autres Princes dont il avoit fait décapiter les pères, s'étoient retirés fort loin dans les terres sous la protection des Yos, Nation puissante & guerrière. Après la défaite d'Ossus, le Roi de Juida trouva le moyen d'implorer le secours du Roi des Yos; & les sollicitations des autres Princes se joignant aux siennes, ils obtinrent de ce grand Monarque une Armée considérable, pour fondre ensemble sur le Roi de Dahomay, qui étoit regardé comme l'ennemi & le destructeur du genre humain. Les Yos ne combattent qu'à cheval; & leur Pays étant fort éloigné au Nord, vers la Nubie, ils ne peuvent marcher vers le Sud que dans la faison du fourage. Le Roi de Dahomay fut bientôt informé de leur approche. Il avoit éprouvé dans une autre guerre les défavantages de son Armée, qui n'étoit composée que d'Infanterie. La crainte du fort qu'il avoit fait éprouver à tous ses Voisins, lui sit prendre la résolution d'enterrer toutes ses richesses, de brûler ses Villes, & de se retirer dans les bois avec tous ses Sujets. C'est la ressource ordinaire des Négres, lorsqu'ils désespèrent de la Victoire. Comme ils n'ont point de Places fortes, ceux qui sont maîtres de la campagne, ne trouvent point de résistance dans toute l'étendue des plus grands Etats.

(b) Ainsi le Roi de Dahomay trompa l'espérance de ses ennemis. Mais Apragah,

leur donner aucune protection. Le Gouverneur nia le fait; mais tous ceux qui étoient présens ne le crûrent que trop vrai, dans la pensée que le but du Gouverneur avoit été de vendre sa Protection au Capitaine Ossus. Quoiqu'il en soit, dit l'Auteur, il reçut la récompense que méritoit une si lache action, ayant été tué par les gens de Juida, qu'il avoit si cruellement offensés. R. d. E.

(e) Angl. par sa persidie. R. d. E.
(f) Angl. il lui sit dire qu'il n'avoit qu'à
ordonner à ses Soldats de réparer le dommage

que la poudre avoit caufé au Fort. R. d. E. (g) Angl. que s'il ne s'en foucioit pas, il pouvoit se retirer en son Pays avec tous ses François. R. d. E.

(b) Snelgrave, pag. 143. & fuiv.

Shelgravz. II. Voyage. 1729.

Diffimulation du Rot de Dahomay.

Il est forcé de brûler ses propres Villes & de se retirer dans les sotêts.

SNELGRAVE. II. Voyage. 1729. Les Yosfes Ennemis se retirent.

Apragah, qu'il avoit mis depuis peu au nombre de ses Conquêtes, [& quifs'étoit soûtenu dans sa faveur par une prompte soûmission se promit en vain . la même indulgence de ses nouveaux Vainqueurs.] Les ayant attendus dans cette confiance, il se vit enlever toutes ses richesses, & n'eut pas peu de peine à se fauver lui même, avec un fort petit nombre de ses gens. Les Yos cherchèrent long-tems le Roi de Dahomay, qui étoit enfoncé dans l'épaisseur des bois. Enfin la faifon des pluyes les força de se retirer; & les Dahomays fortant de leurs retraites, rebâtirent tranquillement leurs Villes.

Caractère de Testesole. Gouverneur Anglois.

volte.

CE fut vers le même tems, c'est-à-dire, au commencement de Juillet 1729, que le Gouverneur Wilson quittant le Pays de Juida, laissa M. Testesole pour lui fuccéder. Il y avoit plusieurs années que ce nouveau Chef des Comptoirs Anglois demeuroit en Guinée, & l'expérience auroit dû suppléer seule à ce qui lui manquoit du côté de la prudence & de la modération. Quoiqu'il eût fait plusieurs visites au Roi de Dahomay dans son Camp, & qu'il y eût été reçu avec beaucoup de caresses, l'opinion qu'il se forma de la foiblesse de ce Prince, en le voyant si long tems disparoître à la vûe des Yos, (i) lui fit naître le dessein de rétablir le Roi de Juida sur le Trône. Il sut secon-Il excite les Juidas à la ré- dé par les Papas, qui souhaitoient beaucoup de relever leur ancien Commerce. Ils levèrent ensemble une Armée de quinze mille hommes, qui vint se camper près des Forts Européens, sous le commandement du Roi de Juida H & d'Offus. 7

LE Roi de Dahomay, [qui s'occupoit alors de la réparation de ses Villes], H ignora long-tems cette entreprise, & ne l'apprit pas sans une extrême inquiétude. Il avoit perdu une partie de ses Troupes pendant qu'il étoit enfeveli dans le fond des forêts; & depuis peu il avoit envoyé le reste de divers côtés, pour enlever des Esclaves, [car il n'en vend pas d'autres que ceux qu'il prend à la guerre.] Cependant il trouva le moyen de se délivrer du pé-

ril par un stratagême fort heureux.

Stratageme du Roi de Dahomay.

IL fit rassembler un grand nombre de semmes, qu'il vêtit & qu'il arma comme autant de Soldats. Il en forma des Compagnies, auxquelles il donna des Officiers, des enseignes & des tambours. Cette Armée se mit en marche. avec la seule précaution de placer (k) quelques hommes aux premiers rangs, pour tromper mieux l'ennemi. La furprise des Juidas, à l'approche d'une Armée si nombreuse, se changea bientôt dans une si grande frayeur, que prenant la fuite, ils abandonnèrent heureusement leur Roi & leurs Alliés. Ce Prince fit envain toutes fortes d'efforts pour les arrêter, jusqu'à tourner contr'eux sa lance & bleffer au visage tous ceux qu'il rencontroit dans sa fureur. [Les fem-B mes des Dahomays profitant de cette consternation pour s'avancer avec beaudesemmes bat coup d'audace], il n'eut pas d'autre ressource que de se précipiter dans le fosse du Fort Anglois, qu'il traversa par le secours de ses deux fils, & montant par dessus le mur, il se déroba heureusement à la poursuite de ses Ennemis. Mais une grande partie de ses gens périt, [par la main des semmes,] & la H plûpart des autres furent faits prisonniers.

Une armée les Juidas.

CET événement jetta le Gouverneur Anglois dans quelque embarras. Ce-

pendani retourn prit pas fut égal Etats, qui voui il fe tro lui donr commis Pays im les Habi En fecon à tous le d'y jouir perance foit qu'il fes propr re trahifo par la fui apparenc 🗁 La même me ceux leurs Escl

О

re, on ya TEST. may, ceil ner un jo plaintes q étoit de Un outrag ce Prince. de modéra moi, car pour lui.

CEPEN

de lui; & aux Franço Gouverne force, les qu'il étoit de pistolet dans sa ret & les pied

(1) Après qui pourroit è de Dahomay

<sup>(</sup>i) Angl. l'engagea à conseiller à ceux de (k) Angl. de placer les femmes à l'arrière-Juida de rentrer dans leur Pays. R. d. E. garde. R. d. E.

pendant il persuada au Roi sugitif de quitter le Fort dès la même nuit, & de retourner dans ses Isles désertes & stériles. Mais le Roi de Dahomay n'apprit pas moins que c'étoit lui qui avoit suscité la Révolte. Son ressentiment fut égal à l'injure. Il laissa une petite Armée à Sabi; & retournant dans ses Dahomay ré-Etats, il fit un accueil si favorable à tous les Brigands de diverses Nations; tablit ses sorqui voulurent entrer dans ses Troupes, que dans l'espace de quelques mois, il fe trouva aussi puissant qu'à l'arrivée des Yos. Malgré sa politique, qui lui donnoit beaucoup de supériorité sur tous les Princes Négres, il avoit commis deux fautes irréparables. Quoiqu'il se trouvat le maître absolu d'un Pays immense, ses ravages & ses cruautés en avoient détruit ou chassé tous les Habitans. Ainfi, manquant de Sujets, il n'étoit grand Roi que de nom. En second lieu, sous prétexte de vouloir repeupler ses Etats, il avoit promis à tous les anciens Habitans qui retourneroient dans leur Patrie, la liberté d'y jouir de tous leurs privilèges, en lui payant un certain tribut. Cette efperance en avoit ramené plusieurs mille dans le Royaume d'Ardra. Mais foit qu'il n'eut penfé qu'à les tromper, foit que l'ardeur du gain lui fît oublier ses propres vûes, à peine eurent-ils commencé à s'établir, que par une noire trahison il sondit sur eux, & prit ou tua tous ceux qui ne purent se sauver par la fuite. Aussi n'a-t-on plus de confiance à ses promesses; & suivant les apparences, de si belles Contrées demeureront désertes pendant toute sa vie. 🎏 La même cause a ruiné presqu'entièrement le Commerce de Juida. 🛭 Car comme ceux qui habitent l'Intérieur du Pays, n'ont plus de Marchés où amener leurs Esclaves, & que ceux de Dahomay, n'ont d'autre profession que la guerre, on y amène peu de Négres à vendre.]

TESTESOLE n'espérant plus de réconciliation avec le Roi de Dahomay, cessa de garder des ménagemens, & porta l'insulte jusqu'à faire donner un jour des coups de fouet à l'un de ses principaux Officiers. Aux plaintes que le Négre fit de cette indignité, il répondit que sa résolution étoit de traiter le Roi de même, lorsqu'il tomberoit entre ses mains (1). Un outrage si sanglant, & le discours qui l'avoit suivi surent rapportes à ce Prince, qui, dans l'étonnement (m) de cette conduite, dit avec assez de modération: il faut que cet homme ait un fond de haine naturelle contremoi, car autrement il ne pourroit avoir si-tôt oublié les bontés que j'ai eues

pour lui.

& qui F

n vain

s dans

de peies Yos

aisleur

omays

Juillet Testefole

Comp-

r feule

ıoiqu'il

y eût

oibleffe

(i)

fecon-

mmer-

vint se

e Juida H

7illes], H

me in-

oit en-

e divers

du pé-

il arma

donna

harche,

rangs,

ine Ar-

prenant

Prince

r'eux fa

c beau-

dans le

& mon-

Enne-

as. Cependant

l'arrière-

, ] & la ∰

es fem-

ie ceux 🗗

CEPENDANT il donna ordre à ses gens d'employer l'adresse pour se saissir de lui; & l'occasion s'en offrit bientôt dans une visite que Testesole rendit aux François. Les Dahomays environnèrent le Comptoir & demandèrent le Gouverneur Anglois. Comme il n'y avoit aucune espérance de résister par la force, les François se hâtèrent de le cacher dans une armoire, & répondirent qu'il étoit déja sorti. Mais les Dahomays furieux casserent le bras d'un coup de pistolet au Chef du Comptoir, forcèrent l'entrée, & trouvèrent Testesole dans sa retraite; d'où l'ayant tiré fort brutalement, ils lui lièrent les mains & les pieds, & le portèrent à leur Roi dans un branle. Ce Prince refusa de

SNELGRAVE. II. Voyage. 1729. Le Roi de

Deux fautee qu'il commet.

Emportemens témérai-

Le Roi de Dahomay le

(1) Après une impudence aussi outrageante, qui pourroit blamer la punition qu'en fit le Roi de Dahomay, ou plaindre Testesole?

(m) Angl. qui, vivement piqué de cette infulte, dit, il faut que cet bomme-là foit bien mal intentionné pour nous, car autrement &c.

Il eft tué cruellement & mangé.

le voir; mais peu de jours après, il l'envoya dans la Ville de Sabi, qui n'est qu'à trois ou quatre milles du Fort. Là, on lui fit entendre que s'il vouloit écrire à ceux qui commandoient dans son absence, & faire venir pour sa rancon plusieurs marchandises qu'on lui nomma, il obtiendroit aussi-tôt la liberté. Mais lorsque les marchandises furent arrivées, au lieu de le renvoyer libre, on l'attacha par les pieds & les mains, le ventre à terre, entre deux pieux. On lui fit aux bras, au dos, aux cuisses & aux jambes, quantité d'incisions, où l'on mit du jus de limon, mêlé de poivre & de sel. Ensuite on lui coupa la tête; & le corps, divisé en pièces, fut rôti sur les charbons & mangé (n).

Justification du Roi de Dahomay.

LE Roi de Dahomay a cherché dans la fuite l'occasion de se justifier, en prétendant que ses ordres s'étoient bornés à le faire conduire à Sabi; & que s'il avoit laissé à ses gens la liberté d'en disposer à leur gré, il n'avoit entendu que la liberté de traiter pour sa rançon, sans s'être jamais désié qu'ils fussent capables de traiter avec cette barbarie un Gentilhomme Blanc. Mais on ne sçauroit douter, suivant l'opinion de Snelgrave, qu'ils ne connussent parfaitement les intentions de leur Maître; & la preuve qu'il en apporte, c'est que le Roi n'a jamais pensé à punir les Exécuteurs de cette horrible scène. quoiqu'il en ait été pressé avec beaucoup d'instances. Il ajoûte que les Négres, qui avoient eu part à cet odieux festin, ont dit depuis à plusieurs Portugais, en faisant une plaisanterie de leur avanture, que le Bœuf d'Angleterre leur paroissoit excellent.

Diffimulation de ce Prince.

APRÈS la malheureuse fin de Testesole, deux Négres s'étant sauvés du Fort Anglois, allèrent informer le Roi qu'il pouvoit aisément s'en faisir, parce qu'il n'y restoit que quatre Blancs. Mais il répondit qu'il n'avoit aucun sujet de haine contre la Nation Angloise; que le dernier Gouverneur s'étoit attiré par son imprudence un malheur qui ne regardoit que lui, & qu'il espéroit que la Compagnie d'Afrique enverroit à l'avenir des Sujets plus propres à commander dans le Fort. [ Snelgrave, qui a connu ce Prince, n'est pas surpris #

qu'il ait été capable de pousser si loin la dissimulation (0).]

Dans le même tems, ne pouvant douter que les Yos ne reparussent avec de nouvelles forces auffi-tôt que la faison deviendroit favorable à leur marche, il envoya des présens considérables à leur Roi, avec la plus jolie de ses propres filles. Cette adroite précaution, & l'ordre qu'il avoit donné à ses Ambassadeurs, de distribuer de grandes pièces de corail à tous les Grands de la Cour d'Yo, lui firent obtenir la paix, à des conditions avantageuses. Elle fut confirmée, peu de tems après, par une Ambassade volontaire du Roi d'Yo, qui envoya aussi une de ses silles au Roi de Dahomay. [Elle sut reçue avec

beaucoup de joye, & du Prince & de la Nation.]

Incendies à Jacquin.

SNILGRAVE apprit toutes ces circonstances en arrivant à Jacquin. Il y trouva le Commerce fort languissant, avec peu d'apparence que dans la confusion de tant de guerres, il pût se relever de plusieurs années. Pendant deux mois qu'il passa dans cette Ville, le seu y prit cinq sois & causa beaucoup de ravage. Les maisons

(n) On ne donne point de garant de cette dernière circonstance.

(o) Cette Réfléxion ne s'accorde pas avec la Relation de Snelgrave. Au moins celui-ci n'accuse-il ce procédé généreux du Roi de Dahomay, d'aucune diffimulation, Voyage. Snelgt. ubi sup. pag. 158. R. d. E ...

maifons du toît e n'est pas gence de de cas qu coup d'a consiste d où ils fon de valeur leur du f de les en pour les l à souffrir

OC

CELU Jacquin, peuvent e verte fur l te, où de choifi ce l un grand D'ailleurs le feu, pa cendie con

Tour mençât pa les Angloi Valet de 8 qui conter L'Auteur coffre. Ma chaume, i Blanc, le tous les au partement d'Habitans de détours cours de de au Compto que toute l découvrant pendant la bitans.

PRÈS de grande cour quels étoit

(.) Sink

ui n'est vouloit sa rana liberoyer lie deux té d'inuite on bons &

ier, en & que voit enié qu'ils . Mais nnussent , pporte , e scène , les Néurs Porngleterre

s du Fort
r, parce
cun fujet
oit attiré
efpéroit
ropres à
as furpris #1

ent avec eur marie de fes né à fes rands de fes. Elle oi d'Yo, çue avec 😭

Il y troufusion de nois qu'il age. Les maisons

Roi de Daage. Snelgt. maisons du Pays sont bâties de terre, & n'ont qu'un seul étage. La charpente du toît est de bambur, revêtus de chaume, qui dans la saison de la sécheresse n'est pas moins combustible que l'amadou. C'est ordinairement la négligence des I labitans qui cause les Incendies, & Snelgrave l'attribue au peu de cas qu'ils sont de leurs meubles, qui ne méritent pas effectivement beaucoup d'attention; car à l'exception des Chess, l'ameublement des Négres consiste dans quelques nattes, qui leur servent de lits, dans les pots de terre où ils sont cuire leurs alimens, & dans quelques autres bagatelles d'aussi peu de valeur. D'un autre côté les murs n'étant que de terre ou d'argile, la chaleur du seu leur est moins nuisible qu'utile, parce que son effet naturel est de les endureir. D'ailleurs les frais d'un nouveau toît sont fort médiocres pour les Négres, au-lieu que les Comptoirs Européens ont toûjours beaucoup à souffrir.

Celui des Anglois étoit dans une vaste cour, qui appartenoit au Duc de Jacquin, & qui touchoit à l'appartement de ses semmes; où les Négres ne peuvent entrer sans crime. De l'autre côté, le Comptoir avoit une vûe ouverte sur les champs; & vis-à-vis de la porte étoit l'entrée d'une rue fort étroite, où demeuroit le Prêtre du Prince de Jacquin avec sa famille. Il avoit choisi ce lieu pour y être à couvert des Incendies, parce que le Duc ayant un grand nombre de Domestiques, il pouvoit être promptement secouru. D'ailleurs tous ceux qui habitent près de la Cour ont plus d'intérêt à prévenir le seu, parce que la Loi porte peine de mort contre toute la famille où l'In-

cendie commence (p).

Toutes les précautions du Prêtre n'empêchèrent point que le feu ne commençât par sa maison. Comme les flammes s'élançoient vers le Comptoir, les Anglois perdirent l'espérance de se fauver de ce côté-là. Cependant le Valet de Snelgrave eut le courage de passer au travers, chargé d'une boëte qui contenoit les livres de Compte, & quelques autres papiers d'importance. L'Auteur pensa d'abord à sauver l'Or, qui étoit rensermé dans un assez grand coffre. Mais ne pouvant trouver la clef, & le seu s'attachant déja au toît de chaume, il recueillit toutes ses forces pour enlever le coffre, avec un autre Blanc, le seul qui restoit près de lui, parce que la curiosité avoit conduit tous les autres à l'enterrement d'un Negre. Il porta fon fardeau dans l'appartement des femmes du Duc, où il le trouva avec fon frère & quantité d'Habitans qui alloient éteindre le feu. Après avoir passé par un grand nombre de détours, dans un logement fort spacieux, il fit élever le coffre, avec le secours de deux Négres, sur un mur de dix pieds de hauteur, d'où il sut porté au Comptoir Hollandois. Le feu continua deux heures avec tant de furie, que toute la maison du Duc sut consumée. On sauva celle de son frère, en découvrant tous les toîts qui touchoient à la cour. Si cet accident étoit arrivé pendant la nuit, rien n'auroit échapé aux flammes, fans excepter les Habitans.

Près de la maison du Prêtre, où le seu avoit commencé, il y avoit une grande cour quarrée, qui étoit environnée de beaux arbres, au milieu desquels étoit le Fériche du Prince de Jacquin. Il avoit la forme d'une mule de gres.

Snei grave. II. Voyage. 1729.

Ils font peu redoutables pour les Négres.

Rigoureusa loi pour les prévenir.

Le feu prend au Comptoir Anglois.

Miraclé pré tendu en faveur des Négres. SNELGRAVE. II. Voyage. 1729.

foin, couvert de chaume. Au fommet on avoit placé un crâne humain, devant lequel on faifoit des prières & des offrandes pour la fanté & la confervation du Prince. Ce l'étiche échapa au feu, quoique toutes les maisons voifines eussent été consumées; ce qui passa aux yeux du Peuple pour un miracle éclatant.

Autre Incen-

Dix jours après cette difgrace publique, la Ville effuya un autre Incendie, qui en detruisit plus d'un tiers; mais le Comptoir, qui venoit d'être rebâti, n'eut rien à fouffrir. Le feu commença par une friture à l'huile de Palmier,

qu'un Cuifinier Négre faisoit dans sa maison. SNELGRAVE étant retourné dans le Comptoir, aussi-tôt qu'il sut rétabli, cût le spectacle d'une infinité d'Habitans, qui apportoient des bambus & du

chaume pour réparer les édifices de leur Prince & de son frère. C'est un droit du Souverain sur ses Sujets. Mais la musique & les danses continuelles dont le travail étoit accompagné, troublérent beaucoup le repos des Anglois. Snelgrave désespérant du Commerce, & n'étant pas plus satisfait de sa Retour de fanté, prit le parti de mettre à la voile, pour l'Angleterre, où il arriva le Snelgrave en Europe. 13 Juillet 1730.

Mais pour satisfaire la curiosité du Lecteur, il a joint à sa Relation quelques autres circonstances de la conduite & de la situation du Roi de Danomay, avec tout ce qui regarde la ruine du Commerce par la destruction de Jacquin, jusqu'au 22 de Mars 1732. Ses Mémoires venoient des derniers Négo-

cians qui avoient abordé fur cette Côte (q).

1730-31-32. Affaires du Roi de Dahomay jufqu'en 1732.

Après avoir conclu la paix avec les Yos, le Roi de Dahomay, dont le caractère ambitieux étoit incapable de repos, marcha fort loin dans les terres contre la Nation des Yabus (r). Ces Peuples, [qui ne l'avoient jamais H offensé, ] se défendirent dans leurs bois & leurs montagnes jusqu'à la saison des pluyes. L'ennui d'une guerre infructueuse fit desirer alors aux Troupes de Dahomay de retourner dans leur Pays. Elles se soulevèrent, & le Roi se vit obligé, pour soûtenir la discipline, de faire couper la tête à quantité de ses principaux Officiers (s), qui avoient encouragé secrétement les mutins. Mais cette févérité n'ayant fait qu'augmenter la défertion, un de ses fils en rendit l'éxemple encore plus dangereux, en se retirant avec quatre mille hommes vers le Roi de Wymey (t). Le Roi, furieux de cet incident, redoubla ses efforts contre les Yabus, & les força dans une de leurs retraites. Mais ils en gagnèrent d'autres où ses soldats ne purent les suivre. Il sut ainsi forcé de retourner dans ses Etats, avec la perte d'une partie de son Armée & celle de fa réputation.

A cette nouvelle, le Peuple de Jacquin sentit renaître son audace & se flatta de pouvoir achever la ruine du Tyran. Il y avoit alors dans cette Ville un Marchand Hollandois, nommé Hertog, qui faisoit un Commerce considérable dans plusieurs Pays éloignés, par le moyen d'une Rivière qui coule de Jacquin dans la Baye de Bénin. Cet Européen, de concert avec le Prince de Jacquin, excita le Roi de Wimey & quelques autres Princes à prendre les ar-

Destruction de Jacquin.

Hertog, Marchand Hollandois, foulève les Princes.

> (q) Snelgrave: Addit. à la Relat. pag. 173. (s) Angl. seulement pour lui en avoir par-(r) Angl. Yahûs. Et dans une note, on nous dit que l'Original porte Taboos. Le Tralé. R. d. E. (t) L'Original porte Weemey.

ducteur de Snelgrave écrit Taboos. R. d. E.

occ

mes contre des munitie point à fe qu'il armoi une second leur march Armée rete quinze mill la route, ( averti par paux Sujets qu'il avoit d'Appagh. Hertog plu chandifes, Vainqueurs. main-baffe f toutes les V autres Com me fort. R. fut arrêté, marcher à p

d'Ardra. A leur ar qu'il étoit p Roi se leva ne, d'où il gais perfua noux pour i railûrés en v ouvrir un pe de les prépa étoit une pa avec le reste

APRES a vant leur Na tombérent es puis long-ter avec beauco arrêté par l'o fonniers ayer tems dans ce Compagnie d may fe laissa

(v) Angl. qu moment qu'elle umain . la conmaifons pour un

ncendie , rebati. Palmier,

abli, cût us & du un droit lles dont Anglois. ait de sa arriva le

ion quelle Danon de Jacrs Négo-

, dont le ns les ternt jamais H la faison Troupes Roi se vit ité de ses ins. Mais s en renille homredoubla Mais ils forcé de & celle de

ace & fe ette Ville e considécoule de Prince de dre les ar-

n avoir par-

mes contre le Roi de Dahomay. Il poussa même le zéle jusqu'à leur fournir des munitions. Mais ce rusé Politique, informé de leur entreprise, ne tarda point à se venger. Il employa l'artifice pour tromper ses Ennemis. Tandis qu'il armoit avec beaucoup de diligence. Il fit courir le bruit qu'il méditoit une seconde expédition contre les Yabus; & ses Généraux commencèrent leur marche vers l'intérieur des terres. Mais des la première nuit, toute son Armée retourna du côté de la Mer; & quoiqu'elle fût composée de plus de quinze mille hommes, elle furmonta si promptement toutes les difficultés de la route, (v) qu'elle parut à la vûe de Jacquin sans que le Prince en sût averti par le moindre pressentiment. A peine eut-il le tems, avec ses principaux Sujets, de se jetter (x) dans quelques Canots, & de gagner une Isle qu'il avoit fortifiée au milieu de la Rivière, à dix lieuës vers l'Est, du côté d'Appagh. Il perdit toutes ses richesses. Sa mère sut arrêtée dans sa fuite. Hertog plus heureux se retira dans le Pays d'Appagh; mais toutes ses marchandifes, dont la valeur étoit confidérable, tombérent entre le mains des Vainqueurs. Le Roi de Dahomay peu satisfait du pillage de la Vine, fit faire main-basse sur les Habitans, & donna ordre, pour finir cette tragédie, que toutes les Villes & tous les Villages du Pays fussent réduits en cendre. Les autres Comptoirs Européens, qui étoient à Jacquin, n'évitèrent pas le même fort. Robert Moore, Capitaine d'un Vaisseau Anglois nommé l'Ecureuil, fut arrêté, avec les Facteurs de France & de Portugal. On les força de marcher à pied jusqu'à la résidence du Roi de Dahomay, qui étoit alors près d'Ardra.

A leur arrivée, Moore se plaignit d'avoir été traité si durement, que depuis qu'il étoit prifonnier on ne lui avoit permis de prendre aucune nourriture. Le de l'Europe Roi se leva brusquement sur cette plainte, & passa dans une chambre voisine, d'où il revint aussi-tôt avec une hache à la main. Les Facteurs [ Portugais] persuadés qu'ils étoient au dernier moment de leur vie, se jettèrent à genoux pour implorer la clémence de leur Ennemi. Mais ils furent bien tôt raffures en voyant l'usage que le Roi faisoit de sa hache. Il s'en servit pour panique. ouvrir un petit tonneau de bœuf, dont il fit tirer plusieurs piéces, avec ordre de les préparer immédiatement pour ses Prisonniers. A la vérité ce tonneau étoit une partie de leurs dévailles, qui avoit été apporté la veille au Roi, avec le reste du butin.

APRÈs avoir un peu rétabil leurs forces, les Blancs furent distribués, suivant leur Nation, fous la garde de plusieurs Kabaschirs. Moore & ses gens tombérent entre les mains d'Allegi, Seigneur Négre, qui étoit chargé depuis long-tems de traiter avec les Marchands Anglois. Il prit soin d'eux avec beaucoup de douceur & d'attention. Mais peu de jours après, il se vit arrêté par l'ordre du Roi, & condamné à perdre la tête, sans que ses Prisonniers ayent jamais sçu la cause de son malheur. Ils demeurèrent quelquetems dans cette situation, jusqu'à ce que le Sieur Dean, Gouverneur de la Compagnie d'Afrique à Juida, vint solliciter leur liberté. Le Roi de Dahomay se laissa sléchir, & donna une Garde à Moore pour l'escorter à Jacquin. nent la liberté,

SNELGRAVE. II. Voyage. 1732.

Jacquin eft pris, pillé &

Les Facteurs font conduits au Roi de Dahomay.

Leur crainte

Ils obtien-

<sup>(</sup>v) Angl. qu'elle ne fut découverte qu'au (x) Angl. dans des Canots qu'il tenoit toûmoment qu'elle entra dans la Ville. R. d. E. jours prêts pour pareil accident, R. d. E.

SNELGRAVE.

II. Voyage,

1 7 3 2.

La défiance
rend le Roi
cruel.

Mais le Capitaine aima mieux prendre la route de Juida, où il trouva un Vaisseau François qui le porta sur son propre bord.

TANT de guerres & de révoltes avoient rendu le Roi de Dahomay cruel pour ses propres Sujets. La désiance & les soupçons ne l'abandonnoient plus. Les Blancs mêmes se ressent de l'altération de son caractère (y), & Moore en avoit sait l'expérience. Il semble d'ailleurs qu'un si long Commerce avec les Marchands de l'Europe, n'avoit jamais eu le pouvoir de saire perdre à ce Prince, ni à sa Nation, le sonds de sérocité par lequel ils ressente à tous les Négres. Un jour que le Conseil Royal avoit demandé au Roi un [jeune & vigoureux] Captis, qui lui su accordé, l'usage que ces pagraves Conseillers sirent de leur Esclave, sut de le tuer & d'en faire un Festin.

A l'égard même du Commerce, il y a peu d'espérance qu'il puisse re-

naître pendant la vie du Roi, dans toutes les Contrées Maritimes où ses

Le Comme: ce est ruiné dans ses Etate.

Il.n'en reste qu'un peu à Appagh. armes ont porté la défolation. S'il en reste une ombre dans le Pays, c'est du côté d'Appagh, parce que cette Ville est désendue contre les entreprises de l'Usurpateur par une Rivière & un Marais. Cependant il parost, par le témoignage de Snelgrave, que dans la plus grande chaleur de ses Conquêtes, non-seulement il permettoit, mais qu'il encourageoit même la traite des Esclaves. Atkins, qui lui attribue au contraire le dessein de ruiner ce Commerce, se sert de plusieurs passages de Snelgrave pour combattre l'opinion même de ce Voyageur; mais quelques interprétations hazardées ne peuvent affoiblir les déclarations expresses d'un Ecrivain. Le principal

ne peuvent affoiblir les déclarations expresses d'un Ecrivain. Le principal endroit sur lequel (2) Atkins s'appuye, est tiré d'un sistème de Commerce que le Roi de Dahomay proposa un jour aux Anglois, & que Bullsinch Lamb, suivant le récit de Snelgrave, expliqua dans une Assemblée de Commissaires Anglois pour le Commerce. Quelques-uns des Articles portoient, que les Sujets du Roi de Dahomay pourroient être vendus ou se vendre eux-mêmes aux Anglois, à condition que ce ne sût pas pour être transportés hors du Pays & pour servir dans les Colonies éloignées de l'Afri-

que: condition, ou loi, remarque Atkins, qui est directement contraire

au but du Commerce des Esclaves. mais, pour juger raisonnablement du fond, il faudroit qu'on nous eût donné le sistème entier, & qu'il n'y eût pas d'objection à former contre l'autenticité de cette Pièce.

Objections d'Atkins contre Snelgrave.

(y) Ce n'étoit affûrement pas sans raison.
(z) Il semble que l'esprit d'Atkins est un peu porté au Paradoxe. On a vû qu'il prétend ruiner l'opinion de ceux qui reconnoissent des

Antropophages, & qu'il n'allègue que des raifonnemens contre des faits. Ici, fans être mieux fondé, il attaque ce qu'il y a de mieux établi dans Snelgrave. R. d. T. 4[ (6)]

recueilli lement l feaux me lieu des dres. M la maniè qui s'en

qu'ils pre les Europ la crainte ras par le

des crime damne le Côte & de

3°. Le qu'ils ne avec rigue ciers les g

4°. Sni intérieurs, la nécessite barbarie qu

années il e ne lui par depuis le ( treize cens ces grandes

A l'égar pas de rép qui en rev raison suffis

(a) C'est le glois. R. d. I (b) Angl. dans ce Secon

IV. Part.

# OCCIDENTALES DE L'APRIQUE, Liv. VIII. CHAP. VII. 585

#### 6. I V. (a)

conduite qu'il faut tenir avec eux.

Remarques fur les Esclaves Négres, sur leurs Révoltes, & sur la

♣[ (b) ▼ TNE longue expérience de la Navigation & du Commerce ayant fait passer l'Auteur par toutes sortes d'épreuves, il a crû devoir recueillir pour l'instruction d'autrui, diverses séditions qui ont exposé, non-seulement les Marchands d'Efclaves, à la perte de leurs fonds, mais les Vaiffeaux mêmes & ceux qui les commandoient à périr miférablement au milieu des Mers. Il parle de ce qu'il a vû ou de ce qui s'est passé fous ses ordres. Mais il commence par des Observations encore plus instructives, ] sur la manière dont les Négres deviennent Esclaves, sur la quantité annuelle qui s'en transporte de la Guinée, & sur la nature morale de ce Commerce.

10. PAR un usage immémorial, les Négres sont Esclaves tous les Captis

qu'ils prennent à la guerre. Mais avant que leur Commerce fut établi avec l'Auteur. les Européens, ils tuoient une grande partie de leurs Prisonniers, dans la crainte qu'étant en trop grand nombre, ils ne leur causassent de l'embar-

ras par leurs révoltes.

20. C'EST un autre usage entre ces Nations barbares, de punir la plûpart des crimes par des amendes; mais au défaut du payement, la Loi condamne le coupable à l'Esclavage. Cette pratique est également établie sur la Côte & dans l'intérieur des Terres.

30. Les débiteurs infolvables sont condamnés au même sort, à moins qu'ils ne soient rachetés par leurs amis. Mais quoique cette Loi s'éxerce avec rigueur, ils sont rarement vendus aux Européens, parce que leurs créanciers les gardent pour leur propre usage.

40. SNELGRAVE a squ par des informations certaines (c), que dans les Pays intérieurs, quantité de Négres vendent leurs enfans sans y être forcés par la nécessité. Mais il a remarqué que ceux des Côtes ne se portent à cette

barbarie que dans les befoins pressans.

IL prétend s'être affuré par des calculs affez éxacts, que dans certaines années il est forti de Guinée au moins foixante-dix mille Esclaves; ce qui ne lui paroît pas surprenant, quand il considère que la Côte de Guinée, depuis le Cap-Verd jusqu'au Pays d'Angola, n'a pas moins de douze ou treize cens lieues de longueur, & que la Polygamie est en usage dans toutes ces grandes Régions.

A l'égard de la nature morale de ce Commerce, l'Auteur n'entreprend pas de répondre à toutes les objections: mais il déclare que les avantages qui en reviennent aux Marchands & même aux Esclaves, lui paroissent une praison suffisante pour le justifier [autant, au moins, que bien d'autres, qui

SHELGRAVE. II. Voyage. 1732.

Dangers pour les Marchands & les Capitaines.

Principes reconnus par

Nombre des Esclaves qui sortent de Guinée.

Si le Comclaves est lé-

n'ont

(a) C'est la V. Section dans l'Original An-

(b) Angl. Le principal dessein de l'Auteur, dans ce Second Livre, est de donner une Relation de quelques mutineries arrivées sur des Vaisseaux où il étoit. R. d. E.

(c) Angl. L'Auteur a ouï dire. R. d. E.

IV. Part.

Eeee

17.

un Vaif-

ny cruel ent plus.

y), & mmerce

aire per-

ressem-

nandé au

in Festin.

ouisse re-

es où fes

ys, c'est

entrepri-

il paroît,

eur de ses

même la

n de rui-

combattre

hazardées

e principal

Commerce

Bullfirch

semblée de

ticles por-

adus ou fe

pour être

de l'Afri-

t contraire

blement du

u'il n'y eût

e que des rai-ci, sans être

y a de mieux

que ces it

SHELGRAVE.

n'ont pas de meilleures excuses.] En premier lieu, dit-il, il demeure prouvé par les (d) Remarques précédentes, que le Commerce des Esclaves sauve la vie à quantité de personnes utiles (e). 29. La vie des Négres est plus douce dans l'Esclavage même que dans leur propre Patrie (f). 39. Il en résulte un grand avantage pour les Colonies de l'Europe, où les Négres sont beaucoup plus propres que les Blancs à la culture des terres (g). 49. Il est utile pour les Nations Négres que leurs Criminels soient transportés hors du Pays pour n'y retourner jamais (b). Ensin, conclud Snelgrave, les avantages de ce Commerce surpassent beaucoup les inconvéniens; & lorsqu'on l'aura combattu par les plus sortes raisons, on sera obligé d'y reconnoître, comme dans tous les autres Etablissemens du Monde, un mélange de bien & de mal (i). Quoiqu'il en soit, continue-t-il, les Négres regardant l'Esclavage comme ce qu'ils ont de plus terrible à redouter, cherchent toutes les occasions de rentrer en liberté. [Il n'y a que la force ou la crainte qui puisse les attacher à leurs-se chaînes.]

Méthode de l'Auteur pour conduire une Carguifon d'Efclaves. CEPENDANT leurs féditions sur les Vaisseaux viennent presque toûjours des mauvais traitemens qu'ils reçoivent des Matelots. L'Auteur s'étoit fait une méthode pour les conduire. [Il ne croit pas qu'il y en ait de plus sûre, quoi-qu'elle ne lui ait pas toûjours réussil.] Comme leur première désiance est qu'on ne les ait achetés pour les manger, & que cette opinion paroît fort répandue dans toutes les Nations intérieures, il commençoit par leur déclarer, [qu'ils devoient être sans crainte pour leur vie]; qu'ils étoient destinés à cul-fétiver tranquillement la terre, [ou à d'autres exercices qui ne surpassement pas leurs forces;] que si quelqu'un les maltraitoit sur le Vaisseau, ils obtiendroient justice en portant leurs plaintes à l'Interpréte; mais que s'ils commettoient eux-mêmes quelque désordre, ils seroient punis sévèrement.

A mesure qu'on achète les Négres, on les enchaîne deux à deux; mais les semmes & les ensans ont la liberté de courir dans le Vaisseau, & lorsqu'on a perdu de vûe les Côtes, on ôte même leurs chaînes aux hommes.

Ils reçoivent leur nourriture deux fois par jour. Dans le beau tems, on leur permet d'être sur le tillac depuis sept heures du matin jusqu'à la nuit. Tous les lundis on leur donne des pipes & du tabac (k), [& leur joie marque affez, en recevant cette faveur, que c'est une de leurs plus grandes consolations dans leur misère.] Les hommes & les semmes sont logés séparément, & leurs loges sont nettoyées soigneusement tous les jours. Avec ces attentions, qui doivent être soûtenues constamment, Snelgrave a reconnu qu'un Capitaine bien dispose, conduit facilement la plus grande Cargaison de Négres (1).

(d) Angi. par les faits précédens. R. d. E. (e) Quand ce fait seroit vrai, il ne rend point le Commerce en question, légitime. Outre que les Négres présèrent généralement, la mort à l'Esclavage.

cr (f) C'est dequoi les Négres sont juges pour eux-mêmes. Mais en supposant qu'ils en jugent comme l'Auteur, cela justifie-t-il le Commerce dont il s'agit?

(g) Si cette raison est bonne, il n'y a qu'à faire des descentes dans tous les Païs Négres,

& en enlever par force les habitans pour les conduire aux Plantations Angloifes.

(b) Il n'y a point de mai qui ne puisse produire quelque bien; mais cela ne l'excuse point.
(i) C'est supposer ce qui est question, sçavoir que le Négoce des Esclaves n'est pas une action moralement mauvaise.

(k) Angl. qu'ils aiment avec paffion.

(1) Snelgrave, pag. 189 & fuiv.

LA mier V père. I ment ét restoien accable d'eau & .ces, & mença i cicux à c Anglois fée que d teau-d'av Maître, cux, & armes, f fervir de 1 & retenu deux pift & le Con aux Negr pas moins fon fabre pour le po un qui no au milieu dans l'espe poing [qu +voit frapp Contre-M vae la fédi le vifage c l'éxamen d au complo #faifirent ur point de p fut quitte LES Co cieux & fo

0

(m) Angl. (n) Angl. fut guéri de ce

Officiers.

peu de ten

bord. Il fe

chaînés, &

étoit comp

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. VII. 587

La première sédition dont l'Auteur ait été témoin, arriva dans son premier Voyage, en 1704, sur l'digle de Londres, Vaisseau commandé par son père. Ils avoient à bord quatre cens Négres du Vieux Kallabar. Leur Bâtiment étoit encore dans la Rivière de ce nom; & de vingt-deux Blancs qui restoient capables de service, une partie des autres étant morts, & le reste il ait eté té accablé de maladies, il s'en trouvoit douze abfens pour faire la provision moin d'eau & de bois. Les Négres remarquerent fort-bien toutes ces circonstances, & concerterent ensemble les moyens d'en profiter. La sédition commença immédiatement avant le fouper. Mais comme ils étoient encore liés deux à deux, & qu'on avoit eu soin d'examiner leurs fers soir & matin, les Anglois dûrent leur falut à cette fage précaution. La garde n'étoit compofée que de trois Blancs, armés de coutelas. Un des trois, qui étoit fur le château-d'avant, apperçut plusieurs Négres, qui, s'étant approchés du Contre-Maître, se saississoient de lui pour le précipiter dans les stots. Il fondit sur eux, & leur fit quitter prife. Mais tandis que le Contre-Maître courut à ses. armes, son défenseur fut sais lui-même, & serré de si-près qu'il ne put se fervir de son fabre. L'Auteur étoit alors dans le tremblement de la fiévre, \* & retenu au lit [depuis plusieurs jours.] Au bruit qui se sit entendre, il prit l'Auteur. deux pistolets; & montant en chemife sur le tillac, il rencontra son pere & le Contre-Maître, auxquels il donna ces deux armes. Ils allèrent droit aux Négres, en les menaçant de la voix; mais ces furieux ne continuèrent pas moins de presser la sentinelle, quoiqu'ils n'eussent encore pû lui arracher fon fabre, qui tenoit au poignet par une petite corde, & que leurs efforts pour le pousser dans la Mer n'eussent pas mieux réussi, parce qu'il en tenoit un qui ne pouvoit se dégager de ses mains. Le vieux Snelgrave se jetta au milieu d'eux pour les secourir, & tira son pistolet par-dessus leur tête, son père. dans l'espérance de les effrayer par le bruit. Mais il reçut un coup de (m) poing [qui faillit de le faire tomber sans connoissance;] & le Négre qui l'a-+ voit frappé [ avec cette vigueur, ] alloit recommencer son attaque, lorsque le Contre-Maître (n) lui fit fauter la cervelle d'un coup de pistolet. A cette vûe la fédition cessa tout-d'un-coup. Tous les rebelles se jettèrent à genoux. le visage contre le tillac, en demandant quartier avec de grands cris. Dans l'éxamen des coupables, on n'en trouva pas plus de vinge qui eussent part au complot. Les deux Chefs, qui étoient liés par le pied à la même chaîne, Maissirent un moment savorable pour se jetter dans la Mer. On ne manqua point de punir févèrement les autres; mais fans effusion de sang; & l'on en fut quitte ainsi pour la perte de (0) trois hommes.

Les Cormantins, Nation de la Côte d'Or, font des Négres fort capricieux & fort opiniâtres. En 1721, l'Auteur aborda sur leur Côte, & fit en quelques Corpeu de tems une traite si avantageuse, qu'il avoit déja cinq-cens Esclaves à mantins. bord. Il se croyoit sur de leur soumission, parce qu'ils étoient fort bien enchaînés, & qu'on veilloit foigneusement sur eux. D'ailleurs son Equipage étoit composé de cinquante Blancs, tous en bonne fanté, & d'excellens Officiers. Cependant la fureur de la Révolte s'empara d'une partie de cette

(m) Angl. de buche. R. d. E. R. d. E. (o) Angl. de ces deux hommes. R. d. E. (n) Angi. le bleffa. Il parott par la fuite qu'il fut gueri de cette bleffuse, Snelgrave, pag. 198, Leee 2

Première

Fermeté de

Révolte de

question, sça-n'est pas une avec paffion.

ifes. ne puisse pro-

e prou-

fauve la

uce dans

un grand

oup plus

les Na-

r n'y re-

ommerce

i par les

as les au-

Quoiqu'il

ce qu'ils

entrer en

fiours des

it fait unc

e est qu'on

ort répan-

déclarer,

ils obtien-

s'ils com-

eux; mais

u, & lorf-

tems, on

'à la nuit.

es confola-

parément,

ces atten-

onnu qu'un

argaison de

itans pour les

'excuse point.

LA

oie marque

pmmes.

ent.

ines à cul-

passerojent H

re, quoi- i

er à leurs F

fuiv.

SNELGRAVE.
1727.

Les coupa-

Raisons qui

rendent les au-

tres plus foù-

bles se précipi-

tent dans la

Mer.

mis.

malheureuse troupe, près d'une Ville nommée (p) Mansro, sur la même Côte.

La fédition commença vers minuit, à la clarté de la Lune. Les deux sentinelles laisserent sortir à la fois quatre Négres de leur loge; & négligeant de la fermer, il en fortit aussi tôt quatre autres. Il s'appercurent aussitôt de leur faute, & pousserent assez violemment la porte pour arrêter ceux qui auroient succédé dans la même vûe. Mais les huit, qui s'étoient échapés, eurent l'adresse de se défaire en un moment de leurs chaînes, & fondirent ensemble sur les deux sentinelles. Ils s'efforcèrent de leur arracher leurs fabres. L'usage des sentinelles Angloises étant de se les attacher au pojgnet, ils trouvèrent tant de difficulté à cette entreprise, que les cris des deux Blancs eurent le tems de se faire entendre & d'attirer du secours. Aussi-tôt les huit Négres prirent le parti de se précipiter dans les flots. Mais comme le vent étoit de terre, & la Côte assez éloignée, on les trouva tous, le matin, accrochés par les bras & les jambes aux cables qui étoient à fécher hors du Vaisseau. Lorsqu'on se sût assûré d'eux, le Capitaine leur demanda ce qui les avoit portés à se soûlever. Ils lui répondirent qu'il étoit un grand fripon, de les avoir achetés dans leur Pays pour les transporter dans le sien, & qu'ils étoient résolus de tout entreprendre pour se remettre en liberté. Snelgrave leur représenta que leurs crimes ou le malheur qu'ils avoient eu d'être faits Prisonniers à la guerre, les avoient rendus Esclaves avant qu'il les eût achetés; qu'ils n'avoient pas reçu de mauvais traitemens sur le Vaisseau; & qu'en. supposant qu'ils pussent lui échaper, leur sort n'en seroit pas plus heureux, puisque leurs Compatriotes mêmes, qui les avoient vendus, les reprendroient à terre, & les vendroient à d'autres Capitaines, [qui les traiteroient peut-He être avec moins de bonté. ] Ce discours fit impression sur eux. Ils demanderent grace, & s'en allèrent dormir tranquillement.

Us retombent dans leur crime.

CEPENDANT peu de jours après, ils formèrent un nouveau complot. Un des Chefs fit une proposition fort étrange à l'Interpréte Négre, qui étoit du même Pays. Il lui demanda une hache, en lui promettant que pendant la nuit il couperoit le cable de l'ancre. Le Vaisseau ne pouvant manquer d'être pousséau rivage, il espéroit de gagner la terre avec tous ses Compagnons; & s'ils avoient le bonheur de réussir, il s'engageoit, pour eux & pour luimême, à servir l'Interpréte pendant toute sa vie. Cet honnête Négre avertit aussi-tôt le Capitaine, & lui conseilla de redoubler la Garde, parce que les Esclaves n'étoient plus sensibles aux raisons qui les avoient déja fait rentrer dans la soûmission. Cet avis jetta Snelgrave dans une vive inquiétude. Il connoissoit les Cormantins pour des désesperés, qui comptoient pour rien les châtimens & même la mort. On a vû souvent, à la Barbade, & dans d'autres sses, que pour quelques punitions, méritées par leur paresse opiniâtre, vingt ou trente de ces misérables se pendoient ensemble à des branches d'arbres, [sans avoir fait naître le moindre soupçon de leur dessein.] (q). He

Leur obstination.

CEPENDANT une Avanture fort trifte inspira plus de douceur aux Négres de Snelgrave. En arrivant près d'Anamabo, il rencontra l'Elisabeth, Vaisfeau qui appartenoit au même Propriétaire que le sien, [& dont la situa-4].

Malheurs d'un Vaisseau Ang'ois.

(q) Snelgrave, pag. 200. & Juiv.

tous fes dit qu'il Hà ses ordr MAIS l'Elifabeth fa Pinasse. Vaisseau. à la nage, fecourir. qui se tend du fort de à bord il y dans la de qu'ils étoic crée par le voit conce leurs Escla ver un de où ils étoi gens, ver dos, la têt par quelque

OC

tion l'ob

essuyé d

Contre-N

berts .

quelques

pillée; d

qu'ils ave

🗗 remis en

# rencontr

me elle

dant de

à leur p

mandant

difficultés

long-tems

fouhaiter

#de quitte

(r) Angl.

des Marchane
foit beaucoup

tion

n'y avant

ges. Un

Affocié; d

dans la feul

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. VII. 589

ı même

es deux

k négli-

nt aussi-

ter ceux

nt écha-

& fon-

arracher

r au poi-

des deux

Auffi-tôt

s comme

, le ma-

cher hors

da ce qui

d fripon,

& qu'ils

Snelgrave

être faits

eût ache-

& qu'en

heureux,

rendroient

demande.

nplot. Un

qui étoit e pendant.

nquer d'è-

npagnons;

pour lui-

égre aver-

parce que

fait rennquiétude.

pour rien

, & dans.

resse opi-

des bran-

ein.(q). 由 ix Négres

th, Vaif-

la fitua-A tion

ient peut- 🗗

tion l'obligeoit par conséquent à des soins particuliers.] Ce Bâtiment avoit essuyé diverses fortes d'infortunes. Après avoir perdu son Capitaine & son Contre-Maître, il étoit tombé, au Cap Laho, entre les mains du Pyrate Roberts, au service duquel plusieurs Matelots s'étoient déja engagés. Mais quelques-uns des Pyrates n'avoient pas voulu fouffrir que la Cargaifon fût pillée; & (r) par un sentiment de compassion, sondé sur d'anciens services qu'ils avoient reçus des Propriétaires, ils avoient éxigé que le Vaisseau fût geremis entre les mains du (s) [feul Officier qui lui restoit.] Lorsque Snelgrave rencontra l'Elisabeth, (t) [elle] avoit disposé de toutes ses marchandises. Comme elle devoit reconnoître ses ordres, il proposa au nouveau Commandant de lui donner cent-vingt Esclaves, qu'il avoit à bord, & de prendre à leur place ce qui lui restoit de marchandises; après quoi il proposoit #de quitter la Côte, [pour aller se radouber à l'Isle de S. Thomas.] Le Commandant y confentit volontiers. Mais les gens de l'Equipage firent quelques de Snelgrave difficultés, sous prétexte que les cent-vingt Esclaves étant avec eux depuis aux Anglois long-tems, ils avoient pris pour eux une certaine affection qui leur faisoit fouhaiter de ne pas changer leur Cargaifon. Snelgrave s'appercevant que tous ses raisonnemens étoient inutiles, prit congé du Commandant, & lui dit qu'il viendroit essayer le lendemain qui auroit la hardiesse de s'opposer Hà fes ordres [abfolus.]

Mais la nuit suivante, il entendit tirer deux ou trois coups de fusil sur arrive après l'Elifabeth. La lune étoit fort brillante. Il descendit ausli-tôt sui-même dans les avoir rejefa Pinasse, & se faisant suivre de ses deux Chaloupes, il alla droit vers ce Vaisseau. Dans un passage si court, il découvrit deux Négres, qui fuyant à la nage, furent déchirés à ses yeux par deux Requins, avant qu'il pût les les dévorés secourir. Lorsqu'il sut plus près du Bâtimeat, il vit deux autres Négres, par les Requi se tenoient au bout d'un cable, la tête au-dessus de l'eau, fort effrayés deux autres du fort de leurs Compagnons. Il les fit prendre dans sa Pinasse; & montant arrêtés. à bord il y trouva les Négres fort tranquilles sous les ponts, mais les Blancs dans la dernière confusion sur le tillac. Un Matelot lui dit, d'un air effrayé, qu'ils étoient tous persuadés que la sentinelle de l'écoutille avoit été massacrée par les Négres. Cet effroi parut fort surprenant à Snelgrave. Il ne pouvoit concevoir que des gens, qui avoient eu la hardiesse de lui refuser leurs Esclaves une heure auparavant, eussent manqué de courage pour sauver un de leurs compagnons, & n'eussent pas celui d'abandonner le tillac, où ils étoient armés jusqu'aux dents. Il s'avança, avec quelques uns de ses gens, vers l'avant du Vaisseau, où il trouva la sentinelle étendue sur le dos, la tête fendue d'un coup de hache. Cette Révolte avoit été concertée par quelques Cormantins. Les autres Esclaves, qui étoient d'un autre côté, n'y ayant pas eu la moindre part, dormoient tranquillement dans leurs loges. Un des deux fugitifs qui avoient été arrêtés, rejetta le crime sur son Associé; & celui-ci confessa volontairement qu'il avoit tué la sentinelle, dans la feule vûe de s'échaper avec quelques Négres de son Pays. Il pro-

SNELGRAVE. 1727.

de quelques

Propositions

teita

(r) Angl. & en confidération du caractère R. d. E. (s) Angl. du second Contre-maître. R. d. E. des Marchands à qui il appartenoit, & qui faisoit beaucoup de bien aux pauvres Matelots.

(t) Angl. lui Snelgrave. R. d. E.

SNELGRAVE. 1727.

Confeil de p'uffcurs Capitaines Anglois.

testa même qu'il n'avoit voulu nuire à personne; mais que voyant l'Anglois prêt à s'éveiller; & trouvant sa hache près de lui, il s'étoit crû obligé de le tuer pour sa sûreté; après quoi il s'étoit jetté dans la Mer (v).

SNELGRAVE prit occasion de cet incident pour faire passer tous les Esclaves de l'Elifabeth fur fon propre Vaisseau, & n'y trouva plus d'opposition. Il y retourna lui-même; & se trouvant près d'Anamabo, où il y avoit actuellement huit Bâtimens Anglois dans la Rade, il fit prier tous les Capitaines de se rendre sur son bord pour une affaire importante. La plûpart vinrent ausli-tôt; & d'un avis unanime, ils jugèrent que le Négre devoit être puni

du dernier supplice.

Ils condamnent un Négre à mort. Ses discours.

On fit déclarer à ce miférable, qu'il étoit condamné à mourir dans une heure, pour avoit tué un Blanc. Il répondit qu'à la vérité il avoit commis une mauvaise action en tuant la sentinelle du Vaisseau, mais qu'il prioit le Capitaine de confidérer, qu'en le faisant mourir il alloit perdre la somme qu'il avoit payée pour lui. Snelgrave lui fit dire par l'Interpréte, que si c'étoit l'usage dans les Pays Négres, de changer la punition du meurtre pour de l'argent, les Anglois ne connoissoient pas cette manière d'éluder les droits de la justice; qu'il s'appercevroit (x) bien-tôt de l'horreur que ses Maîtres avoient pour le crime; & qu'aussi-tôt qu'un Sable d'une heure, qu'on lui montra, auroit achevé sa révolution, il seroit livré au supplice. Tous les Capitaines retournèrent sur leurs Bords, & chacun fit monter ses Esclaves sur le tillac pour les rendre témoins de l'éxécution, après les avoir informés du crime dont ils alloient voir le châtiment.

Son éxécution.

Lors que le Sable eut fini son cours, on fit paroître le meurtrier sur l'avant du Vaisseau, lié d'une corde sous les bras, pour être (y) élevé au long du mât où il devoit être tué à coups de fusil. Quelques autres Négres observant comment la corde étoit attachée, l'exhortèrent à ne rien craindre, & l'affurèrent qu'on n'en vouloit point à fa vie, puisqu'on ne lui avoit pas mis la corde au col. Mais cette fausse opinion ne servit qu'à lui épargner les horreurs de la mort. A peine fut-il élevé, que dix Anglois placés derrière une barricade, firent feu sur lui & le tuèrent dans un instant. Une éxécution si prompte répandit la terreur parmi tous les Esclaves, qui s'étoient flattés qu'on lui feroit grace par des vûes d'intérêt. Le corps ayant été exposé sur le tillac, on lui coupa une main, qui fut jettée dans les flots, pour faire comprendre aux Négres, que ceux qui .ôseroient porter la main sur les Blancs recevroient la même punition: éxemple d'autant plus terrible, qu'ils sont persuadés qu'un Négre mort sans avoir été démembré, retourne dans son Pays aussi-tôt qu'on l'a jetté dans la Mer. Cependant l'Auteur ajoûte que les Cormantins rient de toutes ces chimères.

Ce qu'on y joint pour y fervir d'éxemple aux autres Esclaves.

Aux menaces du même châtiment pour les rebelles, Snelgrave joignit

(v) Snelgr. pag. 206 & fuiv. (x) Angl. qu'il éprouveroit bientôt, qu'en pareil cas on n'avoit point d'égard à l'intérêt. Il est pourtant vrai que ce misérable ne sur éxécuté, que pour prévenir, par cet éxemple, les

mutineries & peut-être la perte d'un plus grand nombre d'Esclaves.

(y) Angl. pour-être hissé au bout de la Vergue de Misaine. R. d. E.

la prome respect o car, deu dant qua dans cett

00

TELL command l'erriers d

SNEL 1722, a de jours de cette pris enfin Prifonnie claves à les tuer p de. Com lui confei Le lender milieu de qu'il y av garde. M de condui graisse le prit plus récit de la

sirent de l leur fervo coururent paroître e toient par pour un r non charg Hvingt (a) rent. 7 Ce qué leur e rir de fain tèrent deu à qui ces pour ache prix. Ce v

fiance, di

Un jou

(2) Snelg (a) Angl. de quatre-vir les avoir

artrier für ) élevé au utres Néh ne rien fqu'on ne ne fervit , que dix rent dans i tous les d'intérêt. , qui fut ceux qui nition: émort fans etté dans

re joignit

toutes ces

n plus grand

it de la Ver-

la promesse de traiter avec bonté ceux qui vivroient dans l'obéissance & le respect qu'ils devoient à leurs Maîtres. Ce Traité sut fidellement éxécuté; car, deux jours après, l'Auteur fit voile d'Anamabo à la Jamaïque; & pendant quatre mois qui se passerent avant que la Cargaison put etre vendue dans cette Isle, il n'eut aucun sujet de se plaindre de ses Négres (2).

Telles furent les Séditions qui arrivèrent fur les Vaisseaux que Snelgrave commandoit. Mais il en rapporte deux fort remarquables, arrivées sur le

Ferriers de Londres, commandé par le Capitaine Messer vy.

SNELGRAVE ayant rencontre ce Batiment dans la Rade d'Anamabo, en 1722, apprit du Commandant avec quel bonheur il avoit acheté en peu de jours près de trois cens Négres à Setrakrou. Il paroît que les Habitans de cette Ville avoient été souvent maltraités par leurs Voilins, & qu'ayant pris enfin les Armes, ils les avoient battus plutieurs fois & fait quantité de Prisonniers. Messervy, arrivé dans ces circonstances, avoit acheté des Esclaves à fort-bon marché, parce que les Vainqueurs auroient été obligé de les tuer pour leur sûreté, s'il ne s'étoit pas presenté de Vaisseau dans la Rade. Comme c'étoit le premier Voyage qu'il faisoit sur cette Côte, Snelgrave lui conseilla de ne rien négliger pour tenir tant de Négres dans la soûmission. Le lendemain, l'étant allé voir sur son bord & le trouvant sans désiance au milieu de ses Esclaves, qui étoient à souper sur le tillac, il lui sit observer qu'il y avoit de l'imprudence à s'en approcher si librement sans une bonne garde. Messervy le remercia de ce conteil, mais parut si peu disposé à changer de conduite, qu'il lui répondit par ce vieux Proverbe: L'œil du Maître engraisse le Cheval. Il partit quelques jours après pour la Jamaïque. Snelgrave prit plus tard la même route: mais, en arrivant dans cette lse, on lui fit le récit de la malheureuse mort que Messervy s'étoit attirée par son aveugle confiance, dix jours après avoir quitté la côte de Guinée.

Un jour qu'il étoit au milieu de ses Négres, à les voir dîner, ils se faisirent de lui, & lui cassèrent la tête avec les plats mêmes dans lesquels on leur fervoit le ris. Cette révolte ayant été concertée de longue-main, ils coururent en foule vers l'avant du Vaisseau, pour forcer la barricade, sans paroître effrayés du bout des piques & des fulils que les Blancs leur présentoient par les embrasures. Enfin le Contre-Maître ne vit pas d'autre reméde pour un mal si pressant, que de faire seu sur eux de quelques piéces de canon chargées de mitrailles. La première décharge en tua près de quatre-Hvingt (a), [ sans compter ceux qui sautèrent dans les flots & qui s'y novèrent. ] Cette exécution appaisa la révolte; mais dans le désespoir d'avoir manqué leur entreprise, une grande partie de ceux qui restoient se laissérent mourir de faim; & lorsque le Vaisseau fut arrivé à la Jamaique, les autres tentèrent deux fois de se révolter avant la vente. Tous les Marchands de l'Isle, à qui ces fureurs ne purent être cachées, marquèrent peu d'empressement pour acheter des Esclaves si indociles, quoiqu ils leur sussent offerts à vil prix. Ce voyage devint fort malheureux pour les Propriétaires; car la diffi-

SNELG? AVR.

Tragique A. vanture d'un Capitaine An

Il néglige les conseils de Snelgrave.

Ses Esclaves le massacrent.

Trifte fort de la Cargaifon & du Vait-

(2) Snelgrave pag. 210 & fuiv. (a) Angl. Cette décharge en fit périr près de quatre-vingt, tant tués que noyés; car il y en

eut plusieurs qui sautèrent par dessus le Bord, quand ils virent qu'on alloit faire feu. R. d. E.

SNELGRAVE.

culté de la vente ayant arrêté long-tems le Vaisseau à la Jamaïque, il y périt enfin dans un Ouragan, [plus redoutable encore que les Négres.] (b).

(b) Snelgrave, pag. 220 & fuiv.

#### g. V.

#### Relation de la prife de l'Auteur par des Pyrates.

1718.

Trois tempêtes que l'Auteur effuye fuccessivement.

U mois de Novembre 1718, Snelgrave, dont [la réputation étoit bien ? établie par le succès de plusieurs Voyages], sut chargé [par Mr. Morrice, du Commandement d'un Vaisseau nomme le Bird, ou l'Oiseau, qui devoit se rendre d'abord en Hollande, pour y faire sa Cargaison. Le 10 de Décembre, étant revenu bien chargé à Helvoetsluys, il sut emporté de dessus ses ancres par un violent orage, & jetté contre la digue, où il eut le malheur d'échouër avec beaucoup de péril. Il fallut ouvrir une tranchée de trois cens pieds de long, par laquelle on vint à bout d'amener affez d'eau pour remettre le Vaisseau a flot. Heureusement le dommage ne sut pas égal à la fatigue. On rentra dans le Bassin d'Helvoetsluys, d'où l'on mit à la voile au commencement de Janvier. Mais une autre tempête força Snelgrave de se résugier à Spithead. Il en partit, & sut encore jetté par des vents impétueux plus de soixante-dix lieuës à l'Ouest du Lézard (a). Cette troisième disgrace l'obligea de relâcher à Kingsale en Irlande, & de s'y arrêter jusqu'au 10 de Mars. Enfin, levant l'ancre avec un tems plus doux, il ne cessa pas de l'avoir favorable jusqu'à Sierra-Léona, où il arriva le premier d'Avril 1719. En passant près des Canaries, il sut poursuivi par un gros Vaisseau, qu'il prit pour un Corfaire de Salé; mais (b) l'excellence de ses voiles le délivra bientôt de ce danger.

It trouva dans la Rivière de Sierra-Léona trois autres Pyrates, qui s'y étoient déja faisis de dix Bâtimens Anglois. Le premier de ces Brigands, qui étoit entré dans la Rivière, se nommoit Cocklyn. Il n'avoit pas plus de vingtcinq hommes à son arrivée; [& loin d'être redoutable aux Marchands, il se cherchoit du secours, avec cette troupe,] dans une Barque où il avoit été abandonné, sur quelque mécontentement par le sameux Moody, [Commandant se d'un Corsaire nommé le Risingsun (c), ou le Soleil-levant.] Mais en arrivant à Sierra-Léona, Cocklyn & ses Compagnons avoient rencontré, dans sa Chaloupe, le Seigneur Joseph riche Négociant Négre, & s'étoient sais lui. Ils n'avoient éxigé, pour sa rançon, que des munitions & des vivres. Ensuite n'ayant pas manqué d'audace pour attaquer successivement plusieurs Bâtimens de Bristol qui fréquentoient cette Côte, [non-seulement ils se s'étoient pourvûs de tout ce qui étoit nécessaire à leur profession, mais] ils

rojent

Il arrive à Sierra-Léona, où il trouve trois Pyrates, Cocklyn, la Bouse & Davis.

Avanture de ces Brigands.

(a) Les Auteurs Anglois paroissent avoir mal compris la Relation de Snelgrave, qui ne sut point jetté par la Tempète à 70 lieuës du Cap Lézard, mais qui étoit arrivé à cette hauteur par un beau teurs & un bon vent. Voyage, de Snelgr. pag. 230. R. d. E.

(b) Angl. n'étant pas si bon voilier le Corfaire sut obligé d'abandonner la chasse. R. d. E. (c) Le Rijingsun étoit le Bâtiment sur lequel Coklyn & ses 25 Compagnons avoient été embarqués par Moody; R. d. E.

00 avoient avec et du Rifii la duret & l'ayai cnlevée mauvais nu, il y belles, un Fran Sierra-L féparatio Son nom une Felo Cap-Ver pavillon rencontre habileté dans une à l'infort les plus v eu le mal qu'ils n'av fon ignor femblable manières les égaux qu'ils non pres, & fo doit être quer dans

Le jou de la Rivid la Rivid la Rivid la Rivid la cevoir au repas mieux avoit déja près à la cétoit fans la qui faifoier ancien Ma

tre ces de

l'ufage est

(d) Angl.
autres furent
(e) Angl.
(f) pour

(f) pour : 235. R. d. E. *IV. Part*.

il y périt

étoit bien 🗗 par Mr. i/eau, qui Le 10 de té de desil eut le anchée de ffez d'eau t pas égal t à la voi-Snelgrave vents imtroisième er julqu'au essa pas de vril 1719. qu'il prit

ivra bien-

, qui s'y gands, qui s de vingtchands, il H voit été ammandant H is en arritré, dans toient sai-& des viement plulement ils H mais ] ils avoient

voilier le Corhaffe. R. d. E. iment sur le ns avoient été

avoient engagé à leur service cinquante ou soixante Matelots, qui formoient SNELGRAVE. avec eux un corps de quatre-vingt hommes. D'un autre côté, les gens du Rifingfun (d), qui étoient partis avec Moody, avoient pris occasion de la dureté avec laquelle il avoit traité Cocklyn, pour se révolter contre lui; & l'ayant mis, avec douze autres, dans une grande Barque qu'ils avoient enlevée aux Espagnols vers les Isles Canaries, ils l'avoient abandonné à son mauvais fort. Comme on n'a jamais sçu dans la suite ce qu'il étoit devenu, il y a beaucoup d'apparence qu'il fut englouti dans les flots. Les Rebelles, après s'être défait de leur Chef, lui avoient donné pour Successeur un François nommé la Bouse, qui les avoit ramenés dans la Rivière de Sierra-Leona, où ils avoient rejoint Cocklyn & sa troupe, un mois après sa féparation. Le même jour, un autre Pyrate étoit entré dans la même Bave. Son nom étoit Davis. Après avoir éxercé quelque-tems sa profession dans une Felouque (e), il s'étoit rendu maître d'un grand Vaisseau, vers les Isles du Cap-Verd. En entrant dans la Rivière de Sierra-Léona, il avoit arboré un pavillon noir, pour jetter l'effroi parmi les Marchands qu'il espéroit d'y rencontrer. Ce Davis étoit un Corfaire généreux (f), qui avoit trouvé, par son habileté & fon courage, le moyen d'entretenir une rigoureuse discipline dans une troupe d'environ cent-cinquante hommes. Il n'eut point de part à l'infortune de l'Auteur. Cocklyn, au contraire, & tous ses associés, étoient les plus vils & les plus cruels Brigands du monde. Snelgrave, après avoir eu le malheur de tomber entre leurs mains, apprit de plusieurs d'entr'eux, qu'ils n'avoient choisi Cocklyn pour Chef, qu'en faveur de sa brutalité & de son ignorance; bien résolus, disoient-ils, (g) de ne s'en donner jamais de semblables à Moody, qui prenoit des airs de Seigneur & qui affectoit des manières polies. Le Commandant d'une troupe de Pyrates n'est choisi par Pyrates. ses égaux que pour combattre à leur tête. Ils se donnent un autre Officier, qu'ils nomment leur Quartier-Maître, pour l'inspection générale des affaires, & souvent pour réformer les ordres du Capitaine. [C'est lui aussi qui doit être le premier à l'abordage du Vaisseau qu'ils attaquent, ou s'embarquer dans la Chaloupe pour éxécuter les entreprises les plus désespérées. Outre ces deux Emplois, un Vaisseau Pyrate a tous les Offices subalternes, dont l'usage est établi sur les Vaisseaux de guerre.

Le jour que Snelgrave découvrit la Côte, à trois lieuës de l'embouchure de la Rivière, (b) le tems étoit fort calme. Un peu de fumée qu'il crut appera cevoir au rivage, flui fit naître quelques pressentimens, qu'il regretta de n'avoir pas mieux écoutés.] Il donna ordre à Simon Jones son Contre-Maître, qui avoit déja fait le Voyage, de se mettre dans la Pinasse pour aller de plus près à la découverte. Mais Jones l'assura, que le lieu d'où partoit la fumée étoit sans Habitans, &qu'il ne pouvoit s'y trouver que quelques Voyageurs, qui faisoient rôtir apparemment des huîtres. Cette réponse de la part d'un ancien Matelot qu'aucune raison ne devoit rendre suspect, dissipa toutes

1719.

Caractère de Davis & do

Principes des

Snelgrave

(d) Angl. les gens de Moody, quand les autres furent partis avec le Risingsun. R. d. E. (e) Angl. Une Chaloupe. R. d. E.

(f) pour un Brigand, dit Snelgrave pag. 235. R. d. E.

(g) Angl. de n'avoir jamais pour Capitaine, une espèce de Monsieur, tels disoient-ils, qu'étoit Moody. R. d. E. (b) Angl. il avoit été surpris par le calme.

IV. Part. .

Ffff

SMELGRAVE.

les défiances. A cinq heures, on profita de la marée pour s'avancer à l'embouchure de la Rivière. Vers l'entrée de la nuit, on découvrit affez loin dans le Canal, un gros Vaisseau, qui étoit le Pyrate entre les mains duquel on tomba bien-tôt. Les deux autres, avec leurs Prises, étoient cachés derrière une Pointe de terre.

Il prend de précautions .nutiles.

COMME le tems ne cessoit pas d'être calme, & que les ténébres devenoient fort épaisses, l'Auteur prit le parti de jetter l'ancre à l'embouchure même. Vers les huit heures, la fentinelle du tillac fit avertir qu'il croyoit entendre le bruit d'une Chaloupe, qui s'avançoit à la rame. Tout le monde ferendit sur les ponts; & Snelgrave (i) sit poster par précaution, sur l'avant du Vaisseau, vingt hommes armés de fusils & de sabres. (k) Il cria lui-même le Qui vive? On lui répondit que la Chaloupe appartenoit aux Deux Amis, Vaisseau de la Barbade, commandé par le Capitaine Eliot. Cette réponse ne l'ayant pas rassuré, il ne continuoit pas moins de faire préparer les armes, & d'ordonner que toutes les lanternes fussent allumées; lorsqu'ayant demandé une seconde sois d'où étoit la Chaloupe, on lui répondit, d'Amérique, & fur le champ on lui envoya une décharge de mousqueterie, à la portée du pistolet. Rien ne prouve mieux, remarque Snelgrave, l'audace effrenée des Pyrates; car ils n'étoient que douze dans la Chaloupe; & son Bâtiment, dont ils ne connoissoient pas la force, avoit seize pièces de canon & quarante.cinq hommes d'Equipage.

Audace effrenée des Pyrates.

Lâcheté des gens de Snelgrave. de faire feu de sa bordée. N'étant point obéi, il descendit lui-même pour presser les Canoniers; mais sa surprise sut extrême, de trouver ses gens qui se regardoient les uns les autres avec les marques de la dernière consternation (1). Quelques-uns lui dirent qu'ils auroient pris volontiers les armes, mais qu'ils ne pouvoient les retrouver. Dans cet intervalle, les Pyrates, qui n'avoient pas trouvé de résistance, étoient montés à bord, & tirant quelques coups au hazard, ils avoient fait disparoître ceux qui étoient restés sur le tillac. Un seul Matelot, [qui avoit eu moins de vîtesse à fuir,] eut les reins cassés d'un coup de balle. Quelques grenades que les Pyrates jettèrent brusquement, & qui ne causérent néanmoins de mal à personne, achevè-H rent de répandre la terreur. On cria quartier. La-dessus le Chef des Pyrates, qui étoit leur Quartier-Maître, eut la hardiesse de descendre seul & de demander où étoit le Capitaine du Vaisseau. Snelgrave se présenta, & lui répondit avec un foupir, que c'étoit lui qui avoit porté ce titre. Quelle est ton audace, lui dit le fier Brigand, d'avoir ordonné qu'on fit feu sur nous? Snelgrave repliqua modestement, qu'il s'étoit crû obligé de défen-

dre un Bâtiment confié à ses soins. Cette réplique irrita si vivement le Py-

rate, qu'ayant levé son pistolet, il tira sur Snelgrave, & l'auroit tué; sans

un mouvement heureux qui lui fit passer la balle entre le bras & le corps. Mais furieux de l'avoir manqué, il lui donna un coup si rude, du bout

A ce premier signe de guerre, l'Auteur donna ordre au Contre-Maître

Bonheur qui tui fait éviter un coup de balle.

(i) Angl. ordonna à son premier Officier de lui envoyer vingt hommes &c. On voit par la Relation de Snelgrave que cet Officier, qui le trabissoit, n'obest point. R. d. E.

(k) Aigl. il ordonna à fes gens de hêler

le Bâtiment. R. d. E.

de cette Cependa rement jura, le Marchai l'effraye fon bras poutre. çon qui pas tuer Flauva la un autre Quartierfes gens moment retrouvoi la ramene lui déclar fujet de p

00

Les P
pour aver
furent fi
fes gens s
avancer
vûe des fe
d'autre fig
tous fes ge
le Porte-vo
gands fire
étoit pris.
pas que ce
à descendre

Le Vait fions fraîch d'Inde, de grande cha qu'éventres poil. Il do malités que

(m) Angl.
parce qu'ils n
honnête-homn
(n) Snelgra

(0) Augl.
Maître, pourq
Camarades av
Gavoir qu'ils a

<sup>(3)</sup> C'étoit mutinerie, & non pas confernation, puisque la plûpart étoient dans le complot de se livrer aux Pyrates. R. d. E.

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. VII. 595

de cette arme au milieu de la poitrine, qu'il le fit tomber sur les genoux. Cependant le malheureux Snelgrave se remit assez-tôt, pour monter légèrement sur le tillac. Il y étoit comme attendu par un autre Corsaire, qui jura, le fabre à la main, de ne jamais faire de quartier aux Capitaines Marchands qui entreprendroient de se désendre; [ & soit qu'il ne pensat qu'à l'effrayer, ou que dans le transport de sa fureur il ne sût pas le maître de teur. fon bras, ] le coup de fabre, qu'il lâcha de toute fa force, tomba sur une poutre. L'arme s'étant brifée, il fembloit vouloir encore se servir du troncon qui lui restoit à la main; mais un Matelot du Vaisseau le supplia de ne pas tuer (m) un Capitaine dont tout le monde connoissoit la bonté. Cette prière fauva la vie à Snelgrave. [Mais un de ses gens eut le menton emporté, & un autre reçut une blessure, qui le sit tomber comme mort sur le pont. Le Quartier-Maître étant remonté, lui donna ordre d'envoyer quelques uns de ses gens pour prendre soin de la Chaloupe, qui étoit demeurée sans guide au moment de l'abordage, & le menaça de le faire couper en pièces, si elle ne se retrouvoit promptement. Jones s'étant mis dans l'Esquif, eut le bonheur de la ramener aussi-tôt. Alors le Quartier-Maître prit Snelgrave par la main, & lui déclara qu'il ne devoit rien craindre pour sa vie, s'il n'avoit donné aucun sujet de plainte à ses Matelots (n).

LES Pyrates jettèrent alors des cris de joie, & firent plusieurs décharges pour avertir leurs Compagnons du fuccès de leur entreprife. Mais ces fignes furent si mal interprétés, que leur Capitaine s'imaginant au contraire que ses gens avoient été détruits avec leur Chaloupe, coupa ses cables pour s'avancer promptement à l'aide de la marée. Ses foupçons augmenterent à la vûe des feux qui étoient allumés sur le Bord de Snelgrave. Sans attendre d'autre signal, il lâcha une bordée terrible, qui mit le Quartier-Maître & tous ses gens dans une extrême consusson. (0) L'erreur sut bien-tôt réparée par le Porte-voix. Mais les reproches tombèrent sur Snelgrave, à qui ces Brigands firent un crime de n'avoir pas pensé lui même à faire connoître qu'il étoit pris. Au reste, sui dit brutalement le Quartier-Maître, ne t'imagine pas que ce soit un boulet de canon qui m'étonne; car je m'attens tôt ou tard

à descendre en Enser par cette voie.

a l'em-

Tez loin

s duquel

hés der-

es deve-

oouchure

croyoit

e monde

ir l'avant

lui-même

ux Amis,

réponse

er les ar-

rfqu'ayant

, d'Amé-

erie, à la

, l'audace

e; & fon

ces de ca-

tre-Maître

nême pour

es gens qui

consterna-

les armes,

irant quel-

ient restés

ir, eutles

es jettèrent

dre feul &

résenta, &

re. Quelle

fit feu sur

de défen-

nent le Pyit tué; fans & le corps.

e, du bout

n pas conster.

nt dans le com-

e, achevè-H f des Pyra-

rates, qui H

LE Vaisseau de Snelgrave étant fort-bien fourni de liqueurs & de provifions fraîches, Cocklyn fit tuer fur le champ quantité d'Oyes, de Cocqsd'Inde, de Poules & de Canards, qu'il fit mettre, à peine plumés, dans la grande chaudière, avec plusieurs jambons, & une grosse Truie qu'on ne sit qu'éventrer, sans se donner l'embarras de l'écorcher ou d'en faire griller le Snelgrave. poil. Il donna ordre au Cuisinier que tout fût préparé avec moins de formalités que de diligence. D'un autre côté, le Quartier-Maître envoya de-

SNELGRAVE. 1719.

Nouveau péril pour la

Il oft traite plus douce.

Erreur des

Ufage qu'ils font des pro-

(m) Angl. de ne pas tuer le Capitaine, parce qu'ils n'avoient jamais trouvé de plus honnête-homme. R. d. E.

l'autre lui dit avec emportement, s'il avoit peur qu'un coup de Canon ne l'envoyat au Diable? que pour lui il comptoit d'y aller tôt ou tard par cette voye. Il ne laissa pas de profiter de l'avis, & de crier aux autres qu'ils avoient fait une bonne prise, bien pourvue de liqueurs & de provisions fraîches. R. d. E.

<sup>(</sup>n) Snelgrave. pag. 138 & suiv. (o) Angl. Snelgrave demanda au Quartier-Mattre, pourquoi ils n'avoient point hêlé leurs Camarades avec le Porte-voix, pour leur faire scavoir qu'ils avoient pris son Vaisseau; surquoi

SMELGRAVE. 1719. mander à Snelgrave quelle heure il étoit à sa montre. Comme elle étoit d'Or, l'Auteur jugea que c'étoit une manière civile de la lui ôter. Il la rem t au messager, en le priant d'assure le Quartier-Maître qu'elle étoit excellente, [& par conséquent digne de lui.] Ce brutal Officier la reçut; mais ce sut pour p la jetter sur le tillac, & la faire rouler à coups de pied, en disant à ses compagnons que c'étoit une sort jolie boule. Cependant un de ces Brigands la prit, & déclara qu'il la mettroit dans la masse commune, pour être vendue, suivant l'usage, au pied du grand Mât.

Il est conduit fur le Vaisseau des Pyrates.

SNELGRAVE sut conduit sur le Vaisseau des Pyrates, & présenté à Cocklyn, qui lui témoigna quelque regret des mauvais traitemens qu'il avoit regus, depuis le quartier accordé. Mais il ne devoit pas ignorer, lui dit-il, que c'étoit quelquesois le sort de la guerre. Ensuite, il lui déclara qu'il falloit répondre juste à diverses questions qu'on pourroit lui faire; sans quoi, il devoit s'attendre d'être coupé en pièces. Au contraire, s'il ne se faisoit pas presser pour dire la vérité, & si ses gens n'avoient pas de plaintes à faire de lui, il l'assur que son Voyage seroit le plus avantageux qu'il eût fait de sa vie. Pour première question, il lui demanda (p) quelles étoient les qualités de son Vaisseau, sous les vents de Mer & sur la Côte? Snelgrave sit une réponse qui le satissit. Cocklyn, ôtant son chapeau, le sélicita de ses lumières, & dit avec un transport de joie, que ce Bâtiment seroit un Vaisseau de Guerre admirable pour les Pyrates.

ll est interrogé par Cocklyn.

Il trouve un de ses compagnons d'Ecole. Lorsque cette interrogation fut finie, un homme de fort haute taille, avec quatre pistolets à sa ceinture & un large sabre à la main, s'approcha de Snelgrave, & lui demanda s'il le reconnoissoit. Mon nom, lui dit-il, est James Grissin, & nous avons été compagnons d'École. L'Auteur se remit aisément son visage; mais il se crut obligé de dissimuler. Cependant Grissin continua de lui dire, qu'il n'étoit pas de la troupe des Pyrates; qu'il avoit été pris depuis peu sur un Vaisseau de Bristol, où il éxerçoit l'Office de Contre-Maître, que Cocklyn l'ayant forcé d'entrer à son service, il ne quittoit pas un moment ses armes, pour être sans cesse en état de se faire respecter par les scélérats avec lesquels il se trouvoit dans la nécessité de vivre, qu'il vouloit prendre soin de Snelgrave pendant la nuit suivante, parce que dans l'yvresse, où la plûpart des Pyrates ne manqueroient pas de se plonger, il croyoit que cette première nuit l'exposeroit à quelque insulte.

Services qu'il en reçoit.

Un langage si généreux engagea l'Auteur à confesser qu'il reconnoissoit Grissin pour son compagnon d'étude. Il s'ouvrit à lui sans désiance, du moins sur tout ce qui regardoit sa situation; & ne voyant que sa vie à sauver, après la perte de son Vaisseau, il consentit que Grissin demandât au Commandant des Pyrates la permission de boire un flacon de Pounch avec lui. Non-seulement elle lui sut accordée, mais Cocklyn voulut être de leur partie, & les sit entrer dans sa Cabane. Elle étoit sans meubles & sans chaises. Ils s'assirent tous trois sur le plancher, les jambes croisées. [Et Cocklyn parmi plusieurs autres santés but celle du Prétendant, sous le nom de Jacques III.] A minuit.

(p) Angl. comment le Vaisseau marchoit, Vent largue & à la Bouline? Snelgrave répondit qu'il alloit fort-bien. Surquoi Cocklyn jetta son Chapeau en l'air, en disant, qu'il en feroit un Vaisseau de Guerre &c. R. d. E.

Pyr chee nud ques des heui dans ce q qu'il la Cr tier-la naça faivit Gridu H [ rege de . . .

nui

de, de Boffe Boffe pour te au de tue

L.B

que fa

femm dre pa ple av perçui etoit i malhe confid pentir berté. car les ner let pour d pendar fouhait ra-Léo renferr leurs r il les e fouhait

par les ces Bri

# OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. VII. 597

nuit. Griffin demanda un branle pour fon compagnon d'Ecole; car tous les Pyrates, sans excepter le Capitaine, n'avoient pas d'autre lit que les planches du Vaisseau. Ayant obtenu cette grace, il marcha devant lui, le sabre nud, & lui promit de veiller près du branle pendant qu'il prendroit quelques heures de repos. Mais il fut impossible à l'Auteur de dormir, au milieu des juremens & des blasphemes qu'il entendit continuellement. Vers deux heures, le Bosseman s'approcha fort yvre, après s'être informé qui étoit dans le branle, & tira brufquement fon coutelas. Griffin lui ayant demandé ce qu'il defiroit, il répondit qu'il vouloit mettre Snelgrave en pièces, parce qu'il avoit fait l'action d'un vil chien, en ordonnant à ses gens de tirer sur la Chaloupe, & en se faisant trop presser pour envoyer sa montre au Quare tier-Maître. Griffin, qui sçavoit la fausseté de cette dernière accusation, menaça cet yvrogne de le fendre en deux, s'il ne se retiroit promptement. Il fuivit ce conseil. Le lendemain, lorsque tout le monde fut de sang-froid, Griffin porta ses plaintes au Quartier-Maître & à toute la Troupe. Il représenta que la maxime de ne pas maltraiter les Captifs après le quartier accordé. I regardoit le passé comme le présent & l'avenir, & qu'intéressant tout le monde, elle devoit être rigoureusement observée. Plusieurs surent d'avis que le

Bosseman fût puni du fouet. Mais Snelgrave ayant eu (q) la bonté de plaider pour lui, il en fut quitte pour une défense générale de faire la moindre insulte aux Prifonniers. Cependant il entreprit encore, dans une autre occasion,

de tuer son Bienfaiteur.

Le même jour, Jones, Contre-Maître de Snelgrave, vint lui confesser que sa situation étant très-sacheuse en Angleterre, sur-tout de la part de sa femme, qu'il ne pouvoit aimer, il s'étoit déterminé par cette raison à prendre parti avec les Pyrates, & qu'il avoit déja figné leurs articles. Son exemple avoit été suivi par dix autres Matelots du Vaisseau. Mais Snelgrave s'apperçut bientôt qu'il étoit méprifé de la Troupe, & fut ensuite informé qu'il étoit mort quelques mois après que les Pyrates eurent quitté la Rivière. Ce malheureux, & les dix autres, ne laisserent pas de conserver beaucoup de considération pour leur ancien Maître. Il y en eut même quelques-uns qui se repentirent de leur engagement, & qui le prierent de travailler pour leur liberté. Ils n'ôsoient faire eux-mêmes cette proposition au Quartier-Maître, car les Articles portoient peine de mort pour ceux qui parleroient d'abandonner leur profession; mais Snelgrave trouva cette commission trop délicate pour ôser l'entreprendre. Quelques jours après, un d'entr'eux lui avoua que pendant le Voyage, il avoit entendu plusieurs sois répéter à Jones, qu'il Maître. fouhaitoit de rencontrer quelque Pyrate en arrivant dans la Rivière de Sierra-Léona; qu'il avoit mis exprès à l'écart le coffre où les armes étoient renfermées, que d'autres Matelots l'ayant découvert, & voulant prendre leurs mousquets, lorsque les Pyrates avoient commencé à faire seu sur eux. il les en avoit empêchés, en leur déclarant que c'étoit l'occasion qu'il avoit fouhaité, & que s'ils tiroient un seul coup ils se feroient couper en piéces par les Pyrates; enfin, que pour les faire entrer comme lui au service de ces Brigands, il les avoit affurés que l'Auteur même étoit résolu de pren-

SNIEGRAVE. 1719.

défendu par Griffin , qui

Plusieurs des gens de Snelgraves'engagent au fervice des Pyra-

fon Contre-

(q) Angl. la prudence. R. d. E.

Ffff 3

oit d'Or,

rem t au

cellente,

fes com-

rigands la

vendue,

nté à Coc-

avoit re-

lui dit-il,

qu'il fal-

as quoi, il

faisoit pas

es à faire

cût fait de

les quali-

ave fit une

fes lumiè-

Vaisseau de

ute taille, pprocha de

dit-il, est

ir se remit

lant Griffin

qu'il avoit fice de Con-

ne quittoit

e respecter

vivre, qu'il

ce que dans

longer, il

econnoissoit

, du moins

iver, après

ommandant Non-seule-

e, & les fit

Ils s'assirent ni plusieurs 🗸

[I.] A mi-

isant, qu'il en c. R. d. E.

nuit,

e fut pour 🗗

SHRLGRAVE. 1719.

dre le même parti. Les Pyrates dirent ensuite à Snelgrave, que c'étoit particulièrement à (r) la follicitation de Jones qu'ils s'étoient déterminés à gar. der son Vaisseau (1).

Marchandifes de Snel grave lettées dans la Mer.

SUIVANT cette resolution, ils ne tarderent point à jetter dans la Mer quantité de biens qui leur étoient inutiles, tels que des balles (1) de laine. & d'autres marchandises destinces au Commerce. Dans un seul jour, ils en sacrifièrent ainsi pour la valeur de trois ou quatre mille livres sterling, par-

ce qu'ils n'avoient de goût que pour l'argent & les provisions.

ENTRE plusieurs Anglois qui exerçoient alors le Commerce à Sierra Léona, pour leur propre compte, il s'y trouvoit le Capitaine Henry Glynn, qui obtint enfuite le Gouvernement de l'Isle James sur la Gambra, & qui finit ses jours dans ce poste. Cet honnête Négociant engagea les deux autres Chefs des Pyrates, Davis & la Boufe, à rendre une vifite avec lui au malheureux Snelgrave. Ils étoient à bord, lorsque Cocklyn & son Quartier-Maître y revinrent de leur Prise. Davis, qui avoit le cœur noble & généreux, prit fortement les interêts de l'Auteur, & pressa Cocklyn nonfeulement de le traiter avec bonté, mais de lui rendre ce qui restoit de sa Cargaifon. Ce langage ne parut pas plaire beaucoup à Cocklyn. Cependant il invita Glynn, Davis & la Boufe, à paffer sur sa Prise; & sur leurs initances, Snelgrave out la permission de les y accompagner.

Cocklyn les rèie fur la Prife. Ce qui s'y paffe.

Glynn, Da-

vis & la Bou-

fe entrepren-

nent de ren-

dre fervice à

l'Auteur.

Lons qu'ils y furent arrivés, ils serendirent tous dans la chambre de poupe. Les caisses, où Snelgrave tenoit ses plus précieuses marchandises, y étoient encore, ouvertes & brifées. Quantité d'ustenciles, de papiers & de livres, qui avoient paru méprifables aux Corfaires, étoient difperfés sur le plancher & jusques sur les ponts. Ils avoient jetté les livres dans la Mer, parce que cette drogue, disoient-ils, étoit capable de faire abandonner à quelqu'un d'entr'eux le chemin de l'Enfer, où ils s'étoient engages de bonne grace à marcher tous ensemble. Les liqueurs de Snelgrave n'étant point épargnées, la bonne humeur commença bien-tôt à régner entre les Chefs des Pyrates. Glynn prit cette occasion pour demander au Quartier-Maître plusieurs commodités qui pouvoient être nécessair Auteur. Elles lui furent accordées, & mises ensemble dans un paquet que Glynn se proposoit d'emporter à sa maison, pour les mettre plus surement à couvert. Mais un malheureux incident priva Snelgrave de ce secours. Quelques gens de Davis étant venus à bord avec leur Maître, un jeune-homme d'entr'eux brisa une caisse pour la piller. Le Quartier-Maître de Cocklyn, à qui l'on vint s'en plaindre à l'oreille, fortit de la chambre de poupe pour arrêter, le désordre. Le jeune Pyrate, à qui il en fit quelques reproches, lui répondit qu'étant tous de la meme profession, il se croyoit en droit de prendre sa part du pillage. Cette réponse choqua le Quartier-Maître, qui voulut le frapper de son sabre: mais le Pyrate évita le coup, & se fauva près de son Maître, dans la Cabane. Le Quartier-Maître l'y poursuivit, & d'un coup qu'il allongea, il le blessa légèrement, & toucha même Davis à la main. [Cette audace mit H d'abord une furieuse confusion dans l'Assemblée.] Davis jura de se venger,

Querelle de Davis & de Cocklyn.

> (r) Angl. que c'étoit à Jones qu'ils étoient principalement redevables de la prife du Vaifieau. R. d. E.

"(s) Snelgr. pag. 258. & fulv. (t) Angl. d'etofes de laine. R. d. E.

parce + perfor cellan klyn, Glynn mais à des pr troit fi la nuit apport le jour

C

T, V ment d qui av Cabane demi-y tier pre força d ve & I qui s'en un artif poudres tions du cha de! qui fit h morce, rendit f fon pift bruit ay

de Davi avoit éx étrange : cés fur l barrils, que pillé bouteille lent déco ouvrir u du jour. tonneaux

ficier, o

la troifie

IL do

(v) Sne (x) Ang la foufflant

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. VII. 592

parce qu'en reconnoissant que son Soldat étoit coupable, il prétendoit que SNRLORAVE. personne n'avoit droit de le punir en sa présence. Il sortit, [ les yeux étincellans de colère; ] & s'étant rendu fur son Bord, il alloit fondre sur Cocklyn, qui ne pouvoit éviter sa ruine, si Snelgrave n'eût prié le Capitaine Glynn d'interceder pour lui. La querelle fut appaifée avec affez de peine; mais à condition que Davis & sa troupe auroient leur part des liqueurs & des provisions qui étoient sur la Prise, & que le Quartier-Maître reconnoîtroit sa faute devant l'Equipage de Davis & lui demanderoit pardon. Comme la nuit approchoit, Glynn fut obligéde retourner au rivage, & ne put se faire apporter le paquet qu'il avoit obtenu pour Snelgrave, & remit à le prendre le jour suivant (v).

par-

gar.

juan-

n fa-

par-

·Leo-

Hynn , k qui

autres

ı mal-

artier-

& ge-

nonde fa

endant

ances.

le pou-

fes, y iers &

rlés fur

a Mer nner a

bonne

t point

Chefs

Maître

furent t d'em-

malheu-

is étant

e caisse n plain-

re. Le

nt tous

pillage.

fon fae, dans

longea,

. E.

ace mit H venger, parce

1727. nacé de la rui-

L'AUTEUR passa cette nuit sur son propre Vaisseau, accompagné seulement de trois ou quatre Pyrates, entre lesquels étoit le furieux Bosseman, risque où la qui avoit attaqué plusieurs sois sa vie. Tandis qu'il s'entretenoit dans la vie de l'Au-Cabane avec le Charpentier, il eut le chagrin de voir entrer le Bosseman, see. demi-yvre, qui recommença brutalement à le maltraiser. Mais le Charpentier prenant parti pour lui, traita le Bosseman de misérable yvrogne, & le forca de fortir. Dans le même instant, le vent éteignit la chandelle. Snelgrave & le Charpentier (x) fortirent aussi-tôt pour la rallumer. Le Bosseman qui s'en apperçut, se mit à crier, avec d'horribles imprécations, que c'étoit un artifice de Snelgrave pour se procurer l'occasion d'aller à la chambre des poudres, & de faire fauter le Vaisseau. Là-dessus, sans s'arrêter, aux protestations du Charpentier, qui l'affura que c'étoit un fimple accident, il s'approcha de Snelgrave; & jurant qu'il alloit lui brûler la tête, il lâcha son pistolet, qui fit heureusement faux seu. Le Charpentier ne put douter, à la lueur de l'amorce, (y) que le coup n'eût été làché férieusement. Cette lâche trahison le rendit fi furieux, qu'il courat dans l'obscurité vers le Bosseman. Il lui arracha son pistolet, dont il lui donna tant de coups qu'il le laissa presque mort. Le bruit ayant allarmé les Pyrates jusques sur leur Vaisseau, ils envoyèrent un Officier, qui enleva le perfide Bosseman. Ainsi Snelgrave ne dût la vie, pour

la troifiéme fois, qu'à la faveur du Ciel. IL dormit ensuite d'un sommeil tranquille. Mais il sut éveillé par les gens de Davis, qui venoient prendre les liqueurs & les provisions que leur Chef son Valissau avoit éxigées. Ils fe joignirent avec les gens de Cocklyn, pour y faire un par les gens des deux Corétrange dégât. Les tonneaux de vin & d'eau-de-vie de France furent enfon- faires. cés sur le tillac. Chacun y puisoit à son gré; car à la réserve de quelques barrils, qui furent réservés pour les Chefs, tout le reste étoit moins distribué que pillé. On ne prenoit pas la peine de déboucher les liqueurs qui étoient en bouteilles. Un coup de sabre en faisoit l'affaire: c'est ce que les Pyrates appellent décoler; mais avec cette méthode, ils brifent trois bouteilles pour en ouvrir une. Aussi toute la provision du Vaisseau sut-elle dissipée avant la fin du jour. On ne conserva qu'un peu d'eau-de-vie. Ce qui resta au fond des tonneaux servit le soir à laver les ponts. Les alimens, tels que le bœuf &

<sup>(</sup>v) Snelgrave. pag. 266 & fulv.
(x) Angl. s'étant levés pour la rallumer en la foufflant, ils changerent de place dans les

ténébres. R. d. E. (y) Angl. qu'il n'eut été tué lui-même, si le coup étoit parti. R. d. E.

SNELOBAVE. 1719. le porc-salé, le fromage, le beurre, le sucre, &c. ne surent pas plus

épargnés.

Conf ils qu'un Pyrate donne à Sacigrave.

A l'égard des commodités que le Quartier-Maître avoit accordées à l'Auteur; une troupe de Pyraces mort-yvres, qui avoient failli de tomber en paffant fur quelques paquets, les jetterent dans la Mer. Il n'en resta qu'un, qui contenoit un habit noir complet, & d'autres vêtemens. Lorsque les yvrognes se surent retirés, un autre Pyrate, qui avoit la tête un peu plus fraiche, voulut sçavoir ce qui étoit renferme dans le paquet. L'ayant ouvert, il en tira l'habit noir, avec un fort bon chapeau & une perruque. Snelgrave, qui n'avoit plus d'autre bien à pretendre, le supplia de ne pas l'en priver. Mais ce Brigand le frappant fur l'épaule du plut de fon fabre, lui dit, en forme de confeil, que s'il vouloit l'en croire, il ne disputeroit iamais rien à un Pyrate. Supposé, continua-t-il, qu'au-lieu de vous avoir frappé fur l'épaule, il m'eût pris envie de vous fendre la tête pour châtier votre imprudence, (z) vous seriez mort à présent. Peut-être vous flattez-vous. ajouta t-il, que j'aurois été puni moi-même, pour avoir tué de fang-froid un Prisonnier. Mais soyez persuadé que mes amis m'auroient tiré d'embarras. Snelgrave le remercia d'un avis si charitable, & n'en perdit pas moins fon habit. Quelques momens après, le Pyrate se fit un amusement de s'en revêtir. Mais ses compagnons, le voyant dans cette parure, se firent ausli un passe-tems de le mouiller de vin & d'autres liqueurs. Il sut obligé enfin de se dépouiller & de jetter l'habit dans la Mer. Le nom de ce scélérat étoit François Kennedy. Ses Chefs le firent pendre, quelques jours après, pour d'autres crimes.

Ce scélérat est pendu.

Sneigrave est dépouité de tout.

AINSI l'unique partage de Snelgrave se réduisoit à la perruque & au chapeau, qu'il suspendit tranquillement dans la Cabane. Mais un autre yvrogne, qui se présenta bien-tôt, s'en couvrit la tête, en lui disant qu'il se nommoit Hoghin, & qu'il étoit un riche Marchand du rivage. Snelgrave n'ofa s'en plaindre, dans la crainte que ce ne fût un Pyrate. Cependant ce dernier voseur sortant de la Cabane, rencontra le Quartier-Maître de Cocklyn, qui, ne le reconnoissant pas pour un de ses gens, lui reprocha d'emporter le bien d'autrui & le maltraita beaucoup. Ensuite s'étant approché de l'Auteur, il lui demanda d'un ton civil comment il se trouvoit de tout ce tumulte. Snelgrave répondit qu'on lui avoit enlevé successivement tout ce qu'il tenoit de sa bonté. Le Quartier-Maître lui promit de lui faire retrouver ce qui éxistoit encore; mais il oublia bien-tôt cette promesse. Cependant l'Auteur avoue qu'en perdant tout ce qu'il possédoit, il n'avoit été outragé que par le Bosfeman; & qu'au contraire, tous les autres s'étoient empresses de lui apporter des liqueurs, des tranches de jambon & du biscuit, avec des temoignages de pitié pour sa situation (a).

Le lendemain, ce sut l'Equipage de la Bouse, qui eut à son tour la permission de venir piller ce qui étoit échapé aux ravages des deux autres Corsaires. Les restes de vin & de liqueurs suffirent encore pour rendre la sette fort vive & fort tumultueuse. [L'Auteur; quoique peu maltraité dans sa pa

personne,

perfor

Pyrate encore Glynn fuivan

LLT

plaigne favoral Snelgra & de la de la f Chefs te la C fes mar dans ce

> vendre qu'outre veroit a Proprié SNEI Pyrates rance fi

+ vire][

reprit la leur dit-Marchar la libert nez-lui c fon gré.

Tour F[en fave Fvé de tou Fque la Bo la Troup

> (b) Ang. volent enco (c) Ang. R. d. E.

de l'Or, &

· IV. Par

<sup>(2)</sup> Angl. qu'y auriez-vous gagné qu'une (4) Spelgrave p. 276. & suiv. Tête sendue? R. d. E.

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. VII. GOI

personne, ne se crut pas moins malheureux, de se voir contraint d'affister à

ce spectacle.

plus

l'Au-

er en

qu'un, ue les

u plus nt ou-

ruque.

ne pas

fabre,

uteroit

avoir

châtier

z-vous,

g-froid embar-

moins

de s'en

nt auili

é enfin

at étoit s, pour

au cha-

vrogne,

nommoit

ofa s'en

nier von, qui,

le bien

iteur, il

e. Snel-

enoit de existoit

r avoue

le Bof-

i appormoigna-

la perx autres

re la fê-

ersonne,

dans fa H

Le obunt enfin la permission de descendre au rivage, pour aller prendre un peu de repos dans la maifon du Capitaine Glynn. Les trois Commandans des Pyrates s'y étoient rassembles & l'y reçurent civilement. Ils lui promirent encore de lui faire retrouver ce que le Quartier-Maître lui avoit accordé. Glynn lui preta du linge & d'autres commodités, qui lui firent passer la nuit

fuivante affez tranquillement.

11. retourna le matin à bord, avec les Capitaines Pyrates. Davis, [qui plaignoit fincerement fon fort, pressa Cocklyn d'assembler tous ses gens sur le tillac, & harangua long-tems en fa faveur. Son discours sut reçu plus favorablement que la première fois. Ils prirent la réfolution de donner à des Pyrates. Snelgrave le Vaisseau qu'ils devoient abandonner, pour passer dans le sien. & de lui faire présent de (b) quelques autres Prises avec ce qui leur restoit de la sienne. Cette faveur montoit à plusieurs mille livres sterling. Un des Chefs proposa de le prendre dans la Troupe, (c) pour visiter avec eux toute la Côte de Guinée, où il pourroit (d) faire un échange avantageux de fes marchandifes. Il ne falloit pas douter, ajoûta le Corfaire, qu'on ne prît dans cette route quelques Vaisseaux de France ou de Portugal. Il vouloit que tous les (e) Esclaves qu'on trouveroit sur ces Prises sussent [avec le Navire] [généreusement] donnés à l'Auteur; & lui conseillant de les aller ven fre dans l'Isle de Saint-Thomas, Port libre de l'Amérique, il l'afforoit qu'outre les récompenses qu'il seroit en état de faire à ses gens, il se trouveroit affez riche, en arrivant à Londres, pour remplir l'attente des

Propriétaires. SNELGRAVE ne répondant à cette proposition que par un morne filence, les Pyrates commencerent à s'en offenser. La plûpart, dit-il, étoient d'une ignorance si grossière, qu'ils croyoient leurs offres fort légitimes. Mais Davis reprit la parole, & les assura qu'il pénétroit les idées de l'Auteur. Il craint, leur dit-il, en acceptant vos bienfaits, de se perdre de réputation parmi les Marchands. Pour moi, ajouta-t-il, je suis d'avis qu'il faut donner à chacun la liberté d'aller à tous les Diables par la voie qui lui convient : donnez-lui ce qui reste de sa Cargaison, & laissez-le disposer de lui-même à

TOUTE l'Assemblée étant revenue à cette opinion, quelqu'un y joignit, HI en faveur de Snelgrave, un fort bon conseil, qui ne sut pas moins approuthive de tous les Pyrates. Ce fut ] de monter [ fur le champ ] dans un Brigantin gaifon, & un que la Bouse avoit abandonné, & d'aller prendre sur le Vaisseau, [avant que autre Vaisla Troupe s'en mît en possession], toutes les marchandises qui pouvoient en-seau.

1719.

Il obtient la permission d'aller au ri-

Davis plas de pour Snet. l'affemblée

Offres qu'ils font à Snelgt .

Il les refuie.

(b) Angl. de quelques effets qui se trouvolent encore dans d'autres Prifes. R. d. E.

(c) Angl. jusques à la Côte de Guinée. R. d. E.

(d) Angl. échanger ses Marchandises pour de l'Or, & en tirer une assez bonne somme

en les livrant au premier prix qu'on lui en offriroit. R. d. E.

(e) Angi. qu'on lui donnat autant d'Es-claves qu'il en faudroit pour remplir son Bâtiment. R. d. E.

SNELGRAVE.

core être sauvées. On permit à l'Auteur d'y aller lui-même, & de se faire aider par quelques-uns de ses propres gens. Il sauva ainsi quelque partie de la Cargaison des Propriétaires; mais de son propre bien, il ne-lui revint pas la valeur de trente livres sterling. Tout consistoit en liqueurs, (f) en instruments, en toiles & en étoses précieuses, dont les Pyrates n'avoient pas épargné la moindre partie. Ils avoient pris, par éxemple, des pièces de la plus belle toile de Hollande, & les avoient étendues sur le tillac pour s'y coucher. Dans leur débauche, ils y avoient répandu le vin à grands flots; & les trouvant ensuite trop souillées pour leur servir de matelats, ils les avoient précipitées dans la Mer.

Dav is obtint encore pour Snelgrave la permission de passer la nuit, avec ceux d'entre ses gens qui lui étoient demeurés fidéles sur les Deux Amis, Vaisseau de la Barbade, commandé par le Capitaine Eliot, & de pouvoir descendre au rivage quand ses besoins l'y appelleroient, à la seule condition de revenir au premier signe. Ce Vaisseau de la Barbade, étoit celui dont les Pyrates avoient employé le nom, lorsqu'ils avoient voulu surprendre l'Auteur à son arrivée. S'en étant saiss, quelques jours auparavant, ils le sai-

foient fervir comme de Magasin pour les provisions (g).

Dangers où les Prisonniers font exposés pour leur vie. Mais les Prisonniers surent exposés le même jour à de nouveaux dangers, par la malignité de quelques Négres, qui vinrent donner avis aux Pyrates qu'un de leurs compagnons avoit été massacré. Ces misérables délateurs accusoient de ce meurtre Bennet & Thomson, deux Capitaines Anglois, qui s'étoient sauvés dans les bois pour se dérober à la sureur de Cocklyn. Ils se donnoient tous deux pour témoins du fait, dans la maison d'un autre Anglois nommé Jones, où Bennet & Thomson avoient rencontré le Pyrate & l'avoient assassacré, où Bennet & Thomson avoient rencontré le Pyrate & l'avoient assassacré, de cette nature, consirmé par l'absence de celui qu'on prétendoit mort, sit monter la sureur des trois Commandans au comble. Leurs gens, encore moins capables de modération, ne parloient déja que de sacrisser Snelgrave & tous les Prisonniers à leur vengeance; lorsque leur compagnon parut sur le rivage, & revint à bord en bonne santé. Il avoit rencontré essectivement chez Jones les deux Anglois sugitifs; mais il en avoit été quitte pour quelques menaces.

SNELGRAVE apprit ensuite, de la bouche même de Thomson & de Bennet, le détail de leurs insortunes. John Bennet, parti de l'Isle d'Antigo pour la Côte de Guinée, avoit été pris vers les Isles du Cap-Verd par Davis. Mais ce Pyrate lui ayant rendu son Vals au, après l'avoir pillé, il étoit entré dans la Rivière de Sierra-Léona, où Thomson étoit arrivé avant lui. A l'arrivée de Cocklyn, ils s'étoient retirés tous deux sous l'Isle de Bense, autant pour leur propre sûreté que pour celle du Fort de la Compagnie, qui avoit alors Plunket pour Gouverneur. Ils y avoient débarqué des Munitions, & dressé une batterie sur le rivage. La Bouse sut le premier qui les attaqua. Ils se défendirent avec courage. Mais Cocklyn venant augmenter le nombre

des Corsaires, Plunket & les deux Capitaines, n'eurent point d'autre ressource, pour assurer leur vie & leur liberté, que de chercher une retraite dans

Avantures des Capitaines Bennet & Thomson.

(f) Angl. en choses necessaires à la vie, & (g) Snelgrave p. 285. & fuiv. en Marchandises sines. R. d. E.

les Boi quelqu re. Le prit, p qui éto

0

Ma.

☐ bris de
ceux qu
liot, qu
l'adresse
☐ fans mé

ou tard

fiévre, peller l'emporté hommes voir l'En Il est im mit d'y mens, il trouveroi mission pe dités.

LE Qu mais le co mens à p Pyrates. la liberté rendre un f leurs armo & leur fail à profiter ce feroit a cun meurti pardon gér tres crimes le premier l'Espagne e lire, ils pri mettoit des Pyrate, ils de rage. .Q dirent hard engagés po encore trois Guerre éta

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE LIV. VIII. CHAP. VIII. 64,

les Bois, où pendant plusieurs semaines ils ne substitérent que de ris, & de quelques huîtres qu'ils ramassoient dans les ténébres sur le bord de la Rivière. Les deux Bâtimens de Thomson & de Bennet surent brûlés; & la Bouse prit, pour son propre usage, le Vaisseau d'un autre Anglois nommé Lamb, qui étoit plus loin à l'ancre dans la Rivière.

Mais pour revenir à Snelgrave, il passa quatre jours à recueillir les dé-Hbris de sa fortune, [avec l'approbation & les applaudissemens mêmes de ceux qui avoient causé sa disgrace.] Il passoit la nuit sur le Vaisseau d'Eliot, qui avoit acquis en peu de jours tant d'ascendant sur les Pyrates, par l'adresse avec laquelle il avoit gagné l'assection de leurs Chess, qu'il frappoit fans ménagement, [ceux du commun] & leur prédisoit sans cesse que tôt

ou tard ils périroient tous par le plus honteux supplice.

Pru de jours après, le Quartier-Maître de Cocklyn fut atteint d'une fiévre, qui le réduifit bien-tôt à l'extrémité. Dans cette fituation, il fit appeller l'Auteur, pour lui demander pardon des injustices auxquelles il s'étoit emporté contre lui. Il lui confessa qu'il avoit été le plus méchant de tous les hommes, & que sa conscience lui faisant sentir de viss remords, il croyoit voir l'Enser ouvert & prêt à le recevoir. Snelgrave l'exhorta au repentir, Il est impossible, répondit-il; j'ai le cœur trop endurci. Cependant il promit d'y employer tous ses essorts. Tandis qu'il étoit dans ces bons sentimens, il donna ordre à son Valet de laisser prendre à Snelgrave tout ce qu'il trouveroit de son goût dans sa garde-robe. L'Auteur profita de cette permission pour se fournir de chemises, de bas, & de quelques autres commodités.

LE Quartier-Maître expira la nuit suivante, dans des agitations terribles; mais le cœur si peu tourné à la pénitence, qu'il employa ses derniers momens à proférer les plus affreux blasphêmes. Quelques-uns des nouveaux Pyrates, effrayés de son désespoir, s'adresserent à Snelgrave, pour obtenir la liberté de quitter une vie si détestable. Il leur déclara qu'il n'ôsoit leur rendre un si dangereux service. Mais il les exhorta beaucoup à ne pas tremper leurs armes dans le fang des malheureux qui tomberoient entre leurs mains; & leur faisant envisager un tems où leur conscience les porteroit peut-être à profiter de l'amnistie Royale en faveur des Pyrates, il leur représenta que ce seroit alors un grand avantage pour eux qu'on ne pût les accuser d'aucun meurtre. Il avoit sur lui l'Acte même de l'amnistie, qui accordoit un pardon général à tous les Pyrates, qui, ne s'étant pas rendus coupables d'autres crimes, se présenteroient dans quelqu'une des Colonies Angloises avant le premier de Juillet 1719. Cette Piéce & la Déclaration de guerre contre l'Espagne étoient du moins tombées entre leurs mains, & ne pouvant la lire, ils priérent Snelgrave de leur en faire la lecture. Comme le Roi promettoit des récompenses à ceux qui prendroient ou qui tueroient quelque Pyrate, ils ne purent entendre cet Article sans se livrer à des transports de rage. Cependant, après avoir entendu toute la Piéce, quelques-uns dirent hardiment qu'ils regrettoient de l'avoir ignorée avant que de s'être engagés pour leur dernier Voyage. Snelgrave leur fit observer qu'ils avoient encore trois mois jusqu'au terme fixé par la Proclamation. Il ajoûta que la Guerre étant déclarée contre l'Espagne, ils pouvoient changer leur qua-

Gggg 2

SNELGTANA 1719.

Snelgrave recueille les débris de fa fortane.

Mort du Quartier-Maître. Il demande pardon à Snelgrave

Horribles circonstances de sa mort.

Exhortations que Snelgrave fait aux Pyrates.

oit entre
ii. A l'are, autant
qui avoit
tions, &
attaqua.
e nombre

e faire

rtie de

int pas

instru-

ent pas

de la

our s'y

s flots;

ils les

t, avec

x-Amis,

pouvoir

ondition

dont les

re l'Au-

le fai-

langers,

Pyrates

teurs ac-

lois, qui

n. Ils fe

itre An-

yrate &

de celui

au com-

ient déja

; lorfque

lanté. Il

; mais il

Bennet,

pour la

vis. Mais

e ressourraite dans les

pouilles de l'Ennemi. Il s'en trouva plusieurs qui parurent goûter cette ou-

verture. Mais les vieux Boucaniers, qui avoient les mains fouillées d'une in-

finité de meurtres, traitèrent la Proclamation avec mépris, & la déchirèrent

SMRLGRAVE. lité de Pyrates en celle d'Armateurs, & s'enrichir honorablement des dé-1719. Elles produisent peu d'ef-

Il trouve AmbroiseCur-

en pieces. ENTRE ceux qui vinrent consulter Snelgrave sur leur situation, il y cut un Ambroise Curtis, qui, étant d'une fanté fort foible, se promenoit continuellement sur le tillac en robe de chambre. Il avoit reconnu l'Auteur, quoiqu'il ne se fût point encore ouvert à lui. Il lui dit un jour : Je n'avois qu'onze ans lorsque je commençai mes Voyages de Mer, sous le Commandement de votre père. Il me traita sévèrement, parce qu'il me reconnut de mauvaises inclinations. Après sa mort, qui arriva en Virginie, vous ramenates son Vaisseau en Europe, & vous eûtes de la bonté pour moi dans le Voyage. Curtis promit à l'Auteur, que lorsque ses meubles & ses bijoux seroient vendus au pied du grand mât, il en racheteroit quelques-uns pour lui. L'effet répondit à ses promesses. Mais il mourut avant que ses compagnons eussent quitté Sierra-Léona.

Vanité des trois Capitaines Pyrates.

raillé.

Tous trois

wont à terre richement vêtus.

les dépouillent de leurs

SNELGRAVE avoit dans une caisse, entre ses marchandises, trois habits brodés, de la seconde main. Les trois Chefs des Pyrates se les firent apporter, un jour qu'ils étoient à boire ensemble, & s'en revêtirent sur le champ. Le plus long étant tombé en partage à Cocklyn, qui étoit de fort petite taille, lui descendoit (b) jusqu'au milieu des jambes. Il auroit souhaite d'en faire un échange avec Davis ou la Bouse. Mais loin d'avoir pour lui cette Cocklyn est complaisance, ils lui répondirent que devant voir bien-tôt des Dames de Guinée, qui ignorent les modes de l'Europe, il importoit peu que son habit fût long ou court. Ils pousserent la raillerie plus loin; car l'habit de Cocklyn étant d'écarlate, brodé d'argent, ils l'assurèrent que s sa bonne mi-H ne, relevée d'une parure si brillante,] ne pouvoit manquer de lui donner beaucoup d'avantage sur eux, près de leurs maîtresses. Il prit si-bien ce compliment, qu'il descendit à terre avec eux [ pour se faire admirer des H femmes du Pays.] C'est une loi sacrée, entre les Pyrates, de ne recevoir aucune femme à bord, lorsqu'ils sont dans quelque Rade; & s'il s'en trouve sur les Prises qu'ils font en Mer, il leur est désendu, avec la même rigueur. de leur faire la moindre violence. Sans ce frein, on conçoit à quels excès ils seroient capables de s'emporter, & de quels désordres leur discipline feroit continuellement menacée. Mais ils se dédommagent de cette contrainte lorsqu'ils sont à terre; & les semmes d'Afrique ne résistent point à leurs pré-

fâme trafic. CEPENDANT les Quartier-Maîtres des Pyrates n'ayant point été consultés Leurs gens fur l'affaire des habits, il s'éleva un murmure général dans les trois Trou-On alléguoit que si ces libertés étoient permises aux Capitaines, ils ziches habits. s'attribueroient bien-tôt le droit de prendre pour eux la meilleure partie du butin. Enfin le mécontentement fut si vif, qu'à leur retour, on les dépouilla

sens. L'Auteur assure qu'il se trouve même des Blancs qui ne font pas difficul-

té de leur prêter leurs femmes [noires], & qui gagnent beaucoup à cet in-

de lei Snelg accufa du Q voyan d'Elio Mais rien ci Capita Quarti au-def dit: ,, " fi of l'épaul force chose prome

О

timent tion; s'avanc cien V rates. qu'il pr pièces ordre d cette co vingt p troupe manquo Voiles o & tous Davis.

LES

Capitair Gele. L'A fur les r 🗗 tôt à de fe retire

les Pyra tirer un apprend coups de Le F

l'espérar pas foûn ns eussent

ois habits ent apporle champ. ort petite haité d'en lui cette Dames de u que son l'habit de bonne mi-H lui donner si-bien ce dmirer des H e recevoir en trouve ne rigueur, quels excès discipline contrainte leurs pré-

té confultés rois Trouiçaines, ils e partie du es dépouilla

pas difficul-

pà cet in-

de leur parure, pour en grossir la masse commune. Le bruit se répandit que Snelgrave avoit contribué à leur faire naître le dessein de s'en servir. Cette acculation lui attira la haine d'un grand nombre de Pyrates, sur-tout celle du Quartier-Maitre de la Bouse. Ce Brigand, qui se nommoit Williams, voyant l'Auteur passer dans une Chaloupe pour se rendre sur le Vaisseau d'Eliot, jura que s'il mettoit le pied dans le sien, il le couperoit en pièces. Mais Eliot, qui étoit dans la même Chaloupe, exhorta Snelgrave à ne rien craindre, & lui conseilla seulement de donner à Williams le nom de Capitaine, lorsqu'il entreroit dans son Vaisseau. C'étoit là le foible du Quartier-Maître, parce qu'ayant commandé un Brigantin, il se croyoit fort au-dessus du Poste qu'il occupoit. L'Auteur, en montant sur son bord, lui dit: " Capitaine Williams, de grace écoutez-moi sur l'article dont vous êtes " si offense. " Williams, adouci tout-d'un-coup, lui donna un petit coup sur l'épaule, du plat de son sabre, & l'assura tendrement qu'il n'avoit pas la force de lui nuire. Enfuite, lorsque l'Auteur lui eut appris comment la chose étoit arrivée, il lui fit présent de quelques bouteilles de vin, en lui promettant d'être toûjours son ami.

Les Pyrates prirent un Vaisseau François, à la vûe de Snelgrave. Ce Bâtiment étoit entre dans la Rivière de Sierra-Léona, fans aucune précaution; & découvrant un grand nombre de Vaisseaux, il n'avoit pas laissé de tes. s'avancer avec beaucoup de hardiesse. L'Auteur, se trouvant alors sur l'ancien Vaisseau de Cocklyn, fut témoin de la frayeur & du trouble des Pyrates. Jones, fon Contre-Maître, qui s'étoit engagé à leur fervice, déclara qu'il prenoit ce Bâtiment pour le Lanceston, Vaisseau de guerre de quarante pièces de canon, que Snelgrave avoit laissé en Hollande, & qui avoit ordre de visiter la Côte de Guinée. Tous les Prisonniers souhaitoient que cette conjecture fût vraie, & n'auroient même demandé qu'un Vaisseau de vingt pièces; car il ne falloit que des forces médiocres, pour réduire une troupe de Brigands, composée de gens yvres, ou de nouveaux venus qui manquoient de courage. On auroit ainsi prévenu la perte de plus de cent Voiles qui devinrent bien-tôt la proie des Pyrates sur la Côte de Guinée, & tous les ravages du fameux Roberts, qui parut renaître des cendres de Davis. [& qui les continua jusques à ce qu'il sut heureusement détruit par le

Capitaine Chaloner Ogle, qui montoit le Vaisseau de guerre no nmé l'Hirondelle: L'Auteur ajoûte [modestement], qu'il ne lui convient pas de s'étendre sur les raisons qui ne permirent pas à la Cour d'Angleterre de remédier plûtoù à de si grands maux. [Snelgrave ayant demandé & obtenu la liberté de se retirer dans une Chaloupe, plusieurs de ses gens qui avoient pris parti avec les Pyrates, dirent qu'ils vouloient le suivre, parce qu'ils n'avoient jamais vût tirer un coup de canon pour se battre. La-dessus Cocklyn leur dit, qu'ils alloient apprendre à connoître l'odeur de la poudre & les rossa d'importance à grands

coups de canne].

Le François [s'appercevant enfin du précipice où il s'étoit jetté, perdit

l'espérance de s'échaper & ] sit peu de résistance. Cependant, pour ne s'être pas soûmis au premier seu des Pyrates, ils lui passèrent une corde au col, (i)

SNELGRAVE.

Vaisseau François pris par les Pyrates.

Des forces médiocres auroient pû détruire ces Brigands.

SNELGRAVE. 1719. La Boufe fauve le Capitains Fran Con.

& le firent long-tems fouffrir, jusqu'à le laisser presque mort. Mais la Bouse parutheureusement pour lui sauver la vie; & marquant une vive indignation du cruel traitement qu'on avoit fait à son Compatriote, il protesta qu'il ne vouloit point être affocié plus long-tems avec de si insames & de si cruels icelérats. Pour l'appaifer, ils abandonnèrent à sa disposition le Capitaine François & le Vaisseau. [ & après en avoir détruit la Cargaison, ils coupérent les mats par le pied, & echouèrent le Bâtiment à terre, le trouvant trop · vieux pour s'en fervir.

Après cette expédition, Snelgrave s'employa fort ardemment à débarquer les marchandifes qu'on lui avoit accordées. Il les fit transporter dans la maifon de Glynn, qui se donna beaucoup de mouvement pour l'aider. Toute la fatigue tomba presqu'uniquement sur eux, parce que les Pyrates employoient à la réparation des Prises, les gens de Snelgrave qui avoient resusé d'entrer à leur service, & que d'un autre côté les Négres, enrichis par les profusions de ces Brigands, refusoient de prêter la main au travail. Les Domestiques mêmes de Glynn se firent presser pour seconder leur Maître. Ce-

pendant toutes les marchandises furent mises enfin dans un lieu sûr.

Cérémonie des Pyrates your nommer car Vainfeau.

lls courent rique de périr tous enfumble.

Aussi-Tôt que les Pyrates eurent schevé d'équiper pour leur use ge le Vaifseau qui avoit appartenu à l'Auteur, ils résolurent de le nommer solemnellement, avec des formalités convenables à leur profession. Le 21 d'Avril fut choisi pour cette cérémonie. Snelgrave y sut invité. Quand ils furent dans la grande chambre, on leur présenta de grands verres de Pounch. Cocklyn, tenant le sien à la main, s'ecria de toute sa force; Dieu bénisse le Windham. Il but, & cassa son verre. Tous les Pyrates firent la même chose après lui, au bruit de plusieurs décharges de l'artillerie. Comme le Vaisseau n'avoit que deux ponts ras, [l'écoutille de la foute aux poudres étoit dans la grande chambre, & se trouva ouverte. Il arriva qu'un des Canons de derrière avant fait vent par la Culasse, le seu de la Lumière se communiqua à des Cartouches, chargées pour les petites armes, qui se trouvèrent à portée: tout prit feu; les balles sifflèrent de tous côtés, & la sumée pensa nous étouffer. Quand cela fut passé, le Capitaine Davis sit remarquer le danger qu'on avoit couru par l'Ecoutille ouverte de la foute, où il y avoit plus de vingt-milliers de poudres. Mais Cocklyn lui répondit, qu'il auroit fouhaité qu'elles eussent pris feu comme les cartouches, parce qu'ils ne pouvoient tous descendre en Enfer avec plus de pompe.

IL restoit trois Prises que les Pyrates n'avoient point encore détruites, & dont ils se proposoient de faire un seu de joie. Les sollicitations de Snelgrave engagèrent Davis à demander qu'elles fussent épargnées, & cette grace lui fut accordée. Davis obtint aussi la liberté de l'Auteur, à qui l'on permit enfin de faire ses adieux à la Troupe, pour se retirer dans la maison

du Capitaine Glynn.

Service que Snelgrave rend au Capitaine Eliot.

CEPENDANT, deux jours après, il fut rappellé sur le bord du Capitaine Eliot, avec des instances si honnêtes & si pressantes, qu'il ne fit pas difficulté de s'y rendre. Eliot le prit en particulier, & lui représenta qu'ayant été forcé par les Pyrates de recevoir sur son Vaisseau quantité de marchandises qui ne lui appartenoient pas, & dont on pourroit quelque jour le rendre responsable, il avoit besoin du Certificat d'un honnête-homme, pour rendre témoignage de la violence qu'on avoit employée contre lui. L'Auteur

fement ayant f chands Barbade

PEN rent au repas fi toient t Mais au pris au l'yvresse cours, 1 cinquant difpofoie trouvoit à lui-mê fant. Il f

ramena a

PEND chambre les ais de précautio il n'y avo dant le fe loupes ay pont, & le dessein Tandis qu fans horre de descen consterné tre entrés

La plu chacun s'a tre-Maîtr ensuite le des, paru n'avoient rerent qu'i te état où rurgiens. étant à tire celle avoit

(k) c'est :

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, Liv. VIII. CHAP. VII. 607

lui accorda volontiers la fatisfaction qu'il demandoit. Il ajoûte qu'Eliot étoit homme d'honneur. Les Pyrates le forcerent à les suivre. Mais il saissit heureufement l'occasion d'un (k) Tornado, pour les abandonner; & la fortune ayant secondé sa hardiesse, il sit un Voyage sort avantageux pour les Mar- . Eliotétoit chands qui l'avoient employé; [Mais après être arrivé heureusement aux d'honneur.

Barbades avec des Esclaves, il y tomba malade & y mourut.]

Boufe

idigna-

ta qu'il

i cruels

pitaine

ant trop

débar-

er dans

l'aider.

ites em-

t refusé

par les

es Do-

e. Ce-

le Vaif-

folem. d'Avril

ent dans ocklyn.

Vindham. près lui,

n'avoit

derrière des Car-

ée: tout

étouffer.

on avoit

ingt-mil-

qu'elles tous def-

ites, & de Snel-

& cette qui l'on

a maison

Capitaine

pas diffi-

qu'ayant

narchan-

r le ren-, pour 'Auteur

lui

a grande 🗗

coupe-

PENDANT que Snelgrave étoit à bord, les trois Capitaines Pyrates y vin-Firent auffi, & l'engagèrent à foûper avec eux sur le Vaisseau de Davis. [Le repas fut fervi avec beaucoup d'appareil; & quelques Trompettes, qui s'étoient trouvés sur les Prises, y joignirent l'harmonie de leurs Instrumens. Mais au milieu de la fête, on entendit un bruit épouvantable. Le feu avoit pris au Vaisseau; & la plus grande partie de l'Equipage étant plongée dans au Vaisseau l'yvresse, les cris d'une infinité de gens qui ne pouvoient être d'aucun secours, ne faisoient qu'augmenter le désordre. Il se trouvoit à bord plus de cinquante Prisonniers, dont la plûpart sautèrent dans les Chaloupes, & se disposoient à gagner le rivage. Snelgrave sit observer à Davis que s'il ne trouvoit promptement quelque moyen de les arrêter, il ne lui refteroit pas à lui-même un Esquif pour le dérober au feu, qui pouvoit devenir plus presfant. Il fit tirer fur eux, d'une de ses plus grosses pièces, & cette menace les ramena auffi-tôt à bord.

PENDANT ce tems-là, un Canonier, nommé Golding, craignant pour la chambre des poudres, eut la prudence de jetter des (1) draps mouillés fur les ais de féparation, & de faire inonder d'eau les lieux voisins. Sans cette précaution, c'étoit fait du Vaisseau & de tous ceux qui étoient à bord, car il n'y avoit pas moins de trente milliers de poudre dans le Magasin. Cepen- de l'Auteur dant le feu continuoit au fond de cale, où il avoit commencé; & les Cha- pour sa sureté. loupes ayant disparu dans la confusion, l'Auteur prit un des treillis du haut pont, & le laissa couler au bout d'une corde jusqu'au bas du Vaisseau, dans le dessein de s'en faire une ressource s'il étoit force de s'abandonner aux slots. Tandis qu'il étoit à méditer sur le péril, il entendit, ce qu'il ne peut raconter sans horreur, les cris de joie d'une troupe de vieux Pyrates, qui s'applaudissoient de descendre aux Enfers en si bel appareil. Mais les derniers venus étoient consternés au contraire de leur fituation, & se reprochoient amèrement d'è-

tre entrés dans une Compagnie si détestable.

La plus grande partie de l'Equipage s'étoit rassemblée sur les ponts, où chacun s'attendoit à tous momens de fauter avec le Vaisseau, lorsque le Con-cendie & sa tre-Maître, nommé Taylor, homme d'une hardiesse extraordinaire, qui eut ensuite le Commandement de la Cassandre, Navire de la Compagnie des Indes, parut, accompagné de quinze Matelots, à demi-brûlés comme lui, qui n'avoient épargné ni leur travail ni leur vie pour éteindre le feu. Ils déclarèrent qu'ils y avoient réussi, & que le danger étoit passé. Mais dans le triste état où ils étoient, ils eurent besoin de la plus prompte assistance des Chirurgiens. L'incendie avoit commencé par la négligence d'un Négre, qui étant à tirer du rum, avoit tenu sa chandelle trop près du barril. Une étincelle avoit mis la liqueur en flamme, & le feu s'étoit communiqué au barril

SNELGRAVE. 1719.

Le feu prend

Précaution

Fin de l'in-

(k) c'est un coup de Vent. R. d. E.

(1) Angl, des couvertures de laine. R. d. E.

SNELGRAVE. 1719.

Reconnoif. . fance des Pyrates pour les fecours de l'Autour.

voisin, avec un bruit égal à celui d'un petit Canon. Heureusement il n'avoit pas gagne vingt autres barrils de la même liqueur, & plufieurs tonneaux de poix & de goudron, qui étoient fort voisins.

Lorsqu'on se crut délivré d'un si grand péril, Golding releva beaucoup les secours qu'il avoit reçus de Snelgrave, pour empêcher le seu de pénétrer jusqu'aux poudres; & ce service fit tant d'impression sur les Pyrates, qu'ils prièrent l'Auteur de se rendre sur le Windham, où ses meubles & ses bijoux devoient être vendus au pied du mât, en lui promettant de le favoriser dans cette vente. Davis l'en pressa lui-même, & s'engagea même à racheter sa montre, [pour lui en faire présent.] Mais pendant cet entretien, un des Officiers du Vaisseau, qui n'étoit pas encore revenu de son yvresse, proposa de le prendre pour le Pilote dans le Voyage de Guinée. En vain Davis répondit à cet yvrogne qu'on n'avoit pas besoin de Pilote, & prit même sa canne pour le chaffer de sa présence. Snelgrave ne trouva de sûreté qu'à retourner à terre, dans la maison du généreux Glynn.

Vaisseau pris, & délivré par un heureux caprice.

Deux jours après, on vit entrer dans la Rivière un Vaisseau de la Com-H pagnie d'Afrique, nommé la Dépêche, commandé par le Capitaine Wilson. Il devint aussi-tôt la proie des Pyrates. Jones, ancien Contre-Maître de Snelgrave, en prit occasion de se plaindre, qu'ayant autrefois commandé un Bâtiment de cette Compagnie, il avoit été mal récompensé de ses services, & demanda que la Dépêche fût brûlée pour le venger. Cette faveur lui fut accordée sur le champ. Mais un jeune Brigand de la Troupe, nommé John Stubbs, se leva aussi-tôt & voulut être écouté. " Un moment, Messieurs, ", dit-il à ses Compagnons, & j'entreprens de prouver qu'en brûlant ce Vais-" feau vous allez rendre un grand service à la Compagnie. Ce discours réveilla l'attention de tout le monde. Stubbs continua: " Le Bâtiment que vous " voyez est en Mer depuis deux ans. Il est vieux, délabré, & presque man-" gé des vers. D'ailleurs il a peu de provisions; & sa cargaison ne consiste qu'en un peu de bois rouge & de Malaguette. N'est-il pas clair que si vous ", le brûlez, la Compagnie n'y perdra pas beaucoup, & que d'un autre cô-,, té elle épargnera les appointemens de l'Equipage, qui valent trois fois " mieux que le Vaisseau & la Cargaison,, . Tous les Pyrates se rendirent à cet éloquent discours; & le Bâtiment sut restitué au Capitaine Wilson, qui retourna heureusement en Angleterre.

Le 29 d'Avril, tous les meubles & les bijoux de Snelgrave devant être vendus à bord du Windham, (m) [il crut devoir hazarder quelque chose pour # racheter une partie de son bien. On ne témoigna aucun mécontentement de le voir arriver dans un Canot.] Plusieurs Pyrates achetèrent différentes piéces & les lui rendirent de bonne grace. Griffin, son compagnon d'Ecole, ne fit pas difficulté de mandier en sa faveur. Deux Blancs, qui l'avoient amené dans leur Canot, (n) lui rendirent service aussi, en seignant d'acheter pour eux-mêmes. (0) Ses paquets commençant à grossir, quelques Pyrates lui repro-

Vente des bijoux de Snelgrave.

Il en rachete une partie.

chère fin lu bonhe vente sterlin affecte & tira ayant liage of beauce puisqui tre d'C pas mi jurèrei se hâts qu'au c apprit Cette a qui avo toit off grave l LE

& de ( sa cond loupe, fur la C rivage a qualité Mais er en peu LA f

Rivière pour lu qu'elle Cocklyn klyn & dont le ges, en Voyage s'y faire reconnu. la fubfift faveur d d'être pi re ces da

(p) Ang poussé par (q) Ang

payoient er IV. P.

<sup>(</sup>m) Angl. il s'y rendit lui-même. R. d. E. (n) Angl. embarquèrent pour eux mêmes plusieurs gros balots de Draps & d'autres Mar-

chandises. I. d. E.

<sup>(0)</sup> Ang. Tout cela enfe nble faifant une grande pile de balots. R. d. E.

#### OCCIDENTALES DE L'AFRIQUE, LIV. VIII. CHAP. VII. 609

chèrent d'être insatiable, & le menacèrent de les jetter dans les flots. Grif. SNELGRAVE. fin lui conseilla de se retirer promptement avec ce qu'il avoit acquis. Son bonheur fut extrême d'avoir suivi ce conseil. On mit aussi-tôt sa montre en vente; & pour chagriner Davis, quelqu'un la fit monter jusqu'à cent livres sterling. Davis paya cette somme, argent comptant. Mais celui qui avoit affecté de la faire monter si haut, prétendit que les boëtes n'étoient pas d'Or, pute une tris & tira une pierre de touche pour en faire l'essai. La couleur de la touche ayant quelqu'apparence de cuivre, comme cela est ordinaire, à cause de l'alliage qu'on employe pour rendre l'Or plus dur, le même Brigand s'emporta beaucoup contre l'Auteur, & l'accusa d'être plus scélérat qu'un Pyrate, puisqu'il avoit eu l'audace de faire passer une montre de cuivre pour une montre d'Or. Ce reproche lui fit des ennemis mortels de ceux quine connoissoient pas mieux son caractère; & quoique Davis s'y arrêtât peu, quantité d'autres jurérent de le fouetter cruellement s'il retomboit entre leurs mains. Griffin se hâta de lui en donner avis, & lui conseilla de se cacher dans les bois jusqu'au départ des Pyrates. Mais lorsqu'il se disposoit à suivre ce conseil, il apprit heureusement que les trois Commandans faisoient mettre à la voile. Cette agréable nouvelle fut apportée au rivage par Bleau, fon Chirurgien, qui avoit obtenu la liberté depuis que le Chirurgien du Vaisseau Françoiss'étoit offert à suivre le parti de la Bouse. Il y avoit un mois entier que Snelgrave languissoit sous cette odieuse tyrannie.

LE hazard lui fit apprendre, dans la suite, quel avoit été le sort de Davis & de Griffin, ses deux amis. Griffin, qui étoit dégoûté depuis long-tems de sa condition, saist d'heureuses circonstances pour descendre dans une Cha-finloupe, tandis que son Vaisseau étoit à l'ancre devant le Fort d'Anamabo, sur la Côte de Guinée. La nuit lui fut si favorable, qu'ayant été poussé au rivage avant le jour, il se rendit par terre au Cap-Corse, où il sut reçu en qualité de Passager sur un Navire Anglois, qui faisoit voile à la Barbade. Mais en arrivant dans cette Isle, il fut saisi d'une sievre violente, qui le mit

en peu de jours au tombeau.

LA fin de Davis fut plus tragique. Quelques jours après avoir quitté la Rivière de Sierra-Léona, il découvrit dans son Vaisseau une conspiration rate Davis. pour lui ôter le Commandement. Sa fermeté la prévint. Mais ayant appris qu'elle avoit été suscitée par Taylor, Contre-Maître (p) du Vaisseau de Cocklyn, il prit le parti de renoncer à l'Affociation. Après avoir quitté Cocklyn & la Bouse, il se saisst d'un Vaisseau de Londres, nommé la Princesse, dont le Contre-Maître, nommé Roberts, si fameux ensuite par ses brigandages, entra volontairement à son service. Cette expédition sut suivie d'un la aborde à Voyage dans l'Isle du Prince, qui dépend des Portugais. Davis entreprit de s'y faire passer pour le Capitaine d'un Vaisseau du Roi: mais il sut bien-tôt reconnu, (q) à la dépense extraordinaire qu'il faisoit pour sa table & pour la subsistance de ses gens. Le Gouverneur ferma quelque-tems les yeux, en faveur des avantages qui en revenoient à (r) fon Isle. Cependant la crainte d'être puni quelque jour en Portugal, lui fit prendre la réfolution de détruire ces dangereux amis, ou de se désaire au moins de leur Ches. Davis après

1719.

Départ des

Sort de Grit-

Sort du Py.

(p) Angl. de son propre Vaisseau, mais poussé par Cocklyn. R. d. E.

(q) Angl. à la prodigalité avec laquelle ils payoient en Marchandises les Provisions dont IV. Part:

ils avoient besoin. R. d. E. (r) à lui-même & aux principaux de ses gens, dit Snelgr. p. 339.

Hhhh

n'avoit aux de

aucoup énétrer , qu'ils bijoux fer dans heter fa un des propofa s reponfa canne

etourner

la Com-H Wilson. de Snellé un Bàvices, & ui fut acnmé John Messieurs, t ce Vaisscours réit que vous efque man-

ne confiste ue si vous autre côtrois fois irent à cet n, qui re-

t être venhofe pour H tentement différentes n d'Ecole, ent amené neter pour lui reprochèrent

e fuifant une

SHELGRAVE. 1719.

Trahifon du Gouverneur Portugais.

Davis eft maffacré avec quelques-uns de ses gens.

Roberts est élu pour lui fuccéder & veut venger sa mort.

l'avoir averti qu'il devoit lever l'ancre dans trois jours, & qu'il avoit dessein de lui rendre une visite la veille de son départ, descendit effectivement au rivage le jour auquel il s'y étoit engagé. Il étoit accompagné de fon Chirurgien, de son Trompette, & de quelques autres Officiers de son Vaisseau. En arrivant à la maison du Gouverneur, il n'y trouva personne pour le recevoir; mais ayant pénétré dans une longue galerie qui bordoit la rue, il y rencontra le Major-dome, qui lui dit que son Maître étoit à la campagne, & qu'on attendoit son retour à chaque moment. Cependant le Chirurgien crut s'appercevoir qu'il se faisoit quelque mouvement dans la rue. Il y remarqua meme plusieurs personnes armées; & se désiant [de quelque trahison (1)], H il pressa Davis de retourner à bord. Ce conseil venoit trop tard. Au moment qu'ils fortoient de la maison, un signe du Majordome sit lacher sur eux quelques coups de fusil, qui tuèrent d'abord le Chirurgien & deux autres Pyrates. Le Trompette ne reçut qu'une blessure au bras; & voyant deux Capucins (t) dans la rue, il courut vers eux pour implorer leur secours: Mais les Habitans le massacrèrent, entre les bras mêmes de ces deux Religieux. Davis, quoique blessé de quatre balles, fuyoit assez légèrement vers sa Chaloupe, lorsqu'un cinquième coup le fit tomber presque mort. Les Portugais, (v) [qui le trouvèrent redoutable dans cette situation même, ] se hâterent 4 de lui couper la gorge pour s'affûrer de lui.

It ne fallut point aux rameurs de la Chaloupe d'autre avertissement que le bruit, pour leur faire abandonner aussi tôt le rivage. Quelques Portugais, qu'ils virent paroître armés, ayant confirmé leurs soupcons, ils allèrent porter à bord la nouvelle de leur difgrace, qui jetta tous les Pyrates dans des transports de fureur. Roberts fut chosti fur le champ pour succéder à Davis & pour le venger. La Mer n'ayant point affez de profondeur fur les Côtes, pour lui permettre de s'avancer plus proche de l'Isle, il fit construire un grand Radeau, sur lequel il mit plusieurs piéces de gros canon, qui commencerent à foudroyer la Ville. Mais les Habitans eurent la précaution de l'abandonner; & les maisons, qui étoient de bois, ne purent être fort endommagées. La Troupe furieuse pensoit à descendre dans des Chaloupes, pour consumer (x) l'Isse entière par le feu; mais à la vûe d'un grand nombre d'Habitans, qui se faisoient appercevoir dans l'éloignement avec leurs armes, le nouveau Chef fit retirer son canon & leva l'ancre dès le jour suivant.

T'ELLE fut, dit Snelgrave, la fin d'un Pyrate, qui dans une profession moins odieuse, auroit mérité le titre d'homme généreux & plein d'humanité. Roberts ne s'éleva de sa cendre que pour donner d'affreux éxemples de tous les vices opposés à ces deux vertus. Les désordres qu'il commit [aux Indes Occidentales & ] fur la Côte de Guinée font innombrables, jusqu'à l'heureufe occasion où le Chevalier Ogle ruina ses forces & le sit périr lui-même avec

une partie de ses gens.

Situation des Prisonniers que les Pyrates avoient

Aussi-τôτ que les Pyrates eurent quitté Sierra-Léona, Bennet, Thomson & quantité d'autres fugitifs, fortirent des bois pour se rassembler dans la maison du Capitaine Glynn. Snelgrave n'en étant point sorti, tint conseil

(1) La destruction de quelques Brigands, fous l'autorité d'un Gouverneur de Place, n'est point une Trahifon. R. d. E.

(t) Ce récit ne s'accorde pas tout-à-fait avec l'Histoire des Pyrates par Johnson: mais

Snelgrave affure que paffant ensuite dans l'Isle, il apprit le Fait des deux Capucins.

(v) Angl. étonnés de sa vigueur. R.d.E. (x) Angl. la Place. R. d. E.

bece V les P par k qui a Maîti march nonce Creic le per LA H'd'exp l'efpéi 1 provil

avec

la pri

Mer. **fupple** Scher HLes P quelqu dans l Nisbet

Franço

1 pourv

répara encord être ir généro faire d cope, na. 7 laissées tout ce firent ' ron foi

le 10 d L'A priétai qu'il le ment d tems di I major ,

truits 1

pour le fomme ner dar

t deffein ment au Chirur-Vaisseau. ir le rerue, il y igne, & gien crut remarqua on (s)], 4

moment eux quelres Pyraux Capuurs: Mais Religieux. ra fa Chaortugais, hâterent H

ment que ues Portu-, ils allèes Pyrates our succéprofondeur 'lile, il fit ros canon, la précaunt être fort Chaloupes, nd nombre urs armes, fuivant. profession l'humanité.

même avec . Thomson ler dans la tint conseil avec ite dans l'Isle, ucur. R.d.E.

les de tous

aux Indes 😝 à l'heureu-

avec eux sur les moyens d'équiper le Bâtiment que Cock'yn avoit épargné à la prière de Davis. Ils ne pensoient tous qu'à retourner en Angleterre. Avec Lee Vaisseau, [qui étoit en fort mauvais état,] il en restoit un autre, que latités à Sierre les Pyrates n'avoient pas brûlé. C'étoit l'Elifabeth de Londres, commandé Leona par le Capitaine Creichton. Ils l'avoient pillé; mais les instances de Griffin, qui avoit servi autrefois sous le frère du Capitaine en qualité de Contre-Maître, l'avoient sauvé des flammes. Comme il ne lui manquoit que ses marchandises, on résolut, de concert, qu'il partiroit le premier, pour annoncer aux Propriétaires de Londres (y) la perte d'une infinité d'espérances. Creichton prit autant de monde à bord qu'il en put recevoir, & mit à la voile peu de jours après.

L'AUTRE Vaisseau avoit pour Capitaine John Morris, homme d'esprit & H'd'expérience, [mais aussi embarrassé de sa situation que ceux dont toute l'espérance étoit dans son secours. Il se voyoit dépourvû non-seulement de Eprovitions, [mais des nécessités les plus indispensables pour un Voyage de Mer. Tandis que les Matelots s'efforcerent par toutes fortes d'inventions de suppléer au dernier de ces deux besoins, ] Glynn envoya dans la Rivière de Scherbro une Chaloupe qui lui appartenoit, pour en apporter des vivres. Les Pyrates n'ayant pas porté si loin leurs ravages, [on y trouva du ris & quelques bestiaux. 7 On découvrit d'un autre côté plusieurs tonneaux de bœuf. dans le lest d'un Vaisseau à demi-brûlé, qui avoit appartenu au Capitaine Nisbet. Il étoit resté aussi une grosse quantité de biscuit dans le Batiment François, qui avoit été pris par les Pyrates. Ainsi l'on se vit assez bien pourvû du côté des vivres, pour n'être plus occupés de cet embarras. [La réparation des voiles & des cables fut beaucoup plus lente. Mais on parvint encore à munir le Bâtiment de ce côté-là. Il auroit été plus difficile, & peutêtre impossible de suppléer à la perte des Instrumens Mathématiques, si la générosité de Glynn ne l'eût porté, en faveur de ses Compatriotes, à se défaire d'une bouffoile, d'un quart-de-cercle, d'un porte-voix & d'un télescope, qu'il conservoit précieusement depuis qu'il s'étoit établi à Sierra-Léona. 7 Enfin Snelgrave redemanda les marchandises que les Pyrates avoient laisses à terre. Glynn, Mead, & Pearce, rendirent honorablement tout ce qui avoit été déposé entre leurs mains. D'autres Anglois du Pays ne firent voir que ce qu'ils jugerent à propos. Tout fut embarqué, avec environ soixante Passagers, & fix Capitaines dont les Vaisseaux avoient été détruits par les Pyrates, ou employés à leur usage. On partit de Sierra-Léona le 10 de May, & l'on arriva heureusement à Bristol le premier d'Août 1719.

L'AUTEUR, en descendant au rivage, reçut des Lettres de (a) ses Propriétaires, qui lui marquoient l'arrivée du Capitaine Creichton avec celles qu'il leur avoit écrites de Sierra-Léona. On lui promettoit le Commandement d'un autre Vaisseau, & l'exécution de cette promesse ne fut pas longtems différée. Il prit de l'argent, (b) en son propre nom, chez M. Case- de l'Auteur; major, [ Affocié des Marchands qui l'avoient employé; & fans inquiétude ou plutôt de pour le remboursement de ses avances, il distribua une partie de cette

fomme aux Matelots qui lui restoient, pour les mettre en état de retourner dans les différentes parties d'Angleterre où leurs familles étoient établies.

(y) Ang. ce qui étoit arrivé. R. d. E. (b) Ce fut an nom & par l'ordre de Mr. (a) Angl. de Mr. Morris: R. d. E. Morris: R. d. E.

Fin de la Quatrième Partie.

SNELGRAVE 1719.

Une partie retourne en Europe avec Creichton.

Snelgrave & fes Compagnons quittent Sierra-Léona. Ils arrivent

Générofité M. Morris ion

# TABLE

## DES CHAPITRES ET PARAGRAPHES CONTENUS DANS CE VOLUME.

#### LIVREVII

Voyages au long des Côtes Occidentales d'Afrique, depuis le Cap Blanco jusqu'à Sierra Léona; contenant l'établissement du Commerce des Anglois sur la Rivière de Gambra, vulgairement la Gambie.

HAPITRE I. Observations fur l'origine & les progrès de la Compagnie Royale d'Afrique en Angleterre , . CHAP. II. Description générale de la Rivière de Gambra & des Royaumes voisins, . 7. Parag. 11. Etabliffemens des Anglois fur la Gambra, CHAP. 111. Voyages du Capitaine Richard Jobson pour la Découverte de la Rivière de Can. bra , & du Commerce d'Or de Tombuto , 26. Parag. I. Navigation de l'Auteur, & fes entreprifes fur la Gambra, 30. Parag. II. Divers incidens du Voyage de Jobfon fur la Gambra , . . . . CHAP. IV. Memoires concernant les Mines d'Or, recueillis dans un Voyage fur la Gambra, par un Auteur Anonyme, . . . . 50 CHAP. V. Voyage fur la Rivière de Gambra en 1724, pour le progrès des Découvertes & du Commerce, par le Capitaine Bartbelemi CHAP. VI. Voyages de François Moore dans les Parties intérieures de l'Afrique, contenant la Description des Pays & des Habitans, 80. Parag. 1. 82. CHAP. VII. Voyages, Esclavage & Delivrance de Job Ben Salomon , Prince de Bunda , en 1732, - - - - - - - - 116. Parag. I. Esclavage & Voyages de Ben Sala-Parag. II. Remarques tirées de Job Ben Salo-- - - - - - la-même. mon fur le Royaume de Futa, - - - 124. CHAP. VIII. Observations fur le Commerce des Européens dans la Gambra, - - - 127. Parag. II. Commerce des François, & des Portugais fur la Rivière de Gambra, 133. Cuar. IX. Deux Voyages au Cap-Verd & fur les Côtes voifines, 137. Parag. I. Voyage de Peter-Vanden Broeck au Cap-Verd, - - - - la-mêine. Parag. II. l'oyage de Le Maire aux Isles Canaries, au Cap-Verd, au Sénégal & fur la Gambra, CHAP. X. Observations fur les Jaiofs , particulièrement sur ceux qui sont voisins de la Gam-Parag. I. Ujages & mours des Jalofs, - 149.

Parag. II. Nobleffe , Magistrats & Milice des Jaiofs. Carattere de plufieurs Rois, . 155. CHAP. XI. Foutis qui babitent les bords de la Gambra. Leur figure, leurs babits, leur Gouvernement, leurs Villes & leur caracté-CHAP. XII. Nation des Mandinges, . . 165. CHAP. XIII. Ufages communs des mêmes Pays de l'Afrique, - . . . . . . . . . 173. Parag. 1. Mariages & Funérailles des Négres, TABLE I. Vocabulaire Jalof & Fouli , - 209. TABLE II: Vocabulaire Mandingo, 217. CHAP. XIV. Description du Pays & des Habitans de Bumiberre , ou Sierra de los Lianes , appellé vulgairement Sierra Léona, 238. Parag. I. Observations de Finch fur Sierra-lault de Bellefond . - - - - . Parag. III. Autre Description de Sierra Léona par Jean Barbot, 248; Parag. IV. Sierra-Léona. par Atkins, 258, Parag. V. Supplément à la Description de Sierra Léona, Chap. XV, Histoire Naturelle de la Côte Occidentale d'Afrique, - - - - 272. Parag. I. Saijons , Arbres & Terroir , la même. Parag. II. Arbres & Fruits, 281.
Parag. III. Racines & Plantes, 292.
CHAP. XVI. Animaux fauvages & privés, 299. Parag. I. Lions, Tigres, Léopards, Loups, · · la-même. CHAP. XVII. Bêtes fauvages & privées, 308. Parag. I. Eléphans, Bufles, Vaches fauvages, &e. - - - - la-inême. Parag. II. Antilopes, Cerfs, Biches, Capiverds, Singes, Champania, Civettes, Chevaux, Baufs, Moutons, &c. 314. Char. XVIII. Infectes & Reptiles. Guana. Lézard, Caméléon, Sauterelles, Mosquites, Fourmis, Abeilles, Grenouilles, Scorpions. Vers, E. 320. CHAP. XIX. Olfeaux & Votaille, 326. CHAP. XX. Poiffons & Monstres Marins, 335. CHAP. XXI. Animaux amphibies, - - 348.

LIVRE

AH.

Parag.

Parag.

Petit

CHAP.

au R

Thom

Habit Parag.

CHAP.

Navig Parag.

Roi.

Parag. 1

duction B

mens .

Iffinoi.

au Br

Parag. 1

CHAP. I'

Parag. 1.

fervati

Parag. II

Mifera

Voyage St. Th

CHAP. V.

#### LIVRE V 1 1 1.

Voyages en Guinée, à Bénin, & fur toute la Côte, depuis Sierra-Léona jufqu'au Cap de Lope-Confalvo.

CHAPITER. I. Voyage de Villault, Sleur de Bellefond, aux Côtes de Guinée, 357. Parag. 1. Dépare de l'Auteur, & fon Journal julqu'au Cap de Mente, 360. Parag. 11. Description du Cap de Monte. Petit Dieppe, Rio de Sestos. Côte de Malaguette,
CHAP. II. Voyage du Capitaine Ibomas Philipps
au Royaums de Juida, & dans i Ifle de S.
Thomas,
CHAP. III. Voyage de Loyer à Iffini fur la Cate d'Or, avec la Description du l'ays & des Habitans, 429.
Parag. 1. Caufes du l'éyage de l'Auteur, & fa
Navigation jusqu'à Uffini, 430.
Parag. 11. Erettion d'un Fort. Audiences du Roi. Le Fort of attaqué par les Hollandois. Ingratitude d'Aniaba. Son origine, 436. Parag. 111. Situation, bornes, climat & productions du Royaume d'Isini. Negres Kompas Parag. IV. Figures, babits, carafteres, aitmens , maifons , iolie & gouvernement des Iffinois,
Chap. IV. Voyage de John Atkins en Guinee,
au Brefil. & aux Indes Occidentales, 477.
Parag. I. Navigation de l'Auteur, & feso fervations en divers lieux jujqu'au Cap-Cor-Parag. II. Arrivée de l'Auteur ou Cap Corfe. Miferable état du Comptoir Anglois. Suite du Voyage à Juida, aux Isles du Prince & de Se. Thomas, à Mina, &c. & retour de l'Au-teur. 488.

teur , 488. CMAP. V. Veyage du Chovalier Des Marchais

IES

Blanco

Anglois

Milice des

ds de la

its , leur

r caratté-- 16L . . 165.

mes Pays

. . 173. es Negres,

11, - 209.

des Ha-

le los Lia-

éona, 238.

fur Sierra.

- - 230

ona par Vil-

ierra-Leona

. . 248

25 . - 2584 ion de Sier-- 2674

Côte Occi-

. 272. , la même. . 281. rivés, 299. la-même. vées , 308. bes fauvala-inême. bes , Capiettes, Che-Guana , Mosquites , Scorpions, - 320. - 326. rins , 335. - 348.

LIVRE

. 245.

179

en Guinée & aux Istes voifines . - 500. Parag. I. Poyage de l'Auteur deputs le Havrede-Grace jusqu'au Royaumede Juida, & de-là jusqu'à l'Iste du Prince, 502. Citar. VI. l'oyage de William Smith en Guinie, 512.
Parag. 1. Depart, Voyage & Avantures de l'Autour jufqu'à la Ville de Jamaique en Afrique, 513. Parag. II. Continuation du Voyage en diverfes Parties de l'Afrique, avec quelques avantures fingulières de l'Auteur, 528. Parag, III. Lettre de M. Bullfinch Lamb a M. Tinker, Gouverneur du Fort Anglois de Jui-da, touchant le Roi de Dahomay & fes Etats, . . . . . . . . . . . Chap. VII. Nouvelle Relation de quelques Parties de la Guinee, par le Capitaine William Parag. I. Etat du Royaume de Julda à l'arrivée de l'Autour. Histoire de la ruine de ce Royaune, ... Parag. II. L'Auteur fe rend au Camp du Roi de Dahomay. Specacles barbares, & circonf. tances curioujes jufqu'à son retour en Angle-Parag. III. Second Voyage de l'Auteur à Jutda. Revolutions dans ce Pays. Imprudence & mort cruelle du Gouverneur Anglois. Ruine du Commerce des Efclaves, 575.
Parag. IV. Remarques sur les Efclaves Negres, fur leurs révoltes, & fur la conduite qu'il faut tenir avec eux, 585.
Parag. V. Relation de la prise de l'Auteur par

les Pyrates , . . . . . . . . 592.



# AVIS AU RELIEUR POUR PLACER LES CARTES ET LES FIGURES DU TOME QUATRIÈME.

| Carte de la Rivière de Gambra, depuis fon Frabouchure jusqu'à Eropina.<br>Carte du cours de la Rivière de Gambra, depuis Eropina jusqu'à Barakonda. | 4    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Circoncision des Négres.                                                                                                                            |      |
| Carte des Côtes des Pays Voinns des Rivieres de Sierra-Leona & Scherbro.                                                                            | à.   |
| Vue de l'Ifie & du Port de Bente.<br>Carte de l'Entrée de la Rivière de Sierra Laona qu'on appelle auffi Mitomba ou Tegrim. 23.                     | ¥.   |
| Carte de l'Entrée de la Rivière de Sierra-Léona qu'on appelle auffi Mitomba ou Tagrim, 25                                                           | 2.   |
| Partie de la Côte de Guinée, depuis la Rivière de Sierra-Léona jusqu'au Cap das Paimas. 35                                                          |      |
| Fort de Natian a Maure.                                                                                                                             | å.   |
|                                                                                                                                                     | 1.   |
| Chateau Anglols d'Anamabo                                                                                                                           | 3    |
| Fort Hollandois de Cormentin.                                                                                                                       | 4.   |
| Wyédéricksbourg, Fort Danois, & Village de Pocqueso.                                                                                                | 100  |
| Vue du Chateau S. Géorges de Mina. 49<br>Carte des Entrées de la Rivière de Scherbro, ou Cerbera, fituée à la Côte de Guinée. 52                    | 6.   |
| Carte des Entrées de la Rivière de Scherbro, ou Cerbera, fituée à la Côte de Guinée. 52                                                             | T.   |
|                                                                                                                                                     | 4.   |
| Vûe de la Côte depuis Mina jufqu'à Maure.                                                                                                           | 15-1 |
| Vue du Fort de Tantumqueri.                                                                                                                         | ó.   |
| was a law A la Daniel La William Law and William Law                                                                                                | 16.  |
| 33                                                                                                                                                  | 1000 |
| 4                                                                                                                                                   |      |
| C. Polyma Caralant                                                                                                                                  | 000  |
| Ce Volume Contient                                                                                                                                  | 20   |
|                                                                                                                                                     | 38   |
| Flor, fols.                                                                                                                                         |      |
| 78 Feuilles y compris le Titre Rouge à 1. Sol 3: 18.                                                                                                |      |
| 18 Figures & Cartes Géographiques 2: 14.                                                                                                            |      |
| 447                                                                                                                                                 |      |
| 2 Vignette                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                     |      |
| pour le petit Papier 6: 14.                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                     |      |
| pour le petit Papier 6: 14. pour le grand Papier 10: 1.                                                                                             |      |
| pour le petit Papier 6: 14. pour le grand Papier 10: 1.  Selon les Conditions de la Souscription,                                                   |      |
| pour le petit Papier 6: 14. pour le grand Papier 10: 1.  Selon les Conditions de la Souscription, Ceux oni ont fouscrit, ne payeront Flor, fols     |      |
| pour le petit Papier 6: 14. pour le grand Papier 10: 1.  Selon les Conditions de la Souscription,                                                   |      |

NB, Les Figures de l'Histoire Naturelle de la Côte Occidentale d'Afrique feront délivrées avec le Cinquième Volume, qui paroîtra vers la fin de l'Année 1747.

R ES DU

27.
227.
238.
251.
251.
251.
251.
278.
401.
403.
404.
407.
406.
406.
521.
534.
535.
536.

r. fols. 1: 12. 1: 8.

ont délivrées